

фесМаrini В 313



BIBL NAZ.
Viit. Emanuole III

Race.
De Marinis

B.

on many Carriele

Race Je Musicon 15: 313

## L'UNIVERS.

HISTOIRE ET DESCRIPTION DE TOUS LES PEUPLES.

ÉGYPTE.



### TYPOGRAPHIE DE FIRMIN DIDOT FRÈRES, HEE JACOB, 56.

## ÉGYPTE,

DEPUIS LA CONQUÈTE DES ARABES

JUSQU'A LA DOMINATION FRANÇAISE,

PAR M. J. J. MARCEL,

-

SOUS LA DOMINATION FRANÇAISE,
PAR M. AMÉDÉE RYME.

SOUS LA DOMINATION DE MÉHÉMET ALY, PAR MM. P. ET H.



## PARIS,

FIRMIN DIDOT FRÉRES, ÉDITEURS, IMPRIMEIRE LIBRAIRE DE L'INSTITET DE PRANCE.

1848.



Price in the second sec

ŀ

## L'UNIVERS,

# 1

## HISTOIRE ET DESCRIPTION

DE TOUS LES PEUPLES,

DE LEURS RELIGIONS, MOEURS, COUTUMES, ETC.

## HISTOIRE DE L'EGYPTE,

DEPUIS LA CONQUÈTE DES ARABES JUSQU'A L'EXPÉDITION FRANÇAISE.

PAR M. J. J. MARCEL,

DE L'INSTITUT D'ÉGYPTE.

#### CHAPITRE PREMIER.

INTRODUCCITON. — Elst de l'empire d'Orient a l'épopue de Matomet, — Le Koran. — Hegire: — Attaque de la Syrie. — Mort du Prophele. — Alou Beker, 1º Habyle. — Conquelles en Syrie. — Priez de Gazzali. — O'mar, — O'mar, — Priez de Dansa et de Jerusalen. — Préparalis contre l'Egypte. — Situation de cette contret, metit de so ordres d'Omar. — L'expédition est contre tempes. — Amtron arrive a et la Trans.

Dans ce dix-neuvième siècle, dont les premières anuées ont vu sur les antiques pyramides s'arborer le glorieux drapeau de la France, une nouvelle inpulsion donnée aux esprits a tourné à l'envi vers l'Orient tous les regards du monde civilisé.

Ce ne sont plus, comme dans les siccles précédents, quelquet voyageurs isolés, quelques trafiquants égarés dans ces régions loitatues, qui, de temps en temps, viennent, offrant à leur retour leurs marrations inexactes et quelquefois messongères, réveler aux carieux étonnes les mours, les coutumes, les positions géographiques, les documents intatoriques et les monuments architections des monuments architec-

1re Livraison. (EGYPTE MODERNE)

turaux de ces peuples, si mal observés par eux dans leurs courses vagabondes, si mal décrits dans leurs récits nécessairement erronés.

Aujourd'hui c'est la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Amérique du Nord, le monde entier civilisé qui s'écrient : L'Orient! l'Orient! comme les comnagnons d'Enée s'écriaient : Italiam! Italiam! et qui, chaque année, inondent de leurs explorateurs aussi savants qu'infatigables ces contrées d'où nous vient le soleil, et d'où nous est venue aussi la civilisation, cet autre soleil de l'humanité : l'Orient, l'Égypte surtout, tout le passé n'est-il pas la? empires, commerce, religions, lois, arts, sciences, tout enfin? N'est-ce pas en effet du sol égyptien qu'est née la colonisation de la Grèce et sa civilisation, qui a enfanté celle de Rome, devenues l'une et l'autre les mères de la nôtre; foyer primitif du perfec-tionnement des sociétés humaines, s'échauffant, avant nos climats, aux rayons des connaissances amélioratrices, comme chaque matin, ceux du jour lui tombent du ciel avant d'éclairer nos parages occidentaux.

Dans la première partie du volume déjà

publié sur l'Egypte ancienne (1), et consacré aux doctes élucubrations de M. Champollion-Figeac, si digne collègue dans ces études ardues de l'illustre frere dont le monde savant déplore encore la perte (2), le lecteur a d'abord vu l'organisation païenne, née sur les bords du Nil, y dégrossir les premiers rudiments des institutions civilisatrices, y formuler les croyances primitives, qui, por-tées par les émigrations diverses des peuples de la vallée égyptienne, se sont avancées progressivement sur les différentes rives de la mer Intérieure, pour de la se répandre sur notre tardive Europe. C'est dans le paganisme de l'antique Egypte que la Syrie, l'Asie Mineure, la Grèce, l'Italie, ont empruute les bases de leur mythologie polythéiste : c'est dans cette contrée, dejà les précedant vers la civilisation, que les peuples des plages encore barbares de la Méditerranée ont puisé leurs principales lois, leurs crovances religieuses, leurs systèmes philosophiques, leurs coutumes, leurs sciences élémentaires et leurs premiers arts.

Dans la seconde partie de cette histoire d'Egypte, comprenant la période de la domination romaine, s'est déroulé le tableau de la réforme chrétienne, s'avancant à son tour sur les traces du paganisme, le faisant reculer pas à pas, et lui présentant partout le combat avec ses apôtres, ses martyrs, ses théologiens de l'ecole d'Alexandrie, ses cénobites du désert de Scété, et ses rescrits impériaux émanés de la cour de Constantinople. Le flambeau pacifique du Christ jette dans ces contrées les splendides lucurs de la civilisation nouvelle, jusques aux temps où les dissensions intestines, les querelles théologiques, les tyrannies de l'intolérance, les spoliations de la cupidité, la faiblesse, l'incurie et l'inha-bileté des gouvernants livrèrent enfin ce beau pays au glaive des fanatiques sectateurs de Mahomet.

Alors l'islamisme, s'élançant des sables de l'Arabie, jeta ses armes et son Koran à la fois sur l'Asie et sur l'Afrique, d'où l'inondation musulmane de-

(i) Egypte ancienne, par M. Champollion-Figenc, conservateur des manuscrits de la Bibliothèque royale, etc. (3) ... Nulli flebillor quam mihi.... vait, à peine un siècle écoulé, menacer notre Europe elle-même, et s'etendre d'un côté, par la Perse et la Transoxiane scythique, jusque dans les plaines de la Germaslet et ur les bords sauvages du Danube, de l'autre, par l'Espagne malgré la barrière des Pyrénées, sur les rives fertiles de la Loire et de la Salue.

Mais, avant de décrire la catastrophe qui, par une révolution nouvelle, soumit derechef à des maîtres étrangers et à une nouvelle religion cette Egypte tant de fois la proje d'invasions étrangères; avant de développer les pages historiques de cette domination arabe, succédant à la domination romaine, par le même droit qui avait fait succéder les Romains aux races macédoniennes et celles-ci aux Perses usurpateurs du trône pharaonien, il importe de présenter l'état du pays et des peuples qui l'habitaient à cette époque mémorable, afin de faire connaître les causes intérieures et extérieures dont l'action et la réaction incessainment combinées, aliénant de plus en plus les sujets jacobites des gouvernants melchites, ou impériaux, finirent par séparer entièrement la branche égyptienne de l'arbre byzantin, et opérèrent enfin, au profit des Arabes conquérants, une scission complète et irrécouciliable entre les provinces du Nil et l'impuissante métropole.

Si nous voulons appréeler rationnellement esc cause diverses, nous avons besoin de jeter nos reçards en arrière, et de tracer rapidement à nos espris un tableau rétrospectif des rivolutions dont la vallée égyptienne a étà et lèvaite successif, depuis que, cessant d'avoir pour dominateurs ses maîtres naturels, les antiques Pharsons, elle a vu ces races royles, pieca dans son seiu, disparaître de son sol, cersers sous le char sanglant des étrangers envahisseurs.

Depuis près de deux siècles les Perses fassients gémi l'Exprete conquise, sous suites eleur oppression intolérable, lorsque la des oppresseurs, remplaça en Exprete il olog de la Perse par le jour gancédonien. Si quelques relleites de bon gouvernent et de bien public semblent, à de rares époques, éclairer d'une lueur passagère quelques intervalles de l'Admi.

nistration des Lagides, l'égoisme cupide, la férocité tyrannique, les crimes et les débats sangiants de la plupart de ces princes, n'avaient pu qu'augmenter les matheurs de l'Égypte, et envenimer plus profondément la haine pour les dominateurs imposés par la force des

Les Romains, accueillis comme libérateurs, loin de penser au bien-être de ieurs nonveanx sujets, n'avaient fait de l'antique royaume égyptien qu'une province de leur grand empire, et ne tardèrent pas à la livrer aux exactions tyranniques des préfets, que leur capitale y envoyait successivement s'y gorger du sang et des richesses des infortunés habitants.

Dans le premier siècle de la domination romaine, le siècle des Césars, le gouvernement de la province d'Égypte parut d'abord posé sur des bases à la fois fermes et politiques, quoique le mécon-tentement Egyptien fût de temps en temps réveillé par quelques abus de pouvoir promptement réprimés et réparés.

Dans le deuxième siècle, celui des Antonins, cette administration fut plus politique encore et plus paternelle, malgré les obstacles qu'opposaient à la constante bienveillance des empereurs de cette époque les Égyptiens enx-mêmes, aigris par une longue servitude et par le ressentiment de leur nationalité anéantie. Le troisième siècle, qui fut celui des

usurpations, dut nécessairement ne donner a l'Egypte qu'une administration timide, incertaine, orageuse, tantôt molle jusqu'à la faiblesse, tantôt dure et acerbe jusqu'à la tyrannie. De là des séditions perpétuelles et des révoltes étouffées par des massacres : de là incrudescence d'une haine irréconciliable entre les gouvernés et les gouvernants.

Le quatrième siècle vit le partage définitif du grand empire romain entre les deux fils de Théodose (1) et sa scission en deux empires, celui d'Occident et celui d'Orient. Cette séparation impolitique, mais que nécessitait peut-être l'impuissance des successeurs dégénérés des Césars à retenir entre leurs mains les rênes de gouvernements si éloignés du centre de lenr pouvoir, fut également fatale aux deux nouveaux empires

(1) Areadius eu Orient, Honorius en Occident.

et aux provinces morcelées dont ils s'arrogèrent et se disputèrent les lots.

Avant qu'un siècle se fût entièrement écoulé depuis ce partage (1), Rome, res-tée la capitale de l'empire d'Occident, avait été trois fois la proie des barbares; les Goths, les Vandales et les Hérules, après l'avoir prise et saccagée, s'y étaient successivement établis en maîtres; cet empire lui-même, après avoir passé de mains faibles en des mains plus débiles encore et plus indignes , ravagé par des guerres intestines, déchiré par des séditions et des révoltes, démembré par des tyrans usurpateurs, sans force contre l'invasion des barbares, avait vu les derniers lambeaux de la pourpre césarienne disparaître et s'anéantir, foules aux pieds des Alains, des Ostrogoths, des Huns et des Lombards, qui s'en disputaient les dépouilles; et la puissance romaine fondée par Romnius, devenue l'empire du monde sous le sceptre d'Anguste. s'était écroulée sans retour avec le trône avili d'un dernier empereur, qui, par un concours singulier, véritable sarcasme de la destinée, réunissait à la fois les deux noms de Romulus et d'Auguste (2).

Dans le partage des provinces que nécessita la scission en deux parties distinctes de l'empire romain, l'Égypte, suivant le sort de toute l'Afrique , passa de la domination de l'ancienne Rome à celle de Constantinople, la Rome nourelle

La durée de l'empire d'Orient ne fut pas aussi éphémère que cetle de l'empire d'Italie, et les provinces qui lui échurent durent d'abord regarder comme un bonheur la distribution qui les rangeait sous son domaine; et, en effet, dans ce quatrieme siecle, celui de Constantin et de Théodose, les derniers empereurs qui aient porté le nom de grand, un gouvernement plus ferme, plus concen-tré, plus politiquement ordonné, fut d'abord établi dans la province égyptienne; mais ees formes gouvernementales ne furent instituées que pour un temps seulement et d'après un système de régularisation qui, sage sur beaucoup de points, était incontestablement vicieux sur le pins grand nombre.

 Quatre-vingts ans sculement.
 Romulus Augustulus détrôné par Odoacre, roi des Hérules.

Au cinquième siècle, siècle des invasions des barbares se ruant sur le colosse affaibli de l'empire, sous les règnes d'Arcadius, de Théodose le jeune, de Marcien, de Léon, de Zénon, d'Anastase. l'administration de l'Égypte fut fiscale, oppressive, ruineuse, tiraillée misérablement par les partis mesquins et méprisables qui s'agitaient à la cour de Constantinople : et cette contrée, où déjà fermentait le levain de tant de mécontentements antérieurs ne manqua pas d'oceasions pour manifester par des soulévements le malaise de ses populations et leur impatience du joug de plus en plus iotolérable qui pesait sur elles.

Dans toutes ces révoltes successives, us semble qu'on voie un plan suivi, us marche depuis longtemps concertée, que se leguaient de génération en génération le mécontentement des peuples el le désir incessant de ressaisir une nationalité pour toujours enlevée.

Rieu, en effet, de plus manifeste dans tous ces événements que la tentative persévérante des Égyptiens de se soustraire à la domination du grand empire; on est étonné, après tant d'efforts successivement essayés, de voir l'exécution de ce plan ajournée à plus d'un siècle encore, tant était grande et longue dans son action cette influeuce passive des mœurs orientales. Pour arracher enfin l'Égypte à Constantinople d'une manière irrévocable, il fallait une révolution complete dans ces contrées elles-mêmes, c'est-à-dire que le peuple le plus belliqueux qu'elles eussent jamais produit, sortit de ses déserts, pour envahir par ses armes et ses croyances une partie du monde entier.

Au sixième siècle, siècle de Justinien, le gouvernement de l'Egypte, devenu en quelque sorte précaire, ne fut plus dirigé que par des lois impuissantes ou de fausses mesures de circonstance, dictées soit par les intrigues de cour, soit par la rapacité des gouverneurs auxquels la province égyptienne était jetée

en proie.
Enfin, dans le septième siècle, qui
commence par le règne de Phocas, et se
termiue, pour la domination impériale
en Egypte, aurègne d'Hèraelins son successeur, on ne retrouve plus en Egypte,
comme dans toutes les autres proyte,

ces de l'empire, qu'un gouvernement épuisé, saos forces pour le présent, sans prévoyance et sans ressources pour l'avenir, flottant au gré des intrigues, des cabales et des factions; forcé, en un mot, de recourir lui-même à des moyens qui devaient accéliere sa perte.

Précisons davantage l'état de l'empire de Constantiuople et celui de l'Egypte en particulier, à l'époque où cette antique contrée changea son titre de province romaine pour celui de province du vaste empire des khalyfes.

Les contemporains de ce grand événement, et les historiens postérieurs. copiant les rapports intéresses des premiers, ont accusé de révolte et de désertion les peuples de l'Égypte, se soumettant volontiers aux Arabes; de trahison et presque d'apostasie, les personnages influents de la nation cophte qui coopérèrent à cette soumission. Peut-être . en examinant impartialement et pesant nuirement les motifs présents et les causes éloignées qui amenèrent cette séparation spontanee du tronc de l'ancien empire romain, la jugera-t-on l'effet nécessaire qui devait résulter de l'état des choses et des esprits ; peut-être alors accusera-t-on de cette scission, non les peuples qui l'ont opérée, mais les gouvernants eux-mêmes, dont elle a blessé les intérêts, mais qui l'avaient de longue main préparée par leurs fautes politiques, leur mauvaise administration et leurs vexations intolérables.

Survivant au tröne d'Occident, dejà anéanti par les hordes des Ostroçoths, des Huns, des Alains et des Lombards, lempire d'Orient, qui avait conservé le titre d'empire romain, avait ur régare à Constantinoje quedques enpereurs qui ne furent pes tout à fait sans gloire : entre autres Justinen, dont lesgaéraux, Narsès en Italie, et Belisaire en Afrique, frient respectre les aigles romaines aux barbares, et leur archèrent quelquer et des provinces qu'ils avaient es-valuies.

Maïs déjà s'ébranlaient les bordes de la haute Asie septentrionale, s'apprétant à fondre sur les provinces qu'arrose le Danube: les Perses menacaient les frontières orientales de l'empire; les peuplades de la Mauritanie, moins domptées qu'irritées par la défaite de leur roi Gélimer , n'attendaient qu'une occssion pour secouer le joug imposé par les lé-gions impériales, et, du haut de l'Atlas, elles offraient un aspect hostile aux établissements romains dissémiués sur la côte.

Au milieu de ces symptômes alarmants, les paisibles successeurs de Justinien, entonrés de flatteurs et de vils favoris. semblaient ignorer complétement l'apparition des météores destructeurs qui venaient leur annoncer une catastrophe imminente.

Livrés à toute l'incurie de la mollesse imprévoyante, enfermés dans leurs palais délicieux du Bosphore, ils n'en sortaient que pour présider des conciles turniltueux, ou pour assister aux frivoles jeux du cirque.

La grande affaire de l'empire, les seules préoccupations des habitants de Constautinople, des courtisans, des ministres, de l'empereur lui-même, c'étaient le triomphe du parti bleu sur le parti rert, les querelles et les intrigues intérieures de la cour, les discussions interminables d'une théologie inintelligible; et, quand les armes des envahisseurs de l'empire étincelaient déjà autour de Constantinople, ces empereurs effeminés et ascétiques ne signalaient leur puissance qu'en signant des rescripts contre les ariens ou contre les catholiques, suivant l'influence que l'un des deux partis obtenait auprès d'eux par ses intrigues.

Cependant, des frontières de la Chine accouraient déjà ces peuplades turques, qui , après avoir inondé l'Asie entière et les rives du Pont-Euxin, devaient quelques siècles plus tard renverser l'empire de la croix, et faire leur capitale de la ville de Constantin.

Mais un fléau plus imminent menaçait le cœur même de l'empire d'Occident. Mahomet venait de paraître (t), et préparant une révolution dont les effets se font encore sentir dans presque toutes les contrées de l'ancien monde, jetait dejà chez les Arabes les fondements d'un empire, qui devait devenir plus vaste que l'empire romain, et s'étendre des rives de l'Océan Atlantique aux extrémités de la mer des Indes, des rochers brûlants de

(1) MARONET (Mohhammed) naquil à in Mekke Fra l'an 169 de l'ère chrellenne, il appartenait par sa naissance à la tribu des Koreychites.

l'Éthiopie aux plateaux glacés de la Tar-

L'Arabie faisait, comme la Syrie, la Palestine et l'Égypte, partie de l'empire d'Orient; mais tandis que la Syrie et la Palestine se peuplaient de colonies romaines et grecques, tandis que l'Egypte entièrement conquise avait vu les légions romaines la parcourir jusqu'aux der-nières cataractes, et établir leurs postes militaires le long du Nil, ainsi que dans toutes les villes importantes. l'Arabie était plutôt contenue qu'assujettie : les Romains, sous les Césars, n'avaient pu pénétrer dans l'intérieur, et s'étaient bornés à occuper les villes frontières avec quelques postes maritimes. Leurs garnisons ne reussissaient qu'à prélever quelques impositions souvent refusées, quelquefois arrachées par la violence; mais elles n'aursient osé pénétrer dans l'intérieur du pays indonipté sans être certaines d'une perte inévitable. Retranchées au milieu de leurs sables et de leurs rochers, les tribus arabes vivaient indépendantes, isolées, sous le gouvernement de chefs, tautôt électifs et tantôt héréditaires (1), livrés entre eux à des guerres continuelles, mais se réunissant et se secourant fraternellement au moindre signe d'attaque des Romains.

Cette possession précaire fut loin d'acquérir quelque intensité sous les faibles successeurs de Théodose, et l'autorité nominale des empereurs d'Orient avait même cessé d'exister en Arabie, d'où les dissensions Intérieures de l'empire avaient fait rappeler les garnisons militaires.

L'état religieux de cette contrée était aussi peu homogène que son état polltique : parini les nombreuses tribus qui composaient la nation arabe , les unes adoraient encore les idoles, objets du culte de leurs ancêtres (2); d'autres svaient conservé le système religieux des Sabéens, et reconnaissaient pour divinités le soleil ou la lune, ou quelques-unes

(1) Des l'époque la plus reculée, les parlies habilitées de l'Arabbé étaient partiagées enfre vernement était tout à fait parliarea. L'histoire, ou plutôl les l'arditions posterieures des Arabes, no noss donnent que la liste de l'eurs noms, sans aucune chronologie previse, et acompanne de queriques ancoloes souvent trescompanne de queriques ancoloes souvent trescompanne de queriques ancoloes souvent trescompanne de puriques ancoloes souvent trescompanne de purique successions de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio de la

in La tribu de Thaquf était idolétre.

des nombreuses bonstellations de leur ciel (1). Quelques tribus professaient le judaisme (2) : chez un petit nombre le christ anisme avait trouvé des prosélytes.

Au milieu de ces éléments discords, de ce chaos de populations se heurtant l'une l'autre, un homme apporut, destiné à changer de face son pays natal et à lui donner la plus formidable influence, non-seulement sur les contrées environnantes, mais encore sur les régions les plus éloignées, dont les noms mêmes étaient alors presque entièrement incon-

nus aux Arabes.

Son but était de réunir en un faisceau es populations divisées de l'Arabie, de les soustraire aux ferments de discorde et de haine qu'v faisaient naître les diftérences de religions et de crovances. d'éteindre et de laire converger en un sentiment commun d'esprit national, toutes ces inimitiés particulières qui déchiraient sa patrie, de peuplades à peuplades, de tribus à tribus, de famil-les à familles, de guerriers à guerriers; de former de tous ces éléments hétérogènes, un tout eompacte et lié, qui pût à la fois entre ses mains resister à l'attaque étrangère, ou prendre l'agressive a son tour.

Ses moyens furent, une religion nouvelle, l'abolition de l'idolâtrie et du polythéisme, le dogme de l'unité de Dieu, de l'immortalité de l'âme, des peines et des récompenses dans une autre vie; dogmes qu'il proclamait au nom du ciel, comme ayant été révélés par l'ange Gabriel, pour le bien de tous, à lui seul, prophète et apôtre chargé d'en établir et d'en propager la

croyance.

Tels furent le plan et les movens qu'osa concevoir un homme illettré, mais profond dans ses pensées, hardi et inébranlable dans ses desseins.

(1) Abon-i-Faradi nous apprend que les tri-bus diverses des Arabes adoraient quelqu'un des astres, soit fixes, soit planéisires.

La tribu de Hemyar adorsit le soleil; celle La tribu de Hemyar adorati, le sodeli; cribi de Kendech, la lune; celle de Nyamn, Pcil du Taureau; (Aldeburan; celles de Lakhem et de Djodam, jupiler (Al Nechary): l'élois de Canope (Sokapi) recevait un culte chez les descendants de Tég; Syria; (Al-Chern ét. Poulour), chez les Beng-Quiy: Mercare (Altferel) Chez les Beng-Asand, oz. Associales, efe.

(3) Le judianne était professé dans la triba des Brugs-Nadday, a Abaphar, a

Cet homme était MAHOMET, fils d'Abd-4Hah (1).

L'épée de ses partisans lui conquit de nombreux prosélytes; mais ses premiers disciples lui furent donnés par la persuasion et par l'éloquence, et la persécution se chargea d'en augmenter le

nombre.

Son Koran (2), ce premier et véritablement seul instrument de sa puissance. fut alors, et est encore à présent, regardé unanimement par les Orientaux comme un chef-d'œuvre et de style et de poésie; les Arabes prétendent même qu'il n'existe dans leur langue aucun ouvrage mieux écrit; et nous ne pouvons douter que le fils d' Abd-Allah fut redevable de la plupart de ses étonnants succès, moins aux glaives de ses proselvtes, qu'aux cent quatorze sourales ou chapitres qu'il sut faire successivement descendre du ciel, pendant vingt-trois ans, suivant les circonstances, pour électriser à propos les esprits grossiers de ses compatriotes.

Le Koran, comme la Bible, l'Évangile, et les Vèdes de l'Inde, renferme des préceptes d'une morale pure; mais ils y sont entremélés de fictions assez ridieules, sur lesquelles la philosophie ne pourrait jeter qu'un regard de pitié, si elle ne considérait en même temps que c'est iustement ce mélange combiné de vérités et de réveries qui assura les triomphes de l'apôtre de Dieu (3), dont la politique, éclairée par l'étude du cœur humain et par la connaissance du caractère de ses contemporains, vit bien qu'il fallait parler le langage obscur et inintelligible des prophètes à ceux qui se montraient sourds à sa voix, lorsque, leur préchant des vérités trop simples pour eux. il leur criait :

« N'adorez que le moteur suprême de « cet univers. Sa toute-puissance a créé e tous les êtres (4), et sa bonté a pré-« pare pour conserver leur existence, « tout ce qui est sur la terre (5). »

' (1) Mohhammed &bn-Abd-Allah : il ful su me Aboud-Quesem, du nom d'un bis qui rut avant lui. (2) Le mot Koran, on Quran, signific le livre or excellence, comme les mois Migra des les mots Migra des Bebreux, et va Biblia des Grecs.

3(3) Resoul-Atlah (4) Koran, sourate II, ) 51. - Sourate LXIV

(b) Sourate II, 7 22, 29.

#### EGYPTE MODERNE.

\* If répand étalement ses bienfaits sur . le fidèle et sur l'infidèle (t). .

& Ce Dieu est unique, éternel, san · égal , sans associé; il n'est ni père ni

· fils d'sucun être (2). » a L'homme de tous les cultes, soit

· musulman, soit juif, soit ehrétien, · soit sabéen, lul est agréable, et lui · paraît digne de ses récompenses, lors-· qu'il est juste, vertueux, et qu'il prati-

« que la bienfaisance (3). » Le style du Koran est différent, sui-

vant les divers objets qu'il traite; tantot, s'il dépeint le bonheur destiné sux fidèles, c'est une richesse d'images . une magnificence d'expressions qui éblouit par sa variété; tantôt, s'il s'adresse sux ennemis de l'islamisme, c'est un feu terrible qui embrase, un foudre qui pulverise tous les obstacles.

Du reste, il se ressent du génie de sa langue; sesphrases pourraient peut-être nous sembler un pen trop brusquement coupées, trop dépourvues de transitions. Il est rempli de métaphores que nous ponrrions trouver outrées, hyperboliques, et qui ne sont que hardies pour les Arabes.

Mais il est réellement sublime lorsqu'il parlé de la Divinité, lorsqu'il l'invoque, orsqu'il lui adresse des prières, toujours exprimées d'une manière noble et éloignée de toute affectation superstitieuse ou mystique.

Tel fut le nouveau prophète, telle fut la nouvelle religion : quoiqu'elle prétendit n'être autre chose que le rétabliss ment de l'ancien culte du patriarche Abraham, père des Arabes, et qu'en conséquence elle eût consacré avec adresse l'adoption d'anciennes pratiques religieuses établies en Arabie depuis un temps immémorial, telles que le culte de la Kaabah et le pelerinage annuel de la Mekke, elie trouva d'abord, et dans la famille même de Mahomet, de violents contradicteurs.

Mais bientôt de ses plus fougueux adversaires il parvint à faire ses plus zé-

lés prosélytes. Chassé de la Mekke, sa patrie, par la tribu des Koreychites (4), sa propre tribu,

. LXIV, § 2, 18-iourate CXII. ourate II, § 61 — Sourate IX, § 13. La tribu des Korrychites (Beng-Qo-

réfugié à Médine, il y date de su fuite la nouvelle ère (1) de, se destinée désormais victorieuse; il affronte les dangers, les obstacles, les revers ; il prélude par la victoire de Bedr à de nouvelles victoires, et se fait ramener triomphant dans les murs de la ville sacrée, par ceux mêmes qui l'avaient proscrit et expulsé, convertis à sa foi, et devenus ses plus ardents sectateurs. Des lors des succes non interrompus signalèrent le reste de sa vie et de son apostolat; soit erainte de ses armes, soit persuasion, toutes les

du reste de l'Arabie, vinrent successivement se ranger sous l'étendard de l'islamisme. La presqu'ile entière ne forms bientôt us qu'un seul peuple, sous une même oi et sons un même chef; revêtu de la double puissance spirituelle et temporelie. Mahomet avait atteint son premier

tribus de l'Hedjáz (2), de l'Yemen (8) et

but. Peut-être affait-il, donnant un nouvel essor à ses projets gigantesques, lancer contre les contrées environnantes cette force puissante qu'il s'était créée par son génie; déjà ses troupes victorieuses avaient franchi les frontières de la Syrie : la mort l'arrêta, l'an 11 de l'hégire (4) , (632 de l'ère ehrétienne), à l'âge de soixante-trois ans, dans son admirable

reych', la plus noble de celles qui s'étalent fixées en Arabie, prétendait descendre directement d'Ismaèl, lik du parlarenhe Abraham; leur dis-lecte, que parialt fabounci et dout ils fait usage dans ses écrits, passait pour le langage le plus pur de boule l'Arabie.

par de souler l'article.

(1) On sait que l'ire des moustlesses de l'incept.

(1) On sait que l'ire des des la ciette fulle de l'incept.

(2) On sait que l'ire des la ciette fulle de l'incept.

(2) On sait que l'incept.

(3) On sait que l'incept.

(4) On sait que l'incept.

(5) On sait que l'incept.

(6) On sait que

(3) L'Yemen, dont le nom signifie le pays de droite, par opposition à la Syrie dont le nom (Châm) signifie pays de gauche, est la plus gran. aroute, par opposition is in Syrre cont to note to con-(CAtina) lightle oppade quarter, exil is plus gran-(CAtina) lightle oppade quarter, exil is plus gran-et composent in péninsula arabique: elle forma save le pays de Haddramoul la portion de l'Arabie que les anciens on) connue sous le nom d'Arabie Heureuse, (Arabie Febr.), et sa ville capitale a porte le nom d'Yemen. Plus-sieurs auteurs arabes ont écut l'histotre parti-sieurs auteurs arabes ont écut l'histotre parti-

(4) Le lundi 12 du mois de Raby-él-donni; suivant Abou-l-Faradi, le 28 du mois de Safet.

carrière. Vietime de basses jalousies et de mystérieuses intrigues, il périt à Médine (1), par le poison, genre de mort dont semblent particulièrement menacés ces génies transcendants, qui, géants au milieu de pyginées, s'élèvent au-dessus de leur siècle, le devancent sans en être compris ni apprécies, et ne recueillent que l'inimitié cachée, la trahison et l'ingratitude, là où ils auraient droit à des apothéoses.

Cependant l'étoile de l'islamisme ne pâlit pas à la mort de son illustre fondateur : Abou-Beker (2), beau-père et parent du Prophète (3), dépositaire de ses doctrines, de ses pensees et de ses vastes desseins, recueillit son liéritage à Médine, alors capitale du nouvel empire (4); appelé par les vœux unanimes des musulmans à remplacer leur chef suprême et leur souverain pontife, Abou-Beker sembla moins se regarder comme son successeur que comme son fondé de pouvoir et son exécuteur testamentaire.

Il ne prit en effet que le titre mo-deste de lieutenant de l'Apôtre de Dieu (Khaluféh (5) Resoul Allah), n'osant prendre le titre de lieutenant de Dieu.

(1) Mahomet ful enterré, à Médine, et l'on y (1) Mahomet Iul enterré, a Medine, et Pon y voit encore son tombevu, que visilient presque tous les peierins à leur retour de la Mekke.

(2) Surnommé el-Sadaga (1e Jusie): Il fut la-auguré au Irône du khaiyfat le jour même de la mort du Prophèle.

(3) Abou-Beker descendait de Kaab, septième rul de Mahomet : voici, suivant él-Makyn, sa généalogie depuis ce chef commun de leurs deux branches : Kash. — Omar — Amer — Olman — Alsou-Qaliaffah — Abd-allah-Abou-Beker; Il eul lui-même egalement d'alsord pour nom Abdallah, el ne prit le nom d'Abou-Beker (pere de la jeune vierge) que lorsqu'it devint beau-pere du Prophete.

Nous avons vu ci-dessus que le nom de Médine (Medyach) ne signille proprement que la ville. Ce genre de métonyme a été employé par lous les peuples pour désigner leurs capi-tales : chez les Romains, Rome étalt nommée Urbs (la ville), comme Constanlinople House chez les Grecs du Bas-Empire, et Athènes Acru (la citadelle ) chez les peuples de l'Attique. Le nom de Thèles (Θηδαί), l'ancienne capitale de

l'Egypte, n'est autre chose que le mot égyptien Th-Buki (la ville).

(5) Le mot arabe khalyfeh, dont nous avons alt celul de khalyfe, signifie littéralement lieulemant, vicuire, successeur, el vient de la raciue arabe khalaf, qui signifie remplacer, ve-nir après, succèder. Ce nom a etè le llire de la dignité souveraine, qui chez les musulmans comprenait a la fois un pouvoir absolu et une autorité entièrement Indépendante sur lout ce qui régardait la religion et le gouvernement politique et militaire.

(Khalyfét Allah) qu'avait porté le Prophete, et que les successeurs d'Abou-Beker, moins scrupuleux que lui, ne craignirent pas de s'attribuer par la

suite. Abou-Beker régna seulement deux ans trois mois et neuf jours; mais il sut mériter l'amour des musulmans, qui lui décernérent le surnom d'él-Sadya (le Juste). Pendant son court règne, les forces de l'islamisme s'étaient acerues : d'un côté, la Perse était vivement attaquée; de l'autre, presque toute la Syrie et la Palestine avaient été enlevées aux empereurs de Constantinople, et l'étendard du Prophète flottait vainqueur sur les remparts de Gazzah et sur ses dépendances, menacant déjà l'Egypte, vers laquelle il ne devait pas tarder à s'élancer.

Abou-Beker mourut de plithisie, à l'âge de soixante-trois ans, le vendredi 23 du mois de Gemadu-él-ákher, de l'an 13 de l'hégire (1). Le même jour, les musulmans élurent pour son successeur un autre parent du Prophète (2). Omar, fils de Khettab (3), qu'Abou-Beker mourant avait désigné à leur choix.

Aussi modeste que son prédécesseur, le nouveau khalyfe ne voulut d'abord prendre d'autre titre que celui de lieutenant du lieutenant du prophète de Dieu (4). Ce titre parut trop loug, et on le remplaça par celui de Prince des fidèles (5), dont Omar fut le premier décoré et qui fut

désormais décerné aux khalyfes. Omar conduisit les armées des musulmans à de nouvelles victoires; tandis qu'il attaquait avec succès en Perse(7) le puis-

(1) Celle année a commencé le lundi 6 mars de l'an 634 de l'ere chritienne. (2) Kaub, septimen airell de Mahomet, était également le septimen airell d'Omar. Volet la grésidogle entre Omar et lui I Kabb — Ady — Raouali — Qart — Rysli — Abd-et-Azy — Nugayi — cik hettab — Omar. (3) Omar ful surnommé Abou-Hafs, et reçul de

Mahomet le titre de Fdronq (le diviseur), c'est-adire, sulvant la tradition, « celui qui sait distindire, survani a transion, e centi qui sai usturaguer le veai du faux, le juste de l'injuste el le a croyant de l'infidèle. » Ce fut ce prince qui, l'an 15 de l'hégire (636 de l'ère chrellenne) eta les fondements de la ville de Basrah a l'embou-chure du Tigre, el la construction de cette nou-

chure da Tigre, el la construction de este nou-velle ville du alerèver en Irois ans.

(a) Khalyfek khalyfek Récoul delta.

(a) Khalyfek khalyfek Récoul delta.

(b) Rodallyfek khalyfek Récoul delta.

(c) Il se dau in popular de l'ironaleur des croyants,

que nos historiers du moyen pae on fail le

mon corrompa de Mironaloir comme du litre

de Soultéa lis ont fail celui de Soulen.

(c) Il s'etait repult mattre de la ville royale e

sant empire des Sassanides, et renversait de son trône Yezdedjerd, dernier roi de cette antique famille (1), ses généraux, Abou-Obeydah, Amrou ben él-Ads, Serdjyl, Saad, schevaient de soumettre par la force ou par des capitulations toute la partie de la Syrie qui jusqu'alors avait résisté à leurs armes. Kennesseryn, Basan, Émesse, Damas avaient ouvert leurs portes, et Jérusalem, pressée vivement par Amrou et Serdjyl, abandonnée par Constantinople, réduite sans secours aux extrémités les plus cruelles, heureuse après une longue et sanglante défense d'obtenir nne capitulation modérée, Jérusalem, la ville appellée sainte à la fois par les chrétiens et par les musulmans (2), reconnut eufin ces derniers pour maîtres; la Croix s'humilia devant le Koran, et l'église de la Résurrection, élevée par l'empereur Constantin le Grand, fut convertie en mosquée.

Omar était devenu maître de la Syrie entière : il la tensit occupée par une vaillante armée, dont un fanatisme exalté et l'orgueil d'une suite non interrompue de victoires doublaient encore les forces et le courage; les peuples de Syrie, opprimés, presque abandonnés à eux-mêmes par les empereurs grees, et ne connaissant leurs maîtres de Constantinople que par leurs exactions et leur tyrannie, n'avaient pas oppose une longue résistance à leurs vainqueurs; ils supportaient avec facilité une nouvelle domination, qui, malgré la différence des religions, n'avait pas empiré leur sort et l'avait même amélioré sous quelques rapports. Tout annonçait qu'aucun effort ne serait tenté par eux pour ac soustraire à l'obéissance des musajmans : les victoires remportées en Persdoiaent toute cerainte d'attaque de ce cité rien ne pouvait donc plus arrêter l'accution des projets formés depuis longtemps par Unar sur cette belle Egypto. convoitée par les armées arabes, et vers laquelle la conquète de la Syrie semblait n'avoir voulu que frayer un passace.

A peine Amrou-ben-et-Aas, l'un de ses généraux en Syrie, eut-il établi l'autorité musulmane à Ramléh , à Djaynah et à Jérusalem, qu'il recut l'ordre de se préparer à entrer en Egypte.

Cette province, ainsi que tout le reste de l'empire des Césars, était alors entre les mains d'Heraclius, treizième successeur d'Arcadius. Depuis vingt-neuf ans assis sur le trône du grand Constantin, Héraclius, avait la première année de son règne (1), montré quelque mérite et quelque energie. D'abord simple gouverneur d'Afrique, il avait arraché les rênes de l'empire à l'usurpateur Phocas, meurtrier de l'empereur Maurice (2), et s'était vu appelé par les vœux unanimes à remplacer un tyran que poursulvait l'exécration générale: mais bientôt il s'était endormi dans l'oisiveté et dans la mollesse. Le bruit des conquêtes de Khosroes II, le fleau de l'Orieut, le réveilla tout à coup de la torpeur où il avait langui plusieurs

A son aviaement il avoit trouvé la gurre engagée avec Khozorios II, roi de Perse; ejda maltre depuis plusieurs annese de l'Armétie, de la Cappalore, de la Galstiere de la Faghlangonie, klosorose de l'Armétiere de l'Armétiere de l'Armétiere de l'Armétiere de la Faghlangonie de l'Armétiere de la Syrie. Héraelina avait cherchie à l'Armétiere de la Syrie, d'Armétiere de la Syrie, d'Armétiere de la Syrie, d'Armétiere de l'Armétiere de la Syrie, d'Armétiere de la Syrie, d'Armétiere de l'Armétiere de l'

de Madaya et des richesses immenses qu'elle renfermail. (1) Ce maiheureux prince était fils de Chahrydr, petit-fils de Khonron-Perruyz, et arrierepetit-fils de Hormonz.

rydr, petit-fils de Khosrou-Pervyz, et arrièrepetit-fils de Hormosz. (2) Le nom de Jerusalem n'est pas employé par les Arabes. Ils ne donnenția cette ville d'ar-

in denomination que celle d'él-Quedi (la Saintele), d'él-Voquéle (le Saintele), d'él-V

rement veneree char les Arabes, que Mahomet y fixa d'abord la première h'abân des musulmans, e est-à-dire le point de l'horizon vers lequel ils se lourment en faisant leurs prières. Plus lard, Mahomet changea cette direction en celie de la Mekke, pour isoje enonce davantage des Arabes Julfs, les Arabes musulmans. (1) L'an 610 de l'ère chrétienne.

<sup>(2)</sup> Heracitis fit trancher to lefe à Phocas;

« Quol, lui di-H, en l'envoyani au supplice, lu
» n'avais usurpe l'empire que pour faire tant
« de mai au peuple! » —« Gouverae-le mirux, »
iut répondit Phocas; Héracius ne se souvint
pas longiemps de sette leçon.

à peine rétablie des désastres dont deux tremblements de terre (1) l'avaient affligée, se vit de nouveau ruinée par l'invasion des dévastateurs: Émesse, Césarée et Jérusalem (2) avaient été prises d'assaut et livrées au pillage; les églises avaient eté brûlées, les prêtres massacrés, quatrevingt-dix mille ehrétiens vendus eomme esclaves. Partout victorieuses, les trounes persanes s'étaient emparées d'Alexandrie (3) sans résistance; puis, traversant l'Egypte entière, avaient penetré jusqu'en Nubie : tandis qu'une autre partie de leurs forces, longeant les eôtes de Mauritanie, s'était emparée de la ville de Carthage, qui avait été mise à feu et à sang (4). An lieu de prendre les armes pour se-eourir ses provinces, la cour de Constantinopie se contenta d'envoyer de nouveaux ambassadeurs, qui furent ehassés avec insulte du camp des Perses; enfin, l'île de Rhodes était tombée en leur pouvoir. Héraclius, indigné de tant d'outrages et réveillé de son honteux assoupissement, s'était mis à la têtede ses armées : retrouvant son aneien conrage, il avait marché contre le roi de Perse, l'avait défait en plusieurs combats (5) et poursuivi jusque dans ses États, où l'armée greeque exerça de cruelles représailles; le roi berbare v avait trouvé en armes son fils aîné, le parrieide Syroes, qui, montant par un crime sur un trône dont son père l'avait exelu, s'était hâté de con-

(I) L'an 580 et l'an 587 de l'ère chrétienne.

(2) L'an 614 de l'ère chrétienne.
(3) L'an 615 de l'ère chrétienne.
(4) Cette prise de Carthage par Khose

a été contestée par quelques savants, à l'opioloo tesquets je in empresserais no ocierer si ce sui n'étail certillé par plus d'un lémoignage incon-testable, entre autres par les deux suivants :

« On-ly én-ensih él-hâdmisseh li-Henagh, éf-letuls él-fera él-feuj él-Mondade; ou-band » theldith senyn éfletahoù él-Ishunderyeh, ou-

nousschoù ila él-Loubeh, on ghazzoù Karkhy-a donnyeh, on-efletahou-hú. »

« Et anno quinto Heraclit, ceperunt Persu « Domum-Sanctam (Hierosolymam); et post reprinted the second of the second second is a second of the second of t

rino di Sanutt: voici ce que je ils dans le Gesta Dei per Prancos : « Itte ( Corrons) inefficaces remisit legatos (Hemecii), sequentique canno totam occupavit Enyptum, Libyam, catque Canthaginem, ubi Heruclius patricius fuerat, antequim sumeret impera diadema. = Lib. III, part. II, cap. 111. pag. 121.) (3) De l'an 622 à 627 de l'ère chrétienne. clure avec Heraclius vainqueur cette paix que Khosroes avait outrageusement

L'empire de Constantinople avait ainsi glorieusement conquis par les armes une paix, qui semblait un gage certain de prosperité; eette paix fut un signal de décadence et de dégénération. Héraelins avait recouvré des mains

de Syroës (1) le bois de la eroix de Jésus-Christ, que Khosroes avalt enlevé de l'église de Jérusalem avec les vases saerés et d'autres riebes dépouilles, Cette relique reconquise parut au dévot Héraclius le plus beau trophée de ses victoires. Une fête solennelle fut instltuée dans tout l'empire pour célébrer cet important événement (2)

Le clergé de Constantinople et le patriarche Sergius jouaient naturellement un grand rôle dans ces eérémonies religieuses : ils en profitèrent pour accroltre leur influence et circonvenir l'empereur, déjà disposé à les écouter aveuglément. On attribua à des miraeles plus qu'aux armes impériales les vietoires remportées sur les Perses ; et dans sa superstitieuse reconnaissance, le faible Héraelius se soumit à l'intervention de la puissance religieuse dans tous les détails de son gouvernement; l'Église ne fut plus dans l'État, mais l'État dans l'Église : les disputes théologiques qui avaient agité l'empire d'Orient sous les règnes précédents se renouvelèrent : quoique le nestorianisme et l'eutychianisme eussent été proscrits par les prédécesseurs d'Héraclius, il crut devoir les attaquer de nouveau. On avait antérieurement établi dans diverses assemblées ceclésiastiques la réalité des deux natures en Jésus-Christ; sous Héraclius, on chercha à expliquer comment les deux natures ne composaient qu'une seule personne et n'avaient qu'une seule

volonté. L'explication inintelligible (3) qui en

 L'an 638 de l'ère chrétienne.
 Cette fête se célèbre encore, tant chez les Greos que chez les catholiques romains, le 14 de septembre, sous le nom de l'Exaliation de la Croiz.

(3) Voici cette explication : « La nature hu « maine, disaient les docteurs, est réellemen « distinguée de la nature divine ; mais elle lu est tellement unie qu'eite n'a point d'a a propre; le Verbe étant dans L. C. le e principe actif, la voionté humaine est ab

fut donnée parut lever les difficultés des nestoriens et des eutychiens : Héraclius la regarda comme un moven d'éteindre les restes de ces hérétiques, qui avaient résisté aux anathèmes des conciles et à la puissance des empereurs. Enris de cette idée , il assembla un coaeile, et rendit un édit qui faisait du monothelisme une règle de foi et une loi de l'empire; mais le nouvel édit, publié sous le titre d'ecthésis (exposition de la foi ), fut lui-même condamné comme hérétique l'année suivante, dans un concile, par le pape Jean IV. Héraclius, effravé des censures romaines, désavoua son édit et en rejeta la composition sur le patriarche.

Voila les grandes questions dont s'occupait le gouvernement de Constantinople, tandis que les Arabes s'emp raient successivement de toutes les villes de Syrie et s'avançaient à grands pas contre l'Égypte, la plus belle province de l'empire. Aucun renfort ne fut envoyé aux garnisons impériales, pour arrêter le déluge qui se débordait en Syrie : le vainqueur de Khosroës, devenu étranger à l'ancienne gloire qui avait éclairé quelques instants de son règne, désormais plutôt théologien controversiste que monarque, semblait ignorer ces désas-tres publics : renfermé làchement au milieu des prêtres, ses favoris, et de ses livres ascétiques, il laissait envahir ses lus importantes provinces sans courir a leur secours; ne voyant d'ennemis de l'empire que dans ces hérétiques qu'il poursuivait avec acharnement, et contre lesquels seuls il avait réservé tout son courage et tonte son activité.

Ces dissensions théologiques et l'appui que l'empercur donnait au parti dominant, avaient amené dans toutes les provinces de l'empire des vexations et des persécutions sants nombre contre les partissant des opinions valucues; mais nulle part ces actes tyramiques à vaient culte provinces es trouvait, par le résultat des événements, partagée en deux populations bien différentes et bien dispopulations bien différentes et bien dis-

populations bien différentes et bien distanctes, les gouvernants et les gouvernés: les premiers se composient des Grecs affluant de Constantinople, tous revêtus ament passive, comme un instrument dans les amins d'un artiste.» d'emplois et de fonctions militaires ou administratives ; leur nombre se grossissait encore des descendants des familles romaines qui s'étaient fixées en Égypte depuis l'époque des Césars, et on pourrait y joindre encore les descendants des Grecs qui antérieurement y avaient suivi les Ptolémées. La seconde elasse comprenait les Cophtes . c'est-à-dire les descendants des anciens Égyptiens. Ces deux populations cohabitaient l'Égypte, juxtaposées, pour sinsi dire, mais aucune-ment mélees, sans fusion et sans amalgame; et il est à remarquer que la même division infranchissable, et semblable à celle des castes de l'Inde, a toujours séparé, depuis la conquête des Arabes jusqu'a nos jours, les vaincus et les vain-queurs, d'une part les Cophles, de l'autre les Arabes et plus tard les Mamlouks, puis les Turks depuis la conquête de Selvm (1).

Aux Grees nommés aussi Melchites (e'est-à-dire royaux ou impériaux). appartensient toutes les fonctions, tous les pouvoirs, toutes les faveurs du gouvernement; aux Cophles, nommés aussi Jacobites, le paiement des impôts, les avanies, les vexations oppressives. Les opinions religieuses suivaient la même division, et étaient séparées de même par une scission tranchée et complète. Les Grecs impériaux suivaient la religion que suivait l'empereur : tour à tour eatholiques, ariens, monothélites, suivant que la cour de Constantinople embrassait une de ces croyances. Les Cophtes, et cette population était de beaucoup la plus considerable, opprimés qu'ils étaient par les Grees, s'étaient naturellement jetes, par esprit d'opposition, dans les croyances des adversaires des Grecs, et la secte que proscrivait l'empereur était nécessairement celle qui régnait avec faveur dans toute l'Égypte; sinsi on avait vu les Cophtes, catholiques jusqu'à la révolte, avec Athanase, quand le patriarche d'Alexandrie et ses adhérents étaient en butte aux persécutions des empereurs ariens Constantin le jeune, Constance et Va-

(1) Tout porte à croire qu'aniérieurement encore la même division anilpathique a existé entre les Macédoniens el les races pharaoulennes, comme jadis entre les Egyptiras eux-mêmes et les races juives implantées dans la vallée du su lens, adopter ensuite les doctrines de Nestorius et d'Eutyches, quand ces doctrines eurent les honneurs de la persécution impériale.

Le clerge d'Egypte était mi-parti entre ces deux opinions ennemies, suivant la naturalité de chacun des prêtres et des évêques; les Grecs de naissance ou d'origine étaient Melchites, les Cophtes, hérétiques comme leurs compatriotes. Les deux partis s'excommuniaient réciproquement, et les édits de l'empereur vincent prêter force aux partisans de la religion de la cour.

Loin de ralentir leur zèle en voyant l'Egypte presque entière à punir, les persécuteurs impériaux n'avaient fait que redoubler de violence et de tyrannie. Les passions aigries par la résistance, les haines particulières, les intérêts de la cupidité et de la spoliation, les ambitions avides, le servilisme des gouvernants. tout avait concouru à augmenter dans les agents de l'autorité cette énergie vexatoire qu'ils appelaient zele pour la reli-

gion et l'Etat.

Les actes de tyrannie, les dépositions des prêtres et des évêques dissidents, les incarcérations, les exils, les amendes, les confiscations, les fermetures d'églises, les pillages des monastères, les meurtres, les massacres des femmes et des enfants, se multiplièrent d'une manière intolerable; et, comme il arrive d'ordinaire, les rigueurs du gouvernement, sans lui ramener un seul partisan, ne servirent qu'à exaspèrer ses auciens adversaires et à lui en créer de nouveaux.

Les choses en étaient venues au point qu'un senl sentiment animait la presque totalité des habitants de l'Égypte : une haine irréconciliable pour les persécuteurs de Constantinople et pour leurs agents tyranniques. Cette opinion hostile pour l'empereur avait fait en peu de temps de tels progrès, qu'un grand nombre des Grees eux-mêmes s'étaient réunis d'opinion et d'affection aux Cophtes

Pour chacun d'eux, Constantinople et sa cour étaient des ennemis dignes de l'execration universelle; tont effort, suit intérieur, soit extérieur, avant pour but d'arracher l'Égypte à la domination d'Héraclius, faisait appeler et accueillir ceux qui le tenteraient, quels qu'ils fussent, comme des amis et des libérateurs.

Telles étaient les dispositions de l'É-gypte lorsque Amrou-ben-él-Aûs recut d'Omar l'ordre d'en faire la conquête. Cet ordre lui fut adressé de Médine, où le khalyfe était rentré après avoir complété la conquête de la Syrie

Les motifs de cette agression ne manquaient pas à Omar; d'abord il pouvait alléguer les préceptes formels du Koran, qui ordonnent aux armées des croyants la guerre contre les infidèles, pour les forcer à devenir croyants à leur tour: à ce prétexte religieux, d'un si grand poids sur des esprits fanatiques. et qui sans doute avait dû exercer une puissante influence sur la détermination du chef des musulmans, se joignait naturellement un motif plus reel, et qui depuis fut franchement avoué par eux: les guerriers arabes, du sein de leurs sables arides et de leurs rochers déserts, n'avaient pu voir sans convoitise les belles plaines de l'Égypte, les rives si fertiles et si verdovantes de son Nil, la richesse conmerciale de ses villes et surtout d'Alexandrie, alors le bazar général du monde connu, où l'Occident venait échanger ses marchandises utiles contre. les produits luxueux de l'Orient : eux aussi voulaient goûter à leur tour les jouissances de cette vie eivilisée qui leur avait été jusqu'alors inconnue, et qu'ils avait déjà pu apprécier chez les peuples conquis de la Syrie : ils trouvaient juste d'enlever tout à coup par le sabre la possession de ces avantages à ceux qui, les ayant acquis peu à peu par leurs travaux et la succession des temps, étaient trop faibles et trop amollis pour les défendre

avec énergie devant leurs terribles spo-Du reste, en tous les temps, les conquérants manquèrent-ils jamais de prétextes pour justifier leurs entreprises les plus iniques? une apparence de droit politique sembla colorer l'agression inuste ordonnée par Omar.

liateurs.

Au premier bruit de l'entrée des troupes musulmanes en Syrie, Héraclius, oubliant les anciens lauriers du vainqueur de la Perse, avait abandonné presque sans défense les peuples de cette provinceaux nouveaux conquerauts. Redoutant avec raison tout ce que pouvait avoir de dangereux pour l'Egypte un pareil voisinage, après avoir laissé quel-

ues garnisons assez faibles à Alexandric, dans la forteresse de Babylone et dans quelques postes maritimes, il avait fait replier jusqu'à Syène (Assouan) tout le reste des troupes dont se composait la force militaire de ce gouvernement, et avait cru s'assurer suffisamment contre tout projet de conquête, en obtenant d'Omar la promesse que l'Egypte ne serait pas attaquée par les musulmans; pour obtenir cette garantie, il s'était soumis à payer au khalyfe un tribut annuel. Ce subside honteux n'avait pas été payé avec exactitude, et Omar, se croyant dégagé de sa promesse par l'inexécution de cet article fondamental du traité. annonçait qu'il vensit saisir le gage sur lequel ce subside se trouvait hypothéqué.

Il paraît cependant que cêtte détermination rétait pas encore bien fixée, et qu'elle éprouva quelque hésitation; car Amrou, s'étant mis en marche aussitôt avec tout ce qu'il put rassembler de forces disponibles, reçut en ronte un pouveau messace du khaivfe.

Ammou, se doutant bien que ces dépèches renfernaient un contre-ordre, refusa de les recevoir et d'en prendre connaissance sur le chemin, prétetant son respect pour le noble écrit du Prince des fideles, et remettant leur ouverture au lendemain matin, où clles devaient ètre par lul lues cérémonicusement en présence de toute l'armée réunie, inmélaitement après la prirée de l'autore.

L'armée, arrivée dans la nuit à Él-Arych, comme Amrou l'avait prescrit, prit un court repos, et au lever de l'aurore, lorsque la première pricre eut été solennellement prononcée, le genéral musulman se fit apporter les lettres du khalyfe, les baisa religieusement, les porta avec humilité à son front : puis il en fit lecture à haute voix devant les principaux chefs de ses troupes.

Voici quelle en était la teneur :

« Au nom du Dieu clément et misé-

ricordieux. »
 n De la part du khalyfe Omar-êbn-êl-Afs, que le
 salut et la bénédiction du Dieu très-

\* haut soient sur lui!

« Si, lorsque cet écrit te parviendra, et la tetrouves encore sur les terres de et la Syrie, ne poursuis pas ta marche « vers l'Egypte, mais, s'il ne te parvient que lorsque tu auras atteint les « frontières de l'Egypte, continue d'aller en avant à la grâce de Dieu. »

La lecture terminée, Amrou se tourna vers ceux qui l'entouraient; « Où som-«mes-nous? leur dit-il; Él-Arych dé-» pend-il de la Syrie ou de l'Égypte? « Clacun s'empressa de répondre : « Nous » » sommes en Égypte; uous avons passé » hier soir les colonnes de Raphia; Él-« Arych fait partie de l'Égypte. »

- « En avant donc à la grâce de Dieu! « s'écria Amrou, Dieu et le khalyfe

nous l'ordonnent.
Cest ainsi qu'. anrou-ben-eli-Aa entra en Exypte, l'an 18 de l'hégire (1), à la têté d'une arme, d'abord peu considérable, mais qui avait le sentiment de sa force, la confiance de sa victoire, et qui chaque jour se grossissait de plus en plus des tribus nomades accourant de tous côtés pour prendre leur part à la tricle proie qu'offrait exte belle contrée.

#### CHAPITRE II.

forwalon de l'Egypte. — Menf. — Babylone. — Minkouko. — Traileise Copite ave les muselmans. — La tente d'Annou. — Koumenlans. — La tente d'Annou. — Koumenlans. — La tente d'Annou. — Koumenlans. — La comparable de la collège de

Amrou, en réponse anx lettres du khalyfe, lui avait annoncé son entrée en

Cetta année a commence le 12 janvier de l'an 630 de l'ère chrétienne. Égypte, et lui avait demandé de nouvesux renforts. Omar s'était empressé de lui envoyer Zobéyr, fils d'Aouâm, avec quatre mille hommes d'élite.

L'armée musulmane, ainsi renforcée, traversa rapidement et sans trouver de résistance les provinces égyptiennes qui s'étendaient d'Él-Arych à l'ancienne Menf. Menf, faible reste de la splendide Memphis, jadis capitale de l'Egypte entière, avait conservé avec son nom la prétention au même titre : quoique la véritable capitale fût Alexandrie, ville entièrement grecque, de population, de mœurs et d'affections. Menf, presque entièrement peuplée d'Égyptiens natifs, avait vu avec regret son orgueilleuse rivale lui enlever successivement, non-seulement son influence politique et ses droits anciennement acquis, mais encore les dépouilles de ses plus beaux monuments : les marbres et les ornements dont étaient revêtus les édifices des Pharaons, les obélisques, les colonnes des palais et des temples, étaient arrachés, démolis avec violence et transportés à Alexandrie, pour embellir la ville favorite, la ville impériale. Aussi Menf se regardait comme une esclave, ou plutôt comme une reine injustement dépouillée, forcée de subir le jouz et d'abandonner désormais à la ville sa sœur le trône où elle avait régné pendant tant de siècles. Une violente haine divisait les populations de ces deux villes, et cette haine fut encore envenimée par les querelles religieuses. Les Memphites étaient jacobites, les Alexandrins melchites, comme les habitants de Constantinople.

C'était de cette dernière ville qu'était venu le gouverneur d'Alexandrie, patrice de la cour impériale, nommé par Héraelius prétet de tout l'Egypte Inférieure; l'Égypte du milieu, Alení et la forteresse de Babylone étaient sous les ordres d'un autre prétet, Mokoukos (1), Grec d'origine, mais né en Égypte, et que ses relations de famille et ses affections unissaient à la cause des Cophies opprimés.

L'apparition d'Amrou fournissait l'occasion d'unescission entière avec Alexandrie et son gouvernement. Cette occasion fut saisie avec empressement. Mokoukos avait déjà eu quelques cor-

(1) Él-Makyn le nomme aussi Él-Magouque,
 et lui donne le titre de roi ou de vice-roi.

respondances avec Mahomet (1): depuis, il paralt qu'il les avait continuées à la cour des khalyfes. Les musulmans lui parurent, non des ennemis, mais des allies, des libérateurs, qu'il fallait accueillir et non combattre.

En conséquence, dès qu'il vit les musulmans répandus autour de la ville s'apprêter à en faire le siège, il assembla les principaux de la nation cophte, et se réunit à eux pour faire un traité

avec Amrou (2).

Par ce traité les Coplites promettaient aux musulmans une soumission entière. De son côté, Amrou leur assurait la liberté religieuse, la sûreté personnelle, l'inviolabilité des propriétés, une justice exacte et impartiale pour tous; avantages dont les empereurs grecs avaient depuis long temps dépouille les habitants de l'Égypte. Amrou remplaça les vexations arbitraires et exorbitantes des preposés impériaux par la redevance fixe et annuelle d'un tribut modéré ; il y ajouta seulement pour chaque habitant de l'Egypte l'obligation de loger et da nourrir pendant trois jours tout voyageur musulman.

Ces conditions parurent si favorables à toutes les populations des provinces, qu'elles se hâterent d'adhérer au traité, et de réclamer la protection des armées de l'islamisme, en acquittant d'avance

de i islamisme, en acquittant d'avi le tribut qui avait été imposé.

L'unique redevance était d'un dynar (8) par tête. Les historiens arabes nous apprennent qu'en peu de jours douze millions de dynars furent versés; ce qui porte le revenu total à 180 millions environ de notre monnaie, et nous fait connaître d'une manière, précise quelle était la population de l'Égypte à cette

époque.

Cependant une partie de cette population refusa de se soumettre aux nusulmans; elle était, il est vrai, peu considérable, car celle ne se composait que des Grecs et des agents du gouvernement impérial. Des que l'acte de soumission des Coohtes beur fut conun, ils compri-

(1) Il lui avait envoyé en présent plusieurs jeunes esclaves égyptiennes, dont l'une, Noryan, foit admise au lit du Prophète.
(2) L'an 19 de l'heighte (486 de l'ètre chrétenne).
(3) Environ quinze Irancs de notre monaile. Le mot dynar est déciré du mot laita denories.

rent men que leur adhésion ne serait pas acceptée : alors, saisis de crainte à l'aspett des troupes victorieuses d'Amou, ils cherchèrent leur salut dens la fuite, et se rélugièrent soit à Alexandrie, soit dans la forteresse de Babylone, située sur la rive droite du Nil et au nord-eat de Menf, dont elle était séparée par le fleure.

Babylone étaitune ancienne forteresse, bâtie, dit-on, par les rois de Perse lorsqu'ils avaient été maîtres de l'Égypte. Elle tirait son nom d'une garnison de Babyloniens qui y avait été alors pla-

Assise sur l'une des croupes du mont Mogattam, elle commandait le fleuve par ses fortifications, et sa garnison nom-

breuse servait à contenir le pays.

Cependant elle fit pen de résistance.

Amrou n'y trouva presque que ceux des

Grees fuyards qui n'avaient pn se jeter

sur la route d'Alexandrie.
Mokoulos avait ficilité à Amrou les morens de s'en emparer presque sans coup feir. Voulant eviter une effense qui ne man en qualité de defense qui ne ne sa qualité de prête, avait donné l'or-dre à la garnison d'évacuer presque entrémema Lucialelle et de se retrancher dans l'Ibéde Raoudah, qui, par son étende et don is lortement au milleu des deux beanches du fleure, semblist droir l'acri de l'acr

gue detense.

Les musulmans, après avoir pris possession de la forteresse presque vide, ae
jetèrent de tous les côtés dans l'îlé de
Raoudab; les Grecs de la garnison furent
facilement cernés et faits prisonniers.

Maltre de Menf, de Babylone et de la partie la plus considérable de l'Egypte, Amrou songea à attaquer Alexandrie. Cette rille, bien fortiliée et remplie d'une nombreuse garnison, avait vas accrottre le nombre de ses défenseurs par les Grecs qui de toute l'Egypte étaient accouras s'y réfugier.

Attaquable par le côté de terre senlement, ses communications avec la capitale de l'empire grec étaient facilitées par sa position maritime, qui la mettait à portée de recevoir sans obstacle tous les secours qu'Itéraclius aurait voulu lui envoyer. Sa prise était done importante; sans sa possession, celle de l'Égypte elle-même ne pouvait être que précaire et mal assurée.

Amrou ordonna le départ de son armée. Lei se place une ancedote aingulière, qui pourrait paraître romanesque et controuvée, si une ville entière, existant encore de nos jours, u'était le monument irrécusable de la véracité deécrivains orientaux qui nous ont transmis cette historietée.

mis cette historiette.
Au moment oil, pour exécuter les ordres d'Amrou, on abatait toutes les des d'Amrou, on abatait toutes les lieux de la comment de la colombes avait fait son nid sur le sommet de sa tente et que les petits parississient sur le point d'échore. On tente et renverser le noil. « A Dieu ne aplaies, s'écria Amrou, qu'un musul-

- plaise, s'ecria Amrou, qu'un musuiman refuse sa protection à aucun être
  vivant, créature du Dieu très-haut,
  qui se sera placée avec sécurité sous
- « l'ombre de son hospitalité : d'ailleurs « nous sommes encore dans le mois de « Moharrem, et dans ce mois sacré la
- religion nous interdit tout acte de vioa lence (1): qu'on respecte ces oiseaux devenus mes hôtes, et qu'on laisse ma
- devenus mes hôtes, et qu'on laisse ma
   tente sur pied jusqu'à mon retour d'Aelexandrie.
   La tente resta debout : au lieu d'être

abattue, elle fut affermie contre tout accident; les oiseaut protégés élevèrent saus trouble leur naissante couvée, et nous ne tarderous pas à voir comment cet incident, si aimple et si peu important en apparence, fut l'origine de la fondation d'une grande ville.

En se portant sur Alexandrie le long de la branche du Nil (2), les troupes d'Amrou ne trouvèrent quelque résistance que dans deux petites villea, où

(1) Le moit de Moharrem seil permète de Fancie misculmane; son non agoités accer, propriet de la companie de la companie de la cax musuimane. Cette interdiction, qui s'étant ce mois aux musuimane. Cette interdiction, qui s'étant qu'employs Malionet pour forcer qu'entgres périodne de trève et de tranquillité les tribas qu'employs Malionet pour forcer qu'entgres périodne de trève et de tranquillité les tribas de parcer interiedires. Cetta pris missementif que notre moyen aga avail établit ses rives de de gorren interiedires. Cetta pris missementif que notre moyen aga avail établit ses rives de la guerren interiedires. Cetta qu'en suivement de la guerren interiedires. Cetta qu'en suivement de de la guerren interiedires. Cetta qu'en suivement de de la guerren interiedire. Cetta qu'en suivement de de la guerren interiedire. Cetta qu'en suivement de de la guerren interiedire. Cetta qu'en suivement de de la guerren de la guerren de la guerren de de la guerren de la guerren de la guerren de de la guerren de la guerren de la guerren de de la guerren de la guerren de la guerren de de la guerren de la guerren de la guerren de de la guerren de la guerren de la guerren de de la guerren de la guerren de la guerren de de la guerren de la guerren de la guerren de de la guerren de la guerren de la guerren de de la guerren de la guerren de la guerren de de la guerren de la guerren de la guerren de de la guerren de la guerren de la guerren de de la guerren de la guerren de la guerren de de la guerren de la guerren de la guerren de de la guerren de la guerren de la guerren de de la guerren de la guerren de la guerren de de la guerren de la guerren de la guerren de la guerren de de la guerren de la guerren de la guerren de la guerren de de la guerren de la guerren de la guerren de la guerren de de la guerren de de la guerren de la guerren de la guerren de la guerren de de la guerren de de la guerren de la guerren de l

(2) Maintenant la branche de Rosetle. Autrefois elle portait les noma d'Agathos-Darmon et de Fluvius Canopicus. s'était jetée la grande masse des Grees fugitifs devant lui. Ces deux places, qu'ils avaient fortifiées à la hâte, étaient celles de Koum-Cheryk (1) et de Marvout (2) : cette dernière était à l'occident d'Alexandrie et assurait ses communications avec les provinces grecques

de la Mauritanie. Koum-Cheryk et Maryout furent emportées de vive force, et l'armée musulmane arriva sous les murs d'Alexandrie : Amrou en forma aussitôt le siège; il était d'autant plus impatient de s'en rendre maître, qu'il venait d'apprendre qu'une peste furieuse, déso-lant la Syrie, y avait emporté vingtcing mille musulmans et parmi eux les plus illustres généraux de l'islamisme, tels que Serdjyl, son compagnon de gloire, à Ramléh, et à Djaynah, Yezyd, El-Fadl et Abou-Obeydah sous les ordres duquel il avait combattu en Syrie.

Cepeudant, malgré tous les efforts d'Amrou, le siège d'Alexandrie trainait en longueur, et durait dejà depuis plusieurs mois sans succès; les guerriers arabes, redoutables comme la foudre au milieu des plaines et dans les combats corps à corps, se heurtaient en vain contre des murailles solidement fortifiées, et défendues par des machines de guerre qui leur étaient inconnues (3).

L'an 19 de l'hégire (4) s'était déjà en partie écoulé dans des attaques sans résultats; enfin, Amrou ordonna un nouvel assaut qu'il voulut commander en personne. Il reussit d'abord à pénétrer

(1) Position assez forte sur la rive gauche Position assez forte sur la rive gauche de la brunche de Rosette, dans une presqu'he resserree entre le Nil et l'embauchure du canal nomme antrefols Lycux Canalis, appelé depuis Khalyg et Assarah ou canal de Bahrath. L'ar-mée trançales y campa le 27 messidor su VI (15 juillet 1786).

(2) L'ancienne Mareatis : elle avait donné son non au lac qui ceignait au sud-ourst les rem-paris d'Alexandrie. Ce lac était entirement dessérb à l'arrive des l'accidents séché a l'arrivée des Français; mais il se rem piti de nouveau en 1800, lorsque l'expédition anglaise, en coupant la digue du canal d'A-lexandrie, eut fait inonder par les eaux de la mer une partie considérable de cette pro-

(3) Ces machines étaient des espèces de ha-listes sur un grand modèle ; les historices arabes leur donnent le nom de Manganyq, formé probablement de l'alteration du mot grec uny avent, et dont nos historiens des croisades ont fait notre mot de Mangonneaux. (4) Cette année a commencé le dimanche

2 janvier de l'an 640 de l'ère chrétienne.

à la tête de ses troupes dans l'intérieur de la ville; mais bientôt les Grecs, reunissant leurs efforts, repoussérent les assaillants, et Amrou resta entre leurs mains avec Mouslemeh beu-Mokhallad, sou lieutenant, et Ouerdan, son affranchi.

Le patrice, gouverneur d'Alexandrie, les fit venir devant lui : « Vous êtes mes a prisonniers, leur dit-il, apprenez-« moi ce que vous voulez de nous, et · pour quel motif vous nous faites la « guerre? » - Amrou lui répondit : « Nous « voulons, ou vous convertir à l'isla-« misme, notre religion, ou vous sou-« mettre à nous payer tribut; et nous « ne cesserons le combat que quand les « ordres de Dieu auront reçu leur en-« tière exécution. »

Les Grees ignoraient quels étaient leurs prisonniers; mais l'assurance intrépide, la sierté, le ton imposant et décisif d'Amrou leur révélèrent quelle était l'importance de la prise qu'ils

avaient faite.

Le patrice, se tournant vers ses soldats, leur dit en grec : « Cet homme ne « peut être qu'un des principaux chefs « des musulmans; qu'on lui coupe la « tête. »

Mais Ouerdán connaissait la langue grecque : il avait entendu et compris les ordres du patrice; aussitôt, tirant Amrou avec rudesse, il lui donna un violent coup de poing; « Qu'est-ce, s'é-. cria-t-il, et que signifient ces paroles? . toi . l'un des moindres de notre ar-· niée , tu oses expliquer les intentions « de tes chefs! tais-toi, et laisse parler « ceux qui sont au-dessus de toi. »

Cet acte d'un mépris simulé en imposa au patrice, qui, changeant d'opi-nion sur le raug présume d'Amrou, ré-

voqua son ordre de mort.

Alors Mouslemela prit la parole : Notre général, dit-il, est prêt à se re-. tirer; mais il voudrait etablir une · conférence entre les principaux de « chaque armée, pour régler les condi-« tions de son départ : renvoyez-nous « vers lui; nous lui ferons connaître « votre humanité à notre égard, et « cette considération n'influera pas peu « sur la détermination qu'il va prendre, »

Le patrice se laissa persuader : il rendit la liberté à Amrou et à ses compagnons (1). Échappé comme par miracle à un danger si imminent, Amrou de retour au milieu de ses soldats pressa le siege avec une vigueur nouvelle

velle. De leur côté les assiégés continuaient leur defense; mais, sourd à leurs instantes prieres, Héraclius n'envoyait ni vaisseaux ni renforts à leur secours, Bientôt ils apprirent la mort de ce fai-ble prince et les troubles dont elle fut suivie à Constantinople; la lâcheté qu'Héraclius avait montrée en abandonnant la Syrie et l'Égypte, les plus belles provinces de l'empire, à l'invasion musulmane, lui était devenue fatale : mecontents d'abord, puis indignés de ces pertes, les patrices et les princiaux de sa cour conspirerent contre Heraclius, qui mourut en proie au chagrin, au moment où il allait être dépouil é de la pourpre impériale.

Constantinople fut alors en proje aux dissensions civiles et aux combats sanglants des divers prétendants à l'empire; le fiis d'Héraelius, Constantin-Héraclius, qui, sous le nom d'Heraelius II, ou de Constantin III, succéda a son père, avait péri après un regne de cent jours seulement, empoisonné par sa belle-mère Martine et par le pa-triarche de Constantinople, Pyrrhus. Il avait eté remplacé par Héracléonas fils de Martine, puis, quelques mois après, par Constans II, fils de Constantin-Heraelius. On voyait à Constantinople trois empereurs à la fois, associés à l'empire par un accord monstrueux, mis dans une position mutuellement hostile. et chacun d'eux prêt à faire des cadavres de ses collègues les marehes sanglantes du trône où il était impatient d'être seul assis (2).

C-s nouvelles abattirent le courage des Aiexandrins, et leur firent compren-(1) El-Makyn rapporte qu'en retournant su camp des musulmans, Mouslemah disall a son griseral: « O Amrota, c'est le coup de polag

s de Ouerdan qui a sauve ta féte. »

(2) Après in mort violente de son ferre consangoin Constantin-Héracitous, Héraciéous fui d'abouf seu campereur sous la tuitelle de sa mere.
[impératrice Martine; bientôt une fémeule le
contraignit d'associér a l'empereur sou frere David,
contraignit d'associér a l'empereur son frere David,
de Constantin-Héracitous, Las du crêtte triple lyrannie, le sénai lla arrêtte Héraciénous et Marline : on coupa le nez au fils et la langue à la
mere; puis ils finirent leurs jours en cali.

dre qu'ils n'avaient plus aucun secours à esperer de Constantinople; des lors, désespérant de leur salut par la voie des armes, une partie se réfugia sur les vaisseaux et agana la haute mer; le reste des Grees recourut à une négociation avec les musulmans et leur offrit la reddition de la ville.

Ainsi finit ce long et mémorable siège qui avait duré près de quatorze mois entiers, et qui avait coûte la vie à plus de vingt-trois mille niusulmans.

Alexanirie le premier vandreid du mois de Moharrem de l'an 20 (1) de l'hejre (2) de Moharrem de l'an 20 (1) de l'hejre (2) au moment même de la prière solemelle qu'il vist faire publiquement, au mitieu de ses so dats, sur la grande place de ses so dats, sur la grande place de la ville, conscrant par cet acte relisment complet de la soumission de l'E-STYDE à l'islanisme.

Amron fut émerveillé de sa conquête: il écrivit au khalyfe la lettre suivante : « De la part d'Amrou ébn-él-Mas, « au khalyfe Omar ébn él-Khettáb, « que le Dieu très-haut lui accorde son

salut et ses faveurs les plus insignes! »
 l'ai conquis la Ville de l'Occident,
 et je ne pourrais énumérer tout ce
 que renferme son enceinte. »

« Elle contient quatre mille bains et « douze mille vendeurs de légumes « verts, quatre mille Juifs payant le « tribut, quatre mille musiciens et ba-« ladins, etc. »

Pendant son court séjour à Alexandrie, jaloux de se concilier l'affection des nouveaux sujets qu'il venait d'acqueirr à l'empire des khalyfes, Amrou se plaisait à les accueillir avec bonté; lui-même recevait leurs réclamations et faisait droit à leurs demandes.

Cette habitude bieuveillante, en lui faisant des amis de tous ceux qui l'approchaient, a été la premiere cause d'une perte irréparable pour le monde littéraire, et dont le reproche non ménté a plus d'une fois cherché à entacher la réputation du conquérant de l'Ékgypte: je veux parier de l'incendie de la bibliblibèque d'Alexandrie.

Cette bibliothèque, renfermée dans (1) Cette année de l'hégire a commencé le jeudi 21 décembre de l'an sig de l'err chrétienne. un des palais qui avoisinalent le port, avait éciappie à la connaissance des musulmans, soit que son asile leur fat reste ignore, soit que ne devinant pas le prix inestimable des trésors scientifiques qu'elle recielait, ils n'eussent ru dans ese précieux manuscrits que des rouleaux de parbemin ou de papyrus, dont la valeur matérielle leur semblait trop modique pour s'en occupa.

Mais, parmi les habitants d'Alexandrie qui étaient si bien accueillis par Amrou, se trouvait un savant gree nommé Jean le Grammairien, sectateur de la secte jacobite et destitué par les persecuteurs. Depuis sa disgrâce, livre uniquement à l'étude, il avait été un des hôtes les plus assidus de la célèbre bibliothèque : croyant que ce riche depôt, qui venait de changer de maître, ne tarderait pas à être disperse, il voulut au moins en obtenir sa part; profitant donc de la bienveillance particulière que lui témoignait Amrou, qui semblait se plaire à ses conversations, il se hasarda à lui demander le don de quelques-uns de ces livres philosophiques, qu'il craignait tant de voir bientôt enlevés à ses doctes travaux.

Annou accordait d'abord cette demandesans bister; mis Jean le Grammairien daus sa reconasissance ayant insiste maladroitement sur l'extruier areté de ces manuscrits antiques et sur leur valeur inoppréciable, Annou réflechissant sur ces éclaircissements, craigant d'avoir outre-passé ess pouvoirs en accordant la dennande du savant. « J'en x-ferreria nú halyte, l'un dicti, et, en effet, il en écrivit sur-le-champ à Omar, lu demandait ass ordres pour la biblio-

thèque entière.

La repouse du khalyfe ne se fit pas attendre. « Si les livres , écrivait-il , ne
« contiennent que ce qui est dans le li« pre de Dieu (le Koran), il nous suffitet
« ces livres sont inutiles : s'ils contiennent quelque chose de contraire au
« saint livre, ils sont pernicieux : dans
« les deux cas, prûte-les.

Antrou ne put qu'obeir : les llvres de la bibliothèque, rassemblés avec tant de soins depuis tant de siècles, servirent pendant six mois à clauffer les bains d'Alexandrie.

Les lettres du khalyfe à Amrou con-

tenaient aussi des félicitations sur l'heureux succès de ses armes, et sa nomination comme premier gouverneur de l'É-

gypte conquise. Désirant organiser son nouveau gouvernement, Amrou, après avoir laissé dans Alexandrie une garnison suffisante. donna l'ordre au reste de ses troupes de quitter le camp de cette ville pour venir occuper l'Égypte intérieure. . Où irons-« nous placer notre nouveau camp? » se demandaient les soldats les uns aux autres : - « A la tente du général ! » s'écriat-on de toutes parts, et l'armée vint en effet camper aux bords du Nil où Amrou avait ordonné de laisser sa tente plantee. Les soldats construisirent autour de cette tente, devenue leur centre de reunion, des cabanes temporaires, qui se changerent bientôt en habitations plus solides et permanentes; les chefs y firent construire des maisons spacieuses, les genéraux des palais. Cette agglomération de constructions devint bientôt une ville considérable, ville muitaire, toute unnsulmane, qu'on nomma Fostatt pour conserver la mémoire de l'événement, si peu remarquable d'ailleurs, qui avait été la première origine de sa fondation (1).

Amrou ébn. él-Ads résolut de faire de so nouvelle ville la capitale de l'Egypte; ainsi, tout en conservant son nom de Fostatt, elle prit en même temps la dénomination de Mess, titre affecté aux capitales de l'Egypte (2), et que Menf avait conservé jusqu'alors, malgré la concur-

rence d'Alexandrie.

Fostatt fut ceinte de remparts: Amrou y établist a résidence, y forma divers établissements et se livra tout entier à l'organisation de la vaste province dont le gouvernement lui avait éte confié par le khalvée.

L'impôt personnel, impôt unique, avait t'impôt personnel, impôt unique, avait été déterminé d'une manière fixe par les stipulations du traité de soumission conclu avec lui par les Cophtes; quelques redevances peu considérables y furent ajoutées sur les proprietés territoriales,

(1) Dans la langue arabe le mot Foziatt si-

(1) Dans la laugue arane in mot research politic leule.

(2) Le nom de Merr ou Maxr est le nom de l'Egypte elle-même, et dérive de Maxraym, fils de Khân, el prûl-fils de Noë. It est a remarquer qu'en Orient le même nom désigne les pays et leurs capitales : ainsi le nom de Châm designe également Danas et la Syrie entière, et

en faveur des villes saintes de la Mekke et de Médine, et pour subvenir à quelques frais d'administration locale. L'Égypte entière fut divisée en arrondissements provinciaux, dont chacun eut ses chefs et ses administrateurs separés, pris parmi les Cophtes eux-mêmes et recevant leurs ordres directement de lui. Les terres qui avalent appartenu au gouvernement impérial de Constantinople, ainsi qu'aux Grecs qui svaient abandonné Égypte, ou qui avaient été tués dans la guerre contre les musulmans, furent déclarées domaines du nouveau gouvernement, ou répartles, à titre de flefs et de récompenses, aux principaux officiers de l'armée. Tous ces domaines furent affermés à des eultivateurs cophtes, et les droits respectifs des nouveaux propriétaires ou usufruitiers et des fermiers exploitants, déterminés par des règlements précis et invariables. La population agricole connut ainsi, sous les musulmans, une securité et une aisance qui remplacerent les vexations tyranniques et les avanies arbitraires des agents elirétiens du fisc de Constantinople; en effet, l'Egypte avait vu peu à peu disparaître devant la cupidité vénale de ces agents les bases de l'ancienne administration établies par la sagesse des antiques rois ézyptiens, conservées soigneusement par les Ptolémées et par les premiers gouverneurs institués sous les Césars.

Les nilomètres d'Éléphantine, de Koptos, d'Erment (Hermonthis), d'É-léthya (1) et de Menf avaient cessé d'être les régulateurs des redevances annuelles; ce cadastre toujours ouvert à la consultation des administrés ne pouvait que déplaire à des administrateurs qui ne voulaient pas de contrôle. Ces monuments, abandonnés aux ravages du temps, étalent depuis longtemps en ruine; Amrou ordonns leur réparation, et les établit de nouveau comme bases fondamentales de l'évaluation du revenu des terres et de la proportion de leurs rede-vances annuelles. Ne trouvant pas même suffissnt le nombre des nilometres qui existaient encore, il ordonna qu'on en construisit en divers autres points de l'Egypte (2). Les erues proportionnelles du Nii purent ainsi être constatees, dans (1) Maintenant el-Qub; en cophie t-Khobbi. (2) Voyez la planche nº 16.

toute in longueur de la valléa d'Égypte. L'année qui suivit celle de la conquéte, le Nil annonçait une crue favorable; mais les eaux étalent encore loin d'atteindre les seize coudées, premier terme de frituite d'abondance. Les Cophes vinrent trouver Anrou (1) et lui dirent : e Prince, il lest pour norte Nil une loi établie par l'ausge; on doit e y conformer, pour cessaire à l'arripiation des terres et à cessaire à l'arripiation des terres et à

ell est pour notre Nil une loi ciubile par l'usage; en doit it y conformer, pour que ses eaux parviennent an degra nécessité al l'irrigation de lles est cessité al l'irrigation de l'est cessité al l'irrigation de l'est loi ? a dit Amrou : ils réposulirent : « loi ? a dit Amrou : ils réposulirent : « la rise parent, nous la parons reitement des atours d'une fancée, et nous la préciption dans le Nil, au lieu consacé pour cette cérénomie . » . Co sacé pour cette cérénomie . » . Co plus avoir lieu sous l'islamième.

CPpendant les mois de Bounels, d'Alby, de Mesory, de Tout, se passèreit, et le Nil restait stationaire dans soute l'Egypte, et les hibitants se préparient le l'Egypte, et les hibitants se préparient et par le le l'est de l'est de l'est de l'est de serielle. L'orsque Annou revolt compte et l'est le le l'est de l'est de l'est de seriel le le l'est dans le leuve. Anrou ouvrit ce billet et ni loi contenit ce sons deressés au Nil :

contenait ces mots adressés au Nil:

« Au nom du Dieu clément et miséri« cordieux , de la part d'Omar fils de
« Khattab au Nil beni de l'Égypte.

« Khattab au Nii Deni de I Exypte. « Si ton cours n' a jusqu'à present dépendu que de ta propre volonté, suspends-le; mais, s'il a dépendu des ordres du Dieu très-haut, nous supplions ce Dieu de lui donner sa crue com-

« plète. »

Anrou jeta dans le fleuve le billet, selon l'ordre du khalyfe, la veille de la fète de la Croix (2), c'est-à-dire le seizième jour du mois de Tout (3), et, s'il faut en

 Narration de Ben-Ayds, dont je possède un très-beau manuscrit, rapporté d'Egypte : j'ai traduit textuellement son intéressant recit.

(2) Eyd tt-Salyh.

(3) La fele de la Croix est le 14 septembre dans les trois premières années du cycle intercalaire des Cophtes, et le 15 septembre dans la quatrième année de ce cycle. Cé jour passe pour être le dernier de la crue du Nfl.

eroire les historiens orientaux qui racontent cet événement, dès la même nuit le Nil monta à la lauteur de seize coudées. Ce qui est certain, c'est que les registres du mitonètre, que f'ai vus, portent en cette année la crue totale à dixsent condées et trois auarts.

Le peuple d'Égypte, rassuré par cet heureux événement, crut le devoir aux mérites du khalyfe, et il abolit avec joie l'horrible usage, reste de l'ancien cilte égyptien pour le dieu N/I, qui s'était conservé jusqu'alors, malgré l'introduc-

tion du cfiristianisme. Depuis, is victime humaine fut remplace par une masse de terre, grossiere qui, de nos jours enorse, est policie chaque année dans le Nil, sux acclamismos générales, lorsque fouverure de la digue du canal se fait en cérémonie. Cette statue informe porte encore à pré-cette statue informe porte encore à pré-comme pour rappeter d'âge en âge la barbarie de l'ancien cuite et l'humainté

du vainqueur musulman qui l'abolit. Après toutes ces améliorations de l'administration intérieure, le gouverneur de l'Egypte porta ses regards sur celle de la justice, jusqu'alors soumise aux décisions arbitraires des agents financiers ou militaires du gouvernement grec. Amrou crea des tribunaux reguliers, permanents et speciaux, composes de personnages intégres, indépendants, éclaires, jouissant de l'estime et de la considération générale : c'est à Amrou que remonte la première institution de ces divans choisis dans l'élite de la population, garants de l'équité des qudys et recevant les appels des premiers jugements, pour les confirmer, ou les reformer dans les cas de décisions iniques. Les arrêts même des juges arabes n'avaient force et pouvoir qu's l'égard des musulmans faisant partie de l'armée d'uccupation (t); toutes les fois que dans un proces un des anciens habitants se trouvait être l'une des parties. les autorités cophtes avaient le droit d'intervenir, et les plaideurs étaient jugés par leurs pairs en religion et en nationalité.

(1) Le chef des juges ou des qâdys porte encore a présent le titre de gédy-l-asker, dont nos voyageurs ont fait celui de cadileaguier, et qui signité proprement juge de l'armee.

Un acte de justice éclatante acheva de gagner à Amrou le cœur de ses nouveaux sujets. Au milieu des persécutions religieuses auxquelles Héraclius avait consacré toute son énergie, le patriarche cophte Ben-Yamin (Benjamin) avait courageusement conservé intacte sa croyance, sans avoir jamais eu la faiblesse de la modifier, suivant les vacillations que subissaient, au gré des divers partis dominants, les opinions théologiques de la cour de Constantinople. Il était de la secte jacobite, dont il n'abandonna aucun des dogmes ; l'intolérance des Melchites tout-puissants ne manqua pas de le choisir comme sa principale victime. Ben-Yamin fut dépossedé de son trône patriarcal, sa liberté et sa vie furent menacées, et il ne parvint à con-server l'une et l'autre que par une prompte fuite. Il vécut ainsi ignoré dans les divers asiles que lui offrirent les monastères des déserts : Héraclius l'avait remplacé dans son siége par un homme tout dévoné aux opinions que la cour favorisait. L'Égypte entière était séparée en deux comniunions, en deux églises, divisées entre elles par les haines les plus implacables; à la tête de l'église melchite étsit le patriarche nouveau, n'ayant à sa suite que quelques prêtres courtisans et un petit nombre de partisans plus attachés par crainte que par persuasion : l'église jacobite, su contraire, se composant de l'immense majorité de la population, traitant d'intrus le patriarche et les prêtres imposés par l'empereur, et elle ne reconnaissait pour véritable chef religieux que Ben-Yamin, le patriarche fugitif depuis treize ans, que rappelaient les vœux unanimes. Ces vœux prirent une expression publique, lorsque la ruine du pouvoir impérial en Égypte en eut permis la libre manifestation. Amrou écouta les suppliques qui lui furent adressées, chassa l'usurpateur à son tour, et rappela Ben-Yamin de son long exil; par un acte authentique il le rétablit dans les fonctions de patriarche.

Amrou ne borns pas à cette réhabilitation si équitable la protection qu'il accorda à lareligion des Cophtes : il leur ouvrit l'entrée de sa ville musulmane et leur permit d'habiter Fostatt et d'y construire des églises su milieu des soidats musulmans. L'islamisme lui-même manquait pourtant encore à Fostatt d'un temple et d'un lieu consacré, digne de la religion des conquerants. De simples oratoires y avaient été provisoirement etablis. Les prières communes et les prédieations se faisaient sous la voûte

du eiel dans la place publique. Amrou résolut de faire bâtir dans sa nouvelle eapitale une mosquée magnifique (1), à l'imitation de celle de la Mekke. Ce dessein ne tarda pas à être execute; le lieu choisi pour la construction du nouveau temple fut, suivant les auteurs arabes, l'emplacement d'un ancien Pyrée eonsacre par les Perses, autrefois maltres de l'Égypte, à leur culte du feu, et totalement ruiné depuis l'époque d'Alexandre et des Ptolémées (2). Les monuments de Menf, dejà ruines et dépouillés par les empereurs romains et grecs, le furent de nouveau et fournirent à la mosquée d'Amrou ses belles colonnades de granit et de porphyre et les plaques de marbre blanc revêtant les parois, sur lesquelles les historiens arabes nous assurent que le Koran entier fut gravé en lettres d'or.

Mais une entreprise bien autrement importante ne tarda pas à réclamer tous les soins d'Amrou.

Une disette vint désoler le territoire de Medine, et le khalyfe écrivit à Amrou pour obtenir de lui tous les secours en bles et autres vivres que pourrait fournir l'Égypte.

Amrou se hâta de réunir tout le froment que lui avaient livré les payements d'impôts en nature; il en chargea des chameaux, qu'il expédia par une ca-ravane si considérable, que, s'il fallait en croire les historiens arabes, le premier chameau de la file entrait à Médine, lorsque le dernier n'avait pas encore quitte Fostatt.

Pour subvenir d'avance à des conjonctures semblables, Omar envoya alors à Amrou l'ordre de creuser un canal, qui partant de Fostatt, traverserait le désert, et, aboutissant à Qolzoum, porterait chaque année jusqu'a ce port les approvisionnements de blés destines à Mé-

(1) Cette mosquée existe encore, mais elle est ruinée presque entièrement. Voyez la planche !"
de ce volume.

(2) Les ruines de cet ancien lemple sont dési-prées par les Arabes sons le nom de Kur-él-chané ( le châleau des flambeaux).

dine; le trajet de Qolzoum à la côte arabique voisine de Médine se ferait par

Antrou mit le plus grand zèle à exécuter les ordres du khalyfe : le canal fut creuse avecune celerite extraordinaire; on le nomma Khalyg émir-él-moumenyn, c'est-à-dire le canal du Prince des fi-

Les occupations de l'administration intérieure n'avaient pas cependant ralenti l'ardeur militaire d'Amrou ébnêl-Aâs; taudis qu'on creusait le canal, il se mit à la tête de ses troupes, et s'avanca à l'occident d'Alexandrie sur la côte mauritanique. Bientôt il put annoncer au khalyfe qu'il avait soumis à l'empire de l'islamisme les villes de Bargah et de Tripoli (1).

Mais Omar ébn él-Khettab n'eut pas le temps de jouir de cet accroissement de gloire et de puissance; peu de temps après il fut assassiné par un esclave persan, nommé Fyrous (turquoise) et surnomme Abou-Loulouah (2), qui le punit par un coup de poignard d'un déni de justice. Omar mourut de sa blessure le 26 du mois de Dou-l Hagéh (3), dernier mois de l'an 23 de l'hégire (4), après un règne de dix ans, cinq mois et vingt-buit jours.

Othman ben-Afan, parent du Prophète comme ses deux prédécesseurs, mais à un degré plus éloigné, fut choisi pour remplacer Omar, par les six électeurs que le khalyfe avait designés avant sa mort (5). Sa nomination éprouva cependant quelque contradiction, car il avait plusieurs compétiteurs. Plusieurs jours se passèrent avant que les électeurs dont il faisait partie se fussent accordés. Omar, consulté avant de mourir sur le successeur qu'il desirait avoir, avait répondu à mesure qu'on lui nommait les divers prétendants : « Mon fils est trop

(i) il y a deux villes de ce nom : l'one est Tarabolous él-Cham (Tripoil de Syrle); l'autre en Afrique, et dont li est icl question, porle la dénomination de Tarabolous él-Charb (Tripoil

de l'Occident de l'Occident :

(2) Abou-Loulouah dont le nom signifie le
père de la perle, était esclave de Maghayrah :
salvant les uns, il était mage de religion suivant d'autres il étail chrétien 3: Suivant d'autres auleurs, le lundi 18 du

même mols. iée a commencé le mercredi 19

novembre de l'an 613 de l'ère chrétienne.

(5) Ces électeurs étaient Othman, Aly, Tal-hah, Zobeyr, Obeydais, et Sand. Leurs noms se

jeune, et c'est déjà bien assez qu'un
 par famille soit appelé à rendre compte
 à Dieu de la gestion du khalyfat;
 Alv n'a pas assez de gravité dans ses
 mœurs; Talhah, neveu du khalyfe

 mœurs; Talhah, neveu du khalyfe
 Abou-Beker, est trop orgueilleux; Zobeyr, trop attaché à l'argent: quant à
 Othman, il est trop partial envers les personnes de sa familie et les familiers

e de sa maison. »

Malgre ectte improbation d'Omar, Olimba rieusst à se faire eller khalyfe; mois il he tarda pas à justifier la prevention délavariale de son predecesser: à peine reignat-il depuis un au qu'il avait peine reignat-il depuis un au qu'il avait rents ou ses favoris les principous chefa musulmans nommes par Onar. L'an 22. (1) de l'higéri (2), il enleva à Amou the-di-Alson gouvernement del l'Eppte, tu omma n'a galva (2). La prenière opération di nouveau gouverneur, à on arrivée en Egypte, fut d'augmenter les

lisent à la suite de ceux du Prophète et des quatre premiers khalyfes sur l'inscription kouimpôts modérés que son prédécesseur y avait institués. Les contributions établies par Amrous se montaient à douze millions de dynars seulement, Abd-Allah, en imposant indistinctement tous ceux qui avaient été exemptes jusqu'alors, porta leurs contributions aussitôt à quatorze millions. Le habelfe sit son alsuits nette.

leurs contributions aussitôt à quatorze millions. Le khalyfe vit avec plaisir cette augmentation des revenus dufise. • Abd-• Allah a bien su traire encore la chsmelle • après toi, • dit un jour Olimán à Amrou: — « Cela est vrai, répondit Amrou,

- mals aussi il a affamé les petits. Aureste, si Ad-Allah ner écoupa point, comme l'avait fait Annou, d'améliore (Zadmisistration intrériure, il voulut au moins l'imiter dans ses espeditions guerrierse. Il marcha à la tête de ses troupes () vers la ville d'Afrikyab en Maurisnie, vua le prince qui y réguait, et reinni la ville a son governement d'Exput. L'ul an après, l'au 25 de l'heirre, pour l'un après, l'au 25 de l'heirre, pour l'auxentine les côtes de Zupagne et les lies pour les les lies pour les les lies pour les les lies les lies l'est pour les les lies les les lies l'est les lies les les lies les les lies l'est l'auxentine les côtes de Zupagne et les lies les les lies les lies l'est l'auxentine les côtes de Zupagne et les lies les lies l'est les lies l'est l'est l'est l'est l'est les lies l'est l'est l'est l'est l'est les lies l'est l'e

fique sulvante, l'rouvée par moi dans un des anciens palais du Kaire.



 Sulvant Abou-l-fedd au commencement de l'an 26.
 Cette année a commencé le vendredi 28

octobre l'an 645 de l'ere chretienne.

(3) Fils de Sayd suivant ét-Makyn, de Mesaoud suivant Abou-t-Farddj.  L'au 27 de l'hégire : cette année a commencé le dimanche 7 octobre de l'an 047 de l'ere chrétienne. adjacentes, il réunit ses vaisseaux à coux du gouverneur de la Svrie, Moaouyah fils d' Abou-Sofyan; puis après avoir dévaste l'Ile de Chypre, il rédusit nne partie des habitants en esclavage, et soumit les autres à nn tribut annuel de sept mille dynars (environ 100,000 francs).

Trois ans plus tard (Fan Si (1) de Phégire ), Add. Allah-ben-Sayd s' avança aussi en Nubie; mais il y trouva assez de rraistance pour n'en tirer d'autres avantages que ceux de conclure un traité de paix avec le roi de ce pays et de ramener en Exypte une grande quantité d'esclaves.

Le peu de succès de cette dernière expedition sembla avoir fait perdre à Abd-Allah le goût des conquêtes; du moins, ll n'en tenta plus d'autres jusqu'à l'année 85 (2) de l'hegire, qui fut signalee par le meurtre du khalyfe Othmân son protecteur. Les destitutions injustes des plus illustres défenseurs de l'islamisme et les nominations partiales de favoris sans mérite, faites par Othman, avaient excité contre lui le mécontentement géneral, qu'accroissait encore le rappel des ennemis du Prophète, bannis par lui, par Abou-Beker et par Omar, et qu'Othman avait réunis à sa cour et comblés de faveurs. Othmân se vovait en butie aux haiges les plus ardentes et aux plus violents reproches; mais parmi ces accusations, la plus grave et la plus unanime, était d'avoir dépouillé du gouvernement de l'Egypte celui qui avait acquis cette province à l'islamisme, et d'avoir choisi, pour remplir cette importante fonction, un homme tel que Abd-Allah ben Sayd, qui, jadis secretaire du Prophète, avait ensuite déserté sa cause en apostasiant la foi musulmane, et qui aurait été mis à mort par Mahomet, le jour de la prise de la Mekke, l'an 8 de begire, si Otliman, intercedant pour lui, n'avait obtenu par ses supplications le changement de son arrêt de mort en

celui de bannissement.

Enfin, l'an 33 de l'hégire (3), éclata
l'orage qu'Othmân semiait s'être plu
à amasser sur sa tête par son administration tyraunique et ses injustices.

(1) Celle anuce a commencé le merogedi 24 août de l'an 601 de l'ere chrétienne.
(2) l'ette annee a commencé le samedi 11 juil-let de l'an 605 de l'ere chrétienne.
(3) Cette anuce a commencé le rendredi 2 août de l'an 605 de l'ère chrétienne.

Les chefs des mécontents étaient F.I-Harith, Thabet, Djoumayl, Zeyl et son frère Safah, Arouah, et Amrou, fils de Hamaq : ils chassivent de Koujfah (1) le gouverneur Sayd, nommé par Othinda, et y leverent les premiers l'etendard d'une insurrection qui ne tarda pas à s'étendre au loin dans les autres provinces de l'empire.

En vain Óthmán, effrayé de ses progrès, espéra-til, par des concessions et des promesses, arrêter la propagation de l'incendie; l'an 35 de l'hegire, l'Egypte montrait de tels symptoimes d'un soulèvement général, que son gouverneur Abd-Allah crut devoir aller trouver le khalyfe à Medine, pour lui exposer la situation du pays et prendre ses ordres.

A peine Abd-Aliah ent-il quitté son gouverneunent, dont il avait confié l'administration provisoire à Ogyboh, fils de Tamoun, que Mohammed ben-Hamyfah, l'un des principaux conspirateurs coutre le khalyfe, profitant de cette absence, entre en Expres, en classas le lieutenant d'Abd-Aliah, et déclara Othinân déciu de la dignité du khalyfat.

Abd. Allah ben-Sayd se bata de retourner a son gouvernement; mais il fut repoussé par Mohammed jusqu'à Asqalán, où il mourut quelque temps après, dans le mois de Regeb (2).

Profitant de leuris avanizges, les chefe de I rebellido devenue generale marchienta sur Medine: trois cents de Barata, rent de Koudia, trois cents de Barata, rent de Koudia, trois cents de Barata, ca leur baine implacable contro Oltman et d'accend sur sa deposition, usuis divergeant d'opinious sur le chois de cotui qu'on revêterat du Abalyfa à as place. Les Égyptiens voulient pour baine de la control de la control de la control haujer de place d'algrade, gendre du pour Tulkala, celles de Koudia pour Zodegr.

(1) La ville de Kowfah est altade sur irs bords de l'Euphraie dans l'Iroq habbionieu (1 Mésopotamie), qui compend Tacadeime Caldeir est de l'Iroq, sur les fontières de l'Arabie dèserte. Elle est deibbe par l'usage qui y fot diabie de l'Iroq, sur les fontières de l'Arabie dèserte. Elle est deibbe par l'usage qui y fot diabie de l'Arabie de l'Arabie de l'Arabie deserte. Elle est deibbe par l'usage qui y fot dinom n'Angigue. Voyen d'iters parentona decette extince piunche 20 est sur les modalités elapris, l'arabie.

(2) Correspondant au mois de janvier de l'as 655 de l'ère chrétienne.

La ville de Médine était envahie par ces troupes tumultueuses; Othman, croyant encore pouvoir les apaiser, leur envoya Amrou ébn él-Ads et El-Moghayrah, pour déclarer en son nom qu'il se repentait de sa conduite passée, et que dorenavant il régnerait suivant les lois, leur accordant d'avance toutes leurs demandes.

Une des réclamations des insurgés était adressée contre le gouverneur de l'Égypte Abd-Allah dont la mort n'était pas encore connue : Othmân acquiesça à sa revocation, et à son remplacement par Mohammed, fils du khalvfe Abou-Beker, lui délivra l'acte authentique de

sa nomination, et le revêtit lui-même des insignes de gouverneur.

Un grand nombre d'autres destitutions et d'autres remplacements demandés furent de même promptement accordés, et l'intervention d'Aly, calmant un peu les esprits des confédérés, les detourna d'attenter à la vie d'Othmån, et les détermina à retourner dans

leurs provinces. Mohammed, fils d'Abou-Beker, partit our l'Egypte; un grand nombre des habitants de la Mekke et de Médine se joignirent à son escorte; mais les concessions arrachées par la crainte à Othman n'avaient été consenties par lui gu'avec mauvaise foi, et il se reservait

de les rétracter par un acte de perfidie. Les troupes qui accompagnaient Mohammed en Egypte, arrivées près d'Eulah, v rencontrerent un Arabe monté sur un chameau, et le reconnureut pour un messager du khalyfe. On le fouilla et on trouva sur lui une lettre signée par Othmân et scellée de son cachet, adressée à Abd-Allah ben-Saud, qu'il crovaitencore en possession de son gouvernement d'Egypte.

Voici en quels termes cette lettre était

" Aussitot que Mohammed, fils d'Aa bou-Beker, et ceux de ses compagnons

- « dont je joins ici l'état nominatif, se-« ront arrivés en Égypte, qu'on n'ait au-« cun égard aux lettres et titres émanés
- demoi dont ils sont porteurs; qu'on leur « coupe les pieds et les mains, et qu'on · les pende aux troncs des palmiers. »
- A la lecture de cette lettre, l'indignation et la fureur des Égyptiens éclatèrent contre le khalyfe deloval; ils re-

broussèrent chemin et rentrèrent à Médine, où ils trouvérent encore les troupes de Basrah et de Koufah, auxquelles ils communiquèrent la véhémence de leur ressentiment.

Se réunissant aussitôt, ces bandes furieuses coururent assiéger Othmân dans son palais. Vainement il desavoua sa signature et son sceau, rejetant la lettre fatale sur Merouan, son secrétaire: vainement Alv. implore par lui, envoyat-il généreusement ses deux fils Hassan et Housseyn pour le défendre, après un siège decinquante jours, le palais fut forcé le mercredi 18 du mois de Dou-l-Hagéh, et Othmân fut transpercé par la lance dece Mohammed, fils il' 1bou-Beker, qu'il avait vouls faire périr dans un piège si perfide. Habar, Soudan, et 4mrou, fils de Hamaq, l'acheverent deneuf cours d'épée. tandis que, pour dernier bouclier, il s'efforçait d'opposer à ses meurtriers le livre sacré du Koran (1), qui fut teint de son sang.

Ainsi se termina le khalvfat d'Othmân avec sa vie (2), après un regne de douze

ans moins douze jours. Son corps resta trois jours sans sépul-

ture; enfin, sans le laver, sans l'ensevelir, sans faire pour lui aucune cérémonie, roulé dans ses vétements ensanglantés, il fut jeté la nuit dans un fossé La mort d'Othmân, ouvrant la carrière

à l'ambition des divers compétiteurs, donna le signal de longues guerres civiles : au milieu de ces dissensions, Aly, fils d'Abou-Taleb, gendre du Prophète, qui déjà avait été écorté trois fois du khalyfat par les nominations successives d'Abon-Beker, d'Omar et d'Othman, fut enfin élu par ses partisans; mais son règne ne fut qu'une longue suite de revers. A peine quatre mois s'étaieut écoules depuis le serment prêté entre ses mains par Talhah et Zobeyr qu'ils le rétractèrent comme arrache par la crainte. S'étant enfuis à la Mekke avec Abd Allah. fils d'Omar, et un grand nombre d'au-

(1) Barthélemi d'Edesse nous apprend o mier requeil des sonrates du écrit de la main d'Othjoan, par ordre d'Abou Beker, et il ajoute que cet exemplaire prototy élait encore de son lemps conserve dans la prin cipale mosquée de Damas, qui ful autrefois une église consacrée a saint Jean-Bapliste. (2) Olòmán était alors áge de 82 ans, suivant

el-Mokyn; de 75 ans, suivant d'autres auteurs cités par Abou-l-fedà.

tres opposants, ils se réunirent à Aychah, veuve du Prophète, qui s'était mise à la tête des ennemis d'Aly. Le nombre de ceux qui soutenaient Aly à Médine diminuait de jour en jour : la plupart des habitants de cette ville se renfermaient dans une neutralité indifférente ; les autres quittaient la capitale du khalyfe pour se réunir à ses adversaires. Le noin-bre de ces derniers se composait surtout des anciens partisans d'Othmân, parmi lesquels était le fougueux Moaouyah, gouverneur de Syrie, qui avait apporte Damas le manteru ensanglanté d'Othmân, et l'exposant du baut de la tribune de la mosquée aux regards des musulmans, accusait hautement Alv du meurtre du khalyfe, et appelait les fidèles à la guerre contre le meurtrier.

Aly out l'imprudence d'augmenter encore le nombre de ses ennemis par la destitution de presque tous ceux que Othman avait places à la tête des provinces. Dejà Sahel, fils de Hanauf, avait été nommé pour remplacer Moaouyah dans son gouvernement de Syrie. Mais Moaouyah avait su s'y maintenir et empêcher son successeur nominé de pénétrer dans la province. D'autres destitutions avaient accru encore le nombre des ennemis du khalyfe et n'avaient servi qu'à condnire à une mort certaine ceux qu'il envoyait prendre possession des postes qu'il leur confinit; une nomination que fit Alv à cette énoque combla la mesure de ses imprudences, et amena rapidement la catastrophe qui lui coûta le trône et la vie.

Mohammed ben-Abou-Beker, quoign'll eût entre les mains l'acte de sa nomination au gouvernement de l'Égypte signé du khalvfe Othmån, ne s'était pas mis en possession de cette province. Comme le gouvernement en était vacant, Aly y nomma au commencement de l'an 36 de l'hégire (1) Gays, fils de Saad; mais le nouveau gouverneur, devenususpectd'intelligence aveele rebelle Moaouyak, n'avait pas tardé a être destitue et remplacé par Oustour-Melek, fils de Hareth. Celui-ci mourut à Qolzoum empoisonné, et sa mort laissa encore l'Égypte sans gouverneur. Aly redonna alors cette province a Mohammed, fils d' Abou-Beker. Ce ehoix Cette année a commenci le jeudi 30 tula de l'an 606 de l'ère chretienne.

du meurtrier d'Othman souleva tous les esprits, et sembla confirmer les aecusations de participation au meurtre du khalyfe, mises en avant et propagées par ses ennemis.

Moaouyah, les ayant réunis, se trouva blentôt assez fort pour aller se mesurer avec son adversaire. Des succès divers signalèrent une longue suite de combats sanglants entre les deux partis : un premier accord, partageant l'empire entre les deux compétiteurs, avait établi à la fois deux khalyfes : Aly dans l'Yrag, l'Arabie et l'Egypte; Moaouyah en Syrie. Mais cet accord, bientôt déchiré par leurs prétentions réciproques, amena une guerre encore plus sanglante.

Enfin, après le trente-troisième combat, au moment où la vietoire etait prête à se déclarer pour Aly, une ruse politique, our die par l'aneien gouverneur de l'Ezypte Amrou-ébn-el-Ads dévoué à Moaouyah, assura la destitution d'Aly et fit proclamer Moaouyalı eomine khalyfe. En vain Aly chercha-t-il à reparer par sa bravoure personnelle l'échee diplomatique qu'il venait d'essuyer, il ne réussit pas même à trouver une mort glorieuse dans ces combats opiniâtres: il perit assas sine : de ses deux fils Hassan et Housseyn, le premier abdiqua ses droits au khalyfat par amour de la paix et pour éviter l'effusion du sang; le second périt malheure isement. En eux se termina le règne de la dynastie des premiers khalyfes, désignes sous le titre de Khalufes légitimes. L'an 41 de l'hégire (1), Mononyah (2) se vit seul possesseur de cet empire du khalyfat qu'il avait si longtemps dispute, et qui lui avait eoûté tant de combats et d'intrigues.

#### CHAPITRE III.

Dynastie des Ommyades, - Les khalyfes Moaouyah premier du nom, Yezyd premier, Monouyah II. — Abd-Aliah ben-Zobéyr. — Me-rouan premier. — Abd-èl-Melek. — Amrou ébael-Als relabli au gouvernement de l'Egypte. — Gouverneurs de l'Egypte après lui. — Athah. — Aqabah ben-Aamer. — Moseyiemah. — Sayd-él-Azdy. — Abd-ér-rahman. — Abd-él-Azyz-ben-Merouán — Abd-Allah ben-Abd-él-Molek. — Elai de l'Église coplile à cette époque.

Au milieu de tant de troubles, d'in-( ) Cette année a commencé le vendred! 7 mai de l'an sai de l'ere chrétienne.

(2) C'est ce prince que nos écrivains oui mar Moarie premier.

trigues et de débats sanglants, la première dynastie des kladyfes successeurs immédiats et légitimes du Prophète venait ainsi de s'écrouler, après avoir occupé l'empire de l'islamisme pendant trente années (1).

mourant, de laisser inscrire son propre

(1) Nous ne connaissous que bien peu des
monnaies frappées sous ces permiers khalyfes
de la dynastie légitime : nous en donnerons icl

A B

Ces monnaies ne sont qu'en enivre, ancune monnaie d'argent ou d'or n'ayant éte frappée per les musulmans avant le règne d'. It d'él-

fils au nombre des candidats éligibles, consacrant par ce refus le principe établi, que la souveraineté appartenait de droit au peuple musulman, électeur de ses chefs, et que le khalyfe éla n'était réellement que primus inter pares, ne tenant son pouvoir spirituel et temporel que du choix de la majorité et de la liberté des suffrages.

Mosouyah, parvenu par la violence au trône, sana avoir dee lui, retira au peuple musulman le droit d'election, et rendit la dignité de khalyfe héréditaire dans sa famille. Les premiers sectateurs de l'islamisme avaient obéi librement à des chefs; depuis Mosouyah ils furent assujettis par des maîtres.

Cette nouvelle dynastie, qui régna sur les musulmans pendant quatre-vingtouze aus, est conque sous le nom des Ommyades (1), d'après le nom d'Ommyah, bisaieul de Moaouyah. Le nouveau khalyfe était en effet fils de Sahab Abou-Sofyan, et petit-fils de Haleb dont Ommyah etait le père, et dont l'aïeul Abd-el-Chems était frere de Hachem, bisaïeul du Prophète; ainsi Abd-él-Menaf, père de Hachem et de Abd-él-Chems étant l'ancêtre commun de Moaouyah et de Mahomet (2), l'usurpateur qui fondait sa nouvelle dynastie pouvait couvrir son usurnation violente d'un vernis de légitimité, puisque sa race, comme celle des precedents khalyfes, se rattachait à celle de l'apôtre de l'islamisme.

Cejenalant, malgre ses précentions a ort égard (l'absence de toute décision libre, et les moyens violents employée gourse assira et d'autorité, comme aussi l'aéraité illécalement établic daus cette amilie, attachérent d'un vier fondamendemantes qui loi succellerent, quoique conserrant l'Inerdité en faveur de leurs propres descendants, s'accordient à traiter les Ommyales d'autorpateurs; et les historens arabes les ont souvent fléris du nom de Pharmons ou de

tyrans (3). Quoi qu'ilensoit, Moaouyah, sans s'in-

 Beny-Ommyah ( fils d'Ommyah).
 Monouyah tensil aussi du colé insternel à la famille du Prophete, sa mere Hendah étan fille d'Atbah et petile-fille de Habiah, fils d'Abdd-Chems.

the Chenis.
(3) Feraya beny-Ommyah (les Pharaom
fils d'Ommyah)

quiéter des murmures et du mécontentement général, ne s'occupa qu'a consolider son autorité dans les nouvelles provinces qui venaient d'être soumises à son nouvoir

L'Egypte était la plus importante de ces nouvelles acquisitions. Moaouvah sentit toute la nécessited y placer, pour gouverneur, un homme sur la fidélité et le dévouement duquel il pût invariablenient compter : fl avait d'ailleurs à recompenser le zele et l'attachement signales d'Amrou ébn-él-Aás, le plus actif de ses affides, dont le courage lui avait soumis une grande portion de la Syrie, et à l'habileté duquel il devait le traité frauduleux qui l'avait élevé au trône.

D'après ce double motif, à peine devenu khalyfe, Moaouyah rétablit Amrou-ebn-él-Ads daus ce gouvernement de l'Égypte, dont Othman l'avait dé-

pouillé.

Rassuré, par ce choix, sur les provinces occidentales de son empire. Monouvalise retira a Koufah, où il fixa le siège de sa domination, et s'occupa principalement d'établir son autorité dans les provinces orientales : Il était en effet loin d'être satisfait des dispositions de ceux qui en avaient le gouvernement, et son propre frère Zayad, qu'Aly avait etabli gouverneur de la Perse à Istakliar, avait d'abord refusé de le reconnaître our khalyfe; par des négociations habilement conduites, il obtint enfin les adbésions nécessaires à sa tranquillité.

Mais Amrou ébu-él-Aás ne profita pas longtemps de sa rentree à son gouvernement; à peine un an et quelques mois s'étaient écoulés, qu'il y mourut, l'an 43 de l'hégire (1), au moment ou il allait enfin jouir en paix du poste qui avait été le but constant des fatigues de sa

vie agitée.

Le khalyfe, appréciant la perte qu'il faisait d'un serviteur si dévoue, ne crut pouvoir le remplacer qu'en donnant le gouvernement de l'Égypte à un de ses propres frères, Athah, fils comme lui d'Abou-Sofian. Mais Atbah n'eut qu'une jouissance encore plus courte que celle d'Amrou, et mourut, à Fostatt, moins d'une anuee apres sa nomination, l'an 44 de (1) Cette année a commencé le samedi 15 avril de l'an 663 de l'ere vulgaire,

l'hégire (1). Il fut remplacé par Aqabah , fils de Aamer el-Djehany.

Peu de mois s'étaient écoulés depuis la nomination de ce gouverneur, lorsque le khalyfe, mécontent de son administration, et se defiant de ses dispositions, le révoqua de ses fonctions, l'an 45 de l'hégire (2), et le remplaça par Moseylemah, fils de Mokhalled él-Hazrahy, l'un des principaux personna-ges de Médine. La vice-royauté de celui-ci dura plus que celle de ses prédécesseurs, et il conserva ses hautes fonctions jusqu'après la mort du khalyfe Mozouvah.

Moseulemah se montra digne de la confiance du khalyfe. L'an 46 de l'hégire (3), des troupes envoyées par lui d'Egypte, sons la conduite de Bacher, fils d'Artah. s'avaucèrent à l'occident, conquirent une partie des côtes de Mauritanie, et s'établirent a Kayrouan, ville qui remplaçait l'ancienne Cyrène, qui fut par ses or-dres entource de fortifications.

L'an 50 de l'hégire (4), Moaouvah, se voyant bien affermi dans son autorité, songea à poursuivre activement son dessein de rendre le khalyfat héréditaire dans sa famille : dans ce but, il lit prêter d'avance serment de fidélité à son lils Yezyd, qu'il déclara son successeur. La crainte força les uns à ce serment, les autres furent gagnés par des faveurs et des largesses; mais quatre des principaux personnages parmi les musulmans se signalèrent par une opposition généreuse et inebranlable, en persistant au refus d'un serment subversif de l'ancienne iustitution politique de l'islamisme. Ces réfractaires opiniâtres furent trois fils des précédents khalyfes, Hosseyn, fils d'Aly, et dont le frere Hassan etait mort empoisonne, à Médine, l'année précédente, And er-Rahman, fils d'Abou-Beker, et Abd-Atlah, fils d'Omar; le quatrieme opposant, non moins consideré pami les musulmans, etait Abd-Allah, fils de Zobeyr, qui par la suite devint khalyfe à son tour.

<sup>(1)</sup> Cette année a commencé le jeud! 4 avril de l'an oss de l'ere vulgaire. 3) Cette année a commencé le lundi 25 mars de l'an 665 de l'ere vulgaire.

<sup>3)</sup> Cette annee a commence le vendredi 13 mars de l'an 866 de l'ére chretienne. (4) Celle année a commencé le mardi 28 fanvier de l'an 670 de l'ere chrétienne.

L'an 58 de l'hégire (1) fut remarquable par la mort du patriarelle jaco-bite d'Alexandrie Agathos : il fut remplacé cette même année par le patriarche Yohanna (Jean ). Celui-ci signala son patriarcat par son zele et par sa bienfaisance. C'est lui qui fit construire à ses frais, en trois ans, à Alexandrie, l'éclise de Saint Marc l'évangéliste. nommée él-Oamcka, qui fut détruite cina siècles et demi plus tard par le sultan ayoubite Melek él-Adel, fils d'Ayoub et frère de Saladin. De son temps une grande famine affligea l'Égypte pendant trois ans. Le patriarche Jean adoucit le sort des maihenreux par d'abondantes aumônes, et emporta en mourant l'affection générale et les regrets universels.

L'an 60 de l'hegire (2) fut à son tour signalee par la mort du khalyfe Moaonyah; ce orince mourut à Damas à l'âge de soixaute-dix-huit ans (3), au commencement du mois de Regeb, après un règne de dix-neuf ans, trois mois et cinq

jours. Yezyd, fils de Mozonyah (4), fut proclame khalyfe le jour même de la mort de son père. des musulmans, se montra peu digne

Ce prince, en faveur duquel son père avait abrogé les anciens droits electifs

de la position élevée où l'avait placé le hasard de la naissance. Adonné à tous les vices, et surtout à une honteuse ivrognerie, il avait résisté aux efforta tentés par son pere pour le corriger (5). Avant d'être monte sur le trône, il avait annonce quelque activité et quelque courage; par les ordres de son père, il avait porté la guerre sur le territoire de l'empereur grec, et, après plusieurs victoires, il avait même ose at-

(1) Cette année a commencé le mardi 3 novemhre de l'an 677 de l'ere vulgaire (2) Cette aguée a commencé le jeudi 12 octo-bre de l'an 679 de l'ère vulgaire.

taquer Constantinople.

ure ue ran ore ue l'ere vuigaire.

(2) Suivant quetques historiens, il n'était àgé que de soixante-treize ans ; suivant d'autres, il clait dans sa quatre-vingt-cinquième année.

(4) Yezyd ben Monauguh, Nos historiens le nomment Yezid premier du nom.

(5) Eluktiva et des comments de nom.

to El-Wakyn eite deux vers de ce prince adressés par lui à son père; en voici la traduc-tion littérale : « Est-ce parce que je bois l'esu « de la vigne que tu es tritie contre mot? L'i-· vresse fait mes délices : je boirai encore , sola - encure irrité : et le vin et la colere aont no « double plaisir pour mon cour. »

Devenu khalyfe, il ne songea qu'à selivrer aux délices de la mollesse et aux orgies les plus aviliasantes; et cependant, tandis qu'il négligeait ainsi les soins de son empire, les orages grondaient autour

A son avenement, Hosseyn, fils du khalyfe Aly, et Abd-Allah, fils de Zobéyr, avaient renouvelé leur protestation contre l'usurpation du khalyfat. Yezyd donna l'ordre à Ouglid, fils de son oncle Atbah, gouverneur de Médine, de saisir ces opposants dangereux; mais ils avaient pris la fuite, et trouvant des partisans à Koufah, ils avaient fait déclarer en leur faveur presque toute la population de Médine. Une armée se rassemblait déjà pour les aoutenir, lorsque Obeyd-Allah et Omar ben-Saad, generaux de Yezyd, surprirent Hosseyn peu accompagné, et le massacrerent avec toute son escorte; la tête de Hosseyn, apportée à Yezyd, fut lâchement outragée par son vainqueur; maia il restait à la victime un vengeur redoutable.

Tandis que Yezyd célebrait dans de nouvelles orgies la victoire de ses généraux, Abd-Allahben-Zobeyr se déclarait contre le khalyfe, a la Mekke, et, rassemblant de nombreux partisans, menaçait de tirer de terribles représailles du meur-

tre du fils d'. 1ly. L'inaction où la prudence retenait son rival, tranquillisait le klialyfe au milieu de sa cour corrompue; d'ailleurs tandis que le cœur de l'empire était menacé par son concurrent, ses armées lancées aux extrémités de l'Orient en achevaient la conquête, et chaque jour il recevait l'annonce de nouvelles victoires. Selym ben-Zayad, qu'il avait nonmé gouverneur du Khorassan, s'était rendu maître de Nychábour, de la province de Khouarezm et de Bokhara; il s'etait avancé jusqu'à Samarqand, dont le roi s'estima heureux de racheter ses États au prix de

aes trésors. L'Égypte d'ailleurs était tranquille, son gouverneur Moseylemah venait de mourir, l'an 62 de l'hegire (1), et le khalyfe l'avait remplace par un de ses plus intimes affides, Sayd-el-Aady, qui maintint ce pays dans l'obéissance jusqu'a la mort de son maître.

(1) Celle année a commencé le vendredi 20 septembre de l'an 681 de l'ere vulgaire.

Mais, du obté de Médines de la Meks, a sistante de tail es insularente ; malgre i a présence 3 Médine des mais rasurante; malgre i a présence 3 Médine des présence 3 Médine des présence se mille, le peuple s'était assemblé l'an 63 de l'hejere () et avait depois l'esge du Malys'al, comme indimille d'Ommysh avaient été expulés de suite : le Malys'al se bâta d'y envoyer une armée de douz en ille hommes, comme de de douz en little hommes, comme de de douz en little lommes, comme de l'acceptante de de l'acceptante de l'acceptante

L'ordre fut exécuté dans toute sa barbarie; Médine fut mise à feu et à song, livrée au pillage, et les seuls habitants qui furent épargnés furent vendus

comme esclaves.

connici esclavis.

Mais l'inscreccion était loin d'âter
Mais l'inscreccion était loin d'âter
Mais l'inscreening succès : Abd.Allah, fils de Zobéyr, était maltre de la
lah, fils de Zobéyr, était maltre de la
Nekke, quil vavair reconus pour klalyfe.
L'année suivante, 64 de l'hegire (2)
Vezyd fut obligé d'y envoyer Mosseyn
ben-Thennyr, l'un de ses meilleurs géneraux : le siège de la ville saine fut
poussé avec acharnement, et le temple
de la Kaabah avait été incendié, lorsque
la nouvelle de la mort du khalyfe Vezyd
vint mettre un terme à ess désastres.

Ce prince venait en elfet de mourir, le quartrième jour du mois de Raby-él-Houel, à Hourayn dans le territoire d'Hémesse; il n'avaît règné que trois ans et neu fmoismoins quelques jours, et n'avait que trente-neuf ans, ou trente-huit seulement suivant quelques écrivains; mais sa santé était altérée, et sa vie fut abrégée par les excès de ses débauches.

Le lisd'Yezyd prit possession du khalyfat le jour de la mort de son père : il se nommait Macoughd (3), comme son aieul, et uos historiens l'ont appelé Moavie second du noin. Il ne vêut après son avénement que quarante-einq jours, ou même que vingt lours, suivant d'autres écrivains (4). Il n'avait que vingt ans, et

(1) Cette année à commencé le mercredi 10 septembre de l'an 682 de l'ère vulgaire. (2) Cette année à commencé le dimanche 30 août de l'an 681 de l'ère vulgaire.

(3) Mononyah ben-Yezyd. (4) II y a cependant quelques historiens qui al attribuent quatre mois de règue. mourut sans enfants. En lui s'éteignit la posterité directe de Mosouyah premier, qui avait sacrifié sa vie entière à fon ter une dynastie, dont ses collatéraux seuls devaient recueillir les avaitages.

On assure que le jeune prince, se sentant hors de force pour futter avec un adversaire aussi redoutable qu'idod-didab ben-Zolegra, avait abdiqui l'empire, le jour même où if fut place sur le trôue. Son abdication et as mort précoce sembilient fui avoir été depuis longtemps sie pour son cachet; on y lissil gravés ess mots: « le monde n'est qu'une déception » (ét-dousqu' gharche.

Après un court interregne, Abd-Allah, fils de Zobéyr, fut généralement reconnu pour khalyfe, le 9 du mois de Règeb de

cette ménie anuée.
De tous les Arabes qui, dans le 1º sièele de l'hégire, aspirèrent au khalyfat, nul, à l'exception d'Aly, ne s'était présenté arec des titres plus imposants qu'. Hol-Allah ben-Zobéyr; nul n'avait possédé à un plus haut point les qualités qui devaient mériter les suffrages de tous les musulmasses.

Aucund'eux ne pouvait faire valoir une origine plus illustre; du côté paternel, comme du côté maternel, sa familie tenait par de nombreux liens de parenté avec celle du Propiète, ou avec celle des principaux compagnons de son apostolat (1).

Bien jeune encore, Abd-Allah s'était trouvé, avecson père, au combat d'Yarmout, dans lequel les Grecs furent entièrement défaits.

Lorsque les musulmans entrèrent en Egypte sous la conduite d'Amrou ébn él-Aás, Abd-Allah faisait partie de l'armée, ainsi que son père, Zobéyr, et son frère Mohammed.

(1) Le père d'Abd-Allain, Zobley, a vall pour qu'adrissarul Quodah, dont Haberm, blasient de Mahomet, était le peit deb, il fui lui-mene qu'est le vair promis formétiement l'entre du parafle; il avait été, apres la mort de Mahomet, l'au dei éclevair qui nommerre l'entre du parafle; il avait été, apres la mort de Mahomet, pour de l'éclevair qui nommerre l'entre du parafle; il avait été, apres la mort de Mahomet. Alla de l'éclevair de la mais du Problet; an mere d'anné della lille d'échou-flaire Noblet; a mere d'anné della lille d'échou-flaire Noblet; a mere de sait de l'échou-flaire Noblet; a mere de l'échou-flaire de l'échou-flaire sour de sa mere d'ail d'épéché, épous chérie de Prophèt, qui élle-même cheritaial id-Alla illain.

Tous trols signèrent comme témoins le traité de capitulation conclu avec les Cophtes, et par lequel ce peuple se soumetlait aux vainqueurs, s'engageant à payer une contribution annuelle.

Lorsque des troupes furent envoyées par le khalyfe Othmân, sous les ordres d' Abd-Allah ben-Saad, gouverneur de l'Egypte, pour faire la conquête des ôtes de Mauritanie, Abd-Allah ben-Zobey fut mis par ce prince à la tête d'un corps nombreux qu'il expédiait pour maintenir les connaunications, et ce corps décida la défaite des Grees.

A près la mort d'Aly, lorsque Moaonyah se fut emparé du khalyfu, Abd-Allah, contraint d'ajourner les projets de son ambition, sut employer ses moments d'imaction à aequeir de nouveaux titres de gloire: l'Afrique, qui avait été le théâtre de ses premiers exploits, le vit encore en de nouveaux combats s'illustrer et étendre la domination de l'islamisme.

Nous avons déja vu la fermeté de son opposition à l'usurpation de Moaouyah et de Yezyd (1); il était bloqué dans la Mekke, forsqu'il apprit la mort du khalyfe Yezyd, son persécuteur : à cette nouvelle, l'armée qui l'assiégeait reprit le chemin de la Syrie, et Abd-Allah rentra sans opposition en possession de Médine, de tout l'Hedjaz et de l'Yémen, où il fut reconnu pour chef de l'islamisme, et dont il expulsa le reste des partisans des Ommyades. Considérant combien la oossession de l'Égypte importait à l'affermissement de son pouvoir, il s'empressa d'envoyer dans cette province Abd-er-rahman ben-Atabah (2), qui s'y rendit aussitot, et il le chargea d'y faire reconnaître son autorité; mais Saud él-Azdy, qui commandait encore en Egypte au nom des Ommyades, rendit presque inutiles les efforts d'Abd-ér-rahman qui ne put entraîner dans le parti d'Abd-Allah qu'une portion de la population.

Allah qu'une portion de la population. Cependant jusqu'alors Abd-Allah n'avait pas osé prendre publiquement le

« fera pas même plier un doigl. » (2º Quelques auteurs le nomment à tori Ebn-Djuhhdam; car Djahdam étail, non son pere, mais son aieul. titre de khalyfe, quoiqu'il en exergât le pouvoir et en rempît le sonctions. Mais, aprês la mort de Macaugah ben 27 ezqu', voyant rangés sous son obessance, non-seulement la Mekke et Médius avec le Helgléz et l'Yenen, mais encore Koufah, Baarah, Moussoul, l'Iraq entier et une partie de l'Egypte, il ne crut pas qu'on pit lui opposer désormais un concurrent dont il elt à redoutre les droits et le courage, et il prit alors ouvertement le titred è khalyfe.

Le nouveau prioce, voulant faire ea Expyte un acte evilant de souverainete, nomma officiellement au gouvernement de cette importante province Abd-er-rahman ben-Atabah, qu'il y a ait d'abord envoye comme agent : celuici vint prendre possession de son gouverement, et reussit à en expulser enlièrement, et reussit à en expulser enlièrement de la nacte gouverneur, Soyd ben Omity ades, se

Cepiendant des événements de la plus grande importanee se passaient en Syrie. Après la mort de Moaouyah ben-Yeayd, les Syriens élurent à Damas pour klalyfe Merouda ben-él-Hakem, d'une des branches collatérales de la famille des Omnwades.

Les troupes qu'Abd-Allah envoya sous la conduite de Dâher, pour combattre son compétiteur, s'avancèrent Jusque près de Damas; mais elles furent arrètées à Merdj-rahet, à quelques milles de cette ville, par la plus sanglante défaite. Encouragé par ce brillant succès, Me-

rouán, qui avait dejà envoyé son fils Abd &L Aya & la tête d'un corps de troupes, avec ordre de se rendre à Eylah, pour entrer de la ru Expte, se mut lui-inème en marche avec toutes ses forces, afin de conquérir cette province importante. Abd-er-rahman, qui la gouvernait au nom d'Abd-Allah ben-Zoberr, ayantappris l'arrivée prochaine de son ennemi, se disposa à repousser cette invasion, et l'argona l'argona en l'argona en l'argona en l'argona l'argona l'argona l'argona l'argona l'argona en l'argon

fit creuser, dans l'espace d'un mois, un fosse profond qui environnait la ville de Fostatt.

Meroulan vint camper près de Ayn-le-chems (Héliopolis), au lieu même qui, douze siecles plus tard, devait s'ill-lustrer par la victoire de Kélber; Abd-ér-rahman, de son côté, sortit pour le combattre : les deux partis en vinrent

<sup>(1)</sup> Il a caraciérisé lul-même la pertinacité de son caracière par ces paroles que rapportu un historien arabet « le suis fait d'un bois dont « les souches soul Inébranlables au milieu du choc des vents et des tempétes; l'effort des « orages déchafnés dans l'almosphère ne me « fora pas même piler qui doigit. »

aux mains et lutièrent pendant deux jours avecun grandeurage, quoique sans aucun succès décisif; mais, tandis que les deux armes étaient aux prises, Amrous ben-5ayd, par une manœuvre, imitée depuis par les troupes du grand vizir contre les Français, se mit à la ête d'un fort déschement des troupes de arriva de contre les aux des la contre a crivia de contre les aux des arriva de contre les aux de maître, en moitre les de aux des des la contre les de aux de la contre les aux des la contre les de la crivia de la crivia de maître.

Abd-ér-rahman chereha alors son salut dans la fuite.

Merouln, étant entré dans la capitale de l'Egrele, l'an 65 de l'heigrie (1), destitua Abd ér-rahman; mais il ne se crut sasez sur d'aucun de ses partisans pour leur confier un gouvernement aussi inportant, et an nomma gouverneur un de ses propres fils, Abd-64-Azyz, qui garda entre ses mains l'administration de cette belle province pendant plus de viugt années.

années. Merouân commença l'exercice de sa puissance par s'emparer du trésor et supprimer les distributions d'argent qui s'étaient faites jusqu'alors. Il reçut le serment de fitélité de tous les habitants, et prit toutes les mesures necessaires pour ne laisser à son départ de l'Egypte aueun opnosant à son autorité.

Des Arabes de la tribu de Madfer, au nombre d'environ cent, avaieut refusé de se soumettre et de renoucer au parti d'Abd-Allah ben-Zobéyr, Meroudin les lit attaquer, les suiquit et leur fit trancher la tête. Il fit encore d'ecapiter Ohaydar ben-Hammâm, le principal clief de la tribu de Lakhm, qui avait été un des tranches de la bable de la

meurtriers du khalyfe Othman.
Ces exécutions remplirent l'Égypte de terreur, et forcèrent à la soumission eux qui conservaient encore contre Merouan des sentiments liostiles.

Le jour nême de l'entrée de Meroúdh dans la capitale de l'Égypte, mourut Abd. Allah, fils du conquerant de cette contree, Amrou ébn-de-l'ad, qui s'était retiré depuis longtemps à Fostatt, et y menait une vie trasquille, sans prendre part aux affaires; le desordre et le troubeauxquels tous les quartiers de la ville étaient en proie furent tels, qu'on n'osa pas porter son corps au circulèire et (1) Cette aunée a rumavené le jeudi is août d'an 694 de l'ev vulgaire. lui faire des funérailles publiques. Ses amis et ses parents furent obligés de l'enterrer dans sa propre maison.

Après avoir installe son fils Abdel-Jul avoir confere tout à la fois l'autorité civile et financière, Merouân reprit le chemin de la Sytje; mais, avant son départ, il donna à son fils les avis les plus sages, et lui recommanda de traiter les Expyptiens avec une extrême douceur.

La guerre continua entre les partisans de Merouân et ceux d'Abd-Allah ben-Zobéyr avec des succès variés.

Cependant le khalyfe Meroudu, après un règue de dix mois seulement, mourat presque subilement de la peste en Syrie dans le mois de Ramaddid de cette même anuire 65 de l'hèure, et son fils Add-d-Medek ben-Meroudni/ Júntreonnu pour son successeur par les habitants de la Syrie, de l'Expyte et des autres provinces qui étaient soumises à l'empire des Onnyales.

Ce prince, dont les écrivains grees de l'Histoire Byzantine ont altéré le nom en celui d' ibimelech, était alors âgé de trente-neuf ans. Il continua vivement la guerre qu'avait soutenue son père contre son compétiteur au khalyfat, Abd-Allah ben-Zobéyr. Ontre les movens militaires employes contre son ennemi, le khalyfe de Damas sentit qu'il devait chercher par une politique adroite à anéantir, ou du moins affaiblir l'influence religieuse que pouvaient donner à son adversoire dans l'esprit des niusulmans son séjour à la Mekke et la possession de la sainte Kaabah. Chaque année le pelerinage prescrit par le Koran y atti-rait les fidèles de toutes les contrees soumises à l'islamisme, et le khalyfe qui regnait à la Mekke devait paraître aux yeux des dévots zélés ne pouvoir être que le khalyfe véritable, et le seul dont l'autorité fot légale. Dans le but d'eloigner les fervents musulmans de son antagoniste. Abd-él-Melek conçut un projet hardi et qu'il vit couronner de quelque succès. Nous avons vu que l'apôtre des musulmans avait d'abord choisi Jérusalem pour la ville sainte, et que ce ne fut que postérieurement qu'il attribua à la Mekke le titre de ville du pélerinage.

(1) Surnommé Abou-Oualyd et, suivant d'sutres, Abou-Merouds. Abd-él-Melek, dès la première année de son regne, rétablit pour ses partisans Jérusalem dans ses anciennes prérogatives ; il déclara héretique le pélerinage de la Mekke, et ordonna que dorénavant les cérémonies qui s'exécutaient auprès de la Kaabah auraient lieu dans Jerusalem à la mosquée el-Aksa, qu'il fit reconstruire avec la plus grande magnificence : des lors l'Égypte cessa d'envoyer annuellement à la Mekke les riches tanis qui, suivant les ordres d' Abd- Allah ben-Zobeur. y étaient fabriqués, pour revêtir la maison sainte; les caravanes de cette contrée et de la Mauritanie forent dirigées vers la nouvelle ville du pélerinage, toute espèce de contact fut interrompue entre les peuples de Syrie et ceux de l'Yémen. Abd-Allah eut muinsd'occasions de recruter des partisans; de plus en plus resserre par Hedjadj, général des troupes de son adversaire, il se vit assiègé pendant plus de sept mois dans la Mekke, où enfin il fut tué le 18 de Gemady él-Aouel de l'an 71 de l'hégire (1).

Cette catastrophe mit fin au schisme qui, penlaut dix années, partageant l'empire de l'islamisme, l'avait divisé entre deux khalyfes, regnant simultanément l'un à Damas et l'autre à la Mekke, et les vastes contrées soumises aux musulmans ne reconnurent plus qu'un seul maître. Depuisque!'Égypte, répudiant la cause

d' Abd Allah ben-Zobeyr, avait reconnu l'autorité des Ommyades, elle était restée fidèle à ses nouveaux engagements, toujours tranquille et soumise, entre les mains d' Abd-él-Azuz ben-Merouan, frère du khalyfe. Elle avait même fourni à Abd-él-Melek, non-seulement de riches subsides et d'abondantes provisions, mais encore une partie considérable des troupes qu'il avait envoyées contre son rival. Cet attachement des habitants de l'Égypte pour leur nouveau maître était dù principalement à la douceur et à la sagesse de l'administration d'Abd el-Azyz : il s'occupait avec soin de tout ce qui pouvait concourir au bien-être de cette contrée; cette même année (71 de l'hégire), il visita presque toutes les provinces de l'Egypte, et, arrivé à Alexandrie, il y fit construire le pont sur le (1) Cette année a commencé le mercredi 15 juin de l'an 690 de l'ère vulgaire. canal, dont il reconnut l'utilité pour les communications de la ville et de son territoire.

Jouissant en paix de la liberté réligieuse, que leur avaient assurée les souverains innsulmans, les Cophtes, au lieu de Soccuper des querelles et des débats de leurs maîtres, ne songosient qu'à se maintenir dauss l'état de transquillité qu'ils avaient obtenu, par le payment exact des impôts et les fournitures d'hommes et de denrées qui leur étaient demandres dans les cirrontsances pressantes; aussi

les senis événements remarquables de l'Exypte sous le règne d'Abd-él-Melck sont les suivants : L'an 66 de l'hégire (1), les chrétiens jacobites élurent pour patriarche d'Alexandrie Isaac, qui, après avoir occupé son siège près de trois ans, mourut le secondjour du moisde flatour de l'an 404 de l'ere des Cophtes (2). corresondant

à l'an 69 de l'hégire (3). Le clergé cophte ne lui donne d'autres titres à la mémore historique qu'un décret, d'après lequel « le patriarche ne » peut être inauguré qu'un diman-« che. »

I saac fut remplaé par Simon le Syrien celui-ei est reizardé comme un saint par l'Égisecophie, et ils, di-ou, resoucité des morts; endamains il mourut lui-même du poison qui lui fut verse à l'antiel par un de ses envieux, le 24 du moisir l'Alpi del 3 na 16 de Docelieta (4). Les historiess arabes racontent que Les historiess arabes racontent que de la companie del la companie de la companie del la companie de la companie de

pouvait servir les intérêts pulitiques du khalyfe, donna des ordres à d'autres évêques qui se montrérent plus dociles. Après la mort de Simon, le siège patriarcal fut vacant pendant trois ans: l'an 84 de l'hègire (5), le jour de la fête de saint Marc, 30 du mois de Barmoudéh de

<sup>(1)</sup> Cette année a commencé le mardi s aoûi de l'an 685 de l'ere chrélienne.

<sup>(2)</sup> Cette ère, appeies aussi l'ère des martyrs, date de l'Époque du regne de Dioclètien. (3) Cette aones a commence le lundi 6 julilet de l'an 688 de l'ère chretienne. (4) Correspondant à l'an 91 de l'heigire, 700

de l'ere vulgaire.

(5) Celle année a commencé le mercredi 24
janvier de l'au 703 de l'ère vulgaire.

l'an 420 de l'ère de Dioclétien, les Cophtes y nommerent Alexandre, qui conserva ses fonctions pendant vingt ans et quelques mois (1). Les écrivains coplites de l'histoire de ce patriarche temoignent leur mecontentement du gonverneur Abd-él-Azyz, et volci à quelle occasion : les moines et les antres membres du clergé s'étaient multipliés en Egypte et prétendaient être exempts d'impôts : Abd-el-4242, dont la redevance annuelle était fixee, trouva injuste de tout faire payer a la classe la plus pauvre du peuple, en laissant exempts et privilegiés les prétres et les évêques avec le patriarche, tous regorgeant de richesses : il fit donc faire le recensement des moines, les taxa à une imposition personnelle d'un dynar (2) et exigea du patriarche le payement annuel de trois mille dynars (3). Cette justice rigoureuse excita dans le clergé des niurmures, mais qui furent bientôt comprimes et n'eurent aucune suite.

Après avoir administré avec bonheur l'Égypte pendant vingt années et huit mois, au moment même où, se livrant encore à de longues espérances, il venait de terminer la construction d'un magnifique palais, nommé él-Dar él-modahebah (la maison dorée), dans le quartier poinmé Soug él-hammam (le marché aux pigeons), Abd-él- 12y2 ben-Me-roudn mourut a Fostatt (4), l'an 86 de l'hégire (5). Le khalyfe Abd él-Melek sentit vivement la perte de ce frère, dont il appréciait lemérite, et qu'il avait désigue pour son successeur à l'empire.

Il nomma ponr son heritier au kha-lifat Oualyd ben-Abd-el-Melek, sou lils aine, et rempiaca Abd-él-Azya ben Merouan dans le gouvernement de l'Égypte par son second fils Abd-allah ben

Sqivant quelques auleurs, pendant 25 ans.
 Environ quinze francs de notre monnaie.

Environ quarante cinq mille francs. the ecrivains cophies, qui n'avaient pu exiges du clerge par ce prince, ont cru noircir su memoire en attribuant sa mort à un mirucle; voici ce qu'on itt dans l'histoire des pairiarches d'Urambrie :

d'Unandrie:

« dod-d'. 2732 entra nu jour dans l'église

« l'Héroban el y corcha sur une statue de la

« l'Héroban el y corcha sur une statue de la

vierge tenant son illa entre ses bras. La nuit

même li vil en songe la Vierge el Jesus irribé

qui le fassianti percer de lances. Il se riverlal

anatade el mourat le même jour i son fais

mourat quaranté purar après illam. »

(b' Celle année a commanée le vendredi 2

panière de l'an rob de l'aur vulgaire.

3º Livraison, (ÉGYPTE MODIENT.)

Abd-él-Melek. Les Cophtes crurent pouvoir obtenir du nouveau gouverneur l'abrogation de l'ordonnance d'Abd-él-Asys, qui soumettait le clergé à une contribution annuelle; mais Abd-allah ne ernt pas juste de leur accorder ce privilège, au détriment du reste de la population de l'Égypte; aussi les moines qui ont écrit l'histoire des patriarches ont-ils peint Abd-allah de couleurs en-

core plus noires que son prédécesseur. Au reste, Abd-allah ne conserva ce gouvernement que jusqu'à la mort de son pere, c'est-à-dire quelques mois seu-

lement.

En effet, Abd-él-Melek mourut cette même année 86 de l'hégire dans le milieu du mois de Chaouâl, à l'âge de soixante ans (1), après avoir régné vingt et un ans et quiuze jours. Son règne fut long et signale par de nombreuses victoires . non-seulement il réussit à réunir entre ses mains toutes les provinces de l'empire musulman, mais encore il s'apprétait à en conquérir de nouvelles. Car ce fut sous son règne que Mohammed. fils d'Abou-Edris, lit une première descente en Sicile et y porta le ravage et la

désolation (2). Non-seulement Abd-él-Melek resta sur le trône pendant plus d'années qu'aucun de ses predecesseurs; mais encore la destinée lui accorda cette faveur singuliere, que, tandis que Moaouyah, fondateur de la dynastie des Ommuades. n'avait eu que deux successeurs en ligne directe, dont le règne avait été court et la posterité eteinte au bout de quatre ans, Abd-él-Melek devait compter quatre de ses fils et trois de ses petits-fils au nombre de ses successeurs; aussi les rerivains orientaux lui donnent - ils le titre magnifique de Khalyféh Abou-l-

Kholefå (khalyfe pêre des khalyfes). Une autre particularité remarquable du règne de ce prince, c'est que ce fut par ses ordres que fut frappée la premiere monnaie d'argent des Musulmans, qui depuis les premiers khalyfes se servaient

(1) A l'àge de cinquante-sept ans seulement, suivant quelques auteurs. (2) Nous verrons plus tard les Musulmans établir leur domination d'une manuère stable non-seulement sur la Sicile, mais encore dans l'Italie méridionale. Voyez sur les monuments de leur regne qui subsistent encore, les planches 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.

des monnaies d'or et d'argent des Perses et des Grees, et n'avaient encore monnoyé que des pièces de cuiore avec des legendes arabes (1).

## CHAPITRE IV.

Suite des halsfre comurades. — Gustrid Promer, Omari II. — Freyd II. — Bê-chau. — Gustrid Provid II. — Bê-chau. — Usalyd II. — Freyd III. — Bê-chau. — Gwrouin II. — Gwrier klais fe comyade. — Monase ben-Nousyt. — Qorrah. — Addith. — Mohammed. — Bafas. — Usalyd. — Merk. — Assanha — Ayoun, Bafer. — Hundathl. — Mohammed. — Bafas. — Usalyd. — Else - Sobayt. — Add-sith her de Moghayrah. — Add-th-Wiek, fils. de Monas. dernar habid-bwiek, de Monas. dernar habid-bwiek, fils. dernar h

Qualydben-Abd-él-Melekfut le sixième khalyfe de la race des Ommyades; il était surnommé Abou-l-Abbas. Son inauguration au khalyfat se célébra le jour même de la mort de son père Abd-él-Melekben-Merouan : les affaires de l'islamisme prospérèrent entre ses mains : son règne fut illustré par de brillantes victoires, tant contre les princes du Turkestan, de la Perse et de l'Inde, que contre l'empereur grec de Constantinople. Un de ces faits d'armes les plus remarquables fut la conquête de Candie (l'ancienne Crète), opérée par son géneral Abou-Ommyah : e'est aussi à ses armes que l'islamisme dut la plus importante de ses acquisitions dans l'Occident : ce fut en effet sous son règue, l'an 93 de l'hégire (2), qu'eut lieu la conquête de Tolede ( Talylalah ) et de l'Espagne méridionale par le célèbre Tarykh (3), qui, en faisant hommage de cette nou-

(1) Monnaie d'Abd-él-Melek, de l'an 79 de l'hégire (ess de notre ère).



(3) Crête année a commencé le jundi 19 octobre de l'an 711 de l'ére chrellenne.
(3) C'est din nom de ce ceiebre général que la montajare escarpe située sur la côte meridionale de l'Espagne a cité nomme par les Arales Gedel-Tarykh (montagne de Tarykh) in nous avons fait de ces mots le nom de Girneler. velle possession au khalyfe, préparaît d'avance, par une singusière destinée, l'asile où le dernier de ses descendants devait, avant uudemi-siècle, trouver une retraite et fonder un nouvel empire.

Pendant que l'islamisme acquérait ainsi de nouveaux domaines, l'intérieur de l'empire pacifié prospérait et s'embellissait par les soins du khalyfe : Damas, sa eapitale, voyait dans son sein s'elever de nonveaux monuments; Oualyd y faisait construire des maisons de retraite pour les pauvres, les malades et les étrangers; il y créait le magnitique hopital nommé Bimaristan, qui depuis servit de modèle à la création du Moristan du Kaire. Oualyd y fit commencer aussi la grande mosquée appelée Mesquid én-Naby (la mosquée du Prophète). qu'il éleva sur les ruines de l'église consacrée par les chrétiens à Mar-1 ohanna saint Jean); mais le khalyfe ne vit pas l'achevement de ce temple splendide, qui ne fut terminé que par son frère Souleymán ben-Abd-él-Melek, et dont la dépenseépuisa, s'il faut en croire les historiens arabes, quatre cents coffres contenant

chacun quatorze mille dynars (1). L'an 90 de l'hégire (2), Abd-allah frère du khalyfe, mourut à Fostatt après avoir administré l'Égypte pendant deux ans : Oualyd ben-Abd-él-Melek, pour succéder à son frère dans le gouvernement de cette province, nomina d'abord Moussa-ben-Nouayr, puis presque aussitôt après il remplaça ce gouverneur par Qorrah ben Cheryk. Les historiens coplites représentent ce dernier comme encore plus tyrannique et plus impie que ses prédécesseurs : ils l'aceusent d'être entré dans l'églisé patriarcale de Fostatt, entouré de ses favoris débauchés et de baladins, et d'avoir siège avec eux dans le sanctuaire, pendant qu'on y célebrait l'office religieux.

Qorrah ne jouit que six ans de ses hautes fonctions, et ne signala son administration que par la construction de la mosquée nommée él-Diamé él-Aluq

(1) En tout cloq millions six cent milledynars, environ quatre-vingt-quatre millions de notre monnale. On avait piner, dit-on, dans crite modes at cent samps d'or suspendues par de chaines du même métat; on peut juger par ce seu fait des autres détaits de a magnificence.
(2) Cette année a commencé le mardi 20 novembre de l'an 20 se d'irectribrisans.

( la vieille mosquée ), qu'il fit élever l'an 93 de l'hégire. Il mourut l'an 96 de cette ere (1) à Fostatt, et fut remplacé par Abd-el-Melek ben-Rifah, qui ne conserva son gouvernement que trois mois, c'est-à-dire jusqu'à la mort du khalyfe qui venait de le nommer.

En effet, le khalyfe Oualyd ben-Abdel- Melek mourut lui-même à Damas, au milien du mois de Gemady-él-Tany de cette même année, à l'âge de quarantehuit ans, ayant regne neuf ans et envi-

ron huit mois (2).

Souleyman ben - Abd -el - Melek, sutnomnié Abou-Ayoub, succéda a son frère Oualyd le jour même de la mort de ce prince.

Le nouveau khalyfe poursuivit avec activité l'execution des projets qu'avait formés son frère pour l'extension de la religion du Propliète. Dès la première année de son regne, il fit la conquête du Tabaristán et de la Géorgie, et envoya up de ses frères, Mouslimah-ben-Abd-el-Melek, assièger de nouveau la ville de

Constantinople.

En montant sur le trône, Souleyman confia l'administration de l'Egypte à Assamah ben-l'ezyd, non avec le titre de gouverneur (oualy), mais avec celui d'Aamel-él-kheradj, c'est-à-dire, intendant général des finances. Suivant leur formule accoutumée, les historiens cophtes, d'accord cette fois avec les historiens musulmans, dépeignent cet administrateur comme avaut été pire encore que ses prédécesseurs ; ils l'ac-cusent des confiscations les plus iniques et des massacres les plus harbares. Mais ce qu'ils présentent comme le plus grave de leurs reproches, e'est qu'ayant fait rassembler tous les moines, non-seulement il leur déclara qu'il maintenait les

1) Cette agnée a commence le dimanche 16 septembre de l'an 714 de notre ere.
(2) Monnaie de Onotyd les, de l'an 93 de l'hé-



anciennes ordonnances rendues par Abdél-Azyz, d'après lesquelles on exigeait d'eux un tribut annuel d'un dynar, mais encore il les soumit à recevoir de ses agents, chaque année, en payant leur contribution personnelle, un anneau de fer sur lequel étaient gravés leur nom et la date de l'exercice financier. Il leur enjoignit de porter toujours cet anueau au doigt, condamnant à avoir la main coupée tous ceux qui seraient saisis sans cette singulière espèce de quittance : plusieurs moines qui tenterent d'éluder cet ordre sevère, furent mutilés impitoyablement; un grand nombre des réfractaires se refusant à payer l'impôt, et à recevoir l'anneau en échange do leur payement, s'étaient retirés dans les monastères, crovant ainsi pouvoir frau-der sans danger les droits du fise; mais Assamah envoya des soldats faire la visite deces retraites, et tous les moines qui furent trouvés sans anneau furent ou decapités ou mis à mort par la bastounade

Se montrant aussi soigneux sur tout ce qui avait rapport aux revenus de l'Egypte, Assamah faisait entretenir avec soin les divers nilomètres, qui dans les provinces de l'Égypte servaient de cadastre pour la répartition de l'impôt territorial. L'an 96 de l'hégire, il apprit que le uilométre établi à Helován, un peu au-dessus de Fostatt, venuit de s'écrouler, et il se hâta d'en faire son rapport au khalyfe : d'après les ordres de ce prince, il abandonna le nilomètre ruiné, et en fit construire un tout à neuf à la pointe méridionale de l'île, placée entre Fostatt et Gyseh et qu'on nomme maintenant Raouddah (jardin). Ce nilomètre, fondé l'an 97 de l'hegire (1), est celui dont on se sert encore de nos jours et qui est connu sous le nom de Mégyas (2).

Mais de toutes les opérations financières qui froissèrent le plus les populations de l'Egypte, celle qui mérita à Assamah des haines plus violentes et plus implacaliles, ce fut l'ordounance par laquelle il soumit les habitants qui montaient ou descendaient le Nil à se pourvoir de passeports taxés chacun à dix dynars (3). La

 Ceile année a commencé le jeudt 6 septen bre de l'an 715 de l'ère chrétienne. Voyez la planche 15 (3) de 12r à 150 france de notre m

perception de ce droit exorbitant se fit avec une rigueur réellement abusive et barbare : les ecrivains orientaux ont cité entre autres le trait suivant :

Une paurre veuve voyagenit sur le Nil avez son list, synant un passe-port bien en regle, dont le pavement avait jeusé presque tout equi rèlle possédait : le Jeune homme s'étan le pesside le todie fleture, flat sais par un erocodile et dievoré avec le passe-port qu'il portait dans on sein : les olliciers du flue exigerent de la malbeureune veuve qu'elle en prit un nouvrau, et vendirent, pour le payement sont un nouvrau, et vendirent, pour le payement sont flut réduite à la mendicité.

Tant d'exactions et tant d'excès intolérables finirent par exaspèrer les populations indiguées de l'Egypte; les mécontents se rassemblèrent, et une révolte genérale allait c'elter, lorsque la nouvelle de la mort du khalyfe Souleymán ben-Abd-4-Meté arrêtal l'explosion, en donnant l'esperance d'obtenir justice de son successeur.

La mort du khalyfe Souleyman arriva

le 21 du mois de Safar l'an 99 de l'hiegire (1), tandis qu'il était occupé à la construction de la ville de Raméh en Palestine, dont il venaît de faire jeter les fondements (2); il n'avait régné que deux ans, huit mois et cinq jours, et etait âgé de quarant-e-cinq ans. Souleurian n'eut nas comme son pré-

decesseur pour soevesseur und easfreres; apres lui le klaulytat passa à son cousin Omar, sarnonime, thor-Mafar, in the Compart of the Compart of the late of the Compart of the Compart of the klaulyte avait of shord designer sou propelis, Apon De-souleyman, pour son successeur; miss ce jeune prime était of hérédité à Omar, fils de son onci poternel, petit-fils comme loi du klaulyte d'horoub, et dont l'adul maternel était Omar è mi et klaulyte de l'accidence de Omar ben Adel Actaya, nonta sur le

trône le jour même de la mort de Sou-

(1) Celte année a commencé le samedi 14 août de l'an 717 de l'ère chréllenne. (2) Ramiéh fut fondée l'an 98 de l'hégire 716 de l'ère vulgaire.

leymán : des les premiers actes de son autorité, le nouveau khalyfe anuonca un grand amour pour la justice, et il s'empressa d'accueillir favorablement les réclamations des peuples de l'Egypte contre les exactions d'Assamah. Il destitua aussitôt ce gouverneur, et le remplaça par Ayoub ben-Sarhabyl, qui s'efforça de faire oublier, par la douceur de son administration, la tyrannie de son prédécesseur. Bien plus Avoub, d'après les ordres qu'il avait recus du khalyfe . Ilt arrêter Assamah, lui enferma le cou dans un collier de fer, et les pieds ainsi que les mains dans des entraves de bois : ainsi torturé. Assamah fut traîne au lieu de son dernier supplice, mais il expira en chemin.

Omar ben-Add-el-Asyz eut un règne encore moms long que celui de son prédécesseur, et mourut le 25 du mois de Regeb de l'an 101 de l'hégire (1), à l'âge de trente-sept ans, après avoir occupé le trône seulement pendant deux ans, cinq mois et quatorze jours.

Après la mort d'Omar ben-Abd-el-Azyz, la postérité d'Abd-él-Melek se remit en possession du trône; car Souleymân, en désignant d'avance son cousin Omar ben-Abd-el-Azyz pour son successenr immédiat, lui avait imposé l'obligation d'appeler lui-même a sa succession son ferer l'ezyd-ben-Abd-el-Melek.

Yezyd fut le troisième fils d'Abd-él-Melck qui occupa le trône du klulyfat, et il fut prociame le jont même où la mort de son cousin laissa le siège vacant. Les historiens grees l'out appellé Asid, et nos errivains l'ont designé par le noud 'Yezid, deuxième du nom. Apoub ben-Sarkabyl fut, cette même

année, déposé por le nouveau khalyfe, des fonctions de pouverneur de l'Expyte que lui avait confices le khalyfe Omar-d'après les ordres d'Yezyd, il remit le gouvernement de l'Egypte eutre les mains de mêder den-sofonda, sinnomnée el-Actige, Birnità après Bacher l'Expyte reutre les couvernement pour gouverneur le ficre de Bacher, l'endatath ben 80/00da; rede libert, l'endatath ben 80/00da; rede libert que gouverneur le ficre de Bacher, l'endatath ben 80/00da; rede libert que gouverneur révoqué à not our, l'an outre l'après de l'active de l'a

<sup>(1)</sup> Cette année a commence le lundi 24 juillet de l'an 719 de l'ere chrétienne.

104 de l'hégire (1), et fut remplacé par l'un des freres du klavlée, Mokammed ben - Abd - 64 Melek. Les Cophtes se plaignent également de son gouvernement et de c'hui de son prédreesseur; ils assurent que, pendant tout le règne de 1 ezyd ben - Abd-él Melek, les chrètiens furent persécutés, les croix renversées, les éclises détruites.

Mohammed ben-abd-él-Melek ne conserva ce gouvernement que jusqu'à la mort du khalyfe son frère, arrivée le 25 du mois de Chaabân de l'an 105 de l'hé-

gire (2).

Yeayd ben-Abd-el-Melek mourut à Harran après un règne de quatre ans et un mois, à l'âge de trente-trois ans, ou, selon quelques écrivains, de vingt-

neuf ans seulement.

Le successeur d'Yezyd fitt son frère l'échdm, surionmie 'dbon-l'Omalyd: ce fut le quatrième des fits d'Abd-él-Nelek qui occupérent le trône de l'islamisme. Yezyd l'ayant désigné pour son successeur, il entra en possession du khalyfat le jour même de la mort de son frère.

Il rappela son frère Mohammed ben Abd el-Melek du gouvernement de l'Egypte, et l'y remplaça par son cousin Hassan (3) ben-1 ousouf; mais Hassan ne resta que trois ans environ dans ces fonctions, il s'en démit volontairement l'an 108 de l'hégire (4), et le khalyfe Iléchâm le reinplaça par Hafas ben-Onalyd, surnnmme él-Hadramy : un an apres, celui-ci fut dépose, et l'an 109 de l'hégire (5), le khalyfe nomma gouverneur en sa place Abd-el-Melek ben-Rifah, que nous avons déja vu administrer l'Égypte, sous le khalyfat de Oualyd ben-Abd-el-Melek. Ce gouverneur ne jouit pas un an entier de ce rappet à ses anciennes fonctions : il mourut la même année, et eut pour successeur son frère Qualyd ben-Rifah.

L'an 118 de l'hégire (6) Oualyd

(6) Celle anner a commencé le vendreili 2 janvier de l'an 738 de noire ère. ben-Rifah, après avoir conservé le gouvernement de l'Égypte pendant neuf ans. mourut à Fostatt, et le khalyfe nomma, pour le remplacer, Abd-ér-rahman ben-Khaled-el Pahamy : moins d'une année après 4bd-ér-rahman mourut luiınême, et en sa place fut rappelé Hen-datah ben - Safouán - él - Kelby, déja antérieurement gouverneur de l'Égypte. sous le khalyfe Yezydben-Abd-el-Melek. Il gouverna encore cette province pen-dant six ans, et, suivant les historieus chrétiens de l'Orient, il suivit dans son administration le même système d'intolerance et de tyrannie qu'il avait déjà adopté, quand îl avait gouverné l'Egypte pour la premiere fois sous le khalvlat de Yezvd.

Loin de se conformer aux intentions assess et bienveiliunts du khalyle Itéchéma, qui his avait enjoint de mênazer ses sujeis et de traiter favorablement les chretiens, şii les accebbà de vezations et d'actes tyranulnes; il double les inveniences et de la companient et les conformers, que con les animans; a des refevances, sit timbrer les quittaness de ess nouve les animans; a des refevances, ilt timbrer les quittaness de ess nouve tent de l'empreime d'un lion, et faisait couper la main à tous les chrétieus qui éclaient reconstrers sans

avoir sur exi, und ece schules. Instruit de ces abus, l'an 124 de l'Hérire (I), le kitalyfe lui dis I administration de l'Expelse et lei li passer au gouverneument de la Mauritanne, ini dominati vanit de ja deurent l'Expris esse aus aujuravant, et qui y avait laissé de main que l'entre l'expelse esse aus aujuravant, et qui y avait laissé de mon gouvernement que moirsé d'un an, et en fin rappiele, à la mort du khalyfe l'éde musis de Raily-él-Akhier de l'an 125 de l'hordre (2).

Hechâm était alors âgé de cinquantesix ans, ou, suivant quelques historiens, de cinquante-trois ans seulement; il en avait rêgné dix-ueuf, sept mois et nnza jours. Son règne fut illustré par plus d'une victoire remportée sur les Grecs; daux une de ces batailles, livre l'an 115 de

(1) Crite année a commencé le mercredi 15 novembre de l'an 711 de notre ècr. (2) Crite année a commencé le dimanche 4 novembre de l'an 723 de notre ècre.

<sup>(1)</sup> Cette année a commencé le dimanche 21 juin de l'an 722 de l'ere chretienne. (2) Cette année a commencé le jeudi 10 juin de l'an 721 de l'êre chretienne.

de l'an 723 de l'ère chretienne. (3) On irouve aussi sou nom écrii él-Hair ben-Yousouf. (4) Celle année a commencé le mercredi 8 mai

de l'air 26 de l'ère elivelleme.

(5, C-tle année a commencé le itindi 28 avril de l'air 27 de l'ère chréjienne.

(6) Celle année a commencé le vendredi 20

l'hégire (1), Constantin Copronyme, fils de Léon l'Isaurien, empereur de Constantinople, fut lui-même fait prisonnier par les musulmans (2).

Aucun fait important ne se passa en Egypte sous le long règne de Hechâm; les seuls événements dont les annalistes chrétiens de ce pays rendent compte

n'ont rapport qu'à leur histoire ecclésiastique, ce sont les suivants : L'an 108 de l'hégire (3) fut l'époque de la mort d'Alexandre, querante-trois

de la mort d'Alexandre, quarante-troisieme patriarche cophte d'Alexandre.
Depuis l'époque de la conquête de l'Espyte par le khajfe Omare Dué-t-Khef-tob, "é est-à-dire pendant quatre-vingt-da ame environ, le patriarcha d'Alexandrie avait été entre les mains des jacobicies de la companya de la companya de la companya de la contra de la contra parte de la contra parte de la surface de la contra parte de la

Kosmas fut élu comme patriárche par les orihodoxes. A cette époque les herétiques d'Exypte s'étaient emparés de toutes les églises, et il ne restait plus au patrisrehe orthodoxe que celle de Már.-Sabá (Saint-Sabas).

Kosmas se reidit à Damss , suprès du khalyfe Héchan, et par ses sollicitations en obtint l'ordre pour l'administrateur des finances du khalyfe en Egypte, Abd-allah ben-el-Sekary, de faire rendre sux orthodoxes toutes les églises qui leur sppartenaient.

Kosmas, spres avoir occupe le siège patriareal pendant quinze mois seulement, mourut le dernier jour du mois de Baounéh de l'année suivante.

L'an 109 de l'hégire, correspondant

(1) Cette année a commencé le jeudi 15 mars de l'an 731 de notre ere. (2) Monnaie de *Hechdm*, de l'an 107 de l'hégire (725 de notre ére.)



à l'an 443 de l'ère des Cophtes, le patriarche Theòdore sueceds à Kosmas. Il siégea pendant onze années, et quitta la vie le septieme jour du mois d'Amchyr de l'an 454 de l'ère des Cophtes : son patriarcat fut une époque de paix et de tranquillité pour l'Église d'Alexanorie, où cessèrent momentamément les querelles des melchites et des jacobites. Se mort fut suivie d'une veance de

Ss mort ut suivie a une vacance es six années, après laquelle, l'an 127 de l'hégire, le 7 du mois de Thot de l'an 460 de l'ère de Dioelétien, Ebn-Khalyl (1) fut promu aux fonctions de patriarche, et conserva ses fonctions pendant vingt-

trois ans Qualud ben-Yesud, surnommé Abou-L'Abbas, désigné par les historiens occidentaux sous le nom de Walid, deuxième du nom, succéda à son oncle Héchâm; il était fils du khalyfe Yezyd, deuxième du nom, qui, en laissant le khalyfat à Héchâm, en avait reçu le serment de le remettre après lui à son fils Oualyd. Il fut en conséquence reconnu comme khalvfe, le jour mênie de la mort d'Hechâm, c'est-à-dire le 6 du mois de Raby-él-Akher de l'an 125 de l'hégire. Il avait dejà plus de quarante ans, tandis que les quatre fils d'Abd él-Melek . son pere et ses oncles, étaient tous parvenus su khalvfat avant cet åge.

Un de ses premiers actes fut d'ôter gouvernement de l'Egypte a Hafasben-Oualyth, malgré la bonté de son administration, dont ls ssgesse et la modération lui avaient acquis l'sifection des provinces aui lui étaient soumises.

Il nomma à sa pisce Yssa ben-Aby-Allá, qui fit blentôt vivement regretter son prédecesseur, et dont les mesures administratives réveillèrent bientôt tous les mécontentements que Hafas benonalud avait su calmer.

Cet acte impolitique ne fut pss le seul dont lenouveau khalyfe signala les commencements de son règne : à tous les vices d'un particulier, il joignait toutes les mauvaises qualités qui peuvent deshonorer un souverain (2); n'ecoutant

(1) Nommé par quelques-uns Khoyl, ou Michel-1, 51 l'on en croît les historiens arabes, or khalyfe poussa a un point bier étonnant l'impudence de ses vices et le senndaie de ses debuuches, dont il semblait se vanter sans pudeur. Ils elitent des vers composés par lui, parmi lesquels on remarque les deux suivants: que ses caprices et les conseils intéressés des flatteurs qui l'entouraient, il aliéna bientôt les cœurs de tous les musulmans. Les populations de Syriese soulevèrent, et déclaréreut qu'elles cessaient de le reconnaître pour khalyfe; le soulèvement se propagea bientôt dans les autres provinces, et les insurgés appelèrent au khalyfat le cousin de Oualyd, Yezyd, fils du khalyfe Oualyd 1". En acceptant le trône offert, le nouveau kha-lyfe, impatient d'être délivré d'un rival qui lui semblait encore redoutable, mit a prix la tête du khalyfe déposé, et promit cent mille dynars (1 ) à celui qui lui apporterait sa tête.

Les troupes de Qualvd furent battues à Baliarah près Damas, l'an 126 de l'hégire (2), et Oualyd y fut tué en combattant; ses meurtriers lui coupèrent les mains et la tête : ces hideux trophées fureut portés à Damas, promenes dans la

ville, et exposés sur une de ses portes. Ounlyd ben - Yezyd était alors agé de quarante-deux ans, et il n'avait régné qu'un an, deux mois et vingt-leux jours. Le mépris et la haine générale qu'avait mérités ce khalyfe par son abrutissement et sa tyrannie, retombérent sur le khalyfat lui-même, et furent sans doute les premières causes qui, six ans plus tard, amenèrent la chute définitive de la dynastie des Ommyades,

Yezud ben-Oualyd, surnommė Abou-Khaled, comptait parmi ses aïeux trois khalyfes, Oualyd son père, Abd-êl-Melek, son aieul, et Merouan, son bisaïeul : par sa mère, Chahferand, il descendait des anciens rois de Perse, et était arrière-petit-fils de l'esdedierd ben-Chahryar. Il fut inauguré au trône du khalyfat le vingt-huit du mois de Gemady-él-Akher de l'an 126 de l'hé-

Mais l'avénement du nouveau khalyfe fut loin de calmer les troubles qui agitaient toutes les provinces musulmanes, et qui présageaient la dissolution de l'empire. Les habitants de Hémesse re-

fusèrent de le reconnaître, et demandèrent vengeance du meurtre de Oualvd : Souleymân, fils du khalyfe Héchâm et cousin de Yezyd, s'échappa de la prison où il était retenu à Naaman, rassembla des forces et marcha sur Damas : les habitants de la Palestine et des rives du Jourdain massacrèrent leur gouverneur; Merouan ben - Mohammed - el - Himar arbora en Arménie l'étendard de la révolte, se présentant comme un des vengeurs du khalyfe Oualyd. Son armée était déjà nombreuse, et il marchait contre Yezyd, lorsque celui-ci arrêta son adversaire à Harran pardes négociations, et acheta sa soumission par l'abandon des provinces de la Mésopotamie, de l'Armenie et de l'Aderbidjan.

A peine delivre de ce terrible ennemi, le khalyfe Yezyd mourut de la peste, a l'âge de quarante ans, n'ayant régné que cing mois et dix jours.

Le jour même de la mort de Yezvd. son frère Ibrahym, lils comme lui du khalyfe Onalyd I', mais d'une autre mère, fut élevé au khalyfat ; il n'accepta qu'a regret ces hautes fonctions, dans des circonstances aussi défavorables; en effet, Merouan ben- Mohammed, délié de ses engagements par la mort du khalyfe Yezyd, accourait avec une armée de quatre-vingt mille hommes à Kennesserva, proclamant à Hémesse son refus de reconnaître l'autorité du nouveau khalyfe, et ses propres prétentions au trône de l'islamisme.

Ibrahum ben-Qualud se hâta de rassembler ses troupes; mais son armée, dont il avait conliè le commandement à Souleyman, fils du khalyfe Hécham, fut mise en deronte, quoiqu'elle fût forte de cent vingt mille hommes.

L'un des motifs qu'avait mis en avant Merouan ponr justilier son attaque con-tre le khalyfe Ibrahym avait été la délivrance des deux fils du khalvfe Qualyd 11, el-Hakem et Othman, qui étaient rete-nus en prison à Damas. Avant la bataille, Merouau avait fait offrir à l'armée de Souleyman de renoncer lui-même à ses prétentions au khalyfat, si elle voulait se réunir à lui pour déposer Ibrahym, et élever sur le trône l'un des deux fils e Oualyd 11. Ces propositions n'ayant pas été agréées, la bataille avait été songlante et décisive en faveur de Merouân.

<sup>«</sup> Je me livre à l'ivresse du vin : je partage fous a les penchants des bêtes brutes : « Soulifé de tous les excès, n'en suis-je pas a moina le chef de la retigion et de l'empire ? » (1) Environ 1,500,000 francs de notre mon-nale.

<sup>2)</sup> Cette année a commencé le vendredi 25 lobre de l'an 743 de l'ere chréticone.

Ibrohym et son grineral Souleymad. 
scheintreit 3 Dannes, s'emparerent du 
trésor, et flreut massacere les deux jeuness prisonniers, qu'ils rezardai-nt 
comme les plus dangerent de leurs enmenis, et comme le seul motif legitime 
de l'agression de Meroudin. Mais ce 
double meurtre lut loin d'être profitable au khalvfe Ibrohym : Meroudindingine, devlara le prince meurtreit de, 
chi de l'autorité supprénie, ets preclama 
una droit su khalvfe.

Merouda fit son entrée à Damas, dans le second mois de l'an 127 de l'hégire (1): il y prit possession du titre de khalyfe, et vit son autorner reconnue, même par le khalyfe déposé, qui obtint la vie pour prix de cet acte de soumission : Ibralym n'avait occupé le trône que soixante-neuf jours, et il vécut encore environ six aus après son abdication

forcie.

Mroudo ben-Mohammed avait à la fuis trais surrions : ceiui d'Aboafuis trais surrions : ceiui d'Aboafuis trais surrions : ceiui d'Aboade son premier list ; ceiui de de l'Ajuda,
qu'il tenait de son oncle materne d'allo de l'Ajuda ben-Derine, et enfin ceiui de d'Himar, sous lequel il fut le plus comu.
Ce d'errier surrion, qui signifie due tancouge, lui avait de metrie par sa beacouge, lui avait de metrie par sa beacouge, lui avait de metrie par sa beacour, suivant la Arabes, « Tâne sauvage ne sait pas fuir. » Nos écrivains font 
momme Mercului, deuvième du nom.

Toutes les provinces de l'empire le reconnurent bientôt pour khalyfe, et l'Égypte suivit sans hésitation le mouvenient général.

L'an 127 de l'hégire, Meroudh donnal e gouvernement de cette province à Hassan ben-Abahyah, mais, seize jours apres, il le revoqua de ses fonctions, et le remplaço par Hafas ben-Ouafyed, qui avait delég gouverné ces contress de la companya del la companya de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la com

l'hégire (2), Merouân crut devoir le rap-(1) Celte année a commence le mardi 13 octobre de l'an 741 de l'ere christienne. peler de son gouvernement, et le remplaça par Djaouyralı ben-Sohayl, surnomme el-Aylany.

Un an et demi était a peine écoulé, que le khalyfe, récoquant Djaouyrah, nomna à sa place gouverneur de l'Espete Arbeidabh ben-d-Moghayrah, qui commença ses fonctions l'an 131 de temps après et fut remplacé par Arbeidabh de Moussa et petitifis de l'Abelda, ills de Moussa et petitifis de l'Espete qui fut le dernier gouverneur de l'Espete de l'Abelda, ills de Moussa et petitifis de l'Espete de l'Abelda, ills de Moussa et petitifis de l'Espete de l'Espete de l'Abelda, ills de Moussa et petitifis de l'Espete de l'Abelda, ills de Moussa et petitifis de l'Espete de l'Abelda, ills de Moussa et petitifis de l'Espete de l'Abelda, ills de Moussa et petitifis de l'Espete de l'Abelda, ills de l'Abel

Cependant le reste de l'empire était loin d'être tranquille : de tous côtés se déclaraient de nouveaux prétendants à ce trône, qu'on voyait devenu le prix de la violence, sans que les droits d'hérédité, substitués par les Ommyades à ceux de l'élection, fussent plus respectés que les premiers abolis par eux. Aucun lien ne semblait plus capable de retenir les peuples et les projets hardis des ambitieux. Hémesse, qui avait été l'une des premières villes où Meroudn avait été accueilli, se révolta contre lui. En vain Merouán, accourant pour la punir, condamna-t-il au dernier supplice six cents de ses principaux habitants, la ville de Damas, sans être effrayée par ce ter-rible exemple, expulsait le gouverneur que lui avait donné le khalyfe. Soulenmán, fils du khalyfe Héchám, se faisait proclamer lui-même khalyfe à Basrah, et s'avançait jusqu'à Kennesseryn; battu par Merouân, qui lui tua trente mille hommes, il se jetait dans Hemesse et s'v fortiliait. Tandis que Merouan allait I'v assieger, Abd-allah ben-Mogonyah , descendant d' Abou-Taleb, pere du khalyfe Alu, était aussi proclamé khalyfe à Koufab.

Les victoires remportées par Merouân sur es divers compétiteurs ne purent assurer le sort de sa dynastie; un ennemi plus puissant, Abou-Abbas, surnommé depuis el-Saffah, descendant de Hachem, bisaïeul du Prophète, se leva contre lui du fond des provinces les plus orientales de l'empire musulman.

Le Khorassan s'était déjà déclaré pour Abou-l-Abbas, par les menées liabiles d'Abd-ér - rahman abou-Mouslim,

(1) Cette année a commencé le samedi 31 oùt de l'année 748 de l'ère vulgaire.

Celte année a commencé le mardi 13 octobre de l'an 741 de l'ere chrétienne.
 Cette année a commencé le dimanche 3 octobre de l'an 715 de l'ère vulgaire.

qu'il y avait envoyé comme agent malgre sa grande jeunesse.

Abou-Mouslim n'avait que dix-neuf ans; mais il deploya une activité, une adresse et une fermeté bien au-dessus de son âge. Il réussit à gaguer les esprits, à réunir des forces nombreuses, a battre celles de Nasr ben-Sayar, que Merouan avait chargé du gouvernement de cette province recutée. Bientôt maître de la ville royale de Merou et de Nichabour, il se jette en Géorgie, et, s'avancant jusqu'à Koufali, fait reconnaltre dans toutes ces contrées l'autorité d' Ibou-l-Abbas

Après plusieurs défaites successives, le khalyfe Merouân, battu eneore auprès de Monssoul, y vit enfin périr ses derniè-res ressources. Ne se croyant pas assez en silreté à Damas, il traversa dans sa fuite rapide toute la Syrie, qui se déclarait pour son rival vainqueur, et chercha un refuge en Egypte, où jusqu'alors son autorité n'avait pas été méconnue

Cependant Abou-1-Abbas, exercant deja à Koufah toutes les fonctions de la souveraineté, nommait les nouveaux gouverneurs des provinces, recevait les serments de fidélité des populations de la Syrie, et fondait ainsi la dynastie des thhassides sur les débris de celle des Ommyades, qu'il venait de renverser.

Pour assurer son triomphe, il flt rassembler tous ceux qui par le sang faisaient partie de cette famillequ'il venait de proserire; quatre-vingts personnes, de tout seve et de tout âge, furent ainsi saisies par ses ordres, et tous furent massacrés impitovablement. Cette exécution harbare valut a Abou-l-Abbas le surnom d'el-Saffah (le verseur de sang)

Un jeune prince decette famille, Abdér-rahman, petit-fils du khalvfe Héchâm, parvint seul à échapper au massacregeneral, et, retire en Espagne, y fonda une nouvelle dynastie des Ommyades.

Merouan parvint a gagner l'Egypte, sans être arrêté sur sa route. Mais Abdallah, oncie paternel d'Abou-l-Abbas, envoya à sa poursuite son frère Saleh ben- Aly, avec ordre de saisir à tout prix le matheureux vaincu. Saleh atteignit Merouan au village nommé Aboussyr-Kourydes, dans la liaute Égypte, et le fit tuer sous ses yeux le dimanche 27 du mois de Gemady-êl-Akher de l'an 132 de l'hégire (1). La tête de Merouan ben-Mohammed

fut envoyee à Abou-l-Abbas-él-Saffah.

Ainsi périt misérablement, à l'âge de cinquante-six ans, ou, selon d'autres auteurs, de einquante-neuf ans, après un règne de cinq ans et un mois, le dernier khalyfe de la maison d'Ommyah, qui avait eu entre les mains pendant quatre-vingt-onze ans la souveraineté de l'islamisme, déponifiée par la famille d'Abou-l-Abbas, qui prit d'après le nom du trisaieul de son fondateur, celui de dynastie des Abbassides.

Le mouvement d'impulsion et d'envahissement, donné par les quatre promiers khalyfes au colosse de l'istamisme, avait été loin de se ralentir, tandis que la dynastie des Omniyades tenait les rénes de l'empire : aux premières conquétesd' Abou-Beker, d'Omar et d'Olhman, de nouvelles eonquêtes avaient été ajoutées par les princes de la maison d'Om-

Sous le règne de cette dynastie, l'empire grec, à qui les généraux de l'islamisme venaient d'arracher l'Arménie, avait vu sa capitale, Constantinople, assiègre par ent pendant six mois, et s'etait laisse dépouiller de tout ee que les précédentes défaites lui avaient encore permis de posséder en Afrique : Syraeuse, Pergame, Antioche de Pisidie, Césarée de Cappadoce, avaient été prises et pillées, la Sieile et l'Asie Mineure dévastees. Carthage detruite. l'Espagne envahie.

L'empire de l'islamisme, largement établi dans trois parties du monde, s'étendait depuis l'extrémité des Indes jusques au cœur même de notre France. Déjà maîtres de Narbonne, de Toulouse, de la Provence, du Languedoc et de l'Aquitaine, portant partout le pillage et l'incendie, les Arabes, partis de Tolede, avaient puussé leurs ravages dans le Poitou et jusqu'à Tournus en Bourgogne; rien ne semblait pouvoir arrêter leur invasion dans nos contrees occidentales. L'Europe entière allait devenir musulmane, lorsque Charles Martel, s'eiancant au-devant du torrent devastateur, le

(1) a février 750. L'année de Phégire 132 avail mmence le mercredi 20 août de l'an 749 de notre ere.

rencontra dans les plaines entre Tours et politiers, et le refouls au deld des Pyrénées; décidant le sort des Etats chrérences de la comment de la commentation de riens, trois cent soitsante-quatre mille usualmans périrent. L'exageration du chiffre est icl évidente; mais un fait qui ne l'est pas moins, c'est que la victoire ne l'est pas moins, c'est que la victoire ne l'est pas moins, c'est que la victoire della commentation misulmane.

## CHAPITRE V.

Dynatic des Abbasseles ... L'Akhalyles AbouAlabae et Beland, E. L'Akhalyles AbouHarous et-Reibyd, E. L'Anny, A. Malmont,
Harous et-Reibyd, E. L'Anny, A. Malmont,
Selevi, A. Malmont, B. Martin, B. M. Malmont,
Molimente Ibri-Assault, — Hanyld, — Beland,
Molimente Ibri-Assault, — Hanyld, — Hanyld,
Molimente Ibri-Assault, — Molimente,
Molimente Ibri-Assault, — AbdMolimente, — AbdDienyl, — Molimente, — Molimente, — Abd
Dienyl, — Molimente, — Mo

Le philosophe observateur remarquera lei une singulière coincidence entre des événements semblables, qui signalent à la méme époque l'histoire de deux peuples, non moins éloignés l'un de l'autre par les distances de leur position géographique que par leur origine, leurs mœurs, leurs lois, leurs croyances et leurs institutions religieuses.

En effet, tes un'ensesainess qui virent les Abbassides, dans l'Orient, renversere du trône de l'Islamisme les Omnyades, et sasisir à leur place les rénes de l'empire des Arabes, virent aussi dans l'Occident la première race des rois français, celle des Merovingiens, depossécie de la pourpre rovale par la famille de Charles Martel, devenue la souche d'une seconde race appele celle des Carlovingiens (1);

(1) Pepin le Bref fut appelé au trône des Français l'an 751 de notre ére; année également remarquable par la première apparition en France de la petite vérole, originaire de l'Egypte.

ainsi, presque aux deux extrémités du monde alors connu, deux familles royales échangeaient en même temps, contre l'avilissement et l'oubli, les honneurs et le pouvoir arrachés de leurs mains par des usurpateurs plus heureux; et pour rendre encore cette coincidence plus parfaite, les deux plus illustres princes des deux nouvelles dynasties, Charlemagne et Haroun el-Rachyd , devaient vivre contemporains, et les deux contrées devaient également voir les successeurs de ces prinees, héritiers d'empires vastes et florissants, bientôt, énervés et méprisables, sanctionner par leur faiblesse le démembrement de leurs domaines et les usurpations de leurs grands vassaux sur leur pouvoir souverain.

Abou-l-Abbas, surnomméel-Saffah, qui fut le premier khalyfe de la dynastie des Abbassides, était fils de Mohammed et petit-fils d'Aly. Celui-ci, fils d'Abd-allah, avait pour aieul el-Abbas, fils d'Abd el Motaleb, fils de Hachem et aïeul du Prophète. Ainsi la famille des Abbassides était une branche eollatérale de eelle de Mahomet et d'Aly, et ses droits de suceessibilité au khalyfat étaient plus rapprochés que ceux de la dynastie dechue; d'ailleurs la force des armes et la victoire. en faisant pencher la balance en leur faveur, avaient douné force et valeur à ces droits de légitimité, méconnus pendant plus d'un siècle.

Abou-l-Ibbas avait d'abord porté le nou d'obd-allah : il fut inauguré dans les fonctions de kjalyfe le 13 du mois de Raby-él-A ouef de l'an 132 de l'hégire. Les premiers actes de son gouvernement furent la révocation de tons les gouverneurs des provinces, et leur remplacement par quelques-uns de ses partissar est parties de ses partissar des sentitions.

rents ou de ses partisans. Il confile le gouvernement de l'Égypte à son onele paternel, Saléh ben Aly; mais celui-ci n'alla pas administrer cette contree, ets' y lit représenter par Abdoun-Abd-el-Meleh ben - l'esyd, qu'il y institua omme vice-gouverneur.

Les fonctions de patrillarche d'Axan drieétaient alors remplies par Mikhalyl, (Miehel), appelé vuganrement par les Cophtes Khayl, dont nous avons vu l'élévation au patriarcat l'an 460 de l'ère des Martyrs (1). Ce patriarche était de la

(1) 127 de l'hégire et 744 de l'ère chrétien ne

seete jacobite et quarante-cinquième successeur de saint Marc ; il siegea encore environ trois ans, et mourut le 17 mars de l'an 468 des Cophtes (1). Il fut remplacé au mois d'avril de la même année par le patriarche Myna, natif de Semenhoud (l'ancienne Sebennytus)

L'an 136 de l'hégire (2), Abou-l-Abbas mourut à Hachemuah le 13 du mois de Dou-l-Hageh, apres un regne de quatre ana hnit mois et vingt-six jours, à l'âge de trente-deux ans et demi; il fut le premier des khalvfes gul prit un vizir, car les khalyfes omnivades n'avaient eu pour leur administration que des secrétaires

Le successeur d' Abou-b-1bbas-él-Saffah fut son frere Al-Mansour ben-Mohammed, surnommé Abou-Djafar: il fut inauguré à Hachemyah l'an 137 de l'hégire (3). Trois ans apres son avenement, l'an 140 de l'hégire (4), il ôta le gouvernement de l'Egypte à son oncle Saleh ben-Aly, et nomma à sa place Abdoun-Abd-el-Melek ben-Yezyd, qui y remplissait les fonctions de vice-gouverneur.

Mais à peine une année était écoulée qu'il révoqua a son tour Abdoun, et le remplaça, l'an 141, de l'hegire (5), par Moussa ben-Kaab: celui-ci ne conserva lui-même ses fonctions qu'environ une année, et eut pour successeur, l'an 142 de l'hégire (6), Mohammed ben-Assaad qui, l'an 143 de l'hegire (7), fut remplacé par Hamyd ben-Qahlabah : enfin, l'an 144 de l'hegire (8), Yezyd ben-Hatem-él-Mahaleby fut nommé à la place de Hamad.

Ainsien moins de sept années l'Égypte avait passé successivement entre les mains de six gouverneurs différents. Ces changements avaient pour motif l'humeur défianté du khalyfe, qui croyait voir partout des traîtres et des conspi-

rateurs; déposant sur le moindre sonpcon ses serviteura les plus dévoues, dont quelques-uns furent mis à mort par ses ordres, et entre autres cet Abou-Mouslim à qui la famille des Abbassides avait de son elevation au khalyfat, et qui depuis l'avait servie avec tant de zele. Le khalvfe. oubliant ses services et son dévouement. le fit tuer, sur un vague soupçon qu'il conservait un penchant secret pour la famille d'Aly. Ce fut par suite de cette inquiétude méfiante que le khalyfe Al-Mansour se décida à quitter la ville de Hachemyah, qui jusqu'alors avait été le siège de la domination des Abbassides; l'an 145 de l'hégire (1), il fit jeter les fondements d'une nouvelle ville qu'il nomma Medynet-el-Selám (la ville de la paix), et qui depuis son regue fut, sous le nom de Baghdad, la capitale des klialyfes ses successeurs. Cette meffance mettait dans tous ses actes un caractère d'indécision et d'instabilité; il avait désigné pour ses successeurs, d'abord son neveu Yasa ben-Moussa, puis son propre fils, puis de nouveau Yssa comme e successeur futur de aon tils, sans qu'aucune de ses résolutions fût fixe et immuable.

Yezyd ben - Hatem gouvernait l'Egypte depuis huit ans, et le khalyfe l'avait décore du titre de prince d'Equple ( Emur-Mesr), que porterent depuis lui ses successeurs. Il mourut l'an 152 de l'hégire (2), et Al-Mansour nomma pour son successeur dans ces fonctions Abdallah ben-Abd-ér-Rahman.

Celui-ci ne gouverna l'Égypte qu'environ trois ans, et mourut l'an 155 de l'hégire (3). Il fut remplacé d'abord par son frère Mohammed ben-Abd-er-rahman, qui mourut en l'an 156 de l'hégire, puis par Moussa ben-Aly-el-Lagmy. Celui-ci conserva ses fonctions jusqu'à la mort du khalyfe Al-Mansour.

Les mutations continuelles qui avaient en heu dans la haute administration de l'Égypte, avajent été bien loin d'être avantageuses à la prospérité et au bienêtre des habitants. Chaque gouverneur, sûr d'être bientôt destitué et remplacé, (1) Cette année a commencé le jeudi 2 avrit de l'an 762 de notre ère.

(2) Celle année a commencé le samedi 11 janvier de l'an 769,

(3) Celte année a commençé le jeudi 13 déabre de l'an 771 da notre ère.

<sup>(1) 135</sup> de l'hégire, 752 de l'ère chrétiens 2) Celle année a commencé le samedi 7 juillet de l'an 70-1 de l'ere chrétienne.

<sup>(3)</sup> Celle année a commencé le jeudi 27 juin de l'an 754 de notre ére. (4) Celle année a commencé le mercredi 25

mai de l'an 757 de notre ere. '5 Crîte année a commeucé le dimanche 15 mai de l'an 758 de notre ère. Cette année a commencé le vendredi 4

mai de l'an 759 de notre ere.

<sup>(7)</sup> Cette année a commencé le mardi 22 avril de l'an 760 de notre ère. (8) Cette année a commencé le samedi 11 avril

de l'an 761 de notre ère.

s'occupait, non de ce qui pouvait être utile au pays, mais de ce qui pouvait être profitable à lui-même, et ne cherchait qu'à acquérir par tontes les voies possibles, pendant sa courte jouissance, des richesses qui pussent le dédominager d'une révocation prochaine. Aussi chacun d'eux augmentait-il de nouvelles surcharges les impôts qu'il trouvait établis par son prédécesseur; ils en étaient venus a un tel point de rapacité, qu'il n'y avait plus aucun état, aucune industrie, qu'ils ne soumissent à des redevances sans cesse accrues; l'ouvrier mouleur de briques, le fellah vendeur de légumes. le conducteur de chameaux, le fossoyeur, toutes les professions, même celle de mendiant, étaient forcés à payer une taxe : la misère devint extrême, et le bas peuple était réduit à manger jusqu'à des chiens et des cadavres humains. L'Égypte ne pouvant supporter une oppression aussi désastreuse, était sur le point de se soulever, lorsqu'on y recut la nouvelle de la mort d'Al-Mansour.

Ce khalyfe mourut à Byr-Maymoun, à quelques milles de distance de la Mekke. où il se rendait en pelerinage, le 6 du mois de Dou-l-Hagelt de l'an 158 de l'hégire (1), Il était agé de soixante-trois ans, ou, suivant quelques-uns, de soixante-hnit, et avait régné vingt-deux ans moins sept jours (2).

Mohammed-él-Mahady, fils d'Al-Mansour, succèda à son père, et fut le truisième khalyfe de la maison d'Abbas. Il était à Baghdad, lorsque son père

expirait auprès de la Mekke, et il fut proclamé aussitôt comme khalyfe malgré son absence El-Mahady montra dans ses actes et

dans ses choix la même versatilité qui avait signalé le khalyfat de son père (1) Cette année a commencé le vendredt 11 novembre de l'an 774 de l'ere chréttenne. (2) Monnale d'Al-Mansour de l'an 146 de l'hé-gire (743 de l'ère chréttenne)



Al-Mansour. Il donna, l'an 159 de l'hégire(1), le gouvernement de l'Égypte à un Syrien nomine Mohammed ben-Soulenmán; mais il le révoqua presque aussitôt, et rappela pour le reinplacer Moussa ben-Aly : puis celui-ci fut destitué de nouveau l'année suivante 160 de l'hégire (2), et le khalyfe nomma au gouvernement de l'Égypte Yssa ben-Loqman, surnommé él-Djemdjemy

Déposé l'an 162 de l'hégire (3), celui-cieut pour successeurs, d'abord Quadeh, aftranchi du khalyfe précédent ; puis Mansour ben 1 ezyd, surnomme el-Ragheby, dénosés l'un et l'autre l'au 163 de l'hégire (4), puis enfin l'ahya, surnommé Abou-Saléh , fils d'Abd-allah

el-Djaounany. L'an 164 de l'hégire (5), ce dernier gouverneur fut destitué à son tour, et remplacé par Ismayl, surnommé Abou-Ytayfah, déposé de même l'année suivante 165 de l'hégire (6).

Le gouvernement de l'Égypte passa alors entre les mains du fils du premier gouverneur de l'Égypte sous les Abbassides, Ibrahym ben-Saleh, descendant d'Abbas, qui, l'an 167 de l'hégire (7), eut pour successeur Moussa ben-Massaab. Celui-ci fut tué au mois de Chaoual de l'an 168 de l'hégire (8), et l'administration de l'Egypte resta provisoirement consiée à son lieutenant Amer ben-Omar, jusqu'à l'arrivée du gouverneur nommé par le khalyfe, Faddelben-Saleh,

frère de l'ancien gouverneur Ibrahym. Au reste, ces destitutions et ces nominations si fréquemment multipliées n'étaient peut-être dans ce khalyfe que l'effet de hautes vues politiques; pentêtre apercevait-il déjà la tendance qu'avait chacune de ces provinces à se separer de la métropole de l'islamisme :

- (1) Cette année a commencé le mardi 31 octo-bre de l'an 775 de l'ère chrétienne. (2) Celle année a commencé le samedi 19 octo
  - re de l'an 776 de notre ère. (3) Cette année a commencé le lundi 28 sepembre de l'an 778 de notre ère.
- (4) Celle aunée à commencé le vendredi 17 septembre de l'an 779 de notre ère.
- (b) Celle année a commencé le mercredi s septembre de l'an 780 de notre ère. (6) Cettle année a commence le dimanche 26 août de l'an 781 de notre ère.
- (7) Cette année a commencé le mardi 5 noût de l'an 783 de notre ère.
- Cette année a commencé le samedi 21 julilet de l'an 781 de notre ere,

peut-être prévoyaitil des lors ces scissions qui d'avaient d'amembre l'empire, un demi-siècle environaprès lui. L'alors as prudence clairoyante et préventive cherchait, en ne laissant que peu de temps le pouvor aux gouverneurs, ses grands vassoux, à leur ôter les moyens de s'offermir assez dans leurs provinces, pour s'y rendre indépendants du khalyfat.

L'Égypte resta tranquille et soumise sous ces mutations continuelles de son administration : la Syrie et les autres provinces voisines suivirent son exemple, et le khalyfe el-Mahady profita de cet état de sécurité, pour porter la guerre an dehors, et attaquer vivement l'empereur des Grecs. Son second fils Haroun fut chargé de la suite de cette guerre : le jenne prince y deploya une telle habilete et un tel courage, qu'il obtint les succès les plus brillants, et ne revint à Baghdad qu'après avoir pris plusieurs villes des Grecs, battu leurs généraux Nicétas et Damsacos, et force Constantinopie à un tribut annuel de soixantedix mille dynars (t).

Le khalvíe él-Mahady récompensa hároun en le désignant par un acte solennel pour successent futur de son fils ainé, Moussa él-Hady, qu'il venait définitivement d'instituer héritier du trône après lui, en annulant l'acte par lequel il avait d'abord désigne l'assa ben-Moussa.

Peu après cette décision, le khalyfe et Mahady mourt, le 22 du mois de aloharrem de l'an t60 (2) de l'hégire, à l'áge de quarante-deux ans, après avoir regné dix ans et deux mois et denii (3). Moussa et-Hady, Bis ainé du khalyfe

(1) Environ un million de notre monnaie. (2) Cette année a commencé le jeud 14 juillet de l'an 736 de notre etc. (3) Monnaie d'él-Mahady, de l'an 162 de l'hégire (79 de l'ère chrétienne).



él-Mahady, succéda à ce prince, et fut le quatrieme khalyfe de la race des Abbassides.

En montant sur le trône l'an 169 de l'hégire, él-Hady rappela du gonvernement de l'Égypte Faddel ben Saléh, et nomma à saplace Aly ben Souleuman.

également descendant d'Abbas. L'année suivante, él-Hady vouluit dépouiller son frère Haroun des droits dont son père, le khalyfe él-Mahady, l'avait revêtu en le designant pour successeur d'él-Hady, et résolut d'abroger l'acte même qui établissait et ordre

de succession.

Il destinait à son fils unique Djafar, encore enfant, cet heritage dont il vouloit priver son fere. Mais l'excettion de ses projets injustes fut arrêtée par sa mort. Le khafré Donaza-dé Hady mourut le vendredi 14 du mois de Raby-él-Aonel grier. (1), à l'Égo de s'ingle patter aus, ou de vinut-cinq suivant quelques historiens, appès, souir regne sequement un

Des le commencement de la première année de son reigne (150 de l'hegire, 501 de l'ere de Martyrs), mourut aussi patriarche copplet Khayi, qui fut remiere de l'entre de l'entre

an, un mois et vingt-deux jours.

Ce patriarche se distingua par ses vertus éminentes, par son humanité et sa charité bienfaisante; aussi l'église cophte fut heureuse et tranquille entre ses mains, malgre une cruelle disette qui vint à cette époque affliger l'Egypte. Mais le patriarche Jean répandit d'abondantes aumòues, et parvint par les

plus grands sacrifices à subvenir a tous les hesoins des pauvres. Les lettres synodiques que recut ce patriarche, des patriarches d'Animelie Gergis (Georges) et Kyrincos, et les réponses qu'il leur adressa, pronvent qu'à ctte énoque il v avait unité de crovance

(1) Cette année a commencé le lundi 3 juillet de l'an 786 de noire ère. (2) 183 de l'hégire et 769 de l'ère chrétienne. et communion de foi entre cette église

et celle d'Alexandrie.

Le cinquième khalyfe de la maison d'el-abbas fut le célèbre Haronn-el-Rachyd. Son règne fut l'époque la plus brillante de l'empire de l'islamisme, et sa gloire s'est répandue des extrémités de l'Orient jusque dans nos contrées occidentales, où son nom est encore célèbre à juste titre. Mais, parvenu à son apogée, l'astre de l'islamisme ne tarda pas à décliner sous les successeurs de Hároun, et, suivant la destinée de toutes les choses terrestres, à subir des révolutions qui amenèrent enfin son éclipse totale. Hároun-él-Rachyd était fils du kha-

lyfe el-Mahady et frère du khalyfe el-Hady. Il fut inauguré comme khalyfe l'an 170 de l'hégire, le jour même où la mort de son frère fut connue, et au moment même où il devenait père de son fils aîné Abd allah, qui, sous le surnom d'Al-Mamoun, devait être son se-

cond successeur.

Håroun paraît avoir été guidé par la même politique qui avait porté son père el-Mahady et son aïeul Al-Mansour à craindre de laisser les provinces trop longtemps entre les mains de leurs gouverneurs : il sembla même les surpasser dans ces mesures de précaution. L'an 171 de l'hégire (1), il révoqua Aly ben-Souleyman, et donna le gouvernement de l'Egypte à Moussa ben-Yssa, descendant du khalyfe Aly.

La même année, Moussa ben-Yssa fut rappelé, et remplacé par Mouslimah benl'ahya; mais alors le khalyfe sépara des attributions du gouverneur l'administration financière, qu'il confia à Amer ben-Mahran. Mouslimah, bientôt après deposé à son tour, fut remplace par Mohammed ben - Zaher, auquel succéda, l'au 173 de l'hégire (2), Yezydben - Hatem, presque assitôt rem-place lui-niême par son fils Dâoud ben-Yezyd; celui-ci conserva son gouvernement un peu plus longtemps que ses predecesseurs; il y fut maintenu pendant près de deux ans, et ne fut révoque qu'en l'an de l'hégire 175 (3).

(1) Cette angée a commencé le vendredi 22 juin de l'an 787 de notre ère.

(2) Celte année a commence te dimanche 31 mat de l'an 780 de notre ere.

(3) Cette année a commencé le mardi 10 mai de l'an 791 de notre ere.

Cette année, le khalyfe rendit le gouvernement de l'Égypte à Moussa-ben-Yssa. qu'il en avait dejà revêtu quelques années auparavant.

Cette inème année, Hároun institua pour son successeur immédiat son second fils Mohammed, qui prit depuis le nom d'el-Amyn, quoiqu'il n'eût encore atteint que sa cinquième année, et que son frère Abd-allah, depuis nommé al-Mamoun, fut son aîne d'environ six mois. Mohammed était fils de Zobeydéh, cousine et épouse chérie du khalyfe, tandis que Abd-allah n'était fils que d'une

radjel, et étrangère au sang de la famille d'Abbas. Il paraît que cette considération, jointe aux instauces de Zobeudéh, détermina le khalyfe à cette décision ; mais il substitua en même temps son fils alné Abd-allah pour successeur du trône après son frère Mohammed.

femme d'un rang inférieur, nommée Mo-

Le gouvernement de l'Égypte fut, en l'an 176 de l'hegire (1), retiré nour la seconde fois des mains de Moussa ben-Yssa, et le khalyfe Haroun nomma pour lui succéder Ibrahym ben-Salèh, qui avait déjà gouverne l'Égypte sous le khalyfe & Mansour, et que Haroun rappela en l'an 177 de l'hégire (2). Il le remplaça par Amer ben-Mahran : celui-ci ne garda pas le gouvernement de l'Égypte plus d'un mois ; déposé à son tour, il fut remplacé par Ibrahym ben-Saléh, nominé pour la troisième fois à ces fonctions.

Ibrahym ben - Saleh mourut presque aussitot après; il eut pour successeurs d'abord, Abd-allah ben-Zaher, frère de l'ancien gouverneur Mohammed ben Zaher; puis Ishak ben-Souleyman, descendant de Hachem, et enfin, l'an 178 de l'hegire (3), Harthamah ben-Ayan, que quelques écrivains nomment Hazymah.

Le khalyfe ne laissa pas longtemps Harthamah à ces fonctions : le faisant passer au gouvernement d'Afrique envoya en sa place en Egypte Abd el-Melek ben-Saleh , frère de l'ancien gouverneur thrahym. Cependant retranchant au nouveau gouverneur deux de

(1) Cette année a commencé le samedi 2s avril

de l'an 792 de noire ère.

(2) Celle année a commencé le jeudi 18 avril de l'an 793 de noire ère.

(3) Cette année a commencé le tundi 7 avril de l'an 794 de notre ère.

ses principales attributions, le khalyfe lui donua pour lieutenant Abd-allah ben-Moussabbeb, chargeant specialement celui-ci du soin de presider aux prieres publiques et d'administrer les finances. En l'an 179 de l'hégire (1), l'Égypte

En l'au 179 de l'hegire (1), l'Egypte vit de nouvelles mutations dans ses gouverneurs. Abd-el-Melek ben-Saléh y fut remplacé par le frere du khalyfe, obegd-aldak ben-Manday, et celui-ci céla bientôt la place à Moussa ben-Yssa, qui y rentra pour la troisième fois.

L'année suivante 180 de l'hégire (2), Moussa ben-Yssa fut de nouveau déposé, et le khalyfe rssa fut de nouveau déposé, et le khalyfe rspela au gouvernement de l'Egypte son frère Obeyd-allah ben-Mahady.

L'historien Sayd ben-Batryk rapporte à cette époque l'anecdote suivante ;

a Tandisqu'Obegdralità ben-Mahadg querennit l'Egypte, il envoya en présent à son frere le khalyfe Haroun une jeune schave cophte de la plus grande beaute. L'oddisque égyptienne charma le khalyfe qui endevint perddiment amoureux, naistout a coup la favorite tomba malade, sans qu'aucun des mélecins de la cour du khalyfe parvint à guérir la maladie asura qu'étaut Egyptienne, ellene pouvait étre guére que par un médeeit eigyptien.

Aussitôt le khalyfe expédia à son freir l'ordre de lui envoyer sur-le-champ le médecin le plus habile de l'Exypte. Celui qui se trouva reconnu comme tel fut le patriarche des melchites, car les prêtres cophtes d'alors pratiqualent la médecine et cultivaient les autres scien-

ces.

« Le patriarche-médecin partit pour Baghdad, guérit la favorite, et obtintpour recompense du khaly'eu nd iplome impérial, retablissant les melchites orthodoxes dans tous les droits dont ils avaient cété dépouillés par les hérétiques jacobites, depuis leur accord avec le conquérant Anrou ébn-él-14a.

Certes, si l'historiette est véritable, on ne pourra y voir qu'une intrigue habilement ourdie par le elergé autrefois dominant, et à qui tous les moyens, même l'offrande d'une concubine au khalyfe,

(1) Cetta année a commencé la vendredt 27 mars de l'an 786 da noire ere. (2) Cette année a commencé le mercredi 16 mars de l'an 788 de noire ére. paraissaient bons et légitimes, pour ressaisir leur suprématie et humilier leurs adversaires.

L'an 181 de l'hégire (1), le khalyfe remplaça son frère Obeyd-allah ben-

Mahady par Ismayl ben - Saléh, frere d'Ibrahym, de Faddel et d'Abd-él-Melek, ancieus gonverneurs.

ancieus gouverneurs.
L'an 182 de l'hegire (2), Ismayl ben-Saleh ceda la place a él-Leuth ben-Fad-

Such ceda is piace a de Leyth ben-raddel, fils d'un affranchi du khalyfe, celu i conserva son gouveruement pendant envirou cinq ans, et, l'an 187 de l'hégire(3), il fut remplacé par Ahmed, fils d'Ismayl ben-Saleh, qui avait été gouverneur de l'Egypte avant lui.

Dixu sas apres, l'ani 180 de l'Inégric (s), Abmed Bons inomp ett spur succession de Abmed Bons inomp ett spur succession su surnomme d'om-Zenegboh, qui fut destite la même anne et remplaci par de-Hasann ben-di-Djemyld-f-Ady. L'amer de destand aes foncions du gouverneur l'administration financière, qu'il remit l'administration financière, qu'il remit l'administration financière; qu'il remit principal de l'america de Khasayb ben-doit fut conservée que pendant une name; l'an 191 de l'hegier (s), Khazayb fut révoujest ét-l'âmason fut de nouveauchrage et le l'administration des financies de ct. de l'administration des financies de ct. de l'administration des financies de

l'Égypte.

Cependant, un an après avoir recucette
double marque de la confiance du khalyfe, et-Hassan ben ét-fijémit fut rappelé, et il fut remplacé par Mekh benPathem, l'en 192 de l'hégire (7). Enfin,
Lan 193(8). Melék ett nour successant di-

Janisaem, i an 192 de l'hegire (f). Enno, l'an 193 (8), Melek eu topour successeur él-Hassan ben-él-Tahtah, qui conserva le gouvernement de l'Égypte jusqu'à la fin du règne du khalyfe Haroun-él-Rachyd. Lerègnede Haroun, qui dura vingt-trois

(1) Cette année a commencé le dimanche 6 mars de l'an 797 de notre ère. (2) Cette année a commencé le jeudi 22 février de l'an 798 de notre ère.

(3) Orte année a commencé le vendredi 30 décembre de l'an 8/2 de notre ère.

(4) Cette année a commencé le dimanche 8 decembre de l'an 803 de notre ère.

(b) Celle année a commencé le jeudi 27 novembre de l'an 805 de notre ere.

(d) Celle année a commence le mardi 17 novembre de l'an 856 de notre ere.

vembre de l'an 506 de notre ère.

(7) Cette annre a commence le samedi 6 novembre de l'an 507 de notre ere.

vembre de l'an 807 de noire ere. (8) Celle année a commencé le mercredi 25 sciobre de l'an 808 de notre ère. ans, un mois et dix-neuf jours, fut un des plus celebres et des plus remarquables (1). Illustre par de brillantes victoires remportées sur les empereurs grees, et par des conquetes importantes, il tira un nouvel éclat de la protection qu'il accorda aux lettres et aux sciences, et de ses efforts pour rendre heureux les peuples qui vivaient sous ses lois. La memoire des hommes a consacré par le surnom d'él-Rachyd (le droiturier) son amour constant pour la justice et l'équite, et ses actes de bienfaisance sont plus sonvent racontés dans l'Orient que ses plus éclatants faits d'armes. C'est presque le seul prince dont le peuple y ail gardé la mémoire; c'est pour les Orientaux le khalufe par execlience; et maintenant encore quand un de leurs récits dit : « Ceci s'est passe « du temps du khalyfe », cela signifie du temps de Haroun-él-Rachyd

Une des circonstances rentarquables de son regne est l'ambossade qu'il envoya à l'empereur Charlenagne. No inistoriens rapportent que les ambassadents excitérent l'étoniement des chevanes de la cour de France, en deployant devant ent toutes les rothescongrous presents qu'ils offirment fut la première borlog qu'on etit vue dans l'Occident 29. Ce prince mourt à Towa, gué et qua-

rante sept ans, ou , suivant d'autres, de quarante-huit, le samedi 3 du mois de Gemady-él-Akher de l'an 193 de l'hé-

Mohammed-el-Amyn succeda à son père le khalyfe Haroun. Quelque favo-(1) Monnaie de Hdroun 4l-Rachyd, de l'an 191



12. On conservail autrefois dans le trisor de l'eglise cathiefarale de l'haerires on vase de veriorité d'une inscription koulique, qu'on prelendail avoir cie offert a thariemagne par ler ambassaleurs du kinst fe. Ce vase est maintenant un des principaux comements du maintede Charires, ou je l'al vu et dessine mol-mèmo il y a quelques anoees.

risé que él-Amyn ent été par son père, qui l'avait désigné pour son successeur immédiat au prejudice de son aîné Abdallah-al-Mamoun, il ne put voir sans jalousie les dispositions du testament paternel qui accordaient à celui-ci quelques dédommagements. En effet, Haroun avait légue, avant de mourir, son mobilier, ses armes et son tresor partitulier à Al-Mamoun : il avait ordonné que la province du Khorassan, ainsi que les troupes qu'elle contenait, lui appartinssent à titre de souveraineté independante du khaiyle el- 1mun. Malgre ces dispositions solennelles, el-Amyn commença par refuser à son frère la delivrance de son legs particulier; puis il fit ramener à Baghdad par Faildel ben-Raby les troupes qui devaient rester sous les ordres de son frère .41-Mamoun. Des lors la mésintelligence éclata en-

tre les deux freres, et, l'année suivante, 194 de l'hégire (1), él-Amyn mit le comble à ses mauvais procedés, en prétendant annuler l'arte par lequel son pere, en luclaissant le khalyfat, substituait après hui 41- Mamoun : il fit briller cet acte. et déclara son fils Moussa pour son heritier au trône. En consequence aucune réconciliation ne fut plus possible entre les doux frères. Mais leur conduite fut bien differente; tandis que él-. Amyn abusait ainsi de sa puissance, et s'abandonnait aux delices de son harem et de sa cour corrempue, Al-Mamoun rassemblait des forces, se rendait peu à peu maître de tunte la province que son pere lui avait léguée, et il s'v faisait chérir par sa bienfaisance autant que par son équite ; ses partisans s'angmentment, et Hurthamah ben-Ayán, ancien gonverneur de l'Egypte, qui avait un commandement dans une province voisine, se declara ouvertement en sa faveur.

El-Amyn essaya vainement de rattacher Harthamah ben-Ayan à son parti eu donnant, fan 194 de l'hêgire, à son filis Halem ben-Harthamah le gouvernement de l'Egypte.

L'année suivante, 195 de l'hégire (2), él-, imya envoya une armée de quarante mille hommes attaquer son frère dans le

(1) Cette année a commencé le lundi 15 octobre de l'an 809 de notre ere. (2) Cette année a commencé je vendredi 4 octobre de l'an 810 de notre ere. Khorassan. Cette armée fut battue par Taher ben-Houssayn, général d'Al-Mamoun, et ce prince fut alors solennelle-

ment proclamé khalyfe.

El-Amyn, voyant que la nomination du fils d'Harthamah, n'avait pu faire ahandonner à celui-ci les intérêts d'Al-Mamoun, destitua cette même année Hatem ben-Harthamah et le remplaca dans le gouvernement de l'Égypte par Djober ben el-Achaab.

A cet acte politique se joignirent de nouveaux préparatifs militaires, et l'année suivante, 196 de l'hégire (1), une nouvelle armée de quarante mille hommes fut encore envoyée par él-Amun contre son frere : il le fit attaquer d'un autre côté par un corps de vingt mille hommes, commandes par Abd-allah, fils de Hamid ben-Oahtabah, qui avait été gouverneur de l'Égypte sous le khalyfe Abou-l-Abbas.

Taher ben-Houssayn battit ces differents corps, et s'avança jusque dans les provinces de él-Ahouaz, de Ouaset et de Madayn , tandis que d'un autre côté Harthamah s'emparait de Houloudn et des contrées environnantes, où il faisait reconnaître l'autorité d'Al-Mamoun

Profitant des échecs multipliés qu'épronvait le khalyfe él-Amyn, un parti puissant s'élevait contre lui dans la capitale elle-même. Ce parti, ayant à sa tête un des principaux personnages de l'empire, Hassan ben-Aly, déposa du kha-lyfat él-Amyn, le 11 du mois de Regeb de l'an 196 de l'hégire, et fit prêter par la population de Baglidad le serment de fidélité à son frère Al-Mamoun.

Le khalyfe déposé fut d'abord chargé

de chaînes avec sa mère Zobeydeh; mais la division se mit entre les conjurés, et el-Amyn en profita pour sortir de prison et remonter sur le trône, en redevenant maltre de sa capitale. Cependant l'autorité d'él-Amyn n'était plus reconnuc que dans la ville de Baglidad et dans son territoire; les autres grandes provinces, l'Hedjaz, l'Yemen, la Syrie et l'Égypte avaient proclamé pour khalyfe Al-Mamoun : ce prince rendit le gouvernement de cette dernière province à Hatem, fils de son général Harthamah ben Ayan, y envoyant provisoirement Cette année a commencé le mardi 23 sep-embre de l'an 811 de notre ère.

comme vice-gouverneur Ayad ben-Mohammed.

Baghdad fut assiégée l'an 197 de l'hégire (1) par Taher ben-Houssaun et Harthamah ben-Ayan : le siège dura près d'une année, et réduisit les habitants à de telles extrémités qu'ils voulurent y mettre fin, l'an 198 de l'hégire (2), en déposant une seconde fois él-Amun : celui-ci prit la fuite et fut quelque temps après massacré par les soldats de Taher. Sa tête, son anneau, son manteau et son sceptre, insigues du khalvfat, fureut apportés à Al-Mamoun

El-Amyn n'était alors âgé que de vingt-neuf ans, trois niols et quelques iours: son règne avait été de quatre ans, huit mois et dix-huit jours. Sa mort mit fin à la guerre qui déchirait l'empire musulman, et Abd-allah-al-Mamoun fut inanguré définitivement comme khalyfe, le 25 du mois de Moliarrem de l'an 198 de l'hégire, jour du meurtre de son frère él-

Amun.

Cette même année, Al-Mamoun rappela Ayad ben-Mohammed, qui exerçait es fonctions de vice-gouverneur en Egypte, et confia l'administration de cette province à él-Mottaleb ben-Abd-allah él-Djeray; celui-ci ne garda que quelques mois ses fonctions, et fut remplacé dans la même année par él-Abbas fils de Moussa ben-l'ssa, qui avait été à trois époques différentes gouverneur de cette province sous le khalyfe Hárounel-Rachud.

El-Abbas ben-Moussa quitta le gouvernement de l'Égyptel'année suivante, 199 de l'hégire (3); le klialyfe y renvoya d'abord comme gouverneur el-Mottaleb ben-Abdallah, predecesseur d'el-Abbas. mais il le déposa de nouvean la même année, et le remplaça par él-Sorry ben-él-Hakem.

A cette époque la tranquillité dont commençait à jouir l'empire musulman fut troublée par divers prétendants au trône; les descendants d'Aly, gendre du Prophète, semblaient former le parti le lus redoutable. Ils réclamaient le khalyfat pour Aly ben-Moussa, qui recon-

(1) Cette année a commencé le dimanche 12 septembre de l'an S12 de notre ère. (2) Cette année a commencé le Joudi I\*\* sep-tembre de l'an S13 de notre ère. (3) Cette année a commence le mardi 22 août de l'an \$14 de notre ère-

4º Lipraison. (EGYPTE MODERNE.)

naissait le khalyfe alty pour son quadrisaieul. Eoutant les conseit de son vizir Fad-ade ben-haby, Al-Mamoun crut desarmer ce perti, en deisjnant parun acte solennel pour son successeur cet. Aly qui pretendait à le remplacer; en consequence, le khalyfe quitte et fit quitte ra a ses officiers la couleur noire, insique des Abbassides, etarbora la couleur verte, consacrée à la famille d'Alu.

Ces mesures d'une politique maladroi-te augmentèrent les troubles, bien loin de les diminuer : les Abbassides témoignerent hautement leur opposition à une décision qui dépouillait du khalyfat leur famille en faveur de la maison d'Aly : Baghdad se revolta, et nomma, faq 202 de l'hégire (1), un nouveau khalyfe, Ibrahym ben-él-Mahady, oncle du khalyfe Al-Mamoun. Le nouveau souverain n'étendit pas sou autorité éphémère au delà de la capitale. Son caractère sans energie, et la faiblesse du parti qui l'avait élevé à ce poste dangereux, ne purent même i'y conserver plus d'un an et quelques mois ; il se hâta d'abdiquer et de prendre la fuile , l'an 203 de l'hégire (2), lorsqu'il apprit que Al-Mamoun, debarrassé d'autres attaques plus redoutables, se rendait lui-même a Baghdad.

tables, se rendait ult-meme a Bagndad, L'an 204 de l'hégire (3), le khalyfe Al-Mamonn rentra dans sa capitale; il était à son entré revêtu des couleurs vertes des Alydes, mais à peine y cut-il passé me senaine, qu'il reprit lui-même avec tous ses soldats les couleurs noires des

Abhassides.
Cette année fut signalée en Égypte par la mort de deux des principaus personages de cette contres. Le premier sonages de cette contres. Le premier nomme de deux des principaus per contres le contres la contre de la contre del la contre de la contre del la contre de la contre de la contre de la contre de la contre del la contre de la contre de la contre de la contre del l

(1) Cette année a commencé le lundi 36 juillet de l'an 817 de notre ère. (2) Cette année a commencé le vendredi 9 juillet de l'an sis de notre ère. (3) Cette année a commencé le mardi 28 juin de l'an 819 de notre ère. vis en Égypte, et sa secte y est représeutée et présidée maintenant encore par un des quatre imams placés à la tête de la mosquée célèbre nommée Gamé ét-Azhar, c'est à-dire, « la Mosquée des fleurs (1). »

Le second personnage que la mort enleva cette aunée en Égypte fut le gouverneur, él-Sorry ben-Hakem, qui fut remplacé par son fils Hohammed-Abau-Nasr. Ce dernier mourut aussi l'an 206 de l'hégire (2), et eu pour successeur son frere Abd-allah ben-di-Sorry, que les troupes proclamèrent comme prince de l'Euypte, sans attendre les ordres du khalyfe.

L'an 207 de l'hégire (3), le général auquel Al-Mamounavait dû presque toutes ses victoires, Tuher ben-el-Hossayn mourutà Merou, capitale du Khorassan, dont le khalyfe lui avait douné le gouvernement. Son fils, Abd-Allah ben-Taher, passa

en Égypte l'an 210 (4) et s'établit à Bel-

L'éloignement où l'Egypte se trouvait de Baghdad, siège du klatyfat, était cause à cette époque que les ordres du klabif et presient sans cévetuion, et en plus d'une occasion son autorite y avait été méconime; c'est ainsi que l'administratiou de l'Egypte était depuis value de l'éloigne de l

L'au 211(5), Mod-Allah ben-Taher, qui s'était fortilé à Belheys par un grand nombre de partisans, et s'y arrogeait presque les drois de souveraintét, quitta cette ville, entre dans Fostatt au mois ben-Verry et nomma fouverneur à sa place Ayad ben-Brathym, qu'il renplaça, l'année 212 de l'hégire (6), par Ysia ben-Yezyd, surnommé él-Djelouly.

<sup>(1)</sup> Voyez pour ce monument la planche n° 3.
(2) Celte année a commencé le jeudi 6 juin de l'an 821 de notre erc.
(3) Cette année a commencé le mardi 27 mai de l'an 822 de l'ère chrélienne.
(4) Cette année a coamencé le lundi 24 avril

de l'an 822 de l'ère chreisenne. , (s) Cette année a conamencé le lundi 24 avril de l'an 625 de notre ère. (s) Cette aunée a commencé 3e vendredi I3 avril de l'an 828 de notre ère.

avril de l'an 828 de noire ère.

(6) Cette année a commencé le mardi 2 avril de l'an 827 de noire ère.

Mais l'an 213 (1), Al-Mamoun intima l'ordre à Abd-allah ben-Taher de cesser les fonctions qu'il s'était arrogées en Egypte, et donna ce gouvernement avec celui de la Syrie et cinq cent mille dynars (2) à son propre frère él-Motas-

En même temps, pour dédommager Abd-allah ben-Taker du pouvoir dont il le dépouillait, il ordonna qu'on lui comptat une somme pareille à celle qu'il accordait à el-Motassem. Les écrivains arabes remarqueut que él-Abbas, fils du khalyfe, avant aussi recu le même jour de sa munificence une pareille somme. il sortit du trésor en une seule journée une somme de quinze cent mille dynars (plus de vingt-deux millions de notre monnaie). « Jamais, disent-ils, on n'a-« vait vu une libéralité pareille. »

El-Motassein noinma Kendy comme vice-gouverneur de l'Égypte en son nom, et suivit le khalyfe son frère dans ses expéditions contre les Grecs.

A son retour de cette guerre, le khalyfe Al-Mamoun crut sa presence necessaire en Égypte, pour y rétablir partout l'ordre, et réduire à l'obéissance quelques peuplades dépendantes de cette contrée, qui refusaient de se soumettre ; il arriva donc à Fostatt le vendredi 9 de Moharrem de l'an 217 de l'hégire (8) et fit aussitôt attaquer les Bimailes, peuplades inquiètes et turbulentes, qui depuis quelque temps avaient commis sur le territoire de l'Égypte des désordres que les gouverneurs n'avaient pu réprimer. Après les avoir battus en plusieurs rencontres et leur avoir fait un grand nombre de prisonniers, il quitta l'Égypte à la fin du mois de Safar de cette même année et retourna à Damas.

Mais pendant son séjour de quelques mois en Egypte, le khalyfe s'était aussi occupé de regier les divers détails de l'administration et les améliorations dont elle était susceptible. C'est alors qu'il donna les ordres pour la réparation entiere du Meqyas, qu'Assamah avait construit dans l'île de Raoudali, et il voulut qu'une mosquée fit partie de l'édifice qui

(1) Cette année a commencé le dimanche 22 ars de l'an ses de notre ere. (2) Environ 7,000,021 de notre monnaie. (3) Cette année à commencé le mercredi 7 ivrier de l'an 832 de notre ére : le 9 Mohar-

n correspondait au 16 février.

renfermait le nilomètre (1). La colonne nilométrique, qui existe encore de nos jours, et le bassin qui l'entoure, sont encore les mêmes qui ont été élevés par le klialyfe Al-Mamoun, et on y lit encore les belles inscriptions konfigues que ce prince v fit sculpter en relief

Deux ans apres, le khalyfe Al-Mamoun. mourut d'une fièvre aigue, auprès du fleuve Bedendoun en Cilicie, le 19 du mois de Regeb de l'an 218 de l'hégire (2) : il était âgé de quarante huit ans et quelques mois et avait régné vingt ans, cinq mois et treize jours (3).

La memoire d'Al-Mamoun sera toujours chère aux sciences et aux lettres, qu'il aima et cultiva lui-même, et qu'il protegea d'une manière efficace, favorisant leurs progrès et leur avancement par tout son pouvoir et par des dépenses extraordinaires.

C'est à lui que les Arabes durent la connaissance des meilleurs auteurs licbreux, syriaques, grecs et latins, dont il fit traduire les écrits en arabe, et dout il répoudit et encourageo la lecture et l'étude. C'est à lui aussi que les savants d'Europe ont dù la conservation de divers ouvrages et fragments d'écrivains anciens grees et latins, qui, n'existant plus dans leur langue originale, sc retrouvent dans les traductions arabes.

Non content d'avoir fait passer dans sa langue lea richesses des autres nations, Al-Mamoun voulut aussi appeler autour de lui toua les savants qu'il put reunir, non-seulement chez les peuples soumis à son empire, mais encore parmi les juifs, les chrétiens, les Grecs, les Persans, jusque parmi les mages, les

(1) Yoyez la planche n° 15.
(2) Cette année a commence le lundi 27 janvier de l'an 833 de l'ère chréllenne.
(2) Monnate d'Al-Mannous, de l'an 21s de l'Étregire (83) de l'ère chrélienne), et frappee par les ordires de son fils Els-Abbas.



Guèbres et les Indiens. Quelle que fût leur secte ou leur religion, il leur partageait également ses faveurs; il se plaisait à leur société, et aimait surtout à assister à leurs discussions littéraires.

C'est sous son règne que fleurirent, parmi les astronnes, Inhebet ét-berouzy, auteur de trois livres de tables auteur de la consistence auteur de la consistence sous le non d'Alfragan, Adulha ben-Sadu-Montamende ben-Vourben-duis de la consistence de la consistence de la constance de la constance de la constance par le seque la finite un grand nombre d'observations astronomeques. Devemb hon astronome la richarde de la constance partie par la constance par la constance partie par la constance partie par la monte (assepoin près de Damas, Enfin, c'est à ce prince et exceute d'un arc deu mérideux lerres de la constance partie de la constance de la

Parmi les savants médecins qu'il réunit à sa cour, on distingue Sahel ben-Sabour, Gebrayl, qui a traite des maladies ophthalmiques, Yoanna-ben-el-Baltryg, auquel on donna le surnom d'el-Terdfmån (le traducteur), parce qu'il traduisit en arabe les auteurs grecs qui ont écrit sur la médecine.

C'est sous Al-Mamoun et sous son père Haroun el-Rachyd que l'empire de l'islamisme avait atteint son plus haut degré de splendeur; heurtant à l'orient les frontières de la Chine, maître de l'Inde, refoulant jusques aux côtes glaciales de la mer du Nord les hordes de l'immense nation turke, les empereurs grees jusqu'au Bosphore, et, jusqu'aux montagnes impraticables de la haute Ethiopie, les tribus barbares du ınidi de l'Afrique; à l'occident, soit dans la Mauritanie africaine, soit dans la péninsule européenne, il ne reconnaissait de bornes que les flots de l'océan atlantique.

Mais, déjà des symptômes certains annonçaient son prochain dépérissement, et le colosse recélait en lui les germes destructeurs qui devaient le miner sourdement et amener sa chute.

Déjà, à l'extrémité occidentale, les Algarves et l'Andalousie s'étaient séparés du grand empire, reconnaissant une

nouvelle dynastie ommyade et un khalyfe scissionnaire, dont la capitale était Oorthobah (Cordoue). Les montagnes de Mauritanie voyaient dejă des tribus, suivant cet exemple, chercher à établir leur indépendance sous des princes quieu à peu renforcés, devaient plus tard faire valoir des prétentions semblables au khalyfat et enicyer l'Égypte aux Abbassides : à l'extrémité orientale de l'empire, Taher ben-Houssayn, qu' Al-Mamoun avait ern suffisamment recompenser de ses importants services en lui donnant le Khorassan, d'abord comme gouvernement, puis comme fief à titre de grand vassal, Taher, non encore satisfait, avait cessé de reconnaître la suzeraineté du khalyfe; déclarant sa principauté indépendante, il en avait laissé la souveraineté à ses descendants, qui formerent la dynastie des Taheriens ; exemple dangereux pour les autres provinces, où chaque gouverneur semblait impatient de fonder à son tour une nouvelle dynastie.

L'Égypte, également inféodéc à él-Motassem par Al-Mamoun, ne restait unie à l'empire que parce que le feudataire, frère du khalyfe, en était le successeur présomptif au trône musulman.

Telle était la situation de l'islamisme, lorsque la mort d'Al-Mamoun en fit passer les rênes aux mains d'él-Motassem.

## CHAPITRE VI.

Suite de la dyndatie des Absandén. — Les habstyfes ("Moharen o-Hilbs), el-brailberg b-Hilbs, el-brailberg b-Hi

Mohammed-el-Motassem, troisième fils du khalyte Irdrom-el-Bachyd, succéda à son frère ainé. Al-Mamoun, le 18 du mois de Regeb de l'an 215 de l'hégire. Ce khalyfe est le premier qui fit entrer le nom de Dieu dans la composition de son surroom: en montant sur le trône, il prit le titre d'el-Motassem-b-llas, c'est-à-dire fortiflé par Dieu, et son

exemple fut suivi par tous ses succes-

El-Motassem-b-illah, dès la première année de son règne, eut à se défendre contre les attaques de plusieurs prétendants au khalyfat, et de quelques révoltés.

L'an 219 de l'hégire (1), Kendy, à qui en montant sur le trône, il avait laiss le gouvernement de l'Égypte, mourut à Fostatt, et le khalyfe nomma, pour lui succéder, le fils de ce gouverneur, él-Mozaffer ben-Kendy.

Celui-ci monrut aussi l'année suivante, 220 de l'hégire (2), et fut remplacé par Moussa, fils d'Abou-l-Abbas, et surnommé él-Cheybany par quelques écrivains, et el-Chamy (le Syrien) par quelques autres.

L'an 224 de l'hégire (3), Moussa fut rappelé d'Egypte et remplacé dans ce gouvernement par Melek, surnommé par les uns él-Hindy (l'Indien), par les autres ben-el-Kendy, c'est-à-dire fils de Kendy, ancien gouverneur de l'Égypte.

L'an 225 de l'hégire (4), Melek fut destitué par le khalyfe, qui envoya, pour gouverner l'Égypte en sa place, un de ses affranchis, nommé Asbas, ou Achnas suivaut quelques historiens.

Celui-ci fut le dernier gonverneur nommé par él-Molassem-b-illah; car ce khalife mourut de la flèvre à Samarrali, le 18 du mois de Raby-êl-Aouel de l'an 227 de l'hégire (5).

Les bistoriens orientaux remarquent que le nombre huit semblait affecté à ce prince par une fatalité singulière; entre lui et Abbas, le chef de sa race, il y avait huit générations; il était né dans le mois de Chaaban, le huitième de l'année musulmane ; il était le huitième khalyfe abbasside; il monta sur le trône l'an 218, à l'âge de trente-huit ans et huit mois; Il avait régné huit ans, liuit mois et huit jours; il mourut le dix-huitieme jour du mois, dans la quarante-huitième année de son âge; il laissa huit fils et

(1) Cette année a commencé le vendredi 16 (1) Cette anote a commence le vendredi 16
janvier de l'an 834 de notre cre mardi 6 janjère de l'an 835 de notre ére.
(3) Cette anote a commence le samedi 25 norembre de l'an 836 de notre ére.
(4) Cette anote a commencé le mercrodi 12
novembre de l'an 836 de notre ère.

5 Celle année à commence le vendredi 21 octobre de l'ap 841 de potre ere.

huit filles; il s'etait trouvé à huit batailles; enfin on trouva à sa mort dans son trésor particulier, huit millions de dynars (1) et quatre-vingt mille dirhems (2). Cette singulière coincidence lui a fait donner le surnom de Mothammah, c'està-dire l'Octénaire (3).

Mais une destinée plus fatale exerca son influence sur le khalyfe; c'est de lui que date le commencement de la décadence de sa dynastie, et c'est à lui que les premières causes doivent en être rap-

portées En effet, ce khalyfe était sans instruction, saus capacité, et dénué de presque toutes les qualités morales. Il ne savait pas même écrire. Mais, si la nature l'avait mal partagé des dons de l'intelligence, elle lui avait largement départi les avantages corporels. Doué d'une force extraordinaire et de muscles, pour ainsi dire de fer, il pouvait, disent les historiens arabes, soulever un poids de mille rotles (4) et marcher quelques pas sons un fardeau aussi considerable. A cette vigueur étonnante se joignaient un conrage indomptable, le goût de la guerre, des belles armes, des beaux chevaux et des beaux soldats.

Ce goût le porta, même avant la mort de son père, à créer un corps d'élite; et. pour le former, il sit son principal choix parmi les plus beaux, les plus forts et les mieux faits des jeunes esclaves turks pris à la guerre, ou qui étaient envoyés en tribut au khalvfe. La nation immense appelée tantôt

turke, tantôt tartare, comprenant les Turkomans, les Mogols et les Tartares (1) Environ 120,000,000 de noire monnale. (2) Environ 1,200,000 franca de noire mon-

(3) Monnaie d'Él-Motassem-b-illah, de l'an 219 de l'hégire, 834 de notre ère.



(4) Plus de neuf cents livres poids Le rotte équivaul environ a quator demie, c'est-à-dire presqu'à cinq hee

proprement dits, s'étendait, snivant tous les géographes orientaux, sur tous les pays de l'Asie septentrionale, depuis le fleuve Giboun, ou Oxus, jusqu'au Kathay, c'est-à-dire à la Chine, et n'avait, an nord, d'autres limites que l'Océan Glacial.

Les Turks, ainsi placés à l'extrémité de l'Asie, la plus éloignée de la péninsule arabique, semblajent par leur position même devoir être garantis pour toujours de tout contact et de toute relation amicale ou hostile avec les peuples de cette dernière contrée, dont les séparaient taut de régions, de montagnes, de fleuves et de déserts.

Mais les Turks étant parvenus à étendre leur empire sur la Tartarie entière d'un côté, tandis que de l'autre les Arabes, sous le gouvernement de leurs premiers khalyfes, avaient porté progressivement leurs conquêtes jusqu'au Mn-ouare-en-Nahar (la Transoxiane des ancieus) et sur les frontières du Turkestan, ces deux grandes nations ne tardérent pas à se rencontrer et à devenir ennemies. La guerre qu'elles se firent dura longtemps; et, dans les nombreux combats auxquels cette guerre donna lieu, elles se firent l'une à l'autre une grande quantité de prisonniers; les Turks qui tombérent entre les mains des Arabes furent dispersés dans les différentes provinces de leur cuipire, où ils devinrent les esclaves des principaux einirs et des khalyfes eux-mêmes,

Ces esclaves, qui se faisaient remarquer à la cour des khalyfes par leurs avantages corporels, plurent à leurs maîtres, et furent bientôt attachés à leur service particulier. Car la méliance que les khalyfes avaient des émirs de leur cour, dont ils n'avaient su apaiser les prétentions qu'en en faisant de grands feudataires, leur at commettre la faute plus grande encore, de reporter toute leur confiance sur les esclaves étrangers, attachés au service intérieur de leur palais.

Ceux-ci, tout barbares et illettrés qu'ils étaient, vivant au milieu des princes ct des grands de l'empire, s'instruisirent bientôt dans le mahométisme, dans les sciences et surtout dans la politique. Bientôt, ils devinrent capables de remplir les charges les plus éminentes aupres des khalyfes, qui les retirérent de

l'esclavage pour les employer dans le gouvernement, suivant les talents qu'ils faisaient paraftre, ou les intrigues qu'ils savaient nouer autour du souverain ; des affranchis furent nommés non-seulement aux principales places du palais, mais même au gouvernement des provinces les plus importantes de l'empire ; leur ambition et leur esprit d'indépendance, que l'éducation n'avait pas changé, ne répondit que par la plus noire ingratitude à ces faveurs inconsidérées, surtout quand la création d'une garde turke cut mis à la disposition de sea chefs un corps de compatriotes enticrement soumis à leur influence.

Voulant augmenter de plus en plus la milice à laquelle il confiait sa garde particulière, et no trouvant pas suffisant le nombre des esclaves turks que lui fournissaient les tributs annuels , el-Motassem en fit acheter une grande quantité, pour les élever dans l'exercice des armes et les incorporer dans la garde de son palais, à mesure qu'ils seraient capables du service militaire. Mais ces jeunes gens ne tarderent pas à abuser de la faveur du khalyfe; leur insolonce était devenue si insupportable aux habitants de Baghdad, que, voyant tous les jours de nouvelles plaintes s'élever contre sa garde, el- Molassem avait pris la résolution de quitter sa capitale et de faire reconstruire l'ancienne ville de Samarrah, pour y transférer de nouveau le siège de l'empire.

Le commandant des gardes du khalyfe él-Motassem était alors un affranchi turk, nommé Touloun, que la destinée semblait n'avoir réduit en servitude que pour faire voir comment ses jeux bizarres peuvent faire d'un misérable esclave la souche d'une dynastie de souverains, destinée à régner sur l'Égypte et sur la Syrie. Touloun faisait partie de la horde de

Toghouz-ghour, l'une des viugt-quatre grandes tribus dont se composait la population du Turkestân. Sa famille babitait les environs du lac Lop, dans la petite Bukharie. Touloun avait été fait prisonnier dans un comhat, et était tombé entre les mains de Noueh ébn-Assad-él-Samámy, qui commandait alors à Bokhard. Ce prince, qui reconnaissait l'autorité du khalyfe Al-Mamoun, payait a son suzerain un tribut annuel d'esclaves, de chevaux turks et d'autres objets précieux.

L'an 200 de l'hégire (815 de notre ère). Touloun fut mis au nombre des esclaves envoyes par Nouch en tribut au khalyfe; il se fit bientôt remarquer de son nouveau maître par son mérite et sa bonne mine, et fut attaché par lui à son service particulier. Bientôt il sut tellement gagner la bienveillance d'Al-Mamoun, que ce monarque l'affranchit, lui donna le commandement de ses gardes, et le nomma émyr-él-sitr (prince du voile ou du rideau), charge qui indiquait la plus grande confiance, les fonctions de celui qui en est revêtu dans l'Orient étant de veiller à la sûreté personnelle de son souverain, en se tenant continnellement en dehors du rideau ou de la riche portière qui ferme l'appartement intérieur, et n'y introduisant personne sans un ordre spécial.

Après avoir passé vingt ans à le cour d'Al-Manonn et de son successeur él-Motassem, Touloun devint père de plusieurs enfants et entre autres de cet Ahmed élm-Touloun surnommé depuis Alom-i-Abbas, qui devait être le fondateur de la dynastie des Toulonides en

Egypte et en Syrie

Ahmed &bn-Toulous naquit a Baghdad, ou, selon d'autres, à Samarrah, l'an 220 de l'hégire, troisième année du regned'el-Motassem-b-illah ; lawered' Ahmed était une jeune esclave turke, nommée Kassiméh par quelques historiens, et à laquelle d'autres donnent le nom de Hachiméh. Quelques-uns même prétendent que Ahmed n'était pas réellement le tils de Touloun ; et l'historien Soyouty, dans un manuscrit que je possede, cite, à l'appui de cette assertion, Ebn-Asaker, qui prétend avoir appris d'un vieillard égyptien, qu'Ahmed était filsd'un Turk, nommé Mahly, et de Kassiméh, esclave de Touloun; ajoutant que ce dernier avait adopté l'enfant, à cause des heureuses dispositions qu'il faisait paraltre; mais cette assertion, d'ailleurs peu împortante, est dépourvue d'appui, et paraît évidemment contredite par les faits subséquents.

Avant que Ahmed ébn-Touloun eût atteint l'âge de jouer un rôle politique, deux khalyfes avaient déjà successivement remplacé él-Motassem-b-illah.

Le premier fut le Ills de ce khalyfe, Haroun-Abou-Djafar, qui prit, en montant sur le trône, le surnom d'él-Ouatheq-b-illah (le confiant en Dieu). Il entra en possession du klialyfat, le jour même de la mort de son père él-Motassem, et, dès la première année de son règne, il déposa la plupart des fonctionnaires nommés par son père, eu les forcant de verser entre ses mains de fortes sommes d'argent. Il s'apprétait à destituer l'affranchi du khalyfe él-Motassem, Asbar, qui gouvernait l'Égypte, lorsque celui-ci mourut à Fostatt, l'an 228 de l'hégire (1). Le khalyfe él-Ouatheg le remplaça par un Arménien, nommé Aly ben-) al el-Armeny; mais à peine un an s'était écoulé, que le nouveau gouverneur fut, l'an 229 de l'hégire (2), remplacé par Yssa ben-Mansour

L'an 230 de l'hégire (3) fut signalé par la mort du fils de Taber ben-Houssevn, Abd-allah, entre les mains duquel l'Égypte avait été laissée pendant quelque

temps par Al-Mamoun

L'année suivante vit aussi finir la vie du klalyfe lui-ménne. E'l-Ouatheq-b-illah mourut le 24 du mois de Dou-l-Hageli de l'an 231 de l'hégire (4), âge de trente-quatre ans seulement : il avait régné cinq ans neuf mois et treize jours.

Les diris, Almed. Ills d'irbon-Doud, et Mohammed, fills d'Abdel-Mede, surpommé él-Zaget, se concertrents ne le Tuik Onsay, premier khalijk, et voluvent d'al-ord lui donner pour successeur son fils Mohammed, en l'insagurant sous le nom de d'. Moham, vous le bas digé de si ques prénier prévent le bas de de si que prévent prévent le bas de de si que prince projet, et appeièrent au kalajfut le second fils et Motassem, l'éplar, qui prit le surmon pred Dies pour tuter ).

El-Ouatheq et el-Motouakkel étaient frères de père, et non de mère. Le premier était fils d'une esclave grecque,

(i) Ortic année a commencé le mardi 10 octobre de l'an %12 de notre ère. (2) Ortic année a commencé le dimanche 30 septembre de l'an 843 de notre ère. (3) Ictir année a commencé le jrudi 18 sep-

tembre de l'an 844 de notre ère. (4) Cette année a commence le tundi 7 septembre de l'an 845 de notre ère. nommée Karathis, et le second d'une esclave turke, appelée Serdjah.

L'an 232 de l'hégire (1), le nouveau khalyfe donna le gouvernement de l'Égypte à Anbah; mais, peu de mois après, il le revoqua et le remplaça, au commencement de l'an 233 de l'hégire (2), par son propre fils el-Montasser ben-el-Motouakkel

Deux ans après, l'an 235 de l'hégire (3), le khalyfe désigna ce même fils pour son successeur au trône, substituant après lui son second fils , él-Motaz-b-illah, et après celui-ci, el-Mouved-b-illah, son troisième fils. Partageant même d'avance son empire en apanages, il donna a el-Montasser l'Afrique et tout l'Occident, depuis el-Arych, frontière de l'Egypte, jusqu'à l'extrémité la plus occidentale de ses États. Il y ajouta Kenneseryn, la Syrie, la Mésopotamie, le Diarbekir, Moussoul, les contrées arrosées par le Tigre, la Mekke, Médine, l'Yemen, Hadramout, él-Bahreyn, le Sind, Samarrah, Koufah, et toutes leurs dépendances.

El-Molas recut en partage le Khorassân, le Tabaristân, la Perse, l'Armenie et l'Aderbidjan; et el-Moyed, Damas, Hémesse, le bassin du Jourdain

et la Palestine.

Ces mesures, par lesquelles le klialyfe esperait satisfaire l'ambition de ses fils, ne purent attendre le but qu'il s'était proposé. Malgré les concessions immenses qu'il avait obtenues, impatient de regner sur l'empire entier de l'islamisme. el-Montasser conspirait en secret contre son père, et méditait de lui enlever le trône avec la vie.

Il ne resta en Egypte que jusqu'à l'an 241 de l'hégire (4); s'y trouvant trop éloigné du centre des intrigues qu'il vonfait nouer, il laissa, à Fostatt, pour administrer son gouvernement en son nom Yezud ben-Abd-allah, et revint à la cour de son père y encourager les mécontents par sa présence et se concerter avec eux.

(1) Cette année a commencé le samedi 28 août de l'an 846 de notre ère. (2) Cette année a commence (e mercredi 17 soût de l'an si7 de notre ère. (3) Cette année a commencé le vendredl 26 juillet de l'an 849 de note ère.

(4) Cette année a commen mai de l'an 855 de noire ère.

Bientôt ses complots commencèrent àéclater ; l'an 244 de l'hégire (1), excitées surtout par ses agents, les milices turkes se révoltèrent à Damas, sous le prétexte de leur solde arrièrée; le kha-lyfe les fit payer, quitta Damas, où il avait voulu, en l'an 243 de l'hégire (2), établir sa résidence, et se retira à Samarrah.

Enfin. l'an 247 de l'hégire (3), él-Motouakkel, voyant son fils el-Montasser ne plus cacher ses complots contre lui. lui en fit en public de vives réprimandes: quelques jours après, le mercredi 4 du mois de Chaouâl, le khalyfe fut massacré, au milieu de la nuit, dans son propre palais, par Bogha-el-Sogheyr, capitaine des gardes turkes; et le parricide Mon-

tasser fut proclamé aussitôt à sa place. El-Motouakkel était alors âgé de quarante et un ans, et il avait régné pendant quatorze ans, dix mois et trois jours (4).

L'évenement le plus important de l'histoire d'Egypte, sous ce khalyfe, est l'ecroulement du nilometre de Fostatt. Il parait que ce désastre fut l'effet d'un tremblement de terre, dont les rayages s'étendirent au loin, tant dans l'Occident que dans l'Orient, et qui se fit sentir, avec violence, dans toute la Syrie, jusque dans Hémesse, Tarseet Laodicée. Le khalyfe, instruit de cet évenement, donna l'ordre de reconstruire cet édifice à neuf; ses ordres furent exécutés, la même année, et le nilomètre de l'île de Raoudah (5) fut alors appelé Meqyás él-Gedyd (le nouveau nilomètre).

Les autres événements que vit l'Égypte sous le règne d'él-Motouakkel se rattachent à l'histoire ecclésiastique :

(1) Cette année a commence le mardi 19 avril de l'an sis de noire ère. (2) Cette année a commencé le vendredi 30 avril de l'an 857 de notre ère

(3) Cette année a commencé le mercred) 17 mars de l'an 861 de notre en (4) Monpaje d'él-Motowakkel-ala-Allah, de l'an 245 de l'hegire, 859 de notre ere.



(5) Voyez la planche nº 15,

les chroniques cophtes rapportent à l'an 242 de l'hégire (1) la mort du patriarche l'ousab, nommé aussi Joseph de Memphis.

Après une vacance de trente jours, le quatorzieme jour du mois de Hatour, la chaire patriarcale fut remplie par un prêtre du couvent de ./bou-YohanuA nommé Khayl, natif de Senienhoud. Ce patriarche n'occupa son siège qu'un

an et cinq mois, et mourut le 11 du nois de Barmoudeh de l'an 574 de l'ère des Martyrs, correspondant à l'an 244 de l'hegire. Il est le seul des patriarches qui ait été enterré au couvent de Saint-Macaire. A près sa mort, la chaire patriarcale resta encore vacante pendant quatre-viuigt-un jour

Kosmas, moine du couvent de Saint-Macaire, fut élu patriarche d'Alexan-drie par les jacobites, le 14 du mois d'Abib, de cette même année : pendant qu'il occupait le patriarcat, les villes de Tennis, de Damiette, d'Alexandrie, de Bourlos, d'Achmouni, de Tyneh, de Rosette, et de Nesterouali, dans le Delta, furent considérablement réparées, et leurs murs d'enceinte furent rétablis. Kosmas, après avoir siégé pendant sept ans et cinq mois, mourut le 21 du mois de Hatour de l'an 582 de l'ere des Martyrs (2): il entretenait une correspondance de lettres synodiques avec le patriarche Yohanna (Jean), qui était à la tête de l'Église d'Antioche. A sa mort, le siège d'Alexandrie fut vacant pendant cinquante et un jours.

Monté sur le trône par un parricide, el-Montasser ue se montra pas meilleur frère qu'il n'avait été bon fils.

Dès le commencement de l'an 248 de l'leigir (3), il se lista de dépouiller ses deux frères, el-Molaz-b-llich et eldouyerd-b-llach, des apanasces que leur avait assignés son père el-Molasukhet, et il les força en même temps de signer, devant témoins, une renonciation au droit de succession après lui qu'ils avaient reçu soleunellement de leur père.

(1) Celle année a commencé le dimanche 10 mai de l'au x56 de notre ére; elle correspond à l'an 572 de l'ère des cophtes. (2) Celte année correspond à l'au 252 de l'hégire et à l'an x66 de notre ère. (3) Celte année a commencé le samedl 7 mars de l'au 862 de notre tre. Cette dernière mesure lui fut inspirée par le Turk Ouasyf et les autres complices du parricide, qui craignirent une juste puntion de leur crime, si les deux frères d'él-Mondasser parvenaient un jour au trône.

Cependant, en proie à ses remords décharats et à des terreurs continuelles, que l'ivresse même ne pouvait caluer, des les premiers jours de cette nême année, Mondasser tomba dangereusement malade; et le vingt-cinquieme jour du nois de Raby-él-Aouel il mourut au

milieu des souffrances les plus cruelles. S'il faut en croire les écrivains orientaux, la fin de sa vie aurait été libitée par un événement extraordinaire, et qui semble moins un effet du hasard qu'un acte merveilleux de la justice divine.

Voici comment l'historien el-Makyn raconte cette anecdote dramatique :

Déjà grièvement malade, bourrelé
 de remords, él-Monlasser, cherchant
 à se distraire de ses souffrances physiques et morales, se faisait montrer
 toutes les richiesses et toutes les raretés

renfermées dans le trésor particulier de son palais : parmi les curiosités qu'on exposa à ses yeur, étaient de riches tapisseries à personnages, brodéestes, prodéestes à personnages, brodéeste qui avaient été envoyées en tribut par la Perse; l'une d'elles, étant déplovée devant tul, jui offrit la représentation d'un jeune homme à chers!, portaut une ouvronne rovale et entourée d'un me ouvronne provale et entourée d'un me ouvronne provale et entourée d'un service des l'accesses de la contra de l'estate de

agrand cercle, contenant une légende en caractères persaus, Monfasser voulut en savoir la signification; mais l'interprète persan, qui fut appelé, changea de couleur en lisant ees caractères et répondit d'abord qu'ils ue contenaient rien que de futile et d'indigne

de la curiosité du khalyfe.

Montasser, iusistant avec colère, « forra, par ses mennees, l'interprète à lui donner la lecture de cette legende, « et voici ce qui y etait écrit : le suis » Syroés, fils de Khosroés : fai oté la « vie à mon père, mats je n'ai pas joui « six mois enflers du fruit de mon « crime.

« A cette fatale lecture, Montasser « pálit, des convulsions violentes le sai-« sirent; la maladie dont il était déjà « attaqué devint dès ce moment mortolle; et les écrivains orientaux remarquent que son règne ne fut que de six
 mois, moins queiques jours, durée précisément égale à celle qui, deux siecles
 auparavant, avait limité le règne du

auparavant, avait limité le règne du
 parricide Syroés, devenu roi de Perse,
 comme lui, khalyfe, par le plus exécra-

« ble des attentats. »

Des que Montasser fut mort, les Turka Quasyf et les deux frères Bogha-él-Kebur et Boahd-él-Soaheur se reunirent avec les vizirs et les personnages les plus influents de la cour, pour décider à qui le khalyfat serait déféré en cette circonstance : ils déclarèrent qu'ils ne voulaient pour khalyfe aucun des fils d'él-Motouakkel, dont ils redoutaient les vengeances, et se déciderent à offrir le khalyfat au neveu de ce prince, Ahmed-Abou-l-Abbas, fils de Mohammed et petit fils du khalyfe el-Motassem; celuici, en recevant d'eux le souverain pouvoir, leur garantit, en échange, l'impunité de leur meurtre et la conservation de leurs places.

Le nouveau khalyfe prit le nom d'il-Mastayn-b-llah (celiu qii richam le sscours de Dieu): à peine son inauguration fut-elle connue, qu'un autre parti, peut-être excité à dessein, voulut prochamer le nom d'el-Modaz. Ce faibles adversaires furent facilement dissipés; et leur entreprise servit de prévette pour jeter dans une prison les deux princes, filis du halyfe el-Modouakhe.

Cest à cette époque que commence à paraltre sur la scène politique Ahmedchn-Touloun, dont nous avons vu plus laut l'origine; il n'avait pas encore atteint sa dix-neuvème annee, lorsque son père Touloun mourut, l'an 239 de l'hégire (1).

Le khalyfe qui régnait alors était de-Motouakkél, qui pendant les huit premières années de son regne, ayant apprécié la fidelité de Touloun, jugra le geune Ahmed digne de remplacer son père dans la charge importante qu'il lui ayait conflès.

Ahmed avait reçu une éducation soignée et instructive; il était doue d'un esprit sain et d'un heureux naturel, bien éloigné de la férocité et de la barbarie des neunles dont il était originaire.

 Cette année a commencé le lundi 12 juin de l'an 363 de notre ère.

A une 3me courageuse et dievée il unissit la politices, la généroité, 1-2 mour de la justice et de la religion : il éclui de die d'écital invés autoru à l'étude des tradiscitations de la companyation de la companyation de l'islamines; aussis, écital et acquis la melleure réputation de problèt, de picé d'instruction; et il obitis surtout la plus grande condinace parmi les principatures d'instruction; et il obitis surtout la plus grande condinace parmi les principatures d'instruction; et il obitis surtout la plus grande condinace parmi les principatures d'instruction; et de l'instruction; et il obitis surtout la plus grande condinace parmi les principatures de l'instruction; et de l'instruction; et de distruction de l'instruction; et de l'instruction de l'instruc

L'un des plus considérables d'entre eux, nommé Barkouk, donns sa fille en mariage à Mhmed, qui en eut un fils, nommé Abbas, à la naissance duquel il pril le surnom d'Arbou-l-Abbas. Placé, par la nature même de la

Prisor, par la fasture meme de la charge dont il datai revêtu, a milieu des intrigues les plus actives dont la cour chail le forçe. A hard no se sentai nultication de la court de la cour

Malgré l'assujettissement auquel le condamnait l'exercice de ses fonctions dans le palais, son désir de cultiver de plus en plus son esprit l'engagea à se permettre de fréquentes absences ; et il se rendait souvent à Tarse, en Cilicie, où les plus grands docteurs avaient alors ouvert leurs écoles. Son goût pour leurs lecons augmenta tellement, qu'il désira bientôt de se bxer tout à fait auprès d'eux. En conséquence, il sollicita d'Obeyd-Allah, fils de Yahyd, premier ministre du khalyfe, la permission de quitter la cour, pour aller à Tarse se livrer entièrement à ses études. Cette permission lui fut accordée avec la faveur d'y conserver le titre de sa charge et d'en toucher les émoluments. Mais, après un court séjour en Cilicie, sa mère ne tarda pas à le rappeler auprès d'elle.

Son absence l'avait rendu étranger aux événements qui accompagnèrent le meurtre du khalyfe él-Motonakkel et le court règne du parricide él-Montasserb-illah; et il ne revint à Samarrah, alors siège du khalyfat, que la première année du règne d'él-Mostayn-b-illah.

Ahmed ébn-Touloun, alors âgé de vingt-neuf ans, avait trouvé en route l'occasion de signaler sa valeur : il avait défendu contre les attaques des Arabes-Bédouins la caravane dont il faisait partie, et leur avait arraché des objets précieux, appartenant au khalyfe, dont ils

s'étaient emparés.

Ces événements, connus du khalyfe el-Mostaun-b-itlah, valurent à Ahmed ebn-Touloun une gratification de 1000 dynars (1) et la faveur particulière du prince : le khalyfe le combla de richesses, et lui fit don d'une de ses esclaves favorites, appelée Myasséh, dnnt Ahmed eut son second fils, nommé Khomarouyah, l'an 250 de l'hégire (2). Cette date de la naissance du fils, qui fut depuis le premier successeur d'Ahmed dans la souveraineté de l'Egypte, est regardée comme la plus exacte, quoique quelques historiens aient reculé cette époque jusqu'à l'an 255 de l'hégire (3).

Cepeudant, de nouveaux troubles menacaient l'empire de l'islamisme. Un parti puissant se préparait à renverser el-Mostayn du trône, par une de ces révolutions dont l'histoire de ces temps, si féconds en discordes intestines et en désastres, présente plus d'un exemple.

Les esclaves turks, qui, depuis le khalyfe el-Molassem, composaient les milices d'élite et la garde particulière des souverains musulmans, avaient tellement augmente leur influence et leur pouvoir, que, montés par degrés jusqu'aux premières charges de l'État, ils s'étaient emparés peu à peu de toutes les branches du gouvernement et avaient fini par s'en rendre exclusivement les maîtres.

Avant le meurtre d'el-Motouakkel, dixième khalyfe de la dynastie des Abbassides, ils s'étaient d'abord contentés de creer ou de deposséder les vizirs des khalyfes et mêine d'assassiner impunément ceus dont ils étaient mécontents; mais bientôt ils en étalent venus à détrôner et massacrer les khalvfes eux-mêmes, et à en inaugurer de nouveaux, que souvent, ensuite, ils renversaient à leur tour, peu de temps après leur élévation.

C'est ainsi que, pendant l'espace de quatre-vingt-dix années, ils disposèrent du khalvfat, donnant et ôtant cette dignité suprême, suivant ce qui semblait

bon à leurs caprices.

El-Mostayn-b-illah, porté au trône par une faction des principaux officiers de lagarde du palais, avait excité le mécontentement d'une autre partie de cette milice turbulente, devenue si dangereuse pour les khalyfes, et entre les mains de laquelle reposait réellement l'autorité souveraine

El-Mostayn-b-illah fut déposé, l'an 252 de l'hégire (1), après un règne de trois ans et huit mois, et les Turks mi-

rent sur le trône, à sa place, son cousin él-Motas-b-illah (celui qui cherche sa force en Dieu ).

Ce prince, fils d'el-Motouakkel et frère d'el-Montasser, avait été écarté du trône, malgré ses droits d'hérédité, par les complices du khalyfe parricide : il n'était alors âge que de dix-huit ans et quelques mois, et gémissait, avec son frère et Mouyed-b illah, dans une prison de Samarrah, où leur cousin el-Mostayn les retenait encore dans les fers. Le parti des Turks, qui dominait alors, avait été étranger au meurtre d'él-Motouakkel; ils briserent les chaînes d'ét-Molaz; et le faisant passer de son cachot au trône, l'inangurèrent comme khalvfe, le vendredi, quatrième jour du mois de Moharrem de cette année (2).

Aussitôt le khalyfe déposé fut saisi : on lui fit signer son abdication, et on le transféra, sous bonne garde, dans un château fort, d'où on le fit conduire à Quaset par Ahmed &bn-Touloun

Le malheureux el-Mostayn-b-illah fut massacré, dans ce voyage, par le chambellan Sayd, chargé des ordres secrets du nouveau khalyfe; et plusieurs écrivains n'ont pas craint d'accuser Ahmed d'avoir exécuté lui-même ce meurtre, on du moius d'y avoir assisté, et de s'étre chargé d'apporter aux pieds du kha-

<sup>(1)</sup> Environ 15,000 francs de notre monnaie. (2) Cette année a commencé le dimanche 13 février de l'an ses de notre ère.
 (3) Cette année a commencé le lundi 20 dé-

cembre de l'an ses de notre ère.

<sup>(1)</sup> Cette année a commencé le mardi 22 janer de l'an 866 de notre én (2) 25 janvier de l'an 866 de notre ère.

lyfe el-Motaz la tête de son infortuné

cousin.

Mais les détails suivants, dont l'exactitude est mieux constatée, consignés
par des historiens plus dignes de foi et
plus à portée de connaître la vérité,
prouvent que Ahmed ébn-Touloun fut
bien loin de se rendre coupable d'une
aussi monstrueuse ingratitude envers
sou prince et son bienfaiteur

sou prince et son identateur. Il est bien vrai qu'après avoir deposé le klaujé el-Mostagn-b-tilah, les Turks lui arrachiernt in signature des on abdinièrent son départ pour Owaset, mais, ne voulant charger de sa conduite et de sa garde qu'un homme qui pût avoir à la fois leur conflance et celle du malheureux prince, châmed ébn-Tous fons seul leur parut réunir ces deux

On remit don

On remit donc él-Mostayn-b-illah entre les mains d'Ahmed, qui le mena a Owaset, suivant les ordres qui lui étaient intimés, mais qui se conduisit envers le khalyfe détrôué avec le respect et les égards les plus grands.

Cependani les Turks qui étaient devenus les favoris d'él-Motaz-b-illah, craignant encore él-Mostagn, malgré le succès de leur complot, rendirent suspecte au nouveau khalyle cette conduite d'Ahmed ébn-Touloux, qu'ils présentirent comme la preuve d'un attacliement secret pour son ancien souve-

Bientôt ils persuaderent el-Molaz que son règne ne pourrait être assuré que par la mort de son predècesseur. Kabyhah, nièred el-Molaz-b-illah, écrivit donc à Ahmel ébn-Touloun, pour l'engager à tuer el-Mostayn, livré à sa garde, lui offrant pour recompense le gouvernement de la province de Ouaset.

Atmed thn-Tuulous ayant rejeté estte proposition avec indignation, les Turks envojerent alors Soyd, elambellon du nouveau khalyte, portant à Ahmed tha-Tuulous l'ordre cerit de remettre son limitende à Samarrah; Ahmed fut containt d'obéri; mais il ne voulut faire cette renise qu'en présence du qdy assisté de temoins : aussitôt Soyd entralna dans le désert la viettine qui lui était désignée par ses ordres secrets, et lui coupa la tête sous une tente.

nui coupa la tete sous une tente.

Ahmed ébn-Toulom, y étant entré
après le départ de Sayd, vit à terre le
trone sanglant du malheureux él Mostayn, dont la tête avait été emportée par
Sayd, qui courut déposer aux pieds d'él-Motaz son horrible trophée.

Ahmed ébn-Touloun fit laver ces restes mutilés, les enveloppa d'un linceul, et ne retourna à Samarralı qu'après avoir prononcé, sur leur sépulture, les prières solennelles usitées pour les céré-

monies funebres.

- On l'entendit depais répéter souvent, quand il fut parvenu au faîte de la puissance, ces paroles, conservées par un historien contemporain : « Les Turks « m'avaient offert le gouvernement de
- Ouaset pour le meurtre d'él-Mostayn;
   j'ai refusé, n'écoutant que le souve nir de mes serments et la crainte de
- Dieu; et Dieu m'a récompensé par son
   éclatante faveur et par la possession
   de l'Égypte et de la Syrie.

## CHAPITRE VII.

Suite de la d'exastie des Abbasides. — Les Abbasides i Mahalyfes i Manda-Hills i, é-Mohindy-hi-lish, é-Mohamd-dis-Ullsh, — El-Wonfffer de Mahalyfe — Mohamd-Mas-Hallsh, — El-Wonfffer de Mahalyfe — Mohamd-ken-ken de Mandalyfes i Mohamd-ken-ken de Mandalyfes i Mohamd-ken-ken de Mandalyfes i Mohamd-ken de Mandalyfes i Mo

Eliogine du grand thédre de ces castrophes politiques, l'Expite, à cette époque, suivait sans hésitation l'impaison que les éééements donnaient aux provinces de l'empire. Le est décement approvince de l'empire. Le coulé décement apporte par les chroniques cophies de cette époque, c'est l'élevation au siège d'Atexandrie du partiarreite Sanutioux, moine du couvent de Shint-Meatre, le treisièmes jour du mois de Touléis de Interièmes jour du mois de Touléis de Indiant de la course de l'élévation au siège de l'élévation (L. C. papirègles, connu aussi sousile nom

Co pate a care, conta autor source nom

(1) Celle année a commencé le samedi 8 avril de l'an 859 de notre cre. de Senodios (1), mourut, après avoir occupé le siége patriareal pendant onze ans et trois mois. Son patriarcat est remarquable, en ce que c'est à lui que les chrétiens d'Egypte attribuent la construction des aqueducs souterrains qui porteut aux citernes de la ville les eaux douces du ca-

nal d'Alexandrie.

Le vice gouverneur que él-Montasser avait laisse en Egypte, Yezyd ben-Abdallah, était devenu gouverneur lui-même, lorsque ce prince prit possession du khalyfat; il s'était maintenu dans son gouvernement pendant tout le règne du faible#-Mostaun-b-illah : mais #-Motazb-illah, à son avénement, l'avait destitué et a vait choisi, pour le remplacer, Mozahem ben-Khagan, l'un des principaux Turks auxquels il devait son élévation au trône.

Mozahem ben-Khaqan mourut l'an 254 de l'hégire (2), et fut d'abord remplacé par son fils Ahmed ben-Mozahem : mais, dans cette même année, celui-ci fut rappelé, et Bakbak, l'un des chefs des milices turkes, fut nommé gouverneur de l'Égypte par le khalyfe él-Motaz-b-illah, ou plutôt par cette garde turke elle-même qui régnait sous le nom du

khalyfe.

A cette époque d'intrigues et de conspirations permanentes, il était rare que les personnages influents, nommés au gouvernement des provinces, se déterminassent à quitter la cour du khalyfe pour aller résider dans leurs gouvernements; mais ils les faisaient administrer, en leurs noms, par des agents affides et des lieutenants. L'administration de l'Egypte était ainsi partagée entre divers vicegouverneurs et administrateurs, les uns commandant à Fostatt, d'autres à Alexandrie, d'autres encore dans la haute Egypte: le pouvoir n'y était pas même concentré dans les mêmes mains; dans chacun de ces arrondissements, l'armée avait un chef particulier, tandis qu'un autre fonctionnaire était chargé de l'administration civile et du prélèvement des impôts.

La réputation générale et méritée dont iouissait Ahmed ebn-Touloun, determina

(1) Ce nom est écrit Chenouda par les écri-vains cophies. (2) Cette année a commencé le jeudi l'\* jan-vier de l'an 868 de notre ère.

Bakbak à le choisir pour son lieutenant militaire à Fostatt, et l'administration financière fut confiée à Ahmed ébn-él-Modabber (1), nommé inspecteur des

Celui-ci, honme avide et dur, créa de nouveaux impôts, et tourmenta surtout les chrétiens par des exactions intolé-

rables.

Jusqu'alors, outre l'impôt personnel payé par les chrétiens seuls, les habitants de l'Égypte n'avaient été soumis qu'à un seul subside, nomme Kharadjy; ce subside, établi sur le revenu qui était tiré des terres cultivées et ensemencées. produisant des grains, des légumes ou des dattes, était payé annuellement. Ah-med ébn-él-Modubber établit une nonvelle contribution, nommée Helaly, et qui devait être acquittée chaque mois.

D'autres impôts iniques et vexatoires furent également créés et multipliés par l'inspecteur des tributs de l'Egypte, que les historiens chrétiens et musulmans s'accordent à représenter comme le plus rusé des hommes et comme doué d'une malice infernale.

Il mit en monopole la vente du natroun, qui avait été jusqu'alors une marchandise libre ; il établit un impôt nommé Miray sur les pâturages vagues, où l'on fait paître les bestiaux; un autre impôt, nommé él-Masayd, sur les poissons qu'on pêche dans le fleuve. « Aua paravant, disaient les Égyptiens, la · pêche était libre, et les pêcheurs ne te-« naient leur droit que de Dieu. »

La conduite de l'auteur de ces exactions lui avait attiré la haine universelle; des murinures on était passé quelquefois à des résistances hostiles. Pour se défendre des attaques qu'il pouvait avoir à craindre de la population indignée, il avait réuni cent esclaves indiens, remarquables par leur vigueur et leur courage, dont il se faisait partout accompagner.

Lorsque Ahmed ebn-Touloun fit son entrée à Fostattpour y prendre possession de son commandement, Ahmed-ton-el-Modabber vint à sa rencontre entouré de son escorte ordinaire; et, sentant le besoin de se concilier l'amitié du nouveau commandant militaire, il lui offrit un pré-

Quelques écrivaios le nomment Ahmed-Ebn-Mahommed, prétendant qu'il était petit-fils d'el-Modabber et non son fils.

sent de 10,000 dynars (1). Mais Ahmed
Mr. Toulour refusa For, et demanda, en
échance, les cent esclaves qui suivaient
Ahmed-dn-Modabber. Celui-ci, quoique souponnant le but de cette d'emande
imprevue, lo soceptadants y réuser; et,
des ce noment, tout le pouvoir passe des
nances dans celles d'Ahmed d'en-Touloun, avec la troupe d'esclaves armés qui
en était l'appui en était l'appui

Bientôt Ahmed éten-Toulom devint assez puissant en Egypte pour y égaler en autorité le gouverneur, dont il n'était que le lieutenant, et soumettre par la force de ses armes, soit les ennemis qui voulaient s'opposer à l'agrandissement de sa puissance, soit d'autres vice-gouverneurs, qui prétendaient conserver, dans les divers arrondissements de l'E-

gypte, leur indépendance envers Ini.

"Attimed ben-Thabatitaba, de la race du klalyfe 4/19, fut le premier contre lequel lip rite sarnost, fu tu le premier contre lequel lip rite sarnost, fu natre enpueni for premier de Bophé-di-Soghey, neur-tirer du klalyfe 6/4 Molounkhef: ayant van son frere mis anott par l'ordre du klalyfe 6/4 Molounkhef: ayant van citat retire entre Berrahe et Alexandrie et ensuite avance dans le Sard, miss il y tut staque jar Tengya que Ahmed elm-Tuoloun avait envoyé à sa pour-suite. Alamônumé des ret troupes dans le Annach dem-Tuoloun avait envoyé à sa pour-suite. Alamônumé des ret troupes dans le principale porte de la ville.

Presque aussitút après, Ahmed ébarbulom ent i combatre un autre ennemi. Brahym ben el-souffy: mattre endi Kanel, i i s'esta tempare de tout l'arqui cosient lui résister; i lavait deji, dans une rencontre, battu les troupes que Ahmed d'em-Touloma varit expédies contre lui; mais, déclat à son tour auprès d'Abmym, par une nouvelle arruée de l'abmym, par une nouvelle arruée d'abmym, par une nouvelle

Sur ces entrefaites, Ahmed recut des dépêches importantes de Samarrah, alors capitale de l'islamisme. Bathak, dont il étal le lieutomant, avair fait confirmer en sa faveur par le khalyfe le titre de vice gouverneur : en même temps ee prince lui adressait l'ordre de se préparer à ataquer Yssa bon-d-Cheykh, qui s'était révolté en Syrie contre l'autorité souverniee, profisant, pour se reudre redoutable, des troubles et des séditions qui agitaiețt la capitale de l'empirale de l'empira

En effet, les miliees turkes, conspirant avec le chambellan Sadeh, 'fils du turk Ouatyf, l'un des complices du meurtre du khalyfe de Motouakhet, avaient forcé et-Motay, aké alors de vingt-quatre ans seulement, d'abdiquer le khalyfat, après un règne de quatre ans et six mois, le 36 du mois de Regeb de l'an 255 de l'hégire.

Abreuvé des plus cruels outrages, oc malheureux prince avait été renfermé dans un cachot, sans aucune espèce de nourriture; et. six jours après, le 2 du mois de Chiankin, il y était mort de fainn. Lif cousin del-Shotza, et Modhardy-Lif cousin del-Shotza, et Modhardylif cousin del-Shotza, et Modhardylif cousin del-Shotza, et Modhardydyé de trente-sept ans, élevé au trône par les Turks, u'y était pas reste un an entier, et avait bientôt éprouvé le même oort que son infortuné prédéesseur.

Il avait été massacre à Samarrah, l'an 256 de l'hégire (1), et les Turks avaient donné le khalyfat à él-Notamed-ada-Allah, âgé alors de vingt-cinq ans. Ca khalyfe fut le troisième des fils de él-Motouakkel, parvenns au trône; mais il sut s'y maintenir plus longtemps que ses frères et ses cousins qui l'y avaient précèdés.

Cest dans on circonstance que 1 xus ben-et-Ceteph avair terius au nouveau khalyfe le serment de fidelité et l'inseiliques; ill avait réjet avec dédain et obsilques; ill avait réjet avec dédain et obsnation l'offer qui lui avait et faite par ét Judemet-dis-Albih du gouvernement et quitte la Syrie; marchandants souce quitte la Syrie; marchandants soupouvernement de l'Arménia, et ceitif et la Syrie, et annoncait en même temps des prétentions sur ceitif et la Syrie, et annoncait en même temps des prétentions sur ceitif et la Syrie, et annoncait en même temps des prétentions sur ceitif et l'arménia et ceitif et la Syrie, et annoncait en même temps des prétentions sur ceitif et l'arménia et ceitif et l'arménia et ceitif et l'arménia de l'arménia et ceitif et l'arménia et ceitif et l'arménia de l'arménia et ceitif et l'arménia et ceitif et l'arménia de l'arménia et l'armé

Il s'etait déjà emparé d'une somme de

(1) Environ 150,000 france de notre monnaie.

 Cette année a commencé le samedi 10 décembre de l'an 869 de notre ère. 750,000 dynars (1), proveuant des tributs de l'Egypte, que Ahmed 6bm-f. Modab ber a vait adressés au trésor du klalyfe à Samarralı; les ordres d'et Motamed-ala-Allah enjoignaient à Ahmed éed-rale value de prendre les armes, et à Ahmed ébn-él; Modabber, de lui fournir tout l'argent nécessaire pour que rien n'arrêtit le succès de cette guerre.

Ahmed ébn-Touloun a'avait, pas hesoin d'être excité contre Yssa ben-eb-CheykA; les prétentions annoncées par celui-ci, sur le gouvernement de l'Expyte, en avaient fait pour lui un ennemi particulier et un rival personnel, à la perte duquel il devait s'acharner.

Aussi, Ahmed cha-Touloun se hâta-til de mettre son armée en état; pour la renforcer, il, acheta un grand nombre d'esclaves noirs, abyssins et grees; puis, il partit lui-même de Fostatt, à latête de ses troupes nombreuses, laissant, en son absence, le commandement de l'Egypte à son frère Moussa cha-Touloun.

A son arrives sur les frontières de la Syrie, Almed ébn-Toulous ne voys d'abord a Yesa ben-de-Cheykh une sonuntion de reconnistre l'autorité du hlalyie de-Motamed-ala-Allal, et de restituer defargent du tribut de l'Egypt dont il s'etait emparé par violence, Yesa ben-detiche de l'autorité de l'après de viole injouction, et Ahmed d'm-Toulous continua à a l'avanor vess le cœur de la Syrie.

Mais, près, de joindre son adversaire, il apprit que les habiyle venait de destituer y isa ben 44-Cheykh, et de nommer, en a plue, au gouvernement de la Syrie,
Amagour, l'un des principaux chefs des milies turkes. De lors, Ahmad thiToulous, jugeant la querelle suffisammont étable entre les deux antagonistes, et croyant inutile d'intervenir dans la culture qu'ils alleut so livrer, se détermina a rentrer en Egypte avec ses troupes, sprés que campagne de deux mois.

En effet, après plusieurs suoces divers, Amagour batti le stroupes d'Ysax benel-Cheykh, et le contraignit d'évaeure la Syrie; majs celui-ci se retira en Annénie avec ses partisans; et, étant emparé du gouvernement de cette province; s'y maintint pendant treize ans, c'est-à-dire jusqu'à sa mort.

(1) Environ 11,000,000 de notre monnaie-

De retour en Égypte, Ahmed ébn-Touloun ne s'occupa que de s'y fortifier, et de s'y établir sur un pied de défensive assez redoutable, pour n'avoir à craindre aucune attaque ni à l'intérieur ni au dehors.

Il habitait alors le palais qui avait été le séjour de ceux qui l'avaient précédé dans son commandenient. Ce palais n'était pas situé dans l'intérieur des murailles de Fostatt, mais dans un quartier ou faubourg appelé él-Asker, c'est-àdire l'Armée, nom que ce quartier avait reçu parce qu'il était particulièrement habité par les troupes et par leurs officiers; semblable à une petite ville, Il renfermait des rues, des marchés et de belles maisons : situé au nord de Fostatt, il était borné au nord-est par le mont Yechkar, où depuis Ahmed ebn-Touloun éleva la mosquée qui porte son nom, et qu'on y voit encore (1). Il finissait, à l'occident, au pont appelé depuis Qantarat-él-Seba (le pont des Lions), sur le canal qui traverse maintenant la ville du Kaire, non encore construite à cette époque : ensuite il s'étendait au midi iusqu'a la ville de Fostatt elle-même.

Ĝe palsis avait cié construit, cuviron cent ana suparvant, par *Sahle heu-Alty*, que nous avons vu gouverneur de l'Exprés, sous le premier des habí Jés ab-bassides; il avait suffi à l'habítichion de commandants insilitaires et des gouverneurs qui avaient précédé *filmate filmate propositione de la propositiona de la* 

Almaet thes Toukous network on on ouvel emplacement, qui pit retunir l'avantaga de la position avee la proximité de Fostatte de son fautoura d'ét-stere. Il choistt, en conséqueue, ester plaine devieue, qui forme le platea des hauteurs abrugtes appelese le mont l'excher, et devieue, qui forme le platea des hauteurs abrugtes appelese le mont l'excher, et quarrier d'ét-ster jusqu'au pied du mont Mokattam. Cette piace était rempile de tombeaux de chrictiens et de juis; Almaedèm-Toukoun les fit démonits, et y construire une citadelle et un manége :

(1) Voyes la planche nº 2.

Il distribua alors, à titre de flefs, les por-tions du terrain environnant, aux chefs de son armée et à ses principaux partisans, en leur ordonnant d'y bâtir des mai-

sons et de venir les habiter. Bientôt tout fut couvert de construc-

tions, qui en firent une nouvelle ville, ayant mille pas de longueur et autant de largeur; son fondateur lui donna le nom d'él-Qatayah, ce mot signifiant en arabe : « des fonds de terre, concédés « par les propriétaires et les suzerains à « leurs vassaux ou partisans, sous certai-« nes couditions et redevances, » comme les fiefs, crées par nos anciens gouvernements d'Europe, dans le moyen âge.

Cette nouvelle ville était bornée au nord-est par le roc élevé sur lequel, dans la suite, Salah-éd-dyn ébn-Ayoub (Saladin) fit construire une nouvelle citadelle, celle qui existe encore de nos jours : elle s'étendait, du côté opposé, jusqu'à l'ancien quartier appele el-Asker; ainsi, à l'orient elle était bornée par les mamelons du mont Mokattam; elle touchait vers le midi à Fostatt, dont la réunion, ainsi que celle du quartier él-Asker vers l'occident, n'en faisait, pour ainsi dire, qu'une seule ville : mais on oublia peu à peu le nom d'Asker, et l'on ne conserva que ceux de Fostatt et de Oatayah.

Cette dernière cité parvint bientôt à la plus grande splendeur : des jardins agréables, de riches palais, des mosquées magnifiques, des bains, un grand nombre de inaisons particulières embellissaient ses rues; on y voyait aussi des marchés et des ateliers de tous les mé-

tiers.

Le palais qu'Ahmed ébn-Touloun s'v fit construire, surpassait tous les autres édifices par son étendue et la magnificence de sa construction; on y entrait par plusieurs portes, et l'une d'elles était surmontée d'un belvéder élevé, d'où la vue s'étendait sur la perspective la plus agréable, sur l'ostatt et ses environs, sur le cours du Nil, sur la verdoyante lle de Raoudah, et sur l'autre rive du fleuve, jusqu'aux majestueuses pyramides.

C'est là qu'Ahmed aimait à se reposer : la nuit, surtout la veille des fêtes, il se plaisait à voir de là le mouvement que ses gens et les habitants se donnaient pour les préparer; et, lorsqu'il s'apercevait que quelque chose leur manquait, ses dons généreux suppléaient à leurs besoins. Ce palais était bordé par la place du manége, dont j'ai déjà parlé, appelée par les Arabes Meydan, et dont il prit lui-même le nom

Cette ancienne ville de Ahmed ébn-Touloun, son palais, sa forteresse, ont subi l'effet inévitable du temps et des catastroplies que tant de révolutions diverses ont amenées depuis cette époque en Egypte. La ville du Kaire, bâtie depuis par les khalyfes fatimites, a envahi et renfermé dans sa vaste enceinte la ville moins étendue qui l'avait précédée ; mais les traces s'en reconnaissent encore, et des ruines remarquables viennent, indépendamment de la belle mosquée qui subsiste encore de nos jours, attester sa

force et son ancienne splendeur.

Au milieu de l'extrémité méridionale du Kaire, et à peu près à moitié de la distance qui s'étend depuis la citadelle jusqu'au Khalyq, on trouve un quartier, connu maintenant encore sous le nom de Hart-Touloun (quartier de Touloun). Ce quartier, qui renferme une population assez considérable, mais presque entièrement composée de gens de la basse classe, paralt, à la première inspection. être beaucoup plus ancien que le reste de la ville du Kaire, etavoir, avant qu'elle fût construite, forméune forteresse, dont la vaste enceinte se reconnaît, même de nos jours, à des débris de remparts ruinés. mais où quelques portions restent encore debout.

Jusqu'à notre arrivée en Égypte, cette portion de la ville n'avait été ni décrite, ni peut-être même visitée par aucun vovageur européen. On n'en avait, pour ainsi dire, fait qu'apercevoir l'extrémité septentrionale en longeant la grande rue qui conduit à la citadelle.

Les négociants européens établis au Kaire, et désignés communément sous le nom de Francs, craignaient même de se hasarder à pénétrer dans ce quartier, lorsque leurs affaires les y appelaient, redoutant le fanatisme outré des habitants, qui, fiers d'avoir dans leur mosquée une copie de celle de la Mekke, manifestaient une intolérance plus marquée que dans le reste du Kaire.

Ce fanatisme, presque féroce, des babitants de ce quartier avait pour causes soit son isolement des autres quartiers de la ville, soit peut-être la descendance de sa population, formée originairement par les soldats des milices turkes et circassiennes, qu' Ahmed ébn-Toulous y avait autrefois établies.

Ce quartier s'étend au nord, le long de la grande rue, appelée Sekket-ét-Mousalléh, qui partait du pont, nommé Qantarat-él-Seba, passe à la droite de Birket-el-Fyl, et conduit à la grande place, dite Roumelyéh, devant la porte de la citadelle, appelee Bab-el-Azab.

Au midi, ce quartier, qui s'étendait autrefois beaucoup plus loin, a maintenant les mêmes bornes que celles de la ville elle-même, dont la porte, située de ce côté, a conservé aussi le nom de Báb-Touloun.

En sortant de cette porte et tournant à l'ouest nour gagner le Vieux-Kaire (l'ancienne Fostatt), on trouve aussi un étang, nommé Birket-Touloun, et plus loin encore, directement au midi, en passant devant le fort, construit depuis par les Français et appelé par env le fort Muireur, un monceau de décombres. qui a conservé le nom de Kymán-Tou-loun (le monceau de Touloun). Les traditions font de cet amas de ruines les débris du palais d'Ahmed ébn-Touloun. et de l'étang les restes de ses magnifiques jardins.

Tout ce quartier est placé sur une élévation considérable de terrain, dont une partie est maintenant formée de décombres accumulés successivement; mais, en beaucoup d'endroits, on remarque encore facilement le roc du sol primitif, sur lequel l'ancienne forteresse était fondée, et dont la situation prédominante sur les terrains environnants l'avait fait choisir pour cette construction.

Cette élévation, qui s'abaisse un peu progressivement, si l'on s'avance vers le côté extérieur de la ville actuelle, s'élève, au contraire, de plus en plus, en tendant vers l'interieur; elle est coupée brusquement, et, en plusieurs endroits perpendiculairement, par la grande rue dont je viens de parler. Le long de cette rue les parois du

rocher, qui ne sont pas masquées par des maisons particulières, sont revêtues d'une forte muraille, d'ancienne maconperie. On v remarque surtout une es-

6º Livraison. (ÉGYPTE MODERNE.)

èce de bastion, flanqué de trois grosses tours, à moitié engagées dans le rempart lui-même, et dont la hauteur, assez considérable du côté de la rue, est presque de niveau avec le terrain du côté de l'intérieur.

Une des tours de ce bastion a recu

des habitants du Kaire le nom de Mastabet-Fergoun, c'est-à-dire, le Trône de Pharaon, suivant leur habitude de rapporter au monarque, qu'ils désignent par ce nom, toutes les anciennes constructions dout ils ignorent l'époque précise.

On désigne aussi ce bastion par le nom de Qalat-el-Kabch (château du Bélier), parce que l'on donne dans l'Orient au chef d'une famille le nom de Bélier, chef du troupeau, et qu'on a voulu indiquer par là que le clief de la maison des Toulonides y avait établi sa demeure

et y avait élevé un palais.

C'est au centre de ce quartier, dont je viens de décrire les limites, qu'existe encore maintenant, après dix siècles presque revolus, la plus grande mosquée du Kaire, et la plus ancienne, puisqu'elle existait dès longtemps avant que cette ville elle-même fût fondée par Gianhar, général des armées du khalyfe fatymite Moesle-dyn-Illah. Cette mosquee (1) porte encore, de nos jours, le nom de Gamé-Touloun (Mosquee de Touloun), ou plus correctement Gamé-ébn-Touloun (Mosquée du fils de Touloun) ainsi qu'ou le lit dans les belles inscriptions koufiques que j'y ai découvertes et interprétées (2). Ahmed &bn-Touloun voyait chaque jour augmenter sa puissance, ses riches-

ses, le nombre de ses esclaves et l'affluence de ses partisans. Mais la renommée porta bientôt jusqu'à la enur du khalyte les cloges de la nouvelle ville et de son fondateur. Amagour, qui venait d'obtenir le gouvernement de la Svrie, en conçut de la jalousie, et peutêtre même quelque crainte. Aussi, se hata-t-il de presser le khalyfe el-Molamed d'ôter à Ahmed son commandement militaire; il écrivait à ce prince : « Que

e les forces d'Ahmed ébn - Touloun « étaient plus grandes que celles de cet . Ebn-el-Cheykh, qui, naguere, s'était

(1) Voyez la planche nº 2. (2) Voyez la planche nº 20.

· révolté en Syrie; et qu'Ahmed était « plua redoutable, puisqu'il l'emportait « sur celui ci, plus encore par l'activité

« et la profondeur de son géuie que par

« ses richesses. »

Ahmed &bn-&l-Modabber, intendant général des finances de l'Égypte, et devenu de plus en plus l'ennemi de Ahmed ébn-Toulous, écrivit dans le même sens à la cour du khalyfe, et entra dana cette intrigue avec Chakir, son secrétaire.

Ahmed ébn-Touloun reçut du khalyfe Pordre de quitter immédiatement l'Égypte, et de se rendre à Samarrah, en laissant son commandement entre les mains d'un délégué de son choix : mais les espions qu'il avait à la cour lui firent connaître le but de cet ordre, et il envova à aa place à Samarrah, Ahmed-el-Quasety, son secrétaire et son ami, avec de grands présents en chevaux, en argent et en objets précieux pour le vizir.

Celui-ci, devenu aussitot partisand' Ahmed ébn-Touloun, non-seulement fit an-nuller par le khalyfe l'ordre de rappel, mais lui obtint encore la prolongation de son commandement et la permission de faire venir auprès de lui en Égypte sa femme et ses enfants, qu'il avait lais-

sés à Samarrah.

Pour signaler sa reconnaissance envers Dieu, qui avait déjoué les pièges de ses ennemis. Ahmed ein-Touloun repandit sur les pauvres de magnifiquea largesses; son bonheur ne s'arrêta pas là. Bakbak, qui était gouverneur titulaire de l'Égypte, et qui lui avait donné le commandement militaire de Fostatt, encourut à cette epoque la disgrâce du khalyfe el-Molamed-ala-Allah, et fut condamné à penire la tête. Le khalvie nomina au gouvernement de l'Egypte le beau-pere d'Ahmed ébn-Touloun, Barkouk, qui se fit représenter par son gendre, non-seulement à Fostatt, mais encore dans les autres provinces de l'Égypte, et même à Alexandrie, où jusqu'alora Yssa ben-Dynar avait rempli les fonctions de vice-gouverneur.

C'est ainsi qu'Ahmed ébn-Touloun se vit maître de l'administration de toute l'Égypte, l'an 257 de l'hégire (1).

L'année suivante, Barkouk mourut, et

(1) Cette appée la commencé le mercredi 29 novembre de l'an 870 de notre ère.

son gendre obtint du khalyfe le titre de gouverneur en sa place (1).

shmed ebn-Toulous avait connu les intrigues d'Ebn-él-Modabber et de Chakir; il avait même reçu du vizir, qu'il s'était rendu si favorable par sea présents, les originaux des lettres qu'ils avaient écrites contre lui. Après une explication violente à ce sujet, Chakir était mort de frayeur ; Ahmed obtint du khalyfe le renvoi d'Ebn-el-Modabber. qu'il fit aussitôt arrêter; mais, ayant appris qu'un frère de celui-ci était trésorier du palais imperial, il lui rendit bientôt la liberte et son emploi.

Ebn-el-Modabber était alors las de lutter avec Ahmed &bn-Touloun, qu'il redoutait de plus en plus : il pria donc son frère de lui faire donner l'administration financiere de la Syrie, résolu de quitter

l'Egypte le plus tôt possible.

Cependant, avant son départ, toute relation hostile cessant entre lui et Almed ébn-Touloun, il fit sa paix avec lui, et, comme gage de cette amitié nouvelle, il donna sa fille en mariage à Khomarouyah, l'un des fils de son ancien adversaire; ce mariage, contracté entre deux enfants encore en bas âge, apporta dans la famille d'Ahmed ébn-Touloun tous les domaines et toutes les richesses que possédait en Égypte Ebn-él-Modab-

L'intendant général des finances ne fut pas remplace, et Ahmed &bn-Touloun se trouva investi de tous les pouvoirs civils et militaires et de toute l'administration politique et fluancière. Son premier soin fut d'abolir les nouveaux impôts et les vexations sordides qui avaient attiré sur Ebn-él-Modabber la haine du peuple; il écrivit pour faire supprimer et les impôts et les procedes violents dont

(1) Monnaie d'él-Motamed-ala-Allah, frappen Egypie, l'an 257 de l'hégire (870 de notre ere), et portani le nom de Ahmed-ébn-Toulous.



leur perception était accompagnée, dans toutes les provinces qui venaient d'être soumises à son gouvernement. Cette diminution monta, des la première annee, à une somme d'environ 100,000 dynars (1).

Avant de prendre cette décision libérale qui lui attira les bénédictions générales de l'Égypte, il avait consulté Abdallah ben-Dachamah, l'un de ses conseillers et secrétaire du nouveau trésorier Abou-Ayoub, qu'il venait de charger d'une portion des fonctions d'Ebn-él-Modabber. Ce secrétaire était un homme dépourvu de piété et d'humanité, et connu par sa cupidité, son avarice et sa

ruse. Le discours adroit qu'il adressa à Ahmed ebn- Touloun, pour le détourner de cette suppression, ne put changer la résulution génereuse de celui ci. Les historiens arabes pretendent même qu'Ahmed ebn Touloun y fut confirme par un songe, dans lequel il crut voir un de ses pieux amis qu'il avait laissé a Tarse, et qui lui dit : « Lorsqu'un · prince abandonne de ses droits, pour · le bouheur de ses peuples, Dieu lui-« même se charge de sa récompense. »

Ces mêmes historiens ajoutent que Ahmed, parti le sprlendemain pour la haute Égypte, traversait le désert, lorsqu'un trou, qui se forma dans le sable sous un des pieds du cheval de l'un de ses esclaves, le fit abattre et se renverser aupres de lui. Ahmed, étonné, examina l'ouverture qui venait de se faire par un eboulement subit, et y trouva un tresor considérable, qu'on évalua à un million

de dynars (2) Le bruit de cette découverte merveilleuse se répandit dans tout l'Orient, et Ahmed, y voyant la récompense que son songe lui avait promise, ecrivit au khalyfe el-Motamed-ala-Allah, pour lui demander l'autorisation de le garder en

entier, et de l'employer en de bonnes œuvres. Cette permission lui fut accordée. et il dépensa une partie de ce trésor à faire construire un aqueduc, un abreuvoir, une fontaine (3), un hôpital et des (1) Environ 1,500,600 francs de notre mon-

naie,

ale, (2) Environ 15,000,000 de notre monn (3) Voyez différentes fontaines, aques breuvoirs, planches 45, 46, 47 et 48.

mosquées ; tout le reste fut distribué aux

pauvres. La première mosquée qu'Ahmed fit bâtir fut placée sur la croupe la plus élevée du mont Mokattam, qui se trouve maintenant à l'orient du château du Kaire et qui le domine de ce côté. Ce lieu portait autrefois le nom de Tennour-Feraoun (la Fournaise de Pharaon), et, suivant quelques historiens, avait eté autrefois un ancien Pyrée, consacré an culte du feu par les Perses, pendant leur

invasion en Egypte. S'il faut en croire d'autres historiens, cet endroit avait reçu anciennement le nom par lequel on le désignait, parce que, lorsque les premiers rois d'Égypte sortaient d'Héliopolis, alors leur capitale, on avait, dit-on, coutume d'allumer un grand feu, sur ce sommet, pour avertir leshabitants de se tenir prêts à fournir tout ce dont le prince pourrait avoir

besoin dans sa route. Si l'on adopte cette seconde version . il paralt du moins que cet usage fut abandonné par la suite, et que ce lieu devint désert; quoi qu'il en soit, suivant les historiens, les ruines du bâtiment, dans lequel on allumait autrefois le feu, subsistaient encore du temps d'Ahmed &bn-Touloun.

Un des chefs de ses troupes, nommé Ouassyf Katirmir, crut qu'un tresor pouvait y être enfoui, et y fit faire des demolitions et des fonilles, mais sans y rien trouver. A son tour, Ahmed &bn-Touloun y lit fouiller de nouveau, et y découvrit un trésor plus considérable que le premier qu'il avait trouve dans le désert.

Une autre tradition rapportait que Juda, fils du patriarche Jacob, ayant aperçu le feu qui brillait en cet endroit, à son départ de l'Égypte, avait tourné ses pas de ce côté, et y avait fixé quelque temps sa demeure, tandis que ses frères retournaient vers leur père.

Cette tradition fit considérer ce lieu par Ahmed ébn-Touloun comme un lieu sanctifié, et, l'an 259 de l'hegire (1), il y fit bâtir une mosquée, avec un minaret et une citerne. Cet édifice conserva son ancien uom de Tennour

Ahmed ebn-Touloun fit ensuite construire un aqueduc et une fontaine, près Cette année a commencé le vendredi 7 ovembre de l'an 872 de notre ère. de la mosquée nommée Akda, située dans la portion du Qarafah (1) qui était désignée sous le nom d'él-Moafir.

Cet endroit manquait d'eau, quoique une source, nommée la Fontaine d'Abou-Khaled, n'en fût pas très-éloignée. On conseilla à Ahmed d'en amener les eaux à la fontaine qu'il faisait construire; mais il s'y refusa, en disant : « On conserve-« rait à ma fontaine le nom d' Abou-Kha-« led, au lieu de lui donner le mien : il « faut donc qu'elle recoive les eanx d'une autre source. " En effet, par ses ordres, on fouilla plus à l'orient, et les travaux furent conduits par un chrétien, renomme pour ses talents en architecture et en géométrie, qui réussit à en faire un edifice, dont la beauté surpassait tous ceux du même genre qu'on avait vus auparavant. L'aqueduc, qui amene cette source, fut, dans la suite, appele (Janatur-chn-Touloun (les Ponts ou les Arcades d'Ebn-Touloun); et une partie subsistait encore du temps de l'historien el-Makryzy: sa construction avait coute 40,000 dynars (2).

Versi e commencement de l'année 200 de l'hégire (3), Almed fil recresser et nettoyre le canal d'Alexandris, qui avait évé eucomite par les sables; il lu constitue de l'année de

Diru, disent les écrivains orientaux, sembla bénir les travaux ordonnés par Ebn-Touloun; car le Nil, qui, les deux années précédentes, n'était monté qu'à seize coudées cinq doigts, monta, cette nième année, à seize coudées once doigts, et dépassa dix-sept coudées à chacune des dix années suivantes.

 Quartier de la visie presque entièrement occupé par des tombeaux, et situé à l'orient du Yieux-Kaire (Fostati), entre cette cité et le mont Mokallom,
 (2) 600,000 francs de notre monnaie.

(2) Cette annee a commencé le mardi 27 octobre de l'an 873 de notre ére. (4) Environ 150,000 francs de notre monAbou-Ayoub, quelque temps apres, fit élever un nouveau nilomètre dans l'arsenal de cette même île, où se construisalent les galères; mais, du temps de

l'historien el-Makryzy, il n'en restait plus que quelques traces. Vers la fin de l'année, Ahmed ébn-Touloun alla à Alexandrie inspecter les travaux qu'il y avait ordonnés, et donna

le commandement de cette province à Abbas, son fils aîné.

Ce lut à cette époque qu'Ahmed fit réparer le Phare d'Alexandrie, et reconstruire le doine qui le surmontait, et que les injures du temps avaient détruit; s'il faut en croire les historiens arabes, le sommet de ce monument s'elevait alors

à près de cinq conts pieds de hauteur-Vers le même temps, Ahmed ébu-Touloun fit bâtir l'hôpital dans le quartier d'el-Asher. Fostatt, avant lui, avait été privé de tout établissement de ce genre; il y fit construire deux bains, l'un pour les hommes, et l'autre pour les fenimes, et défendit d'y admettre aucun soldat ni aucun esclave.

Pour fournir aux dépenses journalisers de cet dablissement, il fuil fit du de plusieurs propriétés, et lui alandoma les reveaus du marché des sedaves. Les malades y recevaient les plus grands soins: L'ui-néme venait, tous les vendreuls, inspecterles médeins et les médicaments, et visier les malades, les infirmes et les alientes; un de ces derments de la continue de la continuation de ses visites bienfaisantes.

Les dépenses pour l'établissement de cet hôpital, de ses bains et de la mosquée du mont Mokattam, sont évaluées, par les auteurs arabes, à une somme excédant 60,000 dynars (1).

Ces constructions ne furent ni arrêtées, ni interrompues, par les événements politiques et militaires, qui semblaient devoir en détourner leur fondateur.

Brahym ben-Souffy, de la famille d'Aly, que les troupes d'Ahmed ébn-Tou-loun avaient contraint de se retirer dans la grande Oasis, sortit de sa retraite avec des forces nouvelles, et s'avança vers la ville d'Achmouneyn: Ahmed, de

(I) Environ 9,000,000 france de notre mon-

sou cóté, ervoya austi contre lui umo nouvelle armée, commandée par En-Aig-de-Ghangh-Colui-di ne rencontra pas montre a mentre de la commande del commande del commande de la commande del commande de la commande del commande de la c

L'établissement qu' Abd-él-Hamydébn-Omary formait en Nubie, excita les inquiétudes d'Ahmed ébn-Touloun; et il crut devoir le faire observer par Chabah-él-Babeky, qu'il envoya a Assouan avec des tronpes nombreuses. Celui-ci. voyant Abd-él-Hamyd occupé à se defendre contre Zakkarya, roi de Nubie, voulut profiter de cette circonstance pour l'attaquer lui-même ; et, refusant toute proposition d'accommodement, lui présenta la bataille; mais, malgré la supériorité de ses troupes, et la nécessité où s'était trouvé son adversaire de séparer les siennes en denx corps, dont l'un devait défendre ses derrières contre Zakkarya, Chabah fut completement battu, et contraint de fuir jusqu'à Fostatt. Il y fut mal recu par Ahmed ébn-Touloun, dont il essuya les reproches, et dont il encourut la disgrâce.

Quelque temps après, Mohammed ben-Horoun, chef de la tribu arabe appelée Modar, surprit Abd-el-Hamyd dans une embuscade et lui ôta la vie. Deux esclaves d'Abd-él-Hamyd portèrent la tête de leur maître à Fostatt aux pieds d' Ebn-Touloun, se vantant de l'avoir tué euxmêmes. Interrogés sur le motif qui les avait portés à ce mentre, et sur les torts qu'avait pu avoir leur maltre envers eux ou envers d'autres, ils répondirent que leur seul but avait été d'obtenir la faveur du gouverneur général de l'Égypte. « Votre crimo, s'écria Ahmed « ébn-Touloun , ne mérite que l'indigna-. tion de Dieu et la mienne! » Aussitôt il les fit conduire au supplice, et donna l'ordre de laver et d'enterrer avec honneur la tête du malheureux Abd-él-Ha-

myd.

Une nouvelle révolte éclata, excitée par Abou-Nouéh, ancien compagnon d'fordhym ben-Nouéh, ancien compagnon d'rordhym ben-Nouéhy, qui récinit un assez 
grand nombre de partisans et se fit redouter par se brigandages : une ruse de 
querre lui donna d'abord l'avantage sur 
armée qu'Ahméel envoya contre lui : 
cerné ensuite par deux nouveaux corps 
de troupes, il fut hatut, et, après avoir 
tenté en vain de se réfugier dans les Oasis, il fut forcé se rendre à discrétion.

Une année n'etait pas encore écoulée, depuis ce dernier succès, que Mohammed ben-Farab-ét-Ferghâny fit révolter les habitants de Barkah. Loulou, envoyé contre eux, se rendit maître de la ville, punit les chefs de la révolte, et assura l'autorité d'Ahmed sur tonte la province.

Una guerre plus sérieuse vint menacer la puissance d'Anned dhe Toulous : elle prit naissance dans l'inimité et l'ambition d'Abou-Ahned-Talhadh, surnomné ét-Nous/feç-b-lladh, l'un des fils uk halyfe ét-Notouakket, et freie d'ét-Notamed-ula-Ailah. Ce d'emier khalyfe, adomes à la mollesse, se livriait tout entier à la chasse et aux pibisirs de son empire, étranifé de tous côtes par des séditions et par les révoltes des gouverneurs de province.

Depuis six ans, les Zinges, peuples d'orgine éthiopienne, et dout la octé ainsi que l'ilic de Zanguehar ont pris leur noncialent entres en Arabie : ils étaient fah, répandant au loin le ravage et la fah, répandant au loin le ravage et la provoenteurs de révolte de cette époque, prietadait descendre du khalyfe Aly, gendre de Mahomet, et ce titre lui avait les musulmaismbre départients par mis

les musulmans.

Le khalyfe êl-Motamed ala-Allah
avait chargé de cette guerre son frère
êl-Mouaffeq: l'an 261 de l'hégire (1),
il nomma pour son successeur au khalyfat, son fils DjoJar, encôre en bas âge,
sous le nom d'él-Mojawad-ila-Allah (2),
sous le nom d'él-Mojawad-ila-Allah (2),

<sup>(1)</sup> Cette année a commencé le samedi 16 octobre de l'an 871 de notre ère. (2) « Cetui qui s'abandonne aux décrets de Dieu. »

et substitua après lui dans cet héritage son frère él-Mouaffeq, avec le surnom d'él-Nasser-le-dyn-illah (le Défenseur de la religion de Dieu).

Pour se débarraisser entièrement de l'administration de non empire, le kha-lyfe confia, perminut le route de sa vei, et l'administration de no empire, le kha-lyfe confia, perminut le reste de sa vei, et l'administration de l'administration de l'administration de la rabie, de le Perse, avec les pays adjectes, et à los life d'. Mejonourie, et le privaire, l'Exprise, la Syrue, la Messpohlerique, l'Exprise, la Syrue, la Messpohlerique, l'administration de l'administ

Copenant la guerre que él-Monaffire avait à soutenir contre les Zlanges deveneit longue et coditeuse. Eprouvant de la difficulté a foire entirer les impôts que lui devaient les gouverneurs particuliers des provinces qui etaients sons ses ordres, il prit le parti de s'odresser de l'avant qui fui d'atin exessire, et pria le khalyfe, son frère, de l'y autoriser.

Mais la mésintelligence s'était déjà glissée secrétement entre les deux frères : le khalyfe se defait de l'ambition d'ét-Mouafjéq; et celui-ci voyalt avec peine un prince, amolli et sans mérite, sur un trône qu'il se croyait lui-même plus capable d'occuper.

Le khalvie écrivit en effet à Ahmed don-Tuolom, pour lui donner l'Ordre de verser entre les mains de son frère le tribut qu'il devait pour l'anuer, mais à cette dépèche en était jointe une autre scrette, pour engager Ahmed, as enélieu le zarde de la company company de la company de la company de la company company de la company de la company de la company de la company l'Expyte.

Ahmed ainsi prévenu recut Takrir dans son propre palais, et ne le laissa communiquer avec personne pendant son séjour en Exypte. Après s'être emparé de toutes les lettres que cet exprés avait apportées, il lui remit une lettre llatteuse pour d'. Mouaffeq, le tribut qu'il était autorisé à lui verser, et, en

outre, 200,000 pièces d'or (I) comme un don gratuit. Ayant pris alors des temoins publics de ce paiement, il le reconduisit lui-même avec une escorte jusqu'à él-Arych, sur la frontière de l'Égypte et de la Syrie.

Là il remit Takrir lui-même et les trésors qu'il emportait entre les mains d'Amagour, gouverneur particulier de la Syrie, par lequel il fit consteter eette remise evec des formes authentiques.

De retour dans son polais, Ahmed lut les lettres qu'il avait saisies sur Takrir, et vit qu'elles étaient adressées à plusieurs chefs deson armée, qui favorisaient en secret le parti d'él-Monaffeq : il les condamns à la prison, et lit même punir de mort les plus coupebles.

Lorsque el-Mourfieg requt la réponse d'Almed don Toulona, au lieu de se montrer satisfait des subsides qu'il en variat obtenus, il manifesta son mérontentement contre lui, cherchaut is l'irriter, pour trouver un prétete de lui faire la guerre et de le depouiller : il lui écrivit dans ce but une lettre pleine d'invectives et de plaintes sur l'insuffissauce de la somme qu'il lui avait envoys.

Prévoyant, des lors, qu'une lute décire allait é aençage, Ahmed assembla en conseil les officiers suprieurs de sonne, les principaux magistrat es et les personnages les plus distingues de l'Expère, etilt. Lette a son nom qu'u leur, a de Monaffrey, une réponse pleine de ferreté. Celair-le, furieux, se conserta avec Monaffrey, une réponse pleine de l'expère, de la conserta avec Monaffrey de l'expère de la Syrie, et le desparation de la Syrie, et de l'experiment de l'experimen

Mais Anagour, sentant combien ses forces étaient insuffisantes pour exécuter et ordre, mit tant de lenteur à s'y conformer que él-Mouaffeq prit le parti de marcher lui-même contre l'Exprté, et s'avança, avec son armée, jusqu'à Rakkoh.

A cette nouvelle, Ahmed ébn-Toulous se vit à regret forcé de prendre les armes et de paraltre se révolter contre son souverain; mais il prépara tout pour opposer une vigoureuse défeuse.

Fostatt n'etait attaquable que du côté

(1) Environ 3,000,000 de notre monnaie.

du Nii. Les hauteurs qui flanquent cette ville à l'orient, assurant sa défense du côté de l'intérieur des terres, Ahmed fit construire dans l'îlle de Raoutah une forteresse qui protégeait cette partie, et dans laquelle il pouvait lui-même, en cas de besoin, se retirer a veces a famille contrait de l'auteur de l'auteu

Des signaux établis, des pigeons voyageurs pales sur differents points, devasent l'averti sur l'echamp des qui aly passerait; le Nil fut couvert d'entre l'entre l'ent

Celui-ci, rappelé dans la capitale de l'empire par d'autres soins plus importants , avait laissé à Moussa ben-Bogha le commandement des troupes destinées à envahir l'Égypte. La crainte qu'inspirait Ahmed &bn-Touloun à ce dernier, le manque d'argent et de vivres l'arrètèrent, pendant dix mois, à Rakkah : enfiu, ses troupes se mutinèrent, réclamant seditieusement un paiement qu'il ne pouvait leur faire. Il n'echappa qu'avec peine a leur fureur, et, abandonnant l'armée d'invasion, qui fut aussitôt dissoute, il se retira dans l'Iraq, où il mourut de maladie et de chagrin deux mois après, l'an 264 de l'hégire (1).

Des qu'Ahned bos-Foulon eu trego en brureuses nouvelles, il cessa tous ses préparatifs militaires, et temoigna se reconnaissance envers Dieu par les largeses abondantes qu'il répandit sur les paurres : il paya aussi de grandes sommes aux ouvriers qu'il avait employes aux fortifications, leur laissant meine sans leur en demander compte, et à titre de gratifications, les avances qu'il avait fait placer, chique pierre qu'il avait fait placer, disent le écri-qu'il avait fait placer, disent le écri-

(1) Cette année a commencé le vendredi 13 septembre de l'an 877 de notre ère.

vains arabes, lui avait coûté un dirbem (1), et la dépense totale de ces constructions défensives s'était élevée à plus de 80,000 dynars (2).

La déscrition complète de son armée et la fuite de son géneral contraignirent de Mouaffeq. d'ajourner ses prujets hostiles contre l'Egypte, et une pacification momentanée s'établit par le fait entre lui et Ahmed ébb-Toulous.

## CHAPITRE VIII.

Soile de rème de librije i bibanese i dei de limend-el-filla - Almes de de-Todes de mond-leifilla - Almes de de-Todes de mond-leifilla - Almes de de-Todes de monde de la manufació de la manu

Depuis quelque temps, les habitants de l'ostatt se plaignaient que la mosquée dans laquelle les musulmans du quartier d'Asker avaient coutume de se rassembler, le jour sacré du vendredi, devenait insuffisante; son étendue ne pouvaut plus contenir le nombre toujours croissant de soldats et d'esclaves noirs qui composaient la maison d'Ahmed ébn-Touloun. Il résolut donc de faire droit à leur plainte, et d'élever une nouvelle mosquee sur le mont l'echkar : ce lieu passait pour être sacré, et le peuple croyait que Dieu aimait à s'y voir adresser des prières. Cette croyance portait sur une tradition, généralement repaudue, que Moise y avait jadis reçu la communication de quelques-unes des lois divines.

Ahmed décida que la mosquée qu'il allait y faire construire surait la plus vaste étendue, et que trois cents colonnes soutiendraient les portiques de son enceinte; mais on lui objecta qu'un aussi grand nombre de colonnes ne pourrait jamais se trouver dans toute

<sup>(1)</sup> De 15 à 20 sous de notre monnaie. (2) Environ 1,200,000 francs de sotre mon-

l'Égypte, à moins qu'il ne les enlevât des anciens monuments, et surtout des

églises des chrétiens. Ahmed se trouvait livré à l'indécision.

ne sachant comment concilier son désir d'élever le temple le plus magnifique, avec sa répugnance pour la spoliation injuste des chrétiens et de leurs églises.

L'architecte chrétien, qui avait été employé à la construction de la fontaine et de l'aqueduc, dont j'ai parlé ci-dessus, se trouvait alors en prison, par suite de soupcons mal fondes qu'on avait conçus à son égard.

Aussitôt qu'il apprit l'embarras où se trouvait Ahmed, il se liata de lui faire parvenir une lettre, contenant la promesse de lui bâtir une mosquée, aussi belle qu'il pouvait le désirer, sans aucune colonne, à l'exception de deux seulement, qui seraient placées de chaque côté de la Keblah, c'est-à-dire de la niche qui, dans toutes les mosquées, indique le côté de la Mekke vers lequel les musulmans doivent se tourner en faisant leurs prières,

Ahmed fit aussitöt amener devant lui l'architecte et lui demanda l'explication de sa promesse. Celui-ci offrit de tracer le plan du projet qu'il se chargeait d'executer; ce plan fut admire et approuvé par Ahmed, qui rendit la liberté à l'architecte, le fit revêtir d'un manteau d'honneur, et mit à sa disposition 100,000 pièces d'or (1) pour les premières dépenses. Ahmed ordonna que toute la construction fut élevée en chaux et en briques, sans aucuns autres matériaux combustibles. « Je veux, « disait-il, que si Fostatt périt un jour « par l'eau ou par le fen, ma mosquée « puisse survivre à cette destruction. »

Quand la construction générale fut terminée, on s'occupa d'achever les détails. Les parois extérieures furent blanchies avec soin ; l'intérieur fut orné de lampes élégantes, en airain, suspendues à la voûte par de longues chaînes du même métal (2); les frises reçureut, en longues inscriptions, les chapitres du Koran, et le sol fut couvert de magnifiques nattes de Samana (3).

(1) Environ 1,500,000 francs de notre mon-

(2) Voyez les formes diverses de lampes de cette espece ou de lustres, planche 11. (3) Voyez la planche n° 2.

La tradition porte que, dans la forme de la mosquée et des minarets, l'architecte voulut imiter le temple de la Mekke, Cependant d'autres auteurs pensent qu'il prit pour modèle celui de Samarrah. Ahmed détermina le lieu où la Keblah devait être placée et donna lui-même le dessin du minaret principal.

Ce minaret ne fait pas partie du bâtiment même de la mosquée, il en est séparé par un passage, qui, entourant la mosquée comme d'une espèce de rue, sépare le monument lui-même d'une seconde enceinte extérieure. Maintenant en partie ruiné, ce minaret, qui frappe la vue par sa masse imposante, est celui que les historiens arabes racontent avoir été construit sur les dessins mêmes d'Ahmed &bn-Touloun, si toutefois l'on peut appeler dessin la manière bizarre dont ils prétendent que ce prince détermina la forme et les proportions de l'édifice. Voici l'anecdote que content à ce sujet les auteurs qui ont rapporté les détails de l'érection de la mosquée :

« Ahmed était d'un caractère grave . « et sa contenance toujours sérieuse, « sans cesse empreinte des occupations « importantes dont surchargeaieut son « esprit les hauts projets qu'il méditait « et les soins administratifs de son vaste « empire. Jamais on ne le voyait se livrer « un seul instant à l'oisiveté et à des « amusements futiles; cependant, un « jour qu'il était entouré des principaux « officiers de sa cour et des chefs les « plus remarquables de son armée, il « était assis avec distraction devant une « petite table, sur laquelle était par « hasard un cahier de papier blanc. « Pendant que son esprit était ainsi en « proje à une profonde rêverie, ses « doigts actifs, à son insu, jouaient non-« chalamment avec le papier qui était « devant lui et il semblait s'occuper de « cette espèce de jeu pueril, avec une at-« tention appareute qui frappa de sura prise tous ceux qui l'entouraient : il roulait, déroulait, pliait et repliait
 successivement des portions de ce « papier, en coupant de temps en temps « une partic, detruisant souvent l'es-« pèce de construction qu'il venait de a faire, comme nous voyous souvent

« les enfants se complaire à bâtir des « châteaux de cartes et à en varier la · forme, successivement élevée et dé-· truite. Ahmed se réveilla tout à coup « de l'espèce de léthargie où sommeil-« laient les facultés de son esprit, et · rougit involontairement, en voyant le · ieu qui semblait l'occuper et l'étonne-« ment général peint sur toutes les figu-« res. Prenant aussitôt son parti, et vou-· lant assigner une cause raisonnable à « ce qu'il avait fait sans dessein et sans intention, il ajoute rapidement quel-que modification à son leger ouvrage : . Qu'on appelle l'architecte, dit-il aus-« sitôt : celui-ci étant arrivé , Volla, lui a dit Ahmed, la forme que tu donne-« ras au minaret de ma mosquée : son- qe à suivre, dans sa construction,
 le modèle que je me suis donné ici
 la peine de préparer de mes propres « mains. »

Quoi qu'il en soit de la véracité des écrivains qui n'ont pas dédaigné de raconter cette historiette, elle est encore conservée au Kaire dans les traditions populaires : mais la portion inférieure du minaret, actuellement existant, semble seule avoir pour date l'époque d'Ahmed ébn-Touloun. La galerie supérieure et le donjon paraissent d'un temps postérieur, et le cheykh de la mosquée m'a assuré que le minaret avait, en effet, été réparé et reconstruit partiellement par le sultan él-Mélek-él-Kamel. Au-dessus de ce minaret, on remarque cette espèce de barque, en forme de croissant, qui surmonte ordinairement les minarets ou les dômes des mosquées. Suivant le même chevkh, cette espèce de girouette, dont la grandeur surpasse celle des autres mosquées, était la même encore que celle qu'Ahmed ébn-Touloun avait fait placer sur l'ancien minaret. Les auteurs arabes, en effet, n'ont pas négligé de nous apprendre qu'Ahmed fit placer un appendice de cette nature au haut du minaret qu'il fit construire. Ils ajoutent qu'il tournait, suivant les impulsions du vent, et que le vulgaire s'imaginait que ces révolutions suivaient celles du soleil.

La porte principale de la mosquée est presqu'en face de ce minaret, sous une arcade transversale, qui fait communiquer ensemble l'enceinte intérieure et l'enceinte extérieure : sur la même face du monument, c'est-dire sur la face qui regarde le nord, ou plus exactement le nord-nuest, se trouve une autre porte latérale. Aucune deces portes n'est, placée au milieu de l'éditée; mais elles sont ouvertes chacune au tiers environ de la distance entre les deux angles, partageant ainsi cette façade en trois parties à peu prés égales.

Trente-trois petites fenêtres, aussi hautes que larges, mais dont la partie supérieure se termine en ogive, forment au-dessus des portes comme un attique le long de chaque facade; leurs trente-trois ouvertures répondent deux à deux à dis-sept arcades ou entrecolonnemeuts dans les galeries intérieures inferieures.

Les plasonds de ces galeries sont plats, mais, malgre l'injonet ionque nous avons vu ci-dessus avoir été faite par Ahmed éba-Toulous à son architecte, le toit n'en est pas volté en pierres et en briques; et la construction qui soutient la terrasseatérieure est sortiée de groses poutres de bois de syconore, s'appuyant d'un côté sur les murs de soutéenement, et de l'autre sur les arcades qui surmontent les piliers dont est entoure le parsis intérieur (1).

inmédiatement au-dessous de ce plafond, Ahmed fit placer une frise contenant en caractères koufigues ! K Coran tout entier, s'il faut en croire les historiens arabes; lis ajoutent que cette frise, en bois de sycomore, a été formée des planches de l'arche de Noé dont, suivant eux. Ahmed aura retrouvé les dé-

(1) Le long des parois de celle galerie les dévots musulmans et les péleries qui viennes la visiter se plaisent a l'acore des iuscriptions mystiques: ¡ y al auriout remarqué le chiffre du Prophete tracé en caractères gigantesques de près de huit metres de hauteur et dont je donieral lei l'emoreinle.



bris sur le mont Ararat en Arménie, et dont il regarda l'emploi comme un surcroît de sanctification ajouté a la mosquée. Cette frise, d'un bois que l'on sait être incorruptible et inattaquable aux vers. existe encore de nos jours (1).

Au milieu de l'enceinte de la mosquée, Ahmed avait fait élever un pavillon, garni de treillages dorés, soutenu par dix colounes de marbre et entoure de seize colonnes pareilles. Le pavé lui-même était en mosaïque (fasypasá) d'un travail précieux; au milieu était un bassin d'où s'élançait un jet d'eau; le plafond était décore d'étoiles.

Au côté meridional de la mosquée était aussi un édifice qu'on appelait la Maison du Gouvernement; une porte percée dans le mur niême de la mosquee la faisait communiquer avec cet édifice, par un appartement séparé (2), entouré de rideaux, et orné de riches coussius et de tapis magnifiques, où se tenaient Ahmed et sa famille pendant la prière; il était placé non loin de la uiche de la Kiblah et de la chaire, ou tribune, où se faisaient les prédications et les prières publiques (3).

Tous les vendredis, Ahmed surtait de son palais, se rendait à la Maison du Gouvernement, où il s'arrêtait quelque temps pour faire les ablutions légales et changer de vétements; puis il passait dans l'appartement séparé pour assister aux prières et aux cérémonies.

La construction de la mosquée dura deux ans et s'acheva au mois de Ramadân de l'an 263 (4) de l'hégire (877 de l'ere chretienne): Ahmed annouca qu'on pouvait y faire ses prières; cependant, personne ne se presenta, les fidèles craignant que les fonds qu'avait coûté cette construction n'eussent été acquis par des voies illicites; mais Ahmed se justifia de ce soupcon, et affirma, avec serment, qu'il n'avait rien dépensé au dela des trésors dont il avait fait la décou-

(i) Je possède dans mon petit musée deux de ces planches sculpters, qui m'ont été ven-dues par le chevish de la mosquée.
(2) Cet apparlement s'apperlait Maksourah;
Il s'en trouve de semblables dans toutes les

verte : alors aucun scrupule n'arrêta plus les musulmans, et l'inauguration de la mosquée se fit avec magnificence, le vendredi suivant : pour en consacrer le souvenir, deux magnifiques inscriptions inaugurales furent sculptées sur d'immenses dalles de marbre blanc (1).

Il ne sera peut-être pas désagréable au lecteur de connaître le style et la contexture de ces inscriptions; l'en joindrai donc ici la traduction littérale, qui m'a semblé devoir d'autant plus intéresser que c'est la première de ce genre qui soit publiée.

« Au nom de Dieu clément et miséri-cordieux, souverain du droit évident.

- « DIEU, il n'y a pas d'autre Dieu que « lui, vivant et existant par lui-mênie : « la fatigue et le sommeil ne peuvent le « surprendre : à lui appartient ce qui « est dans les cieux et ce qui est sur la « terre. Quel est celui qui osera inter-« céder auprès de lui, sì ce n'est avec « sa permission? Il sait ce que les hom-« mes out entre les mains et ce qui sera « après eux; et eux ne comprendront « rien de sa science si ce n'est ce qu'il « veut qu'ils sachent. Son trône em-« brasse les cieux et la terre : et la garde « du ciel et de la terre pe lui donne au-« cune fatigue : car il est le Dieu très-haut.
- « le Dieu très-grand (2). « Mohammed est l'envoyé de Dieu : « ceux qui sont avec lui sont terribles « contre les infidèles, humains entre « eux : tu les verras se courber, faire des « actes d'adoration : ils implorent de « Dieu sa faveur et sa protection bien-« veillante : les marques de leur zèle « sont imprimées sur leur front, et ils « y portent des traces de la poussière « dans laquelle ils se sont prosternés : « la comparaison de leur pieté est dans « le Pentateuque et dans l'Évangile : elle « est comme le grain de la semence qui « fait naître une tige féconde : elle se « renforce, se gonfle et devient bientôt « égale à la racine même qui la porte ; · elle fera l'admiration de celui qui l'a

(1) Ahmel avait fait placer en deux jucerip-tions inauguraies sur les deux pitern de l'arcade bonheur de découvrir en deux inscriptions qui avaient disparus sons un épais enduit de platre, à l'époque de la chute de la dynastie des Toulo-nides. Voyez-en une partie planche 29.

Il s'en trouve de semblables dans loutes les grandes moquies. Yoyz un de ces apparte-ments, planche lo. (d) Yoyz la forme de quelques-unes de ces chuires, planches 10, 12 et 13. (s) Cette année a commencé le lundi 24 sep-tembre de l'année 576 de notre ère.

semée et excitera la fureur des infidè les. Et Dieu a promis sa protection à
 eeux qui auront eru et qui airront fait
 de bonnes œuvres : il leur a réservé
 le pardon de leurs fautes et uue ma gnifique récompense (1).

« Vous étes le peuple le plus excellent « qui soit sorti de la race des hommes : « vous commaudez l'équite , vous défen-« dez l'injustice, et vous croyez en Dieu. « Si les peuples qui ont des livres révéles eussent cru de même ; certes leur

sort ett été plus heureux (2).

« Certes, il habitera les temples de
Dieu, celui qui croit en Dieu et au
dernier jour : celui qui a élevé sa prière
et qui a donné l'aunône; celui qui ne
craindra jamais que Dieu seul. Il est
done vraisemblable que ceu-à seront
du nombre des étus que Deu couduit

- du nombre des étus que Deu coudiir au bonheur ternet (3). - Le prince A nou-L-A BBB., A BBB., - BBP. Du Lous. Heltenant et auni det misse pour lui la puisance, l'honneur et l'accomplissement de tous ses desirs, et qu'il lui accorde l'eternité des ruits qui l'eutellier dans la serient ordre de bâtir ette mosquie beine, ordre de bâtir ette mosquie beine, a pange des béndictions que Dieu a repandes sur la societé des musul-

 mans,
 Son but est la faveur de Dieu et le séjour de l'autre vie, s'attachant de préférence à tout ce qui peut augmenter la splendenr de la religion et l'union des fidèles.

« Son désir, en consacrant un édi-« fice à Dieu pour l'observation de ses spréeptes, la lecture de son saint livre « et la célébration de son souvenir, a « été de se conformer à ce que dit luimême ce Dieu très-saint et très-haut. « Dieu a permis qu'on lui rendit des

« Dieu a permis qu'on lui rendit des shommages dans des edifiees, et ou; « invoquera son nom, on tui adressera « des louanges le matin et le soir. Les « hommes ne seront point détournés » par le négoce et les affaires commer-« ciales du souvenir de Dieu, du devoir « de la prière et de la répartition de l'aumôue : ils craindront ce jour terrible où les occurs et les yeux seront
frappés de consternation. Or, Dieu
leur donnera une récompense bien audessus de leurs actions et il les
comblera de ses faveurs. Dieu dis-

pense les bienfaits suivant sa volonté
 et sans aucun compte (1).

 Dans le mois de Ramadân de l'annes deux cent soixante-cinq. Louange
 au Seigneur ton Dieu, il est le maître
 de la puissance et bien différent des
 fausses idoles qu'adorent les infideles.
 Que le salut aoit sur aes envoyes!
 Louange à Dieu maître souveraiu des
 mondes (2)!

mondes (2) verse tes faveurs sur Mohammed et zur la famille de Mohammed II. Regarde avec misérleorde Mohammed et la famille de Mohammed II. Benis Mohammed I. Benis Mohammed I. Benis Mohammed et la famille de Mohammed, autant et plus encore que tu n'as répandu de faveurs, de moi tu n'as répandu de faveurs, de moi lam et sur la famille d'Abraham, et je proclamerai hautement qu'a toi seul appartient la louange et l'Inomage!

L'historien el-Makryzy rapporte que, pendant la cérémonie, la mosquée fut entourée de pastilles d'ambre, qui, en brâlant, répandaient un nuage parfumé sur les musulmans en prières.

Le premier iman de cette mosquée fut le qady Bakkar, fils de Koleynah, et le premier khatib, ou prédicateur, Rabié, fils de Souleyman, célebre docteur de la secte chafeite.

art a section factor. Mohammer, fils de Abid, ouver lue ecolo publique, dans la portion du portique qui étant le plus proche de l'appartenent (Maksourah) où se tennit Ahmed din-Tuoluna, et cour, rieu voulurent sortir qu'après acour, rieu voulurent sortir qu'après qu'en de l'en voulurent sortir qu'après activités de Ahmed y assistant a vue exactifué, par l'ordré de leur père, et écriviaent les commentaires du multre, sous sa diete.

Le soir du jour de l'inauguration, Ahmed revint à la Maison du Gouvernement, y fit une seconde fois ses ablutions légales, changea de vêtements, et

(1) S. XLVIII, V. 29. (2) S. III, V. 101, 40. (3) S. IX, V. 19.

(1) S. XXIV, V. 36, 37, 38, (2) S. XXXVII, V. 180, 181, 182.

rures (2).

resta longtemps en prières dans la mosquée, rendant grâces à Dieu des bienfaits dont il l'avait comblé, et, du succès dont il avait couronne toutes ses entreprises; puis il revêtit l'architecte d'un mauteau d'honneur, lui fit donner 10,000 pièces d'or (1), et lui assigna une prasion considérable pendant toute sa

Ahmed fit ensuite construire auprès de la mosquée, mais hors de son enceinte, un réservoir et un bassin pour les ablutions légales; et il y ajouta une pharmacie, dans laquelle, tous les vendredis, se tenait un médecin, par ses ordres, pour donner des secours aux malades et aux infirmes qui viendraient à

la mosquée.

Les historiens arabes racontent deux onges d'Amnet, relativement à e monument, dans le premier, il vit une lucomment, dans le premier, il vit une luentourait la moagnet, tandis que la mèquée elle-même restait dans l'obscurit-L'Esplicateur des songes, qu'il consulta dans son inquietule, lui répondit: « Que e-sonnes; qu'illait de distruction de tout e-sonnes; qu'illait de struction de tout e-moqués seule ternit conservé. « Cett e-moqués seule ternit conservé». Cett explication fut appuyée de passages da Koran qu'il cita, et dont il fit l'application.

Bientôt un autre songe présenta à Aimer du fiel, abescendant du ciel et consumant la mosquée eutière, màs laissant inate tout ce qui l'entourait. L'explication de ce nouveau songe fut que ce temple était agreble à Dieu, et qu'il e no donnait la preuve par le feu descendant qu'el qu'il l'avait consumé : l'histoire des sacrifices de Cain et d'Abel, rapporté epidement dans le Nobel, rapporté epidement dans le Cain et d'Aporté de l'embograge les moutres de l'autre d

Au reste, l'événement sembla vouloir confirmer l'explication de ces songes; car tout le quartier qui entourait la mosquée fut détruit dans la suite; la Maison du Gouvernement, une partie du minaret place auprès de la mosquée, et le pavillon magnifique qui était au milieu, invent consumés par l'incendie, mais la mosquée elle-même fut préservée et subsiste encore de nos jours.

(I) 15,000,000 de notre monsaie.

La construction entière coûta 120,000 dynars (1); et Ahmed assigna, pour son entretien, des propriétés et des revenus considérables.

Outre les deux trésors, déjà trouvés par Ahmed de-Touloux, et qui avaient lourni à ces dépenses étonnantes et à su munificence, l'historie d'«Makryzy sième, contenant une quantité immense de pièces monayèes de l'orle plus pur; ce qui porta Ahmed à sméliorer, autant que possible, le titre de ses propres monaises, qui furent désignées dans la est employées de préférence pour les do-

Pendant la construction de la mosquée, Amagour, gouverneur de la Syrie, était mort, et son fils Aly avait hé; rité de sa place. Ahmed ébn-Touloun jugea cette occasion d'autant plus favorable, pour se rendre lui-même maître de la Syrie, que él-Mouaffeq, qui aurait pu y porter obstacle, se trouvait suffisamment occupé par la guerre contre les Zinges. Il annonça done publiquement le projet de faire la guerre anx Grecs, et rassembla, pour cette expédition sacrée, une armée considérable, à laquelle le fanatisme religieux fit réunir un grand nombre de volontaires; il écrivit ensuite au fils d'Amagour pour l'inviter à l'aider dans cette guerre, et à lui prêter serment d'obéissance, prétendant que la Syrie venait d'être jointe par le khalyfe à son gouvernement.

med den Toulous quitta l'Égypte, après en avoir laissé le gouvernement entre les mains de son fils aimé Abbas, alors âgé d'environ vingt-trois ans, et lui avoir adjoint pour l'administration, son vizir nommé comme lui Ahmed, mais plus conna sous le auronn de él-Quasety (4). Son armée se grossit encore dans la

Aly se soumit; et, vers le commen-

cement de l'an 265 de l'hégire (3), Ah-

Palestine; il y recut la soumission de Mohammed, gouverneur de Ramléh, et le (1) Environ 150,000 francs de notre monnale.

(2) Voyez ci-dessus une emprelate de cres dynars, page 66. (3) Celte année a commencé le mercredi 3 septembre de l'an 878 de nolre ère. (4) C'est-à-dire natif ou originaire de la ville de Dunsel. confirmadans son gouvernement. Arrivé a Damas, il y fut recu par Aly, qui fit faire pour lui des prieres publiques (I), et a qui il haisa ses fonctions: il en lit de l'entre de

Ses instances réitérées et ses promesses avant été inutiles, Ahmed laissa s'avancer la tête de son armée jusqu'à Skanderoun (Alexandrette), et tout à coup se jeta sur Antioche. Ses attaques contre la porte de la ville, appelée la Porte de la Mer, furent quelque temps sans effet; il commençait à perdre espérance, lorsque quelques habitants, mecontents de Sima, vinrent l'avertir que la porte opposée, du côté des montagnes, et appelée Porte de la Perse, était faible et sans défeuse. Ahmed aussitôt y porta ses troupes, et devint maître du reinpart avant l'aurore. Sima, qui était dans sa maison, réveillé par le bruit, voulut en vain combattre; il fut tué dans la mêlée; et, pendant une heure, la ville fut livrée au pillage et au massacre.

La tête de Simá fut apportée à Ahmed, qui pleura sa mort; car il avait eu autrefois avec lui des liaisons d'amitié.

L'armée s'empara ensuite de Mopsueste, d'Adanah, de Tarse, et se préparait à pousser plus lois ses conquêtes, lorsque Ahmed reçut la nouvelle que son fils alné Abbas, à qui il avait conflé legouvernement de l'Egypte, avait levé l'étendard de la rébellion, et s'était emparé de ses trésors.

Cependant, Ahmed ne voulut retourner ne Exptte qu'après avoir affermi ses affaires en Syrie; il battit Mohammed, gouverneur de Karra, puis Mousas son frere, et ne revint en Expte qu'à la fin de l'annee 265 de l'heigre (879 de l'ère chrètienne), après avoir l'aissé des forces de Loulou, qu'il chargea du commande-

(1) L'insertiou du nom d'un prince dans les prières publiques de la Khotbah, ou prédicaions solennelles du vendredi, était une reconsaissance de la suzeraineté.

ment de Dydr-Modar, d'Alep, de Hemesse et de Kinesseryn.

Abbaz, entraîne dans in révolte par de peridesconseillers, et rédoutant l'arricé de son père, s'était empare de son treor, qui renfermait environ 2,000,000 route 300,000 (2), imputables un l'est contributions à percevoir, et s'était retiré, avec ses partisans. à Gyzèn, sur la rive cocidennel de Mil : il avait fait arrêter en même temps. Ahmed ét-Omaety, l'adjoint que son père ini avait donné pour l'adeinistration des affaiches il le traintat à as suite charice.

Ne se croyant pourtant pas assez en sdreté derrière le Nil, il laissa le gouvernement de la ville à son frère Rabya, et feignant de se rendre à Alexandrie, il se porta sur Barksh.

Ahmed, voulant detourner son fils de sa perte, lui écrivit des lettres pleines de douceur, dont il chargea Bakkar, fils de Koleybah; mais cette ambassade fut sans resultat; les partisans d'Abbas ne pouvant compter, comme lui, sur l'in-dulgence paternelle, et redoutant la juste colere d'un maître irrité, l'engagèrent à s'enfoncer davantage dans l'Afrique. Il prit avec eux ce parti, l'an 267 de l'hégire (3). Les efforts qu'il fit pour ranger à son parti les chefs des tribus arabes ne réussirent qu'auprès de quelques-uns ; il écrivit aussi en vain à Ibrahym, prince aghlabite, qui régnait alors à Keyroudn (4), pour l'engager à reconnaître l'autorité qu'il prétendait avoir reçue du khalyfe sur toute l'Afrique.

La citadelle de Leptis (5), qu'il attaqua, lui ouvrit ses portes; ce qui ne l'empécha pas de lui faire subir les horreurs du pillage, du viol et du massacre. Les habitants, désespeires, s'adressèrent au prince ébadite Elias, fils de Mansour, qui, indigné, leur promit secours et vengeance.

(1) Environ 20,000,000 de notre monnaie. (2) Environ 4,500,000 francs de notre monnaie.

(3) Cette année a commencé le vendredi 13 août de l'an seu de notre ère. (4) L'ancienne Cyrène, suivant quelques au-

teurs.
(5) Cette ville, appelée Leptis Magna par les Romains, était designée par les Arabes sous le nom de Lebdah ou Leboudah. Cependant Ibrahym avait envoyé une armee à Tripoli, avec ordre d'attaquer Albas; le combat fut opinidre et dura jusqu'à la nuit.

Jusqu a la nott.

Abbas était renommé à la fois comme brave guerrier et comme bon poète; il combattit vaillamment toute la journée, et les historiens arabes nous ont conservé l'ode héroïque qu'il composa pendant la bataille.

Mais le leudemain, Élias arriva avec douze mille Ébadites, joignit ses troupes a celles d'Ibrahym, et renouvela le combat avec Abbas, qui y perdit ses meilleurs capitaines, ses plus braves soldats, ses bagages et presque tous les trésors qu'il avant emportes d'Egypte; il manqua lui-même d'être pris, et put à peine fuir jusqu'a Barkah.

Ge désastre d'un fils, quoique rehelle, affligea Eba-Touloun. Cepeudant, vers la fin de l'an 267 de l'hégire, e est-à-dire au printemps de l'an 881 de l'ere chrétienne, il envoya des troupes à Barkah, et quelques mois après, arriva lui-même à Alexandrie, a vec une armée considérable et qu'on porte à cent mille hom-

Manned & Couasety, qui s'était échape pé des mains d'Abbas, vint l'y trouver, et fut renvoyé par lui, avec des troupes, à Barkah, pour y attaque les révoltes. Ils furent battus, presque tous tues, et Abbas lui-men fut pras vivant et conduit à sou père, au milieu de l'annee 208 de l'hégire (1), Quedques jours après, lui «thòus, qu'il garda prisonnier dans son palais.

Trois mois après J'armée arriva avec les autres prisonniers, et Touloun les ayant rassemblés avec son fils, lui ordonna de couper lui-même les pieds et les mains aux principanx de ses complices; Abbas obeit. Alors son pere lui fit les reproches les plus sanglants sur une conduite aussi indigne d'un prince, ajoutant qu'il aurait dû plutôt se prosterner aux pieds de son pere, pour le supplier de l'envoyer au supplice lui-même, et de pardonner aux complices de son crime. Ensuite il ordonna, quoique les yeux remplis de larmes, qu'on lui donnât cent coups de bâton; puis le fit reconduire dans l'ap-(1) Cette année a commencé le mardi (\*\* août de l'an 881 de notre ère.

partement qui lui servait de prison. Les autres révoltés eurent la tête coupée et leurs corps furent jetés dans le Nil. Il était temps que cette guerre intes-

tine fût terminée, car l'Egyote était alors menacée d'une guerre étrangère. L'inimitié entre Ahmed et él-Mouaffeq. qui, depuis quelque temps, paraissait comme assoupie, sembla se reveiller et éclater tout à coup. La perte des trésors d'Ahmed êbn-Touloun l'avait force de mettre quelque économie dans ses dépenses et d'imposer des borues à sa munificence; cette diminution de ses largesses mécontenta quelques-uns de ses courtisans, et entre autres Loulou. qu'il avait comblé de tant de hienfaits. et à qui il avait confié le gouvernement de provinces si étendues : son mécontentement fut encore aigri par Mohammed. fils de Souleyman, qu' Amedebn-Touloun n'aimait point, et que, malgré les injonctions de son maltre, Loulou avait pris comme secrétaire à son service : aussi Ahmed, par la suite, accusait Mohammed de toutes les fautes que commettait Loulou.

Bientik, en effet, cellui-is e hisso persuder, par son secretaire, de creser d'euvoyer à Ahmef son tribut anunel; popular de prosent de traver dans son partie et er-connaître son autorite. Et-Monaffy accuzilità avec joie cette defection; mais ceux des officiers de Louise qui étaient le prévenir de cette trahion. Ahmed sentit toutes les conséquences de cette trahion. Almed demarche, et that d'alcord de rappeter Louiso à son devoir par des lettre; plei-me de prévenir de mais ses invisions furent au de pour la mais ses invisions furent au de pour la mais ses invisions furent par de pour la mais se invisions furent par la mais se invisions furent par la mais se invisions furent par la mais de pour la mais de po

Ce fut alors que le génie d'.Amed cha-Toulous concut un projet plus grand, et qui devait non-seulement le mettre à l'abried set native houtles de lé-Housef-fey, mais encore concentrer cutre use vaste empire du khalefe, en retirant ce-lai-ce de l'est de sujétion et de multile presque absoluc on son frere lavait ré-duit. Il cerivit secretauent au khalyfe d'Adomed, qu'il craignait de nouveaux complete contre la sair-cé de son neuveaux complete contre la

de l'an 881 de notre ère.

étaient prêts à prendre sa défense, et à déjouer les projets de él-Mouaffeq, en retirant leur prince de l'état de servage, pour rendre à son trône tout son éclat légitime.

La lettre d'Ahmed, portée par un présent de 100,000 dynafre (1). Ahmed pomme sit, et dai accompagnée d'un présent de 100,000 dynafre (1). Ahmed partit lui-même, Pau 500 de Phisque (2), d'une armée nombreuse, commennt avec un son list Abmer prisonnier, et la lissant le gouvernement de l'Expré entre les mains de son second dils Ahmarougal. In thislyfe de Modannee, et de paurir la thislyfe de Modannee, et de paurir la trainison de Loudou : celui-ci ne l'avait point attendu, et chit allé se pioinfre de Monaffre, parès avoir pris et pille plusiurs villee, et les armées des deux de l'Amouffre, appear avoir pris et pile plusiurs villee, et les armées des deux guerre coûtre les Zinges.

Copendant, un corps de troupes qu'Anned avait envoée en Cilies était révolté contre Khala qui le commandait, et celui-ci put à peine c'viter la mort, en s'enfuyant à Domas. Les hachies pour méconalitre l'autorité d'Ébaloulous et cesser les prières publiques pour lui : Ahmed se préparait à aller punir cette révolte, lorsqu'il reçut des lettres de tholanned, qui arrêtérent

son depart.

Ra effett, le khalyfe, mécontent de voir 
as souverlinéé réduite au seul titre 
as souverlinéé réduite au seul titre 
de Mondiffe, et tente les mains de qui 
se trouvisient toute la puissance, les trées 
avec plains la lettre d'Écon-Toulous, 
plaintes sur la position à laupelle 
plaintes sur la position à laupelle 
griffett de la conséquence Almed fit 
qu'i allaite eject dans les bras de son 
libérateur, et an conséquence Almed fit 
endre le kalyfér Andécot pour y aitendre le kalyfér.

Ce prince, voulant saisir, pour son évasion, le moment où son frère était le plus occupé par sa guerre contre les Zinges, feignit de partir pour une grande partie de chasse; mais il arriva bientôt dans le gouvernement d'Ishak, qui commandait à Moussoul et dans toute la Mésopotamie, et que Sayá, vizir de él· Monaffeq, a vait déjà informé de la fuite du khulyte, en lui ordonnaut d'employer tous les moyens pour l'arrêter.

ployer tous les moyens pour l'arrêce. Ishak vint done au-devant du khayle, lui dit sa eour et l'accompagna avec vinces soumies à Ahmad tha-l'oolour, là, il écarta adroitement une partie des gens du halayle, excita avec ruse la persudat de venir délibérer avec lui hors de la présence du khalyle, avant de remettre entre les mains d'Ahmad ter mort et celui de leur souverain : il de remettre entre les mains d'Ahmad ter sont et celui de leur souverain : il is n'y farent pas plutôt entrès, qu'ils lurent suisse et charges de fers, furent suisse et charges de fers, furent suisse et charges de fers, furent suisse et charges de fers,

Ishak alla ensuite trouver le khalyfe: Il hishak alla ensuite persualer à ce prince l'aibie de ne point changer le siège de son empire et de celui de ses pères, et de ne point abandonner son frère él-Mouaffeq, pour se confier à un ciranger. Le khalyfe se laissa donc rannene par Ishak à Sanarrah avec ceux de ses sons ui éraint rest'el live.

gens qui étaient reat-si libres. El-Moudiffe, ernignant que son frère netentât une nouvelle-entreprise, lui donna des gardes et récompens Jahak en lui donnant tous les gouvernements d'.b-n-Touloux, de manière que son autorité devait s'étendre sur toutes les provinnes de l'empre, depuis baghad jusqu'à l'extremité de l'Afrique; en signe de cette investiture, il lui dounn deux épées tant deux épées ), indiquant par là nouvoir sur l'Orient et l'Occile de nouvoir sur l'Orient et l'Occile nouvoir sur l'orient et l'Occi

pouvoir aur l'Orient et l'Occident.

se pouvoir aur l'Orient et l'Occident.

se prévance trompée, rassembla Damis,
à la fla de l'an 299 de l'hejaire (883 de
l'ere chritienne), tous les quéys. les
udenas et les scheryfs c'une provincent

de l'an 299 de l'hejaire (883 de
l'ere privaire les provincents de
la dédité qu'il d'evait à son frere, attenté
à sa liberté, et que le kluslyfe, réduit au

sort le plus miserable, passait est triste
l'an dédité qu'il d'evait à son frere, attenté
à sa liberté, et que le kluslyfe, réduit au

port le price solemelle, se l'active le l'estate
après la price solemelle, le kluste
exposerait la situation molleureuse d'au

vation et la perté de son oppressur.

<sup>(1) 1,500.000</sup> francs de notre monnaie. (2) Cetteannée a commencé le samedi 21 juillet de l'an 862 de notre ère.

Une décision fut aussi rendue par l'asremblée pour déclarer él-Mouaffee rehelle au khaijé él-Motamed, et l'exclure de la succession au trône; en même temps, Ahmed fit proclamer que toute obsessance envers él-Mouaffee devenait un crime, et qu'une guerre sacrée contre lui était un devoir général.

Quelques personnages de l'assemblée réusèrent cependant de souscrire ces aetes, entreautres Bakkar, qui demanda qu'une lettre du khalyfe èl-Notamed confirmăt les faits allegués par Ebn-Touloun, et révoquât expressement l'acte par lèque il i avait étable !-Mouaffeq son

successeur.

Ahmed s'emporta, et répondit que élMotamed n'était pas libre, qu'au reste
Bakkar demeurerait en prison, jusqu'à
ce qu'on pût recevoir du khalyfe cette
lettre qu'attendait sa décision.

L'acte fut souscrit par les autres membres de l'assemblée, qui se gardèrent de persister dans leur première détermination, et la proclamation solennelle en eut lieu dans les principales mosquées de

El-Mouaffeq, furieux à cette nouvelle, força le faible khalyfe, malgré son amitié pour Ebn-Touloun, à prononcer contre lui l'anathème et à le faire proclamer dans toutes les mosquées de l'Irak.

Ahmed, à son tour, fil piblier dans ses provinces l'anabieme contre de Mouaffer, et envoya une annuée pour s'emparer ville, Morous, en prévint sur un'el-champ et Mouaffea, qui se hista d'envoyer des troupes dans l'Irak : leur genéral, Djafor, batti les Expptiens, en tus un grand nombre, et il ucer thef prisonnier. Alors nombre, all nicer thef prisonnier. Alors for producenter. Alors for the produce the surface of the found for the produce the surface of the found Mekke.

Cet échec ne fut pas toutefois assecconsidérable pour decurrer - Ahmed de ses autres entreprises: il s'avança en Cilicie pour éculfre et punir les séditions qui y avaient éclaté. En passant à Damas, il fit rétablir et couvrir d'un dôme elevé le tombrau du khalyfe Mocaouyah, que les Abbassides avaient déruit; il y fit placer des lampes, et y établit des lecteurs du Koran.

De là, il se rendit à Adanalı, pour châtier Bazmaz qui en était gouver-

neur, et qui avait répondu avec dédain aux lettres par lesquelles il l'invitait à reconnaître son autorite. Le gouverneur d'Adanah avait fait arrêter les envoyés d'Ebn-Touloun, et celui-ci, irrité, se hâta d'assiéger la ville avec un nombreux corps d'armée; mais Bazmaz détourna les eaux du fleuve Cydnus, et les eaux ravageant, au milieu de l'hiver, le camp des assiégeants, un grand nombre de soldats périt par ce fléau imprévu. réuni aux rigueurs du froid et aux intempéries de la saison. Ahmed fut donc force de lever le siege; et, remettant à une autre époque sa vengeance contre Bazmaz, il courut au secours d'autres provinces que menaçait l'invasion des Grecs : il réunit donc ses troupes et les conduisit sur-le-champ à Mopsueste et à Antioche.

Cest à Anische que l'attendait le direct faid des adesince; ayant lu une grande quantité de lait de buffle, et a sante en ayant souffer, il negligre les aufs du molècni nérvieus ayagu l'hépahje les aufs du molècni nérvieus ayagu l'hépahje les proposes de la company de

A son arrivée, il sentit encore son état empirer; et, ayant appelé auprès de lui les médecias de la ville, il les menaça de la mort, s'ils n'employaient tout leur soin pour le guerir.

som pour le guerri.

Mais les trouble.

Mais les trouble diversement de l'acceptant de l'accept de des soits que réclamait as sante. Un descendant du kiupfe dily, Ahmedebn-Mod-allah, apprenant la mabaid d'Ébn-Doubon, crut la circonistance frourable partie du Soyd se laissa entraîner partie de l'acceptant de l'acceptant de la l'acceptant de l'ac

Le rétablissement de l'ordre dans l'intérieur fut suivi de l'espoir d'une paix prochaine avec les ennemis exterieurs, qui avaient manifesté contre Ahmed con-Touloun une haine si violente, et, en apparence, si irréconciliable.

El-Mouaffeq venait, après une guerre longue et fatigante, de terminer heureusement son expedition contre les Zinges. Dégoûté des combats et des vicissitudes de la guerre, peut-être aussi sentant affaiblir par le temps son inimitié envers Ahmed ébn-Touloun, il résolut de chercher à se préserver d'une nouvelle guerre par des negociations. La puissance d'Ahmed n'avait pas cesse de paraître redoutable à el-Monaffeq; mais sa maladie, qui pouvait d'ailleurs n'être qu'une feinte, paraissait, si elle était réelle, avoir du calmer ses sentiments haineux, et lui faire désirer enfin un repos auquel él-Mouaffeq aspiruit tant lui-même : au surplus, la victoire remportée sur les Zinges ôtait à ces ouvertures pacifiques tout soupçon

de crainte et de faiblesse. El-Mouaffeq chargea done Sayd ben-Mokhalled et quelques autres de ses confidents, d'écrire à Ahmed ébn-Touloun, et, en lul faisant sentir légèrement les torts qu'il avait ens dans cette querelle, de l'amener adroitement à une réconciliation. Les lettres furent écrites dans ce sens; mais, quoiqu'elles fussent censées écrites à l'insu de él-Mouaffeq et sans son autorisation. Ahmed ébn-Touloun ne put se laisser tromper par cette précaution diplomatique. Il reconnut que le frère du khalife seul les avait dictées, et, regardant cette démarche comme nne satisfaction sufilsante. il se montra lui-même porté à accueillir favorablement les ouvertures qui lui étalent faites.

Sex réponses anonocèrent done una disposition à Poubil des torts respectifs, et au rétablissement de la bonne intelligence, si d'hountfegedécianti publiquement, qu'il renonçuit à son ressentiment de aire atteque. Ét-bounffeu, en lisant cette correspondance, juges boen qu'Abutef des - Poulous avait recomme qu'Abutef des - Poulous avait recomme prenant alors le parti de les avouer, il prenant alors le parti de les avouer, il lu-même à Ahnuted qu'il se repentate lu-même à Ahnuted qu'il se repentate ses anciens procédés envers loit, qu'il étouffait dans son œur tout sentiment d'inimité, et que, désirant trouver dans son ennemi réconcilié une réciprocité de sentiments, il le priait de luien donner l'assurance par une réponse authentique à sa declaration officielle.

Le khalyfe él-Molamed vit avec plaisir la récoucilistion des deux rivaux, et écrivit lui-même à Ahmed ébn-Toulous une lettre, tracée de sa propre main, pour lui intimer l'ordre de vivre doréavant en bonne intelligence avec son fére él-Mouaffe, et lui annoncer qui illevait solennellement l'annéthème qui avait été précédemment lanée contre lui.

Cis dermitres dejebless furent conficeblaturan, fils d'Italy; muis elles n'arriviernt en Expte qu'après la mort d'Amaed d'on. Fondura. La santé de ce dernier declinait de plus en plus; les douleurs d'estonac que lui varia culticia de la boisson de lait de buffle, avaient des accompagnes d'une filter et violente et d'un affaiblissement général avaure evuel de ysaemetre se piquir bientiti une evuel de ysaemetre se piquir bientiti tion, et abattit presque entièrement tottes ser forces viales.

Voyant approcher le terme de sa vie. il eut recours aux prières de toutes les religions qui étaient établies dans les États soumis à sa puissance. Par ses ordres, les musulmans avec le Koran, les juifs avec le Pentateuque et les Psaumes, les chrétiens avec l'Evangile, sortirent de la ville et se rendirent sur le mont Mokattam pour y adresser à Dieu leurs supplieations. Les maltres d'école assistaient à ces cérémonies religieuses à la tête des enfants dont l'instruction était confiée à leurs soins : des lectures publiques du Koran avaient lieu sans interruption dans toutes les mosquées; d'abondantes aumones étaient répandues sur les pauvres, avec la plus grande

profusion.

Enlin, ne pouvant plus douter que sa dernière heure allait sonner, « Grand « Dieu! s'écria-t-il, ayez pitié de votre « serviteur; daignez apprésier celui qui « n'a iamais su s'évaluer lui-même, et

« jugez-le dans votre elémence! »
Il répéta alors la formule sacrée « Il
« n'y a point d'autre Dieu que Dieu, »
Mahomet est l'apôtre de Dieu. » Et
aussitôt après il readit le deroier soupir.

6º Livraison. (ÉGYPTE MODERNE.)

Peu d'instants avant de mourir, il avait fait sortir de prison le docteur Bahkar; mais ce malheureux vieillard ne joult pas lonstreups de la liberté qu'il venait de lui rendre; environ un mois après la mort d'Ebn-Touloux, il mournt lui-même et fut enterré auprès de Fostatt, où son tombeau est encore vénéré.

La mort d'Ahmed tôn-Toulous eut lien le dimanche dixième jour du mois de Dou-l-Kadéh, onzième mois des masulmans. dans l'an 270 (1) de l'hégire (11 mai de l'an 884 de lère chrétienne); et ce prince fut enterré sur le mont Mokatizin.

Le khalyte et Motamed apprits a mort par le retour de Hassan ben-Itaf, et en ressentit une vive affliction. Les historiens arabes rapportent meme une élegie qu'il composa à cette occasion, et qui prouve qu'il était plus habile dans l'art de la poèsie que dans la science du

gouvernement.

Ahmed ébn-Touloun avait ainsi régné environ dix-huit aus, avec des succès divers: mais sa fortune, soutenue par son génie, n'avait fait que s'accroître par les obstacles mêmes qui semblaient devoir arrêter son agrandissement, et ses dernières années avaient été brillantes de tout l'éclat de la richesse et de la puissance. Son héritage renfermait des tresors immenses, s'élevant à plus de 10,000,000 de dynars (2), des ainas considerables d'armes et de provisions militaires, sept mille esclaves armés, vingt-quatre mille autres esclaves, et un plus graud nombre de chevaux, de mu-lets, de chameaux et d'autres bêtes de somme

S'il fallait en croire quelques historiena arabes, sous son regne, les produits de l'Expyte se seraient montés à 100,000,000 de pièces d'or (3); mais des auteurs, noins exagérés, réduisent cette évaluation à la dixieme partie.

C'est lui qui fit hâtir à Jaffa la première citadelle qui ait défendu cette ville, avant lui dépourvue de fortifications; et la ville de Sour, l'ancienne Tyr, lui doit son entière reconstruction.

(1) Cette année a commence le jeudi 11 juilles de l'an 883 de notre ère.

(3) 150, 600, 900 de notre monsaie. (3) 1, 500, 000, 000 de notre monsaie. Quoiqu'il ne fit lagé que de cinquante ana, il laissait apres lui trente trois enfants, dont dix-sept fils et seize filles; il avait fondé son pouvoir d'une mauière assez solide pour qu'il dit espèrer, en le transmettant à ses descendants, que ceux-ci suzraient le conserver et établir en Expte et en Syrie sa dynastie d'une mauière inchraulable.

maniere inebraulable.
Tout semblatt, en effet, présager
qu'une puissance, fondée sous ces heureux auspices, a pries avoir surmonté,
contre toute attente, les premiers écueits
contre toute attente, les premiers écueits
dant longetimps que marcher de succès
en succès. Tout devait faire croire que,
en succès. Tout devait faire croire que,
en succès. Tout devait faire croire que,
en concrè leine roule, les symptômes
de cette decaderoe inéritable à tous les
morat les plus formidables monaches
pour en faire renaître d'autres de leurs
ruines.

Cependant, à peine vingt-deux ans serouls écoules depuis la mort d'Ahmed ébn-Toulonn, que sa dynastie, fondée par tant de peine et de persévérance, se verra renversée du faite de son pouvoir, et que sa nombreuse famille sera entièrement éteinte dans le massacre général de ses descendants.

## CHAPITRE IX.

Klomensych mendet å klaped des Tottolen—Myref å fallas- "Wile af Di qu'ayah, — Le patriarde Mallayi. — Patria de Kloma-Klomenska de Mallayi. — Patria de Kloma-Klomenska de Mallayi. — Patria de Kloma-Klomenska de Mallayi. — Myref de Mallayi. — Myref de Mallayi. — Myref de Mallayi. — Anthonada. — Tritia. — Mallay del la lide de Klomenska vere le klabij. — Anthonada. — Tritia. — Mallay del la lide de Klomenska vere le klabij. — Anthonada. — Handayi. — Anthonada. — Handayi. — Mallayi. — Mallayi

Khomarowyah, fils d'Ahmed ebn-Tou-

ions, succida à la puissance de son piera, sussitéd après as nort, dans le mois de Dou-l-Quielt de l'an 270 de l'heigre [584 de l'ere chreisenne.) Il étail se de vinita anactavait pris le surmon d'About-le de l'estant de l

Il avaltetà appelé au trone, non-sentement par les dermies ordrers de son ples mourant, mais encore par les sufingues unanimes de l'armée, donti était l'idole, et à laquelle son frère sule d'hoz n'inspirat ausun intéré: 46bez, d'ailleurs, était encore dans la prison où son pero l'avait fait renferner apres sa révolte; et le souvenir de cette enmirelle entreprise sui attiratt encore une

haine generale.
Aussi, à peine Khomarovyah: fut-il
installé, que plusieurs de ses conseillers,
et entre autres Abou-Abd-Allah, agrirent
avec tant de force auprès du nouveau
souverain, qu'ils lui arracherent l'ordre
de la mort de son frère.

Cependant, suivant quelques historiens arabes, Ahmed ébn-Touloun, avant de mourir, avait fait sortir Abbas de la prison où il le retenait, lui avait pardonné sa rébellion et l'avait revêtu d'un manteau d'honneur; on ajoute même qu'en déclarant Khomarouyah son héritier au trône d'Égypte, il avait accordé à Abbas le gouvernement général de la Syrie et des provinces circonvoisines, comme un lief relevant de son frère Khomarowyah, envers lequel il l'exhorta à toujours conserver une fidèle obeissance. Quoi qu'il en soit de ces deux versions, il paraît toujours certain qu' Abbas ne jouit jamais de cette faveur, et perdit la vie en Egypte, par les ordres qui furent extorques à son frère.

Excepté cet acte de faiblesse barbare, tout annone dans Koomarouyah, qu'shmed ebn-Toulous aurait en lui un digne auccesseur; il refusa d'établir le siège de son empire à Fostatt, et le fixa au milieu même de ses soldats, dans la noyelle ville qu'shmed avait fait cons-

truire pour eux, et qui avait reçu de lui le nom d'él-Oatayah.

Un des premiers ordres qu'il donna, en s'occupant du gouvernement de l'Égypte, fut la réparation d'une injustice, commise par son père, ou par les agents de son alministration.

L'église d'Alexandrie était gouvernée, depuis l'an 268 de l'hégire, par le patriarche Mikhayl: il avait destitue un évêque, nommé Saka, pour sa mauvaise conduite et ses infractions à la discipline ecclésiastique; celui-ci ne respirant que la vengeance, était accouru à Fostatt reclamer l'autorité d'Amed ébn-Touloun, et avait accusé le patriarche de posseder secrétement des richesses immenses. Ahmed preparait alors son expédition de Syrie, et son trésor était épuisé : il fit venir le patriarche, et prétendant que les moines chrétiens ne devaient possèder que l'habit et la nourri-ture, il lui enjoignit de verser, dans les coffres de ses finances, les trèsors considérables dont il était détenteur. Ce fut en vain que le patriarche attesta la fausseté de cette assertion, présentée par Saka; il fut jeté, avec un de ses diacres, nommé Ebn-él-Mondir, dans une étroite prison, où il fut resserré pendant un an. Yohanna et Ibrahym, fils de Moussa, qui étaient secrétaires d'Ahmed ébu-Touloun, obtinrent cependant, sur leur caution, que le patriarche serait remis en liberte, sous la condition d'une somme considerable, qu'il devait faire paver par les chrétiens qui étaient sous sa juri-diction. Le patriarche souscrivit donc une obligation de 20,000 dynars (1)

qu'il e engagea l'averser en deux époques. Le premier paisement ne put se faire qu'avec poine et au moyen l'emprunts réglises; cut les rédevances et la contribution par tête, que le patriarche etatit de le consiste de la contribution par tête, que le patriarche etactaient les ni avoir fourni les soumes metaient les ni avoir fourni les soumes nicialent les dispossits qu'il requit, de conferer, moyennant des sommes firées, les dispossits qu'il requit, de conferer, moyennant des sommes firées, les dis épicopits qu'il requit, de concomme une simonie bilimable. Hors comme une simonie bilimable. Hors d'est de satisfaire à ses engagemus,

<sup>(1:</sup> Environ 300,000 france.

le patriarche, qui s'était retiré au couvent de Sointe-Marie, pris Karr-ét-chama, dans les environs de l'ostatt, fut reconduit en prison; et il y gémissait encore, lorsque la mort d'Ahmed éba-Touloun arriva. Khomarouyah pensa qu'il était just de lui rendre la liberte et de le décharger du reste de son oblication, qui fut annulée.

Ne voulant rien innover dans le gouvermente que son pier avait établi, Khomarouyah confirma chacun dans son grade et dans son emplo, laissa le commandement des armées de Syrie à Abou-Abb.-Albah, et celui des autres armées à Soad-èt-Jyaar. En même temps, et afin de mieux s'assurer des provinces de la Syrie, il y envoya des taisseaux de guerre pour croises ruy elsecôtes.

Tranquille à l'extérieur, il s'occupa de l'interieur de l'Egypte, et employa une partie des trésors qu'il avait hérités de son père à des constructions nouvelles et à des embellissements de son palais, dont la description, telle que nous l'ont transmise les ecrivains arabes, surcasse absolument toute crovance.

En effet, s'il faut les en croire, outre un grand nombre de bâtiments élevés par ses ordres dans la ville, Khomarouyah avait fait construire le palais le plus magnifique, entouré de vastes jardins, plus admirables encore, où se trouvait rénni tout ce qui pouvait flatter la mollesse des princes orientaux. On y était entièrement à l'abri des chaleurs. si insupportables en Egypte; les fleurs des parterres présentaient, dans la disposition de leurs compartiments, des dessins agréables ou des passages du Koran. Le trone des arbres était revêtu d'une enveloppe de cuivre doré, recélant des tuyaux qui formaient au dehors plusieurs fontaines autour de l'arbre. Ici une immense tour de bois, peuplée de toutes sortes d'oiseaux; là des salons, resplendissants d'or et d'azur, étaient ornés de statues portant des couronnes d'or, des pendants d'oreilles de même métal, couvertes de pierreries et habillées des étoffes les plus riches. Ces statues étaient les portraits du prince et de ses femmes (1).

Un belvédère élégant procurait la vue (1) Celle particularité est remarquable, car les représentations de figures humaines sont sevèrement proscrités par la religion musulanane. entières du palais, des jardins, de la rille, du Nil, de la campagne et du désert. Une ménagerie, dont chaque loge avait son bassin en marbre, renfer mait toutes les espèces des animaux féroces, que le prince ainsait à faire combattre les uns contre les autres, en présence de sa cour.

Enfia, on voyait, au milieu d'une colonnade de marbre, dont les chapiteaux étaient en argent, un vaste bassin de cinquante coudées (1) de dimension, rempli de vif argent. La lumière du sociell, de la lune et des étoltes produisait un effre merveilleux, en se refléchissant dans ce la extraordinaire. Des anneux dans ce la extraordinaire. Des anneux à annener à sa surface un immenae coussin, rempli d'air, sur l'equel le prioce

Cependant, un orage grondait au loin et était prêt à fondre sur sa tête. AbouMod-Allah, qui svait pris possession de 
son gouvernement de Syrie, ne fut pas 
longtemps sans craindre que Khomarowyah ne se repentit de l'action cruelle 
à laquelle il avait été entraîné, et qu'il 
une vengeance sur le principal conseiller 
du meurtre de son frère.

sensuel était bercé avec delices.

Quelque brillant que fôt le posto qui sbou-Abd-Allah avait conservé. il considéra que ce poste même, l'éloignant de la cour et de la faveur du prince, le laissait en butte aux attaques des ennemis qui pouvaient vouloir profiter de son absence : il crut que son intérêt lui commandait de chercher un nouvel appui dans ét-Mourifer, dont il

supposait l'ancienne inimitié plutôt assonpie qu'éteinte.

Il éerivit donc à ce prince; et, en parlant avec mépris du jeune Khomarouyah, qu'il représentait comme un effeniné, uniquement occupé de ses plaisirs, il réussit, par des suggestions perfides, à réveiller, dans lecœur de el-Monaffeq, le désir de tenter une nouvelle attaure.

Les hostilités recommencèrent donc; et, l'an 271 de l'hégire (2), il y eut uno grande bataille entre Ahmed, fils de él-Mouaffeq, et Khomarouyah, fils d'Ah-

(1) Environ quinze toises (29 mètres.) (2) Cette année a commence le lundi 29 Juin de l'an 884 de notre ère. med ebn-Touloun, semblant hériter l'un et l'autre de la haine que leurs pères s'étaient portée. Ce fils de él-Mouaffea deviut par la suite khalyfe, sous le nom d'él-Motadded-b-illah.

Ce combat des deux princes ennemis eut lieu entre Damas et Ramléh (1): le succès en fut vraiment extraordinaire : en effet, pendant le combat, Khomarouyah, croyant ses adversaires vainqueurs et tout espoir perdu pourlui, prit la fuite avec le corps qui l'accompagnait, et ne se crut en súreté que lorsqu'il arriva aux frontières d'Egypte. Cependant, le reste de l'armée, ignorant la terreur panique et la fuite de son général, tint ferme et battit les ennemis. Ahmed, fils d'el-Mouaffeq, ignorant également la retraite de A homarouyah, prit luimême la fuite.

Ces singulières circonstances ont porté quelques historiens arabes à attri-buer la victoire de cette jouruée aux troupes d'el-Monaffeq. Ce combat est appelé par les Orientaux Quagat-él-Taouahyn, combat des meules, ou donné daus

un lieu où il y avait des meules.

Ahmed, lils d'él-Mouaffeq, revint avec quelques troupes à Damas et dès lors donna ordre à son secretaire, Khateb-Ahmed, fils de Mohammed-él-Ouasety, de lui faire connaître et d'arrêter ceux qui s'étaient déclarés d'un parti opposé au sien. On amena donc devant lui Yezyd, fils d'Abd el-Samad, et Abou-Zarah-et Demechqy. Il leur fit de violents reproches d'avoir participé à l'anathème et à la déposition qui avaient été proclames, dans la mosquée, contre son pere el-Movaffeq, par les ordres d'Ahmed ébn-Touloun; ensuite il les fit charger de fers et conduire en prison.

Cette guerre entre A homarouyah et el-Mouaffeq n'eut pas d'autres suites : bientôt même la bonne intelligence se rétablit tellement entre ces deux princes qu'on trouve des monnaies de cette époque portant à la fois les noms du khalife el-Motamed, de son frère el-Mouaffeq et de Ahomarouyah (2).

Le khalyfat étant devenu vacant par

(1) Bourgade située près de Damas, et qu'il ne faut pas confondre avec une ville du même nom placée sur les frontieres de la Patesline et de l'Egypie. (2) Moanaie de l'an 276 de l'hégire (889 de l'ère

la mort d'él-Motamed-ala-Allah, arrivée dans la quarante-troisième année de son règne, l'an 279 de l'hégire (1), Ahmed, fils d'él-Mouaffeq, mort l'année précédente, monta sur le trône, sous le nom de él-Motadded b-illah. Khomaronyah crut utile aux intérêts de sa politiq consolider sa paix avec le nouveau kha lyfe; et, la même année, il envoya en ambassade d'Egypte à Baglidad, Hosseyn. fils d' Abd-Allah , plus connu par le surnom d'Ebn-Gassar. Cet envoyé apporta au khalyfe de grands presents de la part de son maître; il était chargé, en outre. de promettre que l'Égypte paierait au khalyfe un tribut annuel de 200,000 dynars (2), et d'en payer 300,000 (3) pour les années antérieures.

Le khalyfe, en retour, accorda à Khomarouyah l'investiture, pour trente ans, de toutes les provinces qui avaient été dans sa possession, ou dans celle de son pere. Il lui envova aussi le sabre, les vêtements d'honneur et les autres insignes qui étaient la marque de l'autorité qu'il lui confiait. Ce droit d'investiture était le seul qui restât alors aux khalyfes de leur ancienne autorité souveraine. Vovant toutes leurs provinces, occupées par des chefs audacieux, souvent même inconnus, qui se révoltaient contre lenr puissance, ils croyaient la rétablir en leur accordant l'inféodation des pays

dont ceux-ci s'étaient rendus les maîtres. Les tributs qu'ils imposaieut en même temps aux princes en faveur desquels ils sedessaisissaient ainsi de leurs droits, n'étaient que des stipulations de pure forme et leur étaient rarement payés autrement que par quelques présents. Le premier paiement de Khomarougah fut exact; les autres le furent

vulgaire), portant le nom des trois princes.



de l'an 892 de l'ere vulgaire. (2) Environ 3,000,000 de france.

(3) 4,500,000 francs.

moins et s'arriérèrent de plus en plus. Cependant Khomarouyah, désirant s'assurer qu'à l'avenir rien ne pourrait interrompre la bonne intelligence entre le khalyfe et lui, avait conilé à son ambassadeur une autre mission, celle de proposer le mariage de sa fille Qut-fenneud (goutte de rosée) avec le fills d'el-Motadded.

Le khalife accepta la proposition pour lui-même : les noces se célebrérent avec un luxe extraordinaire, et dont les historiens arabes font un récit merveilleux.

Ayant aiusi cimente ses relations amicales avec le khalfe, Khomarougoh pensa à s'àggandir du côte de l'empire des Græss, et à employer contre eux en des Græss, et à employer contre eux redait inutiles. Par sen ordreis, Tabadij ben-Djosif, nomeà aussi par que decivialna Teghandja, qu'il avait etable pouverneur de Damas, a'Sarança, abre qui corpo d'armèe, de Tarses, sur l'extres des Græss, battir les troupes qu'il experience par l'active par l'a

La fin de l'année 282 de l'hégire (1), ui avait vu célébrer les heureuses noces du khalyfe et de Qotr-én-neda, fut marquée par la mort fatale de son père A'homarouyah, assassiné à Damas; il avait appris que les femmes de son harem entretenaient des intrigues amoureuses avec quelques-uns des principanx domestiques de son palais, et les admettaient même à partager leur lit. Il annonca donc la résolution de vérifier les faits et de punir sévérement les compables; ceux-ci, effraves de cette determination, et voulant éviter les suites qu'ils en redoutaient, ne trouvèrent d'autre parti à prendre que celui de conspirer, avec les femmes leurs complices, contre la vie de leur sonverain. Ce matheureux prince fut donc égorgé dans son lit, pendant une des nuits du mois de Doul-Hagéh.

Telle est la manière dont les historiens racontent la mort de Khomarouyah, mais les annales des Arabes chretiens assignent à cet assassinat des causes bien différentes.

Un grand nombre de domestiques

(1) Cette année a commencé le dimanche 3
mars de l'an 805 de l'ère chrétienne.

de palis fut soupcomé de complicité dans cet assassinit; plus de vingt, qui furent trouvés les plus coupables et à qui la torture arracha l'avec de leur crime, furent condamnés à perdre la tête. Le corp de Khomarowyh fut transporté en Egypte, et inhumés sur le de son père Ahmed chan-Touloun; son règue avait été de douze ous et dix-huit jours.

Aussitôt après la mort de Khomarouyath, les principaux de l'armée prétèrent serment à Geych son fils, surnommé Abou-1-asaker, c'éct-à-dire, père des soldats, jeune enfant qui n'avait pas encore atteint l'âge de la puberté; son règne ne fut pas long et ne

dura que neuf mois.

L'an 283 de l'hégire (1), Takadj ben-Djouf, qui avait conservé le gouverne-ment de Damas, refusa de reconnaître l'autorité de Geych dans cette province; bientôt après, les soldats d'Égypte se révoltèrent à leur tour contre ce malheureux prince, mécontents de voir le trône d'Ahmed &bn-Touloun occupé par un enfant; et ils le rendaient responsable des fautes que commirent les imprudents conseillers qui s'étaient emparés de son ieune esprit et gouvernaient en son nom : on lui reprochalt surtout d'avoir privé de leurs fonctions et de leurs dignités les officiers qui avaient en la confiance d'Ahmed et que son père Khomarowyah avait conservés, et de les avoir remplacés par des hommes vils et méprisables, dont il s'étalt entouré, et qui seuls avaient le droit de l'approcher.

Geych fut massacrédanscette émeute; son palais fut dévasté et la ville pillée et incendiée.

Les chefs de la révolte proclamèrent eependant Haroun, fils de Khomarouyah et frère de Geych, comme successeur du prince qu'ils vensient d'immoler.

L'historien él-Maray nous apprend que le khalyfe él-Motaided confirma à daroun l'investiture de l'Egypte et des autres provinces, moyennant la promesse d'un tribut annuel de 1,000,000 de dynars (2).

(1) Cette année a commencé le jeudi 19 février de l'an 886 de l'ère vulgaire. (2) 15,000,000 de Iranes. En cette annee, le perfide Loulous, qui, per sa trahison, avait été le prineipal instigateur de la haine d'él-Mouafige coatre Ahmed d'én-Touloun, et de la cruelle guerre qui en avait été la suite, cos a reparaître ne Egypte, oil mourut hientôt apres; il était alors reduit à plus profonde missee, et avait été dépoullé de tous ses hiens par él-Mouaffeq lui-même.

Il avait, comme nous l'avons vu ei-dessus, réuni ses troupes à celles d'él-Mougffeq, et cette réunion n'avait pas peu aide celui-ci à terminer heureusement sa guerre contre les Zinges; le celèbre Kemaléd-dya assure même que le elief de ces peuples fut tué par la main même de Loulon.

Ahmed ébn-Touloun, à son arrivée en Syrie, n'avait pu réussir à s'emparer de Loulou; mais celui-ci, dans son évasion, avait kussé à Damas son harem et une grande partie de sea richessea. Ahmed a'en était emparé, et, à son retour en Egypte, avait fait vendre comme esclaves, au bazar de Fostatt, les enfants, les femmes et les concubines du traitre qu'il n'avait pu saisir. Celui-ci, pleurant chagrin et de rage en apprenant cette nouvelle, était alle trouver el-Mouaffeq, et lui avait demande la permission d'emmener avee lui ses troupes, jurant de soumettre l'Egypte et de tirer d'Ahmed ébn-Touloun une erueile vengeance.

Mais les uégociations étaient deja entamées entre él-Mouaffeq et ébn-Touloun; attendant leur issue et la réponse d'Ebn-Touloun, él-Mouaffeq se contenta d'accueillir Loulou, de le revêtir d'un manteau d'honneur, mais ne lui fit que des promesses vaines et illusoires. Un prince aussi habile que el-Mouaffey devait, en effet, bien se garder de mettre des forces a la disposition d'un traître, dont la perfidie lui avait été profitable, mais pour lequel il ne pouvait s'empêcher de sentir le plus profoud mepris et la defiance la plus fondée; il avait même l'intention de le livrer à Ahmed ébn-Touloun comme le gage d'une réconciliation aiucère.

Apres la mort d'Ahmed ébn-Touloun, ét-Bhouaffeq garda encore Loulou pendant trois ans a son service; mais ensuite il le mit entièrement dans sa disgrâce, le fit charger de fers, et le dépouilla de tous ses biens. Loulou fit de vaines remontrances, attestant que aes richesses étaient son seul crine. Il vieut, pendant quelque temps, dans un eutier dendment, et vint enfin eu figypte amontrer le spectacle de la punitun qui est immanquablement riservée à l'ingratisade et à la peridié.

Haroun n'avait pas encore regné plus d'un an, lorsqu'en l'au 284 (1) la fortun commença à lui être contraire. Les genéraux et les autres chefs de ses troupes et de son administration perdaient peu à peu de leur soumission et de leur obeissance: cessant enfin de respecter les ordres émanés du trône, ils troublaient le gouvernement au gré de leur caprice et de l'autorité arbitraire qu'ils s'arrogeaient. Cette insubordination et cet esprit de révolte avaient pour principal moteur et pour chef Takadi, bis de Djouf, qui s'était depuis si longtemps maintenu dans le gouvernement de Damas.

L'an 385 de l'hégire (2), les désordres qui déchirient les provinces dont se composit la sourerainet de flarone, ne pirent rester incomans au habsife ét-de prodier de ces circonatuses, pour faire renters sous ou autorité immediate cette portion de l'ancien donaine cles shall-s'es, que d'outres eironatusnes, pour habsifes, que d'outres eironatusnes en avaient séparés: il 8 avança donc vers la stantife de l'ancient d'outre eironatusnes en avaient séparés: il 8 avança donc vers la creconit le serment de lidélité du pouvenur Mohammed éton-Almed éton-l'amed fon-l'amed pouvenur Mohammed éton-Almed fon-l'amed pouvenur Mohammed eton-Almed fon d'amed fon l'amed fon l'amed

Harous, effravé de est demonstrations hostiles, et redoutant plus encore les ennemis intérieurs, dont les rebellions partielles le meaçaient continuellement prit le parti de ş'adresser au khalyfe de Modaded lui-nième; il le supplia done de vouloir bien recevoir en possession et de retenir, sous la puissance du khalyfest, ces provinces qui, dhauqu object de puis en plus au fait de plus en plus au faithe subtorité. de plus en plus au faithe subtorité.

(4) Cette année a commencé le mardi 8 fetrier de l'an 807 de notre cre. (3) Cette année a commencé le samedi 28 janvier de l'an 898 de notre ère. Cette demande était accompagnée des ordres de Harous, pour les gouverneurs qui commandaient en son nom à Kinezzeryn et dans tout l'Aouassen (1), leur enjoignant de reinettre ces places entre les mains du kladyfe. Celui-ci, acceptant cette transmission de droits, se hâta de prendre possession des renises qui lui étaient faites, et de s'y faire pré-

ter serment de fidélité.

L'an 289 de l'hégire (2) ajouta encore aux embarras qui assiégeaient *Haroum*. Dépouillé d'une portion de ses États qu'il avait été obligé de ceder lui-même, peu

paporatie u due portoine se sansa qui act é obligé de céder lai-même, peu sur de la portion qui lui restait fidéle en apparencé, il y vit encore fondre les hordes des Karmates qui se répandirent, comme de nombreux éssaims, sur la plus grande partie de la Syrie (3).

Takadj, fils de Djouf, gouverneur de Damas, s'efforça de les repousser et ne put les contenir qu'avec peine.

L'an 290 de l'hégire (d) vit s'augmentre la force de ces sectaires rebelles, qui battirent les troupes de l'akadj, et osient assiègre la ville de Damas elle-mème. A cette nouvelle les armées de la Syrie es rassembléernt, et, attaquant les Karmates, elles vincent à bout de les mettre en déroute, après avoir tue leur che l'Ashya, qu'ils nomunaient leur cheykh.

L'année 292 de l'hégire (5) fut marquée par les événements qui, mettant fin à la dynastie des Toulonides, firent rentrer entre les mains des khalyfes le reste de la Syrie et l'Égypte entière.

Le khalyfé qui était alors sur le trône, était ét.Moktaly-b-illad qui, depuis un an, avait succèdé à él-Moladded; il voulut signaler le commencement de son règne par la prompte exécution des desseins formés sur l'Egypte et la Syrie par son prédécesseur. L'armée du khalyfe s'avança en Syrie sous le commandement de Mohammed, fils de Souleyma; ce général, devenu bientôt matier de Damas, ne tarda pas à attaquer l'Egypte elle-nième et à pénétrer jusque sous les murs de la capitale. Haroun se présenta pour la défendre.

et livra plusieurs combats; mais les partianas de Harovan étaient en petit nombre, et chaque jour les voyait encore diminuer, par la défection qui, apres chaque combat, faisait passer de ses rangs dans ceux du khalyfe une multitude de geus faibles et peu offectionnés, que la rerainte des événements ultérieurs entralnait facilement à la désertion et à la perfujé.

Pius malheureusement encore, le camp peu considerable qui resta réuni autour de ses drapeaux, devint le théâtre de la dissension et de la discorde : les haines qui s'y déclarrent firent naître des querelles continuelles et l'enanglaiterent chaque jour par des meurres. He manglaiterent chaque jour par des meurres de mondresses de la piut de present de la consideration de la considerat

Le règne de Harown avait duré neuf années, toutes marquées par le malheur et par le désastre. S'il faut en croire d'haray et quelques autres historiens, son oncle pateniel ne fut pas étranger au meutre de ce malheureur prince; est oncle était. About 1- Magaza-Sman que equeus historiens nomment Chaydon; fils nombreux qu'avait laissés. Ahmed éta-Touloun.

Aussiót après la mort de l'Aroan, Man le renplaça pour tenir les rênes du gouvernement; mais elles lui échappérent presque usuitó. Son autorife dutgénéralement méconnue, et les généraux de deses troupes traiterent claican en particulier avec Mohammed élon-Souleyunh, pour leur propre safret. A près in règa de quelques jours seulement, voyant and contract de l'aron tout, esper de faire une défeuse, utile, Sinda, à son tour, s'empressa de sounettre a Mohammed, et celui-ci

(1) dessumes signific pieces (rentières, (c) Cette ausse de commence in enercredi 16 décombre de l'an 801 de l'ere chreticione.

The comment of the comment

(1) 3t décembre de l'an 904 de l'ère chrétienne.

lui accorda la vie et le pardon en recevant son serment. Cependant, Sindn, ne se eroyant pas

en sureté, tant qu'il resterait entre les mains de son vainqueur, s'echappa de son camp pendant la nuit, et ne put être decouvert dans sa fuite, malgre les recherches qui en furent faites.

Au reste, ces derniers événements sont racontés avec quelques variantes par différents historiens; et, suivant él-Maray, Sinda, qu'il accuse de ne s'être placé sur le trone que par le meurtre de son noveu, aurait été puni de son crime par un autre assassinat, dont il aurait été la victime lui-même, dix jours seulement apres le premier.

Ainsi se termina, en ce dernier prince, la dynastie brillante, mais éphémère, des Toulonides, qui avait duré en tout trente-

sept ans et quelques mois, Mohammed ébn-Souleyman se rendit maltre, en peu de temps, de l'Égypte entière, et il fit arrêter tout le reste des descendants d'Ahmed ébn-Touloun; il les dépouilla de tous leurs biens; ct, lorsqu'il écrivit au khalyfe él-Moktafyb-illah, à Baghdad, pour lui faire part de ees heureux succes en Egypte, il lui envoya, en même temps, chargés de fers, dix des principaux de cette mallieureuse famille. Tous ces événements furent terminés avant la fin de safar, second mois de cette année.

Pendant cette conquête de l'Egypte, les Karmates, profitant de l'éloignement des troupes envoyées à cette expédition, recommencerent à se remuer en Syrie. A cette nouvelle, Mohammed &bn-Souleymán partit pour Baghdad en laissant la garde de l'Égypte à l'armée du khalyfe; mais les esprits n'étaient pas encore assez soumis au nouvel ordre de choses, et le pays ne pouvait pas être regardé comme antièrement pacifié.

Un rebelle, nommé él-Kalandjy, yexcita beaucoup de troubles. Cette révolte fut étoufiée par Ahmed ébn-Kyglag, gouverneur de la Syrie, qui, pour y mettre ordre, partit de Damas, avec toutes les tronpes du khalyfe qui étaient sous son commandement. Les Karmates profitèrent encore de son absence pour attaquer Damas et s'avancer jusqu'a Tabaryéh (Tybériade), qu'ils saccagèrent; mais, craignant de s'approcher trop de l'Egypte et d'y trouver des forces redoutables prêtes à les attaquer, ils revinrent sur leurs pas, et tournérent leurs ravages du côté de Koufah. La guerre des Karmates se portant alors sur un théâtre éloigné de la Syrie et de l'Égypte, devint étrangère à ces deux provinces.

El-Moklafy-b-illah, redevenu maître de l'Égypte, lui donna pour gouverneur Yssa-él-Nouchary. Trois ans après, ce khalyfe mourut le lundi 13 du mois de Dou-l-Oadeh (1), de l'an 295 de l'hégire (2), âgé de treute et un ans et trois mois, après avoir regné six ans, sept mois et vingtdeux jours.

Le frere d'él-Moktafy, âgé de treize ans seulement, fut proclamé comme khalyfe le jour même de la mort de son frère. sous le nom d'él-Moqtader-b-illah

Ce jeune prince ne lit d'abord aucun changement dans l'administration des provinces. Yssa-él-Nouchary conserva donc pendant la première année du nouveau regne le gouvernement de l'Égypte, que lui avait donné le khalyfe éf-Moktafy. Cependant, quelque temps après il fut obligé de céder la place à Moham-med, fils d'Aly-él-Khalydjy; rétabli peu de mois après, il administra de nouveau l'Égypte, pendant environ trois ans, et dans le mois de Chaaban de l'an 297 de l'hégire (3), le khalyfe le remplaça par Mekny, affrauchi du khalyfe él-Motadded-b-illah et surnomme, par cette raison, el-Motaddedy; mais au bout de cinq ans, il le déposa, l'au 302 de l'hégire (4), et nomma, pour lui succéder au gouvernement de l'Euvpte, Ibont-Hassan-Zeky, qui avait le double surnom d'el-Aouar, parcequ'il était borgne(5), et d'él-Roumy, parce qu'il était Grec d'origine. Celui-ci administra également l'Égypte

12 septembre 908 de notre ère. (1) 12 septembre 00n de noure erc. (2) Cette année a commence le lundi 12 octobre de l'an 907 de notre ere.
(3) Celte année a commencé le mercredi 20 septembre de l'an 901 de notre ère.

(4) Cette année a commencé le mercredi 27 juillet de l'an 913 de notre ere.

(6) Les Orientaux n'ont aucnne répugnance révevoir leurs aurnoms de que que imperfer-lton corporelle. Le vizir d'Al-Manoum (dail sur-nommé. Ahonat (le loucin); le médecin de ce klasife Aousself (l'imberbe). Plusieurs vizirs de l'empire ottoman n'oul été connus que sous le surnam de Topal (boileux ) et le nom du fament Tamerian est lui-même forme de son nom propre Tymour et de son surnom Lenk qui signifie boiteux en persan.

pendant cinq ans; mals il mourut dans le mois de Raby él-Aouel de l'an 307 (1), et son prédécesseur Mekny fut rappelé une seconde fois au gouvernement de l'Égypte.

Ge gouverneur ne jouit de ce rappel que peu de temps; bientôt il fut depossédé de ces hautes fonctions par Teghin, qui mourut quelque temps après. En mourant Teghin laissait un fils, nommé Mohammed, qui, profitant des troubles dont l'empire était agite, s'empara du

gouvernement sans en avoir reçu l'autorisation du khalyfe.

El: Moglader-bi-lida venait d'être tué à Baghdad, peudant la prière du soir. le merredi 28 du mois de Chaoual de l'an 320 de l'hegire (2). Il étail àge de trenthuit ans environ et avait regné vingt-quatre ans, onze mois et seize jours (3). Il avait eu pour successeur son frère d'echer-bi-lidah, troisième fils du khalyfe ét-Motaddet-bi-lidah.

Le nouveau khalyfe voulut punir l'usurpation de Mohammed-ébn-Teghin, et donna le gonvernement de l'Egypte à Abou-Beker-Mohammed-ébn-Takadj, in par la suite, y devint le fondateur d'une nouvelle dynastie, qui a régné sur

l'Égypte et sur la Syrie.

Abou-Beker-Mohammed était Ills de Takadi, alors gouverneur de Damas, et était né à Baghdad l'an 268 de l'hégire (4); son perc, originaire de Ferganah, et dout la famille faisait partie d'une des tribus turkes, avaitété! un desprinquaxémirs des princes toulonides et, après la des-

Cette année a commencé le joudi à Julis de l'an 919 de l'ère chrétienne.
 Cette année a commencé le vendredi 1a janvier de l'an 932 de l'ère chrétienne.
 Monnaie du khalyte Bi-Moquater-b-illah, de l'an 316 de l'hégire (907 de l'ère chrétienne).



(4) Celle année a commencé le mardi 1<sup>ee</sup> août de l'an 881 de l'ère chrelienne.

truction de leur dynastie, il était resté en Égypte, où il occupaitune charge dans le gouvernement : quelques intrigues l'avaient forcé de se retirer en Syrie, où il rassembla tous ceux qui lui étaient restés attachés.

Il avait pris d'abord du service dans les armées du khalyfe, et l'avait rendu maître de la ville de Ramiéh. Ce fut alors qu'il avait chères pour récomment

alors qu'il avait obtenu pour récompense le gouvernement de Damas.

Son fils Abou-Beker-Mohammed n'alla point en Egypte prendre possession du gouvernement dont il venalt d'être revêtu, et n'en posséda même le titre que pendant un mois. Le khalyfe nomma en sa place Ahmed fils de Kyglag, l'an 321 de l'hégire (1). Mais de grands troubles agitèrent l'empire à cette époque, et se firent sentir jusqu'en Egypte. Après un règne d'un an, six mois et six jours seulement, el-Qaher-b-illah fut depose du khalyfat, le mercredi 5 du mois de Gemany-él-Aouel, de l'an 322 de l'hégire (2); et le lendemain, son neveu Raddy-b-illah, fils d'el-Mogtader, fut proclamé khalyfe.

Le nouveau souverain déposa le gouverireur que son oncle avait nomme , et rétablit, l'an 323 de l'hégire (3), Mohammed-ébn-Takad, qui, cette fois, se rendit dans son gouvernement. Ahmed-ébn-Rylga préhas de le laisser entrer en possession , et la querelle entre les deux competiteurs fut deidée par la force des armes. Battu en plusieurs rencontres, Ahmed-ébn-Rylga fut forcé des er etirer avec ceur de son parti à Bartaca Afrique, d'où il passa ensuite à Qay-

Cette ville de la Cyrénaïque, et les côtes de la Mauritanie qui en dépendent, rézient alors sous la domination d'une dynastie indépendante des khalyfes abbassides de Baghdad, et qui portait le nom de Fattymite. Les Fatymites fai-

(1) Celte année à commencé le mardl 1<sup>st</sup> janvier de l'an 933 de l'êre chrétienne.
(2) Celte année à commence le dimanche décembre de l'au 933 de l'ère chrétienne.
(3) Celte année à commencé le jeuid 11 décem

bre de l'an 204 de notre erc.

(3) Romplogant l'annéeume Cyrène, mais conroule à quelque distance des ruines de cette première ville, sur l'emplacement même de l'ancienne Aphroldism. l'an 46 de l'heighte (666 de notre ère), sous le khalyfe Mosonyah qui avait conquis et détruit l'ancienne Cyrène.

salent partie de la tribu de Koramak; sortie des montagnes qui svoisinent la ville de Fez, à l'extremilé occidentale de l'Afrique; prétendant descendre en droite ligne d'Ismayl, sixième imâm de la race d' Aly, et par conséquent du Prophète par Fatyme, sa fille, dont ils avaient pris feur surnom (1), feurs chefs avaient, des l'an 269 de l'hégire (2), commencé à etendre leur puissance, dans les parties occidentales de l'Afrique, sur les débris des dynasties des Aglabites et des Édrissites, qui, avant eux, avaient seconé le joug de l'obéissance, tant envers les khalyfes abbassides de Baghdad qu'envers les Ommyades d'Espagne. Poussant leurs conquêtes de plus en

plus vessus extra conjugates do pius em plus vessus extra con la lan 200 (3) de Phegire, lie cluf de la 120 (3) de Phegire, lie cluf de la 120 (3) de Phegire, lie cluf de la 120 (4) de

Ainsi, l'empire del islamisme se voyait partage entre trois dynasties de khalyfes, régnant à la fois et s'attribuant chaeun les droits exclusifs de la légitiunité; les kladyfes Ommyades d'Espagne, les Abbassides de Baghdad, et les l'atymites de Qayrouña.

Des lors, convoitant la possession de l'Egypte, le nouveau khalyfe fatymite avait fornie le dessein d'arraeler cette belle province à la suzeraineté de ses antagonistes les khalyfes abbassides de Baghdad.

Trois ans après son avénement, l'an 300 de l'hegire (6), il fit marcher contre

(1) On les a aussi nommés Ismaéliens, Obeydiens, Alvies. (2) Cette année a commencé le samedi 31 julilet de l'an sez de notre ère. (3) Cette année a commencé le vendredi 23 mars de l'an més de notre ère.

let de l'an 282 de noire éee.

(3) Celte année a counsemoi le vendred; 23
mars de l'an 280 de notre ére.

(4) Abé-d'alth signifie, comme on sait, servileur de Dieu; il chauges depuis ca nom en celui
d'Obeyd-althá (pelli servitare de Dieu;
), (5) Cetts année a commence le vendred; 30
septembre de l'an 260 de fere chrellemen.

(6) Cetta année a commencé le mardi 18 août de l'an 912 de notre ère. l'Égypte quarante mille hommes, formant trois armées différentes. Cette réunion de forces lui donnait l'espérance de voir bientôt cette riche contree réunie à ses précédentes conquêtes.

Mais le khalyfe él-Moqtader-b-tllah avait prévu les desseins d'él-Mahadu ; des troupes avaient été réunies en assez grand nombre pour mettre l'Égypte à l'abri de cette formidable attaque : les trois armées d'invasion éprouverent trois défaites, et furent repoussées non-seulement des environs du Kaire, où uue de ces divisions s'était portée, mais encore hors du territoire égyptien. Cependant, si les troupes abbassides garantirent l'interieur de l'Egypte de l'invasion des Fatymites, elles ne purent empécher ceux-ci de s'emparer d'Alexandrie, qui resta quelque temps entre leurs mains, mais qu'ils furent bientôt contraints d'évacuer

Ce triple eicher force Obegle Minisch Mchady à ajourner ses projets auf 12gypte; mais, ne trouvant pas le siège de as puissance convenablement place à Chyronain, il fonda une nouvelle ville qui a appela des no non, Adhadaghei; il dit de cette nouvelle ville sia capitale provisoire sus d'mastie, qui ne devatt pourtrait pas ses d'mastie, qui ne devatt pout de dre pour capitale que la capitale de l'Egypte elle-maine que la capitale de l'Egypte elle-maine.

Ces projets ne purent avoir leur accomplissement ni par les mains d'Obeyd-Allah, ni par celles de ses deux premiers successeurs.

Neanmoins, une seconde expédition, qu'il entreprit coutre l'Egypte, fut plus heureuse et lui valut la possession delinitive d'Alexandrie et du Fayoum.

Après un règne de vingt-six ans, Obeyd-Allah-el-Mahady, âgc de soisantetrois ans, était mort à Roukadah, l'an 322 de l'hégire (934 de l'ere chrétienne). Sou ills thoud de l'ere chrétienne).

Sou llis Abou-l-Qassem-Mohammed, qui prit le surnoun d'él-Qayem-be-amr-lllah, c'est-à-dire, établi par l'ordre de Dieu, lui succéda dans ses grands des seins comme dans sa puissance.

Non-seulement le nouveau khalyfe fatymite avait conservé les conquêtes de son père, mais il les avait encore étendues, et semblait brûler du désir de les pousser plus loin encore. Ce fut auprès de ce prince que Ahmed

Ce fut auprès de ce prince que Ahmed ébn-Kiglag, chassé de l'Égypte par Abou-

Beker-Mohammed-ébn-Takadj, vint chercher un asile : avide de vengeance. il pressael-Oayem-be-amr-Illah de marcher sur l'Egypte et de s'en emparer ; celui-ci, trouvant cette proposition conforme à ses desseins d'agrandissement, s'apprétait à la mettre à exécution, lorsue Mohammed ébn-Takadj, informé de ces préparatifs d'invasion, y mit obstacle par l'envoi de corps de troupes nombreuses sur toute la frontière occidentale. Cependant, il ne put empêcher les Fatymites de conserver Alexandrie, d'envoyer leurs partis jusqu'aux portes de Fostatt, et d'occuper une assez grande partie du Sayd.

El-Qayem be-amr-illah, ne se sentant pas encore assez fort pour attaquer l'Exppte, fut obligé d'ajourner ses proiets de destruction sur l'empire des

khalifes abbassides.

Les provinces de cet empire étaient, à cette époque, devenues la proie d'un grand nombre de petits princes qui avaient profité de la faiblesse du khalvfat pour se déclarer souverains indépendants : la Syrie, une partie de l'Arabie et les arrondissements voisins étaient ravagés par les Karmates; le Khorassân et le Mâ-ouerâ-ên-nahar (l'ancienne Transoxiane) avaient été enlevés par les princes Samanides, l'Espagne par les Ommyades, l'Afrique par les Fatamytes, la Mésopotamie et le Diar-bekir par les Hamadanites, la Perse par les Bouides; il ne restait donc plus aux khalyfes abbassides que Baghdad, quelques provinces voisines et l'Égypte. Celle-ci ne tarda pas à leur échapper.

Le couverneur d'Éxpute, Abou-liekermohammed-d-h-Takadi, vorant la dissolution presque entière de l'empire de l'Islamisne, voulut en tirre sa part a son tour; il se déclara indépendant; et, l'an 224 de l'higire (1), et rop falble halvife fut oblige de le confirmer dans son temps la Syrie entière, qu'il n'était plus en état de lui reprendre. Mon-lieker-Mohammed ébn-Takadi

prit alors le surnom d'el-Ekhchyd, qui était le titre des rois de Ferghanah, dont il prétendait descendre, et qui signille, dans la langue de cette contrée,

 Celle anuée a commencé le lundi 30 novembre de l'an 935 de notre ère. roi des rois. C'est de ce surnom que la dynastie dont Abou-Beker-Mohammed ebn-Takadj fut le fondateur, a été appelée dynastie des Ekkehydiles.

Quatre ans apres, Jan 220 de Inheire (1), et la layre de Handay-bellada ayant donne la charge d'Emprel de Partie (1), et la layre de Handay de Handay et ol finche est princes des princes à Johannmed ebn-Rayy, et olfficier, non content de la moment, passa seve des troppe en Syrie, et en chassa Badra, l'eutenant de Mohammedd-Hichchyd, Clui-ci-partit aussitot de l'Expute, où il laissa le gouvernement cutre les mains de son gouvernement cutre les mains de son mah, dont les troupes de Mohammed de Contrale de l'Estate de Mohammed de Contrale de Mohammed.

Cependant, par l'entremise de quelques émirs, un accommodement pacifique cut lieu entre eux; et Mohammed el-Ekchyd reprit le chenin de Fostatt; mais il v étai à peine arrivé, qu'il apprit que Mohammed-ebn-Rayg était scrti de nouveau de Damas, et se dispossit à marcher vers l'Egypte avec son annee. Cette rupture obligea Mohammed-ely

Cette rupture obliges. Mohammedd-Ehkhchyd de vewin promptement ensyrie; il rencontra l'avait garde ennemie son alled rolle futinise en desordre; mais son alled rolle futinise en desordre; mais te centre, qui l'emmandat, inti ferrue. Il commandat, inti ferrue. Il commandat, inti ferrue. Damas, laissaut cinq ceuts prisonniers entre les mains de Mahammed-d-Ekhchyd, qui prit possession de Rantlett. Houssein, second riere del Ehkchyd.

avait perdu la vie dans le combat. Malgrè l'etat hostile qui subsistait entre les deux armées, Mohammed-ébi-Ragy envoya à Mohammed-éb-Ekhehyd son propre fils, chargé de complinents de condolèance sur la perte qu'il venait de faire, et porteur de propositions de paix.

Mohaimmed-el-Ekhchyd accueillit le filis de son ennemi avec distinction, et le fit revétir d'uu manteau d'bonneur; il consentit ensuite è faire la cession de Damas, moyemant un tribut annuel de 140,000 pieces d'or (2) et la remise entre ses mains de toute la partie de la Palestine, qui activalit depuis Ramileh jusqu'aux frontieres de l'Egypte.

(1) Cette année a commencé le vendredi 18 ctobre de l'an 939 de notre ère. (2) Environ 2,100,000 francs de notre monnaie Après avoir terminé tous les arrangements relatifs à ce traité, Mohammedd-Ekhchyd rentra en Égypte, l'an 329 de l'hégire (1).

Le khalife el-Rad y-b-illah mourut le 6 du mois de Raby-l-Aouel de cette même année; il n'était âgé que de trente ann, et avait régné six ans, dix mois et dix jours (2); il eut pour successeur son frère Abou-Ishaq-ibrahym, qui, en montant sur le trône, prit le surnom d'él-Moi-

tagg-b-illah.
Mohammat-t-Ehhchyd so fit reconaltre, I su 330 de l'heigre (3), comme Princed Egypte par le nouveau khalyfe.
Quelque temps après, il apprit que son venualt d'être ut par les Hamadanties; revails d'être ut par les Hamadanties; profitsant decette occasion pour recouvre provinces dans lui sur airt, fait cession par son traite, il se hâta d'entrer en Syret en revrince tac Egypte qu'après avoir reprir Donnas, les places qui en départs de la contraite de la contrait

Voyant alors sa puissance suffisamment affermie, lan 331 de l'hégire (4), il fit reconnaître, par ses émirs et par toute la milice, son fils Abou-l-Qassem Mahmoud, surnommé Abou-Hour, pour son successeur.

L'amnée suivante, 332 de l'hégire (5), vit éclater de grands troubles à Baghdad : la charge d'Empré-l'Omrà, donnée, suivant le caprice des milices turkes, aux principaux d'entre eux, étoit devenue un pouvoir supérieur à celui des khalyfes. Un Turk, nommé Tou-

(1) Cette année a commencé le mardi 6 octobre de l'an 94º de notre ère.
(2) Monnaie du khalyle El-Raddy-5-illah, de l'an 22s de l'hégire (\$33 de notre ère).



(3) Cette enniée a commencé le dimanche 20 septembre de l'an 931 de notre ère. (4) Cette année a commencé le jeufi 15 septembre de l'an 952 de notre ère. (5) Cette année a commence le lundi 4 septembre de l'an 913 de notre ère.

soun, qui en était alors revêtu, avait tellement opprimé le khalvfe él-Mottagy, que celui-ci s'était vu obligé de quitter sa capitale et de se retirer à Moussoul : de la il implora le secours de Nasser-ed-Doulah et de Seyf-êd-Doulah, princes de la maison d'Hamadan (1). Ceux-ci rassemblerent leurs forces et marchèrent, avec le khalyfe, contre Baghdad; mais ils furent battus par Tonzoun et contraints de se retirer à Moussoul. Le khalyfe temoigna sa reconnaissance aux princes hamadanites, en les revêtant d'un manteau d'honneur; c'étaient, depuis longtemps, les seuls présents que ces souverains de l'islamisme pouvaient faire.

De là il passa à Rakkah, où il recut de Touzoun Linvitation de revenir à Baghdad. Le khalyfe, voyant les Hamadanites, ses défenseurs, découragés, résolut d'accepter les offres de l'Emyr-él-Omra; mais, à cette nouvelle, Mohammed-él Ekhchyd se håta de se rendre à Rakkah, et offrit à el-Mottagy l'Égypte pour retraite. Lekhalvfe refusa ces offres : seulement Mohammed-él-Ékhchud obtint de lui, en lui promettant de lui fournir tout l'argent qui lui serait nécessaire, qu'il n'irait point à Baghdad se livrer entre les mains de Touzoun. Alors celui-ci, craignant que le khalyfe ne trouvât des défenseurs puissants, vint se jeter à ses pieds, lui rendit tous les respects dus au souverain de l'islamisme et le remmena à Baghdad; mais, à peine y fut-il arrivé, qu'il déposa le malheureux khalyfe , le 20 du mois de Safar de l'an 333 de l'hegire (2), après un règne de quatre ans et onze mois.

Touzona remplaça el-Mottayy par le fils de ce khalyte, "bön-l-Qussen: "bdu-sllah, qui prit, en montant sur le trône, le surnom de el-Mostakfy-b-illah, c'est-à-dire, celui qui trouve en Dieu sa suffisance. Ce jeune prince ne tarda pas à êtru-depost à no tour le 22 de Gemady.—le l'any de l'an 334 de l'heigire (3), après avoir régné seulement seize mois et deux.

jours. Il fut remplacé par son oncie Abou-l-

(1) Le nom du premier de ces princes signifie le Défenseur de l'Empire; celui du second, l'Épée de l'Empire. (2) Cette année a commencé le samedi 24 août de l'an 944 de notre ère.

(3) Cette année a commencé le mero août de l'an 946 de notre ère. Abbas-él-Fåddel, troisième fils du khalvfe el-Montader. Le nouveau khalyfe prit, en montant sur le trone, le titre d'él-Mottyb-illah, et réussit à se mainteuir sur ce trône pendant près de trente années (1); mais il fut le dernier des khalyfes abbassides dont l'Égypte reconnut la suzeral-

Après le départ de él-Mollagy pour Baglidad, malgre ses instances aupres de ce prince faible, Mohammed-él-Ekhchud avait sejourné quelque temps à Damas, et avait ensuite repris le chemin de l'Egypte; aussitôt Seuf-éd-Doulah marcha sur Haleb (Alep), où commandait, au nom de Mohammed-El-Ekhchyd, Yanes-él-Mounnefy; il prit cette ville, poursuivit ensuite Ibrahymél-Oukayly, général des troupes égyptiennes, et le battit entre Sarmyn et Maarrah : il s'enipara ensuite de Damas, qui appartenait aussi a Mohammedel-Ekhchyd; mais ses vexations et ses violences indignérent les habitants, qui solliciterent vivement Mohammed-él-Ekhchyd de venir à leur secours.

Aussitot ce prince fit partir pour la Svrie Kafour, celui de ses affranchis dans lequel il avait le plus de confiance, et mit sous ses ordres un corps de troupes nombreuses. Seyf-éd-Doulah marcha audevant de lui, et les deux armées se rencontrèrent en présence l'une de l'autre un vendredi. Comme ce jour est la fête hebdomadaire des musulmans, les troupes, hamadanites, prétextant qu'il n'était pas permis de combattre, abandonnèrent leur camp et se dispersèrent dans les campagnes environnantes: Kafour, moins serupuleux, les surprit, les mit en déroute et eur enleva tous leurs bagages. Seuf-éd-Doulah s'enfuit à la hâte a Hemesse; mais, s'y voyant poursuivi, il décampa et arriva

(1) Monnaie du khalyfe Él-Motty-b-illah, de



par Hamah a Rostou : Kafour l'y reioignit; mais Seuf-éd-Doulah, attendant son ennemi de pied ferme, l'obligea à repasser le pont de Rostou, dans un tel désordre, que la plus grande partie des soldats égyptiens y fut noyée dans la rivière d'Assy : quatre mille prisonniers et tous les bagages restèrent entre les mains des Hamadanites, et Lafour s'enfuit à Hemesse et de là à Damas.

Informe de ces désastres, Mohammedel-Ekhchud quitta l'Egypte, et vint, avec une forte armée, à Maarrah. Seyf-éd-Doulah, déterminé à décider cette guerre par un eoup de desespoir, mit d'abord en súreté ses trésors, ses bagages, ses esclaves et son harein, en les reuvoyant derrière lui en Mésopotamie; puis il marchadroit à él-Ekhchyd, qui avait pris position à Kinesseryn. Mohammed-él-Ekhchyd se tint prêt a reponsser cette attaque : il partagea ses troupes en deux corps, mit à l'avant-garde tous ceux qui avaient des lances, et se fint lui-même à l'arrière-garde avec un corps de dix mille hommes d'élite. Seyf-éd-Doulah attaqua le premier corps et le mit en déroute; mais l'arrière-garde tint ferme; et sa résistance empêcha Mohammed el-Ékhchyd d'être entièrement battu. Seyf-éd-Doulah ne remporta d'autre avantage que la prise des bagages de son ennemi.

Les deux armées se séparèrent après un combat aussi peu décisif; et Seuf-éd-Doulah alla a Maubedi, en rompit le pont, et, entrant dans la Mésopotamie, il se porta sur Rakkah.; mais Mohammed-él-Ekhchyd yétait déja enposition, et les deux arniées, n'étant séparées que par l'Euphrate, restèrent ainsi plusieurs jours en présence.

Ouelques négociations s'entamèrent. et elles furent suivies de la conclusion de la paix. Les conditions de cet accommodement furent que Alep , Hemesse et la Mésopotamie apportiendraient à Seufed-Doulah, et que tout le pays, depuis Henresse jusqu'aux frontières de l'Arabie, resterait à Mohammed-él-Ékhchyd. Un fossé fut ereusé entre Djouchna et Lebouah, pour déterminer la séparation des deux États, aux endroits ou la disposition du sol ne présentait pas de limites naturelles.

Pour eimenter cette paix, solennelle-

ment jurke, Seyfeld-Doulah épousa la fille de Mohammed-el-Ehkhelyd, et les deux princes s'en retourièrent chaeun dans leurs États. Cependant, cette paix fut presque aussitôt rompue par les Hainadanites, et el-Ehkhelyd, revenant sur ses pas, les battit en plusieurs rencontres, et leur reprit la ville d'Alep.

Ainsi, l'an 334 de l'hégire avait été fécond en événements importants et fut encore signalé par la mort de Mohammed-el-Ekhchyd., Ce prince mourut à Da-mas, dans le mois de Dou-l-Hagéh, dernier mois de cette année. Il était âgé de soixante ans, et avait régné onze ans, trois mois et deux jours. Il fut enterré à Jérusalem. Mohammed-el-Ekhchud se fit remarquer par de grandes qualités, surtout par ses talents militaires Brave sans témérité, calculant ses chances avec perspicacité, il savait en proliter avec une habileté admirable; d'un autre edté. Il était si défiant et si timide, dans l'intérieur de son palais, qu'il y avait réuni un corps de huit mille esclaves armés, dont mille montaient la garde chaque jour. Il ne passait jamais une nuit entière dans le même appartement ni dans la même tente, et l'on ignorait toujours l'endroit où li dormait.

toujours l'endroit ou il dormait.

Ce prince pouvait mettre, dit-on, sur
pied quatre cent mille hommes. Quolèules historieris ne nous fassent pas connaître précisément les limites de compire et qu'elles aient ét variables à
diverses époques, on peut, cependant, juger que son royaume, comme celul des
Toulonides, ses précieres seurs, s'étendait
ur l'Expre, la Palestine, la Syrie, la
Mésopolamie, jusqu'à l'Euphrate, et
compresait même une grande portion

de l'Arabie (1).

Les chrétiens orientaux l'accusent de n'avoir subvenu aux dépenses de ces ar
(1) Monnaie de Mohammed-ét-Ekhehen de



mées si nombreuses, qu'en les persécutant et exigeant d'eux de grandes sommes, pour le pavement desquelles ils furent obligés de vendre beaucoup de biens appartenant à leurs églises.

Mais, si nousen devons croire un historien, d'autant plus digne de foi qu'il était contemporain, ces dépenses furent couvertes par les trésors dont Mohammed-él-Ékhchyd fit la découverte.

med-di-Richelyd Bi in dicouverte.

The refet, d'Assaoudy, proporte
que Nohammed-di-Richelyd socqueit
que Nohammed-di-Richelyd socqueit
rains qui renfermaient les tombeaux
avec ardeur de la fomilié des souterrains qui renfermaient les tombeaux
des les tresors. Ce prince, sjoute-t-lil, ils
e-renser profondement; et on parvin
dans un endroit de rest tombeaux qui
ment décorées : on y trouv des liquiment décorées : on y trouv des liquires de vieillaris, de jeunes gens, de
femmes et d'enfants, dont le travail
des pierces preisues; leurs visages,
aux uns étaient d'or, aux autres d'argent, etc. ...

Ce fait, attesté par un témoin contemporain, paraît admissible, en faisant toutefois justice de l'exagération orientale.

Il eut pour successeur son fils Abou-l-Qassem-Mohammed, surnommé Abou-Hour (2). Ce prince n'était qu'un enfant, et Kafour, ministre favori de son père, fut obligé de prendre la régence.

Kafjour taişî un celatar noir, qui Manmedét-Ekholyd avil a toleté pour la somme modique de dix-huit pieces d'or (3). Kafjour avil de l'intelligence, avil de l'intelligence, se baire cittinguez de son naître, dont il segan les homes grides. La nollesse de race n'est connue dans l'Orient que pour la famille du Prophète; le mérite, qui peut se rencoutrer dans le syitec, porte souvern aux premières phese de l'État. en même aux mières phese de l'État. en même aux fencidition. Tel fui l'apannez de Kafour.

(1) Cette année a commencé le samedi 4 avrit de l'an 957 de notre ere.

(2) Ce surnom est, dans un des dialectes orientanx de la langue torke, la traduction du nom de Mohammed et signifie lonable.

(3) Environ deux cent solxante et dix francs de notre monnaie. Il avait l'âme grande, aiusa les sciences et protégea les savants; il combla de bienfaits les poètes, qui le louerent outre mesure, tant que durerent ses langesses, mais qui écrivirent coutre lui de violentes satires, dès que sa munificence se ralentit.

Ceprediant, Seyf-éd-Douleh, avantapris I mort de Mohammed-Ekhchyd et le départ d'Abou-Hour, crut l'occasion favorable de dépoulier son beau-ferre : il mar ha done sur Damas et s'en rendit marcha done sur Damas et s'en rendit moitre; mais le tidele Adjour accourat il labtiti. Seyf-éd-Douleh, quis était avance insuess à Ramble, le poursuivit jusqu'à Rakkah, et reprit Damas, avant que son ennemi cet et le temps de s'y af-

fermir. Le reste du règne d'Abou-Hour fut tranquille, graces à la vigilance et à la bonne administration de Kafour. L'an 345 de l'hégire (2), le roi de Nubie fit une irruption dans les contrées qui appartenaient à l'Egypte; il s'avança jusqu'à Assouth (l'ancienne Syène), qu'il ravagea et livra au pillage. Kafour expédia aussitot ses troupes par terre et par des bâtiments sur le Nil; en même temps un corps, qu'il fit embarquer sur la mer de Oolsoum (la mer Rouge), devait descendre sur la côte méridionale, prendre l'ennemi à revers et lui conper toute retraita; les Nubiens, ainsi pris en tête et en queue, furent battus et forces de se retirer, en laissant entre les mains des Egyp-

(1) Cette année a commence le dimanche 2 aoul de l'an 916 de notre ére
(2) Cette année a commencé le mardi 15 avril de l'an 956 de notre ére. tiens leur forteresse de Rym (maintenant lbrim), située à cinquante lieues au-dessus d'Assouán.

sus a Assouan.

Aucan autre événement ne signala le règne d'Abou-Hour, qui, après avoir occupé le trône pendant quatorze ans et dix jours, mourut dans le mois de Dou-l-Qadeh de l'an 349 de l'hégire (1), laisant pour successeur son frère Mu, sur-

nommé Abou-l-Hassan. Le règne d'Abou-l-Hassan-Aly, deuxième fils de Mohammed-l-l-khkchyd, dura cinq ans, deux mois et deux jours. Son nom, comme celui d'Abou-Hour, son frère et son prédècesseur, est peu connu duis l'histoire, qui n'enfait mention qu'en disant qu'ils ont règné.

Kafour conserva sous ce prince la régence comme sous Abou-Hour. Les deux seuls événements de quelque importance qui se rattachent à son règue.

sont les suivants.

Lan 3.32 de. Phécire (2), Pfegyue, eprovavus les famine cruelle. Le Ni, (I Janke precidente, n'était monté qu'à quinze coudées, se élevar, cetta annee, quinze coudées, se élevar, cetta annee, crue liandifisante, et baissi sublicement, saus arrorse les terres. La disette fit souffire l'Égypte, ainsi que les provinces que dépendant, pendant neul rainnées que dépendant, pendant neul rainnées que dépendant pendant neul rainnées lui-même était en proie aux agitations à claux craintes d'on funeste avenir désunion se déclarant entre le prince capant, dous-élanats. My et le régent crapant, dous-élanats. My et le régent des la resultation de la régent de régent de la régent r

À ces maux intérieurs vint encore se joindre la guerre étrangère. L'an 354 de l'hégire (3), les Grees de Constantinople, où régunt alors l'empereur Niciphore Phocas, entrèrent, sous la conduite de ce prince, en Syrie, avec des forces considétables. Ils se rendirent m vitres d'Alep, qui appartennit alors aux Hamadanites, et hattirent Seyf-éd-Doulah, qui s'était jeté à leur rencontre.

Dalym-êl-Oukaz'ı, gouverneur de Damas, au nom des Ekhehydites, accourut, avec dix mille hommes, au secours des Ilamadanites; et Nicephore, informé de l'ar-(1) Cette année a comme acé le samedi 3 mars

de l'an 960 de notre ère.

(2) Cette annér a commencé le vendreili 30 janvier de l'an 963 de notre ère.

janvier de l'an 963 de notre ère.

(3) Cette année a commencé le samedi 7 janvier de l'an 965 de notre ère. rivée de ce renfort, prit le parti de se re-

Abou-l-Hassan-Aly mourut dans le mois de Moharrem de l'an 355 de l'hégire (1). Le régent Kafour lui succèda sur le trône, et prit le surnom d'Elekhchydy: reconnaissant l'autorité suzeraine du khalyfe Abbasside el-Mottyb-illah, il se fit confirmer, par ce prince, dans la souveraineté du royaume d'Égypte.

Pendant son règne, qui ne dura que deux ans et quatre mois, il se vit enlever la maieure partie du Sayd par les Fatymites, dejà maîtres du Favoum et d'Alexandrie; et ces nouveaux conquerants étaient sur le point d'envahir entièrement l'Égypte, lorsque Kafour mourut dans le mois de Gemady-él-Aouel de l'an 357 de l'hégire (2).

Ahmed, surnommé Abou-l-Faouaris, fils d'Abou-l-Hassan- 1ly, et petit-fils de Mohammed-él-Ekhchud, succeda a Kafour. Ce jeune prince n'était âgé que de onze ans, ct son has age le rendait in-capable d'affermir son autorite sur l'Égypte, la Syrie et les autres provinces. Abusant de sa faiblesse, un de ses parents, Housseyn, s'était déjà rendu maître de la Syrie; mais, chasse à son tour par les Karmates, l'usurpateur revint en Egypte. dont il voulut déposséder Ahmed.

Ces divisions dans la famille régnante achevèrent de briser les liens qui retenaient unies les provinces du royaume d'Égypte. Pour mettre fin à ces désordres, les émirs se déterminérent à recourir aux Fatymites. Ceux-ci, impatients de se saisir de la belle proje que depuis longtemps ils convoitaient, répondirentà l'appel. Housséyn fut force de repasser en Syrie, où il s'empara de la ville de Damas; et le malheureux Ahmed, fils d'Abou-l-Hassan-Aly, fut depossédé du royaume d'Égypte.

En luis eteignit ladynastiedes Ekhchudites, qui, plus éphémère encore que celle des Toulonides, n'avait régné que trentequatre ans et vingt-quatre jours.

## CHAPITRE X.

Khalyfes falymiles. — Él-Qayem-be-ámr-illah. — Al-Mansonr-b-iliah. — Él-Moêz-je-dyn-(1) Cette année a commencé le lendi 28 débre de l'an 965 de notre ere. (2) Celle année a commence le samedi 7 dé-mbre de l'an 967 de noire ère.

7º Livraison. (ÉGYPTE MODERNE.)

iliah. — Conquéie de l'Égypie. — Djonhar. — Conquéies en Syrie. — Fondation du Kaire. — Arrivée du khalyfe él-Moéz en Egypie. — Managar él-Arlár. — El Argantin (e. ) Arrivee un kniayo ei-mosz en raypie.

Mosquee el-Azhar. — El Azyz-b-lliali. — El-Hakem-be-ámr-illah. — Demence du khaiyie.

— Il se fall prociamer Dien; il brûle le Kaire. - Daher-ir-Acaz-dyn-illah. Il est assassine, - Ei-Mosianser-b-islah. - Troubles, revo de Moez-ed-doulah el de Moez-ei-Badis revoltes Famine; comele; guerre en Syrie. — Mah-moud. — Levizir Yazoury. — Trenle-cinq au-lres vizirs. — Orgles du khalyfe. — Nouveaux Iroubles - Loudsals entre les Torks et les - Nasser-ed-doulah s'empare - Demandes exorbitantes 'autorité. Turks - lis vendent je mobilierdu khatyfe - Horrible famine. - Nasser-èd-doulah est poignarde par tidekouz. - Bedr-èl-Gemâly poignarde par Hdekouz. — Bedr-él-Gemály arrive an Kaire. — H est revêlu de loute l'autorité civile el milliaire. — Heureuse si-tuation de l'Expyle sous son administration. — Il repouses Abiz. — Sa mort. — Mori du khalyfe él-Mostanier.

Le khalyfe fatymite qui régnait alors à Mahadyeli, et dont l'empire embrassait l'Afrique proprement dite, la Cyrénaique, le reste des côtes septentrionales de la Mauritanie, Malte, la Sardaigne, la Sicile, et la plupart des autres îles de la Mediterraneg, était Maad, surnommé thou-Temym, petit-fils d'el-Oayem be-amr-illah, connu sous le nom d'el-Moes-le-dyn-illah.

El-Oayem, dont le règne avait commence avec eclat, n'avait pas eu, pendant toute sa vie, le niême bonheur qui avait accompagne son pere jusqu'à sa mort : il avait vu ses projets de conquêtes entravés par des troubles intérieurs : Abon-Yezyd, son principal ministre, s'était révolte contre lni, et avait rassemblé un parti assez redoutable pour forcer le khalyfe à se renfermer dans la citadelle de Mahadyéh, dont les fortifications le mettaient a peine à l'abri des attaques du rebelle.

Il y était assiégé depuis plusieurs mois, lorsqu'il y mourut, dans le mois de Chaouál de l'an 334 de l'hégire (945 de l'ere chrétienne). Son règne avait été de douzeans.

Sonfils Ismayl-abou-Taker, qu'avant de mourir il avait declare son successeur. fut inauguré à sa place par le peu de partisans lideles qui etaient restes au khalyfe. Ismayl prit, en montant sur le trône,

le surnom d'al-Mansour-b-illah (victorieux par Dieu), ou, suivant quelques historiens, d'al-Mansour-be-nasr-illah (victorieux par le secours de Dieu). comme présage des succès qu'il espérait obteni de la protection divine. En effet, ayant pris soin de ne pas lasser divoltante proposition de la proposition del la proposition de la proposition de la proposition de la proposition del la proposition de la proposition de

Cette même année, il jeta les fondements d'une ville, dans la partie orientale de la contrée qui composa depuis la province d'Alger. La nouvelle cité fut nonmée Massouryuh, du nom de son

fondateur.

Al-Mansour-b-illah occupa le trône des khalyfes fatymites pendant sept ans, et mourut dans la ville qu'il avait fondée, l'an 341 de l'hégire (1), dans le mois de Chaouâl, comme son pere

Il eut pour successeur son fils Maaddou-Temym, qui prit le surnom de él-Moëz-le-dipi-illah (domant force à la religion de Dieu). Des que ce prince eut pris les rênes de sou empire, il s'occupa sérieusement de la conquête de l'Égypte, déja tentee plusieurs fois sans succes par ses prédecesseurs.

Les troubles qui s'étaient élevis es Expret, par la mésintelliqueme entre Bout-l'etassan-dig et le régent Kofour, lui avaient par une occasion favorable. Ceprodant, l'avencent de Arquisble. Ceprodant, l'avencent de Arquispérparatifs, et ce ne fut que, vers la fin du règne de colui-ci, qu'il envoya une armée en Expret : il en donna le commandenent aun deses geiéraux, Greede antion, nomme Djodunt, jais eschave pas de pousser l'expédition avec viguent. Les ordres du balifs fatymite étaient

Les orpres du ranne aujoinceraine à d'autant plus pressants, qu'i vouille prévaint les projets de Youise (au le prévaint les projets de Youise : en effet, le colosse de l'empire musulann semblait tellement n'être plus qu'un cadavre prêt à être dévirie par les vautours, que le roitetet de Nubie avait cru pouvoir en prendre sa part, et s'était déja avancé (1) Cett année a commence le samedi 29 mai de l'an 20 de noute éte.

jusqu'à Assouán (Syène). La ville avait été détruite, les habitants massacrés ou emmenés comme esclaves (1).

La mort de Kafour et les débats entre le jeune. Ahmed et l'surpateur Housséyn facilitèrent les opérations de Djouhar; il avait deja batul les décachements qui avaient vonlu s'opposer à sa marche, et occupait les environs de Fostatt, quand les énirs lui offrirent de romettre en

ses mains la ville et l'Égypte entière.
Ainsi, au mois de Ramadda ne l'an
338 de l'heigre (2), Djouhar pri possession de Fostat au nom de son maître le khalyfe de Nocz-le-dyn-llada, et fit aussitió faire le Khabdah (la priere publique) au nom de son prince, dans la principale mosquée, celle d'Arnou; ce qui constatait soleunellement la prise de nossession du pays.

Bientôt devenu maître de tout le reste de l'Expte, qui se soumit sans aucune résistance, *Djodnar* envoya en Syrie nu de ses lieutenants, nomme *Djodar*, a la poursuite de Houssegn, qui s'etait retire. Ramleh, où *Houssegn* avait reuni ses forces, futattaque; quelques combats furent livrés; entin, *Houssegn* fut fait prisonier et envoé au khaivé el-Moca.

Djouhar poussa ensuite ses conquêtes dans la plus grande partie de la Syrie, et soumit aux Fatymites tout le territoire jusqu'à la ville de Dannas, qui avait fait partie du domaine des Ekhchydites, sous la suzeraineté des khalyfes abbassides de Baghdad.

Le trône de ces khalyfes était alors occupé par él-Motty-b-illáh, dont le long règne n'avait été qu'une suite de dépouillements successifs.

Traçons, en peu de mots, l'état de décadence ét de démentbrement ois et rouvait, à etteépoque, l'empire des Arabes, qu'on avait vis siglorieux pendant ses trois premiers siecles : cet empire n'existals plus réelement dans cette nation : des étrasgers, musulmans à la vicile nades étrasgers, musulmans à la vicile provinices, en sorte qu'il aurait été des lors plus exact de l'appeler simplement l'empire des musulmans.

Le prédécesseur d'él-Motty avait perdu

(1) L'an 345 de l'hégire : cette année a commencé le mardi 5 avril de l'an 955 de notre cre.
(2) Cette année a commence le mercredi 25 novembre de l'an 985 de notre cre.

Baghdad, et il avait été jeté dans une prison, où il avait été mis à mort : plusieurs autres khalvfes avaient déjà été exposés aux mêmes traitements; les princes bouides leur avaient enlevé toutes les provinces de l'Asie du côté de la Perse. El-Motty, quoique demeurant dans Baghdad, n'y jouissait d'aucun pouvoir : il n'avait pas même de vizir ; un officier, placé par les Bouïdes, lui en tenait lieu, et exerçait en son nom le peu d'autorité apparente que ces princes avaient bien voulu lui laisser.

La senie marque de suprématie qui restait au khalyfat, était l'investiture des provinces, que ces prétendus souverains étaient forces de donner, comme suprêmes pontifes de la religion, quand on la leur demandait : usage qui, dans l'esprit des musulmans, était deveuu nécessaire pour maintenir les peuples dans l'obéissance du souverain; mais un refus entralnait la déposition et quelquefois le meurtre du khalyfe.

L'Espagne avait été arrachée aux khalyfes d'Orient par les khalyfes ommyades de l'Occident; la haute Asie appartenait aux Samanides; Basrah, Quaset et l'Ahouaz, usurpés d'abord par les Baridiens, maintenant étaient aux Bouides, dejà maîtres de la Perse ; Moussoul , le Ovar-Araby et le Dyar-Bekir aux Hamadanites; la Syrie supérieure et l'Arménie ravagées ou en partie occupées par des sectaires nominés Karmates : le reste de ces contrees, avec l'Égypte, qui avait jusqu'alors reconnu la suzeraineté des Abbassides, sous la domination des Ekhchydites, venait de leur échapper et de passer aux mains de leurs ennemis mortels, les Fatymites.

Ceux-ci ne perdaient pas de temps pour s'affermir dans leur nouvelle conquête. Diouhar s'occupait de rétablir l'ordre dans l'administration et dans les finances, qui, au milieu des guerres intestines et des révolutions successives. avaient été une source de vexations et de concussions improductives au trésor public; les impôts furent assis le plus régulièrement qu'il fut possible sur les produits. Les terres avaient été arbitrairement taxées; leurs redevances furent fixées à trois ardebs (1) seulement par fed-

(1) L'ardeb est une mesure de capacité qui varie beaucoup suivant les lieux, et qui dans

dân (1) de blé ; et les canaux, pécessaires à l'agriculture, partout recreusés, doublerent les revenus et l'abondance.

Voyant l'Égypte heureuseet tranquille sous son administration et ses ennemis extérieurs peu redoutables, Djouhar fit succéder à ces soins administratifs l'exécution d'un nouveau projet, la fondation d'une nouvelle capitale pour le royanne

La fondation de nouvelles villes était alors, dans l'Orient, une mode générale. Les princes souverains, les vice-rois des provinces, laissaient les villes déià existantes s'écrouler et devenir désertes : mais, près de la ville abandonnée, souvent même de ses débris, ils bâtissaient une nouvelle ville, qui portait le nom de son fondateur, jusqu'à ce que, tombée en ruine à son tour, elle fournit les matériaux d'une autre ville.

Les capitales des royaumes changeaient ainsi d'emplacement; ainsi l'Egypte avait vu sa Thébes aux cent portes remplacée par Memphis, sous les rois de race égyp-tienne; Memphis avait ensuite partagé le titre de capitale avec la Babylone des Perses; puis l'une et l'autre l'avait cédé à l'Alexandrie du conquérant grec et des Ptolémées : l'invasion musulmane avait desherité celle-ci en faveur de Fostatt. la ville d'Amrou; celle-ci, sous les Toulonides, avait été presque abandonnée pour les cités militaires d'él-Qatayah

le même lieu varie également pour les différen-tes espèces de grains. L'ardeb de blé au Kaire équivant à 292 livres poids de marc; à Roselle il pese 430 livres.

(1) Le feddas est l'unité de mesure agraire usitée dans toute l'Egypte : mais sa valeur est variable suivant les divers canlous et les emplaenis divers.

cements divers.

On connaîl principalement trois sortes de fed-dân; le feddân prês du Nil, le feddân lota du Nil, et le feddân de Damleite. Le premier, formant un carré dont le côté était égal à 18 quasées, ou cannes, était évalue

a un arpent 336 millièmes de Paris (46 ares 65 centiares);

ceutares ;; Le second , formant un carré dont le côté égalait 24 gassdés, équivalait a deux arpents 375 millièmes (81 ares 16 ceullares). Le troisième entin ctalt une surface de 432 cannes carrées (la canne ayant 2 metres 99 centi-metres de long) et étati égal à deux arnenis 12 milliemes (68 ares et 77 centiares

Il parali d'apres ces variations que le feddan désigne non une mesure fixe et constante, mais un resace qui rapporte au propriciaire un re-veou determiné, de sorte que la surface du fed-dán est moindre dans les contrées fertiles, et pius grande dans les autres. et d'él. Asker. Le nouveau conquérant de l'Egypte, Djouhar, prétendait à son tour consigner aux siècles futurs la mémoire de sa conquête, par la fondation de la ville des Fatymiles; et il résolut de la rendre capable de rivaliser avec Baghdad, la ville des Abbassides.

L'an 359 (1) de l'hejire (970 de l'en circitenne), foi executi le trace de la nouvelle ville ; il embrassait un espace de l'entre de la comparation de l'entre qu'elle devair templacer, ou plutôt il les embrassait dans son enceinte; car ses unurs, partaut deceut de l'osstat, remontient, an nord. en s'oloimant du lieux et l'avoir traverse, s'escratient de sa rive orientale, et refescendant au midi, juisqu'au-dessous du Mokettem, venaient se ratacher encore a l'ostatt, refermant es ratacher encore a l'ostatt, refermant au l'au-dessous de l'entre de l'au des l'au dessous de l'entre de l'au de grade, d'ét-deve et le Toulous (Constitute de l'entre de l'au des l'au de l'entre de l'entre l'entre l'au de l'entre de l'entre l'entre l'au de l'entre l'entre l'entre l'au de l'entre l'entre l'au de l'entre l'entre l'au de l'entre l'entre l'au de l'entre l'entre l'au d'entre l'entre l'entre

Le vaste terrain sur lequel la ville fut ainsi assise, avait autrefois appartenu aux Toulonides; confisqué, après leur désastre, par les khalyles abbassides, il était devenn, par la victoire, la propriété des

Fatymites. Snivant l'usage de l'Orient, les fossés qui tracaient l'enceinte furent creuses avant qu'aucune construction fût commencée : l'instant précis de la première fondation devait être déterminé par les horoscopes des astronomes; d'après les ordres du khalyfe él-Moéz-le-dynillah, ce moment devait être celui de l'ascension de la planète de Mars, dont le nom arabe, el-Kaher, signifie le vainqueur. La nouvelle ville en prit le nom de Mcsrel-Kahirah (la capitale victorieuse), le nom de Mesr, ou Masr, qui est celui de l'Égypte elle-même, avant toujours été commun au pays et à sa capitale : cette appellation fut bientôt abrégée par l'usage en celle de él-Kahirah (la victorieuse) qu'elle a conservée jusqu'à nos jours (2), . non-seulement, disent les · écrivains orientaux, comme témoi-« gnage de la victoire qui veuait d'être « remportée par les Fatymites, mais en-« core comme présage de celles que le  ciel leur accorderait par la suite contre leurs ennemis. » C'est ce nom d'él-ahirah que nos historiens des croisades ont altéré en celui d'Alcairo, et dont nous avons fait celui du Kaire, et même du Grand-Kaire que nous lui donnons vulgairement.

Le nom de Mesr fut cependant conservé par Fostatt, en y joignant toutefois l'épithète d'Atyqah, ou de Qadyméh (ancienne): et maintenant encore les babitants l'appellent Mesr-él-Atyqah (l'ancienne capitale), nom mal à propos troduit dans les récits de nos vorageurs par celui de l'ieux-Caire, puisque l'ostatt n'a jamais porté ce dernier nom.

La fondation de la nouvelle ville fut une solennité remarquable : les matériaux, les ouvriers étaient prêts; les astronomes observaient avec leurs instruments le passage de Mars au méridien : le moment favorable fut annoncé par leur signal; à l'instant les matériaux furent mis en construction au milieu de mille cris d'allégresse.

Suivant que'ques historiens arabes, le blasard seul avair preside aux destinées de la nouvelle ville: des cordeoux avaient historien de la consequence in de sounctes pour averir les troutilleurs simultanement du moment preise qui devait être fie par les astronomes. Cux-ci disputaient entre eux à ce sujet sessuit de proir venent se precher sur les cordeoux firent retentir le signal attendu les fombations, et l'on recommat cesurite les fombations, et l'on recommat cesurite cettul del Saccasion de la plantet de Mars.

Djouhar fit élever un palais pour le khalyfe et un autre pour son vizir dans le quartier qui se nomme encore él-Qasreyn (les deux palais): des maisons furent désignés pour les principaux chefs de l'armee; et les officiers, ainsi que le reste des troupes, reçurent l'ordre de se construire des demeures autour des édifices dont s'oranti délà la nouvelle expitale.

L'an 361 de l'hégire (1) vit éncore consolider en Egypte la puissance fatymite, par les marques de la faveur céleste, que sa domination semblait attirer sur la contrée. Depuis cinq années aux (1) Cette année a commencé le mardi 24 octobre de l'an 97 de notre erc.

<sup>(1)</sup> Cette année a commencé le dimanche 24 novembre de l'an 100 de notre ére. (2) Les écrivains et autres personnages célèbres nalifs du Kaire en oot pris le surnom d'éf-Rahery.

dévastations de la guerre é ciati joint un difagu plus terrible encore, la fimine et la plus désastreuse misère. Depuis l'an el plus désastreuse misère. Depuis l'an al-l'appear su mondation sufficante, mais l'aunée 361 présenta l'heureux piène moies d'un Ni complet (nourég), ce qui rétait pas arrivé une s'eule fois depuis le ce, des Toulonides d'ul Ni complet (nourég), ce qui rétait pas arrivé une s'eule fois depuis le ce, des Toulonides et le rétablissement du gouvernement direct des Abbassières et, des Toulonides et le rétablissement du gouvernement direct des Abbassières le proplee en trai la conclusion que Dieu réprovant œux-é et favorisait le 2 l'ay-. Trois ans a préss sa fondation, la ville

du Kaire était déjà presque entiérement hétic. Vers la fin de l'an 3 di de l'hégire (97 de l'ère chrétienne) le khalyfe d'el More-le-dya-lidat se décida à quitter ses Etats barbaresques, pour venir jouir de sa conquelte des nouvelle copitale; il partitione del a ville de Mansouryah, que son père avait fait construire, laissantil A-frique à gouverner, en son absence, à son vitair Vouxson père de l'entre d

Le khayfe s'embarqua sar une lotte, ui le codiousit d'abord dans l'île de Sardaigne, puis dans celle de Sicile, qui le codiousit d'abord dans l'île de Sicile, qui lotte deut faissient portie de se domainet (2), Apreum séjour de jusieurs notie année (2), Apreum séjour de jusieurs notie a tration et organis le gouverenment, il se rendit à Tripoli de Barbarie (Tarzobsunset-Clarzo). In eli fique peu de séjour dans cette dernière ville, à lande 302 border à Alexandrie e unfil. Inancé 302 de l'aborder s'alexandrie e unfil. Inancé 302 entre solonnelle au Kairr et y l'Euré définitivement le siège de son empire.

Il paralt qu'él-Moëz apporta d'Afrique au Kaire des richesses immenses : s'il faut en croire l'historien Ben-Chonah, ee prince avait fait fondre, avant «son départ, tous ses trésors d'or et d'argent en lingots énormes, dont la grosseur égalait celle d'une meute de mou-

(1) Cette année a commencé le lundi 17 décembre de l'an 98d de notre ére. (2) La Sicile avait élé conquise par la dynastie fait suite, des l'an éass de l'heure (920 de l'ère chrétienne. Les vice-rois qui régnéreit sous ienchrétienne, Les vice-rois qui régnéreit sous ienchrétienne, Les vice-rois qui régnéreit sous ienmonquies, maillemant d'erecueut ets egièses, de fondaines publiques, et d'autres monuments qui suissietun encore, (Yovez les planches 90, 47, 41

28, 29, 30, 31, 32 et 33.)
(3) Cette année à commencé le samedi 12 octobre de l'an 972 de notre ere.

« lin (1), et chacun de ces enormes lin-« gots suffisait pour la charge d'un cha-« meau (2), »

La présence du khalyfe donna une nouvelle activit aut travaux. Le sol de la nouvelle ville se couvrit partout de nontructions; les portes en furent défiées : mais depuis, à plusieurs époques, le kia reyant reçu divera acrosissements, en s'étendant vers le nord, l'eucetit en dés de l'emplement ou elle avait de d'abord le tramplement ou elle avait de d'abord truits à cette première époque, se trouvent maintenant, non à l'extrémité, aus l'inférieur même de la rille dans l'inférieur même de la rille dans l'inférieur même de la rille.

Cetteméme année. Djouhar, devenu le principal vizir du khalyfe. jeta les fondements de la mosquée célèbre qui fut nonmée par lui Cameh ét. Azhar ( la mosquée des fleurs ou fleurie), prohablement par allusion au surnom de Zoharath (fleurie), que portait Fatymeh, ille du prophète, de laquelle le klasifé ét-More-le-dyn-illah prétendait Lescanire.

Cette mosquee, la plus ancienne du Kaire après celle de Touloun, est encore une des plus remorquables par son étendue, sa magnificence et la richesse des fondations pieuses léguées en sa faveur : elle porte encore maintenant le nom de Grande Mosquée, et est, pour ainsi dire, la catherdade la ville (la catherdade de la ville) (la

Jjouhar avail. Init de cet falbisement un véritable monument de munificate royale; il l'avait dotté une riche bibliothèque, et à varis fondé un collège, qui denit bientôt le siège de l'univerte de tout l'Orient des professeurs, entretenus sur les revenus assignés à la modure, y enseignaient toutes les sciences cultivées alors par les Arabes, c'estadier, la grammaire, la littérature, la thérologie. Il prinsputedent, la médelement, l'institute (a) l'institute

(i) Les meules dans l'Orient n'oni guère que dix-huit pouces à deux pirets de diamètre; les seuls mouitns employes éthean des moulins à bras, mus par une simple manivelle. (2: Les grands chanceaux porteni ordionirement un militer pesaut et les plus petits six à seul quitable.)

ment in minier pesaut et les plus pents six a sept quintaux.

(3) Voyez la planche 3.

(4) On ne verra peul-être pas sans intérêt le lableau suivant de la division qui a lieu aujourd'hui encore dans les classes d'instruction y accouraient de toutes les coutrées musulmanes (1), s'est souvent élevé, suivant le témoignage des auteurs arabes. à plus de douze mille : les étudiants les plus panyres recevaient, dans la mosquec, le logement, la nourriture et l'hahillement.

L'Orient voyait ainsi deux khalvfes. se partageant les prétentions de légitimité et les droits de proclamation de leur noin à la prière solennelle du Khotbah, s'anothématiser mutuellement et se declarer reciproquement heretiques. El-Moez, vôulant repandre de plus en plus l'influence que lui donnait sa descendance d'Aly, ordouna aux mouezzins d'ajouter à leur formule d'appel à la priere ces paroles : " Yehy Aly, kheyr-« él-amál (vive Aly, qui n'a fait que de

a bonnes actions). » Après la formule « Mohammed Resoul-. Illah (Mahomet « est l'Apôtre de Dieu), » il inséra de même ces mots : « Ou-Aly-ouely-Allah « (et Alv est le lieutenant de Dieu), » v ignant ensuite son propre nom, comme héritier des droits d'Aly son ancêtre.

Cette nouvelle proclamation obtint une telle faveur, qu'elle fut adoptée, nonseulement en Egypte, mais encore en Syrie, en Arabie, et jusqu'a Medine, la seule ville de la Mekke refusant de l'admettre.

Au reste, l'anecdote suivante, rapportée par l'auteur du Raby-él-Abrar (le printemps des Justes), semblerait prouver qu'él-Moés n'était pas autant persuadé lni-meine qu'il voulait le faire croire à ses proselytes, de sa véritable descendance du gendre du Prophète.

de cette mosquée, suivant les différentes scien ces qu'on y enseigne.

1º La lecture du Koran (el-Qorán).

2º L'interprétation et l'explication du Koran (Tefsyr-t-Qorán).

3º Les fondements de la Tradition (Oussoul-

(I-Hadyth). 4° Les dogmes de la Religion (el-Agayd). 5° Les fondements de la Jurisprudence (Ous-

soul-él-Fegyk).
6' L'Arillimetique (Elm-él-Hissab). 7° La Germetrie ( él-Hendesseh ). 8- L'Astronomie et l'Astrologie ( Elm-él-Ne-

9º La Granimaire et la Littérature (Sarfou-Nubou ).

It La Rhélorique et l'art du Style (Elm-él-Munny on él-Beyan). Il La Logique ( el-Manteq )

(II nous en avons vu, pendan) l'expédition rançaise, venus de Marok, d'Astrakhan et de

Un jour que le khalyfe fatymite passait la revue de ses troupes, un musulman, nommé Thabathaba, s'approchant de lui, osa lui demander de quelle branche des descendants d'Aly il prétendait

sortir : el-Moes tira son cimeterre hors du fourreau : « Voilà, dit-il, ma généa-· logie; » puis, répandant l'or à pleines mains sur ses soldats, « voilà ma race et « ma famille. » En effet ce prince, en arrivant au Kaire, comptant au moins autant sur ses libéralités que sur ses armes pour affermir sa puissance en Égypte, s'était empressé de faire monnayer les immenses trésors qu'il avait apportés en lingots de ses anciens États (1).

Le khalyfe el-Moez-le-dyn-illah n'habita pas longtemps le palais de sa nouvelle capitale. Apres trois ans de sejour, il y mourut, l'an 365 de l'hégire (2), à l'âge de quarante-cinq ans, ayant regne vingtquatre ans, tant en Mauritanie qu'en Egypte. Il fut inhumé au Kaire, aupres des corps de ses ancêtres, qu'il avait fait deterrer à son départ d'Afrique et qu'il avait emportés avec lui en Egypte. La justice et la modération de ce

prince sont vantées par tous les historiens orientaux, qui rapportent de lui plusieurs traits de vertus dignes d'éloges. Un pocte celebre, Arabed origine, mais Espagnol de naissance, nomme Ebn-Hany, l'avaitaccompagné dans la plupart de ses expéditions, et a consacré à sa louange plusieurs de ses ouvrages. Mais le khalyfe, n'avant pas récompense le poête au gre de ses pretentions, celui-er rétracta le nanegyrique, et le remplaca par une

violente satire. Le successeur d'él-Moéz fut son fils Nazar ben- Maad Abou-l-Mansour, qui prit, en montant sur le trône, le surnom (1) le joindrai ici l'empreinte d'une pièce de monoaie qu'il lit frapper moins d'un a son entree au Kaire, C'est-à-dire l'an 363 de l'hégire 973 de notre ére).



septembre de l'au 975 de notre ere,

d'el-Azyz-b-illah (pnissant par Dieu), ou. suivant quelques historiens, d'el-Azyz le-dyn-illqh (puissant par la religion de Dieu). Le nom du nouveau khalvfe fut proclamé, non-seulement dans les provinces de ses domaines, mais encore jusque dana le temple même de la Mekke, qui reconnaissait comme khalyfes suzerains ses rivaux, les Abbassides. Le jeune prince n'avait encore que

vingt et un ans; et laissa la conduite des affaires à Diouhar, qui svait été le premier ministre de son père.

Une particularité de son avénement,

qui a été remarquée par les historiens orientaux, c'est qu'il fut porté au trône par son oncle, son grand-oncle et l'oncle de son grand-père, circonstances qui ne s'étaient trouvées réunies pour aucun sutre khalyfe, excepté pour Haroun-él-Rachyd.

Le règne de ce prince, qui dura vingtun ans et six mois, fut tranquille et n'est marqué par aueun événement maieur. Il avait épouse une femme chrétienne, de la secte des Melchites, dont il eut une fille, et qui prit sur lui beaucoup d'ascendant; à sa considération, il accorda sa faveur à plusieurs de ses coreligionnaires, entre autres à Mansour ben-Mokacher, qu'il choisit pour son medeein: elle obtint aussi du khalyfe, pour deux de ses frères, les patriarcats de Jerusalem et d'Alexandrie.

Du reste, les historiens orientaux représentent ce prince comme étant d'un excellent naturel, almont aon peuple, rempli de bonté, de modération et de clémence. On en cite le trait suivant :

Un poête satirique avait composé des vers fort injurieux contre le vizir et le secrétaire des commandements du prince. Les offensés en porterent plainte au khalyfe, et lui demandèrent le châtiment de l'auteur. El-Azyz voulut lire la pièce de vers; et, y remarquant qu'il n'y était pas épargue lui-même, il répondit sux deux plaignants : « Comme j'ai part « avec vous à l'injure, je désire que « vous preniez part avec moi au pardon que j'accorde à l'offenseur. El-Asyz mourut à Belbeys, en pre-

nant le bain , l'an 386 (1) de l'hégire (2), (1) Cette année a commencé le samedi 25 jan-

vier de l'an 996 de notre ère. (2) Monnaie du khaiyle Él-Azyz-b-illah, frap-

Il eut pour successeur son fils él-Mansour Abou-Aly, qui prit à son avenement le titre de él-Hakem-be-amr-illah (gouvernaut suivant l'ordre de Dieu). Démentant ce surnom, le règne de ce prince, qui dura environ vingt-cinq ans, ne fut presque entièrement qu'une suite de désordres et de troubles

Il n'avait qu'onze ans à la mort de son père, dont les ordres exprès l'avaient laissé sous la tutelle du vizir Arghouán, son gouverneur. Mais le nouveau khalyfe tarda peu à s'affranchir d'une tutelle qui retenait ses caprices dans de justes bornes; depuis cette époque, le seul acte utile et raisonnable d'él-Hakem fut d'avoir fait revêtir de dalles de marbre une portion du canal du Kaire, qui prit, à cette occasion, les noms de Khalyg-él-Hakemy (canal de Hakem) et de Ahalyg él-morakkham (canal de marbre).

Les premières années de son regne furent agitées par la révolte d'un parti dont le chef prétendait descendre du khalyfe omnyade Hechám, fils du khalyfe Abd-él-Melek, et petit-fils du klialyle Merouan. Plusieurs combats furent livres avec des succès différents de part et d'autre; enfin le chef des rebelles fut défait et fait prisonnier. El-Hakem se le fit amener; et, affectant de le traiter comme un fou, il le fit attacher et promener dans toute la ville, sur un chameau, ayant derrière lui un singe ne cessant de frapper la tête du patient, qui mourut dans ce nouveau genre de supplice.

Mais bientôt le khalyfe devint fou lufmême, et, malheureusement pour son peuple, sa folie fut lougue et ne finit qu'avec sa vie.

A cette époque, un nouveau sectaire venait de s'élever en Égypte ; il ae nommait Darar, et de son nom ses provélytes avaient pris celui de Duraryah pée au Kaire l'an 376 de l'hégire (386 de l'ère chrélienne).



(Daraínes). Ce premier chef de secto avait et ensuite pour successer un de ses disciples nommé Juna/b ére. Alie et en l'est propose de l'est apriuel. Ces sectaires proserivaient différents dogmes et différents priugué du colle, entre nutres la so-priugué du colle, entre nutres la so-te du petit. Beyram et même le pelernage de la Meke et le r-mplacipient par celui du temple de 17 Adultó, dans Yenne. Terres et les socials et le rempe de l'adultó, and s'un fireres et les socials, les peres et leurs fille, et mères et leurs fille, et admetation de principies entirement opposés de l'est per le leurs fille, les mères et leurs fille, et admetatin de principies entirement opposés entirement poposés entirement popos

Le jeune khalyfe, séduit par les nouveanx religionnaires, s'empressa d'adopter toutes leurs croyances; il oublia bientôt le zèle pour la religion de ses pères. dont il avait donné des preuves par l'érection d'une mosquée (1); tous les matins, avant le jour, on le vit aller, seul et sans suite, sur le mont Mogattam, où il prétendait avoir, comme autrefois Moise, des entretiens avec Dieu même. On le vit bientôt, lui, qui se prétendait le chef légitime et le pontife de l'islamisme, proclamer une malédiction contre les premiers khalyfes, compagnons du Prophète, manifester l'intention d'abolir la religion musulmane et de s'ériger en nouveau legislateur. Dés cemoment, sa conduite ne fut plus marquee que par des actes de délire et d'inconséquence; il persecuta d'abord les juits et les chrétiens, les obligeant de porter sur leurs habits une marque qui les distinguait des musulmans ; puis il les contraignit à abjurer leur religion; puis il leur permit de retourner à leur ancien culte et d'en faire profession ouverte; il fit démolir l'église de la Résurrection sur le Calvaire à Jerusalem; puis il la fit rebâtir à ses frais; par un édit, il exigeait qu'on maudit avec lui la mémoire des premiers khalyfes; bientôt une autre ordonnance interdisait sesmaledictions. sous les peines les plus sévères : il enjoignit aux femmes, sous peine de mort, de ne jamais sortir de leurs maisnns pour quelque cause que ce fût, défeu-dant aux ouvriers de fabriquer aucune

 Cette mosquée, presque entièrement ruinée aujount'bui, était situe dans le quartier de Bâbén-Nasr; voyez la planche 7, chaussure à leur usage, et ordonnant aux vendeurs des marchés d'aller leur présenter les comestibles, qui leur étaient nécessaires, dans une grande culler à long mauche, et d'y recevoir le prix de leurs denrées, tandis qu'elles se tenaient cachées à tous les yeux derrière les portes entr'ouvertes.

porter and doctors and plus de terme, \$\text{\$\cdot\}\$ decided in this mine. Dreu, et \$\text{\$\cdot\}\$ if the mine is the consideration of the considera

L'Egypte et une partie de la Syrie gémissaient ainsi, avec la patience la plus inconcevable, sous le joug de ce dévastateur insensé. La terreur était telle qu'aucune main n'osa s'armer pour intérêt général et frapper l'ennemi publie: l'intérêt particulier parla plus haut, et, faute d'une révolution populaire, une révolution de palaisdélivra enfin l'Égypte du fféau auquel elle était en proie. Soupconnes par el-Hakem d intelligences secrètes, la sœur du khalyfe et le chef de ses troupes apprirent que le prince avait ordonne leur mort : ils le previncent, et profiterent, pour executer leur complot, des visites que leur proscripteur n'avait pas cesse de rendre, sans aucune escorte. sur le Mogattani. El-Hakem y fut assassine l'an 4t1 (t) de l'hegire (1021 de l'ère chrétienne). Après la mort du khalyfe (2), sa sœur

se rendit maltresse des affaires, et elle fit proclamer pour successeur de son frère, son neveu Alp-Abou-Hussan, list de él-Hakem, sous le non de Daher-le-cazadyn-Hah (illustre par la gloire de la religion de Dieu). Ce prince uceupa le trône (1) Cetta année a commencé le mercretil 37 avril de l'an trou de notre ére.



d'Égypte pendant seize ans, sans que hisistère ait rouvé aucun acte de son gouvernement digne d'être mentionné. Le seuf fair remarquable de son règne est la vengeance qu'il tira des assassins de son père : en vain ils avaient esgete astrone; le nouveau khalife les poursuivis, te leur fit expler dans leur single incurtre suqueil il devait son avanement au poursoir souverain.

Pendant son régne, le trône des Abbassides changes de maître. El Quderb-illah, qui avait sueccide, l'an 381 de l'hégire (1), au khalyfe d-l'Tây-b-illah, mourut l'an 422 de f'ere musulmane (2) laissant le khalyfat de Baghdad à un prince nommé d-Quyem-be-amr-illah, comme le quadrisaiend du khalyfe fatymite.

Le khalyfe Dåher-le-asar-dyn Illah mourut lui-même, Isa 427 (3) de l'hegire (4); et. le premier du mois de Chaaba, on proclama, comme son successeur, son fils Maad Abou-Temyun, qui prit le surnom, plus modeste, que ceux de ses predécesseurs, d'ét Mostanser-billah (celui qui réclame le secours de Dieu).

Le jeune khalyfe n'était encore digé que de sept annes; sa mère était une seclare noire, qui avait été vendue au khalyfe el-Daher, par un marchand juif nomme Abou-Sayd-Sahal. Dès qu'elle vit son fils sur le trône, elle fit venir à la cour son ancien maltre, et le choisit pour son couseiller intme.

Le règne d'él-Mostanser-b-illah fut le plus long des khalyfes fatymites, et le plus fécond en évenements historiques.

(1) Cette année a commenté le vendredt 20 mars de l'an 991 de notre ere. (2) Cette année a commence le mardi 29 décembre de l'an 1030 de notre ere. (3) Cette année a commence le mercredi 5 no-

eembre de l'an 1000 de notre ere.

(3) Celle année a commencé le mercredi 5 novembre de l'an 1036 de l'ère chrétienne.

(4) Mounaie, en or, du khatyfe Dûher-learaz-dyn-l'llah, frapple au Kaire, l'an 425 de l'hégire (1638 de notre ere).



L'an 429 de l'hégire (1), une trêve avait été conclue avec l'empereur grec, qui, depuis quelques années, faisait de fréquentes incursions sur les frontières musulmanes. Alep avait été soumis; et cette conquête avait entraîne celle de tout le reste de la Syrie; plusieurs révoltes y avaient été successivement comprimers, et l'extérieur était pacifié, lorsque, l'an 434 de l'hégire (2), l'intérieur de l'Égypte vit tout à coup s'elever une nouvelle cause de trouble, l'apparition d'un homme qui prétendait s'y faire passer pour le khalyfe él-Hakem, aïeul du jeune él-Mostanser, et qui revendiquait son trône. Le pretendu khalyfe avait, en effet, des traits de ressemblance avec le prince assassine; beaucoup d'habitants de Fostatt, séduits par les apparences, suivirent celui qu'ils crovaient leur ancien maître et marchérent vers le palais d'él-Mostanser en criant : « Foici él-Hakem! » Mais l'erreur fut bientôt déconverte; on reconnut que l'imposteur était un homme du peuple, nommé Sikkin; abandonné de ses partisans improvises, il fut pris et mis a mort avec quelques complices (3),

Cependant les intrigues de la mere du khalyle et de son conseiller faisaient et défaisaient les vizirs. L'administration suprême avait passé des mains de Ahmed ben-Aly en celles de Hassan ébn-él-Ambary, puis en celles de Sadakah-él-Fellahy, qui avait fait mettre a mort son predecesseur en l'an 440 de l'hégire (4). et qui, condamné ensuite lui-même à perdre la vie, avait été remplace par Housseyn-él-Djardjaray : celui-ci, à son tour, avait eté arrêté et relégué en Syrie, au mois de Chaoual de l'an 441 de l'hégire(5). Il avait eu pour successeurs, dans ses hautes fonctions, Abou-l-Fadl-ben-Massoud et le qudy Yazoury. Ce dernier parvint à un tel degre de laveur, que

(1) Cette année a commencé le samedi 14 octobre de l'an 1037 de l'ère chrétienne. (2) Cette année a commence le samedi 21 août de l'an 1042 de noire ère.

(c) List Distriction of the control of the States, and in conserve dans began control of the States, and in control of the Con

(5) Cette année a commencé le lundi 5 juin d. l'an 1019 de notre ère. él-Mostanser lui permit de prendre les mêmes surnonis honorifiques qui étaient attribués aux khalyfes, et de faire graver son nom sur les monnaies, conjointement avec celui du souverain

Pendant ces Intrigues de palais, l'extérieur devenait menaçant : Moez-ed-doukuh, à qui le khalyle avait fait, en l'an 436 de l'hégire (1), concession de la ville d'Alep, s'y était déclaré indépendant. Envoyé pour le combattre, Nasser-eddoulah avait éprouvé des échees. L'emir Tarak et l'émir Rafik, qui l'avaient remplacé à la tête des troupes égyptiennes, n'avaient pas en plus de succes.

Heureusement, Moez-ed-doulah, au lieu de profiter de ses vietoires pour attaquer l'Égypte, préféra faire sa paix avec le khalyfe ; il envoya, pour en traiter au Kaire, son fils et son épouse Seydah; la beauté et l'esprit de la princesse subjuguèrent le jeune el-Mostanser : elle dicta elle-même les conventions qui assuraient a Moez-ed-doulah la possession d'Alep et de ses dépendances.

Cet orage conjuré du côté de l'orient, un autre commença à gronder à l'occident. Une nouvelle révolte y était fomentée par un prince homonyme de celui dont la rebellion avait éclaté en Svrie. Moéz ébn-Badis, prince feudataire de l'Afrique, ayant eu des démêlés d'étiquette dans sa correspondance avec le vizir Yazoury, s'en vengea, en supprimant de la priere solennelle le nom du khalyfe el-Mostanser, et en y substituant celui du khalyfe abbasside el-Qayembe-amr-Illah. C'était se déclarer en

rébellion ouverte. Le khalyfe fatymte n'avait pas en ce moment de troupes disponibles pour arrêter les progrès de cette révolte : l'interieur de l'Égypte était, d'ailleurs, ravagé par les débats sanglants de deux puissantes tribus arabes, les Beny-Zabeh et les Beny-Ryah. Le vizir imagina d'opposer les ennemis de l'intérieur à ceux de l'extérieur, et de se débarrasser des uns par les autres. Il vint à bout de réconcilier les deux tribus rivales; et, les excitant, soit par quelques distributions d'argent, soit par l'espoir d'un riche pillage et la promesse de la concession de quelques portions des provinces dont elles se ren-

(1) Cette année a commencé le dimanche 29 juillet de l'an 1044 de notre ère.

draient maîtresses, il les lança sur Moez

ébn-Badis. Les Arabes s'emparèrent en effet du pays de Bargah, de Tripoli d'Afrique et infesterent les aurres provinces barbaresques par leur brigandage, Moés alors, rassemblant trente mille cavaliers aguerris et bien armés, marcha aux Arabes, qui, ne comptant pas plus de trois mille combattants, se disposèrent à prendre la fuite. Mounez, leur chet, voulait en vain les retenir : « Où voulez-vous que nous « frappions des enuemis couverts de casques et de culrasses ? » s'ecriaient ils ; . Aux yeux ! > leur dit Mounez; et depuis ce temps il fut surnomme Abou-Quuoun (le pere aux yeux ). Moez fut battu; et, pendant près de six années, la guerre continua entre lui et les tribus arabes, avec une alternative de victoires et de défaites.

Tandis que le khalyfe faisait ainsi faire ses affaires par d'autres dans l'occident, il s'occupait an Kaire d'embellissements et de constructions. La mosquée d'Amrou (1), qu'il avait déjà réparée, l'an 438 de l'hégire (2), vit, l'an 441 (1049 de l'ere chretienne), ses parois intérieures se revêtir d'une couche d'or; les années suivantes l'enrichirent d'une tribune (manbar) en bois précieux (3), soutenue par des colonnes de sandal : puis un nou-

veau minaret v fut élevé.

Le khalyfe avait consacré à ces dépenses pieuses une partie des trésors du riche héritage qu'il venait de faire. L'an 442 de l'hegire (4) avait été marqué par la mort des deux princesses, les plus riches de tout l'empire, Ra-chidah et Abdah, toutes deux filles du khalvfe el-Moe-le-dyn-Illuh. La première laissait une succession évaluée à 2,700,000 dynars (40,500,000 francs de notre monnaie); la fortune de la scconde etait presque égale à celle de sa sœur. Tous les khalyfes, successeurs de Moez-le-dyn-Illah, avaient attendu avec impatience cette double mort, et avalent convoité avidement cet immense héritage; mais les princesses prolongérent

(1) Voyez planche 1". (2) Orlie année a commenté le mardi 6 juli-(2) Celle annee a commence te tharus o justele de fan 1006 de noire cere.

(3) Voyez la forme de ces sortes de tribunes, du haut desquelles le Khateb fait les prières publiques, planches 10, 12 et 13.

(4) Celle année a commence le samedi 26 mai

de l'an 1000 de notre ere.

leur vie sous eing khalyfats, et l'héritage vint échoir à él-Mostanser, fils de leur

arrière-neveu.

L'an 444 de l'hégire (1) apport au Kiaredeux nouvelles de nature bien differente. A Bagdiad, le khalyfe abbassie, reduit aux protocoles diplomatiques, venait de publier, dans les divertes provinces, un manifeste signé des qudys et des chérifs, prouvant que les préventions des hibyfes fatymises à la descendance d'. Alg élairest d'auces de tout (nordement. Dun hibyfes fatymises à la descendance d'. Alg élairest d'auces de l'aux (nordement. Dun fame de l'aux (nordement. Dun fame de l'aux (nordement. Dun fame d'aux (nordemen

Il était heureux pour le khalyfe que ces événements extéricurs se contre-balançassent l'un l'autre; car, à l'intérieur, il se trouvait dons de grands embarras : l'Egypte était désolée par la famine. La crue du Nil de l'an 444 de l'hégire

(1052 de l'ère chrétienne) ne s'était élevee qu'à une hauteur mediocre, et la disette commenca à se faire sentir ; jusqu'alors le khalyfe avait fait le monopole des grains : chaque année il achetait pour 100,000 dynars (1,500,000 francs) de froment, qui se tenait en réserve et se revendait avec bénéfice, lorsque les prix en étaient élevés. A l'occasion d'une baisse excessive dans les céréales, causée par une emeute, le vizir Yazoury avait fait changer d'objet à ces speculations, et les avait fait porter sur les hois, les fers, les savons, le plomb, etc. Ainsi, lorsque, l'an 446 de l'hégire (2), l'état défavorable du Nil aggrava la disette, les greniers du khalyfe étaient vides; et on n'y trouva que les provisions necessaires à la consommation du prince er du service de son palais. Alors le pain devintexcessivement rare, et le blé monta à 8 dynars (120 francs) le sae de la petite mesure.

La famine augmenta alors : elle fint bientôt suivie de la peste; et ces deux fléaux se répandirent dans toute la Syrie et jusqu'à Baghdad. A ces maux cux de la guerre vinrent encore se joindre. Le khalyfe avait envoyé un anbassadeur à Constantinople, pour obtenir des grains de l'empereur grec : ce prince en accorda 400,000 ardebs, qu'il so disposait à faire transporter en Egypte, lorsque la mort le surprit. L'Impératrice. qui fui succéda, mit au départ du blé la condition d'un traité offensif et défensif entre elle et le khalyfe; celul-ci refusa, et le convoi fut retenu. El-Mostanser, irrité, proclama la guerre contre les infideles, et euvoya Nasser-ed-doulah faire une incursion sur les territoires de Ladykiah (Laodicee) et d'Antioche. Celui-ci fut battu et fait prisonnier, et le khalyfes'en vengeaen saisissant toutes les richesses des chrétiens, déposées dans l'église de la Résurrection à Jérusalem ; ainsi l'empire grec était en rupture ou-

verte avec l'Égypte. Celleci avait vu ses terreurs augmentées encore, l'an 445 de l'hégire (1), par l'apparition d'une comete à queue trèslongue, qui épouvanta le pays depuis le douzième jour du mois de Genady él-Thâny jusqu'au quinzième jour de Reées. Mais, gréese aux nieures prudentes du vizir, et a une crue favorable, la dichance d'in peu à peu place à l'abondance.

Cogendant, In puissance d'é-Moutanne et de de l'acceptante de

<sup>(1)</sup> Cette année a commencé le dimanche 3 mai de l'an 1684 de notre ère. (2) Cette année a commencé le mardi 12 avrit de l'an 1684 de l'ère chretienne.

<sup>(1)</sup> Cette année a commencé le vendredt 23 avril de l'an 1053 de notre ère. (2) Les drapeaux des Abbassides étalent notrs.

mois de Doul-Qadéh de l'an 451 de l'hé-

gire (1).

Et Monarer dat 3 secure fundame dece reviewent de fortune: I wait endece reviewent de fortune: I wait endece reviewent de fortune: I wait endece reviewent de fine fortune de de secure
to homises et en argent, entre autres
500,000 dynars (7,500,000 frame), des
televaux; mais, depuis la prise de laghent
de, I commença a redouter le gaine endende, I commença a redouter le gaine endende, I commença a redouter le gaine endende en de la commença de la commença de la commença de la computer.

Tenga de la commença de secte definare, disent
les cervisums arabes, il est probable que
les cervisums arabes, il est probable que
les cervisums arabes, il est probable que
les cervises de sevient demeurer au
pour soir des Fatymites, et que leur domitolaide de celle des Abbassides.

Pendant que l'Iraq était le théâtre de ces événements, d'autres combats étaient livrés en Syrie, et leur résultat eut une influence fatale sur le reste du règne

d'él-Mostanser-b-illah. La ville d'Alep était, à cette époque,

ledomaine de Moêz-ded doutah. Ce prince, fatigué des prétentions exorbitantes de latribu arabe des Beny-Kelth, qui vorsit ses trêsors d'un œil de convoitse, offrit à el-Mostaner de lui livre Alep, demandant, en échange, quelques places éloignées où il n'eut rien à craindre des Arabes.

Le khalyfe avait accepté la proposition et concédé les villes de Beyrout, d'Akkah (2) et de Djobayl : en conséquence, la ville et la forteresse d'Alep lui avaient et erenises au mois de Dou-l-Qadeb de l'an 448 de l'hégire (3), entre les umins de Mekin-éd-doulah, géneral du khalyfe.

Moëz éd-doulah partit pour l'Égypte

et y fut traite par él-Mostanser avec une munificence et des honneurs extraordi-

Nommé gouverneur d'Alep, Mekin y diployait, dans son administration, autant de douceur que de justice; le peuple ctait henreux et les deurces s'y vendaient à un prix modère; mais bientôt les Beny-Kelåb prirent les armes : ils mirent a leur tête l'enre Mahmoud, prevu de l'ancien

(1) Cette année a commencé le mercredi 17 février de l'an 1659 de notre ère. (2) Saint-Jean d'Acre. (3) Cette année a commencé le jeudi 21 mars

de l'an 1056 de notre ere.

souverain, et qui s'était montré mécontent de la cession faite par son oncle au klialyfe des domaines de sa famille. Des complots furent ourdis dans la garnison d'Alep, et la ville fut livré à Mahnoud, le 2 du mois de Gernady él-Thany de l'an 452 de l'hézire (1).

Mekia, rélujé dans la fortresse, cirvit en Egypt pour demander des secours. Nauser-éd douath, qui avait précédimente choué dans sa première expédition en Syrne, se fit donne la contité dune armen en combreuse. Il citra d'abord dans al rep. que les Arabes avaient d'abord dans al rep. que les Arabes avaient sons de Recept, il fue encore lustiu et fait nous de Recept, il fue encore lustiu et fait restrat dans Alep, Ainsi, dans l'espoce de trois jouys, cette ville avait trois fois trois jouys, cette ville avait trois fois

change de maîtres, Mahmoud rendit la liberté à Nasser éd-doulah et le laissa partir pour l'Égypte, après l'avoir comble de présents. Cette campagne, malgre les échecs éprouves par Nasser-éd-doulah , l'avait mis en évidence et à portée de se créer de nombreux partisans. A son arrivee an Kaire, le khalyfe crut devoir le dédommager de son mauvais succès en le nommant au gouvernement de Damas; il v fut remplace, l'an 455 de l'hézire (2), par Bedr-el-Gemaly, Armenien de naissance, qui, après avoir été esclave de Gemal-éldoulah, d'où il avait pris son surnom, avait exercé successivement plusieurs emplois et s'était toujours distingué par sa fermeté et son courage. Ainsi, la destince remettait successivement le gouvernement de Damas entre les mains des deux hommes qui devaient avoir le plus d'influence sur le règne d'él Mostanser.

La Syrie ne tarda pas à être entièrement pacifiée, le faible klabyfe ayant permis à l'émir Mahmoud de garder Alep, et l'ayant unène décoré, dans un diplôme impéral, des titres de chef des émirs arabes, de bras de l'empire, et d'épée du khalufat.

L'Egypte était moins tranquille; le vizir l'azoury s'y montrait l'ardent per-

 Cette année a commencé le dimanche 6 fevrier de l'an 1060 de notre ére.
 Cette année a commencé le samedi 4 janvice de l'an 1063 de l'ere vulgaire. sécuteur des chrétiens; les avanies, les emprisonnements, les spoliations, les vexations de toute espèce signalaient sa haine contre eux, et provoquaient des soulèvements partiels dans les provinces. Le patriarche Christodule, arrêté par son ordre, avec d'autres évêques, et trainé au Kaire, y avait trouvéde ouissants protecteurs (1), il avait obtena sa liberté du khalyfe. Exaspéré de cet acte de justice souveraine, le vizir ordonna la fermeture générale de toutes les églises de l'Égypte, tant celles des Jacobites que celles des Melchites. Cet ordre tyrannique allait amener une révolte générale parmi les populations chrétiennes, lorsque le khalyfe mit un terme à tant d'exces, en disgraciant le vizir Yazoury , qui fut destitué, relégué à Tennis, et enfin mis à mort l'an 453 de l'hegire (2).

Les chrétiens regardèrent cette fin malheureuse comme une marque de la colère cèleste, dont ils présentaient pour vant-coureur, différents phénomènes apparus dans le ciel, entre autres une aurore borelate et une éclipse totale de soleil, qui dura quatre-heures, et pendant laquelle l'obscurrité fut si graude, qu'on put distinguer les étolies, et que les seuux se réquièrent dans leurs nids.

Yazoury fut remplace par Abou-Faradj-él-Bubely; puis, au bout de soixante-donze jours, par Abd-allah ébn-Yahia, puis successivement parun grand nombre de vizirs, qui restaient peu de jours en place.

jours en place.

Dans l'espace de douze ans les historieus arabes donnent la liste de trentecinq mutations dans le vizirat. L'Egypte necessa doncpas d'être mal gouverne; et chaque mutation l'entralaait vers sa

(1) Dija Al-zasabite le gauverneur Hisdendacia avai prorigi les christiene control dendacia con prorigi les christiene control dendacia con proportion les lishioriens artises ! E gouvern ayant revu livrolle d'enlever foisite le seu avait proportione d'enlever foisite le mais le principaux christienes et leur consentiones de sauce de l'entre d'entre dendacia et l'est control dendacia et l'est control dendacia et l'est control dendacia et l'est control dendacia et l'est de l' ruine. Aucun de ceux qui rempirent le poste de vizir n'était en état de tenir les rênes du gouvernement. D'ailleurs, à peineétaient-lisen place, qu'ilsse voyaient en butten des dénonéiations continuelles, qui causaient bientôt leur destitution; quelques-uns même n'occupérent le vizirat qu'un seul jour.

Au milieu de cette instabilité gouvernementale, le khalyfe admettait auprès de sa personne des hommes de toutes les classes, et ne trouvait pas mauvais qu'on lui écrivit : aussi recevait-il plus de huit cents lettres par jour. Des gens de la plus basse extraction avaient uris sur ce faible prince un tel ascendant, que leurs conseils étaient mieux suivis que ceux des premiers personnages de l'État: pendant ce temps, les troubles se multipliaient dans l'empire. Le khalyfe, embarrasse de la quantité d'avis contraires qui lui parvenaient de tous côtés, ne savait quelle mesure prendre; les vizirs ne faisaient que passer, et, étant entièrement occupés à se défendre contre les attaques de ceux qui cherchaieut à les perdre dans l'esprit du prince, n'avaient ni le temps ni les movens de réprimer les désordres : les différentes provinces étment

dépeuplées; les revenus de l'État diminument tous les jours, et les dépenses croissaient d'une manière effrayante. Telle était la situation de l'Egypte quand de nouveaux malheurs viorent fondre sur ce r. yaume et le mireut à deux doigts de sa perte.

Chaque année, él-Mostanser, feignant d'entreprendre le pèlerinage de la Mekke, sortait du Kaire, escorte d'une troupe d'hommes et de femmes portés par des chameaux ; sa marche s'exécutait au son des instruments de musique. Arrivé au bord de l'étang nommé alors Birket Omayra, maintenant Birket-el-Hadj (le lac du pélerinage), il s'arrêtait au lieu où la caravane sacrée avait coutume de camper à son départ et à son retour : là, au grand scandale des musulmans, il faisait abondamment distribuer à son cortège du vin dont les outres étaient remplies, au lieu d'eau. Son voyage se bornait a cette première halte, puis il retournait à son palsis.

L'an 454 de l'hégire (1), pendant une de (1) Cette année a commencé le mardi 15 Janvier de l'an 1002 de l'ère chrétienne,

ces orgies, un Turk ivre tira son cimeterre contre un des soldats noirs de la garde du khalyfe : les autres nègres se jetèrent sur le Turk et le tuèrent; outrés de la mort de leur camarade, les Turks confurent en foule tumultueuse auprès de él-Mostanser : « Si ce meurtre à été or-« donné par vous, lui dirent-ils, nous de-« vons nous soumettre : mais, s'il a été e commis sans votre aveu, nous ne le

« laisserons pas impuni. »

Le khalyfe protesta qu'il n'y avait aucune part, et les Turks coururent attaquer les noirs; ceux-ci étaient nombreux; car la mère du khalyfe, négresse ellemême, aimait à s'entourer de ses compatriotes et en faisait acheter de tous les côtés : son palais en était rempli, et leur nombre au Kaire était de plusieurs mille, composant une milice dont la faveur excitait la jalousie des autres corps.

Les deux partis se livrèrent plusieurs combats sanglants. Enfin on parvint à conclure entre eux quelque accommodement : on convint que le meurtrier serait remis à la discrétion des Turks.

La haine réciproque fut néanmoins loin de s'éteindre. Des projets d'attaque fermentaient depart et d'autre : les noirs prévenus par le vizir se tenaient sur leurs gardes, renfermés dans leurs casernes; de leur côté les Turks attirèrent dans leur parti plusieurs tribus arabes, qu'ils lièrent à leur cause par des traités d'alliance offensive et défensive : puis ils mirent à leur tête cet emir Nasser-ed-doulah dont nous avons vu ci-dessus les expéditions peu heureuses en Syrie, et qui, destitué de son gouvernement de Damas, mécontent du khalyfe et de ses vizirs, attendait impatiemment, au Kaire, une occasion favorable pour donner enfin l'essor à son ambition démesurée.

Nasser-éd-doulah accepta ce commandement comme un instrument qui, entre ses mains, devait devenir l'arme

la plus redoutable-

Les noirs se voyant trop faibles, sortirent du Kaire et se réfugièrent dans le Sayd : là leur troupe se grossit au point de compter au moins cinquante mille combattants; ces forces revinrent sur le Kaire et sur Alexandrie et attaquerent les Turks à Koum-Cheryk (1) : les Turks, qui n'a-

(1) Cette position sur la rive occidentale de la branche de Rosette est devenue célèbre dans

valent que six mille hommes environ, furent d'abordenfoncés; mais, reprenant l'avantage, ils acculèrent leurs ennemis au bord du Nil, en jetèrent une partie dans le fleuve et firent du reste un carnage terrible. Les écrivains arabes prétendent que ce jour-la les tués et les novés

depassèrent le nombre de trente mille. La mère du khalyfe s'était hantement déclarée pour les noirs, ses compatriotes et ses favoris : sa haine était d'autant plus fortecontre les Turks, qu'elle avait encore à venger sur eux le meurtre de son confident intime Abou-Sayd, qu'ils avaient massacré. Elle fit passer aux nègres des secours, qui leur permirent de reprendre l'offensive. Dès lors une longue suite de combats achamés fit couler des flots de sang tant aux environs du Kaire que dans la haute et la hasse Egypte, Cependant, au milieu de ce bouleversement général, renfermé dans son palais, ne s'occupant que de son harem, le faible khalyfe, à chaque plainte, à chaque nouvelle désastreuse qu'il recevait, ne savait que répondre : « Ceci se fait sans mon aveu, et je n'en suis pas

« responsable. » Les hostilités furent quelque temps suspendues par la lassitude et les pertes des deux partis; mais chacun d'eux n'attendait que le moment de reprendre les armes. Restés maîtres du Kaire, les Turks, dont le pouvoir allait chaque jour en croissant, fatiguaient le khalyfe de leurs demandes, réclamant, sans cesse, une augmentation de solde. Ce prince avait beau épuiser son trésor, il se voyait hors d'état de les satisfaire, et se trouvait l'esclave de ceux qu'il soldait pour sa dé-fense personnelle.

La mère du khalyfe sjoutsit encore à la pénible position où ce prince se trouvait; elle demandait toujours et s'indignait qu'une seule de ses demandes pût être rejetée. Ses exigences et celles de ses gardes fatignerent enfin tellement el-Mostanser, que, l'an 457 (1) de l'hégire, il s'échappa de son palais, seul, à pied, sans aucune suite, se dirigeant vers la mosquee d'Amrou, protestant qu'il voulait abandonner le timon des affaires, pour

l'histoire de l'expédition française en Égypte, par l'attaque et la défaite des Mamlouks. (1) Cette année a commencé le lundi 13 décembre de l'an 1064 de l'ère vulgaire.

se retirer dans ce lieu sacré et s'y vouer le reste de sa vie au service de Dieu. Co ne fut pas saus peine que ses principaux officiers, courant après lui, purent le détourner de cette résolution désespérée.

L'année 450 de l'hiejire (1) vit les hostilités recommencer aree une nouvelle fureur. A l'instigation de la mère d'd-Mostanasre, les negres se réunirent à Gysèh; les Turks et Nasser-det-doulah courrent les y attaquer : one sbutti sur la Nil pendant plusieurs jours : puis, sour cussis abourel en rivage, les furks en consecuence de l'estate de l'estate encore forcés de s'enfuir dans la haute Exypte.

Nasser-ed-doulah, fier de sa vietoire, rentra au Kaire, s'empara de l'autorité et, des ce moment, ne traita plus le khalyfe qu'avec mépris et arrogance. Cependant les noirs, après leur défaite,

avaient réussi à gagner le Savd et à s'y réunir au nombre de quinze mille. De là , ils menacaient de descendre encore sur le Kaire; un corps de leurs troupes occupait dela Alexandrie : ceux de Fostatt, excités par la mere du khalyfe, prirent les armes. Faisant face à tout, Nasser-éddoulah rassembla ses Turks, massacra les negres de Fostatt, courut au Savd, y battit le gros de l'armée des noirs, et redescendant dans la basse Égypte, enleva Alexandrie; puis, revenant au Kaire, il extermina jusqu'au dernier des nègres que ses recherches purent lui faire découvrir dans la ville on aux environs. Le khalvfe voulait en vain s'affranchir

du joug pesant que lui imposit Nassede-doukh; en vin nommit-il promisese affides, ou parmi cux dont il voilait se affides, ou parmi cux dont il voilait se affides que promienta de la constanta de firma de principal de la constanta de la escion de ces gouvernements. Bedr-el-Gernaly avait profité de cet état de la gouvernements de la Syrie e la pouternements de la Syrie e la pouternement de la Syrie e la pouternement de la Syrie e la lices turkes: a point si les cordes du khalyfe étaient reconnus dans l'enceinte de son plails.

 Celte année a commencé le mercredi 22 povembre de l'an 1066 de notre ere. Site offaires del-Meatanner statent , interferior dans un état deplorable, elles n'offrieinet pas, à l'extérieur, un aspet un formation pas à l'extérieur, un aspet puis florissant. Le prince de l'Yemen, dé-Authys, qui avait reconsul Jastorité des Flyments, evant d'être tuép au ruid esse sener aux, et la Media d'être tuép au ruid esse sener aux, et la Media ren l'Étrent de la light de l'étre de

Pour combler la mesure de ses échecs, ét-Mostanser eut la maladresse, dans ces ét-mostanser eut la maladresse, dans ces conjonctures, de se brouiller avec Mahmoud, prince d'Alep, que nous avons vu ci-dessus reconnaître la suzeraineté du khalyfe et recevoir de lui les titres les plus honorifiques.

El-Mostanser écrivit à ce prince, pour lui enjoindre de lui envoyer de l'argent, de faire la guerre aux Grees et de licencier les Turks qu'il avait à sa solde.

Mahmoud lui répondit : « De l'ar-« gent, je n'en ai pas : j'ai emprunté de « fortes sommes pour reprendre Alep, « et on m'en réclame le payement. — Les « Grees, j'ai fait une trêve avec eux; ils « m'ont aussi prêté de l'argent, et j'ai

donné mon fils pour otage; je ne puis done leur faire la guerre. Les Turks, ils sont plus forts que moi : prétendre les chasser, ce serait vouloir ine faire chasser moi-même. »

Le khalyfe devait blen, d'après sa propre position, apprécier combien ette dernière excuse était fondée; cependant, il s'en montra irrité et écrivit à Bedrél-Gemaly que Mahmoud ayant levé l'étendard de la révolte, il le chargeait de

l'en punir.

Bedr-él-Gemaly, déjà si puissant en Syrie, ne demandait pas mieux que d'avoir un prétexte pour attaquer le prince d'alen.

Il marcha aussitôt contre lui, et la guerre fut de nouveau allumée dans cette partie de l'empire.

partie de l'empire.
Cependant, le khalyfe respirait un peu plus librement au Kaire. Nasser-éddoulah venait de quitter cette ville, pour aller attaquer les noirs dans le Sayd, où ils se livraient aux plus affreux ravages. Les détachements turks qu'il avait successivement envoyés avaient toujours été défaits; Nasser-éd-doulah le fut luimême et repoussé jusqu'à Gyzéh. Outrés de leurs défaites multipliées, les Turks s'en prenaient an khalyfe, qu'ils accablaient de reproches injurieux, l'accusant de favoriser les noirs, comme sa mère, et de leur faire parvenir des secours en

secret Le khslyfe, abandonnant la défense de sa mère, protestait avec serment, que, quant à lui, cette accusation était absolument fausse. Les Turks, apres avoir réparé leurs pertes et réuni de nouveaux renforts, retournèrent derechef à l'attaque de leurs adversaires : plus heureux cette fois, ils les chargèrent avec tant de force et d'impétuosité, qu'ils les battirent completement et en firent un affreux carnage. Ceux des noirs qui échappèrent à cette sanglante déroute, ne trouvérent leur salut que dans la fuite : et, des lors, la force de leur parti fut en-

tierement anéantie. Cette victoire rivait les fers du khalvfe. Enorgueilli de plus en plus de ses succès, Nasser-éd-doulah ne garda plus de mesure envers el-Mostanser, et ne lui laissa plus rien de l'autorite suprême. A son exemple, les Turks sous ses ordres avaient perdu tout respect pour le khalyfe, ne tenaient auerin compte de ses ordres, et le moindre d'entre eux traitait le pontife souverain de l'islamisme avec insolence et mépris. L'assiègeant sans cesse, l'interrompant au milieu de ses repas, de ses prières ou de ses plaisirs, ils reclamaient impérieusement des augmentations de solde. Les vizirs, en butte à leurs outrages et à leurs attaques, ne pouvaient éviter une prompte destitution; et la place des vizirs, chaque fois, restait vacante plus de temps qu'elle n'avait été occupée. Les prétentions des Turks étaient si exorbitantes, que leurs traitements, qui, a vant cette époque, n'avaient été que de 28, 300 dynars (420,000 francs) par mois, furent portés à 400,000 dynars (6,000,000). Le trésor se trouva bientôt épuisé. Ils n'en réitérèrent pas moins leurs demandes; en vair él-Mostanser leur représentait-il qu'il était hors d'état de les satisfaire; celte excuse fut rejetée, et ils le contraignirent à vendre les objets précieux qui, depuis la fonda-tion de la dynastie, étaient accumulés dans le palais.

Le faible khalvfe ne sut rien leur refuser : les Turks prétendirent insolemment alors se porter eux-mêmes pour appréciateurs et commissaires des ventes; et. pendant plusieurs années, ces brigands avides se partagérent ces riches dépouilles, qu'ils se faisaient adjuger au dixième ou même au centième de leur valeur, et qu'ils prenaient en payement des sommes qu'ils pretendaient leur être dues, soit comme solde, soit comme gratifications.

Le khalyfe et l'intendant général du trésor, témoins forces de ce pillage à l'encan, nepouvaient y remedier, attendu qu'ils mauquaient d'argent pour acquitter les sommes énormes que réclamaient les Turks, sans aucun droit et sans au-

cun titre.

L'historien él-Maqryzy, d'après des mémoires contemporains, nous a conservé les détails les plus minutieux de ces déprédations et des immenses trésors en or et en pierreries qu'elles dilapiderent. Ces détails passent toute crovance; ils semblent des rêves des Mille et une nuits, et ne paraîtraient dignes d'aucune foi, s'ils n'étaient attestés par des témoignages aussi irrécusables que les rapports authentiques de l'inspecteur du tresor et le procès-verbal, article par article, d'Abou-l-Hassan-Aly, l'intendant de Nasser-éd-doulah, que rapporte textuellement el-Magryzy. A voir cette enumeration (1), on dirait que

uires pierreries.
Dix-huit mille vases de cristal de roche, dont quelques-uns valaient jusqu'à 1100 dynars 15,000 francs ).

Trente-six mille autres pièces du même cristal.

Une natte d'or pesani cinquante-quatre marcs.

Quatre cents grandes cages d'or. Six mille vases d'or à mettre des fleurs. Vingt-deux mille bijoux d'ambre. Un inrban orné de pierreries, vatant 130,000

Un turban orné de pierreries, valant 130,000 dynars (1,350,000 francs.) Des coqs, des paons, des gazelles de grandeur naiurelle, en or, incrustés de peries, de rubis. Des tablés de sardoine assez grandes pour que plusieurs personnes pussent y manger a la fois.

Un palmier d'or dans une caisse d'or: les fleurs et les fruits de grandeur natureile en

ries et en rubis. Un jardin dont te sot était d'argent doré et

<sup>(1)</sup> On trouve dans cette nomenclature curieuse je ne sais combien de boisseaux d'eme-raudes, de rubis, de peries, de cornalines et

toutes les richesses du monde entier se sont donné rendez-vous dans ce point du globe, et s'y étaient accumulées, depuis de longs siècles, pour être ainsi disséminées aux mains de la plus vile soldatesque.

Nasser-éd-doulah et les dix autres généraux des Turks eurent pour leur part en pierreries, en armures (1), en meubles précieux, des objets au-dessus de toute appréciation.

Après avoir ainsi pillé le palais, les Turks n'en obsedaient pas moins el-Mostanser, pour en réclamer de nouvelles sommes; voyant qu'ils ne pouvaient rien en obtenir, ils forcerent l'entrée du tombeau des ancêtres du khalyfe, et en pillerent tous les ornements d'or; de là ils se jetèrent sur la bibliothèque, riche de plus de cent vingt mille volumes, chefs d'œuvre de calligraphie et renfermant les manuscrits les plus précieux; tout fut enlevé, partagé et détruit en partie : perte inesti-mable et aussi déplorable que celle de la bibliothèque d'Alexandrie. Une portion considerable de cette collection si précieuse, qui était échue à Ebn-ét-Mohtarek, gouverneur d'Alexandrie, et qu'il faisait transporter dans cette ville, tomba en route, auprès d'Abyàr, entre les mains de la tribu berbère des Leouatah. Les Bédouins en brûlèrent une partie, prirent les couvertures des livres pour se faire des chaussures; le reste fut abandonné, entasse par monceaux, au milieu la terre d'ambre, les arbres d'argent et les fruits

In terre d'ambre, les arbres d'argent et les truits d'or et de pierreries. Une tente de cinq cents coudées (six cenis vingt-cinq pieds) de circonférence, et de soixan-te-quatre coudées (quatre-vingt-dix pieds) de hauteur, toute en velours et satin brode d'or, et ont les teniures furent la charge de cent chameaux.

Une autre tente, tissue d'or pur, sontenue par ix colonnes d'argent massif. Des cuves d'argent, du poids de trois quin-

Deux mille tapis enrichis d'or, dont l'un avait coulé 22,000 dynars (30,000 francs) et les moindres 1,000 dynars (10,000 francs.) Ciaquanie mille pièces de damas enrichies

Enfin Ebn-Abd-el-Azyz, inspecteur du trésor, Enin Ebn-Abd-64-dzyz, inspecieur du tresor, declare dans son rapport que plus de cent milie articles precieux et deux cent milie pleces d'armures out êté adjusés en sa présence. (1) L'épec Dont-légar à deux tranchants l' d'Aly, les cimeterres de noi list fourages, d'Am-rou, d'Add-altah, d'Obeyd-Altah, de Djafar; le houclier de Hamzah, la cuirasse et l'èpec de

Moéz-le-dyn-illah, etc

du désert. Les vents ne tardèrent pas à les recouvrir de sables et à en former plusieurs monticules, que l'on appelle encore maintenant Tall-él-Kouloub (la colline des livres.) Non content d'avoir dépouillé le

khalyfe de toutes ses richesses et de tout son pouvoir, Nasser-éd-doulah en vint bieutôt a vouloir enlever à ce malheureux prince le peu d'influence que pouvait lui laisser son autorité spirituelle sur les musulmans : il résolut de faire un autre khalyfe à la place de el-Mostanser; il ne cherchait qu'un prétexte, il le trouva bientôt.

Le chef des Turks avait amassé contre lui des trésors de haine, même parmi ses mílices, par son pouvoir insolent et ses exactions tyranniques. L'an 461 de l'hégire (1), en sortant de chez le vizir, il fut assailli par un homme de la ville de Siraf et blessé d'un coup de poignard. L'assassin fut sur-le-champ etrangle, mais Nasser-ed-doulah, qui fut bientôt guéri de sa blessure, pretendit que l'assassinat avait été commandé par le khalyfe et sa mère. Dès lors il affecta de dire hautement que él-Mostanser, livré au jeu, au vin et aux plaisirs du harem, était indigne du trône du khalyfat; mettant en avant un chérif, nominé Abou-Taher-Hay-Darah, que Bedr-el-Gemaly avait expulsé de Damas, et qui, retiré au Kaire, s'y était créé une popularité fondée sur sa piété et la ferveur de ses pratiques religieuses, il lui offrit le khalyfat, à la condition de le défaire auparavant de lenr ennemi commun. Bedr-el-Gemaly. Celui-ci etait toujours resté seul maître de la Syrie, et Nasseréd-doulah pouvait craindre qu'il ne tournât ses regards du côté de l'Égypte.

Au chérif furent associés, dans co complot, deux émirs des Arabes de Syrie; et 40,000 dynars (600,000 francs) furent remis pour faire face aux pre-mières dépenses. Les trois coniurés partirent pour la Syrie, où ils se firent d'abord un assez grand nombre de partisans. Mais Bedr-el-Gemaly était sur ses gardes; les eonspirateurs subalternes furent arrêtés; la confiscation de leurs biens servit à Berlr-él-Gemâly à acheter. le plus redoutable des trois chefs du

[1] Celle année a commencé le vendredi 3: octobre de l'an 1068 de notre ere.

complot; il séduisit le second par des promesses brillantes, et se fit livrer le futur khalyfe, Hay-Darah, qu'il fit

aussitôt écorcher vif.

Pendant que ces choses se passaient en Syrie, Nasser-éd-doulah n'en travaillait pas moins de tout son pouvoir à faire déclarer él-Mostanser déchu du khalyfat : mais le chef des Turks avait soulevé contre lui tous les esprits, et l'armée s'était divisée en deux partis : l'un secondait les projets du général turk ; mais l'autre restait fidèle au khalyfe. El-Mostanser se décida enfin à commencer une active défensive; sa première démarche fut d'écrire à Nasseréd-doulah, et les historiens du temps nous ont conservé le texte de sa missive : elle est pleine de la dignité qui convenait au chef de l'islamisme, et qu'il paraissait depuis trop longtemps avoir

mise en oubli. · Lorsque tu t'es rendu auprès de « nous, reclamant notre protection, « nous t'avons accueilli et comblé de « bienfaits : tu nous as payé par l'in-« gratitude : notre bonte et notre pa-« tience t'ont enhardi ; tu as débauché « nos troupes et comploté notre ruine. « Maintenant, sors de notre capitale; « nous te garantissons une entière sû-« reté : nous te permettons d'emporter « tes richesses : ton refus d'obéir sera « suivi de ton châtiment, »

La lettre était fière, la réponse de

Nasser-éd-doulah fut plus fière encore : elle fut derisoire et insultante. Alors él-Mostanser appela dans son palais plusieurs generaux turks, qu'il avait su intéresser à sa cause, et entre autres Ildekouz, ennemi juré de Nasser-éd-doulah, quoiqu'il fût son beau-père; les chefs des troupes moghrebines et de la tribu arabe des Ketamah s'y réunirent, et un nouveau serment de fidelité fut prété au khalyfe.

Voyant ses partisans inférieurs en nombre, Nasser-éd-doulah quitta le Kaire et se retira à Gyzéh. Aussitôt sa maison et celles de ses partisans furent livrées au pillage, et plusieurs de ses af-

fidés furent massacrés-Le khalyse se revêtit d'une cuirasse, monta a cheval, suivi des tamhours et en-

touré des étendards. Les milices et la population se réuni-

rent auprès de lui, et il vit passer sous ses drapeaux un grand nombre des of-ficiers de Nasser-éd doulah.

Les deux partis en vinrent aux mains,

sur le terrain qui sépare le Kaire de Fostatt, et la victoire se déclara pour el-Mostanser. Complétement défait et avant perdu beaucoup de monde, Nasseréd-doulah fut forcé de s'enfuir à Alexandrie, dont il avait fait sa place d'armes et où il avait fait conduire ses femmes, ses enfants et ses trésors.

Les troupes que le khalyfe envoya our l'en chasser ne purent en venir à Lout; et, avec l'assistance de plusieurs tribus arabes, avec lesquelles il traita. Nasser-éd-doulah demeura maître de toute la basse Égypte, où il fit aussitôt faire la prière solennelle au nora du khalvfe abbasside el-Qayem-be-amr-Illah.

Tandis que l'Égypte inférieure était en proje aux dévastations des troupes de Nasser-éd-doulah et des tribus arahes, ses alliées, l'état du Kaire et de Fostatt n'était pas moins déplorable. Ces deux villes étaient désolées par une horrible famine, qui durait depuis einq années et qui se prolongea jusqu'à l'année 464 de l'hégire (1); mais l'année 462 de l'hegire (2) fut celle où ce fleau exerca

les plus cruels ravages. Depuis l'an 457 de l'hégire (3), le Nil ne s'était pas éleve à un niveau suffisant. Les troubles qui survinrent, le choc des factions, les ravages des brigands, le gaspillage des céréales, la négligence du gouvernement avaient rendu le bié tellement rare, que l'ardeb s'en pavait 100 dynars (1500 fr.), un gâteau 15 dynars (225 fr.) On vendait à la crice un œuf 1 dynar (t5 fr.), un chat 3 dynars (45 fr.), un chien 5 dynars (75 f.); et bientot, à tont prix, il fut impressible de se

procurer le moindre comestible. Les détails que nous donnent de cette famine les historiens arabes, sont réellement effroyables; le khalyfe avait dans ses écuries dix mille chevaux, chameaux ou mulets; tous furent manges; il ne lui resta plus que trois chevaux. Les habi-

(1) Celle année a commencé le Jeudi 29 reptembre de l'an 1071 de l'ère chritienne (2) Celle année a commencé le mardi 20 octobre de l'an 1989 de l'err carétienn

(3) Celle aunce a commence le lundi 13 dé-cembre de l'an 1003 de l'ere chrétienne.

tants se mangeaient les uns les autres; les enfauts, les femmes, les hommes même étaient enlevés au passage dans les rues; une femme put s'echapper des mains de ces antropophages; le tiers des chairs de son corps avait été dépecé et dévoré elle vivaute ; elle survécut, et rendit elle-même témoignage de sa terrible aventure. Le vizir, se rendant au palais, fut jeté à bas de sa mule, qui fut enlevée et mangée sous ses yeux; trois des auteurs de cette violence furent saisis et suppliciés. Le lendemain on ne trouva que leurs os à la potence; leurs chairs avaient été devorces pendant la nuit. Le khalyfelui-même, pressé par la faim, s'était vu obligé de vendre, a vil prix, quelques bijoux précieux, écliappes à la rapacité de la milice, et jusqu'aux vêtements de ses femmes, qui sortaient nues du palais pour aller tomber mortes de faim hors de la ville.

Lapette, cette compogne inséparable de la famine, achevait de désoler Fostatt et le Kaire; des qu'un homme était frappé, en vingt-quarte heures tous ceux qui habitaient la maison étaien morts, et la maison déserte. Ceux qui avaient conservé quelques moyens se précipitalent en foule hors de la ville, et se jetaient dans le désert, pour aller cheprher un asile dans l'Iraq et la Syrie.

RI-Mostanser sortit un justant de son apathie; il fit venir l'oualy (1), et lui jura, sur sa vie, que, si la famine ne cessait, il lui ferait trancher la tête. Le chef de la police savait que des maga-sins considérables de blé étaient cachés et eufouis : mais comment les découvrir? la peur de mourir de faim faisait garder aux emmagasineurs un silence qu'aucun moven ne semblatt pouvoir rompre. L'oualy tira des prisons quelques criminels condamnés à mort, les costuma en riches marchands, et les fit publiquement décapiter comme accapareurs : ehaque jour il recommençait ces executions, annoncant qu'il les continuerait jusqu'à la cessation de la famine. La crainte d'une mort immédiate fut plus forte que la peur d'une mort éventuelle; les magasins secrets s'ouvrirent et la famine diminua.

Nasser-éd-doulah avait concouru à

(1) Magistrat chargé de la police et de l'administration intérieure du Kaire. augmenter la famine, en retenant tous les grains de la basse Égypte; et bientôt, profitant des désastres du Kaire, il vint en faire le siège, après ovoir tout brûlde et dévasté sur son passage. El-Mostanser, hors d'état de résister, fut obligé de se remettre à la discretion de son ennemi.

Redevena ainst multre du Kalira, Merer-6-d-douldo du venir redensunder au khalyfe les sommes qu'll prétendui til direr redius aur l'ancien arricée de sa et en ruine de-Montanaer, assis sur une nute grossière, sans aucun autre amenblement, couvert d'habits vieux et decenure pompe que trois ecclaves vieux et dem-nux. «Tu vois, dit le khalyfe, la s'isstation du l'ma refutt : prends « escore ma pauvre nutte, met trois « escore ma pauvre nutte, met trois

Nasser-éd-doulah fut ému, malgré lui; rougissant de honte, il renonça à ses demandes, et assigna à él-Mostanser une pension alimentaire de 100 dynars (1,500 francs) par mois.

Enfin, Yan 465 de Tiscire (1) delivre habije de son oppressour. Nuszerde-doulals s'était réconcilié avec son sousbeau-père likérous; espendant cette réconciliation n'avait pu ét-indre une reconciliation n'avait pu ét-indre une reference mutuelle; et lidérous, craigionit les projets de son genifre courter sa viesecolut de le privent. Il alla trouver Nusresolut de les privent. Il alla trouver nuspoignante lui-nième, luitir coupret la técnisi qu'à Fakti-de-drad, frere de Nusser-dé-doulals, et porta ces deux hileux 
troplees aux piests du khalyfe.

Mais cette catastrophe n'sméliora en rien la situation d'él-Mosdaner; et lldekous s'arrogea aussitôt tout le ponvoir qu'avait usurpé Nasser-éd-doulah, encherissant même sur les mauvais traitements dont celui-ci s'était rendu coupable envers le khalvíe.

Ce prince prit enfin, l'an 466 de l'hégire (2), le parti désespéré de réclamer en secret le secours de Bedr-el-Gemaly, l'invitant à passer en Égypte et lui offrant de le mettre à la tête du gouvernement.

(I) Celle année a commencé le lundi 17 seplembre de l'au 1072 de notre ère. (2) Celle annee a commencé le vendredi 6 seplembre de l'au 1073 de l'ère chrétienne.

Bedr-el-Gemaly accepta, mais à la condition de remplacer par des troupes syriennes de sou choix les milices d'Egypte, trop indisciplinées.

En consequence, il partit de Syrie, accompagne de l'elite de ses soldats, dont la bravoure et la fidélité lui étaient depuis longtemps connues : s'embarquant à Akkah, il eut le bonheur de trouver des vents constamment favorables, dans une saison ordinairement coutraire, et arriva en Egypte, sans que nersonne s'y doutât de son expedition. Debarqué entre Tennis et Damiette, il y fut aceueilli avec empressement pfr Souleyman, gouverneur de la province de Bahyreh, se mit en marche aussitôt pour le Kaire et vint camper à Qelyoub. S'arrêtant là, il exigea, avant d'entrer dans la eapitale, l'emprisonnement d'/ldekous : l'ordre en fut sur-le-champ donne par le khalyfe, et exécuté par les propres officiers du proscrit. Alors

Bedr-el Genaty fit son entrée dans la ville, le mercredi 29 du mois de Gemadyél-Aouel, l'an 467 de l'hégire (1). Les émirs turks ignoraient que Bedr-

el-Gemaly avait été appelé par le khalyfe : chacun d'eux s'empressa auprès de lui et lui offrit des festins. Bedr-él-Gemaly, les voyant dans une entière sécurité, les invita à son tour à un banquet somptueux : ils y vinrent, y passèrent la journée entière en réjouissances; mais aucun ne sortit de la salle du ban juet. Des officiers de Bedr-el-Gemaly apostés par lui étaient charges de les poignarder au signal donné; et il avait mi-même désigne à chacun particulièrement la vietime que devoit frapper son khandjar. A l'entrée de la nuit, l'ordre fut ponctuellement exécuté; et, avant le iour, les têtes des convives étaient amoncelées devant l'ordonnateur du massacre, et les maisons des émirs turks au pouvoir des officiers exécuteurs.

Dès ce moment, Bedr-él-Gemaly, débarrassé de tout compétiteur, ne vit plus de bornes à sa puissance. Le khalyfe le revétit d'une pelisse d'honneur, du titre d'Emyr-el-Gyouch (prince des armérs ou généralissime), et lui confera la double dignité de vizir civil et de vizir militaire, réunissant ainsi, en sa per-

Ceile année a commencé le mercredi 27 sout de l'an 1074 de l'ère chrétienne.

sonne, toute l'autorité gouvernementale, El-Maqryzy nous a conservé le texte même du diplôme qui lui attribuait ces hautes fonctions. . Le Prince des fidèles e él-Mostanser-b-illah, etc. (1), vous in-« vestit de toute sa puissance; il se re-« pose sur vous de tous les soins : lu gou-· vernement : allez remplir les fonctions « élevées auxquelles il vous appelle;

« surveillez les différentes branches de « l'administration; pacifiez les troubles « et exterminez les factieux.

Revetu d'un si grand pouvoir, l'Emurel-Gyouch s'attacha d'abord a poursuivre ceux qui avaient pris une part active aux troubles : il en extermina un grand nombre, parmi lesquels on comptant des vizirs, des qadys et des personnages du plus haut rang : Ildekouz fut du nombre de eeux qui furent ainsi mis à mort. La destruction des révoltés, qui occupaient eneore les provinces de l'Égypte, fut ensuite operee, les tribus arabes chassées des arrondissements de Bahyreh et de Charqyéh; Alexandrie et Damiette reprises aux Leouatah, qui s'en étaient rendus maîtres.

Alors, l'agriculture et le commerce purent reprendre vigueur : la famine disparut du territoire égyptien, où l'abondance commença à renaître; car Bedr-el-Gemaly consacrait tous ses efforts à rendre le peuple heureux, et à lui faire oublier les maux qu'il avait si longtemps soufferts : rappelant les cultivateurs dans les champs abandonnés, il les encouragea à l'ensemencement des terres et les dedommagea de leurs pertes, en les déchargeant de tout impôt pendant trois années. L'Égypte, qui, peu auparavant, avait été devastee par taut de fléaux, se repeupla et devint plus florissante que jamais.

Non-seulement au Kaire, mais encore dans toutes les principales villes, des constructions nouvelles s'élevèrent : des mosquées furent bâties à Alexandrie, au Kaire, dans l'île de Raouddah, auprès du Mekvas, qui fut alors réparé (2), et pres-

(1) Je passe ici tous les titres fastueux q s'attribusient les khatyfes dans leurs acles diplomatiques et gouvernementaux.

appaniaques et pouvernementar.

(2) l'ai recueitil et public toutes les inscriptions karmatiques de cette époque qui dévoraient le Mekyas et sa mosquee; clies portent le nom et les titres honorifiques de Bedr ét-Gemaly a la suite de ceux du khalyfe ét-Mostan-

que misement réddifé. A l'actériau, le adiferie du habipér expensient aussi honneu et digishé; ses armes étaies, victoriesses sur les frontières. La Mekke qui, depuis quatre auset cinq mois, avait reconnu l'autoritées klaulytés de Bughdad, proclamait de nouveau son obtes anneaux Fatynites: on y enlevait de la Kanbah la couverture noire à la couleur de la chabissides, de la rempagit par le nouve t les auronnes du khalyte 6f-stotamez-bullet.

Depuis cette époque, pendant vingt années, l'Egypte offrit peu d'événenents historiques. Ces événenents sont presque toujours des désastres; les peuples dont l'histoire parle le moins furent les peuples les plus lieureux.

Cependant, une attaque imprévue vint, momentanément, troubler la tranquillité

de l'Égypte, l'an 469 de l'hégire (1).
L'emir Mais, prince turkousan, avait fait-quedques conquétes en Syrie, profitant de l'absence de decl'es company.
Le de l'absence de decl'es company.
Le de l'aussiement de l'absence de

L'alarme fut grande : on ne savait comment faire résistance; car les troupes égyptiennes étaient à l'extrémité du Sayd, occupées à y soumettre les derniers restes des révoltes. Bedr-él-Gemaly entra en négociation avec le Turkonian, offrant de lui compter 150,000 dynars (2,250,000 francs), s'il consentait à quitter l'Egypte : Atsis, avide d'argent, prêta l'oreille à ces propositions; mais les négociations, tralnant en longueur, durerent cinquante jours; Bedr-el-Gemaly profitait de cet intervalle pour faire redescendre en hâte ses troupes de la haute Égypte, et réussit à detacher du parti d'Atsia plusieurs chefs de tribus arabes, dont les cavaliers faisaient la principale force de l'armée

ser-b-illah. Voyez une de ces inseriptions datée du mois de Regeb de l'an 4%5 de l'hégire, 1022 de l'ere chrétienne, dans la planche u' 22. (1) Celle année a commencé le vedresdi 5 août de l'an 1076 de l'ère chrétienne. d'invasion; et même quelques centaines de Turkomans, séduits par lui, quittérent le service de leur prince.

Enfin , l'armée rappelée de l'extrémité du Sayd approchait du Kaire. Ayant alors ses forces sous la main, Beur-él-Gemaly s'adresse à une caravane de trois mille hommes, qui venait d'arriver au Kaire, pour se rendre à la Mekke : « La victoire sur les ennemis, leur dit-il, « est plus méritoire que le pelerinage, « joignez-vous à nos troupes. » En mêine temps il distribuait aux pelerins de l'argent et des armes. La jonction eut lieu; et. au point du jour, l'Emyr-el-Gyouch, tombant a l'improviste sur Alsia, le culbute, le pousse sur une embuscade qu'il avait fait filer sur ses derrières, le met en pleine déroute, et le force à prendre la fuite après une grande perte d'hommes.

Arabes et les Égypliens poursuivirent les fuvards : le carnage fut affreux et le butin immense. On reprit dans le camp des Turkomans dix mille enfants de l'un et de l'autre sexe qu'ils avaient enleves dans les campagnes de l'Egypte; toutes les conquêtes qu'illui avant faites en Syrie entretens tous l'oseration de l'autre de l'alle peri per la liditien.

Dès ce moment, rien ne troubla plus l'execution de projets de Bort-eli-cimaly pour le bonbeur de l'Egypte. Les annes suivantes virent bien quelques cineures partielles, quelques complois traniés par des méconents, à la tête desquels on est étonné d'apprendre que se montrait le lls même de Bort-el-Gemaly. Les complots furent déjoués et les révoltes énufficiels.

Enfin, l'an 483 de l'hégire (1), Bedrel-Gemdy lit faire le dienombrement territorial de l'Égypte, et fit constater que les impôts, qui, avant lui, n'étaient évalués qu'à 2.800,000 dynars (42,000,000 de notre monnale), s'étaient élevés à 3,100,000 dynars (45,500,000 francs) par suite de l'état florissant de l'agriculture et du commerce et grâce à sa bonne administration

Il continuait avec zèle le cours de ses améliorations, lorsqu'aux premiers jours (1) Cette année a commencé le mercredi 6 mars de l'an 1000 de notre ère. du mois de Dou-l-Hagéh de l'an 487 de l'hégire (1), il mourut, au Kaire, à l'âge

de quatre-vingts ans.

Il avait gouverne pendant vingt ans l'Égypte avec une autorité absolue. Craint et respecté universellement, il tint les rênes de l'administration avec autant de sagesse que de fermeté : grâces à lui, l'Égypte, désolée par une suite non interrompue de fléaux et de troubles, recouvra son aucienne splendeur, et devint plus florissante que jamais; il protégea également le commerce, l'agrieulture, les lettres et les sciences. Le Kaire lui dut une nouvelle enceinte construite en briques, et de belles portes en pierres, parmi lesquelles on compte celles de Zoueyléh. la Porte de la Victoire (Eáb-él-Nasr) et la Porte des Conquêtes (Bab-el-Foutouh), qui sont encore à présent les plus belles de la ville (2).

Même encore de nos jours les habitants de l'Égypte bénissent sa mémoire, et mettent son non à côlé de ceux d'Am-rou et d'Aloned-ébn-Touloun.

Le shalyfe et-Mostanser-b-illah ne survieut que peu de jours au ministre auque il devait la tranquillité et le bonlieur des vingt dernières années de son long règue. Il mourut, le luitième jour du même nois, à l'âge de soixante-sept ans et cing mois, dont il avait passé soixante ans sur le trône (3).

Prince faible, indolent et uniquement occupé de ses plaisirs, il ne sut jamais tenir les rènes de son gouvernement. Jouet de tous les partis, prêt à subir la loi de tout ambiteux, qui avait assez (1) Cette année a commence le samedi 21 jauvier de l'an 1094 de l'ére chrellenne.

jauvier de l'an 1994 de l'ere chrettenne. (2) Yoyez, pour la premiere de ces portes, la planche 18; et pour la seconde, la planche 92, placée par erreur à la flu du volume de l'Egypte ancienne.

(3) Mounaie, en or, du khalyfe él-Mostanserb-11lah, frappee au Kaire, l'an 428 de l'hégire (1036 de l'ere chrétienne).



Monnaie, en or, du même khalyfe, frappée à

d'audace pour s'emparer de l'autorité, le nom de khalyfe ne fut pour lui qu'un vain titre, qui ne lui donnait aucune puissance réelle; son règne, l'un des plus longs dont les annales de l'Orient fassent mention, n'est devenu historiquement memorable que par l'es longs désastres qu'il attira sur l'Égypte.

L'Égypte ne fut pas la seule des provinces soumises au khalyfe él-Mostanser-b-Illah, qui fut, sous son long règne, le théâtre de mallieurs, de desordres et de révolutions subversives.

Nous avons dit ci-dessus que la Sicile était devene l'un des plus riches domaines de la dynastie fattymite, qui avait netére état belle proie aux divisions de ces Aglabites (1). Cette lle, doignée du pour les avourerions qui l'avaient coinquise, une possession tranquille et facile à gouverner. Les vice-rois exmêntes que les khalyfes y envoyaient excerce l'autorie en leur nom, ne tartevere l'autorie en leur nom, ne tartevere l'autorie en leur nom, ne tarleurs pais s'y montre un independants de leurs pais s'y montre un independants de leurs pais s'y montre un desprise de leurs painisistration tyrannique, le mécon-

Sour ( l'ancienne Tyr), l'an 442 de l'hégire ( 1060 de notre ère. )



Monnaie, en or, du même khaiyfe, frappée l'an 465 de l'hégire (1072 de l'ère chrétieune).



(1) Celte dynastie est la première qui se soit établie en Arique; avant elle cette parties de l'empire des khalytes avant elle cette parties de l'empire des khalytes avant elle sur surriertation d'un gouverneur, sommise a leur surriertation l'horation, fils d'Aglad, nonune gouverneur par le khalyte Havonn-d-Rardyd, se declara indépendant l'an 183 de l'hegire; soo de l'ère chrèment, el lui le fondateur de cette dynastie.

tentement et la révolte des populations tant chrétiennes que musulmanes. Le khalyfe de Moez-le-dun-Iliah, des

Le khalyfe el-Moez-le-dyn-Iliah, dès les premiers temps de son règne sur la Sicile, avait été contraint de destituer et d'exiler en Afrique l'émir Ahmed, après dix ans d'abus et d'exactions intolerables; Bays, qui remplaça celui-ci, ainsi que ses successeurs, avaient suivi les mêmes traces : il en résulta les plus grands désordres, et les musulnians eux-mêmes, divisés entre eux, ne pouvaient plus offrir qu'une résistance impuissante anx attaques dont les menacaient les chrétiens du continent, certains d'être appuyés dans leur agression par les intelligences secrètes qu'ils entretenaient avec les chrétiens habitants de l'île. Ce fut sous el-Mostanser-b-Iliah qu'é-

centr sous e-mostanser-o-man qu'eetata enfin l'orage qui grondait depuis longtemps, et dont la dernière catastrophe fut le renversement total de la puissance musulmane dans la Sieile. Les nusulmans de cette île s'étaient

divisés en deux partis principaux, qui se faisaient une guerre acharnée: a la tête de l'un était l'ésnir Benell-Themelmah, qui, battu par ses adversaires, cherche un asile dans la ville de Catane, dont les Francs étaient maîtres depuis l'an 372 de l'hégire (1).

Les Francs, heureux de cette occaslon d'intervenir, embrassèrent vivement la cause de l'émir refugié; de son côté, le parti opposé avait réclamé l'assistance de él-Moéz-ben-Badys. prince de la dynastie des Zeyrites (2), qui avaient soumis à leur puissance une partie de l'Afrique septentrionale; et la guerre, dès lors, se ranima avec une ardeur plus irréconciliable, non-senlement entre les deux partis rivaux des niusulmans, mais plus encore entre les troupes auxiliaires du Zevrite él-Moés et les chevaliers normands qui avaient suivi les drapeaux de Guillaume Bras de fer et de son frère Roger à la conquête de l'Italie méridionale. Leurs glorieux

(1) Celte année a commencé le lundi 26 juin

faits d'armes avaient déjà réussi à expulser les Sarrasins de la Pouille, de la Calabre, et des autres provinces occupées par les infidèles dans la péninsule italique; ils ne tardèrent pas à leur arracher l'ile tout entière de la Sicile.

Secondé puissamment, dans sa nouvelle conquéte, par Ben-ét-Pitendmah, après des combats multipliés et opiniàtres, Roger l' da nom, que les écrivains arabes appellent ét-Coumés Raddr-ét-douel de Connte Roger l'', partit à ce l'acceptant de l'entre l'entre de contra l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre science l'acceptant l'entre l'entre

Roger II conserva les conquêtes de son piere, lorsqu'il lui succéda, 7an 1101 de notre ère (2), sur ce trône acquis au prix du sang de ses valeureux compagues d'armes. Sous son règne la Sicile, s'elevant an plus hauf degré de prosperite et de splendour, put citorirser les Biessures profondes qui avalent faites, pendant tant d'annies, et les exactions tyranniques des sounneurs, et les lutjes sanglantes des parneurs, et les lutjes sanglantes des par-

tis acharnés qui l'avaient déchirée. Cependant, toute la population musulmane n'avait pas pris part à ces discensions intestines et à ces combats d'extermination : cette partie de la population resta paisible dans ses foyers, et accepta volontairement la suzeraineté et la protection du prince chrétien qui venait d'expulser de l'île les soldats de l'islamisme. Roger II se montra, en effet, juste, tolérant et bienveillant envers les nouveaux sujets que lui donnait la victoire, et dont il sut, par ses bienfaits et sa bonne administration, s'assurer la soumission, et même l'affection, malgré l'obstacle qu'aurait pu opposer la différence du culte et des opinions re-

ligieuses.
Voici le tableau que trace de ces deux
rois normands un écrivain contemporain, Arabe et musulman, le célebre étCheryf-ét-Edryssy, dans son traité de
Géographie universelle (3), composé par

<sup>(1)</sup> Celte année a commencé le lundi 26 juin de l'an 982 de l'êre chercimes.
(2) Le chef de oelle dynastie, Youzzouf-ben-Zeyry, descondait d'une l'ibbu d'Bémyarites, qui avaient quitlé l'Yemen pour se jeler dans le Moghreb. Ces princes ont ponséele Busile, Alleger, Hanmad, et les térritoires qui en dépendent.

<sup>(1)</sup> Crite sunée a commencé le vendredl 26 janvier de l'an 1085 de noire ére. (2) Crite anuée chrétiense correspond en partle à l'an 495, en partie à l'au 496 de l'inégire. (3) Cri écrivain est celui qui a été longiemps mai à propos désigne sous le nom de Geogra-

## l'ordre de Roger II, à la cour duquel il était admis avec distinction :

a L'illustre, sage, excellent et puis-« sant monarque, fils de Tancrede, " Roger I", l'elite des princes francs, « n'a cessé de disperser les ennemis de la « Sicile, de les poursuivre et de les dé-truire, jusqu'à ce qu'il se soit rendu « maître par ses victoires de toute la « contrée, et qu'il l'ait conquise, pro-« vince par province, château par châ-« teau : lorsque le pays fut soumis, et « qu'il y eut établi sa puissance, il a ré-« pandu les bienfaits de sa justice sur « les habitants : il les a tranquillisés sur · l'exercice de leur religion et l'obser-« vation de leurs lois : il leur a assuré « la conservation de leurs biens, de « leur vie, de leurs femmes et de leurs « enfants : c'est ainsi qu'il a gouverné « jusqu'à sa mort, qui fut naturelle. « Il a laissé pour héritier son fils , le

phe nubien. On ne possédail qu'un extrait incomplet de son livre, mais on doit la decouverte du mauuscrit enlier de est ouvrage inportant à mon savant anni M. Américe Jaubert, qu'en a publié la premiere Iraduction compléte. (1) Monanies des rois normands de Sielle, frappes à Palerme.



## CHAPITRE XI.

Merd en habyfe abbande i Stoniest - Charles -

L'année 487 de l'hégire (1094 de l'ère chrétienne) avait été fatale aux sommités de l'islamisme. Baghdad avait vu les inneralités des on vingta-eptiems khalyfe foundaire les des les les des les les le premier mois de cette même anuée. le premier mois de cette même anuée. dont le dernier mois cellevait à l'Egypte, à la fois, dans l'espace d'une seule sumaine. Le souverain ittulaire de son khalyfat et le ministre suprême qui y cerd cui tous les pouvoirs de cette souveraicuit tous les pouvoirs de cette souveraicuit tous les pouvoirs de cette souverai-

Cette double perte ne laissait pourtant pas le timon des affaires égyptiennes abandonné et sans maltre; avant de mourir, él-Mostanser y avait pourvu.

Son empire s'était trop bien trouvé de d'administration de Bedr-el-Cemaly pour qu'il ne crêt pas trop accorder à a mémoire en faisant hériter le fils de l'Émyr-el-Goyach des tilres éninents et de fouctions toutes-puissantes dont son père avait été revêtu.

Cette transmission de sa confiance entière était même moins un acquit de gratitude qu'un acte d'utilité indispensable pour son propre intérêt et pour celui du prince qui devait être son successeur.

hedr-el-Gemaly avait eu deux fils. L'ainé, dans son ambition effrénée, avait, comme nous l'avons vu, conspiré coutre son père, qu'il espérait supplanter dans sa haute dignité; mais il avait trouvé sa perte dans sa tentative criminelle: son

(1) Petit-fils et successeur du khalyfe abbasside el-Oauem-be-ame-Illah, parti avait été écrasé, et le fils coupable lui-même avait disparu, sans qu'on ait su quel avait été son sort. Le second fils de l'Emyr-él-Gyouch, Chahyn-Chah, était loin de ressembler à son aîné, et offrait au contraire autant de vertus et de qualités recommandables que celui-ci de gives et de penchants désordonnés.

de vices et de penchants désordonnés. Au moment de la mort de son père il était depnis puiseurs années auprès de lui, l'aidant dans les fatigues de son administration, s'instruisant dans la science du gouvernement sous les yeux du grand ministre, et se montrant le digne disciple d'un tel maltre.

Chahyn-Chah, qui depuis fut surnommé él-Afdal (l'excellent), fut donc investi par le khalyfe du titre et des fonctions d'Emyr-él-Gyouch, le jour même de la mort de son père.

Il était d'autant plus nécessaire que les rênes de l'État fussent remises à des mains fermes, qu'à peine le khalyfe expiré, des conjonctures difficiles se présentèrent à franchir.

En mourant, el-Mostanser, par des motifs sans doute fondès, mais que l'histoire ne nous a pas transmis, avait désigné pour son successeur au trône des khalyfes, non son fils alné Nezar, mais son second fils Ahmed, surnommé depuis Abnock-logasem.

Chahyn-Chāh-el-Afdal, fidèle aux instructions qu'il avait recues, fit, aussidt après la mort d'ét-Mostanser, proclamer le jeune prince, sous le titre d'ét-Mostantyb-Hläh (celti qui veut s'étever par Dieu). Nezar voulut alors faire valoir ses droits d'ainesse, et revendiquer son héritage les armes à la main.

Mais et Afidat fit respecter les décisions d'et Mostanser, et les appuya d'un développement de forces imposantes. L'apparition armée de Nezar eut une fatale issue; les troupes qu'il avait rassemblées furent battues, et il fut lui-même fait prisonnier.

Cette catastrophe rétablit l'ordre et la tranquillité dans l'intérieur de l'Égypte. Alors él-Afdal songea à ressaisir les portions des provinces extérieures qui, depuis quelques années, avaient été enjevées aux khalyfes fattymites.

Ces spoliations successives étaient le résultat de la formation et de l'agrandissement d'une nouvelle puissance, qui venait de s'élever, dans l'Orient, sur les débris du khalyfat de Bagludad, et qui, ayant dépouille ces chefs de l'islamisme de toutes leurs provinces et de toute leur autorité, temporelle, les traitait en véritables esclaves, dont les volontés sont subordonnées aux caprices de leurs maîtres.

Le khalyfat d'Egypte était meuacé du même sort : et peu s'en fallut, en effet, qu'il ne fût, des cette époque, écrasé à son tour par le double colosse sous lequel le khalyfat abbasside avait déjá disparu presque entièrement, et dont la puissance, chaque jour accure, semblait menacer à la fois toutes les contrées de l'Stantières.

l'islamisme. Cette puissance, devenue si redoutable, était aux mains de deux dynasties rivales; celle des sultans seldjoukides et celle des sultans ortokides; les Turks seldjoukides, sortis de la Tartarie depuis un demi-siècle, s'étaient rendus maîtres de la Perse, que les khalyfes de Baghdad n'avaient pas su défendre : les conquérants avaient trouvé dans les provinces occidentales de la Perse des tribus de Turkomans, peuples pasteurs et paisibles, ne manifestant aucune inclination guerrière. L'invasion seldioukide avait refoulé ces peuplades inoffensives des bords de la mer Caspienne aux frontières de la Syrie; là, forcés de se faire place à travers les populations de ces contrées, les Turkomans étaient devenus, à leur tour, guerriers et conquerants ; mais, à peine établis dans la haute Syrie, l'extension rapide de l'empire seldjoukide était encore venue les en repousser. Cédant à ce torrent d'invasion, ils en suivirent le mouvement et se jetèrent, à leur tour, sur la basse Syrie et sur la Palestine.

sur la Dasse Syrie et Sur la Falestune.

L'emir des Turkomans, O'rotog, llis d'
d'Asbad, s'était emparé de Jerussient de d'Asbad, s'était emparé de Jerussient de d'Asbad, s'était emparé de Jerussient deux flis, VLOhazg et dous freras VLOhazg et dous freras régnaient ensemble sur Jerussient, Jestine et une lestime et une partie de la basse Syrie, qu'ils avaient enlevée par portons successives au khalyfat d'Egypte.

Ce fut contre ces spoliateurs de la dynastie fattymite que Chahyn-Châh-él-(1) Cette année a commencé le dimanche 23 février de l'an 1091 de notre ère. Afdal tourna ses premiers efforts. L'an 489 de l'hégire (1), l'Émyr-él-Gyouch vint à bout de chasser les Ortokidesde Jérusalem : ceux-ci furent contraints de se replier sur la haute Syrie. Soqman alla s'établir à Roha (Édesse) et s'empara du Dyar-bekir, tandis que YI-Ghazy se rendait maître de l'Iray-Araby et fondait à Maredyn un nouveau

rovaume. Mais en vain ce succès éloignait des frontières de l'Égypte des voisins si dangereux ; le péril n'etait qu'ajourne, et d'ailleurs il se formait, à l'occident, un orage bien autrement terrible, qui menaça d'englontir, sous son débordement, et les deux khalyfats rivaux, et les dynasties ortokides et seldjoukides.

L'esprit des croisades venait d'apparaftre dans les États chrétiens; à sa voix, devenue tout à coup enthousiaste, fanatique même. l'Europe entière allait se ruer en armes sur l'Afrique et sur l'Asie.

Dans toutes les guerres et les dechiments des populations musulmanes, qui avaient si violemment bouleverse la Syrie. les chrétiens de ces contrées s'étaient trouvés sans cesse froissés entre les partis helligerants : chrétiens qu'ils étaient, quel que fût le drapeau qui l'emportât. ils ne ponvaient trouver que des ennemis dans les vainqueurs comme dans les vaincus, musulmaus les uns et les au-

tres. De là, des désastres inévitables, des avanies journalières, des vexations tyranniques, des massacres en masse pour les populations chrétiennes : ceux qui échappaient au cimeterre ne pouvaient éviter les chaînes de l'esclavage. Ce sort cruel était commun à tous les chrétiens natifs de l'Orieut, et même aux pélerins, pieux et enthousiastes, que leur zèle poussait à venir en foule de l'Occident, visiter les lieux sanctifiés jadis par les predications, les miracles et la mort du divin fondateur du christianisme, et maintenant dépositaires de son tombeau.

En l'an 488 de l'hégire (2), un pèlerin, Pierre l'Hermite, avait visité la terre sainte; de retour en Europe, il racontait avec une éloquence aiguisée par ses res-

(1) Cette appée a commencé le lundt 30 décembre de l'an 1095 de notre ét 2) Celle année a commencé le jeudt 11 jan-vier de l'au 1005 de notre cre. sentiments personnels, les maux épouvantables dont les chrétiens de ces contrées étaient les deplorables victimes : la foule s'emut; à ces narrations pathétiques se joignait pour péroraison une invitation à une croisade, afin d'aller arracher aux infidèles et leurs victimes et les saints lieux teints du sang du Christ et de ses principaux apôtres.

L'appel ne retentit pas en vain dans toutes les provinces de la France: le projet de croisade, présenté par l'Hermite, préché par lui de village en village. y fut reçu par les acclamations universelles des populations fanatisées.

L'indignation publique et l'entraînement général furent bientôt partagés par le roi Philippe-Auguste, qui régnait alors : embrassant avec ardeur l'entreprise, à la fois religieuse et militaire, que réclamait le vœu unanime de ses sujets, il crut devoir en demander l'autorisation au pape Urbain II, qui répondit en arborant solennellement l'étendard de la eroix, et en promettant, au nom du ciel, aux croises, toutes les benedictions divines dans ce monde et dans l'autre,

Aussitôt le concile de Clermont, assemble par l'ordre du souverain pontife, déclare la croisade obligatoire pour tous les chretiens : les masses s'ébranlent en armée innombrable, s'élancant à la guerre sacrée, à la conquête de la Palestine, ou plutôt de toute l'Asie musul-

Voilà les ennemis contre lesquels l'O-

rient allait avoir à se défendre Le rendez-vous général de l'armée des croisés fut à Constantinople; elle y était appelée par les cris d'alarme du vieil empereur gree, Alexis Comnène Ier. Les Turks, poussant leurs conquêtes dans l'Asie, de contrée en contrée, étaient parvenus dans l'Anatolie, d'où ils menaçaient en même temps l'Égypte musulmane et la ville chrétienne de Constantinople : Alexis ne s'en voyait plus séparé que par le Bosphore; et le retentissement des cris Allah! de la rive asiatique venaient jusque sur la rive européenne troubler les hymnes religieux de la cathédrale de Sainte-Sophie

Dès l'an 1092 (1), l'empereur grec avait réclamé les secours du pape Ur-(1) Cette année de l'ère chrétienne correspond

à l'an 485 de l'hegire.

bain II, qui lai avait promis trois cent mille hommes ; la croisade de l'année 1095 tripla ce nombre et au delà. Le Bosphore fut traversé par l'armée

chrétienne, et le premier prince musulman qui eut à soutenir son assaut fut le sultan seldjoukide d'Iconium Daoud - Kilydi-Arselán, fils de Souleymán, fondateur de cette dynastie. Les croises battirent ses armées, lui prirent la ville de Nicée, puis Antioche; ils s'y virent alors assiégés par les troupes reunies de Ketbogha, prince de Moussoul, de Dekkak, prince de Damas, et de Djennah-éd-doulah, prince de Hémesse.

Effrayés d'abord du nombre de leurs ennemis, les Francs avaient ensuite, dans une sortie désespérée, mis en pleine déroute les troupes musulmanes; et des lors rien ne put arrêter leur marche vietorieuse: Maarrah fut prise d'assaut, Hémesse ouvrit ses portes sans résistance; et l'armée chrétienne déborda comme un torrent dans la basse Syrie et dans la Palestine: elle y trouva les troupes du

khalyfe d'Egypte.

Jérusalem, le but de l'expédition sacrée, était restée entre les mains de ce prioce. depuis qu'il l'avait enlevée aux Ortokides. Après un siège de plus de quarante jours, la ville sainte lui fut enlevée par les eroisés, le vendredi 22 du mois de Chaaban de l'an 492 (1) de l'hegire (14 juillet 1099 de notre ere). Le massacre dura une semaine. Les cadavres furent amoncelés dans la mosquée él-Aksa; plus de soixante-dix mille musulmans y perdirent la vie; le butin fut immense, et les Francs, enivrés de leur victoire, révaient déjà la destruction entière de l'islamisme.

Témoin de ees désastres, un poête arabe contemporain, Modaffer, s'écriait dans une élegie comparable aux chants de Tyrtée :

- « O niusulmans, vos frères de la Syrie, « en proje aux ravages des lances chré-« tiennes, n'ont pour asile que le dos « de leurs chameaux infatigables, ou les
- « entrailles des vautours ! « O musulmans, de quels eombats je
- « vous vois menaces encore! combats où « vos têtes rouleront dans la poussière « comme les pieds de vos chameaux! »
- L'Egypte craignait une invasion de

(I) Cette année a commencé le dimanche 28 novembre de l'an 1099 de l'ere chretjenne.

l'armée vietorieuse, qui lui avait enlevé tout ce que les Fattymittes possédaient en Syrie; mais l'Emyr-él-Gyouch envoya contre les chrétiens son général Saudéd-doulah, qui les battit, cette même année, sous les murs d'Asquian. Des lors rejetes des frontières d'Égypte, les Francs se trouvèrent suffisamment occupés à repousser les attaques successives des petits princes musulmans qui s'étaient partagé. à cette époque, une portion de la Syrie et de la Mésopotamie ; un de lenrs géneraux avait été battu par Kemechlekyn, prince de Malathiah et de Siouás (Sébaste); ils avaient néanmoins poussé leurs conquêtes, d'un côté vers le Dyar-bekir jusqu'à Seroudj, tandis que, de l'autre, ils se rendaient maîtres de la côte maritime, où ils s'emparaient d'Arsouf et de Césarée.

Les années 493 et 494 de l'hégire (1) (1100 et 1101 de l'ère chrétienne) se passèrent dans ces combats divers. L'an 495 (2) n'avait pas commencé sous de meilleurs auspices pour l'istamisme, lorsque le khalyte él-Mostaaly-b-Illah mourutau Kaire, le 17 du mois de Safar (11 décembre 1101), après un règne de sept ans et deux mois, ne laissant qu'un fils. âgé d'un peu plus de einq ans, nommé Al-Mansour.

Chahyn-Cháh-él-Afdal, qui avait été le tuteur d'él-Mostaaly, et qui, pendant tout le regne de ce prince, avait conservé sa dignite d'Emyr-él-Gyouch, fut encore chargé de la tutelle du fils de son premier pupille. Le jeune prince lui dut d'être proclamé khalyfe, sous le titre d'él-Amer-be-ahkam-Illah (commandant pour l'autorité de Dieu), malgré les obstaeles qui s'efforçaient de s'opposer à son intronisation.

En effet, a la mort d'él-Mostaaly l'oncle du jeune khalyfe, Berar, s'était saisi de la ville d'Alexandrie et s'y était fait proclamer khalyfe lui-même, sous le ti-tre de él-Mostafá-le-dyn-Illah (ehoisi pour la religion de Dieu ).

El-Afdal, défendant les droits de son jeune pupille, courut attaquer le prince rebelle, le hattit complétement et le força de se soumettre.

 La première de ces deux années a com-mencé le jeudi 17 novembre de l'an 1009 de notre ére, et la seconde le mardi 6 novembre de l'an 1100.

(3) Cette année a commencé le samedi se octobre de l'an 1101 de notre ère.

Cependant les Francs avaient continué le cours de leurs conquêtes en Syrie; elles furent facilitées par la désunion qui régnait, à cette époque, entre les princes musulmans de ces contrées; ceux-ci, en effet, au lieu de se réunir en masse contre l'ennemi commun, s'abandonnaient à leurs haines particulières, et cherchaient à se dépouiller l'un l'autre. Les volontés étaient divisées . les vues divergentes , et les forces brisées par la discorde.

Les croisés avaient profité de ces circonstances, qui leur étaient si favorables. Maltre de Anthartous (Tortose), de Hémesse et de Gébayl (1), le comte de Saint-Gilles, que les écrivains orientaux nomment Sangyl, après avoir échoué à Tripoli de Syrie (Taraboulous-el-Cham). avait marché contre Akkah (Saint-Jean d'Acre), l'an 497 de l'hégire (2), et il assiégeait cette place importante par terre

et par mer.

Akkah était alors gouvernée au nom du klialyfe d'Égypte, par Bará-Zaher-éd-doulah, surnommé él-Gyouchy, parce qu'il avait autrefois appartenu à l'Emyr-él-Gyouch. Le siège fut long : les Francs finirent toutefois par entrer dans la ville de vive force, et s'y montrérent sans pitié pour les habitants. Bará avait échappe aux mains des Francs et s'était sauve à Damas, d'où il était revenu en Egypte.

On v vit arriver, presque en même temps, l'emir Khalaf, fils de Molaeb de la tribu arabe des Beny-Kelab; possesseur de la principauté de Hémesse, il en avait fait le repaire des plus insupportables brigandages. Indigné, le prince de Damas, Tanach, avait expulse le noble brigand, en l'an 485 de l'hégire (3). Après avoir porte en plusieurs contrées ses courses aventureuses, Khalaf avait tourné ses pas en Ezypte, où il desirait se fixer au service des Fattymites L'occasion d'être utilisé se présenta bientôt. Apamée, dans la haute Syrie, appartenait alors a Roddouán-Fakhr-él-moulouk, sultan seldjoukide. Le gouverneur que ce prince avait établi, en son nom, pour commander à Apamée, avait une secrète

(1) Ce nom signifie le pays montagneux.
(2) Celle année a commencé le tundi 5 octobre de l'an 1163 de l'ère chrétienne.
(3) Celle année a commencé le jeudi 12 février de l'an 1092 de notre ère.

inclination pour le parti fattymite : il fit savoir a l'Emyr-el-Gyouch qu'il était prêt à livrer sa ville à l'officier qui viendrait en prendre possession au nom du khalyfe d'Egypte.

Khalaf se présenta pour cette mission et fut accepté. Mais, à peine fut-il maître de la ville et de la citadelle d'./pamée, qu'il secoua le joug des Fattymites, refusa d'envoyer au prince ses contributions, et se livra de nouveau à

ses brigandages.

La distance et l'état d'hostilités générales où se trouvait la Syrie empêchaient le khalyfe de punir ce nouveau rebelle. Ne pouvant plus supporter ses exactions oppressives, le gady d'Apamée et les principaux habitants se chargerent d'y mettre fin , en s'adressant au prince d'Alep , et lui livrant la ville avec la citadelle. Khalaf fut massacre avec une partie de sa famille. Mais, à peine délivrés d'un fleau, les habitants d'Apamée en virent un autre fondre sur eux : les Francs arrivérent, l'an 499 de l'hégire (1). prirent la ville et la citadelle, et tuèrent le gody libérateur.

Pendant ce temps, le comte de Saint-Gilles pressait de plus en plus le siège de Tripoli : l'emir qui y regnait s'était rendu a Baghdad pour reclamer les secours du khalyfe abbasside él-Mostadher et du sultan seldjoukide Melek-Chah: il n'avait rien pu en obtenir; et les habitants s'étaient jetés, l'an 50t de l'hegire (2), sous la protection du khalyfe

d'Egypte.

L'Emyr-el-Gyouch-el-Afdal envoya à Tripoli un lieutenant prendre possession de la ville, au nom du khalyfe él-Amer, et expédia, peu de temps après, une flotte nombreuse pour la défendre : ce secours fut inutile, la flotte fut repoussée par des vents contraires. Le 11 du mois de Dou-1-Hagéh de l'an 503 (3) de l'hégire (2 juillet 11t0 de l'ère chrétienne), les croisés prirent Tripoli d'assaut. Les habitants furent ou massacres ou reduits en esclavage, et la ville subit tous les desastres les plus cruels que peut causer la guerre.

Sept années de combats sanglants se (1) Cette année a commencé le mercredi 13 septembre de l'an 1105 de l'ère chrétienne.
(2) Cette année a commencé le jeudi 39 commencé le jeudi 52

(2) Cette année à commence le jeudi 22 août de l'an 1107 de notre ére. (3) Cette année à commencé le samedi 32 juillet de l'an 1109 de l'ère chréttenne.

succéderent en Syrie. Les Francs, qui avaient fait de la ville sainte un royaume, dont le premier roi fut Godefroi de Bouillon, duc de Lorraine, creerent des principautés dans les différentes villes dont ils avaient fait la conquête : la Syrie vit non-seulement des rois chrétiens de Jérusalem, mais encore des Tancrède, des Roger, des Boemond, princes d'Antioche, des Josselin, princes l'Édesse, des Raymond, cointes de Saint-Gilles et de Tripoli, des Hugues, priuces de Galilée et de Tibériade, des sires de Césarée, de Sayde (Sidon), de Beyrout, etc.

Épouvantés ou défaits, les princes muaulmans étaient, ou dépouilles de leurs États, ou forcés de contracter des alliances avec ceux qu'ils appelaient infidèles, et qui leur donnaient à eux-mêmes le nom

de paiens.

L'Égypte avait évité de prendre une part trop active dans ces diverses catastrophes; se sentant impuissante à résister au torrent furieux de la chrétienté, s'il roulait sur elle ses flots d'hommes fanatisés , elle se trouvait heureuse d'être séparée de ce théâtre d'extermination par les remparts de sable dont l'entourait sa frontiere du désert.

Ces remparts furent franchis, vers la fiu de l'an 511 de l'hégire (1). Baudouin 1", que les historiens arabes nomment Bardouyl, et qui avait succédé à Godefroy de Bouillon sur le trône de Jérusalem, fit, a l'improviste, une pointe sur l'Egypte : à la tête de troupes nombreuses, il s'avança jusqu'à Faramah, un peu à l'est des ruines de l'antique Peluse. Il s'en rendit maître, massacra les habitants, et la livra aux flammes avec toutes ses mosquées; mais une maladie aigue qui vint le saisir le forca, henreusement pour l'Égypte, à reprendre le chemin de son royaume; il mourut en route avant d'arriver à él-Arych (2).

Les officiers du roi chrétien transporterent les restes de leur prince à Jèrusalem, où ils les firent inhumer dans l'é-

glise de la Résurrection; mais ils ouvrirent son eorps, et ils deposèrent ses entrailles au même endroit où il était mort. non loin d'el-Arych, élevant au-dessus un monceau de pierres pour lui servir de sépulcre : ce monument s'est conservé jusqu'à nos jours; on l'appelle encore le Tombeau de Baudouin, et, depuis ce temps, cette partie de terrain sablonneux, située au milieu du désert, sur la route de Syrie, a pris et conservé le nom de Sables de Baudouin.

La mort de Baudouin délivra l'Égypte d'une invasion redoutable; et pendant sept années les croisés, occupés par les attaques des princes musulmans du nord de la Syrie, ne purent pas songer a la renouveler.

Mais, l'an 518 de l'hégire (1), les Francs se présentent aux portes de Tyr, se rena dent maîtres de cette ville par capitulation, permettant aux musulmans d'évacuer la ville avec tout ce qu'ils ponrraient emporier. Tyr dépendait alors des kha-lyfes d'Egypte, dont elle avait reconnu l'autorité, l'an 487 de l'hégire (1094 de l'ère chrétienne). Cet acted hostilité avait renouvelé les craintes d'une irruption sur l'Égypte elle-même, lorsque l'attaque des Oriokides et de l'Atabek de l'Irag. Emad-éd-dyn-Zenguy, que nos historiens des croisades nomment le Soudan Sanguin, rappela les troupes chrétiennes dans la haute Syrie.

Au milieu de ces bouleversements de l'Orieut, une nouvelle secte s'v était formée : c'était celle des Bathéniens , plus connus de nos historiens sous le nom des Assassins (2). Leur chef, Ismael, dont ils ont pris aussi le uom d'Ismaeliens, avait rassemblé autour de lui de nombreux prosélytes, dont le dévouement fanatique ne connaissait aucune borne; il avait profité des désordres de la guerre acharnée entre les divers partis pour se rendre maître de plusieurs châteaux dans les montagnes des environs de Danias; puis, tantôt combattant les chrétiens, tantôt faisant avec eux alliance, il avait fini par

(1) Cette année a commencé le samedi 5 mai Cette année a commencé le sameli 6 mai de l'an 117 de noire ère.
 Le nom de ce lieu signifie en arabe une tente, ou un abri de feuilleger : If iul ainsi appèle, suivant les traditions orientales , à cause de la halle qu'y firent les freres de Joseph à leur sortie d'Exppie.

(1) Cette année a commencé te mardi 19 fé-(1) Cette année a commencé le mardi 10 février de l'an 1123 de notre ère.
(2) Ce nom, tiré de l'arabe Hachachyn, est dérive du moi hachych (chanvre), parce que ces sectaires employaient celle plante à fairquer une liqueur spirilleuses dont lis s'enivralent avant et pendant leurs hasardeuses expéditions. expeditions.

s'établir impunément au milieu même de leurs États.

De la forteresse inexpugnable qu'il y occupait, il s'était rendurrédoutable, non-seulement aux princes chretiens, mais même aux souverains musulmans, leur imposant des contributions payables sous peine d'assassinat; et ses émissaires enthousiastes couraient se dévouer à une nout certaine, pour vécuter se

ces arrêts de mort.

L'an 524 de l'hégire (1), le khalyfe d'Egypte de Amer-be-ahkam-Illah fut désigne, par le prince des Assassins, aux coups de ses sicaires : le klalyfe pedit la vie, sous leurs poignards, au milieu même de sa capitale, le 2 du mois de Dout-l'Oadel de cette même année (2).

Il était alors fac de trent-cing ans, ce et avait régine pro-de trente. Nayant ce et avait régine pro-de trente. Nayant ce et avait régine pro-de trente. Nayant suit le la commande de petit ille du hiabigé de Montan-me det petit ille du hiabigé de Montan-me de petit ille du hiabigé de Montan-me de petit ille du hiabigé de Montan-de de petit d'abord que le titre de régient, attendant l'issue que le titre de régient, attendant l'issue an moute qu'une fille; abord le régient de pro-de de pro-de de pre-de-dy. Holle (conservateur de la re-pre-de-dy.) Holle (conservateur de la re-

Le nouveau souverain aecorda d'abord sa confiance au vizir Ahmed, qu'on avait surnommé hbn-fanyr-el-Gyouch, parce qu'il etait fils de 4.4fdal, que nous avons vu revêtu de cette dignite; Ahmed justifia le choix du khalyfe par son integrité et par son 2èle; mais ces vertus lui attiréeru la haine des courtisans; et bientôt il fut assassine, ainsi

(1) Cette année a commence le dimanche 16 decembre de l'an 1120 de notre éer. (2) Monnale du khalyfe ée dimer-de-ahkamlliah, frappe a Alexandrie l'an 612 de l'hégire (118 de l'ere chretteme).



qu'un autre vizir, son successeur, qui avait voulu marcher sur ses traces.

Irrite, le khalyfe remplaça ce dernier viiri par le fils du prenier. Hassan, homme dont la cruaute et l'avarioc sciaent connues. La preniere operation caisent consues. La preniere operation rante des principaux de la cour. Cette exceution, desapprouvée par le khalyfe, mit en efferrescence tous les espris; et ¿!/lafezs allant être dépose, forapul'i se détermina à faire empoisonner le viiri juif. De la companya de la consumera juif. De la companya de la consumera juif. De la companya de la consumera par la consumera

Le khalyfe remplaca son premier mistre par un autre vizir, ou instre par un autre vizir, ou in mistre par un autre vizir, ou in mistre par un autre vizir, ou miement des fafaires; miss ce vizir, nomme Baharam, fut, peu de temps parès , supplanté par les intigues de l'oddouds-Ounhachy, celui-ci se rendit codicux par ses cruaturés envers les chréties, et périt, dans une émeute, à la fin de l'au 543 de l'heigre (1). Dès lors le khalyfe se passa de vizir et gouverna par lui-niéme.

Dureste, aucun événement majeur ne signala à l'extérieur la plus grande partie de son règne, sons lequel l'Egypte conserva son système politique de non intervention dans les guerres de Syrie.

Mais, pendant que les regards de la politique egyptienne étaient tournés vers les dangers qui pouvaient la menacer à l'orient, un nouveau péril surgissait à l'occident, placant entre deux feux, étalement redoutables, la monarchie des Fattymites.

Le Assisyfeed Egypte semblinet avoir pris leur ports uri perte definitive de la Sicile, longtemps un delurr plus beaux pris leur ports la pris de delur plus beaux den de la sicile, longtemps un delur plus beaux de cheraliers normands, ette troupe direturiers qui, y cherchant fortune, y acclest trouve un troin, mais l'ambition venturiers qui, y cherchant fortune, y acclest trouve un troin, mais l'ambition couronne leur entreprise timerirs. Cer descrime du nom, fils de chii qui roi de sicile, avait conque le projet de tendre ses conquetes jusque sur le con-

(1) Crite année a commencé le samedi 22 mai de l'an 1118 de l'ere chrétienne. tinent africain : il avait expédié une flotte de deux cent cinquante voiles, qui, l'an 539 de l'hegire (1), fit une descente en Afrique et s'y empara de la ville de Borsah, dont les habitants furent massacrés et les femmes emmeuérs en esclavage.

Moins of The State Country of the State Country of the Moins of The State Country of the Stat

De la, le rof Roger menaçait Alexandrie; et en nouveau péril etit bien autrement à craindre pour l'Exypte que Lattaque éventuelle des el-rétiens de Syrie: car, à ettle époque, ceux-ci n'avient pas trop de toutes leurs forces pour resister aux mon de l'Alech-de, fut de Latta le doubles surrous de l'Alech-de, fut de et de Nour-éd-dyn, que nos histories des croisades nomment Noradin.

des éroissoes nominent voréant.

L'Expret estait dans cet écut de crisse et de danne, lorsque le khalife Hafeszde-djar-Had y mourut dans le mois de 
Gemady-el-Thany de l'an 564 de l'HeGemady-el-Thany de l'an 564 de l'Helife stangle-hou-Hamsour, qui peit, à 
son avenement, le titre d'él-Hader-bemar-Hada (Vetorieux par l'ordre de 
Dieu), mais dont le règne fut bien loin 
de justillère ce présonpteus présage.

El-Hofeas-fe-dyn-Hush avait atteint presque fáge de quatre-ingta sus, dont ilavait regné dis-neu fans et sept nois (s) ou plutôt ses ministres avaient regné pour lu; cor, à cette période dedécodeuce du khayfut fattymite, les souverains titulaires, renferinés dans l'intérieur de leur larem, y trabaient leur «i lébene et élémine dans la mollesse et l'indoience, en en arbient de l'autorité sprituelle, par une la réfient de l'autorité sprituelle, par une la réfient de l'autorité sprituelle, par le réfient de l'autorité sprituelle, par l'autorité sp

se contentant de l'autorité spirituelle, que la religion de l'islamisme avait consa-(1) Cette année a commencé le mardi 4 juillet de l'an 1144 de l'ere chrellenne. (2) Cette année a commencé le jeudi 13 join de

(3) Cette annee a commence le samedi 22 mai de l'an 1118 de l'ère chrétienne. (4) Cette année a commencé le mercredi 11 mai

l'an 1146 de notre ère.

de l'an 1140 de noire ere. (5) Monanie du khaiyle él-lleffezz-le-dynlliah, irappée à Alexandrie l'anne mime de erré dans leur personne, et n'avant conservé de leur puissancetemporelle que la signature des diplômes qui investissaient leurs ministres de la toute-puissance : ces mutations des patentes des vizirs leur donnaient seules quelque comaissance des revolutions de pouvoir qui s'exéculaient autour d'eux et sans eux.

se executatent autour d'eux et sans eux.
Depuis la mort de l'Emp-4-Gyouch.
64 Ajidd, fils de Bedr-61-Gemdly, le suprême vizit at vait passé successivement
en diverses mains, toutes de plus en plus
incapables de tenir les rênes de l'État
avec la vigueur et les talents qu'avaient
déployés pour le bien de l'Égypte ees
deux grands ministres.

£1-Dhafer-be-amr-Illah n'avait ( dix-sept ans, quand il fut proclamé khalyfe, et il ne possedait aucune des qualités quidoivent décorer un prince. Livre sans réserve et sans frein au goût des plaisirs, avide des jouissances de toute espece, il ne s'occupa aueunement, pendant son court regne, des affaires de son empire : e'est avec une égale indifférence qu'il voyait les courtisans de son palais troubler de leurs intrigues et de leurs factions l'intérieur de l'Egypte, les Normands de Sicile prêts, de leurs avant-postes d'Afrique, à fondre sur elle, comme sur une proie assurce, et les armées des chrétiens de Syrie resserrer de plus en plus l'espace qui le séparait encore de ses redoutables ennemis; il semblait, dans son indolence apathique, prévoir dès lors qu'il resterait trop peu d'années sur le trône pour en vnir l'entier renversement, et que, mines qu'elle était de toute part, sa monarchie, à moitié écroulée, ne durerait guère plus que lni-même.

La quatrième année de son règne, 548 de l'hégire (1), les Francs vinrent la mort du khalyfe, 511 de l'hégire, 1149 de

l'ère chretienne.



 Cette aunée a commence le dimanche 29 mars de l'an 1151 de l'ere chrequenne. mettre lesige devant Appulan (Asadon). Cett ville apourtemit au klusjfe d'Egypte: comme elle se trouvait a l'extreme frontier, le plus expesée à l'atta-terme frontier, le plus expesée à l'atta-dentales trizra vaient toujours mis ieurs soins à la fournir de tout ce qui etait necessaire à sa défense; mais, su commencement du nouveau règne, le vizir Adel, ills de Sullar, étant mort, la discorde à était mise entre les membres leurs querelles pérsonnelles, ils avaient regigle l'entreprise et l'approvisionne-neglige l'entreprise et l'approvisionne-neglige l'entreprise et l'approvisionne-

tance si favorable pour eux, et, bienafoi, ils se furent rendus multres d'Aspalón. A peine apprensit-on su Kaire cette petre fatale, qu'une nouvelle plus alamante encore vinit y senier l'épouvante. Des navires, sortis des ports de Sicile, venaient d'operer un debarquement sur plage d'Éxpte, et avaient tins à feuet à sang la ville de Trangu. située au milieu du les Menadéh.

ment des frontières attaquables. Les

croisés mirent à profit une circons-

Ce débarquement n'eut pas d'autres suites, et les navres sicilieus se retirérent bientôt, chargés de captifs et d'un butin immense. Mais, les premiers jours le l'aunée 549 de l'hégire (1) virent terniner à la fois le règne et la vie du khalyfe Dhághe-De-amr-Illah.

Livré à toute l'effervescence des passions les plus dérègles et les plus brutales, sa débauche effrénée avait pris pour victimes de ses plaisirs crinimes le jeune Nazr, fils de Abbas lui-même, grand vizir, et plus souverain dans l'Egypte que le khalyfe. L'attentat appelait la vengeance: le vizir ne la fit pas longtemps attendre.

Le lendemain même, premier jour du mois de Moharrem, il lava son untrage et le déshonneur de son ills dans le sang du klusyfe; invité à une fête par sou vizir, él-Dhofer-be-aur-illad y tut poignardé, avec ses deux frères, au milieu de sa cour, par le père offensé. Il n'avait regné qu'environ quatre ans (2).

Le vizir est accusé par les historiens arabes d'avoir satisfait sa cupidité en même temps que sa vengeance, et d'a-

(1) Cette année a commencé le jeudi 18 mars de l'an 1104 de notre ère. (2) Monnaie du khalyfe Él-Dhafer-be-Amr-Ilvoir profité du trouble que causa cette catastrophe, pour s'emparer de la plus grande partie des richesses que renfermait le palais.

Quoi qu'il en soit, deux jours après, le vizir Abbds proclama comme khalyfe, sous le titre d'el-Fayz-he-nasr-Allah (abondant dans le secours de Dieu), le jeune Yssa, fils du khalyfe assassiné.

Cette révolution avait été vue d'un nuvain cell par les troupes, et surfont par les siègres, qui compositent la garde de la compositent la carde de la compositent la carde de la composite de la convernement. Albate saint province de Minych, dans la baute Espate. Théely account et d'empara sans princ du gouvernement. Albate saint avec lus des trisons immunesses : il avait dejà atteint la Syrie, lorquit la vait dejà atteint la Syrie, lorquit louis, en route, entre les manus des Francs : il fait massacré, déposiblé de la retemporisonnier.

Cependant, Theléy avait été proclamé au Kaire comme vizir suprême, et avait pris le titre de ét-Melék-ét-Soieh (le bon roi); car, à cette époque, tel était le pouvoir des vizirs, qu'ils à 'arrogeaient ces titres de royauté, ne laissant aux khalyfes que cețui d'Imâm (pontife).

Aussité que Thelay eut consolide sa puissance, il s'empressa de réclamer l'extradition du lils d'Abdas, et il l'obt ut des eruises à force d'argue. L'havian, son eunemi, Nasz avait abjuré l'islamisme et embrasse la religion des chrétiens; les chrétiens vendirent et livre-rent au vizir imusulinan le nouveau day eut. Nasz entre les mains, il lui fit couper la têce.

Dés lors délivré de la crainte de tout lah, frappée à Alexandrie l'an 545 de l'hégire,



compétiteur, le vizir ne ménagea plus rien, et ne conserva aucun égard pour les personnages les plus importants de l'État, s'arrogeant, sans opposition, la plenitude de la puissance souveraine.

Le nouveau khalyfe, el-Fayz-be-nasr-Illah, n'avait que cinq ans, et les historiens arabes rapportent qu'à la cérémonie de son inauguration, le vizir Abbds l'avait porté sur ses épaules, en allant le déposer sur le trône.

Ce jeune prince ne régna que six ans environ, et mourut, dans sa onzième année, l'an 555 de l'hégire (1).

Pendant son regne, l'Egypte était réduite à un tel état de faiblesse, que, pour faire cesser les incursions des garnisons chrétiennes d'Asqalan et de Ghazzah sur les frontières, ce khalyfe fut obligé de se soumettre à payer des sommes considérables en tribut annuel au roi de Jérusalem.

A la mort du khalyfe el-Fays, le vizir Thelau s'occupa de lui donner un successeur. Il se rendit au palais, où on lui présenta un prince de la famille des Fattymites, déjà avancé en âge, comme étant le plus proche collatéral du khalyfe defunt : le vizir allait en consequence le faire proclamer comme khalyfe, lorsqu'un de ses confidents s'approcha de son oreille : « Votre prédecesseur « au vizirat, lui dit-il à voix basse, s'est « montre plus fin politique que vous, quand il ne s'est donné qu'un khalyfe « agé à peine de cinq ans. »

Frappé de cette observation, le vizir rejeta le prince qu'on lui avait pré-senté, et fit choix d'un petit-fils du khalvfe él-Hafezz-le-dyn-litah, nommé Abd-allah, fils de l'émir Youssouf. Ce eune prince ne venait que d'atteindre l'âge de la puberté, Le vizir le fit inaugurer solennellemeut sous le nom de el-Added-le-dyn-Illah (secourant la religion de Dieu); et, pour mieux s'en assurer, il lui donna en mariage sa fille, à laquelle il assigna une dot qui surpassait en richesses tout ce qu'on avait vu jusqu'alors. Ainsi fut appelé à la succession du

khalyfat, malgré ses droits éloignés, le quatorzième khalyfe fattymite (2), qui ne (1) Celle année a commencé le mardi 12 jan-vier de l'an 1160 de notre ère.

(3) Ce prince n'était que le onzième des kha-9º Livraison. (ÉGYPTE MODERNE.)

devait lui-même la transmettre à aucun héritier, et entre les mains duquel devait s'éteindre la dernière lueur de la puis-

sance de sa dynastie. Devant ainsi le khalyfat à la protection

du vizir, el-Added-le-dyn-Illah devint encore plus esclave du ministre suprême que son prédécesseur; au titre de Melek (roi) que s'était déja arrogé Theldy, il ajouta encore celui de Soultan (sultan). Mais l'insolence du vizir lui suscita dans la cour des ennemis dangereux, et, l'an 556 de l'hégire (1), la tante du khalyfe le fit assassiner au moment même où il entrait dans le palais : avant de mourir toutefois, il eut le temps de faire mettre à mort cette femme, que le khalyfe lui abandonna sans hésiter. Il parvint même à transmettre son vizirat à son fils Rezyq, qui prit le titre de él-Melek-él-Adel (le roi juste).

Rezyq eut pour successeur au suprême vizirat Châouer (2), qui ne conserva pas longtemps ce poste éminent : il fut supplanté par Daraham-abou-l-Achbal.

Chaouer passa en Syrie et implora le secours de l'Atahek Nour-éd dyn pour reconquerir le pouvoir dont il avait été dépouille. L'Atabek n'avait garde de negliger une occasion aussi heureuse de s'immiscer dans les affaires d'Egyote, Il consentit à charger un de ses émirs de reconduire le vizir expulsé en Égypte, afin de le rétablir comme grand vizir et Emyr-él-Gyouch.

Un des principaux émirs de sa conr était Assad-éd-dyn Chyrkouéh (3), fils de Chady, Kurde d'origine, de la tribu des Raonadys, une des plus illustres de cette nation. Il était depuis longtemps, avec son frère alué Negm-éd-dyn-Ayoub, attaché au service de l'Atabek, et ces deux frères y avaient été élevés aux plus hautes dignités.

Ce fut sur Chyrkouéh que Nour-éddyn jeta les yeux pour l'importante expedition d'Egypte En effet, le motif patent était seule-

ly fes fattymlies qui ont régné au Kaire, les Irois premiers princes de cette dynastie ayan1 régné non en Egypte, mais en Mauritanie. (1) Cette année a commencé le samedi 31 dé-cembre de l'an 1160 de notre ère. (2) Nomme par Guillaume de Tyr Sauar, et Sauar par le P. Maimbourg.

(3) Nos historiens des croisades te nomment Siracon.

ment d'attaquer le viair Dargham et de réabilir par la force des armes en sa place Chéouer, qui s'était ençage, pour pris de son réabilissement, a payer à Nour-de dyn le tiers des revenus de l'Egypte, mais le véritable but de l'Atabek étant de connaître à fond les forces de l'Egypte, et d'étabir sa prépondérance de manière à pouvoir se crete les movens de s'r rendre entièrement

maltre par la suite.

Chyrkouéh partit pour l'Égypte à la tête d'une armée, et emmena avec lui son neveu Youssouf, le jeune fils de son frère Negm-éd-dyn-Ayoub. Ce neveu, que son âge avait empêché insune-la de se faire remarquer, ne suivait son oncle qu'avec quelque répugnance : les ordres de son père et de l'Atabek durent intervenir, et cependant il marchait sans le savoir à la conquéte d'un trône, sur lequel il devait asseoir uue puissante dynastie. Ce Youssouf devait peu d'années après devenir le souverain de l'Égypte et de presque tout l'Orient, sous le glorieux nom de Salah-éd-dun (Saladin ).

Non-ed-dyn, à la tête d'un autre corps de troupes, accompagna Chyre, houch jusqu'à la frontière de l'Egypte, afin de persuader aux Francs que cétait contre eux que l'expédition en uarche était destinée. Ceu-ci le crurent en effet, ne songeant qu'àse fortifier dans leurs villes, et laisserent librement passer le corps de troupes qui entrait en

Egypte.

La position de Dargham n'était pas favorable à une défense. Il avait fait périr plusieurs émirs, et le nombre des mecontents augmentait chaque jour : d'un autre côté, les Francs ne elierchaient qu'une occasion favorable pour attaquer le pays et en faire la conquête; Amaury, roi de Jérus dem, qui venait de succéder à Baudouin II, réclamait avec menaces le payement du tribut annuel auquel l'Égypte s'était engagée envers son predécesseur. Dargham en étant venu aux mains avec les croisés, avait été battu par eux, et, réfugié dans la ville de Belbeys, n'avait pu se défendre contre eux qu'en conpant les digues et inondant le pays.

Les Francs, ajournant leur conquête, venaient de quitter l'Ézypte, lorsque l'armée de Nour-éd-dyn y pénétra.

Dargham, à estie nouvelle, eut recours aux ennems même contre lesquels il venait de combattre; il s'adressa aux Francs, leur Offrant le double des tributs qu'il leur payait auparavant. Mais, avant quele traité pôt être conclu, Durgham avait déj; été attaque, battu par Chyrchoché, et use d'ann se faubours du Kaire, Acodé, et use d'ann se faubours du Kaire, aux la Kaire dans touts ses diens aux kaire dans touts ses diens aux kaire dans touts ses diens aux la chaire dans le sabours de l'entre aux la chaire dans le sabours aux diens de l'entre de

Cependant ce vizir ne tarda pas à pénêtrer les desseins cachés de ses protecteurs armés, et il chercha les moyens de les chasser de l'Egypte.

en en de la complete de prompes de la complete del la complete de la complete del la complete de la complete de la complete del la complete de la complete del la complete de

Le roi Anaury vit dans ces propositions un adembin-ment à la conquête de l'Egypte, qui ét-ait toujours le projet fixori de la roissise; il les accepta, passa en Egypte als tête d'une armee, et joiquit ses troupse à celles de Chdouer; reuns ils allerout attende et y Chyfowir, qui s' etait retranche et y Chyfowir, qui s' etait retranche et y frauco-egyptenne reals devant cette place, depait se commencement du mois de Ramaddian jusqu'au mois de Doudjoude, c'est-ait cuire plus de eux mois.

Mais, apprenant que Nour-éd-dyn, à la latée d'aruées considerables, soumetait toute la Syrie, et s'avauçait au secours de son lieutenant, les coalisés ne songèrent plus qu'à se mettre en defense contre ce terrible enuemi. En conséquence, lisoffrientachyrkonéh de laisser sortir de l'Égypte, a la seule condition qu'il rendrait ses prisonniers.

Celui-ci, ignorant l'approche de l'Atabek, consentit, à cette condition, d'évacuer Belbeys, et retourna en Syrie; il y trouva Nour-éd-dun partout combattant, partout victorleux des croisés, et il se hâta lui-même de prendre sa part de ces combats et de ces victoires.

Ces succès brillants ne faisaient pas perdre de vue à Chyrkouéh ses vues sur l'Egypte. Dans l'expedition qu'il y avait faite, il avait pu connaître, par lui-même, la situation et les forces de ce pays; et, depuis ce temps, il ne cessaît de présenter à sour-éd-dyn les moyens assurés d'en faire la conquête.

Guillaume de Tyr nous apprend même que Chyrkouéh se rendit à Baghdad, et qu'il soumit au khalyfe abbasside son projet de renverser les khalyfes fattymi-

tes, ses rivaux.

L'Abbasside approura ces vuce et rasemble des troupes pour en appuyer l'execution. Le projet devint publie, et d'entre l'execution. Le projet devint publie, et d'entres réforts, l'Expre allait passer dans les mains des Atabeks, deja maître de la plus grande prite de la syrie. D'un autre olde, les Francs, toujours révant la resoudre à se voir enlever cet le resource la proite par Nour-ét-é-dign ; lis arreiterus, dans une assembles genérale, que tous les croiles, sans exception, fraient un deles de la compet le passage.

Mais celui-ci, traversant le désert, était dejà sur la frontière de l'Égypte, et il venait d'y pénètrer, au mois de Rabyél-Aouel de l'an 562 de l'hégire (1).

En vain le roi de Jérusalem s'était avancé jusqu's Aeder-Jearnéh dans le désert, in n'avait pas rencontre son enenti sur cette route; prenant alors la route de c'hazadh, dernière possesson, de de la s'était avance; jude de la s'était avance; possesson en avanc, l'avait continuellement devancé, et, dejà campé a Allás, il mencacii le Sait de la s'était possesson en avanc, l'avait continuellement devancé, et, dejà campé a Allás, il mencacii le Sait possesson en avanc, l'avait continuellement devancé, et, dejà campé a Allás, il

Chhouer redoutait avec raison autant Phoueh. Mais, voyant ce dernler pret à s'emparer du Kaire, il prit le parti extrême d'y faire entrer les croisés et de les jeter entre lu et Chyrkouéh, qui n'était plus qu'à douze milles de la capitale. Le général de Nour-éd-dyn, dont les

(1) Cette année a commencé le vendredi 28 octobre de l'an 1166 de l'ère chrétiesne.

troupes avaient beaucoup souffert dans la traversée du désert, ne jugea pas convenable d'attendre cette attaque : il traversa le fleuve et se fortifia sur le bord

opposé.

Mais les Francs ne prétendaient pas prêter gratutement à Châuer leur assistance. Le turist forcé de renouveler authorité de la comme de la co

Pendant ces accords diplomatiques, Chyrkouéh était venu, pendant la nuit, asseoir son camp à Gyzéh, en face du Kaire, sur la rive occidentale du Nit.

Le roi Amaury, voulant ly attaquer, rassembla des barques, dont il commença à construire un pont sur le fleuve; mais Chyrhouch detruisait les ouvrages des croisés à mesure qu'ils les exécutaient; et les deux armées restèrent ainsi en présence pendant cinquante iours.

Chyrkouth avait profité de ce deial pour soumettre toute la rive occidentale du fleuve; mais les Francs rénssirent à le traverser auprès de Mehalléh à la pointe du Delta. Alors Chyrkouth de campa, et s'enfoncadans la haute Egypte: les Francs l'y suivirent, après avoir laissé un Kaire de fortes garnisons dans toutes les fortifications et même dans le palais du klaiyfe.

Arrivé à un défilé nonmé Bábagu, (les deux portes), Chyrkoude 8 yarrêta, attendant de pied ferme l'armée des croisés et des Égyptiens. Ceu-ci accoururent avec des forces tellement nombreuses, que le d'ecotragement commençait à se mettre dans les troupes de Syrie; cependant la batalle, qui dura un jour entier, fut fatale aux armées allées.

Les Francs retournérent au Kaire, et Chyrkouéh, victorieux, maître de toute la haute Égypte, courut soumettre la basse et se fit ouvrir les portes d'A-

lexandrie. Une succession de combats, où les

, ---

avantages furent balancis, se prolonges alors; les Frances de Syrie voyant l'armée du roi. Amaury en force au milieu du ceur de l'Égypte, courruent lui offirir leurs bras et demander le partage du buin. Hors d'état de résiser à cette nuée d'ennemis, qui le séparaient de tous les renforts que pouvait lui envoyer la haute Syrie, Chyrkouéh consentit à terminer les hostlitées par un traité.

Les clauses en étaient, que les croisés et les troupes syriennes évacueraient également l'Egypte, sans étre inquiétés, et qu'Alexandrie, dont Chyrkouéh avait donné le commandement à son neveu Youssouf, Saláh-éd-din, rentrerait au

pouvoir du vizir Châouer.

Ces conventions furent exécutées: Chyrhoudr és on neves Sadh-Ad-dyn retournerent à Damas; mais les Francs ne voulurent quitter le Kaire qu'à la condition que 100,000 dynars (1,500,000 francs de notre monnaée) leur sersient payés, et qu'une garnison de Francs resneques par le vizil, impatient de voir sécloquer, et ses ennemis, et ses dangereux défenseurs.

Copendant, les chefs de la garnison chri theme da haire conservaient, magre les traites, l'espoir de s'y rendre entièrement les mattres : Ansaures : Ansaure, qui étair retourné à Jérusalem, fut si vireunent press' par eux, que, profitant de l'élojement des troupes syriennes, il rentra à l'improviste en Expipe, et arriva en dix jours devant Becheys. Après trois jours de sièce, la ville fut prise, livrée au pillage et tous les habitants massacrés.

Instruit de cette rupture împrévue, Chdouer resta quelque temps indécis sur le parti qu'il avait à prendre: enfin, il. se décida à envoyer demander du secours à Nour-éd-dyn.

L'Atabek aurait bien vouln se rendre lui-même en Egypte; mais, craignant que son absence n'encourageât quelque attaque contre ses États de Syrie, il se contenta de renvoyer de nouveau Chyrkouéh au Kaire.

Cette ville voyait alors devant ses portes l'armée d'Amaury; non que ce prince edt l'intentiou de lui faire éprouver le sort de Belbeys; mais, ne partageant pas entièrement les projets de conquête de ses principaux chevaliers, il espérait que son approche déterminerait Chdouer à acheter chérement son éloignement au prix de beaucoup d'or. En effet, il avait mis de la lenteur dans sa marche et avait employé dix jours à faire le chemin d'une seule journée.

Mais la combinaison cupide du roi de Jérusalem n'eut pas le succès qu'il s'en

était promis. Effravés du sort qu'avait subi la ville de Belbeys, les habitants du Kaire avaient iuré de se défendre jusqu'aux dernières extrémités : les flammes de la ville de Fostatt, à laquelle le vizir venait de faire mettre le feu, pour empêcher les Francs d'y prendre position, et dont l'incendic dura cinquante-quatre jours, prouvaient suffisamment combieu cette détermination était fortement prise. Les vaisseaux qui de la Syrie amenaient des renforts aux croises, ne purent remonter le Nil, et trouvèrent les passages fermés par les populations soulevées. En même temps Churkouch approchait de nouveau avec des forces redoutables.

Chlower gagnait du temps, en amusant les croisés par des négociations fallacieuses; il leur protestait qu'il était leur ami, que les populations musulmanes seules s'armaient contre eux sans son aveu : il témoigna des craintes que les hostilités des chrétiens a fattriasseral or legy pe leur comes commes considérables au roi Annaury, s'il consentait à retourner inunétalement en Svrie.

Les troupes chrétiennes ne révaient e le pillage de la grande et riche ville du Kaire, le massacre des sectateurs de Mahomet, le viol des musulmanes; mais Amaury, dont l'avarice était depuis longtemps connue, ne songea qu'à ses intérêts particuliers, et se laissa tenter par l'or qu'on lui offrait; il convint de se retirer, movennant 1,000,000 de dynars (15,000,000 de notre monnaie). dont partie devait être payée comptant, partie dans un délai convenu. Le vizir donna sur-le-champ 100,000 dynars (1,500,000 francs), promit le reste, et les croisés décampèrent des portes du Kaire, sans cependant renoncer à l'intention d'y revenir.

Mais, pendant que Chdouer traitait ainsi avec les croisés, le khalyfe, de son obté, nouait aussi des négociations secrètes avec Nour-de-dyn. Il offrait à l'Atabek le tiers des revenus de l'Egypte, s'il vouloit le délivrer de la tyrannie de son vizir, qu'il consentait à voir remplacer par Chyrkonéh. Celui-ci hâta sa marche, attaqua les chrétiens à Belbeya; les battit, et les eut bientôt chassés de tout le territoire de l'Egypte.

Vainqueur des croisés, Chyrboudt, fit son entrée un Kaire le septieme jour du mois de Raby-él-Thany de l'an 564 de l'Heigre (1), au milieu des acclamations d'allégresse de tous les habitants : sur-le-champ il alla présenter ses hommages au kludy'e él-ddded, qui le revêtit d'un amateau d'homeur, le combla de riches présents et répaudit ses largesses sur les trouces svirennes.

Ce fut avec un vif déplaisir que Chdouer vit ces rapports s'établir entre le général de Nour-éd-dyn et le khalyfe; mais la présence de l'armée de Syrie le forçait à cacher sou ressentinient : il afféctait même, avec une politesse étudiée, d'aller rendre des visites à

Charkouch; mais il projetait serètement de l'attirer chez lui avec ses prindpaux emirs, et de s'en débarrasser par le poiguard. Ce projet de guet-opens fut pénétré par Suláh-éd-dyn et par les principaux emirs svirens : ils résolurent de le

déjouer par un contre-projet de même nature, et ilse busquérent l'exécution. Un jour que Chéouer se rendait en Un jour que Chéouer se rendait en fit entoure, sais jar enve et chargé de chaînes. Chyrhouch, instruit de cet acte de vijeuer, ne le désapprous pas, et déf-ndit seulement qu'ou attentit a la vieu du grand vièrr; mais le habijde étde son premièr uninsitre : il se lidia de de son premièr uninsitre : il se lidia de demander sa tête, et on la lui porta

La populace pilla le palaisde Chdouer, et le kladyfe, heurcus d'être enfin deliliuré de celui dont la tyrannie l'avait si longtemps réduit au rôle d'esclave, norma Chyrkouéh vizir suprême, généralissime (Emyr-él-Gyouch), et lui conféra le titre honorilique d'él-Melekél-Mansour (le roi secourable).

aussitöt.

 Cette année a commencé le samedi 5 octobre de l'an 1168 de notre éra. Chyrkouch prit possession de ses nautes fouctions, sans rencontrer aucun competiteur : il alla loger dans le palais du grand vizir et commença l'exercice de son pouvoir, en répandant ses largesses sur les troupes qui l'avaient accompagné en Egypte.

Mais, à prine fut-il en jouissance de ce poste éminent, qu'il tomba malade et mourut, au Kaire, le 22 du mois de Gemady-él-Thany de l'an 564 de l'hégire

(1169 de l'ère chrétienne).

Il n'avait gouverné l'Égypte, en qualité de grand vizir, que deux mois et cinq jours; et, malgré cette dignité égyptienne, il n'avait pas cessé de se regarder comme le sujet de Nour-éddyn, et comme son lieutenant en Egypte.

Après la mort de Chyrkouéh, ses principaux émirs briguèrent sa place auprès du khalyfe; mais ce prince voulut paver la dette de sa reconnaissance envers le général syrien, en transmettant l'héritage de ses hautes fonctions au neveu de son libérateur. Peut-être aussi pensa-t-il devoir préférer un jeune homme jusqu'alors peu marquant, qu'il crut sans influence sur les troupes et sans moveus de conserver l'autorité dont il le revêtait, espérant alors de trouver bieutôt une occasion favorable pour ressaisir son pouvoir tout entier, en détruisant pour toujours celui des grands vizirs.

Quoi qu'il en soit, Youssouf-Saldhell-dyn fut proclamé vizir suprême de Egypte, sous le titre d'el-Mele-kel-Naszer (le roi victorieux); et, si ce titre lui fut alors donné sans motif, sa destinée se chargea, parla suite, d'en faire une appellation sullisaument réalisée.

Au reste, les prévoyances du khalyfe furent hientit à deui justifilées : les émirs de l'armée syrienne refuserrait d'abord des soumettre a l'autorité de Saldà-éd-dya; miss l'enne vizie sut, des plus mécoutents : ses l'argesses lui lesses échapper a aucune portion de l'autorité que su charge lui attribuils, et la lisses échapper aucune portion de l'autorité que su charge lui attribuils et habyfer él-déduné ne conserva pas plus de pouvoir sous son nouveau munistre que sous ses grédicesseurs.

L'etablissement de Saldh-éd-dyn en

Égypte porta l'alarme parmi les Francs; ainsi Nour-ed-dyn se trouvait maître de faire, à son gre, partir des flottes de l'Égypte, pour croiser sur toutes les côtes de Syrie, empêcher le passage des pelerius de la Terre sainte, arrêter tous les convois, tous les secours expédies d'Europe, et par la rendre inevitable la ruine du royaume de Jerusalem. Les croises tinrent un grand couseil, dont le résultat fut d'envoyer l'archevêque de Tyr, Frédéric, avec Jean, évêque de Saint-Jean d'Acre, reclamer les secours des rois de France, d'Angleterre, de Sicile, et des autres princes chrétiens.

L'ambassade ne put rien obtenir dans l'Occident; mais l'empereur de Constan-tinople envoya une flotte de cent cinquante grandes galères, chargées de munitions, de machines de guerre et de

tronces nombreuses.

L'armée franco-greeque se réunit à Asgålan, et se mit en marche sur l'Egypte : eile arriva à Faramah, petite ville, des lors presque entièrement déserte, située pres d'une nouvelle embouchure, que l'effort de la mer venait, peu de temps auparavant, d'ouvrir au Nil a travers les dunes de sables.

Les croises y trouvèrent la flotte greoque, qui était partie de Saint-Jeau d'Acre ; elle leur servit a traverser le fleuve, et le camp chretien fut établi entre Damiette et la mer au mois de Safar de l'an 565 (1) de l'hégire (novembre 1169 de l'ère

chrétienne).

Les Francs, à la tête desquels était Amaury, comptaient emporter la ville d'assaut; mais ils y trouverent une telle resistance, qu'ils se virent forces d'en former le siège en regle. Le siège ne reussit pas mieux que l'assaut : aux machines de guerre des chrétiens les musulmans opposerent d'autres machines supérieures en force; les vivres manquèrent. et la flotte ne put s'en procurer en remontant le fleuve : elle se trouvait arrêtée par une forte chaîne, barrant le Nil, attachée d'un côté aux reinparts de Damiette et de l'autre à une grosse tour dont les fortifications semblaient inexpugnables. Les assiégés, protegés par ce barrage, communiquaient librement avec l'interieur du pays et recevaient du (1) Cette apnée a commencé le jeudi 25 sep-

tembre de l'an 1869 de notre ère.

Kaire les vivres et les secours de tont genre, tandis que les assiégeants en attendaient en vain de la Syrie : la disette augmenta dans le camp chrétien, et, y devenant une veritable famine, elle amena les dissensions, les querelles, et enfin une complète scission entre les Grecs et les Francs de la Syrie, se disputant les uns aux autres le moindre aliment et réduits à devorer les extrémites molles des branches des palmiers. Pour ajouter à tous ces maux, des pluies d'ouragans fondaient saus relâche sur le camp et l'avaient inondé comme d'un nouveau déluge : un vent de tempête ne cessait de soutiler du midi, doublant la rapidite des eaux du Nil et forçant les vaisseaux grecs à se serrer les uns contre les autres, le long du rivage, pour ne pas être entraînés. La tempête et le courant les avaient refoulés et, pour ainsi dire, entassés en une seule masse : les assieges profitérent de leur position fâcheuse: un brûlot, lancé à propos, incendia la flotte et détruisit le peu qui restait de vivres et de munitions. Enfin. après cinquante jours de siège et de fatigues intolérables, les croises se virent forces d'abandonner l'entreurise et de se retirer en Syrie, ne devant qu'a l'entremise de queiques émirs égyptiens de no nas être inquiétes dans leur retraite.

L'expedițion désastreuse des croisés avaitetetrop prompte neut terminée pour que Salah-éd-dyn eut le temps de conduire contre eux les troupes qu'il venait de rassembler : lorsqu'il arriva a Damiette, il n'y trouva plus d'ennemis : les chretiens avaient deja quitté l'Égypte. Il témoigna son mecontentement aux émirs qui les avaient laissé échapper, et ramena au Kaire les troupes dont les élements s'étaient chargés de rendre la présence inutile à la desense de la basse Egypte.

L'année suivante, il voulut prendre sa revanche, et porter à son tour la guerre sur le territoire de la Syrie chrétienne. Se mettant à la tête d'un corps de troupes considerables, il entra en Palestine, l'an 566 de l'hégire (t).

Le roi Amaury, à la nouvelle de l'agression, s'était rendu à Asquian : il

(1) Cette année a commencé le lundi 14 septembre de l'an 1170 de l'ère chrétienne.

y apprit que Sudda-de-dup faisait le siége de la citadelle de Darous, ancien courent chretten, forrité par les croises escarpes, à quatre milles de Chazand, aussifid le roi de Jérusalem partit pour lair y attagure l'armée assistement, le battir, et as rendit en même milles de Chazand, contre, tomlas sur fui à la moitée duchemin, le battir, et as rendit en même milles de l'armée assistement, le battir, et as rendit en même de l'armée de

Salah-id-dyn faith de retour au Kaire vers la fin de cette année : Icontinuait à yearere un pouvoir absolu, ne laissant au khalyfe que l'autorité apiriuelle, lorsque Nour-ét-dyn cret qu'enfin il futymit de la soule et dernière marque de puissance qui lui restait encore en Expuè. Il y envoya l'ordre de faire retraucher le nom du khalyfe el-Addrederhyn-flad de la prière soleunelle du faction de l'autorité de l'autorité soule de l'autorité de l'autorité l

A la récéption de cet ordre, Sudah-eddyn à excusa d'abord de l'exécuter, allignant la crainte que les populations égyptiennes, qui taient attachées à la secte d'Afy, dont les Fattymites avaient établi la doctrine dans leur empire, ne se révoltassent contre une innovation aussi capitale dans leur situation politique et réligieuse.

Mais l'Atabek envoya de nouveaux ordres, avec l'injonction précise et expresse que l'autorité spirituelle des Pattymites cessât en Expte avec l'année courante : or, quand ces derniers ordres parvinrent au Kaire, on était déjà au milieu de Dou-Hagéh, dernier muis de l'année musulmane.

Salah.-éd-dyn assembla done ses émirs en conseil, et leur demanda avis surnne affaire aussi importante et aussi urzente. Quelques-uns jugerent l'entreprise trop témeraire, et reculierent devant son exécution: d'autres pronirent de la soutenir; mais nul n'indéquait le moyen d'amener l'affaire à une heureuse réussite; personne surtout ne consentait à être le premier qui en hasarderait la tentative; enfin, se présenta un émir persan, nomné *Emyr-Alam*, disant qu'il se chargeait de la première démarche.

En eflet, le premier vendredi du mois de Monarem de l'an de l'hégire 567 (1), Émpr-Alan se rendit à la principale mosquée, à l'heure de la prière, monta à la tribune sacrée (manbar), avant que le khateb (prédicateur) s'y présental luimème, et lis solennellement le Kholtoh (prière saeramentelle) au nom du khalyfe abbasside de Baghdad.

Personne ne parut s'opposer à cette proclamation, qui était pourtant, en réalité, celle de la déposition des Fattymites et de l'inauguration des Abbassides, leurs rivaux.

Salah-ed-dyn, instruit de l'indifféreine sere l'aquelle était recu un acte aussi décisif, envoya l'ordre de s'y conformer le vendredi suivant à tous les *khalebs* de Fostatt et du Kaire : toute l'Egypteobètiensuite, et rentra ainsi sons la juridiction spirituelle des khalyfes abbassides de Baghdad, dont elle avait été séparée pendant deux cent sept ans.

Le khalyfe dt-Added etait alors grisement miaded, et se tenitt renfermé dans une des chambres interieures de son palais : aucun de ceux qui l'entouraient ne jugca à propos de l'instruire de l'ordinaire de l'instruire de l'ordinaire de l'instruire de l'ordinaire de l'instruire peu de jours qui, suivant les apparenes, un restaient encor à vivre : dt-Added, en effet, mourut, comme on l'avait prévu, quelques jours après, ne se doutant pas

qu'il avait cesse d'ètre klastyfe.
Cette mort vitt à propos tirer s'acthde-dyn de l'embarras où le jetait si double postion of l'egard des ducy kladouble postion of l'egard des ducy kladouble postion of l'egard des ducy klatories de l'egard de l'egard de l'egard de la la desirer undue; mais l'assertion de l'histories chette mobile mais l'assertion de l'histories chette de l'yr, qui
accuse s'athè-de-dyn d'avoir fait ture le
accuse s'athè-de-dyn d'avoir fait ture le
accuse s'athè-de-dyn d'avoir fait ture le
complexité de l'est de l'egard de l'est de
accuse d'article de l'est de l'est de
accuse de l'est de l'est de
accuse de l'est de l'est de l'est de
accuse de l'est de l'est de
accuse de l'est de l'est de l'est de
accuse de l'est de l'est de l'est de
accuse de l'est de l'est de l'est de
accuse de l'est de l'est de l'est de
accuse de l

(1) Cette année a commencé le samedi 4 septembre de l'au 1171 de l'ère chrétienne; par conséquent, le premier vendredi de Moharrem correspondait au 10 septembre. valiers, que la bravoure du guerrier musulman rendait impuissantes.

Mais, si Saláh-éd-dyn n'attenta pas à la vie du malheureux prince, auquel il avait enlevé le pouvoir et la liberté, nous ne pouvons le disculper d'une autre accusation plus fondée, et nous devous avouer qu'il ne fut pas assez généreux pour accorder au moins à son royal prisonnier la tranquillité et les égards que devait attendre de lui sa victime.

Salah-éd-dun, en effet, paraît avoir abusé de son pouvoir pour dépouiller personnellement le malheureux prince, avec une avidité véritablement insatiable. Él-Added, dans les derniers mois de sa vie, ne possédait plus qu'un seul cheval, sur lequel il se promenait dans ses jardins, dont il lui était interdit de sortir. Saláhéd-dun lui demanda ce cheval, qui était de la plus grande beauté et de la plus noble race; le khalyfe, forcé de ceder à cette demande, se vit ainsi privé de l'exercice et de la promenade.

Tel était Saláh-éd-dyn, tantôt avide et avare, tantôt liberal jusqu'à la prodigalité, tantôt poussant le courage jusqu'à la témérité, l'audace jusqu'à l'imprudence, tantôt dissimulant et poursuivant ses projets cachés, avec la ténacité prudente d'un vieux courtisan : tel il fut dans le temps qu'il n'était que simple émir; il se montra grand prince, quand il fut assis sur le trone d'Egypte.

Aussitôt que la mort du khalvfe él-Addedeut été annoncée à Salah-éd-dyn, il prit possession du palais impérial. Avant meme que le khalyle fût expiré, il avait dejà chargé l'eunuque Boha-éd-dyn (depuis surnomme Oara-gouch), qui possédait toute sa confiauce, de veiller sur toutes les richesses qui y étaient ras-semblées. Les parents et les enfants du khalyfe él-Added furent arrêtés et renfermés dans un endroit retiré du palais. Ses esclaves furent vendus en partie, en partie donnés aux principaux officiers de Salah-éd-dyn.

On assure que le vizir recueillit dans le palais du khalyfe des richesses immenses en perles, pierreries et autres objets précieux. Les historiens orientaux rapportent que Saláh-éd-dyn y trouva, entre autres tresors, une bibliothèque de cent mille volumes, tous choisis et remarquables par leur exquise calligraphie (1).

Saláh-éd-dyn s'empressa d'annoncer à l'Atabek Nour-éd-dyn l'entière exécution de ses ordres, ainsi que la mort du khalyfe, qu'il avait eu la mission de dé-

pouiller. Ces deux grandes nouvelles furent aussitôt transmises à Baghdad. Le khalyfe decette ville, devenu, par ces événements. le seul maltre de l'islamisme dans l'Orient, envoya à l'Atabek Nour-éd-dun un manteau d'honneur avec deux épées, insignes de sa puissance sur la Syrie et sur l'Egypte. Salah-éd-dyn recut de même un monteau d'honneur, avec une piece d'étofie noire, destinée à décorer la tribune sacrée des couleurs adoptées comme livrée armoriale par les Abbassides.

Ainsi s'éteignit, caduque, énervée, aville, sans même avoir l'honneur d'une résistance et d'une catastrophe, cette dynastic des Fattymites, qui, deux siecles et demi auparavant, s'était élancée si vigoureuse et si redoctable

des rochers de l'Atlas

Partie des rivages les plus lointains de l'océan occidental pour venir, à l'autre extrémité de l'Afrique, fonder un puissant empire, assis à la fois sur deux parties du monde, et y créer une magni-fique capitale, la cité l'ictorieuse (él-Kahirah), la seconde ville de l'islamisme, elle y mourait honteusement, comme étouftée par un ignoble suicide, dans les mains d'un soldat kurde, issu des tribus les plus orientales de la haute Asie; l'arrêt suprême des destinées s'étant fait un jeu, dans ses caprices inexplicables, d'appeler, pour les mettre en présence sur ce théâtre des révolutions, les deux acteurs principaux de ce drame imprévu, des deux extremites presque diametralement opposées du globe terrestre.

## CHAPITRE XII.

Dynastie des Ayoubites. — Salah-éd-dyn. — Mort de Nour-éd-dyu. — Usurpation de Sa-lah-éd-dyn. — Ses conquêres eu Syrie. — Guerre avre. les Francs. — Le gouverneur d'Egyple Bohá-éd-dyn. — Construction de la citadelle du Kair. — Hostilités avec le

(i) Quelques manuscrits conservés à la Bi-bliothèque de Leyde portent des annotations arabes qui sembleut prouver qu'ils ont fait cartie de cette Bibliothèque du deruier khalyfe

Si tout concourt à prouver que ce lieutenant ue tarda pas à concevoir des pensées d'indépendance, il les tenait pourtant encore secrètes et semblait ne s'occuper que de consolider dans le royaume, qu'il administrait maintenant au nom du souverain de Damas, l'autorité temporelle de ce prince et la puissance spirituelle du klayfe de Bayfadad.

Les partisaris des Fattymites n'avaient osé opposer la moindre résistance publique à la proclamation du nom de ce khalyté dans la prière solemelle : cependant leur parti etait loin de pouvoir lis s'échieut reunis en assemblées secrètes l'active de la comme de l'avaient vaincu : l'is c'active de l'avaient comme un kilalyté de la famille des Fattymites pour succèder de l'Audel de d'adu-fillah.

Les voix s'étainnt réunies en fareur d'un imam nommé Amarah-ben-Aly, et surnommé ét Yemeny parce qu'il etait originaire de l'Yèmen, Livré entièrement à l'étude et aux compositions poétiques, dans lesquelles ils était illustré, Amarah était loin d'avoir recherché le poste si étevé, mais si dangereux, auquel venait

de l'appeler la faction fattymite: il eut bientot comprè le petit nombre de ses partisans, apprécié leur faiblesse, les forces de s'alch-d'dyn, et le péril imminent qui menaçait inevtablement sa 1ête, s'il sasseyait sur le trône dont c'h-dded avait éte si facilement dépossédé avant de mourir : il alla lui-mêue porter son abdieation à Sudah-ed-dyn, et retourna dans sa retraite studieuse, jouir d'une vie tranquille et ignorée au milieu de ses livres.

Cette velléité de résistance de l'opposition fattymite n'avait causé à Sadah-éddyn aucune iuquiettude : il se sentait des lors trop fortement appuyé, soit sur est propres forces, soit sur celles de l'Atabek Nour-éd-dyn, pour pouvoir craindre des populations éxyptiennes un mouvement qui esit quelque importance.

Cependant il prit toutes les miesurea uécessaires pour affaibir de plus en plus l'influence des Fattymites, et accroître celle des Abbassides. Toutes les places et les fonctions publiques furent successivement enlevées aux créatures des Fattymites, qu'il remplaça par des hommes sur le dévoueneut desquels il pouvait compter.

Would surface de specie de specie de la complexión de la

(1) Cette annie a commencé la dimanche it aout de l'au 172 de notre etc.

(2) Le nom entler de ce docteur lituaire, fondateur d'une des quaire sectes orthodores musulmancs, était Abou-Ad-Allah-Mohammed-ben-Boirs; il pitt le surnom d'i-Chaffy, à cause de Chafe, un de ses anettres, qui des-condait lui-meine d'Abd-d'i-Modale, aleul de Malomet. Ses disciples ful donneren le titre d'Arrif-b-Llime (avant le Dire).

Mahomet, Ses dusciples till connerent te titre
d'Argl-b-Ullab (savani en Dieu).
Il était né à Ghazzah en Paiestine Pan 150 de
l'hégire, (75' die outre ére) vint à Baghdad l'an
190, et l'an 198 passa eu Egypte, ou il mourul,
Pan 204, a Pâge de 54 anne.
Cet imâm est le premier qui ait écrit sur la
teste surante ten front le la contraction de des

Cet imam est le premier qui ait écrit sur la jurisprudence tant civile que ennoulque des inusulmans, et ses décisions sont encore de nos jours adoptées en Égypte. théologie et la jurisprudence musulmane, où il était interdit d'enseigner aucune autre doctrine que celle de cet imam, entièrement dévoué aux khalyfes de Bagh-

dad.
Mais, en semblant ne s'orcuper que de l'Affernissement de Tautorité des Abbasies, saldakedt-d'pa travaillait en même trunjas la realisation de ses projets carden de la comparation del comparation de la comparation de la comparation del comparation de la compa

Il paraît que ces desseins secrets n'avaient pas échappé à la perspicacité de l'Atabek Nour-éd-dyn lui-meine.

Des l'an 567 de l'hégire (1), à peine un mois s'était écoulé depuis la mort du khailfe ét-Added, que Salah-éd-dyn recut de Nour-éd-dyn l'ordre de se rendre aupres de lui, avec une portion des forces qui étaient sous ses ordres.

Nouv-eld-dyn faisait alors aux chrècheans une guerre active, et il marchait pour faire le siège de Narak, capitale de la seconde Arabie, etque les historiens des croisades appellent la pierre da dependent de la companyation de la companyation des appel des Nara-del-dyn était, moins d'augnemers ses forces peur ce siège, que de tre Saldh-édap de l'Egypte, et d'avoir sous sa main celui dont il souponnait les projets d'indépendance.

Saláh-éd dyn, de son côté, devina les intentions réelles de Nour-éd-dyn; ne jugeant pas utile à ses intérêts de rompre des lors avec lui, il lui écrivit qu'il était disposé à obéir et partit niême du Kaire avec un corps de troupes, qu'il annoncait devoir faire, à Karak même, Jenr jonction avec celles de Nour-éd-dyn: mais, arrivé à Karak, Nour-éd-dyn ne trouva ancun des soldats égyptiens, et les y attendit inutilement; Salah-éd-dyn, prétextant quelques apparences de trou-bles en Égypte, fit savoir par un courrier qu'il avait été obligé à moitié route d'y retourner à la hâte. Forcé de renoncer au siege projeté, Nour-éd-dyn, appréciant le vrai motif de la désobeissance de son lieutenant, ne fut pas abusé par

(1) Cette année a commencé le samedi 4 septembre 1171 de l'ère carétieuse. (2) Ruces descrit. cette valne excuse; il lui répondit par la menace d'aller lui-même en Égypte et de l'en déposséder.

Aussitől Saldh-éd-dyn convoqua une assemblée générale de tous les princes de sa famille et de tous ses émirs, pour délibérer sur ce qu'il avait à faire dans une circoustance aussi délicate; son ne-veu Tagy-éd-dyn-Omar, fils de Chahyn-hah, a qui deunis échul la souveraineté

une erconstaine aussi deineate; son never Taqy-éd-dyn-Omar, fils de Chahynchah, à qui depuis échut la souveraineté de Hamah, s'écria qu'il fallait prendre les armes contre Nour-éd-dyn. Mais le grand-père du jeune prince.

Negm-éd-dyn-Ayoub, père de Salah-éddun, imposa silence à ce courage bouillant; puis se tournant vers Salah-éd-dyn, « Je suis votre pere, » lui dit-il, « et voici « auprès de moi votre oncle Chehab-éd-« dyn-él-Haremy : croyez-vous que, dans « toute cette assemblee, il y ait quelqu'un « qui vous aime plus sincerement et plus « ardenment que nous? » - « Non cer-« tes! répondit Saláh-éd-dyn. » - Eh « bien! continua Ayoub, sachez que, si « votre oncle et moi uous étions en pré-« sence du sultan Nour-éd-dyn, nous « nous prosternerions a ses pieds; s'il « nous commandait de vous trancher la tête, nous lui obérrions sans hésiter; « jugez par la quels doivent être les senti-« ments de ceux qui necessairement vous « sont moins attachés que nous. Aucun « des émirs ici présents, aucun de ceux « qui sont à la tête des troupes, n'oserait « s'opposer a l'Atabek Nour-ed-dun : ce « pays lui appartient; c'est lui qui vous « y a établi son lieutenant; il est le maî-« tre de vous déposer ou de vous con-« server à son grè au pouvoir qu'il vous « a confié. »

Se tournant ensuite vers les émirs de l'assemblée, « Nous sommes, leur dit-« il, les esclaves de Nour-éd-dyn, il peut « disposer de nos vies. »

L'assemblée se sépara; mais resultations de seul avec son fils. Ayoub lui îlt connaitre toute sa pensée; « Yous avez manque de pradence, lui di-li, « In alissant que de pradence, lui di-li, « In alissant « ce émins : crovezqu'ils vous tralironat, « ce émins : crovezqu'ils vous tralironat, « et que Nour-ét-dyn, instruit par eux, « ne lardera pas à venir en Egypte, pour vous en chasser : n'engagonos pas une lutte prématurée; écrivez-lui prompe. « lement d'en assurances de soumission

« et de fidélité. »

Ayonb ne s'était pas trompé; Nouréd-dyn avait été informé de tout; tout entier à sa colère et à sa vengeance, il abandonnait toute autre expédition, et s'apprétait à fondre sur l'Égypte.

Les lettres de solab-ét-édyn, redisper, par Ayob la i-mêne, le desarrente, et il in es s'occupa plus que du soin de croisée, en effe, leurs attapase se multipliant, et la vaste étendue de son empire croisée, en effe, leurs attapase se multipliant, et la vaste étendue de son empire no la premettant pas d'être instrait de la marche des troupes circiennes, asser alors un moyen d'accilercres nouvelles, maigre les distances. Des postes de pisons furnet draibiles dans tousses Etats, et les courriers ailés lui apportaient, de les courriers ailés lui apportaient, de vien de la company de la

Les eroisés, qui avaient successivement battu et force à leur alliance tous les petits princes de la Syrie, n'y avaient plus que deux ennemis redoutables, Nour-é-daya et Soldh-é-d-daya, car celui-cherchait alors à faire sa conquêtes por ci-cherchait alors à faire sa compuêtes por dans ses interêts, puisqu'il esperait que ses conquêtes lui appartiendraient un jour à lui-mêur.

Cependant, craignant de se remettre sous la main de Nour-ed-dyn, il choisis-sait, pour ses expéditions en Syrie, les moments où la guerre attirait ce prince du côte de la Mésopotamie, et rentrait en Egypte, dés qu'il apprenait que les troupes de l'Atabek se rapprochaient de la basse Syrie.

Cet état de défiances réciproques allataboutir à une catastrophe, et Nouéd-dyn, voulant en finir, avait déja rassemblé une armée considérable, dont une partie devait couvrir les frontières de ses États attaquables par les Francs,

(1) Noin aviens vu cidenesse, pages 7-1, que en moyen de correspondence and l'ég. été resplové par Ahmel étan-Toudoun à Makaga-Salson, avene des maintes des des des Departer, et comparation de la light de la light de la loci, à la light de la light de la loci, a publié en loci, à la light de la light de la loci, de la light en loci, à poi repide que l'éclare, plus permet que le mer chan ce traité apecial, qui a dés feduls in prime parten sois, il fait promoter jusqu'a au pafraire Noë l'inveniion de ce systeme ktégraphique. tandis qu'à la tête du reste il irait chasser Salah-éd-dyn de l'Égypte.

La mort arrêta Nour-éd-dyn dans l'exécution de ce projet. Ce prince mourut d'une esquinaucie à Dannas, le 8 de Ramaddau de l'an 569 (1) de l'hégire (12 avril 1174 de l'ère chrétienne).

Ce sultan s'était élevé, non-seulement par des qualités brillantes, mais encorc par des vertus remarquables, qui lui avaient mérité l'estime de tous les musulmans, et nième des chrétiens, ses ennemis.

nemis.

Il était âgé de soixante ans, dont il avait régné vingt - neuf environ. L'empire de cet Atabek embrasait presque toute la haute Syrie, une partie de la basse, l'Esgyte, Moussoul, le Dydr-Gezyrch; les rois de Dydr-bekir étaient ses vassaux, et Tourân-chah, frère de Soldh-éd-dyn, venait de lui souniettre l'Yénen, tout entier.

Cet empire passa entre les mains du fils de Nour-éd-dyn, âgé seulement de onze ans, et nommé él-Melek-él-Saleh (2), Ismayl: l'emir Chems-éd-dyn-Mohammed-ébn-él-Mokaddem fut nommé régent

du royaume. Le bas âge du nouveau sultan fut comme un signal, non-seulement pour ses enneniis, mais encore pour les princes de sa famille, de prétendre à ses dépouilles. Le roi Amaury avait tenté, une ineursion qui fut sans succès; mais plusieurs emirs s'étaient mis en possession des principales provinces. Le régent voulait s'adresser à Salah-éd-dyn, pour lui demander avis et secours; les éinirs l'en détournérent. Pendant cette discussion, arriverent des lettres de eondoléance de Saláh-éd-dyn, protestant que sa soumission serait la même que du temps de Nour-éd-dyn, et envoyant des dynars, frappés en Egypte, au nom du nouveau sultan (3).

(1) Ceite aunie a commencé le dimanche 12 août de l'an 1173 de noire ère. (2) C'est-a-dire le Roi vertueux.

(a) Sataba-d-digm avail, on effect and thereper n celle spoque un asses grant entered per per n celle spoque un asses grant en appea, pour reliter de la circulation les sonnoies de rere, espece d'assignais que la penurie progressive des finances avail force les alutyles fait unites d'entelles sons divers règues, et dont Socha-d-doys annuis l'usagin.

Safah-éd-dyn annult l'usage. Les nouvelles munnaies, frappées par l'ordre de Safah-éd-dyn, reçurent le nom de Nas-

A ces dépêches pour él-Melek-él-Saléh étaient jointes d'autres lettres, adressées aux emirs : Saláh-éd-dun s'y plaignait de leur manque d'égards et de confiance envers lui : « Si Nour-éd-· dyn , leur écrivait-il, eût connu parmi « vous quelqu'un qui fut plus capable « que moi de remplir la place que j'oc-« cupe, et en qui il put avoir plus de confiance, je ne doute point qu'il ne
 lui eût remis la vice-royauté de l'É-« gypte, la plus belle portion de ses « Etats : croyez bien que s'il n'eût été « prévenu par la mort, il m'eût confié la « tutelle de son fils. Je vois que vous « cherchez à vous séparer de moi; mais j'irai mol-même à Damas, rendre
 hommage à mon jeune souverain, et
 reconnaître en lui les bienfaits dont

Je joindrai lei l'empreinte de quatre de ces nonnaies fictives en verre, dont l'emission pre-ente une phase bien singulière et bien remars l'histoire de l'administration finane en Orient



 son père m'a comblé : quant à vous. « l'agirai suivant la conduite que vous « tiendrez à mon égard, et je vous trai-« terai comme des gens qui cherchent à

· exciter des troubles dans l'État. » Salah-éd-dyn arriva, en effet, a Damas presque aussitôt que ses dépêches, en chassa Seuf-éd-dyn-él-Ghazy, neveu de Nour-éd-dyn, qui s'en était emparé, et y

rétablit l'autorité d'él-Melek-él-Saleh. Aussitôt, il courut reprendre les différentes places de la haute Syrie, dont quelques petits princes de la famille de Nour-éd-dyn, abusant de la faiblesso du jeune él-Melek-él-Saléh, s'étaient rendus les maîtres.

Il leur enleva successivement Hémesse. Hamah, Baryn, Salamyah, Tell Kha-

ted, Baalbek (l'ancienne Palmyre) et Rohd (Edesse) Ces conquêtes successives étaient

loin de profiter à él-Melek-él-Salèh, ear Saláh-éd-dyn les retenait pour lui seul, et n'en rendait aucune au fils de Nouréd-dyn, sur lequel elles avaient été usurpees. Bien plus, Salah ed-dun prétendait se rendre maître d'Alep, où s'était établi él-Melek-él-Saléh, et prétendait le forcer à se retirer dans les provinces orientales.

El-Melek-él-Saléh avait imploré le secours de son cousin, Séyf-éd-dyn-él-Ghazy, alors roi de Moussoul : leurs armées réunies attaquèrent Saláh-éd-dyn près de Hamah, le 19 du moisde Ramaddân de l'an 570 de l'hégire (1), elles y furent completement battues, et y perdirent tous leurs bagages.

Alors Saláh-éd-dyn, devenu maître d'Alep, y fit remplacer par son propre nom celui de él-Melek-él-Saléh dans la prière solennelle. Il voyait enfin se présenter au gré de ses espérances l'occasion favorable, qu'il attendait depuis longtemps, de se soustraire à tout joug de suzeraineté; et par cet acte il se déclarait lui-même souverain indépen-

dant de la Syrie et de l'Égypte. Les croisés devinrent alors ses ennemis directs et personnels.

La suite non interrompue des victoires de Saláh-éd-dyn les alarmait d'autant plus, qu'ils le voyaient par là se frayer rapidement le chemin qui devait

(1) Cette année a commencé le vendredi 2 août de l'an 1174 de l'ère chretienne.

l'amener avec eux sur le même clamp de bataille. Voulant le prévenir, ils se bâtèrent de profiter de son éloignement vers Alep, pour entrer dans le territoire de Damas, ravagrant les terres, pillant et massacrant les labitants, ou les emmenant prisonniers; le frère de Saldhéd-dyn, Tourân-chah, à qui il avait confie le gouvernement de Damas, fut batter.

Mais Saláb-éd-dyn avalt fait venir den ourelles trouges d'Expte. Il envoya des déchachements qui forcéent les chêze des déchachements qui forcéent les chêze de la cours de ses conquêtes, il combatti avec succès s'épi-éd-dyn-ét-fañay, s'emparte de Bouane, de Mondel, d'Érma, y arrêtant et tuant de sa main deux hère envoir les poignarder, et terminas se glorieuse camparane en accordant la paix à soffed-dyn-ét-diany et à Medi-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-dyn-ét-

Il était de retour en Égypte le 20 du mois de Moharrem de l'an 572 de l'hégire (1).

Pendant chacune des absences lougues et multipliées auxquelles l'avaient force les guerres nombreuses qu'il avait cues à soutenir, le nouveus ouverain de l'Egypte avait coallé le gouvernement de ce pays à son fidèle agent, l'emir Bohded-dyn-le-I-stsady, enunque nubien, que nous avons déjà vu investi de sa confiance, des l'époque du khalyfe el-Iddeel le-dyn-Illah.

Sălah-ét-dyn lui avait laissé les ordres les plus prévis d'y améliorer l'administration, et d'y faire les établissements ou les constructions nécessaires, soit au bien-être du pays gouverné, soit à la sûreté du gouvernement lui-même. Bohê-ét-dum avait rembli avec zèle

nontectagh aut reinin avec zeit les intentions de son prince. Depuis iongtemps les digues régulatrices de l'inondation avaient éte tellement négligées par la dynastie détrônée, que les eaux du fleuve, se répandant partoutsaus direction, avaient ruiné les chemins et laissé incultes une grande partie des terres susceptibles de produit.

Le vizir de Saláh-éd-dyn s'était oc-(1) Cette année a commencé le samedi 10 juillet de l'an 1176 de noire ère.

cupé avec activité des travaux que ré-clamait le rétablissement des chemins et des canaux : il en avait trouvé les matériaux dans la démolition d'un grand nombre de petites pyramides qui entou-raient les grandes pyramides de Gyzéli; indépendainment du revêtement en pierre des digues les plus exposées, et des principales branches des canaux, il avait de plus fait construire un chemin. large et solide, longeant la rive du Nil. défendant ses bords de l'envahissement des eaux du lleuve et facilitant les communications de la capitale, tant avec la basse Egypte qu'avec l'Egypte supérieure : le canal qui coulait entre Gyzeh et les pyramides fut traversé par un pont magnifique de quarante arches, dont quelques-unes subsistent encore. Depuis longtemps les monuments des

antiques Egyptiens servaient, pour ainsi dire, decarrieres aux constructions nouvelles: la vieille Memphis avait dejà fourni à la fondation et à l'embellissement d'Alexandrie, de Fostatt et du Kaire. Les nateiraux produits par la démolition des petites pyramides furrent debatte de la companyant de la companyant de des de la companyant de la companyant de de la companyant de la companyant de la utiliser, et ce projet, soumis à Saláh-éddya, recuts on approbation.

Ce prince n'avilt en jusqu'alors pour habitation que les deux palsis de l'ancien vizir et de l'ancien khalvic; ces dédires, peu susceptibles d'une défense si-rience en ces d'évinements, tabint d'alti-cris de l'amite et d'employes, tabint d'alti-cris de l'amite et d'employes du gouvernement qui avaient obtenu de labulter : le plan propose jus rôndu-de-dyn cistat d'elever, à l'extremité de la coupe septentionale du mont Mogatum, une forte citaléte, qui assurrait le polisis du souverain.

Èe plan fut exécuté; l'emplacement indiqué fut celui d'une ancienne construction du temps des Toulonides, portant le nom de (Carré-Hinoux (Château des la comparte de la comparte del la comparte de la comparte del la comparte de la

dans tout autre endroit du Kaire ou des environs.

La citadelle qui fut alors construite est celle qui existe encore à présent ; elle a gardé le nom qui lui fut donné alors, de Oalah-el-Gebel (Forteresse de la montagne). Un puits immense y fut creuse dans le roc vif, à une profondeur extraordinaire, pour les besoins de la garnison, et un magnifique palais y fut elevé pour servir de demeure habituelle au souverain : le puits et le palais ont conservé jusqu'à nos jours le nom du prince aux ordres duquel est due leur construction : le puits s'appelle le Puits de Joseph (1); les debris de l'habitation royale, qui y subsistent encore, sont le Divan de Joseph (2), du nom de Youssouf (Joseph) qui était particulièrement celui du prince, dont Salah-éd-dyn (le salut de la religion) n'était que le titre honorifique.

Ces deux noms ont induit en erreur plusieurs de nos voyageurs modernes, dont quelques-uns n'ont pas craint, en citant cette qualification, d'en rapporter la cause au patriarche Joseph, que leur ignorance présente comme le veritable auteur de ces monuments.

Ces mêmes voyageurs ont également regardé comme l'ouvrage du ministre de Pharaon les vastes enclos appéles Greniers de Joseph, que le même vizir fit également construire à Fostatt (le Vieux Kaire) pour y recevoir les contributions en nature que payaient annuellement les diverses provinces de l'Egypte.

Les canaux, les digues, les chemins réparés, la eitadelle construite, les matériaux ne mapquant pas encore, un nouveau plan fut destiné à en faire un emploi utile; il s'agissait de elore d'une muraille fortifiée la capitale de l'Égypte.

I e pland'abord adopté tait imménies : Penenitte devait avoir une vasté étendue, et renfermer Fostatt, l'ancienne capitale, et numbre temps que la nouvelle, et Qass-d'a-chema (l'antique Babylone des Perses), avec tout le terrin qui set rouve entre ces différents englacements. On tit obligé de se restreindre, et la seule partie que fit exécuter Saldh-ét-dyn se boma à l'enceittu du Kaiter proprement.

(1) Voyez planche 17. (2) Voyez planche 16. dit et à sa liaison avec la nouvelle citadelle

Ces travaux nécessitèrent la démolition de plusieurs mosquées et de quelques tombeaux, ainsi que l'expropriation des maisons et des terrains qui se trouvaient dans le tracé; des contributions furent frappées pour subvenir à ces débours extraordinaires : la population, qui n'avait pas encore eu le temps de s'affectionner à son nouveau maître, et qui par liabitude tenait encore à ses anciens khalyfes fattymites, cria à la profanation et à la tyrannie; mais si la résistance se borna à ces plaintes inoffensives contre le souverain, la vindicte populaire s'est pour ainsi dire éternisée contre le ministre instrument direct des actes du pouvoir qui excita le mécontentement, et prit pour arme, au défaut de toute autre, le sarcasme et la plaisanterie

Ie vizir Bohd-ed-dyn avait déjà éte surnonime zenéralement par le peuple Qurd-qouch (l'oiseun noir), suous lequel le designent tous les historieus des annaise musulmanes: els les las l'oposaiton étyptieune eboisi. l'eunque Bohd-dedign Qurd-qouch pour en faire le heros dical des apreciaels burl-esque de marionne des préciaels burl-esque de marionne des-principuus anussements; le vouant ainsi d'âge en âge à la risée et aux huces publiques.

la plus amère.

Lécuée comme un héritage de haine, passant de génération en genération aux mains des bateleurs, la vengeance rancuneuse du prople a survicu au viarr odieux, à saida-éd-dip, à sa puissaute d'husstle, et aux dynasties aux cessives qui se sont tour à tour arrache le suprême pouvoir en Expte: maintenant prême pouvoir en Expte: maintenant nous avons vu fonctionner dans des ceixes auxsis burlesquer que licencieuses, sur la place de Houmelyth, au Kaire, s'appelle Quré-quock (1).

(i) Les pauvres directeurs de ce spectacle forain et populacier, établi temporairement sur la grande piace au-dessous de la citadelle, le long des notre extérieurs de la magnifique monquer da sullan Hassau, ne manquent junais, dans leurs actes plus ou moins spirituels, de faire de Orré-igenorie un heros de soities et d'ineptie: ils exploitent ineun au profit des évinemois contemporatius la reputation seculaire.

L'année 573 de l'hégire (1) fut occupée par des liostilités entre Saláh-éd-dyn et es chrétiens : les troupes égyptienues furent battues à Ramleh par Reynaud de Châtillon; mais les succès des croises furent arrêtés par la discorde qui se mit entre leurs chefs, le comte de Flandre et celui de Tripoli.

Une nouvelle expédition appela en Sv-rie Salah-éd-dyn, l'an 578 de l'hégire (2): l'Atabek Melek el-Saléh était mort, en laissant pour successeur Azz-éd-dun. roi de Moussoul; ce prince paraissait disosé à se renfermer avec fidelité dans 'exécution du traité fait précédemment aver Salah-ed-dyn; mais eelui-ei apprit que les émirs et les habitants de Moussoul traitaient sourdement avec les Francs, pour réunir leurs efforts communs contre lui : prompt à déjouer ces projets de coalition, Salah-ed-dyn vint en Syrie mettre le siège devant Alep, qu'il prit par capitulation; ensuite il se rendit maitre d'Edesse, de Rakkah, de Nisibym, de Saroudj, de Khabour, de Sandjar et de Haran, puis vint camper devant Moussoul, seule ville qui restât aux Atabeks.

de cet ancien vizir. Pour peu que les gouver-nants, les quelys, ou tous autres personnages eminents du Kaire aient commis quelque acte de maladresse, d'injustice, ou de tyrannie, le nueme soir Quent-quach s'eu empare el reproduit any an sevim satisfique l'acte ridicule ou condamnable qu'il sail avoir encoure l'animat-version secrete du public. Les Français eux-mines, poulant, leter domination en l'apple, et querb, et il est à renauquer que les gouver-mentes les plus tyranniques de l'Exp ple, souver-mentes les plus tyranniques de l'Exp ple, souver-mentes les plus tyranniques de l'Exp ple, souver-vent mis sur la sellette par Querd-querk, n'out juntais propriet de l'exp ple, souver-parties dures auss rein craindre : ces actes improviser rout en met souversor sa scène satirique l'acte ridicule ou des verifies dities unte riest critaire : ces extes un provider terredermit entre ett des sciens qui ne improvider terredermit entre ett des sciens qui ne commen de l'azzia gecuvilli par le rire universe de specializaria. Pavoire giue motivaire, pos-ciarie des principaries de l'archive pos-piaire des uni la tampiu de Geri-posi, a l'i al cuas du partierre en plein veni. Pajoulirent que partie de la partierre en plein veni. Pajoulirent que cuas du partierre en plein veni. Pajoulirent que principaries de la partierre en plein veni. Pajoulirent que case disputaries en plein veni. Pajoulirent que principaries de la partierre de la punta de la partierre partierre de la partierre de la partierre de la partierre de la partierre de les publierre quediçes los cases de la partierre de les publierre quediçes loss de la passa proposa de les publiers quediços los de la partierre de les publierre quediços. roundt ne minierdisalt pas la conservation, et je ma propose de les publier quelque jour comme spécimen du drédire consigue et satirique des Egyptions modernes.

(1) Cette année a commencé le jeudi 30 juin de l'an 1177 de l'ère chrétieune.

(2) Celte année a commencé le vendredi 7 mai de l'an 1182 de notre ère.

Le siége de Moussoul fut interrompu par diverses autres expéditions, et repris définitivement l'an 581 de l'hégire (1). Salah-éd-dyn y fut attaqué d'une maladie si dangereuse, que le bruit de sa mort se répandit dans toute la Syrie. Contraint de se retirer à Hamah, il y reçut des propositions de paix d'Azz-éd-dyn.

Cette paix fut bientot conclue, et elle fut religieusement observée de part et d'autre : les principales conditions en étaient que le nom de Saláh-éd-dun serait proclamé comme suzerain, à la prière solennelle, tant a Moussoul que dans tout le territoire dont Azz-éd-dyn obtenait la restitution, et que le roi de Moussoul, se déclarant vassal de Salah-éd-dyn, s'obligeait à lui fournir des troupes et des contributions dans ses guerres contre les eroisés

Dès lors Salah ed-dun n'eut plus que les Francs à combattre. Il leur enleva successivement, l'an 583 de l'hégire (2) et dans les années suivantes, Tabaryéh (Tibériade), Kaysaryéh (Césarée), Hayffah, Safouryéh, Chokayl, Foulah, Yafa (Jaffa), Talnyn, Sayd (Sidon), Beyrout, Dyak et Djobayl; il réduisit aussi dans le mois de Chaaban la forte ville d'Akkah (Acre), après une grande bataille livrée à Hirthyn, le samedi 24 du mois de Raby-êl-Thâny, et dans laquelle il recut un puissant secours des troupes de Moussoul, commandées par Daher-ed-dun-el-Yahankeru; Salahéd-dyn y fit prisonniers le roi de Jérusa-lem, Guy de Lusignan, et les grands maîtres des Templiers et des Hospitaliers.

De la il marcha sur Jérusalem; la ville sainte fut enlevée aux chrétiens, après avoir fait pendant quatorze jours la plus vigoureuse résistance. Jérusalem fut forcée de se rendre par eapitulation : un rachat fut imposé aux habitants; chaque homme paya 10 dynars (3), chaque femme einq (4), et les enfants furent taxes à deux (5); quiconque ne pouvait payer devait rester esclave du vainqueur. Le traité signé, le royaume de Jerusalem cessa d'exister : les chrétiens sortirent de

<sup>(1)</sup> Cette année a commencé le jeudi 4 avril de l'an 1185 de l'ère chrétienne.
(2) Cette années commence le vendredi 13 mars

<sup>(3)</sup> Centraine a commence revenue in Su-da l'an 1187 de noire ére. (3) Environ 180 francs de noire monnaie. (4) Environ 75 francs. (5) Environ 30 francs.

la ville qu'ils avaient possédée pendant quatre-vingt-huit ans, et Salah-éd-dyn y entra trìomphant le vendredi 17 du mois de Régeb de l'année 583 de l'hégire (2 octobre 1187 de l'ère chrétienne).

Salah-deldyn tenta ensuite de s'empere de Sour (Tyr); missi ly éclous, et s'en deidommagea par la prise de Djadah, d'Asgalan, de Ghazzah, de Hanzach, de Hayl-Grorayl, etc. La plupart des suiters places de la Polestine tomberent biento tes places de la Polestine tomberent biento etc. Medical de Polestine tomberent biento etc. La plus de Company, Cholego, Cholego

Les hiertiens arrêterent e débordement de victoires, norpropasan tuentére, qui fat aceptée l'an 587 de l'hégire (1) des négociations s'en suivirent; le marique d'et Methet-Leide Seyf-éet-dipuis de l'antique d'et Methet-Leide Seyf-éet-dipuis de l'antique de l'antique de l'antique de l'antique de l'antique de l'antique l'entrain avail de l'antique de l'ant

La 22 du mois de Chaabla, l'an asse de l'hagire (3), salch 4-d' 49µ et Richard avaient sceilé leur proniesse, en se servant mutellement la main; tous les princes chrétiens, tous les l'aracs, les princes chrétiens, tous les l'aracs, les princes chrétiens, tous les l'aracs, les jurie extraité, qui devait faire cesser toute guerre en Syrie et y fonder une paix durale; mais les dérques croisse; refusirent tout consentement, à moins que le frèe de Sadich-464pn n'abjurât l'aslamiane et ne se fit hagies r'out accord cha à de nouvelles victoires.

Ce fut au milieu de ces derniers suces que mourut à Damas ce grand conquierant, enlevé par une maladic aigue, ou, suivant d'autres, attaqué de plithisie, le vendredi 27 du mois de Safar, l'an 589 de l'hégire (3).

(1) Cette année a commencé le mardi 29 janvier de l'an 1191 de l'ere chrétienne. (2) Cette année a commencé le samedi 18 janvier de l'an 1192 de notre ére. (3) Cette année a commencé le jeudi 7 janvier de l'an 1193 de l'ère chrétienne. Il était âgé de cinquante-sept ans, ayant régné vingt-quatre ans en Égypte et environ dix-neuf en Syrie (1).

Sa mort fut déplorée par un deuil publie, ce qui n'avait encore eu lieu pour aucun autre prince. Suivant le témoignage d'.tbd-el·latiff, écrivain contemporain, « gens de bien ou méchants, mu-« suimans ou infidèles, tous le regrettérent sincèrement. »

Son fils afné Nouréd-dyn-Aly, qui était auprès de lui dans ses derniers moments, fit annoncer cette perte par des courriers à ses deux freres, Emad-éddyn-Olhmán, qui avait été charge du gouvernement de l'Egypte, et Ghayalhdel-dyn-ét-Ghazy, qui commandait à

(i) Monnale du sullan Saldh-tel-duy, frapple Bamas, Pan SSA de l'Bejrier, lus' de l'ere christiene, et dans laquelle, après son surnom d'él-Melc-de-l'Assarer, il ajoute le littre de Southerd d'I-lamon-d': Monslemyn (sullan de la religione des differs), et l'administration de la principal de la company de la company porte, au khalyfe abbasside de Baghdad.



Autre monnaie de cuivre du même prince, frappée l'an 183 de l'hégire et portant de même , au revers B, le nom du khalyfe él-Nésser.



Antre monnaie du même prince, portant également son nom a la face A, et au revers B, celui du même kholyfe.



Alep, ainsi qu'à son oncle Séyf-éd-dyn-Mohanmed, occupant alors la ville de Karak en Arabie. Ces princes accoururent assister aux

Ges princes accoururent assister au tunerallies, pendant lesquelles la secur du sultan mort, Silteh-ét-c'Ami (la Dame de la Syrie), distribus des aumônes considérables de ses propres deniers; car les histories contemporains rapportent que Nath-ét-dipa, à sa mort, n'avail ansés dans son tresor particulier que quarante-sept d'inhema particulier que quarante-sept d'inhema particulier que la consecución de la consecución que la cons

Sadih-éd-dyn Lissait en mourant seize eufnat miles et une illie : celle-ci, nommen Mongusa-Kadona, épous son de Sug-fed-dyn et depuis surnomme él-métek f-kamel. Les ils du conquérant partagient son vaste empire avec ses fréra et es neveux; mais, daus cette integrat, trins einst des fils de Sudi-éd-dyn obtinnent des parts considerables; a plupart des autres furent obligés de secontentre de quelque villes et quelque villes et de quelque villes et de quelque villes et de quelque villes et de quelque villes et quelque

L'ainé de tous, Nour-éd-dyn-Aly, prit le surnom de él-Melek-él-Ajdal, et eut en partage le royaume de Danias, les côtes maritimes, Jérusalem, Bosrah, Baneas et la basse Syrie.

A Ghayath-éd dyn-él-Ghazy, qui fut surnomme él-Melek-él-Daher, échut Alep, et toute la partie de la haute Syrie qui en dépend, avec Haran, Tell-Bácher, Ezaz et Manbédj.

Emad-éd-dyn-Othman, conserva l'Egypte, où il regna sous le nom d'él-Melek

el. Jays (le roi majestueux).
Ces trois princes furent les fondateurs de trois dynasties différentes, branches de celle des Ayoubites, des lors séparées en Ayoubites de Damas, d'Alep et

d'Égypte.
Les autres princes de cette famille conservérent en souveraineté les territoires dont Saláh-éd-dyn leur avait conféré le

gouverneent; mais ils reconnurent la suzeraineté de l'un des trois princes, chefs des nouvelles dynasties.

 él-Melek-él-.4del (le roi juste), fils d'Ayoub et frère de Salah-éd-dyn, garda Karak et Choubek.

Andrea La comment de Mele-de Managara Le roi à qui Diuc donne la vicciere), Nauer-de-dyn-Mohammer, et petit-dils de Cha-Ayn-cha, l'un des freres de Salah-de dyn, fut prince de Hanah, de Saladyn, fut prince de Hanah, de Saladyn, fut prince de Hanah, de Saladyn, fut prince de Hanah, de Salagian de La companya de La companya de Le roi tri-louable) Beherau-rhah, prince de Baalbek-d-Held-Woodpetit-diis de Lohay-rhah, petit-diis de Ionete de Salah-del-dyn Litte de roi d'Édesse et de Palmyre, titre que son père Nauer-de-dyn-No-Ammed avait pris buit ans august put

par une concession de Salah-éd-dyn. Chems-éd-doulah-Touran-chah, qui, des l'an 509 de l'hégire (1173 de l'ere chrétienne), avait conquis l'Yémen par l'Ordre des onjere Salah-éd-dyn, y avait fondé un royaume, et son frère Toghteghin y régnait sous le nom de él-Melekél-Moeza.

Ainsi divisé l'empire ayoubite formil encore une masse componet e atiaqués par /siz-éd-dyn, et par d'autres princes que Sudah-éd-dyn avoit vainous, les copartagrants s'étaient réunis pour défendre solidairement leurs propriétés fendre solidairement leurs propriétés par les parties de la component de la la mibilité de sacord cosas : l'ambition de la component de la component de sang, faisant naître des querelles particulières entre les diverses branches avoubtes, élés cévirient, d'alliées, en-

Des l'an 592 de l'hégire (1), él-Melek él-Adel-Abou-beker, mécontent de la médiocrité de son apanage et de sa position de vassal, complota avec son neveu él-Melek-él-Azy-Othmán, sultan d'Égypte, de dépouiller él-Melek-él-Afala Nour-él-dyn-Aly de son royaume de Damos

Attaqué à l'improviste par les troupes réunies de son frere et de son oncle, et deposséde par eux de sa portion d'héritage, le malheureux prince eut recours à la protection du khalyfe d'.Nasser.le dyn-Illah, qui régnait alors à Baghdad; le prince suppliant et le prince protecteur (1) Celle année a commenée le mezreul de d'.

Seyf-éd-dyn-Abou-beker, surnommé ermbre de l'an 1195 de notre ère.

étaient tous les deux également bons poètes, et les historiens arabes nous apprennent que la correspondance de leurs négociations ent lieu en deux pièces de vers qu'ils nous ont conservées.

de vers qu'ils nous ont conservées.

Nour-éd-dyn-Aly écrivait dans sa supplique poétique :

« A peine l'apôtre de Dieu avait-il « fermé les yeux, que la trahison d'aboubeker et d'Othmân chassait du trône, « malgré ses droits, Aly, le gendre du « Propiète, le plus noble guerrier de l'islanisme. »

« Je me nomme aussi Aly: à peine le « grand Salāh-ēd-dyn, mon père, est-il « au tombeau, qu'un autre Abou-beker « et un autre Othmān m'ont de même « chassé de mon trône. »

Le khalyfe renvoya les vers suivants , comme apostille à la requête :

Si Aly fut dépossédé par des usurpa teurs, c'est qu'aucun défenseur n'osa
 se lever pour sa cause dans Médine.

« Moi, je me nomme el-Nasser (le dé-« Moi, je me nomme el-Nasser (le dé-« fenseur): prends courage! car Dieu, « qui m'a chargé de défendre la cause des « opprimés, leur fera rendre un compte

\* rigorreux.\*
Cette réponse poétique fut le seul secours qu'envoya le khalyfe, qui craigmit de à sittire deux nemuis aussi pussants 
que l'etaient devenus 4t- Miche-ét-Ada que l'etaient devenus 4t- Miche-ét-Ada que pout par 
troyaume qu'ils vennient de avair. Cependant 6t-Miche-ét-Ada que jouit pas 
tout tellips des fri-cett des de inquient 
pas de la company de l'entre de l'inquient 
pas de la company de l'entre de l'entre de l'entre 
de la text de la salier, suivant les vers 
presque prophétiques du khalyfe, rendre 
ex compite é verant le jue supréme des 
compite éverant le jue supréme des

Après avoir été forré par son complied dernaissement, de Méré, de Jetel de renoncer à la possession de Jérusalem, et des autres territoires qui lui étaient échus dans le partage des dépouilles de on frère, il mouru au Kaire, à l'fige de vingt-rept ans, le 21 du mois de Moharrem, l'an 308 de l'hégir (2 22 novembre 1198 de l'ère chrétienne, après un règne de moiss de sis années (1).

frères denaturés et des rois oppresseurs.

Les historiens orientaux ont vanté la bravoure et la générosité d'él-Mélekél-Azyz. Réglé dans ses mœurs malgré

(1) Monnaie de cuivre du sultan Ét-MÉLER-

sa grande jeunesse, il ne montra jamais la moindre avidité pour l'argent et ne savait jamais rien refuser : impétueux, irréfléchi, et chepondant faible de caractère, il se laissa entraîner par son onele dans une entreprise blâmable; il en fut puni lepremier, car les fruits de ceta este sepolation qui liu réhapjerent domérent de chasser quelques années après sa dynastie du rovaume d'Exprèse.

La falbeise avec laquelle ce prime se alissisti alleir aux propositions qui lui ciaient faites, se manifesta dels les premieres années de son regunç quelques mieres années de son regunç quelques con establica de la compara de

Des aspeurs, des mineurs et des carriers yfurent doncenvoyés, sous la conduite de quelques-uns des principates de curirs de la cour; ils établirent leur blerent un grand nombre de travailleurs parmi les fellahs des villages environnants, et les entretinrent à grands frais : ils y demeurerent ainsi buit nois entiers, ne part ent entague jour, à force de trapartiers de la contrain de la contrain de la conporter de la contrain de la contrain de la conporter partier qu's entret une ou deux

pierres.

Apres avoir épuisé les forces des ouvriers et les fonds qui leur avaient été
assignés, les émirs furent contraints de
renoncer à leur entreprise, l'an 693 de
l'hégire (1) : le seul résultat de cette foile
entreprise fut de gâter la pyramide, de
détruire une partie du revêtement, et d'y

£L-Azyz Othman, llis de Salah-éd-dyn, et son premier successeur sur le trône d'Egypte.



(1) Celte année a commencé le dimanche 24 novembre de l'an 1196 de l'ere chrétienne. faire la brèche peu profonde que les voyageurs y voyent aujourd'hui (1)

Cette entreprise dispendieuse et inutile n'était que ridicule; mais un autre acte de l'administration impolitique ct maladroite de él-Mélek-él-Azyz excita des mécontentements au Kaire, et fut sur le point d'y soulever les populations.

L'époque de la grande crue du Nil est un temps de fêtes et de réjouissances par toute l'Egypte, et surtout au Kaire, lorsque le canal qui traverse la ville est rempli, que les vastes places publiques sont

inondées par les eaux du Nil. L'inondation est couverte nuit et jour de barques nombreuses, portant des musiciens, des chanteurs, des chanteuses, et les habitants de la ville, qui se livrent tout entiers au plaisir de ces divertissements. Plus d'une fois la licence avait fini par présider à ces parties de plaisir, devenues peu à peu des parties de débauches effréuées : plusieurs fois aussi des réglements étaient interveuus pour arrêter ces excès, et le khalyfe 61-Hakem-be-amr-Illah avait meine interdit entièrement ces promenades aquatiques, soit le jour, soit la nuit. L'ordonnance, d'abord éludée, puis hardiment enfreinte au milieu des troubles, était tombée en désuétude, et les eaux du caual, ainsi que les places inondées du Kaire, voyaient chaque année s'y renouveler les anciens désordres, auxquels le peuple se livrait avec une sorte de fureur.

El-Mélek-él-Azyz, qui professait au contraire une grande sevérité de mœurs, rétablit. l'an 594 de l'hégire (2), les réglements prohibitifs du khalyfe (1-11akem, et les fit exécuter avec la rigneur la plus intolérante. Ces mesures méconteutèrent tellement les habitants, que peut-être un soulevement général alfait se déclarer dans la ville, lorsqu'on y apprit la mort d'él-Mélek-él-Azyz.

(i) On sait que nos antiquaires modernes ont été plus heureux que le suitan ayouble, dans leur exploration des trois grandes pyramides; indépendamment des déconvertes si importantes falles dans l'intérieur de la graode, par le capitaine Cavilla, le 2 mars 1818, la seconde a été nuverte par l'entreprenant Belroni, et, le 10 juillet 1817, l'entrée de la traisieme, lat ent cherchee par le colonel Howard Wyse, sembre deference par le comme novale repre-a enfin été découverle par les travaux les plus opinitaires et les plus infatigables. (2, Cette année a commencé le jeudi 13 no-vembre de l'an 1197 de notre ère.

Le sultan défunt laissait en ce moment, pour héritier de son trône, un fils, âgé à peine de huit ans, nommé Nassered-dyn-Mohammed. Le jeune prince fut inauguré sous le surnom d'él-Mélek-él-Mansour (le roi victorieux), surnom ridicule pour un roi encore enfant

Il fallait un tuteur au sultan el-Mansour ; un parti que é'-Mélek-él-Afdal, roi detroné de Damas, s'était crée en Égypte, l'appela et lui offrit cette tutelle : el Mélek-el-Afdal accepta avec empressement, se rendit au Kaire, et se déclara Atabek , c'est-a-dire tuteur de son neveu.

Mais il n'eut pas le temps d'en remplir les fonctions. Son ennenn, son spoliateur, él-Mélek-él-Adel, accourut luimême de Damas au Kaire, reclamant, à la tête d'un corps nombreux de tronpes, ses droits à la tutelle, comme grand-oncle du pupille et oncle du tuteur luimênie : él-Mélek-él-Afdal voniut en vain résister : assiègé dans son palais du Kaire. il fut heureux de pouvoir s'en échapper, et de retourner a une vie ignorée dans sa précedente retraite.

Devenu tuteur de él-Mélek-él-Mansour, el-Mélek el-Adel se lassa bientôt de jouer ce rôle : il déposa son pupille, après un règne de vingt et un mois, dans le mois de Chaoual de l'an 596 (1) de l'hégire (2), et prit lui-même le titre de sultan d'Egypte et de Syrie

El-Mel-k-el-Adel était enfin parvenu au falte de la puissance qu'il avait depuis si longtemps ambitionnée, et dont tant de circonstances defavorables semblaient devoir l'eloigner pour toujours : son neveu el-Mélek-él-Aidai avait eté dépouillé par lui du royaume de Jamas, son petit-neveu él-Mélék-él-Mansour de ce-lui d'Égypte; les autres princes de la famille des Avoubites, qui ne possédaient

(1) Cette année a commencé le samedi 23 octobre de l'an 1199 de potre ère 2) Monnaie en cuivre du sultan él-Mélekel-Mansous



que de petits apanages, s'étaient empresses de se reconnaître ses vassaux. Le seul qui avait semblé d'abord vouloir lul résister, son autre neveu, el-Mélek-él-Daher, roi de Haleb, venait de lui envoyer son hommage comme à son suzerain, s'engageant à tenir toujours ses meilleures troupes à sa disposition. Ainsi s'était réuni, entre les mains de él-Mélekel-Adel, l'empire entier de Salah-éd-dyn, d'abord morcelé par ses héritiers.

Croyant pouvoir profiter des secousses qui ebranlaient la dynastie des Avoubites, les Francs avaient pris une attitude hostile : el-Mélek-él- idel part de Damas, et va camper sur le mont Thabor, en face des positions des chrétiens : ceux-ci venaient de recevoir de puissants renforts de l'Europe. La troisieme croisade, proclamée par le roi de France Philippe - Auguste et Henri II. roi d'Angleterre, l'an 1188 de l'ere chrétienne (584 de l'hégire), avait alors échoué devant le terrible Salah-ed-dyn; une quatrième, entreprise par le pape Celestin III et l'empereur Henri VI, l'an 1195 de l'ère chrétienne (592 de l'hégire), n'avait pas eu plus de succès.

Une cinquieme fut décidée, par ordre d'Innocent III , l'an 1198 de l'ère chrétienne (595 de l'hégire), et les Français, les Allemands, les Vénitiens réunis, porterent en Syrie tous les éléments d'une guerre formidable contre les musulmans.

Les croisés crovaient, à leur arrivée, trouver l'Égypte sans force, sous un roi mineur, la Syrie déchirée par des guerres intestines, la famille des Ayoubites divisée par des querelles et des agressions usurpatrices, les musulmans partout désunis, découragés ; ils y trouverent le redoutable él-Mélek-él-Adel-Seyf-éd-dyn : partout il était maître suprême, partout il écrasait leurs efforts imprudemment hasardés, et rendait leurs entreprises impuissantes.

Préparant une attaque décisive, el-Mélek-él-Adel tenait ainsi depuis plus d'un mois les chrétiens en échec, quand des nouvelles d'une nature meuaçante le rappelerent en Égypte.

Un terrible tremblement de terre venait de ravager cette contrée, l'an 600 de l'hégire (1), ses effets désastreux

 Cette année a commencé le a septembre de l'an 1203 de notre ère. nencé le mercredi 10

s'étaient fait sentir aussi en Syrie, dans l'île de Chypre, dans l'Asie Mineure, et jusque dans l'Iraq et la Mésopotamie : les secousses avaient fait écrouler les remparts de Sour (Tyr); mais l'Egypte reclamait un secours immédiat contre un autre désastre d'une spécialité plus urgente : une flotte chrétienne, par une diversion bien calculee, venait d'opérer un débarquement sur les côtes d'Egypte : les croises avaient penetré jusqu'a Faoueh sur la branche de Rosette, en avaient massacré les habitants, et livré pendant cinq jours la ville à toutes les horreurs de la guerre.

Le sultan d'Égypte crut devoir acheter par un traité l'évacuation de cette contrée ; il rendit aux chrétiens, l'an 601 de l'hégire (1), la ville importante de l afa ( Jaffa ) : Lydda et Ramleh, occupées alors moitie par les musulmans, moitié par les chrétiens, furent accordées

en entier a ceux-ci,

Le traité de paix ne concernant que l'Égypte et laissant le statu quo belligerant en Syrie, les chrétiens avaient usé de ce droit d'hostilité pour y attaquer Hamah et ravager le territoire de plusieurs autres villes. Taqy-éd-dyn avait été à leur rencontre, et le sultan d'Égypte partit de sa capitale, pour concourir a la defense de cette partie de la Syrie. Une longue suite de combats sanglants

s'engagea alors entre él-Mélek-él-Adel et les chrétiens : la sixième croisade, résolue par le même pape Innocent III, promoteur de la cinquième, commenca tumultueusement, l'an 1213 de l'ère chrétienne (610 de l'hégire), et jeta, sur les côtes de Syrie, aux musulmans, la tourbe armée d'innombrables adversaires.

Le principal débarquement s'était operé à Saint-Jean d'Acre : él-Mélek-él-Adel courut se mettre en position à Naplouse; mais il en fut repoussé, et accule dans la plaine de Safar.

Les croisés alors coupérent toutes ses communications avec l'Egypte, et renouvelèrent le massacre de la croisade précèdente. Puis ils allèrent porter la guerre en Égypte même, et mirent le siège devant Damiette, au mois de Ra-

Cette année a commencé le dimanche 29 août de l'an 1204 de notre ère.

by-êl-Aouel de l'an 615 de l'hégire (1).

Le sultan, en quittant ce royaume our se porter en Syrie, en avait laisse e gouvernement entie les mains de son fils, Nasser-éd-dyn-Mohammed-Aboul.Fatah, surnommé el-Méleh-él-Kamel (le roi parfait) : ce jeune prince courut à la défense de Damiette, demanda du secours à son père, et tint en échec les France pendant quatre mois

Pendant ce temps, el-Mélek-él-Adel faisait filer sur l'Égypte toutes les troupes disponibles, et el-Melek-el-Kamel n'attendait que la reunion de forces suffisantes pour reprendre l'offensive contre l'armée des Francs, qui, à la fin du mois de Gemady-êl-Aouel, venaient de s'enparer de la grosse tour appelée Bourgel-Setseleh, c'est-a-dire la tour de la chaine (2), lorsqu'il apprit la mort de

son père. El Mèlek-él-Adel s'était mis lui-même en marche pour l'Égypte; sorti eufin des plaines de Safar, il s'était porté sur Alekyn, non lois de la colline d'Afyk, lorsqu'il fut surpris par la mort, à l'âge de soixante-quinze ans, le 7 du mois de Gemady-él-Thany de l'an 615 de l'hégire (1218 de l'ere chrétienne).

Ce sultan, que nos historiens appellent Safadin, avsit régnéenviron dix-neufans sur l'Égypte (3). Ambitieux, audacieux, infatigable, inébranlable dans ses desseins, et trouvant tous les moyens bons pour en assurer l'exécution, les écrivains orientaux louent rependant ses inœurs douces, sa bonté envers tous ceux qui l'approchaient et sa tendre affec-

tion pour ses nombreux enfancs : e effet, outre un grand nombre de filles, il avait seize fils, tous recommandables par des qualités brillantes, et la plupart deja illustres par des victoires, ou eprouves dans l'administration des provinces. A insi un bonheur domestique, inconnu

jusque-là, s'était joint pour lui à la prospérité véritablement extraordinaire qui, pendant de longues années, au de-dans de son empire, avait couronné toutes ses entreprises. Les derniers échecs qu'il venait d'éprouver contre les chretiens, allaient être changés en de nouvelles victoires, dont il venait de se créer les moyens, quand la mort vint rendre vains les hants projets qu'il avait mûris.

Cette perte consterna él-Mélek-él-Kamel, dejà vivement presse par les Francs; et, pour augmenter les dangers de sa position, ses troupes, se mutinant, vou-lurent le rejeter de la succession du trône, et proclamer sultan d'Egypte un émir kurde, nomme Emad-ed-dyn-Ahmed. Cette révolution allait s'accomplir au milieu de la confusion générale , lorsque le frère du jeune sultan, él-Mèlek-él-Moazsem-Khayr-éd-dyn-Yssa, que nos écrivains nonment Coradin, et qui venait d'heriter par la mort d'él-Mélek-él-Adel du royaume de Damas, accourut en Egypte, comprima la revolte, forca à fuir les cliefs des seditieux, et battit les

(I) Cette année a commencé le vendredi 3 mars de l'an 1218 de l'ere chretienne mars de l'an 1218 de l'ere chretieure.

(2) Cette lour, placce sur la rive du fleuve en face de Damielte, était ainsi nommee a cause d'une forte chaîne de fer, qui parlani des murs de Damielte, allait se ralincher a sa base el bar-

rail entierement l'entrée de cette branche du Beuv 3 Monnaie d'argent du sultan el-Melek-el-Adel, qualrieme sullan ayoubile d'Egyple, portant au revers le nom du khalyfe abbasside

el-Namer-le-dyn-Illah.



Autre monnale en cuivre du même sultan-



Autre mounaie du même sultau, portont éga-lement le nom du khatyfe A-Ndaser, frappée l'an 601 de l'hégire 1294 de l'ère (chrétienne).



Francs qui avaient profité de ces désordres pour renforcer leurs attaques. Ce succès ne put cependant forcer les

Ce succès ne put cependant forcer les Francs à abandonner le siège de Damiette, et di-Medek-di-Moatzem, qui était returne en Syrie, craignant que, cette ville prise, ils ne s'emparassent de Jérusalem, crut nécessaire, pour qu'ils ne s'en fissent pas un poste inexpugnable, de démanteler les fortifications dont Salth-ét-d'un avait entour cette ville.

En vain el-Melek-el-Kamel appelat-il tous ses frères à son secours, Damiette succomba enfin, et les Francs y eutrèrent en vainqueurs, le 10 du mois de Ramaddân de l'an 616 (!) de l'hégire (novembre 1219 de l'ère chrétienne).

Les habitants furent massacrés ou mis en esclavage, et la grande mosquée convertie en église.

Ce succès enfla les espérances des chrétiens, déjà lis se crovièut maîtres de l'Égypte entière, et le sultan ét-Meishét-Kamiel put à peine couvrir sa capitale et l'Égypte movenne, en prenant position, avec tout ce qu'il put rassembler de troupes, su point où se séparent les deux branches orientales du Mi, dout l'une a son embouchure à Damiette et l'autre à Tynéh.

Jamais année ne fut plus désastreuse pour l'islamisme : tandis que Damiette tomboit sous les coups des Francs, les hordes tartares conduites par Tchingia-Khán (Gengiskan) commenérent leurs sanglantes expéditions coutre les États musulmans de l'Asie orientale.

L'armée des Francs laissa ses bagages et ses provisions, avec une forte garnison, à Damiette, et se mit en marche sur le Kaire. Ils rencontrérent le sultan à Mansourah, et l'on se hattit sur le fleuve et sur sa rive avec un égal acharnement, mais sans resultat positif. Cependant les pertes des musulmans avaient été considérables, et un second combat pouvait ouvrir aux chrétiens les portes de la capitale. Heurensement l'appel de él-Melek-él-Kamel dans sa détresse avait été entendu en Syrie : il vit arriver à son camp de Mansourah ses frères, el-Melek-él-Moaszem, rni de Damas; él-Melek-él-Achraf, prince de Haman; ses cousins, él-Melek-él-Nasser-Kilyg-(1) Cette année a commencé le mardt 19 mars

 Celle année a commencé le mardi 19 mars de l'an 1119 de noire ère. Arsida, qui venait de succider à son père él-Melek-él-Mansour-Nasser-éddyn dans la principauté de Hamah, Beheram-chah, prince de Baalbek; él-Melek-él-Moudjehed - Chyrkouch, prince de Hémessé, avec des forces considérables.

Le sultan, de l'avis de sen nouveaux alliés, profits du changement de sa position, pour faire sus France des ouverinces de l'avis de l'a

Ceux-ei néanmoins se montrèrent intraitables; ils prétendaient avoir de plus les deux places réservées, et exigealent en outre une somme de 300,000 dynars (4,000,000 et deml de francs) en indemnité pour la reconstruction des fortifications de Jérusalem, qui venaient d'être détruites.

Ces negociations difficultueuses allaient finir par être rompues, lorsqu'un corps musulman, tournant en seeret le camp des croisés, alla camper derrière eux, et couper la digue du canal de Mehalléh. Le Nil était alors au plus haut point de sa crue; ilse répandit sur toute la contrée qui séparait Damiette du camp des croises; ceux-ci, qui ignoraient les effets des mondations annuelles, virent leur camp envahi par le nouveau déluge, leurs communications avec leurs magasins et leurs renforts coupées; assiégés à la fois par les eaux et la famine, il leur fallut à leur tour demauder la paix en suppliants. Les rôles étaient changes : ils furent forces de sacrifier Damiette sans aucune des compensations qui leur avaient été offertes. Bien plus, les émirs voulaient exiger la remise de vingt des plus qualiliés d'entre eux. comme otages de la reddition de toutes les places que les chrétiens possédaient encore en Syrie: mais, les deux partis étant également épuisés et fatigués d'une longue guerre, on n'insista pas sur gette dernière condition, et le traité d'évacuation fut conclu le 7 du mois de Regeb de l'an 618 (1) de l'hégire (fin d'août 1221 de l'ere chrétienne).

Des otages furent réciproquement donnés par les contractants; parmi ceux du sultan, était son propre lils, dé-Melek-él-Sadh, alors âgé de quinze ans seulement: parmi ceux des croises, furent le gouverneur de Saint-Jean d'Aere et le légat du pape.

Le 19 du même mois, Damiette fut remise aux musulmans, avec toutes les fortifications nouvelles que les Francs y avaient élevées; el-Melek-él-Kamel y iit son entrée solequelle, et retourna

ensuite au Kaire.

Depuis cette époque, le sultan ne s'occupa plus que de négociations et d'intrigues diplomatiques. L'affaiblissement des chretiens les renduit impuissants contre lui; il songea a s'en faire des allies utiles à ses projets d'agrandissement, qu'il prétendait etécutercontre le frère même dont le secours lui avait été si utile dans sa détresse.

Résolu d'attaquer et - Welek-et-Moazzem et de lu eulever son royaume de Damas, il crut pouvoir faire faire une diversion, conforme à ses interêts, en dèterminant l'empereur Frederic à attaquer le sultan de Damas. Des présents considérables appuyaient réciproquement ces négocations étranges. Prédéric acourut à Acre avec des forces considerables.

Mais, avant son arrivée dans cetteplace, l'état des choses avait changé ; él-Melekel-Moaszem, qu'il devait attaquer, sur l'invitation du sultan d'Egypte, venait de mourir; son jeune lils, él-Mélek-él-Nasser-Saláh-éd-dyn-Daoud, s'etsit vu enlever par son oncle el-Mélek-él-Kamet les villes de Choubek, de Jerusalem et d'autres places importantes; il avait appelé à son secours son oncle él-Melek-el-Achraf, qui regnait en Mésopotamie. L'oncle était accouru; mais, au lieu de proteger son neven contre le sultan d'Egypte, il avait fait alliance avec celui-ci, et consonmé de concert la ruine du malheureux prince, dont ils s'étaient partage les dépouilles à l'amiable.

En arrivant à Acre, l'empereur Fre-

(1) Cette année a commenci-le jeudé 25 février de l'au 1321 de notre ere. dérie ne voulut rien centendre à ces arrangements de famille. On l'avait appele pour attoquer le royaume de Damas; il l'attaqua, et commença par se rendre maître de Tyr, malgre toutes les observations des nouveaux possessegers, auxquels son intervention n'était plus nécessaire, puisque l'acte d'inquité auquel devait concourir son attaque se trouvait déjà consommé sans as eoopétrouvait déjà consommé sans as eoopé-

ration. Des négociations s'en suivirent; elles se prolongeaient et elles s'étaient compliquées par la mort de t-Muéla-de Ach-ruf, qui semblait offirir au sultan d'É-gypte une occssion favorable de réunir en ses mainsles deux parts des déponilles partagées, lorsqu'il mouret ul-in-même à Damas, un mercredi du mois de Regeb de l'an 636 de l'hégire (1), agé d'environ soixante ans, après un règue d'environ vingt aunées (2).

Ce prince, que nos historiens nomment Mélédin, est représenté par les écrivains orientaux comme aimant la magnificence, maintenant exactement l'ordre dans ses Etats, dirigeant luimême toutes ses affaires : il aimaît les lettres, protégeait les savants, se plaisait même à discuter familièrement avec eux; l'Egopte lui dut la diminution du

(1) Cette année a commencé le lundi 24 août de l'an 1237 de notre éer. (2) Monnais en or du sultan él-Meleb-él-Mémel, frappée au Kaire, l'an 627 de l'hégire (1296 de l'ère chrélicure), et portant au revers B le nom du trente-sixtème khalyfe abbaside éliente al. Manueur él-Monlaner-b-illand



Autre monnaie en cuivre, du sullan el-Mélek-el-Kámel et portant de même au revers B le nom du khalyic él-Mansour, frappée à Alep.



tiers de ses impôts, et le Kaire plusieurs

de ses embellissements.

Dès que la mort dét-Mélek-ét-Kamél tut connue au Kaire, les émis prêtèrent serment de fidelité à son fils Seyf del-dyn-Abou-heber, surnonne di-Mélek-ét-Adel, second du nom, entre la mains duquel son per avait laissé l'administration de l'Explee pendinstration de l'Explee position de nommé ét-Mélek-ét-Djouad (le roi brave), fut nommé prince de Syrie, au nom et cous l'autorité du sultan.

Mais ceténir n'y reta pas longtemps: l'année auironie, il consentit à céhanger sa principauté avec les places que possèdat en Mésopotamie le second fils de ét-Mélèr-ét-K d'mel, noumé ét-Mélèr-ét-saét-Nedim-ét-dyn-dynoh. Le but de celui-ci, en s'établissant en Syrie, était de se mettre à portee de praiquer des intelligences en Egypte, afin d'y supplanter son frère alné ét-Mélèr-ét-

Adel II.

Les démarches d'é-Mélé-d-Sablé inquiérent le salund Egypte, son frere, qui a'vança, à la ôtte de ses troupes, qui a'vança, à la ôtte de ses troupes, centre de la commentation de la com

Ainsi se ternina, après une durée de deux ans et quelques mois seulement, le règne éphémère du fils aîné de él-Mé-

lek-el-Kamel.

El. Melek-el. Saléh, en montant sur le trône qu'il venait d'usurper, s'occupa d'abord de s'y bien affermir; puis, l'année suivante, 588 de l'hégire (2), punissant dans les traîtres la trabison qu'il avait provoquée et dont il profatit, il fit arrêter tous les mamlouks et les émirs, auteurs de la révolution dont son frère avait été la victime, et créa un nouveau corps de manilouks, à la fidélité desquels il confia la garde particulière de sa per-

sonne.

Conmes'il eût voulu punir cenx même qui avaient été les instruments indirects et involontaires de son usurpation, le nouveau sultan d'Egypte dépouilla, cette même année, él-Mélé-é-Djonad des possessions de Mésopotamie, qu'il lui avait données en échauge de la Syrie.

Le prince exproprié ne put même obtenir la permission de se retirer en Egypte. Outré de ces procédés odieux, il se jeta dans Saint-Jean d'Acro et demanda un asile aux Fraues. Ceux-ci le recurent pour son argent, et pour de l'argent le livrérent ensuite à Ismayl, prince de Damas, qui le fit étrangler.

Ce commencement de relations d'intérêts, entre le prince de Damas et les Francs, amena bientôt entre eux, contre l'Égypte, une coalition, à laquelle prinent part él-Méles-él-Manour-Ibrahym, prince de Hémesse, et le prince de Karak, ils promettaient aux Francs le partage

de l'Égypte, quand elle serait conquise, et leur cédaient dés à présent 'sayd', Chakyf, 'Tabarych', Asqulan et Jérusalem: les Francs, accédant avec empressement à ces conventions, se mirent en possession des places concédées, et se hâterent de relever les fortifications de Tabarych et d'Asqulan.

Une longue guerre s'ensuivit entre les confédéres et l'Egypte : les succès étaient indécis, lorsqu'une horde do conquérants nomades vint jeter son poids

dans la balance.

Les Kharizmiens ou habitants da Khouarzem, que les écrivains des croisades nomment les Coramins, chassés de la haute Asie par les conquêtes de Tchingia-Khân, avaient été refoulés sur la haute Syrie, dont ils occupient les fromières; le sulan d'Expue sen in lança la la fois sur les Francs et sur les princes de Syrie coalisés. Les Kharizmiens répondirent à cetap-Les Kharizmiens répondirent à cetap-

pel, et, traversant la Syrie entière, vinrent attaquer les Francs et leurs alliés, sous les inurs mêmes de Ghazzah. Le sultan d'Egypte réunit ses troupes aux hordes des barbares, et, après un combat

 Crité année a commencé le jeudi s juin de l'an 1244 de l'ère chrétienne.

<sup>(1)</sup> Cette année a commencé le mercredi 3 août de l'an 1239 de notre ère. (2) Cette année a commencé le lundi 23 juillet de l'an 1240 de notre ère.

acharné, la victoire se déclara en sa fa-

Les coalisés furent poursuivis l'épée dans les reins, et Ghazzah, Jérusa-lem, avec toute la côte, rentrerent sous la domination d'el-Melék-él-Saléh, qui envoya au Kaire un nombre considérable de prisonniers et des monceaux de têtes

Poursuivant ses avantages, le sultan d'Égypte fit venir de nouveaux renforts, et courut assiéger à Damas Ismayl et le

prince de Hémesse.

D'autres combats se prolongèrent, de l'an 643 (t) à l'an 645 (2) de l'hégire (1245 à 1247 de l'ère ehrétienne). Damas avait cédé aux troupes égyptiennes, mais Hémesse avait résisté. Voulant en finir. l'an 646 de l'hégire (3), él-Mélek-él-Saleh avait quitté le Kaire pour aller diriger lui-même les opérations militaires ; mais il était déjà attaqué de la maladie dont il mourut : c'était une tumeur au jarret, qui était dégénérée en ulcère, et qui le força de s'arrêter à Damas; chaque jour sa maladie prenait un caractère plus grave, lorsque les nouvelles qu'il recut du Kaire-l'obligérent de se faire transporter en hâte, sur une litière, en Égypte. Il y trouva les Francs maîtres de Damiette

Pour la septième fois, l'Europe chrétienne venait fondre en armes sur l'islamisme. Une septième croisade avait été résolue par le concile de Lyon, l'an 1245 de l'ère chrétienne (643 de l'hegire). Cette croisade, destinée à réparer les désastres qui avaient termine la précédente si malheureusement pour les chrétiens alliés aux princes musulmans de Syrie, était armée de tous les moyens d'execution qui pouvaient en attirer le succès : cinquante mille guerriers, des approvisionnements considérables, des vaisseaux nombreux et bien équipes, l'élite des chevaliers d'une valeur éprouvée, une jeunesse bouillante avide de gloire, exaltée par le fa-natisme religieux et la honte des précédentes défaites : à leur tête marchait le roi de France lui-même, le jeune Louis IX. qu'auraient dû enorgueillir les louriers (1) Cette année a commencé le lundi 29 mat

de l'an 1245 de notre ère. (2) Cette année a commencé le mercredi s mai de l'an 1217 de notre ere. encé le dimanche 26

avril de l'an 1218 de l'ere vulgaire.

de Saintes et de Taillebourg, si son esprit profondément religieux avait pu reconnaître une autre gloire que celle d'enlever les lieux saints aux profanations des infidèles.

Voilà les ennemis redoutables que le sultan devait voir devant lui à son arrivée

en Égypte.

Rien n'avait été épargné pour la défense de Damiette : armes, provisions, machines de guerre, tout s'y trouvait en abondance; tout fut inutile. En vain la plus aguerrie des tribus arabes, celle des Benu-Kendnéh avait été chargée de la défense des remparts; en vain l'émir Fakhr-éd-dyn, à la tête d'une forte armée, avait-il tenté de s'opposer à la descente : les troupes de l'émir furent écrasées par la furia francese : épouvantés de la déroute de cette avant-garde, les Beny-Kendnéh désertèrent les remparts, cherchant leur sûreté dans le désert : les habitants les suivirent dans leur fuite, et le 22 du mois de Safar (29 juin 1247), les croisés français entrerent dans Damiette, portes ouvertes, sans coup férir. Approvisionnements, armes, munitions, machines de guerre, trésor, tout fut a eux : c'était pour le sultan d'Égypte une perte irreparable.

Transporté de colère, él-Mélek-él-Saleh fit pendre jusqu'au dernier tous les Beny-Kenanéh, et, le mardi 24 de Safar, il prit position à Mansourah. Cependant son état empirait de jour en jour, et l'on commencait à désespérer de sa vie. Le 14 du mois de Chaaban (novembre), il expira à l'âge de quarante ans.

Les écrivains arabes attribuent à ce prince un génie élevé, nn caractère grave, un maintien imposant : il parlait peu, et chacun tremblait en sa présence. Jamais prince avant lui n'avait reuni autant de mamlouks autour de sa personne. Il fut ainsi la première cause de l'extinction de sa dynastie, que ces gardes pretoriennes devaient peu de mois après renverser.

En mourant él-Mélek-él-Saléh n'avait pas designé son successeur, et le seul fils qui lui restait, Ghayath-éd-dyn-Tourán chah avait été laissé par lui en Syrie, à Housn-Kayfah. Chageret éd-dorr (arbre de perle), esclave favorite du sultan et mère du jeune priuce, se concerta avec l'émir Fakhr-éd-dyn et le chef des eunuques Gemal-él-éd-dyn-Mohassen pour conserver le trône à son fils. Chageret-éddorr n'était pas étrangère à la politique et aux fonctions du gouvernement : plus d'une fois le sultan, qui, s'il faut en croire quelques ecrivains, l'avait solennellement éponsée, avait laissé entre ses mains la hante administration de l'Égypte, pendant les nombreuses absences que nécessitaient ses expéditions militaires.

Lamort de él-Mélek-él-Saléh fut tenue secrète et l'assemblée des émirs convo-« quee : Le sultan, leur dit Chageret-éd-« dorr, vous ordonne de lui jurer fidelité, et, après lui, à son fils él-Mélek-él-Moaz-« zem Ghayath-éd-dyn-Touran-chah : a il confie les fonctions d'Atabek (tu-« teur du prince, généralissime et premier · ministre), a l'emir Fakhr-éd-dyn. »

Le serment fut prêté sans hésitation par les émirs, par le Kaym-magam (gouverneur) du Kaire, par toutes les milices et par tous les personnages mar-quants de l'État. Les dépêches et les ordonnances étaient expédiées au nom d'él-Mélek-él-Saleh, et avec son élamet (sa signature) qu'un esclave avait su contrefaire. Chaeun crovait au Kaire él-Mélek-él-Saléh encore vivant : néanmoins

des soupcons de sa mort s'élevèrent.

quand on apprit qu'*él-Mélek-él-Moazzem* 

était mandé en toute hâte au Kaire. Cependant les Francs s'avancaient vers Mansourah, que nos historiens appellent la Massoure; sur la route un combat s'engagea, au commencement du mois de Ramadilân (décembre), et les musulmans y firent des pertes considérables; les Francs stationnerent quelque temps à Charmessah, puis ils continuerent leur marche; enfin, le mardi 5 du mnis de Dou-l-Qadeh 647 (1) de l'hégire (8 fevrier 1250), ils surprirent les musulmans dans Mansourah, et en firent d'abord un grand massacre.

Dès la première attaque, l'émir Fakhred-dyn, qui s'était jeté au devant d'eux avec le plus grand courage, fut tué en combattant, et les chrétiens allaient remporter une victoire complète, si le corps entier des mamlouks n'était accouru changer la face du combat et repousser les terribles assaillants.

Les armées chrétiennes et musulma-(1) Cette année a commencé le vendredi 1a avril de l'an 1249 de notre erc.

nes s'observaient mutuellement dans leurs positions respectives, sans oser tenter aucune entreprise nouvelle, lorsque el-Mélek-él-Moaszem arriva de Syrie à Mansourah. Sa présence ranima le courage des musulmaus; une attaque generale eut lieu : on s'y battit avec fureur. tant sur le Nil que sur le rivage, et la flotte égyptienne réussit à capturer trentedeux navires de la flotte des croisés.

Ceux-ei, découragés par cet échee, proposèrent de se retirer et d'évacuer Damiette, si les musulmans consentaient à leur rendre Jérusalem et une partie de la Palestine : ces offres furent rejetées.

Bientôt pourtant les chrétiens, qui s'étaient opiniâtres à garder leurs positions devant Mansourah, eureut épuisé leurs vivres; ils ne recevaient plus rien de Damiette, leurs communications avec cette ville ayant été coupées, et, le mercredi 2 du mois de Moharrem de l'an 648 (1) de l'hégire (6 avril 1250), ils se deciderent à s'y replier; mais les musulmans, s'attachant à leur poursuite, les atteignirent dans cette retraite le lendemain matin, auprès de Fareskour; on s'attaqua, on se défendit avec fureur : il y eut la un horrible carnage : trente mille Français, disent les écrivains arabes, v furent tués ou noyés : le roi de France lui-même, avec ses principaux chevaliers et ses princes, qui s'étaient retirés à Minyet-Abou-abd-allah, furent, après les efforts de la plus noble défense, forces de se rendre prisonniers à l'eunuque el-Mohassen.

Après cette victoire décisive, la mort d'él-Mélek-él-Saléh fut publiquement déclaree et el-Mélek-él-Moaszem-Touranchah proclamé solennellement son successeur.

Le jeune sultan, à la fois enivré de la gloire de ses armes et du rang suprême où il venait d'être elevé, vint asseoir son camp à Fareskour, et voulut donner une fête magnifique sur le champ de bataille même, si fatal à la valeur française, où Louis IX avait subi la défaite et l'escla-

El-Mélek-él-Moazzem y trouva la mort. A peine avait-il regné deux mois. que déjà sa conduite inconsiderée envers les émirs et les mamlouks lui avait

(1) Cette année a commencé le mardi s avril de l'an 1250 de notre ere.

utient bou les espits. Il aveit maladotement débuté par des rigueurs impolittement debuté par des rigueurs impolitceusait de la parte de Damiette et des premiers désastres de la compagne; quarante émirs avaient été mis a nort, et les autres se vouient éloigués de toute fonction et de toute diguité; car le suitan n'aecordati plus sa confisnequ'au courtisans gull'avait amerés arec lui de Mésopolamie. L'irritation fernentait au milleu de tous ese méconstentements;

l'explosion ne tarda pas à éclater. Le lundi, dernier jour du mois de Moharrem (4 mai 1250), les mamlouks révoltés assaillirent en tumulte él-Mélekél-Moazzem-Tourán-chah : l'un d'eux. Beybars, qui plus tard devait occuper le trône, lui porta le premier coup : en vain le sultan se réfugia-t-il dans une tour en bois, qu'il avait fait construire à Fareskour pour fortifier cette posi-tion, les rebelles y mirent le feu : chassé par les flammes, il courut yers le Nil, esperant y trouver l'asile de quelque barque : une nuée de flèches l'arrêta sur le rivage, et le couvrit d'innombrables blessures : lescimeterres et les poignards des mamiouks l'achevèrent.

Ainsi périt misérablement, à la fleur de son sige, des mains de ses propres gardes, le sultan él-Mélék-él-Moazzem-Ghayath-éd-dyn-Tourán-chah, dernier roi d'Égypte de la branche collatérale du grand Saláh-éd-dyn. Avec lui s'éteignit la puissance de la dynastie ayoubite.

## CHAPITRE XIII.

Dymatte des manibola bakaries on Iaribona. — Leur origine "Chaipper'd dourt —
Tokskar'd (yn. — Gelinger Chaipper'd (yn. — Gelinge

Le meurtre de él-Mélek-él-Moazzem-Tourán-chah venait de faire tomber le pouvoir des mains de la famille de Salah-ed-dyn en celles des mamlouks, meurtriers du sultan.

Les nouveaux maîtres, dont l'Égypte cubissait la toute-puissence, étaient Turkomans-ou Turks de naissance, et originaires du Kaptchak, contrée immense de l'Asie septentrionale, dont les souverains musulmans ont eu longtemps pour vassaux les princes slaves qui régnaient en Russie.

L'irruption que les Mogols avaient faite dans la haute Asie, sous la conduite de Hatow-Khân, petit-lis de Tchingis-Khân, avait chasés au loin devant eux les habitants des régions caspiennes et enucessiennes : leurs tribus étaient dispersées devant ce debordement des hordes tratrare, et s'étaient répanduce jusque dans les contrées les plus éloignes de leur première residence.

Au midi, les Kharizmiens étaient venus s'établir en Syrie et en Mésopotamie: à l'occident, d'autres tribus fugitives étaient parvenues jusques en Hongrie: il y avait hâte à fuir, car les retardaties étaient ou massacrés ou reduits en esclavage.

Les marchands d'esclaves de tout l'orient étaient accourus au-devant des conquérauts nouveaux, fouruisseurs abonlants de leur commerce, et avaient transporté dans tous les marchés de l'Asie mérdionale la marchandise humaine dont les Tartares vensient de les approvisionner: la marchandise était de délaite, et la vente ne s'en fit pas attendre.

C'étaient généralement des ecclaves d'éties, forts, spouveux, blem faits, jeunes tout es qui était d'une qualite inferieure avait été massacré. Tous les petits princes de l'Asie profitierent de l'entre de l'étie d'étie de l'étie de l'étie d'étie d'é

mure.

Partagés en plusieurs corps de milices, les mamlouks de chaque classe se
distinguaient par différents insignes,
brodés sur leurs habits, ou incrustés
en or sur leurs arnures. Ces insignes

étaient, pour les uns des roses, pour les autres des oiseaux ou des griffons : des bandes d'étoffe de différentes couleurs étaient spécialement affectées à chacan des corps différents. Cest à l'initation de ces insignes que les chevaliers eroisés inventirent les armolries

et les livrées.

La cristion decos milites, esvahissant als fois le service extérieur du palais, ne fut pas we de hon ceil par le reste de l'armée et par de l'armée et l'a

tu appelles les vautours;
 Les fils du grand Saláh-éd-dyn ont a acheté des esclaves pour se vendre à eux comme esclaves eux-mêmes.

Ouoi qu'il en soit, ces milices étaient nombreuses, bien armées, sentant leur force, disposées à en abuser de toutes les manières, et désormais incapables de se plier au joug d'aucune discipline, même en faveur du souverain de leur choix. Leurs chefs occupaient les principales dignités de l'État : leurs troupes . les principales forteresses de l'Egypte : lorsque el-Melek-el-Saleh eut si inconsidérément accru leur nombre, les casernes jusqu'alors consacrées au logement des gardes du prince n'avaient pu les contenir, et il avait fait construire pour eux, à l'extrémité méridionale de 'île de Râouddah, près du Meqyas et le long du bras oriental du Nil, de vastes quartiers fortifiés, tant par des construcions que par leur position entre les deux bras du fleuve, dont ils étaient entourés : or le fleuve du Nil recoit en Égypte le nom de él-Bahar, qui en arabe signifie proprement la mer; et de ce nom est venucelnide Baharites, par lequel la pre-

mière dynastie des mainlouks est désignée.

Après quelques jours d'anarchie et de désordres de toute espèce, il fallut songer à régler et organiser ce pouvoir de souveraineté, que venaient de s'arroger les milices rebelles: il était naturel de penser que le trofe vacant deviendrai la proie du premier ambitieux asser, hardi pour oser prétendre à ce poste, devenu si glissant et si dangereux. Le nouveau roi d'Expandre devoir être celui deschefs des manlouks qui saurait le mieux retussir à capter la faveur de ces milices effervessontes : il n'en fut pourtant pas ainsi d'abord.

Pendant le tumulte au milieu duque leutianés Méché-Monzsern-Tourdachai avait été assassine, le roi de France Louis IX et la princes et les chevaleurs des musulmans et enfermés les moins des musulmans et enfermés les moins des musulmans et enfermés axait vainement cherché un asile. Des croisses et éxistent sortis, et, sané les croisses et éxistent sortis, et, sané les remises et éxistent sortis, et, sané le a travers les groupes, hostiles pour le sultan seul, se réfugier un les galeres porter a Damiette consine les transporter s'a Damiette consine les transporter s'a Damiette consine les trans-

Du haut de ces navires, ils avaient vu tout is a scenagiante, et le malheureut Tourân-choñ avait succombé autout is a paires que montial le pries mième de la guiere que montial reres-Oktay, que Joinville nomme Pharres-Oktay, que Joinville nomme Pharcutalit, avait rarché le cour des navaivictime, et viut présenter cette offrande victime, et viut présenter cette offrance pour avoir tuté son ennemi: lième plus, s'il fait demandant une récompense pour avoir tuté son ennemi: lième plus, s'il fait et coire de refres affirme par les surdificación par les affects, la consonne de la consonie de la conso

En effet, les conspirateurs claient embarrassés dans le choix du nouveau souverain qu'ils allaient se donner; clasure de la commanda de la commanda de gamace à choisir pour maltre un de ceux qui étaient encore leurs égaux. Toutes les prétentions marchaient de front, se beurtaient, secrois-sient, et semblaient ne pouvoir se déculer que par le salure : rent denouer ces difficultés, et, les amener à une solution sans déchiernemts

sanglants et sans guerres intestines. Cette femme était Chagerel-éd-dorr, femme de l'avant-dernier sultan, mère, ou, suivant quelques écrivains, seulement belle-nère du sultan massacré par les rebelles. Du fond de son palais, elle veillait sur les événements, prête à en tirer parti, avee la même dextérité politique qu'elle avait déjà déployée à la mort d'él-Nélek-el-Salèh-Negm-éd-dyn, pour conserve le trône à Tourán-chah, qui ne lui en avait marqué aucune reconnaissance.

Turke de naissance, esclave achetée par le sultan. Chageret-éd-dorr avait des sympathies naturelles avec les mamlouks, Turks comme elle, comme elle esclaves achetés : elle était d'ailleurs liée avec les principaux d'entre eux par les relations du palais aussi bien que par leur coopération commune aux manœuvres et aux intrigues intérieures de la cour. Elle sut employer à propos ees diverses influences, et elle fut déclarée reine d'Egypte par une décision qui n'avait pas d'antécedents dans les dynasties musulmanes précédentes, et dont l'exemple unique ne fut suivi à aueune des époques qui lui succédèrent.

Les éuris, dans une assemblée grareirale, hip référent sement de fidelité; elle s'était attaché Phés-Azz-éddin, le plus considerable d'entre eur, par dun, le plus considerable d'entre eur, par mort de l'Atléhé-le-los de la comment de la prête solemnelle : on lui donna pour dabek (tuteu ou régent) l'associe de ses intrigues, cet Azz-éd-daya-Poés, d'up partagast dels servetement son lit, suivant la plupart des intorieus, et un un entre d'é-Mélès-é-Moaz-son, so

Les commencements du nouveau rème se présentèrent sous d'heureux présages : la meilleure iutelligenee se manifestait entre la sultane et le régent, les emirs étaient combles d'honneurs par elur reconnaissance; la diminution des impôts avait eonquis l'affection du peuple : cette situation favorable ne tarda pas à être troublée par de nouveaux orages.

Les émirs s'étaient empressés de faire connaître la nouvelle organisation du royaume d'Egypte aux détacliements de mamlouks qui occupaient la Syrie, les invitant à suivre l'exemple de leur soumission. Des dépêches avaient, en même temps, été envoyées à Başhdad, au khalyfe él-Mostanser-b-illah, pour en réclamer le diplôme d'investiture en faveur de la souveraine qu'ils venaient d'élever au trône.

La réponse du khalyfe fut indiguée et menaçante; il écrivait aux mamlouks : « Puisqu'il ne se trouve parmi vous auseule de la répartir de la

D'un autre côte, les mamiouss de Danse réducirent l'hobissance à la reine d'Expute, et livrérent leur ville, le 8 du moiss de Raby-él-Tlany, au suitand 'A-lep, él-Méth-él-Vasser', 70assouf, arre-petit-list és-suith-éd-élyn, Ceas des de Chaugerd-él-duors avaient été massirest, les villes de Baulbet, de Chamymis et d'Adgelous avaient suivi l'exmensier de Chamymis et d'Adgelous avaient suivi l'exmelle de Dams d'es ausglantes représailles avaient eu lieu, de la part des namients de Service. Per contre les mamiotis de Svrice. Per contre les mamiotis de la contre les maniotis de la contre les mamiotis de la contre les maniotis de la

L'Atabek Aza-ed-dyn-Ybek profils de ces enjonctures diffilelis pour séparer ses intérêts de ceux de son associe : les enirs forcèrent (Angeret-éddorr d'abdiquer, après quelques mois de régue, et, l'an 658 de l'hejere (1), rain de l'Exppie, sous le titre de d' Méth-ét-Moze de Djachenkyr; il prit aussi le surrion d'ét-Tourkonansy, parce qu'il était en effet de race turkonanse.

Ybek épousa alors Chageret-ed-dorr, afin de réunir à son parti eluiq ne pournai ne de réunir à son parti eluiq que pourrait conserver encore la reine (éposée, etil sandjaq (étendard) impérial, entouré de tous les eorops de militecs; mais à peine cut-el été reconou pour sultan, insubordinanées, citangérent tout à eoup de sentiment, et lui donnérent un associé à l'empire.

Les mamlouks s'étaient partagés en deux partis ayant des vues opposées et des intérêts différents.

Les uns prirent le nom de Moézzites, parce qu'ils avaient été achetes par él-(1) Cette année a commencé le mardi 5 avril

de l'an 1250 de notre ère.

Médèc. d. Mors. 2 det, ou qu'ils uit chiaent dévouis: les autres avaient fait chart de l'ansienne maison de de Médèc. Asudic. Vegme-de dyn, et s'appelaient par cette raison. Sudehités. Ceux-ci se soulevierne toutre 1 dec, et telepresent à associer à son trône un jeune prince, âgé de huit ans seulement, de la famille ayoubite, qu'ils avaient fait venir de l'Yennen.

Ce jeune prince, nommé Moussa-Mouszaffer-éd-dyn, était lils de Youssouf, petit-fils de Youssouf, epit-fils de let-Mefek-él-Kamel, troisieme roi d'Egypte. Il fut hauguré, le 5 du mois de Genadyél-Aouel, sous le titre de él-Mélek-él-Achraf (le roi très-noble).

3 bek lut obligé de reprendre le tire d'Itabek; mais l'outifius d'exreer en enier le pouvoir, dont il partageat no minativenent l'autorité avec le jeune prince. L'on vit ainsi, par une bizarrerie du sort, places avrie indrinesiège royal, le descendant de l'Illustre famille de solution de l'estant de d'Arbeit de l'app. et l'estant de d'Arbeit de l'app. d'app. d'arbeit de l'app. d'arbeit d'arbei

Cependant le nouveau sultan de Damas de Nasser-ét-d'app-7 oussouf, de la race des la race des la larce des Ayoubites, s'apprétait à venger la mort de va'ét-liète-lé-Mooatzem, son parent, et et avait appelé le conconrs de tous les autres princes de sa famille ; opur assurer et davantage le succès de son espédition, a la proposa au roi de France Louis IX, va la proposa au roi de France Louis IX, va leurs forces opur attaquer le mam-

(1) Monnaie en cuivre du sultan et Métek-ét-Adraf-Moussa, portant en même lemps le nom du dernier khalyfe abbasside et Mostasen-b-Illuh-Abois-Ahmed, qui fut le dernier souverain de Baghdad.



louks d'Egypte, offrant, pour condition ut raite, la restitution aux croises du royaumede Jerusalem. Des negociates d'entamereni; le mojne Jore à Breton, d'entamereni; le mojne Jore à Breton, et la legistique de la region de France d'aller trouver vasser-d'adyns mais ca mêmetemps le elevalier Jean de Valenciennes fut uroye aux Badarites, pour demander reparation des violences qu'ils avaient raite d'entre le christique depuis le treis de l'etre de depuis le traité de trère les christiens depuis le traité de trère les christiens depuis le traité de trère de christiens de l'etre de l'entre depuis le traité de trère de christiens depuis le traité de trère de christiens de l'etre de l'entre de l'entr

Les mamlouks, désirant avoir les eroisés pour auxiliaires contre le sultan de Damas, promirent tout, et rendirent la liberte à un grand nombre de prisonniers chrétiens, qu'ils renvoyéreut à Akkah, avec des ambassadeurs charges de négocier cette alliance. Pour eonditions prealables, Louis IX exigea, 1º la remise de toutes les têtes de ehretiens qui etaient plantées sur les remparts du Kaire ; 2" le renvoi de tous les enfants qui avaient été enleves et contraints de faire abjuration; 8° enfin, la renonciation des Egyptiens aux 200,000 dynars (3,000,000) que les croisés devaient encore payer, pour solde des conventions d'el-Mansourah.

Les Bahariles satisfirent à toutes ees demandes, et y ajouterent le présent d'un eléphant, qui, transporté en France, fut le premier qu'on y eût vu jusqu'alors, et, de plus, la promesse de la restitution du royaume de Jérusalen, après la défaite du sultan de Damas

and child stilling are Junismed des niciocitions de Louis IX. Avec les manlouks d'Egypte: il envoya un corps de trupes de virgu mile hommes pour empétier la jonetion des l'orces des deux parties contractenes: ees troupes butrepoussérent d'abord jusqu'à Sadahyhr, rejetées ensuite en Syrie par l'emir Fares-Fayley, elles revirrent quelque temps après, nec de nombreux renforts, ayant à leur ête c'hems-ét-ét-jus-Saday, ayant à leur ête c'hems-ét-ét-jus-Saday, ayant à leur ête c'hems-ét-ét-jus-Saday,

Les Baharites, commandés par Ybek et Fares-Oglay, accoururent a sa rencontre, et, le jeudi 10 du mois de Doul-Oadéh de l'an 649 de l'hégire (1), les

(1) Cette année a commencé le dimanche 26 mars de l'an 1251 de notre ère; le 10 de Doudeux armées se livréreut bataille à Abbassah.

Les Égyptiens furent d'abord mis en déroute, et les Syriens se mirent à leur poursuite mais à bek et Earess Oktau.

poursuite; mais Ybek et Fares-Oktay, qui avaient opéré leur retraite vers l'intérieur de la Syrie avec un gros de cavaliers, y reneontrèrent, peu accompagné, le général des Syriens Chems-éddyn-Loulou, taillèrent en pièces son escorte, le tuèrent, puis coururent at-taquer le sultan de Damas lui-même: ee prince était resté sur le chamo de bataille avec peu de monde autour de lui, presque tous ses soldats étant occupés à poursuivre l'épée dans les reins les débris de l'armée égyptienne, jusqu'aux portes du Kaire. La chance tourna alors : le sultan de Damas eut à peine le temps de se dérober à la mort par une prompte fuite; Ybek et Fares Oqtay eurent bon marché des corps isolés, ou disperses en desordre à la poursuite des fuyards, et à leur tour les Égyptiens se trouverent vainqueurs.

Après sa victoire, Ybek rentra au Kaire; il trouva que les fuyards y avaient dejà porté la nouvelle de sa première défaite : les habitants avaient dès lors eru la puissance des mamlouks anéantie, et s'étaient hâtés de se déclarer en faveur du vainqueur Nasser-éd-dyn : on avait fait la prière publique, au nom de ce prince, dans les mosquées de la eitadelle et dans eelles de Mesr-él-Qadymeh (le vieux Kaire) : plus prudents , les imams du Kaire lui-même ne l'avaient faite pour personne. Malgré cette réserve, Ybek les confondit dans sa vengeance. Le Kaire, la citadelle et Mesr-él-Qadymeh furent également livrés au piliage.

Nasser-de-dyn était mis par son denier échee hors d'état de continuer la guerre : la paix fut conclue entre lui et les Egyptiens. Les manilouks gardéreut l'Egypte, Chazsach et Jérusalem ! le roil de Syrie est tous les pays au délà du Jourdain. Par ce traité, Nasser-dé-dyn obtenait e qu'il avait cherché à obtenir par la guerre, la rupture de toute allianee entre l'Egypte et les croisés; les Balia-ries entre l'Egypte et les croisés; les Baliaries et les Syriens se reunirent pour attaquer les chreitiess.

l-qadéh de cette année correspond au 19 Janvier de l'an 1252 de notre ère.

Fares-Oqtay était celui de tous les émirs auguel l'Égypte était le plus redevable des derniers succes obtenus : sa puissance s'en accrut, et ses partisans lui donnsient publiquement le titre de Roi. Il venait d'épouser la sœur de él-Mansour, sultan de Hamah, et exigea que cette princesse, comme fille de souverain, fût logée à la citadelle. Ybeky acquiesca ; mais il sentit qu'il était temps de se défaire de eelui qui pouvait devenir un dangereux rival : d'ailleurs depuis longtemps il nourrissait contre Fares-Oglay des projets de vengeance : cet émir était à la tête du parti des mamlouks saléhites, qui lui avaient imposé le partage du trône avec le jeune él-Mélek-él-Achraf : il aposta plusieurs de ses affidés, parmi lesquels était Séyf éd-dyn-Qottouz, qui de-puis monta sur le trône.

Fares-Oqlay fut poignardé, au moment où il entrait dans son palais de la citadelle. Craignant les suites de ce guetapens, Ybek fit fermer les portes de la citadelleet de la ville, et se tint prêt à tous les événements.

Hs ne se firmt pas attendre : lea miris des Salektler, avec keylekte å leur tête, vinrent aux portes de leitaeller, redemander avec menses leur delle, redemander avec menses leur delle, redemander avec menses leur lement arrête : la tête de l'einir, jeted du haut des murgilles, leur apprit, en roulant à leurs pirels, que leur réclamtion al reair plas d'objet, et leur impira la porte appele Bâbell Quarridge, ils la porte appele Bâbell Quarridge, ils l'enfoncérent et prirent la finite du eble de la Syrie. Les partisans de la faction front arrête; et leus samt les resons.

Ayant ainsi renverse le parti qui lui était opposé, el-Mélek-li-Moez-Ypek s'empara du jeune él-Mélek-li-Achraf et le fit jeter dans un cachot, où ce malheureux prince mourut, après un an et un mois de rèène.

Ge prince fut le dernier de la dynastie ayoubite en Egypte. Des rejetons de cette famille régnaient encore à Damas et à Alep, à Hémesse, à Mygfarchyn; mais, moins de dix années après, lls devaient à leur tour s'éteindre, ne laissant qu'une seule branche, celle des sultans de Humah, moins illustrée par la petite principauté qu'elle conserva pen-

macris.

dant près d'un siècle que par l'honneur d'avoir produit le célèbre et savant Abou-l-Féda, sultan de Hamah, depuis l'an 718 de l'hégire (1) jusqu'à l'an 732 (2), auteur d'une Géographie et d'une histoire justement renomnées.

Les peuples ont depuis longtemps oublié les noms de tous les sultans, fils ou collatéraux du grand Saláh-éd-dyn, qui ont passé sur la terre, en la foulant, ou marquant leurs pas par des ravages: la mémoire du sultan. Hou-l-Féda, Instorien et géographe, vit encore de nos jours, et a acquis une gloire populaire et méritée.

Seul sultan sur le trône, sans égal au présent, sans rival à redouter a l'avenir, Ybek ne regnait pourtant pas par luimême : il avait trouve un maltre dans la femine qu'il avait épousée. Chageretéd-dorr lui intimait ses volontés, et Ybek n'osait leur résister. Ainsi Chageret-éd-dorr, toute déposée qu'elle était, régnait encore réellement, et avec plus de despotisme, sous le nom de son successeur devenu son epoux. Cette do- . mination lui devint intolérable, et il tenta de s'en affranchir; mais il éprouva que se soustraire aux pièges cachés d'une femme est plus difficile que combattre en face les hommes.

Prétextant la stérilité de Chapperdiedor, il loi Ouna des rivales dans esse autre de la comme del comme de la comme de la comme del comme de la comme del la comme del la comme de la comme de la comme de la comme del la comme de

Chaque harem a un endroit secret destiné aux ablutions; cinq eunuques blancs y furent eachés; dès qu'Ybek y fut entré, se jetant sur lui, ils l'étranglerent avec le châle de son turban, le mardi 23 du mois de Raby-él-Aouel, l'an 655 de l'hégire (1). On répandit le bruit qu'il était mort d'un accès d'épilepsie.

Chageret éd-dorr n'eui pas le temps de jouir de sa vengeance : effrayée elleméme de son attentat, elle fit venir deux des principaux 'émirs, Gemal-éd-dyn Ydoughedy et Azz-éd-dyn-él-fladey; elle leur remit le sceau du sultan mort, en leur offrant, devant le cadavre de son mari, sa main avec l'empire. L'un et l'autre réusèrent.

Jauler retaiserent eichtit passée la nuit dans l'intérieur du palais; rien n'avait transpiré dans le Kaire avant le point du jour. Mais a cette heure la nouvelle fatale s'en répandit dans tous les quartiers; se manious spartians d'y beé jurrent de le venger; le fils du suffan assassine, de le venger; le fils du suffan assassine, de l'autorité de le venger; le fils du suffan assassine, de l'autorité de le venger; le fils du suffan assassine suitement, faut par se de l'étable de Mansour (le roi vietorieux).

Le premier acte du jeune roi d'Expris tut de faire saisir la meutriree de son père, et de la livrer à l'obdaisque dont per constitue de la livrer à l'obdaisque dont abandonna la prisonnière a la barbarie de ses femines, qui lui firent subir un supplien nouveau. Elles l'assonmérent à coups de leurs chusseures de lois apsandales que portent les femmes dan l'intérieur du harem. Son cadavre, jeté un dans les fossés de la citadelle, fut à dans une tonde de direct, pell déparé dans une tonde de direct de de sété-l-Négustà.

Ainsi périrent misérablement, l'un par l'autre, en même temps, Ybek et Chagerel-éd-dorr, comne si la destinée avait voulu punir, par leurs propres mains, les complices du meurtre de l'infortuné sultan él-Melek-él-Moazzem.

Le règne d'. 12z-éd-dyn-Y bek avait été de six ans et onze mois. Le Kaire lui doit l'érection de plusieurs monuments, et entre autres d'un eollége portant son nom (el-Medresés-he-l-Moèz-pk), sur le bord du Nil au vieux Kaire, auquel il avail assigné des revenus considérables. Nour-éd-dyn-Aly n'eut qu'un règne

de courte duree; il fut placé sous la tutelle de Charf-éd-dyn, Cophte d'origine, (1) Cette année a commencé le vendredt 19 lanvier de l'an 1257 de l'ere chrétienne.

<sup>(1)</sup> Celle année a commencé le dimanche 5 mars de l'an 1318 de l'ère chrétienne. (2) Cette année a commencé le vendredi 4 octobre de l'an 1331 de l'ère chrétienne.

qui avait été médecin et favori du einquième sultan ayunbite, puis vizir sous ce prince et ses successeurs. Nommé d'abord Hebat--Hlah (Dieu-donne), il avait change ce nom chrétien (1) pour le nom musulman de Charj-Fed-dyn (gloire de la religion), et développa autant de ta-

lents comme vizir que comme méderia. Malgres on builes (, Ferni x-49, Fed-dyn Qottors ne torda pas à le supplanter, et as e faire nommer Atabek (tuteur ou régent) di Jenne prince. Cette nomination fut le signal d'un complet contra Nour-entre de la commercia de la perior de la commercia de la commercia

Seif d'endyn-(vottous teint d'une oriine plus noble que ses deux prédecesseurs ; lass de race royle, il était fils et seurs ; lass de race royle, il était fils et du Khouarreu. I'invanion des Tratares avait dispersé sa famille, et l'avait réduit à Teclesaye ; il pirt en montant sur le trône le nom d'ét-décès de l'avait reduit nucement de son réque par l'emprisonnement et la mort du jeune prince qu'i vensit de dépouller : Charfédde son pupille, fuit mis en croix à la porte de la citadelle.

do til citadenie (natura. était-il imanguré, qu'o n'u atrivea uk Saire un officiet tarlare, porteur d'une proclamation de Houlakou, petit-filis de Tchingis-Khân. Les Tartares avsient déja déborde dans toute l'Asie méridionale et orientale: Houlakou, freve de Mongous Alexagurée innombable, avait ravagé les deux provinces d'Iraq, saccagé les grandes villes de Monssoul et d'Alep; pris d'assaut Baghdad, l'an 656 de l'hégire (1), et mis à mort le khalyfe él-Moslassemb-Illah, dans lequel s'éteignit le khalyfat abbasside.

A la suite de est invasions rapides, floulations était rabattu sur la Syrie; maître de Damas, des côtes maritimes et des principales villes syriennes, il s'avançait sur l'Egypte. L'instorien A' yay, dans son opuscule intitulé: l'ijouhan-dibouhour (les perles des mers), nous a conservé le texte de cette proclamation, remarquable par son orgueil et son laconisane.

« De la part du roi de tous les rois, « qui règnent du couchant à l'aurore, « du plus puissant de tous les Khans :

A foulakou-Khân, dont les conquêtes
 sont inouïes et les troupes innombrables,

« Peuples de Mesr (l'Égypte), ne vous « hasardez pas à combattre contre moi : « vos efforts seraient impuissants : gar-« dez-vous d'imiter les peuples d'Alep et « de Monssoul. »

Cette sommation et les érénements qu'il s précédient apprirent à Qu'iloux quel lerrible orage menaçuit é son trône quel lerrible orage menaçuit é son trône battre les croisés aves succès; profitant de l'enflousiasme que leur impariai leur victoire, il les réutils, les sugments de renforts nouveaux, appels à fuil let réutiler, in courage de l'enflousiasme que leur impariai leur de l'enflousiasme que leur impariai leur de l'enflousiasme que leur de l'enflousiasme que le la fait le le l'enflousiasme que le l'enflousiasme que le l'enflousiasme que l'enflousiasme que l'enflousiasme que le l'enflousiasme que l'enflousia

Les vertices minere manerit en relation to the control of the cont

(1) Cette année a commencé le mardi s janvier

de l'an 1258 de noire ere.
(2) Celte année a commencé le cembre de l'an 1259 de notre ére.

<sup>(1)</sup> Ce nom dans la langue arabe répond à ceux de Théodoises, Théodoise et Theodoise es gree, comme à cétul de Brodaise en latin.

(2) Ortic année à commencé le dimanche 20 décembre de l'an 125×6e noire etc. Le 4 du mois de Dooi-Quéch correspond au 22 octobre de l'an 125×6e noire etc. Le 7 an 1250 de noire etc.

<sup>11</sup>º Livraison. (É.GYPTE MODERNE.)

Gdlout (la fontaine de Goliath); le combat fut sauglant, les Tartares périrent presque tous dans les rangs égyptiens. Kel-boghá fut trouvé parmi les morts, et son lis emmené comue sedare. D'ail leurs le butin fut immense : les bagages des Tartares renfermaieut les riches déponilles de tout l'Orient.

Fier de sa victoire aur les Tartares, jusqu'alors réputés nivincibles, ét-Melek ét-Moszoffer-Onttowas 'etatimis en route pour le Kaifer, forsgu'un complot, depuis pour le Kaifer, forsgu'un complot, depuis à coup. le samedi 17 du mois de Doui-Quédie de l'an GSS de l'Inègrier (1260 de l'ère chrétienne), par une occasion bien minime et bien imprévue, e lui fit perdre le trône et la vie, après un regue Dans sa marelle, le biruit de la cava-

lerie qui l'eutourait fit lever un lièvre sous les pieds de son cheval : le sultan s'elança à sa poursuite, à travers le désert : il revenait seul de sa chasse inutile, quand l'un des émirs, Roukn-éddun-Beubars-el-Bondokdary, arrive a sa rencontre, saisit sa main comme pour la baiser, et lui plonge son yataghân dans le cœur. Les autres émirs qui etaient du complot accomment et l'acheverent. Son corps fut depose dans un petit tombeau. qu'on lui eleva auprès de celui du cheykh Khalaf. Les maniouks de sa maison, cuouvantes de ce meurtre, et craignant pour leur propre vie, se disperserent en différents villagea de la basse Egypte.

L'Atabek du royaumese trouváit alors à Salahyéh avec la plus grande partie de l'armée : les meurtriers de Quitous allérent se présenter devant lui, « Qui a » porté le premier coup a sultan? » leur dit l'Atabek. — « C'est moi, dit hardiment « Beybars. — Eh bien, répondit l'A-tabek, regnez, donc en sa place. »

Beybars fut assistôt proclamé sultan sous le tire d'e-Mede-ke-l'o-Mede (18 roi vainqueur); mais ce titre lui déplut, comme de mauvis présage, ayant été jadis porté par un prince maiheureux, et il le change eu celui de l'Aute-le-l'o-Buher (le roi illustre), y ajoutant encore celui d'. foua-foutouh (le per des vietoires). Les surnoms d'el-l'duy et d'el-modokdary lui furent suasi donnés, d'après les noms de son premier maître, Ada-el-duyh sondokdary.

Parvenu à la couronne par un crime Beybars se montra digne du trône, quand il y fut assis : il se rendit aussitôt au Kaire, nomma Bohá-éd-dun vizir, et le plus aimé de ses mamlouks, Bily-bey, grand trésorier. Il rappela les mamlouks de la maison de son prédecesseur, et les incorpora daus la sienne; fit sortir des prisons tous ceux qui y étaient renfermés ; répandit ses largesses sur les milices; abolit les impôts exorbitants dont ses prédécesseurs avaient grevé l'Égypte, fit publier à la tribune de la prière sulennelle les ordres les plus sévères contre les exacteurs tyranniques, et mérita par ces mesures paternelles les bénédictions du peuple.

Cependant son avénement trouva des opposants parmi les habitants de la Syrie : ils se révolterent, et se donnerent pour roi l'émir Sangar, gouverneur d'Alen, a qui ils confererent le titre de él-Melek-él-Moudjeked (le roi guerrier). Beybars marcha aussitôt sur Damas et contre les Tartares qui venaient au se-

cours de cette ville.

Damas fnt assiégée, et Houlekou battu dans trois batailles successives. Damas, n'ayant plus d'espoir de secours, se rendit à discretion à Beybars, qui y eserça des vengeanes sanglantes, et sounit bientôt par ses armes tout le reste de la Syrie.

De retour au Kaire, el-Melek-el-Daher-

Reybars Soccupati des soins d'amélioration de son administration interieure, lorsqu'il y vit arriver, l'an. 690 del l'hépir (1), les dévis de la familie des Albassides, qui, dans le désastre de leur, ulle capitals, avaient échappe au fer des soint l'un saile à la cour de Reybars, qui vouint un saile à la cour de Reybars, qui vouint ressusciter le khaifyfatablasside, anéantis sous les ruines de Bazhdad.

Parui les réfugies était le fils du lahptéel-Daher-be-am-Illah, aririe-a prisdécesseur du khalyfe él-Mostassen-bllah, massare par les Traterse Beybars le combla d'honneurs, fit vérifier sa descudance, et le procham khalyfe sous le titre d'él-Mostanser-b-Illah (celui qui réclame les corons de Dieu). Dès lors lo khalyfatabhasside ent pour siège le Kaire, dans cette seconde branche; mais tout.

(1) Cette année a commencé le samedi 26 novembre de l'an 1261 de l'ère chrétienne. pouvoir temporel était perdu pour lui : ce ne fut plus qu'une dignité pureunent spifituelle, dont l'autorité s'exerça obscurément sucore pendant environ trois siècles, sous la protection des sultans d'Egyote.

Foutefois, ce rétablissement du khalyfat abbasside, au Kaire, sembla d'un ma ivais augure pour la ville qui devait sa fondation aux Fatymites, et pour l'Egypte entière. Une famine affreuse vint a désoler. Cette année vit les pauvres se trainer sur la voie publique, implorant la pitié, pour en obtenir un peu de nourriture : mais elle vit aussi la génereuse commisération de Beybars, qui fit rassembler tous ces malheureux dans de vastes asiles, où chaque jour il leur faisait distribuer les vivres et les secours nécessaires : acte de bienfaisance qui sauva la vie à des milliers d'indigents. De plus, il ouvrit au public les greniers de l'État, fit venir eu hâte des bles de la Syrie et d'autres contrées, ct, grâce à ses soins, l'abondance ne tarda pas à reparaltre.

Le suitan voulte célèbrer ce retour de la prosperité publique par une soiennité remarquable. Il prit pour occasion à circoncision de son fils, et sept jours entiers se passèrent en réjouissances : si cent quas mois de la cour, farent eirconcis en même temps aux dépens du prince; chacuu d'eux reçut en don un vêtement complet, un mouton et ert dirhems (cuviron 120 fraues de

notre monnie).

notre monnie).

in précence de mouveau habige l'aprica précence de solemité à cette ceriameir religiouse: Reglarar voulut lis 
cu timoigne sa reconnaissance, en lui 
domant une petite armée, qui devai 
domant une petite armée, qui devai 
fress Aisis, sur l'arouté de Bagdada, l'esnorte fai surprise por un fort parti 
de Tartese, et clus remine, jans qu'un soul 
tilare, après avoir eté khalyfe conq mois 
vi unigt jours, petit de la même main 
qui avait écorgé son prédecessur. Illint 
Maken-be- aura l'illin.

Après ce massacre, les Tartares s'étaient repliés, se dérobant ainsi aux représailles : une autre expédition fut consaerie par Beybar s la vengeanos. A vant de monter sur le troine d'Egypte, il avait, pendant des années d'exil et de disgrâce, laissé as femme à Korak, sous la protection de Fatah-éd-dyn, avait, au mepris des droits sacres de l'hospitalité, abasé de son pouvoir, et violé judignement la femme confice à son honneur.

Beybars se voyait en position de punir Tattentat, et courut à la vengeance. La citadelle était imprenable; elle avait résiste, sous le brave Reusuad de Châtilion, à toutes les forces du puissant Saldàdelgn; Patala-delgn fut attré dans della production de la companya de la sultan. Le coupable fut aussioli livré par loi à as femme outrage, et elle le lit mourir du même supplice qui avait terunic la vie de Chayerte-éd-dorr.

Karak, n'ayant plus de maître, se li-

vra au sultan d'Exypte.

De retourat kaire, Reybears préparait
une nouvelle expédition contre les chrisune nouvelle expédition contre les chrisdeur entre plusieurs des principales
places de la Palestine, Jorsqu'il se declara au Karre un incensile considérable, qui en dévorn les plus beaux quarclara au Karre un incensile considérable, qu'en dévorn les plus beaux quarches au experiment de la considérade la réparation des domminges, mais
nées à la réparation des domminges, mais
la guerre contre leurs frères de Syrie.

Les années 663 et 664 de l'hégire (1) furent tout entières employées a cette guerre. Begbars s'empara de Césarée, mit le siége devant Saiut-Jean d'Acre, et fut obligé de le lever, pour marcher contre les Tartares, qui, reunis aux Arméniens, avaient pris Damas et menaçaient la Syrie.

Afrivé devant Damas, il n'y trouva plus d'ennemis; la mort de Houlakou-Khân ayant occasionné la retraite de ses troupes. Alors Beybars se jeta sur l'Arménie, dont Haython, roi chretier, était souverain, fit tomber en son pouvoir Sis, sa capitale, et les principales places duroyaunie, étendant ses conqué-

 La première de ces deux années a commence le vendredi 2i octobre de l'an 1261 de l'ere chrétienne; la seconde, le mardi 13 octobre de l'an 1266.

mett.

tes jusqu'à l'Anatolie. Abakah-Khân, fils et successeur de Houlakou-Khân, vint ly attaquer, et le força à la retraite; mais, rentrant en Syrie. il prit Safet, dont il massacra les halitants, et renta dans sa capitale, après s'être rendu maltre de Eylah sur la mer Rouge.

Beybars passa l'année 665 de l'hiégire (1) au Kaire y, préparant une nouvelle armée, et s'occupant d'administration intérieure. Attribuant ses derniers revers à la colère efelest irritée par la dépravation des mœurs, il ferma les lieux de prostitution et les tavernes où l'on vendait le hachych, liqueur enivrante tirée du chavre fermeule (2).

L'an 686 de l'heigire (3) revit encore le suttan en Palsteine : Jaifa (Jalfa), Chegyl, Artoum, Tebaryik'î liberiade, l'artoum, Tebaryik'î liberiade, (Greyn, Agha, Moragyik J. Jabas tombent entre ses mains: la prise de Baghado Gunome la campagne. De retour au Kaire, il en part pour le piècule de l'artour d'artour de l'artour de l

L'an 670 de l'hégire (4), Beybars tourne ses armes contre les derniers restes de la secte des Assasins (5), que Houlakou-Khán vait dejà détruite dans l'Iraq. La prise du château des Kurdes, leur dernier repaire, mit le dernier secau à l'anéantissement de cette infaine corporation, la terreur des rois.

La même année, le sultan d'Égypte recut de riches présents du comte de Tripoli, auquel il accorda son amitié et la paisible possession de ses domaines.

Cependant les Tartares venaient encore de se jeter en Syrie, et ils assiegeaient la ville de Byrah (l'ancienne Fir-(1) Cette année a commencé le samedl 2 octa). Beybara quitte la Palestine, court en Mésopotamie en Egypte, d'Égypte à Damas, où il arrive avec deux armées commandées, l'une par lui-même, l'autre par l'émir Quadoun-d-Edypt, et y livre la battille de Byrah: les Tartares et les musulmans es précipiterent les uns sur les autres, avec la fureur et le fanatisme de deux ennemis rivaux, de eultes différents.

Le combat, d'abord incertain, fut déeidé en faveur du sultan d'Egypte par la tactique qu'il employa en tournant habilement son ennemi. Les fruits de la vietoire furent la délivrance de Byrah et la conquête de toute l'Arménie, qui fut livrée an pillage.

A sa rentrée au Kaire, Beybars trouva les rues tendues de tapisseries et riehement pavoisres, pour la réception triomphale du vainqueur des Tartares et de l'exterminateur des Assassins. Aux fêtes solennelles succéda la peste:

Aux fêtes solennelles succeda la peste : heureusement l'été survint et arrêta les progrès du fléau.

Un autre fleau, la guerre, régna de nouveau pendant les deux annees 672 et 673 de l'hegire (1). Abakah- Ahda était revenu assiger Byrah; maisi len fut chasse par les armées égyptiennes, due commandait l'emir (Addoas. Beybars récompensa son general, en lui domant pour gendre son procedulest trouverait dans son beau-père le plus ferme soutien de son trône.

Ces dernières victoires avaient ôte toute crainte du côté de la Syrie : libre de se livrer à d'autres entreprises, l'an comme de se livrer à d'autres entreprises, l'an comme de la comme

C'est au milieu de cet apogée de prospérité eroissante que la mort attendait

The father commerce of the com

<sup>(4)</sup> Cette année a commencé le dimanche 9 août de l'an 1271 de notre ère. (5) Yoyes la note ci-dessus page 125.

<sup>(</sup>i) La première de ces deux années a commence le mardi 18 juillet de l'an 1273 de l'ére chreitenne; la seconde, le samedi 7 juillet de l'an 1274.

<sup>(2)</sup> Celle année a commencé le jeudi 27 juin de l'an 1275 de notre ere.

Beybars, L'an 675 de l'hégire (1) les Tartares avant menacé de nouveau la haute Syrie, le sultan se rendit à Hémesse, pour diriger lui-même les opérations militaires, en cas d'invasion.

A cette époque il y eut une éclipse totale de lune, où les astrologues lurent la mort d'un grand prince : Beybars erut au pronostie, et s'imagina en être personnellement menacé. Persuadé que sa mort serait l'effet d'un complot tramé par quelque rival, il voulut se defaire du seul dont il pensait avoir à redouter les droits au trône d'Égypte, c'est-à-dire du prince Daoud-Nasser-ed-dyn, petit-fils du sultan Touran-Chah et dernier reicton de la race des Auoubites. Il présenta une coupe empoisonnée à Dáoud, qui ne but qu'une portion de la liqueur : croyant la coupe entièrement vidée du poison, et sans danger pour lui, Beybars la fit remplir de nouveau pour lui-même . but, et expira à côté de sa victime. Au

lieu d'un grand prince mort, les astrologues en eurent deux pour justifier leur prédiction.

El-Mélek-él-Daher-Beubars mourut ainsi, le 27 du mois de Moharrem de l'an 676 de l'hégire (1), après avoir régne

dix-sent ans, deux mois et dix jours (2). Son règne fut également remarquable par de grands désastres et par des vietoires brillantes; mais sa plus grande illustration se tire des monuments nombreux et des constructions utiles que l'Égypte doit à sa munificence.

A Damiette, la réédification de la ville presque entière, les travaux de défense du Bogház (3), le rétablissement de la chaîne qui ferme le port; à Alexandrie, la construction des murailles, la réparation du phare, le curage à fond et le recreusement du canal; à Rosette, des fortifications et des travaux d'assainisse-

(1) Cette année a commencé le vendredi 4 fain de l'an 1277 de l'ère chrotienn (2) Monnaies du sullan ét-Mélek-ét-Daher Begbarg, remarquables en ce qu'eiles portent ses (1) Cette année a commencé le lund1 15 Juin de l'an 1376 de notre ère. armoiries representant un llon passant.



(3) C'est par ce nom que l'on désigne les embayelsures du Nil.

ment; à Tahah dans la basse Égypte, l'excavation d'une source chaude d'eaux minérales ; les ponts de Chobrament pres de Gyzeh, d'immenses greniers publics au vieux Kaire; près de cette dernière ville, la mosquée d'Athar-én-Naby (les traces du Prophète), où une pierre, por-tant, dit-on, l'empreinte des pieds de Mahomet, attire encore de nos jours, tous les mercredis, un nombreux conconrs de dévots musulmans; au Kaire, la reparation à neuf de la célèbre mos quée d'él-Ashar, des ponts sur le canal nommés d'Abou-Menedjéh et d'él-Sabad, c'est-à-dire des lions(1), de la grande tour de la citadelle qui tombait en ruine ; plusieurs mosquées, et entre autres celle qui, située hors la ville vers le nord, fut convertie en noste militaire par les Français et nommée le fort Shulkowsky; en Syrie enlin, la reconstruction des villes ruinées par les Tartares; toutes ces dépenses exécutées sans fouler les peuples de nouveaux impôts, avec le seul produit du butin fait sur les ennemis; voilà les titres qui recommandent réellement él-Mélek-él-Daher-Beubars à la reconnaissance de l'Égypte et à la mémoire de la postérité.

Il laissa après lui sept filles et trois fils, dont deux lui succédèrent l'un après l'autre; Mohammed-Nasser-éd-dyn-Barkah-Khán fut le premier.

Les émirs décidèrait en grand conseil de tenir cache la mort de Repbarz, de peur que les ennemis ne cherchassent à en profiler. Son corps fui ribiuni éscare de la commanda de public la commanda de la commanda de la commanda de suirent en marche pour le Kaire, et à peine la litirer éstalt-elle introduite dans un tender que peur la commanda de la commanda de la citadele, que der Roda A. Gaia fui procier de la commanda de la commanda de la commanda de (le roi fortuné). L'hairus préssage de ce nom ne devait pas fur refaise.

Byli-bek fut créé Atabek (lieutenant général du royaume). Byli-bek, acheté en

(1) Ansi nommé à cause de deux grands lions en marbre qui le décorent, ce qui est d'autant plus remarquable, que la religion musuimane interdri a ses sectuleurs les representations d'hommes el d'animaux. Nous avons su dans une note précédente que le sulian Beyhars avait pris le lion pour emblème dans ses armoiries.

bas âge par Beybars, était devenu son favori et son grand trésorier; l'intégrité et les qualites qu'il avait déployées dans ses fonctious justifierent cette l'aveur, et le firent juger digne d'être le tuteur du jeune prince. Celui-ci conçut le plus vif attachement pour Byll-bek et se laissa entièrement conduire par li

L'Expyse fut heureuse sous cette administration ben dirigée; mais ce bonieur ne fut pas de longue durre. Byli-le-le mouru; Brah-Rh son souponna les diris e dêre les auteurs et cette mort d'aponqor, le viaiqueur de la Nuble, ela pour renplacer Byli-le-le, fut relique et etrangée dans une des tours d'Alexandrie; les autres émirs, craignant le mien sort, conspiréreul contre les autres d'un relique de la Nuble, ella pour renplacer Byli-le-le, fut relique et mein sort, conspiréreul contre le sultan. Une révolte, qui échta alors à Domas, produit les étles de cette compiration dit les étles de cette compiration de la companie de la companie de la companie de la companie de la cette de cette compiration de les étests de cette compiration de la cette de cette compiration.

Charf el-dyn-Sangar, surnommé el-Achqar, c'est-à-dire le Roux, venait de se faire reconnaître en Svrie comme souverain sous le titre d'el-Mèlek-ét-Kamel (le roi parfait). l'ankah-Khân accourut à Damas, et fixa son quartier général au palais d'.tblaq, construit par son père.

La il éventa le complot tramé contre lui par les émirs, qui enrent à peine le temos de se soustraire à sa vengeance, en abandonnant le camp, à la tête de leurs Maurlouks; ils prirent la route du Kaire et s'y fortifièrent. Le sultan vint pour les attaquer, mais, déconcerte par leur attitude menacante, il se retrancha luimême dans la citadelle. Les rebelles l'y bloquèrent et le réduisirent à capituler. Ses propositions furent reçues avec insolence, et l'entremise du khalyfe el-11akem-be-amr-Illah put à peine lui faire arcorder la vie; mais il fut déposé au mois de Raby-êl-Aouel de l'an 678 de l'hégire (1) après avoir régné seulement deux aus et trois mois.

Les émirs l'exilèrent à Karak, et l'enfermiernt dans cette citadelle; mais peu de temps après, ils revinnent à des décisions plus violentes, et pronoucerent sa mort; l'arrêt allait être exécuté, lorsqu'on apprit qu'il venait de mourir d'une clute de cheval.

(1) Cette année a commencé le dimanche t4 mai de l'au 1279 de l'ère chrétienne.

Il avait été remplacé sur le trône par son frère Bedr-éd-dyn-Salamech, agé senlement de sept ans et quelques mois. Le jeune sultan prit letitre d'él-Mélek-él-duel (le roi équitable), et on lui adjoignit comme Atabek ou regent, l'emir Seuféd-dyn-Qalaoun-él-Elfy, dont la fille était sa belle-sœur.

Placé si près du trôue, Qalaoun ue s'occupa qu'à en renverser son pupille. Il y parvint en captaut les suffrages des émirs et du khalyfe lui-même. Après uatre mois et quelques jours de règne, dans le mois de Regeb de cette nieme annee, el-Mélek-él-Adel-Salamech fut deposé, relegué dans la forteresse de Karak, et Qalaoun proclamé sultan d'Egypte sous le titre d'él-Mélek-él-Mansour (le roi victorieux), titre qui avait dejà été porté par le second sultan de cette dynastie.

Le nouveau sultan nomma au vizirat Fakhr-éd-dyn, son secrétaire particulier, et chargea l'émir Tarta-Bay d'aller re duire les rebelles de Damas. El-Mélekél-Kamel s'y défendit avec courage, mais, l'an 680 de l'hégire (1), il fut force de se rendre à discrétion au vainqueur, qui le fit conduire au Kaire, où il vecut depuis dans l'obscurité. L'emir Houssam-éddyn-Lagyn fut créé gouverneur de Damas et de toute la Syrie.

Cette même année fut signalée par le mariage du sultan avec la fille de l'emir Zakkay : les fètes nuptiales furent célébrées aves le faste le plus magni-

fique. L'année suivante, 681 de l'hégire (2), les Tartares revinrent encore en Syrie, en deux corps d'armée, l'un commandé par Abakah-Kkan, l'autre, de quatrevingt millecavaliers, par son frère Mangou-Tymour. Les Egyptiens, malgrél'in-feriorité de leur nombre, battirent les Tartares, Mangoul-Tymour fut tué, et Abaka-Khan contraint de se retirer à Hamadán, où il mourut empoisonné par son troisième frère, Nikoudar-Oghlan, qui s'empara du trône et embrassa l'islamisme sous le nom d'Ahmed-Khan.

Le nouveau musulman écrivit à Oa-

ldoun et eutretint avec l'Égypte une bonne intelligence. Ces relations d'amitié se conservèrent entre les deux États, même lorsque Arghoun eut tué et remplacé Ahmed-Khan sur le trône de Tartarie.

Mais, tandis que l'Égypte n'avait à redouter aucun ennemi au dehors, un désastre public vint en affliger l'intérieur, l'an 682 de l'hégire (1). Un refus d'obéissance contre quelques-unes de ses ordonnances courrouça tellement le sultan contre les habitants du Kaire, qu'il livra la ville au sabre de ses Mamlouks : l'innocent comme le coupable furent enveloppes dans cette execution sauglante: les rues furent inondées de sang et jonchées de cadavres d'hommes, de femines et d'enfauts. Le carnage dura trois jours entiers. Enfin les Ulémás (2) vinrent à bout de calmer la fureur du prince : il se repentit de s'y être abandonné, et les lustoriens arabes prétendent que c'est en expiation de ces excès qu'il conçut le projet d'élever un hospice destiné au soulagement de l'humanité souffrante, Cet éditice achevé, ou plutôt recoustruit quelques années après par son fils el-Melek-el-Nasser, devint le célebre hôpital du Moristan (3).

L'an 683 de l'hégire (4) fut marqué par le chaugement que Qalaoun imposa au costume des Manilouks : il supprima les broderies et les ornements en or, leurs longues tresses de cheveux renfermées dans des bourses de soie, leur en-Joignant la simplicité qui convient aux guerriers. Puis il alla prendre le fort de Merfed, après trente-trois jours de siège, et, l'an 684 de l'hégire (5), força le château de Karak, et y fit prisonnier Sa-

<sup>(</sup>i) Celle année a commencé le jeud l premier avril de l'an t2-3 de notre ere.

(2) On donne ce unm à la corporation des gros de lot et des savants : c'est toujours parmi eux que sont choisis les qudys et les autres

eux que sont chouss res quays ex managarats.

majairats.

con la description el l'historique
de ce magnifique établissement, la notife de
de ce magnifique établissement, la notife de
de contactific que j'en al public étans le second vo-lume des Contes du Cleyk é-i Mohdy, que j'ai
traduits de l'arabe sur le manuscrif autographe de l'auteur. Il y a aussi a la eltadelle du
autographe de l'auteur. Il y a aussi a la eltadelle du
autographe de l'auteur. Il y a aussi a la eltadelle du
autographe de l'auteur. Il y a aussi a la eltadelle du
autographe de l'auteur. Il y a aussi a la eltadelle du
autographe de l'auteur. Il y a aussi a la eltadelle du
autographe de l'auteur. sullan Qalsoun.

(4) Celle année a commencé le lundi 20 mars

de l'an 12% de notre ere.

(5) Crite anore a commencé le vendredi 9 mars de l'an 1285 de l'ère chretlenne.

<sup>(1)</sup> Cette sunée a commencé le mardi 22 avril de l'an 1281 de notre ère. (2) Celle année a commencé le samedi 11 avril

de l'an 1282 de notre ere.

lamech, qui avait tenté de s'v faire reconnaître pour souverain.

Le prince vaincu fut ramené au Kaire, où il vécut dans l'obscurité, jusqu'aux

temps qui suivirent la mort de Oaldoun. Libre de tout ennemi qui put occuper sonactivité au dehors, le sultan Qaldoun se mit, l'an 685 de l'hégire (1), à faire la guerre à ses vizirs; il les déposa, les remplaca, les renomma, et les destitua alternativement : enfin, après une longue serie de destitutions, cette charge échut à Chems-éd-dyn, qui réussit à la conserver assez longtemps.

Le sultan fit alors reconnaître son premier fils, Aly, pour son successeur au trône, sous le nom de él-Mélek-él-Saleh (le roi vertueux), et l'associa a son pouvoir, dans l'intention de laisser entre ses mains l'administration, lorsque quelque expedition militaire necessiterait son absence. Il n'eut pas la satisfaction de voir longtemps son fils décoré de ce titre. Aly mourut d'une fievre chaude, l'an 687 de l'hégire (2).

Cette perte affligea profondément Qaldoun; il crut se distraire de sa douleur, en allant fondre sur Tripolide Syrie. au pouvoir des chrétiens depuis cent quatre-vingts ans, et dont les richesses s'étaient accrues par cette longue période de possession paisible. Malgré sa résistance, la ville fut prise et rasée, les habitants égorgés, et une nouvelle ville fut fondée par le sultan sur les ruines de l'ancienne.

De retour au Kaire, Qaláoun y recut des ambassadeurs du roi d'Aragon Alphonse, et conclut avec eux un traité, le 13 du mois de Raby-él-Aouel de l'an 689 (3) de l'hégire (24 avril de l'an 1290 de l'ère chrétienne.) Il survécut peu à ces négociations; consumé de chagrins, il s'eteignit le samedi 6 du mois de Dou-l-Oadén de cette même année (9 décembre 1290 de l'ère chrétienne). Ses obsèques furent magnifiques: tous les corps religieux, civils et militaires, l'accompagnérent jusqu'au Moristan, où il fut inhumé et où l'on voit encore son tombeau. Il

(1) Cette année a commencé le mercredi 27 février de l'an 1286 de notre ère. (2) Cette année a commencé le vendredi 6 fé-vrier de l'an 1288 de notre ère. Cette année a commence le samedi 14 janvier de l'an 1200 de notre ère.

avait régné nnze ans, trois mois et six jours (1).

Son règne fut illustré par des victoi-res et la fondation d'établissements utiles : il fut la tige d'une longue suite de rois, dont la succession fut peu interrompue, jusqu'au renversement de sa dynastie par celle des Mamlouks Circassiens. Aussi les écrivains orientaux lui ont-ils décerné le titre d'Abou-l-moulouk (le Père des rois), comme précédemment ils avaient donné à Abd-él-Mélek celui de Père des hhalyfes (Abou-l-Kholefa).

Mais il fut lui-même la premiere cause du détrônement de sa postérité; car e est lui qui, sans profiter de l'avertissement que lui donnait l'exemple fatal de son prédécesseur le sultan ayoubite él-Mé-lek-él-Saléh, crèa ce corps militaire de douze mille esclaves circassiens, dont la révolte fut ensuite si funeste à ses descendants. Il avait joint à ses noms et surnoms celui d'el-Elfy et celui d'Abou-I-maaly, qu'avait porté le successeur de Beybars.

Le surnom d'Elfy vient du mot arabe Alf ou Elf (mille), et il le prenait parce qu'il se vantalt d'avoir été acheté 1,000 dynars (15,000 Iranes.)

Les oiseaux du ciel éprouvèrent euxmêmes les efrets de sa hienfaisance particulière. C'est lui qui fit placer dans plusieurs mosquees ces vases, qu'on y voit encore, et qu'on remplit journellement de grains pour leur subsistance.

Son fils aîné, Salah-êd-dyn-Khalyl, lui succéda, sous le nom de él-Mélekel-Achraf (le roi tres-noble) Le nouveau sultan choisit Bedr-éd-dun

pour son vizir, et proclama la guerre sacrée contre les Francs. L'an 690 de l'hégire (2), il alla assiéger Saint-Jean d'Acre, dernier et unique retranchement des chrétiens, qui le dé-

fendirent en désespères. La place fut (1) Monnaie du sultan él-Mélek-él-Mansour-Quidoun frappée a Alep.



(2) Cette année a commence le jeudi 4 lanvier e l'an 1291 de notre ère,

prise et pillée, les habitants massacrés, les murailles démoliés. De retour au Kaire, Fan 691 de l'hégire (1), il envoya eu exil à Constantinople Salamech, dont la présence en Egypte lui causait quelque ombrage.

Beydara ne régna qu'un seul jour sous le nom de él-Mélek-él-Qáher (le roi vainqueur); les Mainlouks l'immolèrent avec ses complices à la vengeance du

sultan assassiné.

Le têre d'él-Mélek-6l-chraf, Mohammel-ber-Oddown, géseulment de neuf ans, fut aussid proclame sultan, et revêtu du titre de él-Mélek-4l-Xasser (le roi protecteur). Le régne de ce prince est, de tous ceux que nous présente l'histoire d'Egypte, le plus renarquable par les vicissitudes variées et les révolutions successives qui en agitèrent la longue durée.

Le bas âge d'él-Mélek-él-Nasser fit la fortune del émir Zeyn-éd-dyn-Kelboghd, surnommé él-Mansoury, parce qu'il avait été esclave du sultan él-Mélek-él-mansour-Çaldous. Nommé, conune celui-ci, régent du royaume, il voulut aussi comme lui être plus encore, et aspira au trône de son pupillé.

Il trouva d'abord un obstacle à ses projeur dans l'émir Elm-éd-dyn-Changar, surnommé él-Chagdy (serpent), qui, devenu vizir, nourrissait un dessein semblable, mais qui fut mis à mort par l'ordre de son rival, avant d'en avoir pu assurer l'exécution.

Débarrassé de ce compétiteur, Kelboghá se déclara ouvertement, reuversa du trône le jeune él-Mélek-él-Nasser, après environ un an de règne, le fit reléguer à

(1) Cette année a commencé le iundi 24 décembre de l'an 1201 de notre ére. (2) L'ancienne Arze, nommes Arize par les écrivains du Bas-Empire. (3) Cette année a commencé le mercredi 2 dé-

(3) Celle année à commence le mercredi 2 de cembre de l'an 1293 de l'ère chrétienne. Karak, etil ordinaire des sultans dechna, et au mois de Moharrem de 1an 694 de l'hégire (1) se fit proclamer sultan, sous ble), titre qui avait dejs été porte par l'un de ses prédecesseurs, Sadamec A, fils de Beybars 1<sup>st</sup> du non. Fakta-eta devint le premier ministre de l'univosteur qui venait de chasser du trône le fils de son ancien maltre.

L'usurpation de Ketboghé sur le trône de l'Egypte fut comme le signal donné à tous les lléaux, pour fondre sur cette malhuerusecontree. La peste, puis la famine, en décimaient les populations, et la guerre vint mettre le comble à ces désastres; l'avénement de Gházán-Ahán à l'empire de l'sair évelibilat les haines des Turtares et les rappelait aux hostilités. Cházán-Khán, illa d'Arnohus-Khán,

en premant possession de la couronne de son père, apres les règnes de son oucle, Kaykhtou-khdn, et de Baydou-khda, jeta ses reacries sur la Syrie, dont il jeta ses reacries de la companie de la ghd, sur un prétexte peu fonde, d'avoir enfreint les traités, et envoya contre lui une armée commandee par Koullouk. Force à la guerre, A eloophe leva des troupes de son côté, et, eraignant de un mandement, à un de ses lieuteants.

Les musulmans ne purent tenir devant le torrent tarture, leur armée fut taillée en pièces, la Syrie entière dévantée i dix mille familles, échappées avec peine au fer et à l'incendie, vinrent asrétigler en Égypte, avant à leur tête leur gouverneur, l'enir l'Iossam-éd-dyn-Lágyn, dont l'arrivée fut plus falue à Kelboyhà que la défaite de ses troupes et la perte de ses provinces.

Lágyn, surnonmé él-Mansonry, comme Ketboghá et par la même raison, fut à peine au Kaire, que, de concert avec Qara-Songor, il convoqua les emirs en grand divan, et l'on y arrêts spontanement qu'un sultan qui ne voulait passe mettre lui-même à la tête de ses armées, était indigne du trône.

Au mois de Ramaddân de l'an 696 de l'hégire (2), après environ deux ans de

(1) Cette année a commencé le dimanche 21 novembre de l'an 1201 dell'ère chrétienne. (2) Lette année a commencé le mardi 30 ocbre de l'an 1286 de potre erp.

règne, el-Mélek-él-Adel-Ketboghá fut déclaré déchu du sultanat, et Hossaméd-dyn-Lágyn-él-Mansoury, inanguré en sa place, prit le titre d'el-Mélek-él-Mansour (le roi victorienx), comme le prince dont il avait été l'esclave. On permit à Kethogha de se retirer à Serkhad en Syrie

Le règue de ce second usurpateur ne fut pas plus long que celui du premier : deux ans après, le onzième jour du mois de Rahy-él-Thány de l'an 698 de l'hégire (2) el Melek-el-Mansour-Lagyn, apres un règne de deux ans et trois mois, fut poignardé par un de ses Mamlouks.

Le trône était vacant; il y eut un interrègnede quarante et un jours, pendant lequel l'émir Seyf-éd-dyn-Taadjy se fit proclamer sultan par quelques partisans, sous le titre de él-Mélek-él-Qaher, qu'avait déjà porté avant lui l'usurpateur Beydara. Ce nom leur fut également fatal : comme Beudara, Seuf-éd-dyn-Taadiy ne régna qu'un jour, et, comme lui, fot massacré par les Mamlouks.

Enfin les émirs procédèrent à l'élection d'un sultan, et le jeune él-Mélek-él-Nasser, fils de Oaldoun, alors âgé d'environ quinze ans, fut rappelé à la possession de l'héritage paternel.

Les émirs députèrent plusieurs d'entre eux à Karak, pour ramener ce prince au Kaire : sa mère, qui était anprès de lni, effrayée, et craignant que cette mission ne cachât quelque projet funeste a son tils, refusait de le laisser partir; elle ne fut rassurée qu'en voyant les émirs se prosterner devant lui et le proclamer sultan d'Egypte.

Quelques opposants au rappel de él-Mélek-él-Nasser tentérent de prendre les armes : mais ils furent bientôt forcés à la soumission.

Un danger plus réel vint menacer le sultan. Les Tartares, sous la conduite de Gházán-Khán, étaient de nouveau rentrès en Syrie, et l'avaient rapidement conquise : él-Mélek-él-Nasser rassembla ses forces, et courut aux Tartares, l'an 700 de l'hégire (2). Les deux armées se rencontréreut à Hémesse; les musulmans furent battus, et prirent la fuite jusqu'en Egypte; mais le sultan les rallia,

(1) Celle année a commencé le jeudi 9 octobre de l'an 1298 de notre ère. (3) Celle anuéo a commence le vendredi 16

septembre de l'an 1300 de l'ere chrétience.

leur joignit des renforts considérables et marcha de nouveau aux Tartares. Ceux-ci, se crovant définitivement

maîtres de la Syrie, avaient levé des contributions considérables et y avaient organisé des gonvernements : suivant l'expression de l'écrivsin arabe Gemallyn-ben-Toghry-Bardy, . ils cou-· vroient les villes et les campagnes

« comme les nuées d'une nuit orageuse, » Les deux armées se livrèrent bataille dans la plaine d'él-Safer, auprès de Damas: les Egyptiens plierent d'abord; mais, revenant a la charge, ils reprirent un tel avantage, que les Tartares furent taillés en pièces; peu d'entre eux échapperent an cimeterre des soldats de el-Melek-el-

Nasser.

Le sultan vainqueur rentra en triomphe au Kaire, par la porte de la Victoire (Bab-el-Nasr), et des fêtes magnifiques célébrèrent son heureux succès

N'ayant plus rien à redouter du eôté de la Syrie, il employa ses troupes, l'an 701 de l'hégire (1), à soumettre les tribus arabes de la haute Égypte : l'expédition fut également heureuse : les Arabes-Bedouins furent rejetés dans les déserts, et la victoire mit au pouvoir des troupes égyptiennes, s'il fauten croire un auteur. contemporain, cinq mille chevaux, cent mille moutons, trente mille têtes de gros bétail, bœufs ou buffles, et des armes innombrables. Les femmes et les enfants pris aux ennemis furent vendus au Kaire. L'an 702 de l'hégire (2) fut une année

désastreuse pour les contrées orientales: un violent tremblement de terre répandit la désolation en Égypte et en Syrie; les maisons furent renversées, les eaux des puits élevées jusque hors de leurs margelles; la mer abandonna ses rivages, qu'eile inonda ensuite de nouveau avec furie, renversant les habitations et noyant les habitants.

Le désordre des éléments semblait s'être communiqué aux sociétés humaines. Les émirs s'étaient sépares en partis ennemis les uns des autres; bientôt ces fractions, divisées par la haine et les intérêts, se réunirent dans un sentiment commun d'hostilité envers le sultan qu'ils avaient deux fois placé sur le trône.

Cette année a commence le mercredi s seplembre de l'an 1301 de notre ère. (2) Celle année a commencé le dimanche 25 août de l'an 1302 de notre ére;

Redoutant leur violence, el-Melek-el-Nasser se détermina à s'y soustraire avant l'explosion.

Il fejani d'entrepremère un pletrings la Nelke, et, parant sous ce prétete du Kaire, avec une nombreuse escorte, su in Balélité de laquelle il pourait compter, il a rendit à Acrazà. Il s'y forrenderme, et qui contenni 27000 dynars (environ 450,000 franes) et 1,000,000 direnso [pres de 2,000 de ten insigne de la frovante, il ervirit aux vaient nomier qui ils voudraient pour occuper le trione en sa place.

A la réception de cette missive, le 25 dumois de Raimsédin de l'an 708 de l'hégire (1). les Mamlouks proclamièrent sultan d'Egypte, sous le titre d'el-Mélek ét-Mozzaffer (le roi triompisnt), l'émir Rokn-éd-dyn-Beybars, second du nom, et surnommé él-Djackengyr, comme le fondateur de la dynastiedes Bahariles.

Cette nomination déplut à él-Mélek él-Nasser; il se repentit d'avoir, par son abdication, Isissé asseoir sur le trône de son père un de ses snciens esclaves (2). Au mois de Chapban de l'an 709 de l'hé-

gire (3), Il partit de Karak, dont il laissa (1) Gelte année a commencé le vendredl 31 juin de l'an 330 de l'ère chrétlenne. (2) Beybars second du num avail été en effet achète par le situat de Mételsel 4 manurs Seyléd-dyn-goldown, comme le prouve le double surrom d'ét Mannoury at d'ét-Seyle, joint aux noms d'ét-Métik-d'i-Mazzaffer-Beybars-ét-Djachewyre, dans le double cosson stivant.



Cet deux écussons sont gravés sur la lame d'un sabre, qui perait avoir appartesu ausuitan Brybers, second du aom, et que l'ai rapporté d'Expple. (3) Cette nunée a commencé le mercredi

11 Juin de l'an 1309 de l'ère chrétienne.

le gouvernement à Arghoun, son Mamlouk favori, arriva à Damss, s'y fit reconnaître pour souverain par les émirs, puis se mit en marche pour l'Egypte.

Il y fut joint par de nombreux partisans; l'émir Berlak, l'un des principsux chefs des Mamlouks, se rangea avec ses troupes sous ses drapesux; slors, sûr du succes. il s'svanca sur le Kaire.

subset, is a Sudies and the Anam movem de resistance. La défection de Penir Bertak avait entièrement perdu son parti il ne crui done pas devoir etcher dre son compétiteur au trône; se bliant dre son compétiteur au trône; se bliant dre discendre, il indéqua dans la prete de devenir de la competite de la competite de le trésor 200,000 d'aprara (4,000,000 et demi), les mélleurs chaneux et de et plus beaux chevaux des écuries royaes; puis chercha à gagner en fuyant la fait arrêts par la populee, qui l'assalllit d'invertives et de pierres.

Il ne put se déharrsser de ces groupes acharnés qu'en faisant répandre à pleines mains sur eux l'argent qu'il emportait. Arrivé à Akhmym, il fut forcé de s'y ar-

rêter.
Il étsit temps pour Beybsrs II d'évaener la citadelle du Kaire; le lendemain
même de son départ, jour de la fête du
petit Beyram (1), ét-Mélek-ét-Nasser y
laisait son entrée et ressaisissait pour
t troisième fois l'héritage de son père

Quidoun.
Aussitôt il envoya à la poursuite des fugitifs, leur reprit tout ce qu'ils avaient emporté, et eondamna Beybars à être étrangle.

El-Milek-d-Nasser svait alors atteint sa vingt-eliquième année. Instruit par les seize anners de révolutions si contraires qui l'avaient ballotté, il prit, cette fois, des mesures pour rester plus longtemps sur le trône qu'il n'avait pu le faire jusqu'ators; et cette fois li réussit à s'y maintenir jusqu'à sa mort, c'est-àdire pendant trente-trois années enore.

dire pendant rente-trois annéesse de paix, Ces années furent des années de paix, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur : les seules expéditions qu'entreprit él-Mélek él-Nasser pendant cette longue periode, furent deux pèlerinages à la Mekke; et

(1) Cette fête est célébrée par les musnimans le dixieme jour de Bout-Hagéh, dernier mois de leur année lumaire; ce jour correspond au 12 mai de l'an 1310 de noire ère. la seule relation importante qu'il eut avec les Tartares, fut son mariage, conclu, avec la fille d'Esbek-Khan, l'an 720 de l'hégire (1).

Cette tranquillité lui permit de s'occuper d'améliorer le sort de l'Égypte; le Kaire lui doit un grand nombre d'établissements utiles, la réparation du canal appelé de son nom él-Khalyg-él-Nassery , qu'il fit recreuser et reconstruire l'an 724 de l'hégire (2): sept ponts élevés l'année suivante : un observatoire érigé au Meydán l'an 729 (3), la reconstruction d'un nouveau palais sur les ruines de celui d'él-Mélek-él-Achraf, achevée l'an 734 (4), les ponts de Cheybeyn bâtis l'an 735 (5), une belle mosquée appelée de son nom él-Nasseriéh; un pa-lais de justice (Dar-él-Adel); plusieurs fontaines, plusieurs colléges ou écoles publiques; enfin le magnifique hopital du Moristan, commencé par son père (la-

ldoun, mais agrandi et presque entière-ment reconstruit par el-Melek-el-Nasser, qui le dota de revenus considérables (6). Ses dernières années ne furent troublées que par les intrigues des ministres. qui se disputerent le vizirat, et qui forcerent enfin le sultan à abolir ce haut emploi.

Peu après, l'an 738 de l'hégire (7), el-Mélek-él-Nasser perdit le plus chéri de ses fils , l'einir Anouq. Le chagrin qu'il en éprouva lui fit contracter une maladie, dont il mourut le jeudi 21 du mois de Dou-l-Hagéh de la 741° année de l'hégire (8), dans la cinquante-septieme année de son âge, après un regne de quarante-quatre ans et quelques mois; regne plus long qu'aueun de ceux

qui l'avaient précédé ou qui lui succé-

El-Mélek-él-Nasser laissa en mourant buit fils, qui tous montèrent successivement après lui sur le trône d'Égypte : mais leur règne fut ephémère, sans éclat, leur avenement voisin immédiat de leur catastrophe : l'histoire n'a guère enregistré que ces deux dernières circonstances de leur vie politique. Avec él-Mélek-él-Nasser mourut le tronc vivace de la famille de Oaldoun. Ses rejetons sans force allaient, en peu d'années, dépérir et disparaître, pour faire place à une nouvelle dynastie d'une séve plus ac-

tive et d'une végétation plus vigoureuse. Les élections de ces monarques éphémères, ainsi que leurs dépositions successives, semblaient avoir rendu le trône d'Égypte un véritable jouet entre les mains des divers partis qui y appelaient ou en renversaient ces princes; et il est à remarquer que la priorité de l'âge ne fut aucunement un titre de préférence dans la succession des huit frères à l'héritage paternel, qui devait leur échapper tour a tour.

L'aîne des fils d'él-Mélek-él-Nasser, Seyf-êd-dyn-Abou-beker, fut le premier qui subit cet arrêt rigoureux de la destinée. A peine quarante jours s'étaient écoulés depuis qu'il avait été ceint du sabre des sultans , sous le titre de él-Mélek-él-Mansour, quatrième du nom, et déja il était déposé, exilé à Qous dans la haute Egypte, ou il mourut à la fin du mois de Safar, l'an 742 de l'hégire (2). Le jour de son expulsion du trône, le harem de son père fut viole et pillé par les Mamlouks.

Son plus jeune frère, Ala-éd-dyn, surnomine Koulchouk (c'est-à-dire le petit en langue turke), âgé de six aus seulement, fut inaugure après lui, sous le titre de él-Mélek-él-Achraf, II' du nom,

(4) Cette année a commence le dimanche 13 (1) Monnaie en cuivre du sultan él-Mélek-él-Neutr fbn Oaldoun. lembre de l'an 1334 de noire er (6) Le nom de cet hópital est d'origine p aire, et lui a été donne à l'imitation du grand

(2) Celle annee a co

juin de l'an 1314 de l'ère chrétlenne.

<sup>(1)</sup> Cetle année a commencé le mardi 12 fé-vrier de l'an 1320 de notre ere. (2) Cette année a commence le vendred) 30 écembre de l'an 1323 de noire éra

<sup>(3)</sup> Celle année a commencé le samedi 5 novembre de l'an 1328 de notre ère

septembre de l'an 1333 de notre ère (5) Celle année a commence le jeudi 1er sep-

hopital de Damas, connu sous le nom de Bimaratan, qui en persan signific habitation des malades. Voyez, planche II, la voe de la monqui en persan signific habitation des née qui fait partie de ce magnitique hospice. Yoyez aussi ci-dessus ia note 3 de la page 167. 7) Cetje année a commence le mercredi au juillet de l'an 1337 de notre ère.

<sup>(8)</sup> Celle année a commence le mardi 27 Juln de l'an 1310 de notre ère, le 21 du mois de Das I-Hayrh correspondail au 9 mai de l'an 1311 de notre ère.

Cinq mois après, au mois de Ramaddan de la même année, ce jeune prince fut deposé comme son frère, et renfermé à la citadelle du Kaire, où il mourut. Chahab-éd-dyn-Ahmed, troisième fils d'él-Mék-él-Vasser, ramené de Karak

Chando-ec-aya--hmed, trosseme us d'él-Mélek-P-Nasser, ramen de Karnat par les soins du vizir Taqq-éd-dyn et Fentremise du khalyfe, y lut renvoje le 12 du mois de Moharrem de l'an 743 de l'hégire (1), moiss de trois mois après avoir été salué, comme sultan d'Egypte, du titre d'él-Mélek-él-Nasser, deuxieme du nom.

Son frère, Emad-de-day-Ismaylı, qui tensuite inaugure, sous le titre de l'.-Méde-d-Suid-lo, conserva le trône un pupul son longtempaqueses trois frères : il s'y maintain pendant trois ans, deux mois et quelques jours. Le réablissement du virist, l'an 744 de l'hégirer [1], reassaint de Chabab-de-day-Almed, reassaint de Chabab-de-day-Almed, de l'hégire [2], nont les suuls c'entensis remarquables de son rieçu setermina par sa mort, l'année auivante, le 4 du mois de Raby-di-Thàny de l'an le de du mois de Raby-di-Thàny de l'an

746 de l'hégire (4).

Après a mort, les émirs proclamèrent le cinquième des fils d'él-Melek-el-Vasser, Zeyn-éd-dyn-Chandan, sous letitred'él-Mélek-él-Kamel (le roi accompli). Ce fut un despote cruel, qui s'attira la haine universelle : un pote contemporain, S-fraty, Jouant sur son nom d'él-Kamel,

fit contre lui les deux vers suivants :

« Avec quelle rapidité déplorable s'est
éclipsé le bouheur qui accompagnait
a la famille de Valdous!

« Le malheur de l'Égypte voit son ac-« complissement dans le règne du roi « accompli, »

Ce règne tyrannique dura un an et quelques mois: el-Mélelk-el-Kamel fut déposé dans le mois de Gemady-él-Aouel de l'au 747 de l'hégire (5).

Son frère, nominé comme lui Zeynéd-dyn et distingué par le surnom de Háry, leremplaça, sous le titre de él-Mélek-él-Mozzaffer, troisième du nom. Plus (1) Cette année a commencé le jeudi a juin de l'an 1932 de notre ère.

(2) Celle année a commencé le lundi 25 mai de l'an 1343 de notre ère. (2) Celle année a commencé le samedi 15 mai de l'an 1344 de notre ère.

(4) Cette année a commencé le mercredi 4 mai de l'an 1345 de notre ére.

(a) Cette aunée a commencé le lòudi 24 avril de l'an 1346 de l'ère chrétienne. cruel encore que son prédécesseur, il ne régna comme lui qu'un an et trois mois, et fut massacré le 12 du mois de Ramaddân de l'an 748 de l'hégire (1).

Lespithen (164-1) Methods (164

emprisonné à la citadelle du Kaire. Son deraier frère, buitieme Ills de él-Mélèk-él-Nasser, et nommé Salèh-Salah-él-dyn, lui succèda avec le titre d'él-Mélèk-él-Salèh, deuxième du nom. Il eut pour régent l'émir Cheykhoun, et il resta sur le trône pendant trois ans, trois mois et quatorze jours.

L'année 754 de l'hégire (3) fut signalée, par une peste cruelle, qui ravagea l'Égypte entière, et emporta l'imâm él-Hakem be-amr-Illah, deuxième du nom, alors titulaire du khalyfat; il fut remplacé par son oncle él-Motadded-b-Illah, La discorde déchira ensuite le ministère; les intrigues de deux renégats cophtes, Mouaffuqéd-dyn et Élm-éd-dyn, qui cherchaient mutuellement à se supplanter dans le vi-zirat, mettant en jeu les différents partis, finirent par entraîner le renversement du sultan lui-même. El-Mêlek-el-Saleh I I fut déposé le 22 du mois de Chaoual de l'an 755 de l'hégire (4). Cette déposition du sultan fut faite au profit de son prédèces seur, el-Melek-el-Nasser-Hassan, qui, de concert avec l'émir Tag-éd-dyn, avait tramé cette révolution du fond de sa prison, et réussit à en sortir, pour s'y faire remplacer par son frere.

Remonté ainsi sur le trône, él-Mélekél-Nasser-Hassan s'y maintint pendant six ans, sept mois et quelques jours, par lessoins de l'émir Tagé-d-dyn, qu'il avait

<sup>(1)</sup> Ceile année a commencé le vendredi 13 avril de l'an 1347 de noire ère. (2) Cette année a commencé le tundi 28 fétrier de l'an 1351 de noire ère.

<sup>(8)</sup> Cette année a commencé le mercredi 6 février de l'an 1353 de l'ère chrétienne.

vrier de l'an 1353 de l'ère chrétienne. (4) Cette année a commencé le dimanche : janvier de l'an 1354 de notre ère,

recompensé en le choisissant pour son vizir; mais le 9 du mois de Gemady-él-Aouel de l'an 762 de l'hégire (1), il périt victime d'un complot des principaux émirs (2).

C'est à ce prince que le Kaire doit la plus magnifique de ses mosquées, celle qui décore la placede Roumelych, en face de la citadelle, et qui est connue sous le nom de ét-Gamé-ét-Hassanyéh, ou de mosquée du sultan Hassan (8).

L'assassinatdu sultan ét-Mélek-ét-Nasser-Hazsan valut le trône à son neveu Mohammed, fils du sultan ét-Mélek-ét-Mozzaffer-Hagy, et qui était alors àgé de quatorze ans.

Il prit à son inauguration le titre d'él-Mické. El-Massour (cinquième du nom ; mois, deux ans environ après, au milieu du mois de Chanbán de l'an 76 de l'hégire (4), il fui obligé de remettre le sabre royal et les autres insignes du sultainst (5) à son ocusin Chandan-De-Housseyn, arriere-petit-fils du sultan Qualoun (6) : celui-ci, 4gé de dix ans

(1) Cette année a commencé le mercredi 11 novembre de l'an 1360 de notre éte.
(2) Monnaie en or du suitan él-Mélek-él-ficaser-él-dyn-Hussan.



(a) Voyez pour celte mosquée les planches 8, 9, 10 et 14. (4: Cette année a commencé le vendrodi 21 octobre l'an 1362 de notre erc.

(5) On sail que les corre erc.
(5) On sail que les cérémoules du couronnement, dans l'Orient, consistent à celindre solennellement le sabre royal.
(6) Depuis sa déposition ce prince vécul dans la rétraite et l'obscurité jusqu'à l'àge de plus

na retrante et i ooscurrie jusqu'a Fage de pius de cinquante ans : il ne mourut que l'an soi de l'incire (1300 de l'ère ctirétienne). Monnairen ordu sultan él-Meick-él-Monour-Mohamed, frappée au Kaire, l'an 764 de l'héseulement, reçut à son investiture le titre de él-Mélek-él-Achraf, troisième du nom.

Le règne de ce sultan se prolongea pendant quatorze ans, deux mois et quelques jours. Les ouze premières années furent assez paisibles (1); mais le reste de son règne ne fut qu'une suite non interrompue de désordres, de troubles

et de etatstrophes sanglantes. Y-Boghde-Lomry, principal émirdes Mamlonks, avait été nomme régent; l'an 776 de l'heigre (2), il ît ut assassine dans son propre polais et coupé en morceaux par ses Mamlonks eu-mémes, ayant si leur léve l'euir Assendame; et estilon lui-mes leur repession plus te sulton lui-mes leur repession plus repoussée après un violent combat, et leur che périt dans la mêles.

El-Gay-el-Youssoufy devint alors regent: cachant avec adresse ses visées ambitieuses, il capta la faveur de son maître, et parvint même à en épouser ls mère.

Devenu par ce mariage maître de trésors considerable est se crowant dès lors en état de se placer lui-même su trione, il leva audorieusement le mastrione, il leva audorieusement le masd'obtenir, se mit à la tête des meurtriers d'yl-Hongha, et courut avec eux ssaillir le suitan, qu'il esperait surprendre sans defenser, mais celui-d'as tennit aux ses pardes : les conspirateurs et leux suivis busqu'au Nil, où tous se novérent.

(1) Il y cut pourtant, la trolsfème année du règne de ceprince, une grande famine en Es; pté el en Syrie. Les inditaints, au rapport des listoriens, mangerent les charognes, les chiens, quedques-nss même leure propres enfants : ;il y cut des focatifes où la disette dura trois années; mais ce fleau n'ameua auoun trouble ponées; mais ce fleau n'ameua auoun trouble po-

litique.
(2) Cette année a commencé le lundi 12 juin de l'au 1374 de notre cre.



pouvoir.

D'autres complots se succédérent encore : el-Mélek-él-Achraf III était parti pour le saint pélerinage de la Mekke : les emirs le guettèrent sur la route, et lui dresserent une embuscade dans les gorges d'Oqbah.

L'escorte du prince fut entièrement massacree et lui-même réputé au nombre

des morts.

Les assassins revinrent au Knire, et offrirent la couronne vacante au khalvfe él-Motovakkel-ala-Allah, qui, l'an 763 de l'hégire (1), avait succède à él-Motadded-b-Itlah. Le khalyfe se garda bien d'accepter un présent aussi dangereux. « Choisissez qui vous voudrez, dit-il, je a lui assure d'avance ma sanction.

Mais les émirs apprirent bientôt que leur royale victime avait heureusement échappé à leurs coups et que, rentrée secretement au Kaire, elle s'y tenait cachée chez quelques amis lideles : él-Mélek-el-Achraf-Chaaban fut recherché, mis à prix, decouvert, arrache de son asile, et impitoyablement etranglé, le 15 du mois de Dou-l-Oadeh de l'au 778 de l'hégire (2'

Le jeune fils d'él-Mélek-él-Achraf III. nomme Aly, et agé de sept ans, fut place par les meurtriers sur le trône cusanglanté de son pere : son bas âge lui jaissait ignorer que ce trône était la tombe paternelle, et devsit bientôt devenir la sienne. On décora le roi enfant du titre de él-Mélek-él-Mansour (sixième du uom), titre dejà si fatal à quatre de ses prédecesseurs. L'émir Layn-Beyk lui fut donné pour régent.

Laya-Beyk fut bientôt remplacé par l'emir Qarlay, puis par l'emir Barqouq : Barqouq prédestiné à anéantir cette dynastie, et à devenir lui-même la tiged une nouvelle. Cependant le regent, ajournant ses plans, quels qu'ils fussent,

(1) Cette année a commencé le dimanche 31 octobre de l'an 1381 de notre ere. (2) Celte année a commencé le mercredi 21 mai de l'an 1378 de l'ère chretienne.

Monnale du suitan él - Mélek - él - Achraf -Chuaban.



gouverna pour et au nom de él-Mélek-él Mansour-Aly jusqu'à la mort du jeune prince, arrivée au mois de Raby-êl-Aouel de l'an 783 de l'hégire (1), après un règne de quatre ans et quatre mois.

Son frere Hagy, second fils d'el-Mélek-él-Achraf-Chaaban, âgé de six ans seulement, fut proclamé comme son successeur, sous le titre d'él-Mélek-él-Saléh troisième du nom. A peine avait-il occupé le trône dix-huit mois et demi, que Barqouq, ne déguisant plus ses projets d'usurpation, le fit déposer et exiler, le 18 du mois de Ramaddan de l'an 784 de l'hegire (2), et s'empara lui-même du

Avec l'autorité de ce dernier rejeton de la famille du sultan Qaldoun, s'éteignit la domination de la première dynastie des Mamlouks, dite des Baharites ou Turkomans, qui avait occupé le trône d'Egypte pendant l'espace de cent trente-six années

Elle périt par les mêmes causes qui avaient amené le renversement de la dynastie des Ayoubites ; tant il est vrai que les exemples des catastrophes antérieures sont inefficaces pour l'instruction des générations qui les suivent, malgré cet axiome si sage du khalyfe Aty-benaby-Taleb : « Heureux celui qui s'ins-« truit par le malheur d'autrui, et qui par « les catastrophes passées apprend à ne « pas fournir à ceux qui le suivront « l'exemple de ses proprès infortunes. »

## CHAPITRE XIV.

ynastie des Mamlouks-Circassiens. — Bar-qouq. — Él-Meick-él-Nasser-Farag. — Zeyn-ed-dyn. — Azz-éd-dyn. — Le khatyfe él-Mostayn-b-illab. — Abon él-nast-Circik b. — Dynaslie des montayn-n-lilan. — Abon el-nasy-(lieykb. — Chabab-èd-dyn. — Seyf-èd-dyn-Tallar. — Nas-ser-éd-dyn. — Barsebay. — Djemal-èd-dyn. — Djagmag. — Fakhr-èd-dyn. — Ynal. ser-éd dyn. – Bairseay. – <u>Dynamerus yn</u> — Djagmag, – Fakhr-él-dyn. – Ynál, – Chahah-éd-dyn. – Abou-l-fetah. – Khoch-galam. – Felhy. – Tamar-bogta. – Cyyl-Boy. – Abou-l-Saidal-Mohammed. – Cyyl-Boy. – Abou-l-Saidal-Mohammed. – "" – Qyhnou-d-Georgia. – Touman-bay "" – Qyhnou-d-Georgia. – Touman-bay "" – Qyhnou-d-Georgia. – Chamar-bay II". – Renversement de la dynastic des Man-— Saidan – Chamar-bay de description of the Chamar-La dynastic des Mandrick – Chamar-bay de la dynastic des Man-— La dynastic des Mandrick – s-Circassiens, et conquéte de l'Égypte par les Ottomans.

La nouvelle dynastie, qui, avec Barqouq, prenait possession du trône de (1) Cette année a commencé le jeudi 28 mars

de l'an 1381 de notre ère.
(2) Cette année a commencé le lundi 17 mars de l'an 1352 de notre ere.

l'Égypte et de la Syrie, est désignée par les historiens sous le titre des Mamlouks-Circussiens. Ce nom leur veuait du pays dont ils étaient en effet originaires.

Les peuples de la Circassie, nommés Kirkess, Tchirkess, ou Kerghiz, ne font point partie des nations turkes de la haute Asie; ils tirent leur origine de la Siberie et des environs du lac Baukal. où ils étaient déjà établis au sixième siècle de l'ère chrétienne. On ignore l'époque précise de leur émigration à l'ouest de la mer Caspienne, où leurs hordes demeurent encore sur le revers septentrional des extrémes ramifications du Caucase.

Les derniers sultans de la dynastie des Mamlouks-Baharites, Turks d'origine, accables sous le joug de leurs mi-lices et de leurs émirs, Turks comme eux, avaient cherché dans l'acquisition de Mamlouks-Circassiens, une ontre-poids qui pût contre-balancer la prépondérance des Turks; élevés par la faveur des princes, et par le jeu de bascule de ce nouveau système politique, aux charges les plus importantes de l'Etat, ces nouveaux Mamlouks avaient surtout été chargés de la défense des forteresses, et c'est par cette raison qu'on leur donne aussi le nom de Bourgites, le mot arabe Bourdj ou Bourg (t) signifiant une tour ou un fort.

Mais l'équilibre entre les deux contrepoids n'avait pas été longtemps sans être rompu; les Mamlouks derniervenus n'avaient pas tardé à l'emporter sur les aneiens. Adoptant à leur profit le système et les principes des antagonistes auxquels on les opposait, les corps circassiens, à peine formés, nourrirent la prétention de faire passer la couronne d'Egypte aux mains de leur nation. Nous avous vu dans le chapitre précédent comment ils y reussirent, et comment l'accomplissement de leurs projets dynastiques porta leur chef Barqouq au souverain pouvoir.

Cette nouvelle dynastie ne différa de la précédente que par la seule dénomi-nation et par la nationalité des souverains qui s'y succédérent; elle est la

(1) Ce mot est le même que cetui de Huppo; en rec, qui a formé dans la basse latinité le moi lurgus, dont nous avons fait celui de bourg.

suite de celle des Baharites : les événements y ont la même marche, portent la même couleur, suivent le même système politique : ce sont toujours des émirs turbulents, formant sous chaque prince une opposition armée, qui ne connaît d'autre droit que la force, et qui s'en sert pour arracher du trône celui que chacun d'eux veut remplacer.

Barooua était fils d'un renégat circassien nomme Ans, de la horde de Kesa; fait esclave en Circassie, et conduit en Krimee, il y fut achete par un musulman nonmé Othman, qui l'amena en Egypte en l'année 762 de l'hégire (1364 de l'ère chretienne) : il fut vendu à l'émir Yl-Boghá, qui le mit au nombre de ses Mamlouks. Ses dispositions brillantes et sa beauté, qualité nul-lement indifférente à la faveur des émirs, lui valurent les bonnes grâces de son maître, qui l'avança dans sa maison militaire, et le fit instruire avec soin : le titre de Cheukh (docteur), qu'il ajouta à ses deux autres surnons d'él-Othmany etd') I-Boghay, pris des noms de ses maîtres, donne à croire qu'il se distingua dans la science du droit et de la théologie musulmane

Il fut élevé au rang d'émir, quand son maître *Yl-Boghá* parvint à la ré-gence, et il le servit fidélement jusqu'à la catastrophe qui enleva au régeut le pouvoir et la vie.

Après la mort de celui-ci, ses Mamlouks furent disperses, et les deux princinaux d'entre eux. Bargona et Berekéh. jetés dans les prisons. Remis en liberté quelque temps après, ils passèrent au service de l'emir Mandjak, gouverneur de Damas; puis ils rentrerent en Égypte lorsque le sultan él-Mélek-él-Achraf-Chaabán y rappela les Mamlouks d'11-Boahá.

Il fut place alors au service des enfants du sultan; unissant ses intrigues à celles de Berékéh, il parvint bientôt à un commandement de mille hommes, et au poste de grand écuyer. Des lors il se mit sur les rangs de ceux qui prétendaient à la régence, et succéda à deux de ses rivaux qui avaient été successivement renversés de ce poste suprême. Il prit alors le titre d'*Atabek* des armées; son associé Berékéh devint le chef de tous les gouvernements des provinces.

Les affaires restèrent ainsi entre ses mains, tant que dura la vie du sultan el-Mélek-él-Mansour-Aly. Enfin, après la mort de ce prince, avec le secours de ses partisans il s'empara lui-même du trône le 19 du mois de Ramaddán de l'an 784 de l'hégire (1382 de l'ère chrétienne). Le khalyfe alors régnant él-Motouakkel-b-illah, les qadys, les ulémâs, le Cheykh-el-Islam, ou Moufty, tous les émirs réunis, donnèrent leur assentiment à l'avégement de Bargong, qui prit le titre d'él-Mélek-él-Daher (le roi illustre), titre qui avait dejà été porté par le plus illustre des princes de la dynastie précédente, Rokn-éd-dyn-Beyoars-él-Bondoqdary.

A cette époque, le célèbre Tymour-Leuk (Tamerlan) remplissait la terre du bruit de ses conquêtes et de la terreur de son nom; ses fiordes tartares, après avoir envahi l'Asie orientale, menacaient les frontières de la Syrie, et cette circonstance n'avait pas peu influé sur la détermination prise d'ôter le gouvernail de l'État à un prince encore impubère, pour le confier à des mains fermes, capa-bles de résister aux tempêtes prêtes à

fondre sur l'Égypte.

En effet, Bargoug, réunissant ses meilleures troupes, tint en respect, pendant les premières années de sou règne, le conquérant de l'Asie; mais, tandis qu'il neutralisait les efforts de l'ennemi extérieur, il découvrit un complot tramé dans sa capitale, et à la tête duquel était le khalyfe fui-même : assemblant aussitőt les cheykhs, les imâms et les ulémâs, il destitua le khalyfe conspirateur, le jeta dans une prison de la citadelle, et fit proclamer à sa place, l'an 787 de l'hégire (1), Omar, fils d'Ybrahym, sous le nom de el-Quatheq-b-illah (celui qui se confie en

Le nonveau khalvfe mourut environ unan après, le 19 du mois de Chaouâl de l'an 788 de l'hégire (2), et fut remplacé par le fils du khalvfe el-Mostassem--illah, nonune Abou-Yakia-Zakarya-Omar ; mais celui-ci ne tarda pas à mécontenter à son tour le sultan Barqouq, qui le déposa également, dans le mois de Gemady-él-Aouel de l'an 791 de l'hé-Bargoug consentit alors à réintégrer

el-Motowakkel au khalyfat; mais peu après il eut à s'en repentir : au lieu de lui savoir gré de sa restauration, à peine rétabli depuis un mois, le khalyfe noua de nouvelles trames avec un émir nommé Mantach : leurs menées réussirent à soulever le peuple ; Bargoug fut arrêté par les révoltes, déposé après un règne de six ans, septmois et quelques jours, et envoyé à la forteresse de Karak qui avait dejà vu, sous les deux dynasties précédentes, tant de souverains prison-

Le dernier sultan de la dynastie des Baharites, él-Haqy, que Baryoug avait fait descendre du trône, y fut rappelé pour remplacer l'usurpateur, le mardi 6 du mois de Gemady-êl-Thâny de l'an 791 de l'hégire (1389 de l'ère chrétienne).

Le sultan rétabli changea alors son titre de él-Mélek-él-Saléh (le bon roi). sous lequel il avait déjà régné, en celui d'él-Mélek-él-Mansour (le roi victorieux.

La seconde phase du règne de él-Hagy-él-Mansour ne fut pas de longue duree : les proscriptions et les eoncussions de l'émir Mantach et du khalyfe el-Motouakkel firent bientôt abhorrer l'un et l'autre et regretter él-Mélek-él-Daher Barqouq; on compara avec le règne du souverain légitime le gouvernement juste et modéré de l'usurpateur. A peine él-Mélek-él-Mansour eut-il régné huit mois, qu'il fut de nouveau déposé, le 14 du mois de Safar de l'an 792 de l'hégire (2).

Barqouq, rappelé de Karak, et rétabli sur le trône, se hâta de s'y assurer contre une nouvelle chute, par la mort de él-Mélek-él-Mansour-Hagy et de tous ses adhérents.

Ressaisissant ainsi les rênes du gouvernement, el-Mélek-él-Daher-Bargoug s'occupa principalement à asseoir la tranquillité extérieure de l'Égypte, en entretenant les troubles qui agitaient les Etats voisins; intervenant par sesintrigues diplomatiques dans les querelles de (1) Cette année a commencé le jeudi 31 décem

bre de l'au 1388 de noire ère. (2) Cette année a commencé le lundi 20 dé cembre de l'an 1389 de noire ère ; le 14 de salas

<sup>(1)</sup> Cette année a commencé le dimanche 12 forrier de l'an 1385 de notre ére. (2) Catte annee a commencé le vendredi 2 février de l'an 1386 de notre ère.

correspond au 2 février de l'an 1390-12º Livralson. (ÉGYPTE MODERNE.)

ces divers princes, ils'allinit tantôt avec eux, tantôt courte eux. L'an 794 de l'hégire (1), Qard-Tousson', premier prince de la dynastie de Médie, dite du Mouton noir (2), lui fit hommage de la ville de Tauris (Tebry2): en échange, Baryong lui envoya un unanteau d'honneur, et le créa son lieutenant dans les pays qu'il pourrait envahir.

Mais Tannée suivante, le suitan Barquay vit arriver au Karice en deme Qard-Joussou/et un autre de ses alliés, Ahmed, isi d'Aoug, que nos historiens nomment. Aris, et qui pendant quelque temps avait été souverain de Baghdad. Ahmed et Qard-Toussouf avaient eté classés de leurs États par Tannerlan, et avaient d'abord cherché un asile auprès de Mamed, empereur de Constantinopée, mais ent, empereur de Constantinopée, mais et cherché une plus sitre protection à la cour du sultant l'Expute.

En offet, à cette epoque, Manuel était lui-même sur le point de voir son empire renverse par une nouvelle dynastie qui s'elevait dans l'Asie Mineure. Cette dynastie, qui devait bientôt avoir pour siège de sa puissance la ville même de Constantinople, était celle des Othomans, ainsi nonnues d'Othmân, Jeur premier

prince.

La quatriene sultan de cette famille, Buguardiene Mourdd (Bajazel 1"), avat dejà dépouillé l'empire d'Orient d'une particé bess plus belles provinces, et menaçait la capitale. La destruction totale del empire d'Orient fut houreus-meut retorde par un enneul terrible, totale d'el migrie d'Orient fut houreus-meut retorde par un enneul terrible, totale, et la contracte, et la comment de retorde par un entre de l'orient de l'entre de l'entre

L'Asie entière voyait alors son sort dépendre de deux rivaux de conquêtes et de gloire, Tymour Lenk (Tymour le boiteux) et Bayazyd, le borgne. Les

(1) Cette année a commencé le meccredi 29 avventre de l'an 1391 de notre tre.

(2) Deux familles turkomanes regusiert alors dans le Turkeslau et dans l'ancienne Médie : l'une se distingualt par le titre de Corden de l'ancienne de l'ancienne

deux ouragans allaient s'entre-choquer, et décider auquel appartiendrait le droit

de ravager le monde.

Chaeun des deux rivaux venait d'envoyer une deputation au Kaire; Fune, de la part de Bayazyd, réclamait du sultan Baryoqu un traité d'aliance, et du klalyfe risdoatt au Kaire l'investiture officielle du sultanat d'Anatolie. Le traité fut conclu, et le khalyfe, avide d'or, délivra toutes les patentes et toutes les benédictions que les ambassadeurs ottomans voulurent acheter.

Les députés de l'ymour avaient une tout autre mission : ils veniant sommer avec les plus insolentes menaces le sultan d'Egypte de se reconnaître vassal des Tartares (1) et de remettre eutre leurs mains les deux réfugies Ahmed et Qard-Poussouf, Baryou y leur avait promis aide et protection ; il répondit à la réclamation par l'assassinat des dé-

putés (2).

Les hordes tartares coururent à la vengeance; elles se jetèrent sur Édesse, et en passèrent les habitants au fil de l'èpée. Alep allait subir le même sort lorsque, beureusement pour le reste de la Syrie, la conquête des Indes appela Tymour et lui fit remettre à un autre temps son expédition contre l'Égypte.

Get éloignement de son ennemi n'endormit pas la vigitance du sultan d'fgypte: comprenant que ce n'elait qu' un imple retard à l'envahissement de ses Etats, il cut toutes ses troupes sur pied, et se tiut prêt à une vigoureuse resistance. Mais au milieu de ces preparailes, et au l'abordine au si a baite d'une attaque d'épilepsie, le vendredi 1 du mois de Chaoudi de 1 an 801 de du mois de Chaoudi de 1 an 801 de

Tymour avait rêvé la monarchie universelle; sa lettre a Barqouq renfermait ce passage; « Il ne dult y avoir qu'un seui maître sur « la terre, comme il n'y a qu'un seul maître.

au ciel. »

(2) Le. bistorieus contemporaius rapportent que Baroqua avail dit dans no conseil : c 6 e bolleux ne m'inspire aucune craînte, muigré son nrivagance et ses menaves inodentes : sas barbarie lui fera assez d'enneruis, avant qu'il puisse venir à mo, et chestus s'ammera pour m'aider a le repousser; je ne crains verifamelleus de lemen jour l'Egypte que is nis d'Unima, e malgré, l'eur déuarche affectueuse et l'ustanuatie. »

a nuante. »

Sa prevision devait devenir par la suite une prédiction, accomplie un siècle après, d'une mamere bien falule pour sa dynastie.

l'hégire (t), regretté des peuples, qu'il avait gouvernés avec justice, et dont il avait écarte l'invasion et la destruction. Bargouq avait eucore d'autres titres à l'attachement des peuples; par ses soins

Fattschement des peugles; per ass sinds pluppart des impolts avaient été dégrevés, les droits sur la doune et le commerce de Boulig supprimés; il abrogues merce de Boulig supprimés; il abrogues merce de Boulig supprimés; il abrogues de les des artificiellement, sur le vise, les fisquames, etc. Des distributions d'aumônes abondunées et d'activation d'aumônes abondunées et d'activation d'aumônes abondunées de la tribution d'aumônes abondunées de la tribution d'aumônes abondunées de la tribution d'aumônes de la tribution d'aumônes de la tribution de la tr

Cependant, ses principales dépenses eureut pour lut des achats d'armes, de chevaux, et l'accroissement du nombre de ses Mambusk, tous tries comme lui de la Greassie. Il réorganisa ce corps, qu'il regardait comme son plus ferme apput, et, donnant une nouvelle forme a son gouvernement, établit à la tête les grands officiers de son royaume, dout il régla dins in hiérarchie :

. 1º Alabek-él-Assáker (Tuteur des armées), généralissime ou connétable. 2º Rás-Noubét-él-Omrá (le Chef de

l'Ordre des Princes ).

3° Emyr-él-selúh (Prince des armes),
charge à peu près équivalente à celle
qu'a exercée en France le grand maître

de l'artillerie.

4° Emyr-meglis (le Prince de la résidence), grand maréchal du palais.

5° Emyr-Akhour (Prince des écuries), le grand écuyer.

6" Daouadar (le Chancelier). 7° Ras-Noubét-él-Thany (le Chef du second Ordre).

8" Hageb-él-Hogab (le Chambellan des chambellans), le grand elhambellan, 9 Nagb, le Gouverneur du Kaire. Ces neuf grands officiers dirigeaient le gouvernement, et, concurrenment avec le khalyfe et l'assemblée des émirs et

(1) Cettr aunée a commencé je vendredi 13 septembre de l'an 1/88 de notre ère.
(2) Le suitan Barquosq fil aussi bâtir au Kalre une mosquée qui est encure un des plus beaux or mosquée qui est encure un des plus beaux or bet 12.

des qadys, décidaient de toutes les mes sures administratives que les sultan était obligé de leur soumettre. ette même assemblée, à la mort du suite que comson successeur, saus que les desent aufisants pour forcer leur choix. Aussi pluseurs des créativais orientaut donnent au gouvernement de l'Egypte, sous la dynastie des Circassiens, non le nom de moulté (royaume), mais celui de genhour (republique).

nour (republique).
Faring-age deldyn, surnommé douFaring-age deldyn, surnommé douFaring-age deldyn, surnommé douvinte-lai lant, lui serchryour, gei de
vinte-lai lant, lui serchryour, gei de
vinte-lai lant, lui serchryour, gei de
vinte-lai lant, lui serchryour, lui serchryour,
deld-Michel-Masser. Le rigge de ce
prince eut un commencement difficie
t une fin sinistre il commence par la
vinte del Albeit Albeit de tide Francis,
geoverneur de Syrie de
vinte del Albeit de la disputer de
d'Alen, s'empara des
delles de les disputer à son
souverain jusqu'à la deraire extredick, Ses efforts forent vains; les délides furent emportes, et Treem lui-même,
se partissuits.

Mais ce succès était peu de chose au prix du danger imminent qui menaçait l'Égypte.

Tymour avait terminé la conquête des Indes; Baghdad, Syouds (Tancienne Sebaste), Malatyth, veniant pour lase conde fois, en l'an 803 de l'liegire (1), d'être priese par les Tarlares, qui se répandaient déja dans la Syrie. Farag couru au-deraut d'eux; nansii l'fut battu, et Tymour entra dans Mep et dans l'úresses.

Les euirs avaient rament unique fui sultan Farag en Expte, après cette fatale campaene; il y concentra ses forces, attendant Tymour; mais le conquérant tarture avait trouve, dans l'Amotie, un rival plus dipne de lui. Il de la conquerant tarture avait trouve, dans l'Amotie, un rival plus dipne de lui. Il de la conquerant par la derous de Mittriadate.

(1) Cette année a commencé le dimanche 22 août de l'an 1400 de notre ére. (2) Cette année a commencé le jeudi 11 août de l'an 1401 de notre ère.

La victoire de Tymour, son ennemi naturel, et la catastrophe de Bayazyd, son allié, abattirent tontes les espérances de résistance qu'avait pu concevoir Farag. Il n'était pas encore arrêté sur le parti qu'il avait à prendre, quand des ambassadeurs de Tymour vinreut fixer ses irrésolutions: ils apportaient quelques présents; mais ils insistaient sur la reconnaissance de la suzeraineté tartare et sur l'extradition des deux princes réfugiés . Ahmed et Oará-Youssouf.

Hors d'état de se refuser à ces injonctions du conquérant de l'Asie, Farag déclara qu'il était impossible de résister aux décrets de la Providence ; il signa sa reconnaissance de vasselage, et fit don à Tymour d'une girafe d'E-Uniopie, en retour d'un éléphant indien qu'il en avait reçu : quant aux deux réfugiés, mettantenavant les droits de l'hospitalité, il obtint de ne pas les livrer aux Tartares, à condition de devenir lui-

même leur geôlier.

Des lors Tymour accorda sa protection au sultan d'Egypte : et sa mort, arrivée deux ans après, à Otrar, le 17 du mois de Chaaban de l'an 807 de l'hégire(1), acheva de rassurer Faraq. Les divisions qu'occasionna parmi les enfants de Tymour le partage de son immense succession permirent à Farag d'ouvrir la prison où il retcuait Ahmed et Oara-Youssouf pour le compte des Tartares.

Ces deux princes rentrerent dans leurs États; et Farag s'apprétait lui même à reconquérir la Syrie, quand tout à coup il vit son palais assailli par une émeute.

Le sacrifice qu'avait fait Farag de son honneur au repos de son trônc n'avait été apprécié, par ses sujets, que comme une lâcheté déshonorante. Du mépris général qu'il avait encouru, on passa facilement au projet d'asseoir sur le trône un prince plus digne de l'occuper. Le frère du sultan, Azz-éddyn-Abd-el Azyz, s'offrit au choix du peuple et fut accepté.

A la tête des révoltés, Azz-éd-dyn-Abd-el-Azuz vint assieger son frere dans son palais, le 16 du mois de Rabycl-Aouel de l'an 808 de l'hégire (2), et le

(1) Cette année a commencé le jeudi 16 juillet de l'an 1404 de notre ere. Cette année a commencé le lundi 29 juin de l'an 1405 de notre ère.

força d'abdiquer, pour conserver sa vie, après un règne de six ans, cinq mois et onze jours.

Farag, depuis son abdication forcée, avait disparu, et se tenait caché dans une retraite ignorée : on le crut tuc dans le tumulte, et on inaugura solennellement son frère Azz-éd-dyn-Abdél-.12y2, sous le titre d'él-Mélek-él-Mansour : mais deux mois de règne suffirent pour apprécier le nouveau sul-tan, et ramener les esprits au prince détrôné. Farag reparut, et reprit place sur son trône , rappelé par les autorités et par le peuple, au mois de Gemady-êl-Thany. Ass-ed-dyn-Abd-el-Azys fut exilé à Alexandrie, et il y mourut quelques mois après, le 7 du mois de Raby-

él-Thany de l'an 809 de l'hégire (1) Après son second avenement, Farag réhabilita un peu son honneur, en repr nant Damas et quelques places de Syrie; jusqu'en l'an 813 de l'hégire (2), il resta en paix sur le trône : cette année, une révolution sacerdotale l'en fit descendre. Un des principaux chefs des Mam-

louks était un émir, nommé Abou-Nasr

et surnommé Cheykh-él-Mahmoudy él-Dahery, parce qu'il avait eu pour maîtres successivement l'émir Mahmoud et le sultan él-Mélek-él-Daher-Barqouq, qui l'avait affranchi et promu aux dignités militaires Cet émir, dont l'ambition s'était eni-

vrée de son élévation successive aux premiers postes du royaume, forma le projet de devenir, à son tour, sultan d'Egypte; et il se servit pour y parvenir du khalyfe el-Mostayn-b-illah, qui avait succéde, eing ans auparavant, au khalyfe él-Motonakkel-ala-Allah, deux fois déposé, et deux fois réhabilité.

Depuis l'extinction du khalyfat de Baghdad et le rétablissement de la seconde branche des Abbassides au Kaire, on ne regardait plus les khalyfes que comme des pontifes, qui n'étaient con-sultés que sur les affaires de religion et de conscience : Cheykh-él-Mahmondy, qui avait ses vues, persuada à el-Mostayn qu'il lui serait facile de rendre au khaly-

(1) Cette année a commencé le vendredi 18 juin de l'an 1406 de notre ère. (2) Cette année acommencé le mardi 6 mai de l'an 1410 de notre ère.

fat sa splendeur primitive, et de devenir jui-même ce que ses ancêtres avaient été. « Tout, ajoutait-il, était disposé pour faire reconsaitre le khalyfe semme sul-

salar reconnulirele klub/recommentatan d'Egypte-e il n'attendat que seaordres pour l'exécution. » L'orgueil du khalyfe abusel il tie mabrasser ce projet avec avidité. Le autinn Farng était soiravec avidité. Le autinn Farng était soirver avec avidité. Le autinn Farng était soirdres avec avidité. Le autinn farng était soirdres avec avec avec avec avec de la dispire, c'était vint sommer le suitan d'abdiquer. Cétuirepondit à ette proposition insolente en appelant ses soldats aux armes. La utue alisit étre indecès; mais les armes utue alisit étre indecès; mais les armes rent le tranchant des sabres : l'ausrent le tranchant des sabres : l'ausheme autient fut lance par le klulyfe:

« De par l'imâm Abou-l-Fadl-él-Ab-« bas-él-Mostayn-b-Illah, Prince des

« fidèles : »

« Nous déelarons déchudu sultanat Farag, fils de Barqouq. Le véritable sultan d'Egypte et de Syrie est maintenant le khalyfe, descendant et vicaire du Prophéte. Pardon pour ceux qui s'uniront à lui, et malheur à ceux qui s'uniront à lui, et malheur à ceux qui

Cette proclamation est un effet immediat : les soldats de Farrag l'abandonnèrent; il voulut en vain résister : force à la faite, il fut arrêté et conduit au khalyfe, qui lui intenta un proèseriminel. La guerre contre les Tartares avait nécessité de grandes dépenses et des impôts extraordinaires : le sultan déchu fut accusé, devant le tribunal des

docteurs de la loi, d'avoir ruiné les peuples et l'État, et de s'ère révolté contre le khalyfe, l'ombre de Dieu et son représentant sur la terre. Farag fut jugé digue de mort; et l'arrét fut exécué le samedi 25 du mois de Moharem de l'an 815 (1) de l'hégire (7 mai 1412 de l'êre chrétienne).

les de Damas, et son cadavre abandonnés ur un fumier; ainsi le khalyfe él-Mostayn-b-Ilda freunt en hui les pouvoirs spirituels et temporels; il reçul les serments des cheykhs et de l'armée, fut inaugurésous le titre d'él-Mélek-ét-Adal, (le roi juste), et cré Cheykh-él-Mahmoudy son per meire vizir.

Des exprès allèrent annoncer au Kaire la révolution qui venait de s'opé-

 Cette année a commencé le mercredi 13 avril de l'an 1413 de notre erc. rer, et l'arrivée procnaine du nouveau souverain; une foule immense courut à sa rencontre jusqu'à Qutiyéh et l'escorta, au milicu des acelamations univervelles, jusqu'au palais des sultans, qui lui était préparé, dans la citadelle du

Kaire. Le khalyfe-sultan d'Égypte voulut Le khalyfe-sultan d'Égypte voulut justifier ce concours et cet enthousisme. des populations : se montant digne du titre qu'il avait pris en montants art trine, il se coppe avec ze detés en l'est trine, il se company et de l'est proposition de l'est de l'est ministration, allégea le peuple, punit les reacteurs, répandit des biendits, et mérita, par sa conduite, les bénédictions générales.

generales.
Mais Cheyhh-el-Mahmoudy avait prétendu faire la révolution pour lui seul, et
non pas pour le khalyfe; il n'avait vu en
lui qu'un instrument, et n'avait reus;
qu'às edonner un nouveau maître; dès
lors le renversement du khalyfe fut proclé par lui; mais il marcha avec prudence, et n'approcha que pas à pas et par
degrès du trône qu'il voulait envaiir.

D'abord, dans des conciliabules avec les autres Mamlouks, il intéressa adrottement leur amour-propre à ne voir qu'avec peine le trône d'Egypte occupé par un prince étranger à leur caste, préparant ainsi dans le silence les voies a son propre avienment, sans pourtant qu'on pôt l'accuser de s'offrir personnellement à cette candidature.

Puis, il se montre mécontent du poste de grand visir trouvant ce titre insuffisant, il se fit déclarer par le habi fe lieu-nat genéral du royaume, le 8 du nois sa pein en ce et l'est par le partie de la pein en ce et l'est par l'es par l'est par l'est par l'est par l'est par l'est par l'est par

Le Apparenteus de patate pu résister à la violence; mais il avait secrètement écrit à un de ses anciens affides, Nourous, alors écarté de lui par sa nomination au gouvernement de la Syrie, Nourous

accourut au Kaire : il jugea la force impuissante, et conseilla au khalyfe de recourir de nouveau aux armes spirituelles, qui lui avaient si bien reussi contre

Farag. Un anathème fut lancé contre Cheukhél-Mahmoudy, alors en Syrie; et cette absence rehaussa tellement le courage des partisans du khalyfe, qu'ils firent proclamerl'auathème dans l'assemblée générale des chryklis et des imams; mais Cheukhel-Mahmoudy s'était fait instruire à temps de ces menées : à peine l'excommunication fut-elle proclamée, qu'il parut au Kaire, en face de ses ennemis. Ceux-oi pålirent; le khalyfe fut abandonné, les cheykhs et les imams nièrent toute espèce de part à l'anathème : et la même assemblée qui l'avait proclamé appela la sévérité des lois sur la tête du khalvfe, déclaré indigne du pontificat suprême, comme ayant abusé de ses pouvoirs religieux, et s'étant révolté contre le sultan légitime.

Déchu du khalyfat, l'imâm él-Moslayn b-illah fut emprisonne, puis exilé à Alexandrie, l'an 818 de l'hègire (1); et on proclania khalyfe, eu sa place, son frère Daoud, qui prit le titre d'él-Motad-

ded-h-illah.

Chepth-el-Malmoudty, parvenu ainst aubut de tous see desers, cherche a faire onbhire lek hals fel-Mortayu, est l'initiant onbhire lek hals fel-Mortayu, est l'initiant est les consistent de fonde par la violence; mais le cours en fut doux et paisble: les populations furent heureuses, et britrent son gouvernement, que les hiscine propositions furent heureuses, et britrent son gouvernement, que les hiscines de la companya de la companya de du prince accompli. A près hui aux et cinq mois d'un règne exempt de troulles, il mourut le landi 9 du mois de Moharrem de l'an 824 (jelle frégire (1 de Les savants furent efficiecement pro-Les savants furent efficiecement pro-

Les savants furent efficacement protégés par ce prince; le Ksire lui doit plusieurs de ses embellissements, et entre autres l'une de ses plus magnifiques mosquées, cellequi portelenom de Gaméel-Mouyed, et qui est située près de la porte interieure, dite Bdb-Zougiéh. Après sa mort, les choess reprirent

leur marche convulsive accoutumée.

(I) Cette année a commencé le mercredi 10 mars de l'an 1415 de Fere chretienne.

(2) Cette année a commencé le lundi 6 Janvier de l'an 1421 de notre erc.

Trois sultans se succédèrent rapidement sur le trône d'Égypte.

Inauguré sous le titre de l'Médic-HéNOCASÍFIC, Chaba'c-d-dyn, -Almed, illid d'Halmondly, fut force, an mois de mois et meil journe de risse, de cider la couronne à son tuteur et son beau-père, Seyf-d-dyn, -Talar, surronmel-b-léick d'Daber, qui, c'anti lui-mêne nort au seyf-d-dyn, -Talar, surronmel-b-léick d'Daber, qui, c'anti lui-mêne nort au meil, bet ranneil as on îlls Nauer-d-d-dju-Mohammed, qui prit le titre d'd-b-leich fei-belt ; quiste mois sprès, es resident fui à on tour déposade par Seyf-del-dyn de a si ye dans l'Osocurité.

Plus d'un prétendant s'était présenté pour saisir la couronne ravie à él-Mélek él-Saléh; mais Barsebáy avait su neutraliser leurs efforts l'un par l'autre, et avait réussi à conserver le sultanat pour lui seul. Il se fit proclamer le 8 du mois de Raby-él-Thâny de l'an 825 de l'hé-

gire (1) sous le titre de él-Mélek-él-Achraf (le roi très-noble).

Barsebdy avait été affranchi par él-Mélek-él-Daher-Tattar, qui l'avait pris en amitié, et, après l'avoir lait passer rapidement par les divers grades, lui avait

confie la tutelle de son tils.

La première année de son règne fut signalee par une abondante inondation du Nil, qui fit concevoir aux peuples d'Egypte les plus heureux presages. En effet, le nouveau sultan suivit, dans son administration, les principes qui avaient dirigé celle de Cheukh-él-Mahmoudy : son gouvernement fut sage, modéré et paisible; il reconstruisit plusieurs villes, ruinées sous ses prédécesseurs ; il embellit le Kaire de plusieurs monuments, et, entre autres, de la mosquée dite de son nom Gamé-el-Achrafyéh, située en face du bazar des marchands d'ambre, dont il commença la construction au mois de Regeb de l'an 826 de l'hégire (2).

L'administration prudente et paternelle de él-Métèr-él-Achraf lui valut un regne long et paisible, qui ne fut troublé qu'en l'an 827 de l'hégire (3), par la révolte de l'émir Benyg-él-Be-

(1) Cette année a commencé le vendredi 26 décembre 1421 de notre ère. (2) Cette année a commencé le mardi 16 décembre de l'an 1422 de notre ère.

pembre de l'an 1422 de notre ère. (3) Celle année a commencé le dimanche 5 décembre da l'an 1423 de notre cre.

kháchy, auguel le sultan avait confié le gouvernement de Damas. Mais cette révolte fut bientôt comprimée; le rebelle futdécapité, et son vainqueur, l'émir nègre Abd-ér-rahman, le remplaça au gouvernement de la Syrie : cette revolte ne fut suivie d'aucune autre dans les provinces soumises au pouvoir du sultan.

Ses armes obtinrent an dehors des succès remarquables : plusieurs expéditions, qu'il entreprit contre les Francs, se terminèrent par des victoires et des conquêtes : l'Ile de Chypre fut soumise à sa puissance, et le roi Jean III de Lusignan, obligé de se reconnaltre vassal de l'Egypte, en payant annuellement un tribut considérable.

Cette époque est surtout remarquable par des négociations importantes avec les princes chretiens et par les premiers actes d'union diplomatique de Egypte avec la puissance ottomane, qui était déjà alors maîtresse de toute Asie Mineure, sous le huitieme sultan de cette dynastie, Mourad, fils de Mohammed (Amurat II.)

Voici les circonstauces qui rendirent le sultan Barsebay le but et l'arbitre

de ces négociations : Le roide Chypre, qui payait un tribut annuel à l'Égypte, n'avait pour béritier de son nom an'une fille légitime, nommée Charlotte; il la donna eu mariage au prince Louis de Savoie, en lui assignant pour dot la réversibilité de sa couronne. Un fils naturel du roi, nommé Jacques, prétendit mettre opposition à cette transmission, et revendiquer pour luimême le royal héritage; il était soutenu dans ses prétentions par les Vénitiens; car il avait épousé la fille de Louis Cornaro, que le sénat avait déclarée solennellement fille de la république, dans l'espoir de créer par là pour Venise un droit ultérieur à la possession de Chypre.

A l'appni des Vénitiens Jacques voulut joindre celui du sultan de l'Egypte; il avait recu du sénat des subsides considérables: il les employa à se concilier les principaux émirs du Kaire, et à acheter de Barsebdy une armée niusulmane; il allait, à la tête de ces forces, mettre le siège devant Nicosie, quand Louis de Savoie obtint l'intervention en sa faveur du grand maître de l'ordre de Jérusalem.

Le commandeur de Nissara fut envoyé comme ambassadeur au Kaire, et changea les dispositions de la cour egyptienne; offrant des sommes plus considérables que celles qui avaient été versées par Jacques de Lusignan, il avait obtenu le rappel des troupes mises sous les ordres de ce prince.

Cet échec fut loin de faire renoncer · le prétendant à ses projets d'ambition; de riches présents et la promesse d'un tribut annuel lui valurent la protection du sultan ottoman; et celui-ci envoya, à son tour, au Kaire, une ambassade pour y soutenir les intérêts de son protégé.

L'ambassadeur ottoman ne chercha pas à séduire la cour d'Egypte par des présents : il fit parler la crainte que devait inspirer la puissance ottomane, dont les États étaient limitrophes aux frontières de Syrie. Le commandeur fut congedie: Jacques eut enfin à sa disposition l'armée promise. Louis de Savoie et Charlotte de Lusignan furent expulses de l'île, et le fils naturel de Jean de Lusignan régna, vassal à la fois des Vénitiens, des Ottomans et de l'Égypte. Ainsi, sous le regue d'él-Mélek-él-

Achraf-Barsebay l'Egypte, heureuse au dedans, était glorieuse à l'extérieur; et les historiens arabes s'accordent à présenter ce prince comme le plus digne d'éloges de tous les sultans de la dynas-

tie circassienne. Ils rendent, d'ailleurs, le témoignage le olus éclatant à ses qualités personnelles et à son administration bienveillante, et ajoutent que ce fut lui qui abolit la cérénioniedu prosternement dans l'hommage rendu aux sultans, et qui le convertit en un simple baise-mains.

Après un regne palsible de seize ans, huit mois et six jours, el-Mélek-el-Achraf-Barsebdy mourut, à l'âge de soixante ans, le samedi 13 du mois de Dou-l-Hageli de l'an 84t de l'hégite (1).

Son fils Gemal-ed-dyn-Youssouf, sur nommé Abon-l-Mahassen, avait été désigné par son testament pour son suc-cesseur; ce jeune prince fut, en conséquence, inauguré, le jour même de la mort de son père, sous le titre de & Mélek-él-Azyz (le roi Auguste). Mais à peine avait-il régné trois mois

que la mésintelligence se mit entre les

(1) Cette année a commencé le vendredi 8 juillet de l'an 1427 de notre ére ; le 12 du mois de Dou-l-Hageh de cette année correspondait au 8 juin de l'an 1438 de notre êre.

Mamlouks du suitan et l'émir Seyf-éd dyn-Djaqmaq, qui exerçait les hautes fooctions d'Atabek : les choses en vinreot bientôt au point qu'él-Mélek-él-Azys fut déposé, et Djaqmaq inauguré en sa place, le mercredi 19 du mois de Raby-él-Aouel de l'ans l'24 de l'hégire (1).

Djamog était alora fagé de solvancier aud aus ji pril en motanta sur le trône le titre de de-Méde-de-Doher (le roi i lattre), et régain deja depuis deux ancercer ses ravages sur toute l'Exprec Cet événement est le seul rensarquable, jusqu'à l'an sété de l'hégire (2), époque de la mort de l'immir de-Motadide-Dodhe est habripara l'ammir, pendant de l'estime générale, qu'il avait méritée par sa piéte et ses vertres; il légua de la balytat à son free utérin, qui fut sur-

nomine et-Mostaß ty-b-tilah.

Le nouveau khalyfe devint l'ami et le conseiller du sultan Djaqmaq ; pendant les huit années de son pontificat il mérita, comme son frère, les bénédictions du peuple, et mourut l'an 884 de l'hégire (3). Sa mort fut un deuit géronne de l'apparent l'ami de l'apparent l

sur ses épaules. Le khalyfe él-Mostakfy-b-illah étant mort intestat, on lui donna pour succes-

seur son frère, qui fut salué du titre d'él-Oauem-be-amr-illah.

La 'conduite de celui-el, tout à fait poposée à celle de ses deux prédécesseurs, en rendit la perte plus seosible usustant, qui, accablé d'ailleurs du poids de quatre-ringts années, ne se sentait plus assez for pour conduire le gouvernement det autoritain les intiques teles prévations du kladyel. Le sultan Djampaq-el-Daher abdique en faveur de son fils. Pakhr : eddyn-Olhndn, et mourut le 29 du mois de Salar, 1m 857 de l'hégire (d, dans lamme annéeoù le sultan Mohammed-ben-Mourad (Mahomet II) s'emparait de Constantinople et détruisait l'empire des Grecs,

Othman prit le surnom d'el-Mélek-él-Mansour (le roi victorieux par l'aide de Dieu). A peine sur le trône, il se vit menacé par une losurrection des émirs que le khalyfe avait excités contre lui, dans l'espoir que, aussi heureux que le khalyfe él-Mostayn-b-illah ; il pourrait en faire son profit. El-Mélek-él-Mansour-Othmán fut la victime deces complots : après avoir régné seulement un mois et un jour, il fut déposé au commencement du mois de Raby-êl-Aouel de cette même anoce; mais le khalyfe, qui s'attendaità être élu à sa place, eut le déplaisir de voir proclamer, sous le noin d'él-Mélek-él-Achraf, un vieux Mamlouk, nommé Abou-l-Nasr-Ynal.

Le grand âge du nouveau sultan fit patienter le khalyfe pendant six années. Enfin, las d'attendre, il se livra à l'éxécution de ses projets ambitieux; mais ses menées étaient surveilières par le vizir Belgiouy; avisé par ce fidéle ministre, le sultan 'n'ad fit compraviter devant lui le khalyfe, lui reprocha sa trahison, et le déposa solennellement.

« C'est moi qui te déposel » s'écria le khalyfe audacieux; mais cette bravade n'aboutit qu'à un exil à Alexandrie, où il mourut peu de temps après.

in inoutic ped o e temps aprèes.

Un firre du Khallye é!-Modace.

b-fidat, oonmé Jonssoni, emplace.

b-fidat, oonmé Jonssoni, emplace.

b-fidat, oonmé Jonssoni, emplace.

b-fidatongel-b-fidat, sie conduite de celuici fut sage et moderée, et le sultan Yau

survéeu deux soa é ses troubles au

survéeu deux soa é ses troubles qui

avaient manqué de le déposséder. Le

extrée des on repne se trafina au milieu

de déstitutions d'un grand nombre de

le

pouvoir huit ans, d'ux mois et six

jours, le jeud it 5 du mois de Gemady
jours, le jeud it 5 du mois de Gemady-

ël-Aouei de l'an 868 de l'hégire (1). Son lis Chahab-éd-dyn-Ahmed, snrnommé Abou-Fetah, qu'il avait associé à son pouvoir royal dans la dernière année de son règne (2), lui succéda, avec le titre d'él-Mélek-él-Mouved : il ne

Cette année a commencé le mardi 24 juin de l'an 143s de notre ère.

<sup>(2)</sup> Cette année a commencé le samedl 12 mai de l'an 1442 de notre ère.

<sup>(3)</sup> Ortis année a commencé le samedi 14 févier de l'an 1450 de notre erc. (4) Celte année a commeucé le vendredi 12 janvier de l'an 1453 de notre ère ; le 20 de Sa-

far de l'an 857 correspondait au 13 mars de cette année.

<sup>(1)</sup> Cette année a commencé le samedi 17 octobre de l'an 14e0 de l'ere chrétienne.

(2) Monnaie frappée à l'occasion de cette association du père et du fils sur le trône d'Egyple, et portant en conséquence le nom d'A-

regna que quatre mois, et fut déposé le 18 du mois de Ramaddan de la même année. Seyf-éd-dyn-Khochqadam, surnom-

méél-Nasry, le remplaça et fut proclamé, sous le titre d'él-Mélek-él-Daher (le roi illustre.)

Khochqadam était Gree d'origine, ce qui lui valut le surnom d'él-Roumy : il avait été vendu au sultan Barsebay, et il avait pris le surnom d'él-Nasry, d'après celui d'Abou-Nasr qu'avait porté ce sultan; il conserva, sur le trone, l'aménité des mœurs grecques, et son administration fut tranquille et heureuse. Souverain débonnaire, ne s'entourant que de ministres probes , il s'occupa du bien de ses peuples et mérita leur amour. Loind'avoir cette rudesse et cette dureté de naturel qui caractérisaient les princes turkomans et circassiens. ses prédécesseurs, il fut doux, bienfaisant, affable; et les historiens orientaux s'accordent à le mettre au nombre des meilleurs princes qui aient gouverné l'Egypte. Ses courtisans modelerent leur conduite sur celle de leur prince; et le khalyfe, qu'il avait logé dans son palais, ne sortit jamais des borues de sa puissance spirituelle.

sa puissance spirituelle.

Aussi, les six ans et demi du règne
du sultan Khochqadam s'écoulèrent
dans une tranquilité exempte de tout
trouble, et furent des années de bonheur

pour l'Égypte. Il mourut, à l'âge de soixante ans, le samedi 10 du mois de Raby-él-Aouel, l'an 872 de l'hégire (t). Les populations égyptiennes le pleurerent comme un

égyptiennes le pleurerent comme un père. On lui donna pour successeur Abou-Sayd-Belbây, qui fut salué du titre d'él-Mélek-él-Daher.

Ce titre était le même que celui de son prédécesseur, mais sa conduite fut bien différente. Belbûy fit autant de beu-t-Feta-Chahab-êd-dyn, joint à celui de et-Melak-ét-A-chraf.



 Cette année a commence août de l'au 1167 de notre ére.

mal que Khochquadm avait fait de hiera ser suntieste at syramice, qu'il fainait prere indistinctement sur le peuple et sur les grands, eurent hieratic exaspéré tous les esprits; après avoir occuple le trône pendant cinquantes; i jours seulement, il en fut précipité le 7 du mois de Genady-él-Aouel de la même année; et l'on y plaça l'émir. Abou-Soyqi-Timar-Boqda', surnommé él-Dahery.

Le nouveau sultan prit, comme se deux prédécesseurs, le surnon d'é-1/é-leh-él-baker, et son règne fut aussi éphémier que celui du sultan qu'i remplaçait. Soit qu'il ne sût pas gouverner, ori qu'il edt déplu, des le commencement de son règne, à ceux qui l'avaient mis sur le trône, deux mois après ils l'en firent descendre, le 6 du mois de Regle de la même année.

On nomina en sa place l'émir Oayt-Bûy, surnomné él-Dahmoudy et él-Dahery, qui prit à son investiture le titre d'el-Méleh-él-Achraf. Ainsi, l'année 872 de l'hegire avait ru quatre sultans se succèder sur le trône d'Egypte : le nouvel éln sut pourtant, au milieu de ces élèments de révolutions, s'y maintenir pourtant de longues années.

(Jayl-Báy avait été affranchi par le sultan Djaqmaq: il dut à sa valeur et à ses talents militaires la réunion des suffrages des émirs en sa faveur.

Les six premières années de son règne furent des années de son règne furent des années de calme et de qu'à l'exterieur. Ce calme ne fut troublé que par le bruit de la vietoire du suitan ottoman, Mahomet II, sur Usun Hasson, souverain de la Perse.

Co prime stant allié del Expete et de los Ough-Hop prieti que cette alliane serviant un jour de prétette au sultanot comma pour envahr la Syrie. Alla de se tenir pré à tout événement, il envoya se mellen ses toughes Syrie et al tojurnée: le sultan de Constantinople avrit languar savez d'occupalo Syrie et al tojurnée: le sultan de Constantinople avrit languar savez d'occupalo syrie et al tojurnée; savez d'occupalo à yrie et al predant l'orace étatt non dissip, mais soulement suspendu: voulant sy ousatit, ¿que/Ha Jadiqua volontairement le souverain peurvie; mais les émirs, appréchant les in qu'ils avaient de lui sourcerin peurvie; mais les émirs, appréchant les in qu'ils avaient de lui préchant les se in qu'ils avaient de lui sourcerin peurvie; mais les émirs, appréchant les si nçu'ils avaient de lui préchant les se in qu'ils avaient de lui de la constant de la constant de lui sourcerin peurvie; mais les émirs, appréchant les si nçu'ils avaient de lui de la constant de la constant de lui préchart les se in qu'ils avaient de lui préchart les se in qu'ils avaient de lui de la constant la constant la constant la préchart les se in qu'ils avaient de lui préchart les se la constant la préchart les se in qu'ils avaient de lui préchart les se in qu'ils avaient de lui préchart les se la constant la préchart les les la constant la préchart les l dans ees circonstances si menaçantes, le forcerent a reprendre le gouvernail de l'État. A peine s'y était-il replacé que l'orage éclata en effet. Victorieux des chrétiens, Mahomet II tourna ses armes contre la Syrie, l'an 885 de l'hégire (1).

Heureusement la mort vint saisir le conquierant, au milieu de ses triomphes, et l'arrêter à *Tikour-Gáber*, en Anatolie. L'envahissement de la Syrie et le renversement de la dynastie égyptienne furent ainsi reculés de trente-huit années.

Les troubles survenus après la mort de Mahomet II, entre ses deux fils Bayozyd (Bajazet II) et Djem ou Zizim, qui se disputerent l'empire, les armes à la main, permirent au sultan Coyl-Bay de quitter les frontières de Syrie et de retourner au Kaire.

Il y vit, peu de temps après, arriver le prince *Djem*, qui avait perdu la bataille de *Yeni-Cheher*, et qui, accompagné de sa femme et de ses enfants, venant chercher un asile en Égypte.

Quyt-Bay accueillit le prince fugitif, qui, étant passé ensuite en Caramanie, y fut défait une seconde fois, daus une

bataille definitive.

Ce revers lit prissager à Qeyt-Bdy que bientil. Bayayad chercherot à se veriger de l'hospitalité accordée à son frère ne Egyte. Prenant lui-infene les devants, et se dréidant brusquement à l'offensive, il enleu else caravanes turkes qui se rendaient à la Mekke, arrêta les ambassadeurs que le roi des Indes envoyait au sultanottoman, s'empara des prevait dont lis etairent porteurs et se rembit maître des places de Tara-et d'Adanah, quappartenaient alors à la Porte Ottoquappartenaient alors à la Porte Ottoquappartenaient alors à la Porte Otto-

Bayazyd n'attendait qu'un prétexte pour attaquer Qayt-Bay: ces hostilités

le lui fournirent

Cependant i fit précéder son attaque d'une ambassade réclamant réparation de ses girels. Quațt-Bây, pour tout erpouse, renvoyales ambassadeurs, et attaqua le généralissime des troupes ottonanes. Les troupes égyptiemes pièrent au commencement de la bataille, et prierut la futir jusqu'a Madulybé. La elles rencontrerent un renfort de cinq (1) Cette année a commencé je jusqu'a pra-

de l'an 1480 de notre ère.

mille hommes envoyés par Qayt-8dy; faisant alors volte-face contre les Ottomans, qui s'étaient engages à leur poursuite dans les gorges des montagnes, elles reprirent l'avantage et en firent un massacre complet.

Cependant les détachements de Bayagud avaient repris Tarse et Admah, et (Vayl-Ady reçuit à la fois les deux nouvelles de la pert de ses conquées et de la sitol l'émit Ézbéky pour chasser les Oitomans des deux places dont ils s'étaient rendus moîtres; Ezbéky s'acquitta aves usceds de sa mission; et tous les avautages de rette campagne Pour réporr ces revers, les sultan oi-

toman envoya de nouvelles troupes, dont il confia le commandement à son gendre Ahmed.

Cet. Amed était un jeune prince, Albanisá de naissance, etilisá dud ué el Bornle, qui, depuis perd et temps, avait alsantama. La nomination d'un renigat à peine sorti de l'adolescence, pour comnuadre les vieilles bandes musultannes, qui avaient acheté de leur sang brut de retoires, mécontenta à la fois les cheis d'Almed courte l'armeé egyptenne ne ett pas soutenue por les corps ottonans. Délaissé par eux, au milicu des rags ennems, Almed combattut en vain avec une valiance opinière. Il fut avait des on promière, revine en troin-

phe au Kaire, où il construisit, en ac-

tions de grâces de sa victoire, la mos-

quée dite él-Ezbekyéh, qui a donné son nom à la grande place voisine et au

quartier qui l'environne.
Furieux de cette nouvelle défaite,
Bayarayd mit sur pied une troisième armée plus formidable que les deux qu'i venait de perdre. Alg-Pachd en flut désigné le chér, et les du mois de Raby-èlThâny de l'an 893 de l'hégire (1) elle
passa le Bosphore et prit position en
Caramanie. Étfrayé de cette nouvelle
tatque, le suitan (ayg-Bay renvoya
à Bayarayd son gendre Ahmed, et le
charges de propositions pasifiques ; el-

(1) Cette année a commencé le lundi 17 décembre de l'an 1467 de notre ère. les furent rejetées, et la guerre recommença avec une nouvelle fureur. Les commencements en furent heu-

Les commencements en furent beurex pour les Ottomass ; non-seulement 405-Parcha redevint mibres en reisses successives avaient dejà codté tant de sang, mais il soumit encore toute la petite Arménie, mit les siège devant Sis, as capitale, s'en empara, apres une défense opinitaire, et il prien échange d'Ahmed. Qualitait envoir (Aggi-Bay jit marcher de nouveau l'é-

Quit-Bay fit marcher de nouveau l'emir E-bèlty pour arrêter les progrés des Ottomans. Une bataille sanglante se livra prés de Tarse. L'armée exprienne, d'abord mise en déroute, prit sa revanche le lendemain; et, dans actte seconde affaire. My-Pachd, d'ija sûr de la victoire, fut exiltèrement déclait. E-bélty revint au Kaire recevoir de nouveaux homeurs.

Le suitan d'Expte voulut profiler de ce victoires pour oblenit une paix honorable; mais ses propositions furent de convenir peter de la proposition de la companya del companya de la companya del companya de la companya del comp

Pendant ces négociations, l'île de Chypre était devenue la propriété des Vénitiens, par la mort de Jacques de Lusiiann et la cession de sa veuve. Quejthôgy, craignant que ce changement de nuitres ne lui fit perrete les rédevances ducient soumis, menaca l'île d'une invasion, que la république détourna en acquittant ponctuellement les tributs annuels.

Qayt-Bay survécut cinq années à la paix qu'il avait conclue avec la Porte Ottomane. Après un règne de vingt-neuf aus, quatre mois et vingt jours, il mourut, au milieu des regrets universels (2),

(1) Cette année a commencé le dimanche 14 novembre de l'an 1120 de notre ère.

(2) Le Kaire doit à ce prince plusieurs em-

le 22 du mois de Dou-l-Qadéh de l'an 901 de l'hégire (1).

de l'negre (1).
On lui donna pour successeur son fils 
Abou-l-Saaddt-Mohammed, qui fut proclamé sous le nom d'él-Mélek-él-Nasser 
(le roi victorieux), comme si ce nom 
d'ambitieux présage devait être un talisman suffisant pour arrêter les victoires du conquéraut qui menaçait l'É-

18 Janus sultan ne se montra moins digende es tirre que le lla de Quyt 6d y; en el 6fe e prince, iridix, pusillanime et en cler de prince, iridix, pusillanime et abrabrare, ne loccupiat quede ses plaisirs, et cherchait à les varier par les crimes les plus borribles. Unistorine Ebb-1sh da rapporte qu'il poussa la férocité jusqu'a écorcher vive, de ses propres mains, une belle esclare blanche que sa mère lui avait donnée.

lui avait donnée.
Les Mamlouks, que sa tyrannie n'épargnait pas, se soulevèrent bientôt
contre lui, et le remplacèrent, après six
mois seulement de règne, par l'èmir
Qansou, surnommé Khams-myéh (cinqcents), parce qu'il avait été acheté cinq
ceuts pieces d'or par le sultan Qayt-

Bdy.

(Jansou prit le titre d'él-Mélek-élAchraf; mais, après cinq mois d'un
règue convulsif, il renonca volontairemeut à une autorité dont les rênes
étaient si difficiles à tenir.

Et.Mêlek-et.Nasser-Mohammed réussit alors à remonter sur le trône dont il avait été si justement chassé; mais il n'y resta que dix-huit mois et demi. Les Mamlouks s'en delivrèrent, eu le massacraut, le vendredi 16 du mois de Rabyel-Aouel de l'an 904 de l'hégire (2).

ils le remplacèrent par l'oncle de cetul qu'il l'avait remplace lui «mème momentanément, ¿Grasou, deuxième du non, et surnommé hou-sœyd, qu'ils installèrent sous le titre d'el-Melek-ll-Baher. Ce prince n'accepta que maigré lui les fonctions dangereuses qu'on renettit entre ses mains; on les lui arracha, sprès un règne de vingt mois et quelques jours, le vendred 29 du mois de

bellissemens, entre autres la belle mosquée qui porte son nom : voyez planches 6 et 14. (1) Cette année a commencé le lundi 21 septembre de l'an 1495 de noire ère.

tembre de l'an 1495 de notre ère. (2) Cette année a commencé le dimanche Is sout de l'an 1495 de notre ère.

Dou-l-Qadéh, l'an 905 de l'hégire (1). Apres lui, fut placé sur ce trône glis-

Apres lui, fut placé sur ce trône glissant l'einir Quanou, troisienne du noun, surnommé à la fois Djâm-Joalot (lam d'acier) et Abou-Anaur (le père de la victoire) les émirs lui donnérent pour rousiens surnom celui d'Affeld-et rousiens surnom celui d'Affeld-et troisiens surnom celui d'Affeld-et titres magnifiques, le nouveou sultan avait pas encore regie sept mois, qu'il fut déposé, le 18 du mois de Gemady (-Thân) de Fan 9006 et l'Inegire (2):

L'émir Seyf-éd-dyn-Toumdn-Bdy, surnomme Quyl-Bdyy, parce qu'il avait appartenu au sultan Quyl-Bdy, fut slori proelamé par les emirs de Damas, sous letitre d'él-Méle-él-Adel (le roi justs). Cette nomination fut aussitôt reconnue solennellement par les émirs du Kaire, le 28 du mois de Genady-él-Thány.

Mais cette double nomination ne le préserva pas longtemps des entreprises hostiles des Manlouks, qui, spres l'avoir laissé cent jours seulement à leur tête, attentérent à sa vie, au mois de Ranaddân.

Le malheureux Toumdn-Bdy parvint d'abord àse soustraire, par la fuite, à la fureur de cette milice; mais l'asile où il se croyait en shreté, fut découvert quarante jours après sa fuite; et il fut massacré par ceux même qui l'avaient placé sur le trône, au mois de Doul-Qadèn de l'an 900 de l'héeire (1501).

L'election de son successeur ne dépendit pas cette fois du caprice de la soldatesque turbulente, et ne fut pas l'effet du hasard ou de l'intrigue. Fatiguées enfin de ces révolutions sanglantes, les populations voulurent à leur tour intervenir dans le choix du maître qui devait les gouverner. D'après le vœu général des habitants de l'Egypte et de la Syrie . les chevklis principaux s'assemblérent avec les émirs, et déférèrent la couronneà l'émir Qansou, IVe du nom, et distingué par le surnom d'él-Ghoury. Cet émir, ancien Mamlouk du sultan Qayt-Bdy, était panvre, d'un caractère facile, de mœurs simples, sans ambition, et entièrement étranger aux intrigues qui divisaient les émirs : il menait une vie

(1) Cette année a commencé le jeudi 8 août de l'an 1499 de l'ère chrétienne. (2) Cette année a commencé le mardi 28 juillei de l'an 1500 de noire ere, retirée, jouissant de l'estime et de la considération générale, que lui avaient méritées sa bienfaisance et ses vertus.

Étonné desa nomination, Qansou-el-Ghoury se refusa d'abord au choix de l'assemblée, en disant qu'accoutumé à obeir, il ignorait absolument l'art de commander. On lui objecta que sa bravoure et son amour du bien genéral suffisaient pour mériter le trône, qu'il était le seul digne d'y monter, et d'y rappeler le gouvernement paternel de son ancien maltre Qayt-Bây : il se rendit en plcurant aux vœux unanimes; mais il init à son acquiescement la condition que, si un jour on voulait le dépouiller de l'autorité suprême, il aurait, au moins, la vie sauve : la promesse solennelle lui en fut faite : et. au commencement du mois de Chaouál, lesémirs le proclamèrent sous le titre d'el-Mélek-él-Achraf, qu'avaient déjà porte deux de ses prédécesseurs. nominés Oansou comme lui.

Le nouveau sultan, que nos historiens nomment Campson-Gauri, chercia, en montant sur le trône, à en rendre pour uit a possession moins éphémère qu'elle ne l'avait cié pour ses prédécesseurs. Il s'appiqua à se défaire peu à peu, avec prudence, de tous ceux dont il connaissait la turbulence, et parvint à procurer à l'Egypte une tranquillité qui se prolonga jusqu'en [am 911 de l'heciter (1).

Quarou-el-Ghoury profita de cet état de calme et de repos pour se livrer aux améliorations de l'administration intérieure et à l'embellissement de la ville du Kaire. Une mosquée magnifique et un quartier entier qu'il construist portent encore, d'après son nom, celui d'el-Ghouruch.

Mais des événements importants attirierent bientió à l'extérieur les regards et les soins du sultau d'Égypte. Les Portugais s'étaient empares des principales villes littorales des Indes, et génaient les relations commerciales qu'avaient entre eux les Indiens et les Egyptiens, Quanou-el-Chourry arms, et conséquence, courre les conquérants outres de la consequence, courre les conquérants outendre de la consequence de la consequence, courre les conquérants de successqu'il en esportis. Au lietu de rétablir les communications commerciales, et d'écusjeur les Fortugais de leurs con-

(1) Cette année a commencé le dimanche 24 mai de l'an 1000 de l'ere chroticane.

12000

quêtes, ses vaisseaux, qu'il expédia, ehargés de troupes, des ports dela mer Rouge furent attaqués et détruits par les forces navales européennes.

navales europeennes.

Mais à cet échec succéda un danger
plus imminent et plus important pour
l'Égypte, amené par une cause semblable à celle qui déjà avait une fois manqué d'entraîner l'envahissement de ce

royaume par la puissance ottomane. L'an 918 de l'hégire (1), Korkoud, frère du sultan Sélym-ben-Bayazyd (Sélim 1°), après avoir disputé le trône à son frère, vint, comme autrefois le prince Djem, se réfugier en Égypte.

Il obtint de Cansous-el-Ghoury, non-seulement une bienveillante hospitalité, mais encore un armement de vingt batiments, sur lesquels ils à semtura à l'attaque de Constantinople. La flotte égyptienne fut capturée par les vaisseaux de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalen, et le secours prêté à Korkoud donna à l'Egypte, dans le suttan xélyan.

un ennemi irréconeiliable. Les forces ottomanes furent aussitôt lancées : l'attaque des frontières syriennes commença, et des dépêches menacantes arrivèrent de Constantinople au

Kaire. En vain le sultan d'Égypte espéra arrêter Sélum, en s'unissant au roi de Perse Ismaul-Chah, qui était alors en guerre avec is Porte Ottomane; les armées persannes-égyptiennes furent tailées en pièces; et Qansou ne vit d'autre ressource, pour désarmer le vainqueur, qu'une ambassade demandant la paix à tout prix, a se soumettant d'avance aux « conditions que la Porte Ottomane vou-« drait imposer. » - « Il est trop tard, » répondit.Sétymauxambassadeurs, prosternés devant lui : « relevez-vous, et re-« tournez dire à celui qui vous envoie, · que le pied ne se heurte pas deux fois à « la même pierre; j'irai au Kaire : qu'il

se priepare à combattre. »
L'effet suivit de près la menace. L'armée ottomane déborda comme un torrent dans la Syrie : Quasou-él-Ghoury, qui avait rassemblé toutes ses troupes, la rencontra à Merg-Judoès, près de Hal-éb/Alep). Lelloe (tut terrible: il s'agissait pour le sultan d'Egypte d'éfre ou de

(1) Cette année a commencé le vendredi 19 mai de l'an 1618 de notre ère. me par dere ill combatità wee beavoure, mais l'artillerie, employée par les Ottomans, mit le desordre dans les troupes de professione de la rece, de lifeches et de cimeterers: les deux ceins qui commandiant b'alle droite et Talle gauche, épouvantes, passerent à l'enament, et le suitan Oraneou, qui commandiat le centre, se vita de la commandiat de centre, se vita de la commandiat le centre de la centre del l

Ainsi périt misérablement le sultan Qansou-él-Ghoury, le 25 du mois de Règeb, l'an 922 de l'hégire (t). Il avait régné quinze ans neuf mois et vingteinq jours (2).

Son neveu, Toumán-Báy, 11º dunom, qu'il avait laissé pour commander au Kaire, fut aussitôt ehoisi par les émirs pour lui succéder sous le même titre d'él-Mèlek-él-Achraf.

Les débris de l'armée défaite en Syrie arrivèrent bientôt dans la espitale; et le nouveau sultan s'empressa d'y réunir de nouvelles forces, pour les opposer aux Ottomans. Ceux-el s'etaient arrêtés quelque temps en Syrie, pour es'y repoqu'ils eraindraient de s'aventurer dans les déserts de sable qui forment, du eôté de la Syrie, les remparts les plus sûrs de l'Expyte.

Cet espoir fut promptement decu : la missive suivante arriva an Kaire : « De la part du sultan Sélym-Khán,

 fils du sultan Bayazyd-Khân, monarque des deux continents, souverain des deux mers, etc., à Toumán-Bây
 le Circassien.

(1) Crite année a commencé le mardi 5 féviret de l'an 1018 de notre ère. (2) Les historieus orientaux s'accordent à donner des éloges au regne de Quassou-de Ghoury, le seul dont l'opinion differe à son égard est l'annaise Mohammed-Hon-John, dont je possète un heau annuerit. Voict en

don't je possete un besu manuscrit. Voici er queb termen il repprine utre ve light in . rund queb termen il repprine utre ve light in . rund de light in . rund in . rund in . rund in . rund baldr. Des qu'il fut sur le trène, il nei s'occupa qu'à se défaire de cerx qui l'y avaient et avait l'amboul sont il s'entonie, et qu'il a laisait luspunément se liver a loute especvensu Mambouls dont il s'entonie, sons le dé desortre de rapier: lui meines, sons le le plus réches particuliers, qu'il réduksit a la medicité. S

- « Louanges à Dieu! Notre désir impérial est accompli; l'bérétique Ismayl-châh(1) a été détruit, et l'impie « Qansou, qui avait osé attaquer les » pèlerins sacrés de la Mekke, a été puni par nous.
- a Il nous reste à nous délivrer d'un voisinage hostile; car le Prophète, sur lequel soit le salut et la benédicet ion divine, a dit: La colère du ciel tombe sur les mauvais voisins. Dieu nous aidera donc à te punir toi-même.
- Si cependant tu veux mériter notre
   clémence impériale, fais proclamer
   notre nom à la prière solennelle, fais
   battre monnaie à nor piède implores

« viens toi-même, à nos pieds, implorer a ton pardon et nous jurer foi et homa mage : sinon......!»

En lisant cette missire insolente, et avrotat la terrifier eticencequi la terminait, Toundus-Bidyse dedidà su ne lutte dont il prévoyat l'issue funeste, mais dans laquelle, au moins, il voulait succonher avec honneur. Paisant augmenter les fortifications de Damiette et des autres places les plus exposes du côte dela yite, il renui toute les forces disponibles que put ut fourant l'Exp pie, attendant de pied ferme les troupes ottomanes, au bord du désert.

Milyon était déjà maître de Ghazzuh, d'él-trych et de Quttych; mais, craiguant peut-être d'affrontre le courage dessperé d'un ennemi récult aux derniercs extrémités, au lieu d'aller attaquer le autina d'Éxptyc dans ses positions, il les tourna à distance, et, franchissant le desert sur un autre point, vint déboucher à él-Khangah, seulement à quelques heures du Kaire.

Avisé de la marche des Ottomans, Toumân-Bây retrograda aussitôt et courut attaquer leurs derrieres. La bataille, qui devait décider du sort de l'Exprée et de son souverain, s'engagea à el-hedányéh, le vendredi 29 du mois de l'hedányéh, le vendredi 29 du mois de 23 janvier de l'an 1517 de l'hégire (23 janvier de l'an 1517 de notre ére).

(1) On sait que les Persans sont Chystes, tamés que les Turks sont Sunnites, et que ces deux sectes s'anathematisen! réciproquement.
(2) Nota avons déja vu que l'insertion do nom d'un priuce dans les prieres solemnelles du ventredi et sur les coins du monnayage coulet l'unit la reconnaissance de sa souverainné.

So finnt sur l'effet de quatre-ingus pieces d'artillere qu'il avoit réussi à se procurer à prix d'or des Venitiens, et dont l'emploi avuit été jusqui alors intan d'Exprie commença le premier l'attaque. Mais le grand nombre des Ottomsnes et leur artillere, pins formidable encore, servie par des mains mieux exercées, l'emportreret sur la bravoure des Expriensis, la mittaille et les course des facquients, la mittaille et les de course de l'acquients la mittaille et les de course les servies par des de la dérouter la plus compléte cerasa leur armée.

Toumán-Báy, avec le courage du désespoir, rallia encore au Kaire les débris de ses troupes : il acheta chèrement le concours de nombreuses tribus arabes, et revint attaquer le camp du sultan victorieux, dejà assis dans l'Île de

Raouddah.

Repousé avec perte par les janissires, il se replia de nouvea uur le Kaire, en ûl fermer les issues, kurrische delle. Mais le Kaire fin emporte, malera la defense opinitire de Toundan-Big. de des Mamiolus qui lui etianet restes flicies. Resistant pied a pied, de ternase enterrase, de barricade en harrische en la companyation de la com

Le malheureux sultan d'Égypte avait réussi à échapper au carnage; il avait pu atteindre le Nil, se jeter dans une na-celle et traverser le lienve : déjà il était parvenu dans la province de Bahyréh, se-dirigeant sur Alexandrie ; quand il fut arrête par des Arahes rédeurs ; qui le vendirent aux Ottomans.

Sélym fit amener devant lui le sultan vaincu. Le monarque vainqueur parut touché de l'état déplorable où sa vengeance avait réduit l'ancien souverain de l'Égypte. On put croire qu'au moins iléparquerait la vie d'un ennemi détrôné.

En effet, lui faisant ôter les chaînes donton l'avait chargé, Sélym eut pendant plusieurs jours des conférences suivies avec le prince que la victoire avait remis en son pouvoir : il interrogeait son royal prisonirer sur les affaires et les ressources de l'Expris, et sur les détails de l'administration du pays dir journées entières furent employees dans ces entretiens instructifs : le 19 du mois de Raby-di-Aouel de l'an 922 de l'hégire (1), après une dernière conférence, Sélym a avait plus de renseignements à recueillir; il donna froidement l'ordre qu'on allat pendre son infortune interlocuteur.

L'exécution de cet ordre barbare eût lieu aussitôt, sous l'arcade de la porte dite Bab-Zouyléh; et le crampon de fer, auquel fut suspendu le malheurenx sultan, s'y voit encore de nos jours (2),

Ce meurtre termina en Toumán-Bay la dynastie des Mamlouks borgites ou circassiens, qui avait possedé l'Egypte pendant une période de cent trente-neuf années; et ce beau royaume ne fut plus , des lors, qu'une des provinces du grand empire ottoman.

Le cadavre du malheureux prince reata luit jours entiers exposé aux regards du peuple sur le lieu de son supplice, comme pour témoigner d'une manière plus incontestable que l'Egypte était devenue désormais esclave des caprices songlants d'un maltre étranger.

L'Egypte avait été presque constamment malheureuse sous ses deux dernières dynasties : pour quelques bons princes que le ciel lui avait accordes de temps en temps, combien ne compta-t-elle pas à cette époque, parmi ses sultans, de tyrans aussi ardies et cruels que grossiers et incapables, pour lesquels gouverner n'était qu'opprimer.

Que pouvaient, en effet, faire pour le bonheur des populations soumises à leur puissance éphémère, ces hordes d'ambitieux qui passaient leur vie, soit à l'assaud ils l'avaient conquis, à as défense coutre les assauts des rivaux impatieuts de l'envahir à leur tour. Leurs regards, sans cesse tournés sur ce pouvoir a usur-

(1) Cette année a commence le samedi 24 janvier de l'an 1877 de notre ére. (2) Pal va molembre ce crampon fatal, momment terrible des ce crampon fatal, monument terrible des ce crampon fatal, monument terrible des ce crampon fatal, moment de l'accident de Mourade Rey , qui a malgre sa rapacite si connue, résalt retine a marchia. per ou à conserver, ne redescendalent sur a maiheureuse Exypte que pour y voir, non le sol fertile où la destine ne les avait placés si haut que pour les charger d'en améliorer le sort et d'en virifier les ressources, mais le champ de bataille, ensanglanté qui, peut-dire bientôt, devait être le théâtre de leur propre catastrophe.

## CHAPITRE XV.

L'Exprés devient une persone de l'empire d

La dynastie des Mamlouks qui venait de s'étindre avait été plus turbulente que la première et mons illustree en dist militaire en dist militaire. La disse que le des Turkomspendant, tandis que celle des Turkomspendant, tandis que celle des Turkomspendant, tandis que celle des Turkomspendant, comme celle des Ayouibites, dans une conspiration de pablis, la distributes, dans une conspiration de pablis, la distribute de la companie de la constantion de la

En perdant sa nationalité et en s'incorporant à la grande monarchie ottomane, l'Egypte avait le droit d'espérer, pour dedomagement, l'assurance de sa tranquillité interieure, et de la sécurité de sas frontières : eet espoir le lit qu'à demi réalisé, et les populations ne demi réalisé, et les populations ne sous celle des souverains manifolds qui sous celle des souverains manifolds qui venalent d'être dépossèdés.

Veniatel a etre deposecées.

Le sultan Sélyan 1º fit inhumer le corps du dernier roi d'Égypte auprès du tombeau du sultan Qanson-el-Ghoury, et trois jours après ces funérailles il entra en triomple dans la capitale qu'il venait de conqueirir, le dernier jour du mois de Raby-el-Aouel de l'an 923 de mois de Raby-el-Aouel de l'an 923 de

l'hégire : il n'y séjourna que peu de jours, et se rendit promptement à Alexandrie avec un corps de troupes, pour y faire

reconnaître son autorité.

D'Alexandrie il revint une seconde fois au Kaire, où il restajusqu'au jeudi 20 du mois de Chaaban de cette même année de l'hégire (27 août t517); il en partit alors, et quitta définitivement l'Égypte pour retourner en Roumélie (t). En sortant de l'Egypte, le sultan ottoman emmena, s'il faut en croire l'historien Mohamm-edebn-Abu-l-Sorour . mille chameaux charges d'or et d'argent, sans compter le reste du butin et les riches presents qui lui avaient été offerts.

Mais, avant de partir, il organisa le gouvernement de la nouvelle province qu'il venait d'ajouter à l'empire ottoman, et profita de l'occasion pour cumuler sur sa tête, à la fois, le pouvoir temporel et

l'autorité spirituelle.

Il avait, en effet, trouvé au Kaire le dix-huitième khalyfe de la seconde branche des Abhassides. Depuis l'imâm el-Mostanged-b-illah, quinzième de ces khalyfes, dont nous avons vu la nomination par le sultan Ynal, en l'an 859 de l'hégire (t454), trois khalyfes s'étaient succédé paisiblement dans leur suprême pontificat : él-Mostanged-b-illah, mort le 24 du mois de Moharrem de l'an 884de l'hégire (2), après avoir occupé le siége du khalyfat pendant vingt-cinq années, y avait été remplacé par Abd-él-Azyz-ben-Yaqoub, petit-fils du dixième kbalyfe el-Motowakkel-ala-Allah, qui avait été inauguré sous le même nom que son aïeul, et était mort le vendredi 2 du mois de Safar de l'an 903 (3) de l'hegire (1er octobre 1497), laissant le khalyfat à son fils Abou-Saber-Yaqoub, qui prit le surnom d'el-Mostamsek b-illah, et dont le successeur était, au moment de la conquéte ottomane, Mohammed-él-Motouakkel-ala-Allah, troisième du nom.

Le sultan s'assura de sa personne, et ne lui rendit la liberté qu'en exigeant de lui une renonciation complète à son autorité spirituelle, et la subrogation solennelle et authentique des sultans ottomans dans tous les droits précédemmentattribués aukhalyfat. Depuis cette cession, les sultans de Constantinople sont devenus les khalyfes légaux de l'islamisme.

Après cet acte de soumission, le dernier des khalyfes fut emmené à Constantinople, où une pension lui fut assiguée : il obtint, quelque temps avant la mort de Sélym ta, la permission de re-venir en Egypte, où il vécut en simple particulier et où il mourut l'an 946 de l'hégire (t).

Quant à son autorité temporelle en Égypte, Sélym chercha à l'établir d'une manière inebranlable par une combinaison de gouvernement dont le système lui

offrait des gages de durée.

L'Égypte était devenue un pachalyk. En consequence, l'autorité suprême y fut confiée à un Pacha, et Khayr-Beyk, qui, ayant été l'un des principaux émirs du sultan Qansou, avait déserté sa cause à la bataille de Merg-Dabeq, fut, en récompense de sa trahison, le premier revetu de ceshautes fonctions. Mais Selym, craiguant que l'éloignement de sa nouvelle province n'encourageât le vice-roi à concevoir des pensées d'indépendance, chercha à contre-balancer sa puissance pard'autres rouages politiques; il voulut que trois pouvoirs distincts se surveillassent mutuellement, et se servissent réciproquement de contre-poids.

Le pacha fut charge spécialement de la notification de tous les ordres impériaux au peuple et aux autorités, ainsi que de leur execution. Six mille cavaliers et six mille fusiliers furent laissés en garnison au Kaire et dans les principales places de l'Egypte, mais non a la disposition inimédiate du pacha. Le commandement de ces troupes, partagées en six odjáqs ou corps militaires, fut confié a Khayred-dun . l'un des principaux officiers de l'armée ottomane; le sultan lui donna pour séjour la citadelle, avec la défense expresse de jamais en sortir sous aucun prétexte; les six corps militaires, chargés à la fois de la défense de l'Egypte, de la police et du prélèvement des im-

pôts, étaient les suivants : Le premier et le plus considéré était

(1) Cette année a commencé le jeudi 20 mal de l'an 1538 de notre ere.

<sup>(</sup>i) Les Orientaux donnent ce nom à la Turquie (2) Cette année a commencé le jeu-li 25 mars de

l'an 1479 de l'ère chrétienne. (3) Cette année a commencé le mercredi 50 août de l'an 1497 de notre ere.

celui des Mouteferrequi, formé de l'élite de la garde du sultan

2° Le corps des Tchaouychyéh, com-osé, dans l'origine, de bas-officiers de l'armée de Sélym, était spécialement chargé de la levée de l'impôt.

3º Les Gamoulyan, ou chameliers. 4º Les Tafekdjyan, fusiliers ou artil-

leurs. 5º Les Enkicharyéh, janissaires, composés d'enfants de tribut de toutes les nations soumises aux Ottomans. On les

désignait aussi sous le nom de Moustahfezzan, gardiens, parce que la police des villes leur fut attribuée. Enfin, le sixième était celui des Azabs

(Asaban).

Les membres de ces odidas étaient appelés odidabas : chacun des corps était commande par un agha particulier, et avait son Kyahya, ou lieutenant colonel, son doyen (Bach-ékhtyar), son Desterdar ou chancelier, son trésorier (Khazendar), et son Rouznamgy, ou contrôleur et archiviste.

Ces chefs des odjågs, rassemblés en divan, étaient les conseillers obligés du pachă, qui ne devait rien faire sans leur assentiment; ils avaient le droit de suspendre l'exécution de ses ordres, d'en réferer au Divan de Constantinople, et de demander sa déposition, s'il était soupconné de trahir les intérêts du souve-

Enfin, les chefs des anciens Mamlouks furent destinés à maintenir l'équilibre entre les odjāqs et les pachās; leur origine les rendait les ennemis naturels des uns et des autres ; et leur intérêt politique devait les porter constaniment à jeter le poids de leur influence du côté le plus faible, pour empêcher les empiétements du côte le plus fort.

L'Égypte, partagée en douze sandjaqlys, vit ces arrondissements soumis à l'autorité de douze sandjaqs ou beys (1), nommés par le Divan, parmi les émirs et les Mamlouks qui avaient fait leur sou-

mission.

(1) Le mot Sandjag signifie proprement des peus, et avait éte donné à ces douze gouver pros. et avait cle donne a ces douze gouver-neurs de province, parce que le drapeau qu'ils faisaient porter devant eux était l'insigne de leur autorité. Le titre de Bey, synonyme de ceiul de sandjug, s'écrit régulièrementépit; la prononciation turke a adouci ce mot en ceiul Ge bey.

La complication de cette machine gouvernementale, dont les divers leviers se neutralisaient l'nn par l'autre, devait nécessairement entraîner des froissements multipliés et les chocs continuels des partis : les populations en souffrirent ; mais la Porte Ottomane vit résulter la conservation de sa suzeraineté de ces

désordres mêmes.

Khayr-Beyk-Pacha était entré par un crime aux suprêmes honneurs; et son administration fut digne de son avénement. Il maltraita les peuples et leur fit endurer les vexations les plus intolérables : il conserva néanmoins son pachalyk jusqu'à sa mort, arrivée par suite d'un éruption érésipélateuse, l'an 928 de l'hégire (1).

Il fut enterré, dans le collège nommé

él-Medresséh-él-Khaur-Beukyéh, qu'il avait fait construire au Kaire, dans la rue Darbel Ouesyr (la rue du Vizir), au-dessous de la citadelle. La vindicte publique le poursuivit après

sa mort. Le peuple prétendit que, chaque nuit, on entendait le pacha oppresseur gémir dans son tombeau et implorer le pardon de sa tyrannie. Peux ans avant la mort de Khayr-

Beuk-Pachá, était mort le sultan Sélym , auguel avait été décerné le glorieux surnon de Fâtyh-Mesr (conquerant de l'Égypte); et le sultan Souleyman-ben-Sélym, âgé de vingt-six ans, avait succédé à son père, sur le trône ottoman, l'an 926 de l'hégire (2) : ce prince est celui que nos historiens nomment Soliman quoiqu'il soit réellement le deuxième du nom, en comptant Souleyman-ben-Bayazyd (Soliman, fils de Bajazet I\*') qu'ils omettent, et queles écrivains orientaux reconnaissent au nombre des souverains de l'empire ottoman

Pendantson long règne, quidura près d'un demi-siècle, ce prince s'occupa spécialement à consolider sa puissance en Égypte et à coordonner les différentes institutions gouvernementales de cette belle province.

Son pere, le sultan Sélym Ier, avait ébauché le système d'administration et de gouvernement particulièrement

 (1) Cette année a commencé le dimanche pre-iler decembre de l'an 1821 de notre ére.
 (2) Cette année a commencé le vendredi 23. embre de l'an 1519 de notre ère.

institué pour ce pachalyk; mals sa mort, survenue moins de cinq années après sa conquête, l'avait empêché de mettre la dernière main à cette conception importante.

Son fils et son successeur, Souleyman II, compléta son système administratif; et c'est au règne de ce prince qu'il paraît réellement appartenir, ainsi que le code entier des lois organiques

sur l'Égypte.

Tel est oppendant l'effet que produjestes. Les sent les victoires et les conquêtes. Les peuples sont plus frappés de leur éclat que des institutions sociales et administratives, qui pourtant influent bien davantage sur leur manière d'être : les Egyptiens d'aujourd'hui ne se souvien-eut que du sultan Sélgan P; et citent maigre plusieurs révolutions successives, une grande partie les réult encore.

une grande partie les régit encore. Selym I'' avait imaginé de contre-halancer le pouvoir du pachă par celui d'un Divan qui était préside par le gou-verneur lui-même; Souleyman compliqua encore davantage le contre-poids po-litique, en créant deux corps délibérants, l'un le grand Divan, l'autre le petit Divan, ou le Divan proprement dit : il retira la présidence de ces assemblées au pacha, qui v pouvait seulement assister, en se tenant derrière le rideau d'une tribune grillée. Le kuahuá et le defterdar du gouverneur étaient charges de prendre ses ordres avant les délibérations et de lui rendre compte des décisions dont elles avaient été suivies : le pachá n'avait que la mission de sanctionner ces résolutions, et de donner les ordres nécessaires pour qu'elles fussent

Du reste, sa résidence fut désignée dans la citadelle du Kaire, par conséquent sous la main immédiate de l'aghà qui la commandait, et la durée de ses fonctions fut réduite à une année seulemeut, à l'expiration de laquelle elles cessaient de droit, à moins qu'un firman impérial n'en proroged l'exercice.

Le grand Divan conserva le droit exclusif de statuer sur les affaires générales du pays, dont la direction immédiate n'était pas réservée à la Porte Ottomane elle-même. Les membres du grand Divan continuèrent d'être les aghás, les deflerdara, les rouxnâmqua des six oùjags; on y adojunit des deputies detous les corps de l'armée, puis l'émpr-el-haq; le suprême addy du Kaire, les principaux cherykhset cheryfs, les quatre moujlys, cleif des quutre sectes orthodoxes; et des sulémás. Les ordres de la Porte de la commanda de la commanda de la commanda de la surgand Divan; mais lis feliant reçus par le pachá, qui seul avait le droit de convoquer cette assemblée.

En effet, le graud Divan ne teanit pas de saine permanente. Le petti Divan, au contraire; s'assemblait tous les jours, dans le palius du gouverneur : il se composait du dyaphy du pathi, de son defertafre et de son du path de la composait de disparticipate de la composait de la composai

Divan. Aux six odjdqs institutés par Selym 1" Souleymân îl en joignit un septième, ceuid eds Seraksqy (Gircassins), Ce nouveau corps, qui obiint d'être plac étauveau corps, qui obiint d'être plac étaurang, avant l'odjdq des enkicharyéh
(janissires) et celui des azabs, fut
formé des anciens Mamlouks échappés
à la ruine de leur monarchie, qui promirent fidélite au sutan, et demandérent à

importance faisait traiter dans le grand

servir dans ses armées. Les sept odjags ainsi organisés, déjà favorisés par des concessions importantes, formant à la fois la garnison et la caste dominante en Egypte, furent autorisés à s'y fixer par des mariages, qui transmirent à leurs descendants et leurs prérogatives et l'obligation du service militaire. A chaque odjág furent assignés des revenus déterminés, administrés par des effendys, chargés de payer la solde plus ou moins forte, selon l'arme et la nature du service, et d'acquitter les dépenses générales du corps : les affaires de l'odjaq se traitaient dans un Divan, ou conseil d'anciens, composé d'officiers et de quelques sous-officiers de tous les grades. Ce Divan particulier recevait les comptes des effendys, disposait des places inferieures, presentait des sujets au Pachá pour les plus élevées, quand son choix devait être confirmé par ce haut fonctionnaire.

Les odjaglys, qui avaient entrée au

Divan, devaient resider au Kaire, et ne pouvaient exercer aucune charge qui les aurait éloignés du siége de ce conseil. Ils étaient decorés, ainsi que les autres officiers, d'un costume qui variait suivant les grades. La force réunie des odjags fut déter-

minée à 20,000 hommes ; mais ce nombre fut rarement complet : quolque l'Égypte dut être leur station habitnelle, ils n'étaient pas dispensés de former des détachements, qui servaient passagèrement dans les armées et dans les autres provinces de l'empire.

L'odjaq des janissaires, sixieme dans l'ordre hierarchique, fut désigné commo le premier en ligne, pour marcher partout où le sultan jugerait à propos de l'employer; il en resulta que l'Aghà des janissaires devint plutôt le commandant général de l'armée que simple chef de corps; son autorité s'étendit sur toute la milice; et l'odjaq des janissaires devint réellement le premier en force et en prépondérance.

Les douze beys crees par Sélym I" recurent de Souleymán des attributions spéciales et determinées, et furent assimilés pour le rang aux pachás à deux queues : douze autres beys leur furent adjoints, destinés à remplir des missions extraordinaires, ou à remplacer ceux de leurs collègues dont les fonctions expiraient après un an d'exercice. Les douze premiers étaient le Kiahya ou lieutenant du pacha;

Les trois Capytan-Beys, commandants des places maritimes de Suez, de Damiette et d'Alexaudries

Le Desterdar (chancelier):

L'Emyr-el-hag (prince du pélerinage); L'Emyr-él-khaznéh (grand tresorier);

Les cinq gouverneurs des province de Girgéh , Bahyréh , Menoufyéh , Ghar-

byéh et Charqyéh. Le Kiahyá, le Defterdár et l'Émyrél-hag etaient les seuls beys qui entrassent au Divan. Le Desterdar était dépositaire du re-

gistre des propriétés (1). Les titres de possession, conférés au nom du sultan, n'étaient valables qu'après un visa de cet officier, contenant leur inscription sur

son livre. L'Emyr-el-hag, ou Emyr-haggy, por-

tait à la Mekke et à Médine les presents et les aumônes qui y étaient envoyés annuellement au nom du sultan, et protégeait la caravane, qui se joignait à lui pour arriver aux saints fieux avec securité

L'Émur-él-khaznéh (prince du trésor) conduisalt, par terre, à Constantinople, la portion des revenus de l'Égypte, qui devait être versée dans le trésor du sultan, et qui, par cette raison, était désignée plus particulièrement par

le nom de khaznéh (trésor) Les provinces de Qelyoubyéh, de Mansouryeh, de Gyzéh et du Fayoum, etaient gouvernées par des Kachefs, dont l'autorité avait la même étendue et la même durée que celle des Bevs: les actes des uns et des autres devaient être munis du consentement des Tchorbagys et autres odjálygs, qui formaient le Di-

van particulier de la province. Le Kiahyā du pachā, et les Qapytān-Beys de Suez, de Damiette et d'Alexandrie, étaient nommés directement par le sultan, et envoyés de Constantinople. Les autres beys étaient désignés par le Divan, nommés par le pachâ, et confirmes par la Porte-Ottomane.

Les premiers, n'ayant qu'une mission annuelle et spéciale, étaient chaque année rappelés à Constantinople et y perdaient leur titre de Bey. Les seconds le conservaient à perpétulté, parce que leur dignité était inamovible, quoique leurs fonctions, hors celles du Bey Def-

terdar, changeassent toutes les années. Les beys électifs se choisissaient dans l'odjaq des mouteferrequh; mais ils cessaient d'appartenir à cette milice, dès que le choix du Divan les avait élevés à

cette dignité.

La Porte Ottomane s'était réservé le soin de pourvoir au commandement et à la défense de Suez, de Damiette et d'Alexandrie, parce que ces villes étaient situées de maniere à ouvrir l'accès de l'Égypte, defendue sur le reste de ses

(1) Le mot defter ou defter, dont est formé le titre du Defterdar, signifie registre.

frontières par des déserts, ou limitroplie de peuples peu redoutables. Ces villes préservaient le pays de toute invasion dangereuse, en même temps qu'elles assuraient plusieurs entrées aux troupes ottomanes, en eas de révolte: leurs garnisons, renouvelées chaque année, étaient envoyées directement de Constantinople aux trois gouverneurs qui en avaient le commandement.

Quoique ces officiers fussent au nombre des beş, ik n'appartenaient à l'Egypte que par le séjour qu'ils y faisaient et par les subsides qu'ils receient du trésor public pour leur traitement et l'entretien de leurs troupes : sons les autres rapporta, ils étaient étrangers au pachà et au Divan du Kaire, ne reconnaissant que les ordres directs du Divan

de Conatantinople.

Quant aux finances, le sultan Souleumán II se déclara le propriétaire universel du sol entier de l'Égypte; des lors toutes les terres lui appartinrent; maia il en transféra la possession à des cessionnaires usufruitiers, nominés Moullezims, avec le droit de les retrocéder à leur tour. Il s'interdit le droit de révoquer ces concessions; et, en effet, il était rare qu'on en refusât la continuation, soit aux héritiers de ceux qui en avaient joui, soit aux nouveaux cessionnaires auxquels l'usufruit en était transmis par acte authentique. Ainsi, cet ordre de choses avait des avantages à peu près équivalents à ceux de la propriété telle que nous l'entendons.

telic qui fiolis i etteritodis: a colliviatera; concavienti falle mage et la justissame hieriditaire de la plus grande partie de terra ainsi concedese aux moulestims: leurs obligations leur en interdissient eleur polisiatone; leur en interdissient esperante eleur polisiatone; leur en interdissient eleur polisianes. En cas demort sans hieriteris, soit d'un fellah, soit d'un mouletain, et determinate un mouletain, et des un paysan revenient au mouletain, qui devait les donner à cuttiere au na untre paysan, et le domaine du mouletain decede finisit reductiver au un autre paysan, et le domaine du mouletain decede finisit reductiver au matre paysan, et le domaine du mouletain decede finisit reductiver au matre paysan, et le domaine du mouletain qui le concelait au matre fedudataire.

L'impôt était dù à la fois par le fellah cultivateur et par le moultezim feudataire, et payé par l'un et par l'autre, soit en numéraire, soit en nature : le manque de paiement exposait l'un à l'expulsion de son fermage, l'autre au retour au fisc du domaine dont il était donataire.

Mais comme, malgré la renonciation du sultan à la reprise arbitraire de ces lifes, les prétextes nemanquiaient pas aux agents du fise et aux gouverneurs pour des expropriations extortionaires, les feudataires avaient un droit dont ils se servaient pour conserver indéfiniment à leur postérité la jouissance usufruitière du fief qui leur avait été concedé.

Ce droit consistait à pouvoir léguer, soit à leur mort, soit de leur vivant, leurs titres de concessionnaires à une mosquée, ou à un autre établissement de pièté ou de bienfaisance : les biens ainsi cédés prenaient le nom de Ouagfs, et l'acte de cession atipulait dans quelle proprion les recuis en aeraient partagies, entre le naveaux cessionnaire et le criterie de la convent cessionnaire de l'acte priété était irrévocablement à l'abri des usurpations du fise et de toute espèce d'avanie.

Ce n'avaitété qu'avec beaucoup de travaux et de recherches que l'on avait pu parvenir à fixer la quotité et la répartition des impôts : les archives du gouvernement manilouk avaient été brûlées par les vaincus eux-mêmes; l'infortuné l'ouman-Bay, dans aei longues conférences, n'avait pu donner aucune instruction sur les détails, et Sélym 1" avait têché

d'y aupplier par des renseignements puisés elez les agents de l'aucienne administration; il n'avait pu consaître les produits qu'en contraignant les officiers publics, qui remettaient à chaque contribuable la note de cequ'il devait payer, à livrer le duplicata de leurs opérations financières.

Cependont les notions obtenues par

Cepenains (es notions obtenties par exte measure n'avaient pas fourni tous cette measure n'avaient pas fourni tous le sultan Souleyanén II ordonna une enquête générale et un recensement par provinces, villes et villages; chaque territoire fut subdivisée en frections appélées gyrafa, évaluées auvant le genre de culture dont cheaune et sit suscepmens en fut jamais entièrement achèvé; et, dans presque touter les provinces, il resta des propriétés et des villages entiers dont les dimensions et la superficie imposable sont encore de nos jours inconnues au gouvernement.

Ces détails si nombreux d'un système complet d'administration, soit politique, soit financière, ne furent pas determinés et organisés en un seul bloe; ils occupèrent le règne entier de Souleyman II, et furent progressivement mis à exécution par les quatorze pachàs qui se succèdèrent sous ce sultan.

Le premier qu'il nomma pour gouverner l'Egypte, après la mort de Khayr-Beyk-Pachd, fut Moustafa-Pachd, qui entra en possession le 6 du mois de Dou-l-Hagéh de l'an 926 de l'hégire (28 octobre de l'an 1520 de notre ère), et ne conserva son gouvernement que neuf mois et vingt-cinq jours.

Il eut ponr successeur Ahmed-Pacha: mais le gouvernement de celui-ci se termina par une catastrophe : il avait pour ennemi le grand vizir Ibrahum-Pacha. L'an 930 de l'hégire (1), ce ministre écrivit secrétement aux émirs du Kaire d'assassiner Ahmed-Pacha; et les missives tombérent entre les mains de celui-ci. Il assembla ceux que désignaient les lettres du vizir, leur montra les dépêches impériales, sans leur en faire la lecture. en leur annoncant qu'elles contenaient l'ordre de les mettre eux-mêmes à mort. Ils furent contraints de se soumettre aux prétendus ordres, qui furent sur-lechamp exécutés.

Aussitòt Ahmed-Pachá, bien assuré que son ennem in e' sen tiendrait pas à cette première teutative, ne vit de chance de sécurit é pour sa tête que dans une révolte ouverte; il se déclara done indépendant, fit proclamer son nom aux prières publiques et battre monnaie à son coin. Dès lors satyrannie ne consut plus de bornes; il confisqua les propriées des uns, emprisonna les autres, et souleva tous les esprits par ses vexations et sa crusuité.

Ces excès amenèrent eux-mêmes leur terme; pendant qu'il était au boin, deux des prineipaux émirs qu'il avait incarcèrés, Djahem-él-Hamzaouy et Mahmoud-Deyk, brisérent les portes de leur prison, arborerent le drapeau du sultan, (Il Celle ample a compredie maril in po-

Ceite année a commencé le mardi 10 novembre de l'an 1523 de l'ère chrétienne.

et, appelant le peuple à leur aide, ils coururent attaquer le paché. Il rénsit pourtant à se soustraire à leur fureur, en s'évadant par la terrasse du bain, et à se réfugier chez un cheykh arabede la province de Charqyéh, nommé Ehn-Baqar.

Poursuivi et livré à ses ennemis, Ahmed-Pachá fut décapité, et sa tête fut exposée sur la porte Báb-él-Zouyléh (1), puis envoyée à Constantinople.

Pour remplacer le pacha rebelle, le sultan envoya, l'an 931 de l'hégire (2). Oassem-Pacha; mais, en même temps, il renouvela le système, déià employé par les anciens khalyfes, de ne laisser que peu de temps en place des fonctionnaires dont la prolongation de pouvoir pouvait faire naître les désirs ambitieux et en faciliter l'exécution. Qassem-Pacha ne resta en Égypte que neuf mois et quatorze jours. Il fut remplacé, l'an 932 de l'hegire (3), par Ibrahym Pachá, qui, malgré sa bonne administration, le fut lui-même environ trois mois après. A peine avait-il eu le temps de faire quelques bons réglements sur la police des troupes, et l'organisation du Divan, qu'il vit arriver pour lui succeder, Souleymán-Pachá, l'an 933 de l'hégire (4). Ce pachă, qui jouissait de la faveur par-

ticulier du aultim, conserva le gouvernement du Naire pendant neuf neet onze mois; puis ilen fur terir par le sultan, l'an 941 de l'hégir (e), pour l'et me à la fète d'une expédition contre la Perse et les Indes, Pendant son administration, il avait fait élever au Kaire plusieurs constructions remarquables, entre autres la mosquée appelée Gamé-Saryéh, ou Charyéh, à la citadelle.

Charyéh, à la citadelle.

En son absence, Hasraf-Pachá fut chargé d'administrer l'Égypte pendant un au et dix mois; Souleyman-Pachá, de retour de son expedition, reprit alors son

<sup>(1)</sup> La même porte intérieure du Kaire qui avait été soulliée par le supplice du malheureux Toumán-Boy, et ou antérieurement avaient été exposées les têtes des chevailers croises victimes de la déroute de Mansournh (la Massourn).

soure).
(2) L'ette année a commencé le samedi 29 octobre de l'an 1021 de l'ère chrétienne.
(3) L'ette année a commencé le mercredi 18 octobre de l'an 1620 de l'ère chrétienne.

<sup>(3)</sup> Cellé anner a commercir e meta-sus so octoire de l'an 1530 de l'ère chrétienne. (4) Cette annér a commencé le lundi 8 octobre de l'an 1530 de Frer chrétienne. (5) Cette anner a commencé le lundi 13 juillet de l'an 1531 de sotre ère.

gouvernement, et le garda encore un an et environ eing mois.

Il le céda, l'an 945 de l'hégire (1), à Dáoud-Pacha, qui s'y maintint onze années et huit mois. Élevé dans le palais de Constantinople, et quittant pour le gouvernement de l'Égypte la place éminente de Khazendar (grand trésorier) du sultan, ce pachá fut un homme plein de douceur, de générosité et denoblesse; il aimait et protégeait les savants, aimait lui-même l'étude, qu'il préférait aux plaisirs et aux divertissements, et s'appliquait à la lecture des livres arabes, dont il amassa un très-grand nombre : outre ceux qu'il achetait, il employait un grand nombre d'écrivains à copier ceux qu'il ne pouvait acquérir, et se forma ainsi une bibliothèque considérable : sous son gouvernement, le peuple fut heureux, et on ne vit ni exactions ni injustices.

Il mourut au Kaire , l'an 956 de l'hégire (2), et eut pour successeur Aly-Pacha: cegouverneur construisit ou répara prusieurs édifices publics, tant au Kaire qu'à Faouch et à Rosette (3); son administration paternelle le fit chérir du peuple. Cependant, maigrécela, et peut-être pour cette raison même, il fut déposé par le Divan de Constantinople, après un gouvernement de quatre ans et six mois

Mohammed-Pacha le remplaça, l'an 961 de l'hégire (4), et, pendant trois années, mérita toute la haine de ses administrés. Le mécontentement devint tel, qu'il fut destitué, rappelé à Constantinople, pour rendre compte de sa gestion, et mis à mort, par l'ordre du sultan Souleyman II, l'an 963 del'hégire (5).

Les historiens turks nous ont conservé la correspondance officielle du sultan avec ce pacha; nous citerons ici quelques extraits de ces instructions; ils feront connaître en partie quels étaient les devoirs et les fonctions des vice-rois d'F-

Toi, Mohammed-Pacha, mon vizir, qui as la garde du Kaire et la défense · de l'Égypte, à l'arrivée de mon Khatt-« Chéryf (1), accompagné de félicité, « qu'il tesoit notoire que tu dois envoyer, « tous les ans, aux pieds de notre étrier impérial (2), la somme de 600,000
 piastres pour le Khaznéh annuel de
 ton pachalyk; s'il t'est difficile de « trouver des espèces d'or, nous con-« descendons à ce que tu soldes une « partie en piastres et même en pa-« rats (3). Cinq cents hommes de nos « Odjáqs seront employés à l'escorte « dudit trésor, et cinq cents autres ac-« compagneront les nobles pèlerins qui « vont à la Mekke...... »

« Pour la guerre que je suis contraint « de faire, tu cholsiras, dans la milice « du Kaire, douze centssoldats, vaillants a et guerriers, que tu nous enverras, « sous le commandement d'un émir, qui « réunisse à l'expérience le conrage et « les talents militaires; tn en seras res-« ponsable..... »

« Souviens-toi que tu dois avec dili-« gence apporter tous tes soins à la re-« cette des sommes qui doivent rentrer « dans mon trésor impérial, et veiller à « ce que l'envoi en soit fait aux époques « fixées..... »

« Conserve et défends bien mes « États; ne souffre point qu'on moleste · mes sujets, termine leurs différends: « retiens dans le devoir et gouverne « avec sévérité les milices d'Egypte, en

(1) Cette année a commencé le jeudi 20 mai de l'an 1538 de notre ère. (2) Cette année a commencé le hundi 30 Janvier de l'ao 1549 de potre ère

vier de l'un 116 ni e notre rec.

(3) D'exemple de openhá intuit par planéurs des hauts fonctionnaires de l'Esg pie 1 un d'eux, l'entre copén, l'in 16 un 16

(4) Cette annee a commencé le jeudi 7 décem-bre de l'an 1553 de notre ère. (5) Cette année a commencé le samedi 16 no-vembre de l'an 1555 de notre ère.

(1) Les mots Khatt-Chéry/ signifient littéra-lement écriture noble; on désigne spécialement par ce titre les rescrits impériaux et les autres actes énanés du suttan lui-même.

(2) Par cette phrase, l'étrier impérial (ri-knb-sultany), ou l'étrier auguste (rikab-hou-mayoun), ou désigne l'antorité personnelle du sultan, comme notre mot trone, pris d'une manière tigarée.

manuere aguree.

(3) Le parat, que l'on nomme aussi médin, est la plus potite monnale d'argent employee dans l'Orient : pendant noire expédition d'E-gypte il faliait i su de cre piécettes pour équivaloir à une plastre forte d'Espagne : maintenant il en faut soo pour cette même vaieur.

a punissant leurs officiers, quand ils le « méritent..... « Ne néglige pas surtout d'envoyer au

temps fixe à l'honorable ville de la « Mekke les redevances et les aumônes ; « et veille à ce que les pauvres à qui ces

secours sont destines, ne manquent d'aucune des choses nécessaires, et n'éprouvent aucune souffrance ..... »

« Chasse loin de toi l'assoupissement et le repos, t'appliquant de toutes tes « forces à l'exécutiou de mes comman-

dements: conforme-toi à ma suprême volonté; je jugerai du dévouement que « tu mettras à mon service, et du soin « que tu prendras de n'être ni négli-

a gent, ni prevaricateur ...... etc. = Après Mohammed-Pachà vint Iskander-Pacha, qui gouverna l'Égypte pendant trois ans et trois mois et denii; puis, l'an 968 de l'hégire (1), Aly-Pachā, sur-nommé él-Khadem (2), qui, après seize mois, céda la place à Moustafa-

Pachá, second du nom, l'an 969 de l'hégire (3); puis, l'an 971 de l'hégire (4), un autre Aly-Pacha, distingue par le double surnom de él-Soufy et de Kiloun, qui gouverna l'Egypte pendant

deux ans et trois mois.

Aly-Pacha-el-Soufy avait été précédemment gouverneur du pachalyk de Baglidad; il amena avec lui quelques habitants d'Alep, qu'il chargea de la recette des revenus publics et de leur versement au trésor impérial; il leur concéda aussi l'entreprise de la fabrication des espèces monnayées : comprenant ses intentions, ces administrateurs frustrèrent le trésor d'une partie de ses rentrées, et altérérent considérablement le titre et le poids des monnaies. Sous ce gouvernement, la police intérieure et extérieure du Kaire n'était pas mieux surveillée que les détails d'administration. Des brigands étaient maltres de tous les abords du Kairc : ils osaient même pénétrer jusqu'à la mosquee él-Abyad

(1) Cette année a commencé le dimanche 23 septembre de l'an 1500 de souleur, domestique, (3) Khadem signifie serviteur, domestique, et ne doit pas être confondu avec le moi Abd. et ne doit pas être confondu avec le moi Abd.

et ne doit pas être confondu avec te moi Abd, qui signitie reclare. Le litre de Radein se donne ordinairement à ceux qui sont em-ployes dans la domesticité du sérait limpériai. (3) Cette année à commencé le jeudi 11 sep-tembre de l'an 1881 de tére chréilenne. (4) Cette année à commencé le samedi 21

aout de l'an 1864 de notre ère.

(la mosquée Blanche), et l'on fut contraint de construire une mnraîlle, de-puis le pont él-Hageb (le pont du Chambellan) jusqu'à cette mosquée pour la garantir d'un second pillage.

Au mois de Chaouâl de l'an 973 de l'hégire (1), Aly-Pacha-el-Soufy fut rem-place par Mahmoud-Pacha, qui fut le dernier du règne du sultan Soulevmán II.

Ce pachá vint de Constantinople avec un grand cortége, et recut de nombreux présents, dans sa route d'Alexandrie au Kaire. A son arrivée dans cette ville, il y trouva l'émir Mohammed-ben-Omar, intendant du Sayd, qui était venu an-devant de lui, sur une grande barque remplie de présents de toute espèce, et chargée de cinquante mille pièces d'or. Le pacha recut ses présents, puis le fit étrangler en sortant de son audience, et s'empara de tout ce qu'il possedait. Il fit perir du même genre de mort le qady Youssouf-el-Ebady, qui n'était pas venu au-devant de lui avec les autres émirs, et ne lui avait offert aucun présent.

Le reste de la conduite de Mahmoud-Pachá fut digne d'un tel début. Les ersonnages les plus distingués du Kairé furent victimes de ses cruantes et de son avarice cupide. Toujours accompagné du Sou-Bachy (chef des exécuteurs), il lui indiquait par un signe de main, sans parler, ceux qu'il destinait à la mort, et le genre de supplice qu'ils devalent subir.

L'émir Ibrahym , Defterdar , et qui était revêtu des fonctions d'émyr él-hag (prince du pèlerinage), étant mort, le 3 du mois de Regeb de l'an 974 (2) de l'hegire (14 janvier 1567), le pachà s'empara de toutes ses richesses, de ses esclaves, de sa maison, où il trouva cent mille pièces d'or, qu'il employa sur-le-champ compléter le Khaznéh qu'il envoyait à Constantinople, avec de riches présents pour le sultan et ses ministres.

Mais, pendant qu'il attendait l'effet favorable de ces présents et de la protection des grands de la cour ottomane. la haine publique, portée à son comble au

<sup>(</sup>I) Cette année a commencé te dimanche 29 juillet de l'an 1565 de l'ere chrétienne. luillet de l'an 1566 de noire ère.

Kaire par les excès de sa tyrannie, éclata tout à coup, et mit fin à la fois à

ses crimes et à sa vie.

Lemercredi, dernier jour du mois de Gemady-él-Aouel, de l'an 975 (1) de l'hégire (5 décembre 1567), comme il paraissait en public, au milieu de son cortège ordinaire, un assassin, aposté, suivant quelques récits, par les émirs Hamzah-Beyk et Mamay Beyk, le blessa mortellement sous l'aisselle gauche, d'un coup de mousquet, dans une rue étroite, entre deux murs de jardins. L'auteur du meurtre ne put être découvert ; mais on décapita deux fellalis innocents, trouvés dans l'un des deux jardins, et qui avaient entendu le coup, sans voir l'assassin : l'épouvante se mit dans la ville, dont les habitants craignaient de voir cet attentat devenir le prétexte de vexations et de cruautés nouvelles. Les boutiques se fermèrent, mais les émirs et les Sandjags calmèrent ces frayeurs, que dissipa bientôt entièrement la nouvelle de la mort du pachă, qui fut inhumé sur la place de Roumelyéh.

L'année précédente, au mois de Safar de l'an 974 de l'hégire (1566), le sultan Souleymán II était mort à l'âge de soixants-quatorze aus, après un règne de quarants-huit années (2): il avait eu pour successeur son fils Sélym-Cháh (Sélim II), qui fut proclame le 9 du mois de Raby-ël-Aouel suivant, et qui règna seulement huit aus cinq mois et dix-

neuf jours.

A la nouvelle de la mort de Mahmoud-Pacha, ce sultan fit passer Sinan-Pacha du gouvernement d'Alep à celui

(4) Cette année a commencé le mardi 8 juliiet de l'an 1857 de Fere récrétieme.
(2) Monnaie du sultan Souleymén II, frappée à Constantinopie avez la chai de l'an 921 de l'hégire (1890 de notre ere). Il rel important de remane porteni, non la date de l'année de leur fabrication, mais, pendant tout le regne d'un prince, ceile de son avienement au trive.



de l'Égypte : le pachá n'y resta que neuf mois, ayant éte nommé par Sélym II pour commander l'armée envoyée par e prince dans l'Yémen. Lorsqu'il eut falt tous les préparatifs nécessaires pour ecte expédition, il partit du Kaire, le 4 du mois de Chaoudf de l'an 976 (1) de Hisgire (23 mars 1569), accompagné de Hanzah-Beyk, de Mamdy-Beyk et de plusieurs autres des principaux emirs de

l'Égypte.

L'Action son absence, qui dura deux aus et quatre mois, l'Egypte luf gouvernée par Teherheas-tehander-Pachal. Ce gouverneux sut, pendant sa cout administration, mériter l'affection des peuples; son gouverneument fur dellement paternel : il déchargea des impositions les paures, les infirmes, les tropiés, et la plus grande partie des cultives les sciences, qu'il encouragea et cultiver les sciences, qu'il encouragea et protégea de tout son pouvoir. Sindan-Pacha Conduisir les sciences qu'il encouragea et protégea de tout son pouvoir.

tion avec habileté et sagesse; et , après avoir achevé heureusement la conquête de l'Yemen, il revint triomphant en Égypte : il reprit alors possession de son gouvernement, le 1er du mois de Safar de l'an 979 (2) de l'hégire (25 juin 1571), et l'occupa jusqu'au mois de Dou-l-Hagéh de l'an 980 (3) de l'hégire (avril 1573). Pendant son administration, ce pachá entreprit des ouvrages importants et utiles : Alexandrie lui dut le recreusement et la réparation de son canal, une mosquée, un marché, des bains, etc. A Boulag il construisit aussi un marche, des okels, des karavansérays, et la grande mosquée qui porte encore son nom (4)

Housségn-Pachá succéda à Sindar-Pachá et conserva son pachalyk pendant un an et neul mois : il se montro renpil d'accellentes qualités, affectionné aux gens de lettres, d'un caractère doux et modeste, éloigné de toute-cruauté. S'il est quelque reproche à lui faire, c'est plutot d'avoir manqué de sévérité; car, de son temps, des troupes de brigands se

ai de l'au 1571 de notre ère. (3) Cette année a commencé la mercredi 14

mai de l'an 1572 de notre ère.

<sup>(1)</sup> Celle année a commencé le samedi 26 juin de l'au 1568 de l'ere chrétienne. (2) Celle année a commencé le samedi 26 mai de l'au 1571 de notre ère.

répandirent en grand nombre dans toute l'Egypte, et, encourages par l'impunité, y commirent beaucoup de ra-

Pendant qu'il gouvernait l'Égypte, Constantinople avait vu mourir son sultan, Sélym II (1), le 28 du mois de Chaabản de l'an 982 de l'hégire (2) : le 10 du mois de Ramaddân suivant (24 décembre 1574), son fils Mourad-Khan (Amurat III) avait été inauguré sur le trône

Aussitôt après son avénement, le nouveau sultan remplaça le pachă Hous-seyn par Messyh-Pachā, qui avait été Khazendar (grand trésorier) du sultan Sélym II, et qui gouverna l'Égypte pendant cinq sas et cinq mois et demi; son premier soin fut de réprimer les brigandages; il mit à poursuivre les malfaiteurs une rigueur conforme à son caractère, naturellement dur et sanguinaire : en cinq ans dix mille brigands furent décapités; mais aussi la sureté publique fut retablie.

Du reste, il s'occupa avec zèle de l'amélioration du sort de ses administrés; il refusa tous les présents qu'il avait été d'usage d'offrir à ses prédécesseurs, et fit construire, près de la porte du faubourg de Qarafah, une grande mosquée avec un collège, sppelé de son nom él-Messuéh, en faveur du cheykh Nour-éd-dyn-él-Qara-Jy, auquel il donna, tant pour lui que pour ses descendants, l'intendance de cet établissement, et la libre disposition du revenu des biens dont il l'avait doté.

Il introduisit des innovations remarquables dans la contexture des actes, et preserivit aux Kâtebs (greffiers) de commencer dorénavant les ordonnances et les jugements par la formule suivante :

Monnale du sultan Sélym II ébn-Son-leyman, frappie à Alep, avec la date de l'au 971 de l'hégire (1566 de notre ère).



avrii de l'an 1574 de l'ère chrétienne.

« Louange à Dieu: salut et paix à notre « Prophète, à ses descendants et à tous ses compagnons. Tous les fidèles sont « frères : entretenez la paix et l'union

« entre vos frères , et craignez Dieu... » L'an 988 de l'hégire (1), à Messyh-Pacha succéda Hassan-Pacha-él-Khadem, qui avait été auparavant Khazendar du sultan Mourad III. Il ne s'occupa, pendant son administration, qu'à amas-

serde grandes richesses, par toutes sortes de voies, et rétablit les redevances des présents, abolies par son prédécesseur. Il gouverna l'Égypte pendant deux aus et dix mois : et , guand il quitta son pachalyk, il sortit secrètement du Kaire par la Porte des Tombeaux, n'osant se montrer au peuple, dont il redoutait la vengeance.

Il fut remplacé, l'an 991 de l'hégire (2), par Ibrahym-Pacha, deuxième du nom : celui-ci, dès son arrivée su Kaire, s'occupa d'une recherche exacte des concussions de son prédécesseur, et nomma un officier special, qu'il placa dans la mosquée du sultan Faraq-ben-Barqouq, pour y recevoir les plaintes de ceux qui avaient été opprimés. Ces informations commencerent le 10 du mois de Regeb de l'an 991, et durèrent usgu'à la fin du mois de Ramaddân de la même année (trois mois); elles revélèrent des avanies et des concussions sans nombre, et l'on vérifia même que Hassan-Pachá avait fait enlever des greniers publics cent mille quatre cent quarante deux ardebs de blé, qu'il avait fait vendre à son profit. Le procès-verbal d'enquête, accompagné des pièces au-

thentiques, fut adresse aussitôt au sultan, qui fit étrangler le pachá prévaricateur, à son retour en Roumélie. thrahym-Pacha parcourut ensuite l'Égypte entière, jusqu'à l'extremite du Sayd, pour verifier par lui-même l'état des diverses provinces; il visita aussi, dans le désert, le puits des émeraudes (3),

(1) Cette année a commencé le mercredi 17 février de l'an 1560 de l'ère chrétienn (2) Celte année a commencé le mardi 25 Janvier de l'an 1583 de notre ère.

(3) On donnail ce nom aux mines d'émerau-des siluées dans le désert et exploitées dès la plus haute antiquité : depuis cette époque l'exploitation avait cessé, pendant les troubées qui agiterent continuellement l'Egypte; et l'on avait perdu même tellement la connaissance de ces mines précieuses, qu'on les regardait et en tira une grande quantité; puis, de retour au Kaire, il demanda lui-même son rappel, l'an 992 de l'hégire (1), et fit nommer pour lui succéder Sinán-Pacha, second du nom, qui était alors defterdar (chancelier). Celui-ci n'occupa le pachalyk que pendant six mois et vingt jours : son administration fut totalement différente de celle de son prédécesseur ; il prit la fuite, et quitta en hâte l'Egypte, quand il apprit qu' Aoneys-Pa-cha etait envoye de Constantinople pour faire des recherches contre lui et examiner sa gestion.

Aoueys-Pachá prit possession du gouvernement, l'an de l'hégire 994 (2): c'était un homme sévère et d'une probité exacte. Il avait commencé par être qâdy, puis desterdar de Roumelie, et passa de cette place au pachalyk de l'Egypte, qu'il gouverna pendant cinq ans

cing mois et dix jours.

Il voulut rétablir la discipline dans les troupes; mais elles se soulevèrent contre lui, et vinrent l'attaquer dans le Divan, le 28 du mois de Chaoual de l'an 997 de l'hégire (3). Ces rebelles lui firent souffrir toutes sortes d'insultes, pillèrent son harem; et les ecrivains contemporains remarquent que, parmi les nbjets precieux qu'ils enleverent, était une grande horloge qui indiquait les jours. Ils massacrèrent ensuite le commandant de l'odjāq des tchaouychyéh, l'émir Othman, dévastèrent la maison du qady-él-asker, se saisirent des deux gadys particuliers du Kaire, et leur couperent la tête; puis les boutiques furent mises au pillage; les émirs contraints à prendre la fuite ou à se cacher. Le desordre s'aggrava de plus en plus. En vain le defterdar et quelques emirs essayèrent-ils de ramener les mutins à la soumission; en vain . toueys-Pa-

pendant notre expéditton d'Egypte, la Commis-sion des sciences et arts dédaigna d'en faire la recherche, malgré mes instances réslérées, ap-puyées des textes formels des anciens écrivaius arabes : on sait que, depais, ces mines ont elé retrouvées, et qu'elles sont maintenant exploitées avec succès par Mohammed-Aly-

Pacha. Cette année a commencé le samedi 14 jan-vier de l'an 1581 de notre ère.

(2) Cette année a commencé le lundi 23 dé-mbre de l'an 1885 de notre ére. (3) Cette année a commencé le dimanche 20 novembre de l'an 1688 de noire ère. chá envova-t-il aux nouveaux gádys l'ordre d'obtempérer à toutes leurs demandes : tout cela ne fit qu'augmenter leur insolence ; lls se saisirent des enfants du pachă, comme d'otages, et le pachá se vit obligé de souscrire à tout ce qu'ils exigèrent. Cependant, malgré cette condescendance, l'ordre ne fut pas entièrement rétabli, et les émeutes militaires se renouvelèrent plus d'une fois, sous

les pachás successeurs d'Aqueus. Hafezz - Ahmed - Pacha, surnommé él-Khadem, comme deux de ses prédécesseurs, gouverneur de Chypre, vint remplacer Aoueys · Pachá , l'an 999 de l'hégire (1); il déploya de grands talents dans l'administration, aima et protégen les savants, et fut bienfaisant envers les Indigents : il établit des distributions en faveur des pauvres pélerins de la Mekke; il fit construire à Boulag deux grands okels, plusieurs karavansérays et plusieurs autres maisons, assignant le quart de leur revenu pour être employé à des œuvres de charité. Il gouverna l'Egypte pendant quatre années.

Le 17 du mois de Ramaddân de l'an 1003 (2) de l'hégire (26 mai 1595), le sultan Mohammed-ben-Mourad (Mahotnet III ) succeda à son père Amurat III (3).

 Cette année a commencé le mardi 30 oc-tobre de l'an 1500 de cotre ere. (2) Cette année a commencé le vendredi 16 septembre de l'an 1593 de l'êre chrétienne.

(3) Monnaie du sultan Mouréd-ben-Selym (Amurat III), frapper au Kaire avec la date de l'an 982 de l'hégire (1574 de noire ère L



me sultan, frappée au Kaire, avec la même date.



Peu après son avénement, ce sultan nomma au pachalyk de l'Égypte Qourf-Pacha, qui gouverna pendant un an et huit jours. Il se fit aimer par sa douceur et la libéralité avec laquelle il distribuait des secours abondants aux gens de lettres, aux pauvres et à tous ceux qui avaient recours à as bienfaisance.

seisent recours à sa bleedisance. Él-Sigal-Mohammel-Pacida, qui lui succéda su mois de Chaoudi de l'an 100 de de l'hégire (1), et qui conserva se fonctions pendant deux nas deux mois et ingliotra, se ed istitingua pas moins par la praecion qui in acropia sux de l'abar, et y fonda une distribution journalière de seitlille cuttes, en faveur des pauvres étudiants; il fit sussi répar ret orstoire nommé Hechad-rélou-

Ses soins pour le bien de ses administrés ne purent cependant le préserver d'une catastrophe violente. Au commencement du mois de Régeb de l'an 1006 (2) de l'hégire (février 1598), plusieurs corps de troupes s'insurgèrent en divers endroits de l'Égypte, et se rendi-

rent tumultueusement au Kaire. El Seyd-Mohammed-Pacha était alors à samaison de campagne de Gyzéh, sui-vant la coutume de ses prédécesseurs. Quand il revint au Kaire, quoiqu'il fut accompagné de plusieurs émirs ou sand-jags et d'une escorte nombreuse, les mécontents tirerent sur lui une décliarge de mousqueterie:épouvantés, ses janissaires l'abandonnèrent, et il ne put se sauver qu'avec peine. Les rebelles le tiurent, pendant tout le jour, assiégé dans la maison où il s'était réfugié, exigeant qu'il leur livrat plusieurs officiers, du nombre desquels étaient l'un des principaux émirs, Daly-Mohammed, l'éinir Gélad, exercant les fonctions de Sou-Bachy (grand prevôt), et l'émir Kheder, kachef de Mansourah. Le pachà fit de-mander un délai de trois jours pour sa réponse : - « Dieu jugera entre nous et votre maitre Mohammed-Pachá! » s'écrièrent les révoltés ; puis ils se répandirent dans la ville, ou ils forcerent le

(1) Cette année a commencé le mercredi 6 septembre de l'an 1495 de nobre ère (2) Cette année a commencé le jeudi 14 août de l'an 1497 de l'ère chrétienne. qddy-él-asker, nommé Abd-ér-Raouf-Azab-Zadin, de recevoir l'acte de leurs demandes.

neurs demândes:
neurs demândes:
schaper et se réfujier à le stakelle,
dont il lit fermer les portes terrière iu.
lit same Pende-l'o-skrémy, qui exaçait les fonctions de Bejer-Beyk (gegrante), as Dyra de l'armée, la Dyra de
l'entilissime de l'armée, la Dyra de
térent en vain d'apaiser le tumulte :
l'enim Mohammed-Beyk et Daly-Mohommed furent massacrés, leurs têtes
maisons pilices : puis les pflage et le
maisons pilices : puis les pflage et le
maisons pilices : puis les pflage et le
maisons pilices : puis le flage de
frensifs de la ville et des provinces.

L'effervescence diminua peu à peu, par la lassitude des révoltés; mais les corps militaires conservèrent le même esprit d'insolence et de mutinerie, tant que dura le gouvernement de Seyd-Mohammed-Pachd.

Il fut remplacé par Khéder-Pachá, le 17 du mois de Dou-l-Hagen de cette même année 1006 de l'hégire ( 22 juillet 1598 de notre ère). Khéder-Pacha conserva son gouvernement pendant trois ans et douze jours : ce gouverneur excita le mécontentement des son arrivée au Kaire; un de ses premiers actes fut de retrancher les distributions de blé qui se faisaient aux savants et aux pauvres : ceux-ci se bornèrent à des représentations ; mais les réductions du pacha s'étant aussi portées sur les vivres des milices, elles se rassemblèrent le dimanche 20 du moja de Ramaddân de l'an 1009 (1) de l'hégire (26 mars 1601), présenterent leurs griefs au qu'dy-él-asker, et, le mettant à leur tête, marchèrent au Divan. Le Kishya (lieutenant) du pacha et plusieurs autres

émirs furent massacrés; le pachà, effrayè, rétracta toutes ses ordonnances, et les tumultes s'apaisèrent; mais il fut bientôt après destitué par le Divan de Constantinople. Le vizir Aly-Paché, qui était sétahdar (2) du sultan, fut nommé à la place de khéder-Paché. Il était brave.

(1) Cette année a commencé le jeudi 13 julilet de l'an 1600 de l'ère chrétienne. (2) Emir chargé de porter les armes du sullan. C'est un des priocipaux officiers de la Porte Ottomane. Nos voyagens modernes ont travent ce nom en ceiul de selictex.

aimant la guerre; aussi favorisa-t-il les troupes, et il les traita avec indulgence : mais il se plaisait à répandre le sang, et le reste de la population eut à se plaindre de sa sévérité excessive et cruelle. Il ne paraissait pas en publie avec son eortege, qu'il ne fit tuer au moins dix personnes, dans le sang desquelles il faisait passer son cheval. Au fleau de la tyrannie du pachá se joignit bientôt celui de la famine, et une mortalité dont les ravages surpassèrent, suivant les historiens arabes contemporains, tous eeux que.l'Egypte avait jamais éprouvés. L'épouvante générale augmentait encore le mal, et le pachá se vit obligé de défendre d'inhumer publiquement les ca-

Quant à lui, il réussit à se soustraire à la contagion, en abandonnant le Kaire, oui il aisse pour gayanne qui vi moure di la contagion, en appear de la contagion de la conta

Ce remplacement fut occasionné par la mort de Mohammed III (1), arrivée le 16 du mois de Régeb de l'an 1012 (2) de l'Inégire (20 décembre 1603).

(1) Monnaie du suitan Mohammed-ben-Monrdd Mahomet III ), frappée au Kaire, avec la date de l'an 1963 de l'bégire (1594 de notre ére).



Autre monnaie du même prince, frappée) la même date à Damas.



juin de l'an 1603 de l'ère chrétienne.

Le lendemain, fut inauguré son fils Ahmed-ben-Mohammed, que nos historiens nomment Achmet 1er.

Un des premiers aetes du nouveau sultan fut de nommer à la vice-royauté d'Egypte le vizir *Ibrahym-Pacha*. Le gouvernement de ce pachâ dura

Lé gouvernement de ce paeld durs pui, et il fut termin par mecatast rophe que et l'auternim par mecatast rophe il avait formé le dessein de réprimer les demandes insolente des troupes; mais cette testative ne fit qui berevirer l'aucette testative ne fit qui berevirer l'audreit 20 du mois de Raby-ét-Thông de roit 20 du mois de Raby-ét-Thông testative de Raby-ét-Thông testative de Raby-ét-Thông sur le casal d' Aros-ét-med/d. Aussistiv sur le casal d'aros-ét-med/d. Aussistiv sur le

à tier le gouverneur.

Le lendemin matin, les milices vinrent se poster à Boulda, pour attendre
pendrà son retour; puis, elles qui
les de le pachà son retour; puis, elles qui
lean de Doulad, où il était retire. A la
nouvelle de ces mouverneurs, les sondjdas qui accompagnaient thrahym-rachá lui conselliernt de s'embeliernt de s'embeliernt
avant l'arrivée des séditieux. Se fiant
ra l'appul des emirs et sur une garde
te man l'appul des emirs et sur une garde
te frereçants qui l'avaient suivi, le pachà
réfrereçants qui l'avaient suivi, le pachà
réfissa de se rendre à cet avis.

Bientôt les troupes mutinées arrivent et entourent le château de toutes parts. Quinze spahys y entrent le cimeterre à la main : « Oue voulez-vous ? leur dit a thrahum-Pacha: n'avez-vous pas « recu de moi votre paye et la gratifi-· cation ordinaire pour mon installa-\* tion? Oue demandez-vous donc? \* « - Rien , répondirent-ils ; nous ne « voulons que ta tête. » A l'instant un des soldats le frappa de son épée au visage, et les autres, le percant de mille coups, le décapiterent. L'einir Mohammed-ben-Khasraf reprocha aux meurtriers leur crime; il subit le même sort que le pachà; puis ces deux têtes furent ietées à la multitude furieuse qui entourait le château; portées par elle en

(1) Cette année a commencé le dimanche 30 mai de l'au 1604 de notre erc. triouphe, à son retour au Kaire, elles fuent suspendues à la porte Bâd-Zougléh, déjà tant de fois ornée de pareils trophées. Le même jour, l'armée déféra le commandement à Othmân-Beyk, puis, à son refus, au qâdy-êt-asker, Moustafa-Effendy.

Informé du meurtre d'Ibrahym-Pachá, le divan de Constantinople envoya, pour le remplacer, le vizir Mohammed-Pachá-él-Kourdjy, surnommé él-Khadem.

A son arrivée au Kaire, il reçut des ordres émanés de la Porte Ottomane adressés à tous les sandjags, leur prescrivant la recherche de ce qui avait donné lieu aux demandes séditieuses des troupes, et des informations contre les auteurs du meurtre d'Ibrahym-Pachá. Aussitôt les sandjágs s'assemblerent dans la place du Qarameydan, avec la plus grande partie de l'armée. Le pacha, qui était dans la citadelle, envoya chercher les sandjaqs pour leur communiquer ces ordres; mais ils refusérent de se rendre auprès de lui. Cependant les émirs intervinrent, et leur promirent une amnistie entière s'ils livraient les principaux auteurs de l'attentat. Cette remise fut obtenue, et les coupables eurent la tête tranchée dans le Divan-

Ainsi privées de leurs premiers chefs, les milices révoltées cessérent d'être dangereuses; et Mahammed-Pachd ils successivement décapiter deux cents des plus mutinés, pendant les sept mois et neuf jours que dura son gouvernement.

Le vizir Hassan-Pachd lui succéda; celui-ci se montra moins sévère que son prédécesseur, et usa toujours de beaucoup de ménagements avec les troupes, à cause de son fils, qui était beylerbey de l'armée. Tout fut tranquille sous son gouvernement.

Hasan-Pachd eutpour successeur un vizir nomme Mohammed, somme son prédécesseur. Celui-ci entra en possession du pachalyk d'Égypte le 7 du mois de Safar de l'an 1016 (1) de l'hégire (3 juin 1607), et l'occupa pendant quatre ans quatre mois et douze jours. Ce pachà était un bomme prudent et hable; des son arrivée, il s'occupa de réclahir la paix et la traquillité dans touts l'Egypte : il adoucit le sort des peuples, et les déliras des vexations dont ils étaient depuis longtemps victimes : mais si, par cette administration paternelle, il mérita les veux des populations opprimees, il s'attira en même temps la baine des exactionaires oples de la companyation de la companyave vers la find umois de Chaouil de Vers la find umois de Chaouil de

l'année suivante (janvier 1609), les troupes, soulevées par eux, s'assemblérent au bourg de Seyd-Ahmed-él-Beydaouy, et firent serment de ne pas consentir à l'abolition des contributions illégales dont elles avaient écrasé le pays jusqu'alors. Bien plus, les mutins se choisirent même un chef, qu'ils proclamèrent sultan, nommèrent des vizirs, et partagèrent les départements de l'Égypte, assignant à chacun le canton où il devait exercer ses brigandages. Leurs ravages s'étendirent ainsi dans tout le Delta, et même dans la partie orientale de l'Égypte, jusqu'à Qelyoub. Instruit de ces désordres, Mohammed-Pachà assembla les sandjags, les tchaouchs et les mouteférrequis, et se mit en marche contre les révoltés avec six canons, le samedi 9 du mois de Dou-l-Qadeh de l'an 1017 (1) de l'hégire

( 14 février 1609). L'armée, renforcée par plusieurs cheykbs des tribus arabes, campa la nuit suivante à Birket-el-Hag, et le lendemain elle atteignit les rebelles à el-Khangah. Le feu de l'artillerie et le nombre considérable des troupes qui les attaquaient, saisirent d'épouvante les milices révoltées, et les porterent à demander à capituler. Pour première condition, le pachá exigea qu'on lui livrát le sultan et les principaux chefs rebelles, promettant, à ce prix, de recevoir le reste des milices à discrétion. Les chefs furent livrés au nombre de soixantetreize et décapités sur-le-champ. Le reste des rebelles fut désarmé et disersé : mais tous ceux qui furent sais furent mis à mort, et il en périt de cette manière un grand nombre.

Enfin le qady-él-asker, Mohammed-Effendy, surnommé Bakhti-zadéh, (1) Cette année a commencé le jeudi 17 avril

de l'an 1606 de notre ere.

<sup>(</sup>I) Cette année a commencé le samedi 28 avril de l'an 1607 de l'ère chrétienne.

ému de ces massaeres journaliers, conseilla au pachă de déporter dans l'Yémen ceux qui seraient désormais arrêtés. Le pachà se rendit à cet avis, et les exé-

cutions sangiantes cessèrent. Débarrassé de cette affaire, Moham-

med-Pacha s'occups de l'amélioration de l'administration financière : il examina les pensions payées par le trésor, et supprima toutes celles qui n'étaient pas fondées sur des titres valables : à l'égard des contributions, il défendit qu'on suivit jes rôles dressés du temps des Mamiouks-Circassiens, et enjoignit de se conformer à ceux qui avaient été établis l'an 932 de l'hégire (1525), sous ies sultans ottomans. Il régla ensuite avec la pius grande équité les taxes des divers départements, et, dans le versement des contributions en nature, il eut soin de n'exiger de chaque canton que jes denrées qu'il pouvait le plus aisément fournir. Si un département était surchargé d'une imposition à laquelle il ne pouvait satisfaire, attendu sa pauvreté et la modicité de ses revenus, il l'en déebargeait, et la reportait sur un canton plus riche, dont les charges pouvaient supporter quelque augmentation

Lorsque Mohammed-Pacha quitta l'Égypte, li jouit d'nn honneur que n'a eu depuis lui aucun autre pachă de cette province: il en sortit sans être dépouillé de son titre de gouverneur, et nomma lui-inême pour son qaym-maqam (vicegouverneur) Mohammed-Bey-Haggy.

qui était son defterdar. Il demeura trente jours à Ooubbet-êl-

Adelyéh, sans se mêler du gouvernement, quoiqu'il n'eût pas été destitué; cependant il continua, tout ce temps, d'y distribuer iui-même la paye et les autres rétributions ordinaires.

Son successeur fut Mohammed-Pachá, surnommé él-Soufy : il protégea les savants et les gens de bien, et se conduisit avee une parfaite intégrité. Jamais il ne recut de présents, et ne commit aucune injustice. Cependant on peut lui reprocher sa trop grande faiblesse pour Youssouf, son favori, qui abusa plusieurs fois de la faveur de son maître.

L'an 1022 de l'hégire (1), un corps (i) Cette année a commencé le jeudi 21 fé-vrier de l'an 1613 de l'ère chrétienne.

de troupes de plus de dix mille hommes fut envoyé par ie grand vizir dans l'Yémen, pour y apsiser quelques troubles. Ce corps avant pris route par l'Egypte, le pacha recut ordre de lni fournir la paye nécessaire et de le faire passer dans l'Yémen.

Mais, mandées pour recevoir leur soide, avec l'ordre d'un départ immédiat, ces troupes prétendirent être envoyées en Egypte pour y demenrer, et refuserent d'obeir. Elles prirent pour logements les magasins de la porte Babel-Nasr et les maisons des habitants, que les soidats expulsèrent de leurs domiciles. Toutes les démarches du pschâ pour rappeler les mutins à la soumission furent inutiles : Ils barricadèrent les portes du quartier, fermèrent ls porte de Báb-él-Nasr, et placèrent de l'artillerie sur les tours dont elle est flanquée (1). Le pachà se vit contraint d'aller les assiéger svec tous ies odjāqs, sontenus par quelques canons. L'émir Abedyn-Bey réussit à pénétrer dans i'intérieur des retranehements, par une eiterne du col-lége appelé él-Medresséh-él-Djan-balattyéh (2): alors les rebelles, effrayés, se soumirent, le pachá leur distribus leur paye, montant à plus de quatre-vingts

bourses, et ils sortirent de la ville Peu de temps après, Mohammed-Pachá-él-Soufu fut destitué; il se retira à Qoubbét-él-Adelyéh, et n'en partit que lorsqu'il apprit que son successeur

était arrivé a Alexandrie.

Cétait Ahmed-Pacha, qui avait été defterdår en Egypte. Lorsqu'il fit son entrée au Kaire, svec un cortège magnifique, une pierre jetée d'une insison devant laquelle il passait, tomba sur sa tête, et brisa l'aigrette de son turban. Le coupable découvert avous son erime, et fut mis à mort au lieu même où il l'avait eommis.

Au mois de Moharrem de l'an 1025 (3) de l'hégire (janvier 1616), Ahmed-Pachà recut de Constantinople l'ordre d'envoyer milie hommes des troupes d'Égypte, pour marcher avee l'armée ottomane contre les Persans :

 Voyez la planche 18.
 Aiosi appelé du nom de son fondateur, le soltan mamiouk Dján-balatt.
 Celie année a commencé la mercredi 20 tanvier de l'an 1616 de notre ère,

il les fit partir sous la conduite de Salèh-Bey, qui était alors émyr-él-hag; et cette expédition eut lieu avec tant d'ordre, que les populations n'en souffrirent aucun dommage.

Les corps de troupes marchaient à travers les provinces, sans que les habitants fussent même instruits de leur passage, tandis qu'auparavant cent hommes ne pouvalent traverser un canton, sans qu'il fût dévasté. Cette différence vint du bon ordre et de la discipline qu'il sut faire observer, et de la distribution extraordinaire qu'il fit à ces troupes avant leur départ. En effet, l'armée destinée pour la Perse se réunit à él-Khangah : le pacha s'v rendit et fit defiler les troupes devant lui : il avalt auprès de lui une grande quantité de pieces d'or, et chaque soldat recut une gratification proportionnée à ses besoins : il n'y en eut aucun qui ne recût an moins vingt pièces d'or.

Le gouvernement de Ahmed-Pachlo tid de deux ans dix mois et douz jours; pendant tout le temps de ses fonctions, il ne fit punir du dernier supplier que dix personnes, et cela après des informations juridiques et pour des erimes dignes de mort. Il ne jugenit jamais qu'après l'examen le plus serupuleux et lorsqu'il avait entendu plusieurs fois les moyens des parties.

les moyens des parties.

L'an 1036 de l'hecire (1), le mereredi
23 du mois le Dout-Quéde (12 novembre
23 du mois le Dout-Quéde (12 novembre
24 du mois le Dout-Quéde (12 novembre
24 du mois le Dout-Quéde (12 novembre
25 du mois le Dout-Quéde (12 note), dans le
ment remplage a/hone-L'argiche (12 note), dans le
ment remplage a/hone-L'argiche (12 note), dans le
ment remplage a/hone-L'argiche (12 note), dans le
ment remplage (13 n

Le vizir Moustafà-Pachà ne conserva son pachalyk que quelques mois après la déposition du sultan qui l'avait nommé. Ce pachâ laissait toute l'autorité entre les mains de ses parents, qui sabusaient de la Seitité de son caractère pour le dominer sans réserve; cette conditie produisit dans toute l'armée conditie produisit dans toute l'armée vendred. 7 du mois de Chaoull de l'au client sont de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de cipaux fonctionniers; la plupart de cipaux fonctionniers; la plupart de cipaux fonctionniers; la plupart de ce décordres durierent jusqu'à la destre de l'autre de l'autre

Celui-ci n'occupa ce pachalyk que peudant cinq mois et demi : il était instruit dans les diverses sciences; il accueillit les gens de lettres et les savants, et pendant la durée de son administration il ne fit rien que pour l'avantage de la province qui lui était con-

vernement de l'Egypte.

De son temps l'Égypte fut affliges d'une peste vioente, qui dura deput d'une peste vioente, qui dura deput la fin du mois de Raby-fa-touel de l'an 1028 de l'hégère (1) jusqu'à la fin du mois de Gemady-él-1 jusqu'à la fin define année (de mars à mai 1619) année (de ceux qui périreut de cette matadie étaient entre l'âge de quinze ans et celui de vingt-teing. Le denombrement incomplet des victimes de ce fléau les porta au delà de 635,000.

A Dijafor-Pachá succeda Moustafa-Pachá; il illi arriest et condamer à mott Moustafa-Bey, surnoumé é-Badefy, le principal moteur des troubles, efy, le principal moteur des troubles, efy, le principal moteur des troubles, ment du pachá Moustafa-Le figue; et arries serves, contre un homme que poursaivat la haine publique, fut un sujet de grande joie pour le peuple; et peuple de de l'anche de la principal de la

Le nouveau gouverneur s'empressa

(1) Cette année a commencé le mercredi 19 lécembre de l'an 1618 de notre ère.

<sup>(</sup>i) Celte année a commencé le lundi 9 Janvier de l'an 1617 de l'ere chretienne. (2) Cette année a commencé le vendredi 29 décembre de l'an 1617 de notre ère.

de supprimer toutes les redevances vexatoires qui avaient été établies par son prédécesseur; il manda ensuite tous les marchands qui avaient eu à s'en plaindre; leurs dépositions, et l'aveu même du concussionnaire, révélèrent que ses rapines se montaient à une somme de 33,000 grouches (environ 160,000 francs). Les proces-verbaux authentiques, avec les pièces, en furent envoyés à la Porte Ottomane.

Du temps de Housseyn-Pacha, il y eut une crue du Nil si extraordinaire, que les Égyptiens commencerent à désespérer de voir la fin de l'inondation : elle occasionna une grande disette, qui fut bientôt suivie par les ravages de

la peste.

Housseyn-Pachá fut destitué par le sultan Othmán II, et rappelé à Cons-tantinople; mais avant qu'il y ar-rivât le sultan fut déposé lui-même, le jeudi 8 du mois de Régeb de l'an 1031 (1) de l'hégire ( 19 mai 1622), et le sultan Moustajá la, son predécesseur, fut ré-tabli sur le trône.

Le pachá déposé ne pouvait arriver à la cour ottomane dans un moment plus opportun. Sa disgrâce et sa destitution, sous le règne précédent, devinrent pour lui des titres de faveur auprès du nouveau règne; tous les partis se réunirent pour le porter au poste suprême de grand vizir; il est juste de dire que la manière dont il remplit ces hautes fonctions administratives lui a mérité les éloges unanimes de tous les bistoriens de l'empire otto-

Mohammed-Pacha, que le sultan Othman II avait nominé pour remplacer Housseyn-Pacha, n'arriva dans son gouvernement que précédé par les préventions les plus défavorables; la conduite qu'il avait tenue dans son pachalyk de la Roumélie annonçait assez que les Égyptiens auraient en lui un tyran; heureusement pour eux, le peu de durée de son gouvernement ne lui laissa pas le temps de réaliser ces craintes: deux mois et demi après son installation, son prédécesseur au pachalyk du Kaire, devenu grand vizir, le fit destituer par le sultan Moustafa I".

(I) Celte année a commencé le mardi 18 nore de l'an 1621 de notre ère.

ct Ibrahym-Packá vint le remplacer. Ibrahym-Pachá occupa son gouvernement pendant une année : il sut, par ses ménagements et sa politique, gagner à la fois l'affection des troupes et du peuple. Cette année fut remarquable par la cherté des vivres, et le prix n'en baissa que sous son successeur.

Ibrahym-Pacha, ayant été destitué, s'embarqua pour descendre le Nil, au lieu de voyager par terre, suivant l'usage de ses prédécesseurs ; et Moustafa-Pachá, nommé pour le remplacer, entra en fonction le jeudi 22 du mois de Ra-maddan de l'an 1032 (1) de l'hégire (20 juillet 1623). Les kâtebs du Divan vinrent trouver le nouveau gouverneur, et accusèrent auprès de lui le pachâ déposé d'être redevable de quelques sommes au trésor; des tchaouchs furent expédiés aussitôt apres Ibrahym, qui menaça de les tuer s'ils ne retournaient au Kaire; l'émir Saleh-Bey fut expédié à son tour; mais, au moment où il arrivait à Alexandrie, Ibrahym et ses effets étaient déjà embarqués, et il répondit qu'il allait à Constantinople, et que s'il redevait quelque chose, il le payerait au sultan lui-même. Il mit aussitôt à la voile, malgré quelques décharges de l'artillerie de la tour du Phare, et continua son voyage; quand il arriva à Constantinople, le sultan Moustafá I" venait d'être déposé de nouveau. le lundi 15 du mois de Dou-l-Qadéh, 1032 de l'hégire (11 septembre 1623). Le sultan Mourad (Amurat IV), fils du sultan Ahmed, avait été couronné, et nul ne songea à exercer des poursuites contre Ibrahim-Pacha

Moustafa-Pacha était à peine dans son gouvernement depuis trois mois, lorsque Aly-Pacha fut nommé pour le remplacer : le lundi 15 du mois de Dou-1-Hagéh (9 octobre), on apprit au Kaire cette nouvelle : aussitôt les troupes se rassemblèrent, et se rendirent auprès du qaym-maqam Yssa-Bey, pour lui demander la gratification extraordinaire qui leur était pavée, suivant l'usage, à l'avénement de chaque pacha. Yssa-Bey leur reprocha de renouveler ainsi tous les trois mois leur même demande. - « Pourquoi, répondirent les

(1) Cette année a commencé le samedi 5 noore de l'an 1623 de l'ere chrétienne.

« soldats, le sultan, notre maître, « change-t-il tous les trois mois le gou-« verneur de sa province d'Egypte, au · grand dommage du pays? S'il lui plaisait de nommer tous les jours un · nouveau pachă, nous aussi, tous les

« jours, nous réclamerions la gratifica-. tion qui nous est due. .

Le gaym-magam voulut en vain faire quelques observations; on ne lui répondit que par des injures et des menaces. Tout à coup un cri universel s'éleva de tous les groupes des soldats : « Nous « ne voulons pas d'autre gouverneur « que Moustafa; qu' Aly s'en retourne « au lieu d'où il est venu ! » A l'instant toute l'armée récita la première sourate du Koran, comme un engagement solennel de ne pas se départir de la ré-solution qu'elle venait de prendre, et Moustafà-Pachà fut rétabli dans sa

Moustafá-Pachá fit aussitót des largesses à toutes les troupes, et s'empressa d'écrire au sultan, pour lui demander la confirmation de ce qui venait d'être fait. Ces dépêches étaient accompagnées d'une supplique en sa faveur, rédigée et signée par les ulémâs, les cheykhs et les gâdys du Kaire

Cependant on fut informé de l'arrivée d'Alu-Pacha à Alexandrie : plusieurs kyahyás lui furent aussitöt députés, pour le prévenir que les troupes et les habitants s'accordaient à refuser de le recevoir. Aly accueillit les députés avec quelques égards, et les renvova au Kaire, avec deslettres pleines de flatterie pour les émirs et pour les troupes. L'armée en prit lecture, et, pour toute réponse, réexpédia les mêmes députés, avec la même déclaration, signée des principaux émirs.

En recevant cette confirmation d'un refus formel, Aly-Pacha entra en fureur : il fit saisir et charger de chaînes les députés, qu'il envoya aux prisons de la citadelle d'Alexandrie; mais les troupes qui en composaient la garnison rendirent la liberté aux prisonniers, puis, les mettant à leur tête, coururent attaquer Aly-Pachá, renversèrent ses tentes, et le contraignirent à s'enibarquer sur-le-champ. Le vent contraire l'avant forcé de rentrer dans le port, l'émir Moustafa fit cribler son vaisseau par

les canons du Phare, et depuis ce temps cet émir prit le surnont de Topatan ou de Toptchy, c'est-à-dire le canonnier. Cependant, depuis le départ forcé du

pacha nommé par la Porte Ottomane, on était au Kaire sans nouvelles de Constantinople : des bruits sans fondement commençaient à jeter l'alarme parmi les habitants, lorsqu'enfin, le samedi 20 du mois de Raby-él-fhâny de l'an 1033 (1) de l'hégire (16 février 1624), une lettre, apportée par un pigeon (2), annouça l'arrivée prochaine d'un officier, porteur des décisions suprêmes du sultan.

En effet, quelques jours après, cet officier fit son entrée au Kaire : il fit rassembler les sandjags, les émirs et les principaux officiers en divan général, et en leur présence revêtit solennellement Moustafá - Pachá d'un kaftan d'honneur envoyé par l'empereur ottoman : puis, il donna lecture d'un firman impérial, adressé à l'armée, par lequel le sultan mandait aux troupes « que, « cédant à leurs instances, il daignait se « rendre à leurs désirs, et conservait à « Moustajá-Pachá le gouvernement « de l'Égypte. »

L'année suivante, 1034 de l'hégire (3), il y eut une erne du Nil extraordinaire : on commencait inême à appréhender que les eaux ne se retirassent pas assez tôt pour pouvoir ensemencer les terres : l'inondation était montée jusqu'à vingt-quatre coudées : heureusement la baisse se décida enfin ; elle fiit assez rapide pour qu'on pût ensemencer, et la récolte fut très-abondante.

Mais à peine délivrée de la crainte de la famine, l'Égypte se vit en proie à la peste : elle commença à se manifester avec violence, des les premiers jours du mois de Raby-êl-Aouel de l'an 1035 (4) de l'hegire (décembre 1625). La maladie diminua au commencement du mois de Chaabân (mai 1626); mais elle ne cessa entierement que dans les

<sup>(1)</sup> Cette année a commencé le mercredi 25 octobre de l'an 1623 de l'ère chrétienne. (2) Voyez sur les pigeons employés comme courriers de dépêches, ci-dessus les notes des pages 71 et 139.

a) Cette agnée a commencé le lundt 14 octobre de l'an 1024 de notre ère. 6 Cette année a commence le vendredi 3 octobre de l'an 1625 de notre ère.

premiers jours du mois de Rumsdelde, mail ; A famis, diest les histories e contemporains ; his frageuer n'avait éct si générale; no vorait des virillards plus que contenires apperhender de trois cent mille personnes, et le pachd fut obligé, pour dinnimer la revuer genérale, qui augmentait cacorle les ravages du ficau, de suppriles cris et les pleurs des fenunes, les escribentes des purents et minister les escribentes des purents et minister les escribentes des purents et minister de les russ, sans que la population en fût trop vivenent enur.

Le pachă trouva, dans ce fléan qui décimait les habitants, un moyen de spéculation intéressée : il se déclara l'héritier de tous les gens riches que la peste avait enleves, et s'appropria ainsi des richesses immenses; mais les héritiers spoliés firent entendre leurs plsintes à Constantinople : on n'y avait pas oublié que le Pacha du Kaire v exerçait ses fonctions en dépit des ordres contraires de la Porte Ottomane, et que ses partisans avaient forcé la main au sultan, en arrachant le cousentement impérial à sa conservation dans le pachalyk d'Égypte : l'occasion et le prétexte d'une vengeance se présentaient : le divan s'en empara svec empressement : Moustafá-Pachá fut destitué; son successeur lui fit rendre des comptes tellement rigoureux, que, pour solder les sommes dont on exigea la restitution au trésor, il fut obligé de vendre ses meubles, ses chameaux, ses chevanx, ses esclaves, et quand il revint a Constantinople, l'an 1037 de l'hégire (1), le sultan Mourdd IV le condamna à perdre la tête.

Quoi qu'il en soit, l'exemple d'une résistance ouverte aux décisions du divan ottoman, et d'un consentement arneché par la violeuce au sultan, était donné avec succès, et depuis les émirs et les sandigha du Kaire ne se firent pas faute de suivre cet antecèdent, quand l'occasion s'en présenta pour eux. Aiusi s'etabilit, apres plus d'un siècle écoule, la modification la plus impor-

(i) Cette année a commencé le dimanche 12 septembre de l'an 1627 de notre ere.

## CHAPITRE XVI.

Le successeur de Moustafá-Pachá. qui lui fit rendre des comptes si rigoureus, était le vizir Beyram Pachá, aqui, l'an 1037 de l'hégire (1628), le gouvernement de l'Egypte avait été confié par le sultan Mourad IV : Beyram-Pacha protégea les ulemás; car il aimait les sciences et la littérature; mais il aimait encore plus le gain et les richesses. Ne voulant pas, toutefois, comme ses prédécesseurs, se livrer, pour les acquerir, à des exactions arbitraires et iniques, il fit des cutreprises lucratives, s'occupant de spéculations de commerce sur différentes espèces de marchandises, et jusque sur le savon. Au reste, il sut tenir les troupes dans la soumission, et l'Égypte fut tranquille sous son gouvernement. Lorsque le sultan le rappela à Constantinople, il lui accorda la troisième place de vizir dans le divan.

Il eut pour successeur le vizir Mohammed-Pachá, qui administra avec sagesse et Intelligence: Il mens une vie fort sédentière, et pendant les deux ans de son pachâhk il ne parut que assi fois en politic. Informé du mavais état des affaires de l'Xémen, où la mas-tait des affaires de l'Xémen, où la mas-tait des affaires de l'Xémen, où la mas-tait de l'Amen, où la mas-tait de l'Amen, et l'engage la y envoyer une respétitors, ou conduite de Canaone-ber, qui étant salor autre de l'amen, et l'engage la conduite de Canaone-ber, qui étant salor le superier-belage le salatin approuse l'engage le partier de paché de l'Amen et de lequire-bey de l'armée.

Aussitot Oansou-Bey leva une armée de trente mille hommes, et obtint du pachá d'Égypte de fortes sommes pour leur paye et les frais de l'expédition. Mais des qu'il les eut reçues, il refusa de partir, et ses troupes se mirent à exercer toutes sortes de violences, de meurtres et de brigandages, pillant les habitants et arrétant les vovageurs sur les routes. Heureusement deux mille hommes envoyés de la Roumélie, pour prendre part à l'expédition, vinrent faire cesser ces désordres, et l'émir Djafar-Aghà, qui commandait ce dernier corps, força Qunsou-Bey à l'accompagner dans l'Yémen, au mois de Moliarrem de l'an 1039 (1) de l'hégire (septembre 1629). Sept mois s'étaient à peine écoulés depuis le départ de cette expédition,

Segle tunds extracte - peror country and proper to the pro

Seyd-Massoud, gouverneur de la Mekke, se hâta d'informer de cet événement désastreux le pacifid d'Égypte, qui en donna aussitôt avis au sultan. Monrdd 1V, en réponse à cette dépé-(1) Cette année a comprende le mardl 31

 Cette apnée a commencé le mardi 2 août de l'an 1629 de notre ère. che, charges Mohammed-Pacha de inir retabilir ce qui avait été détruis : et le paché exécuta ces ordres, en faisant transporter d'Egypt à la Mekke, le bois, le fer, le marbre et tous ies untres matérians nécessiries aux réparations. En même temps, il y euroyac des magons et des charpentiers aux réparations. En même temps, il y euroyac des magons et des charpentiers que ge : la dépense, suivant le témoignag et la dépense, suivant le témoignag es cervaius contemporains, séleva à plus de 100,000 grouxhes ( près de 400,000 france de notre monains).

Ce travail fut complètement acheré Fanuée suivante; et les histories orientaux remarquent que depuis l'imâm abé-dé-Méche-ben-Mérouén, quatriene khalyfe de la race des Omniades, aucuu prince à avait et l'honneur de réciditer la Matson de Dieu. « Ce fut, a ajouten-lis, une gloire singulière a ajouten-lis, une gloire singulière veur signalée que le cacorda à whokammet-Puc-Su. «

En l'an 1040 de l'hégire (1), la cred uN il fut très-médiore: ele pre-mier jour du mois cophte Thouth (2), il rétait pas encore à 16 coudes : malgré cette crue insuffisante, on ouvrit néanoins la digue, et le jour mêtue les eaux baissèrent sublitement : il en rèsultu nue grande cherte; mais les sages mesures du gouverneur parvinrent à étoigner la famine.

Cette même année, Mohammed-Pachá fut rappelé à Constantinople; mais le sultan lui témoigna son contentement de son administration, en le nommant à la cinquième place de vizir dans le divan impérial.

Le successeur de Mohammed-Pachá fut le vizir Moustà-Pachá. Le nouveau gouverneur fut reçu avec les témoignages les plus flatteurs par les troupes et par le peuple, et on alla audevant de lui jusqu'à Chobrá; mais à peine installé, il se livra à des exactions cupides et à des exections cupides et à des exections cupides et à des exections cupides.

(1) Cette année a commencé le samedi le aout de l'an 1800 de l'ere chrétienur.
(2) Le mois Thouth est le premier de l'année de piptienne. Le premier de ce mois correspondail au 28 août de notre calendrier, dons les années qui ne suivent pas immédiatement une copite, et pair conséquent le mois de Thouth, commendent le 30 août.

traires. Il faisait couper illégalement et injustement les têtes des personnages les plus recommandables, et contisquait leurs biens à son profit. Nul n'était à l'abri de ses vexations, et il épiait la conduite de tous les gens riches, pour trouver un pretexte de s'emparer de leur fortune.

Au mois de Chaabán de cette même année 1040 de l'hégire (mai 1631), le sultan lui demanda des troupes pour une expédition contre la Perse; Moussá-Pachá donna le commandement de ces troupes à l'émir Keytas-Bey, et frappa snr-le-champ des contributions exorbitantes sur le pays, sous le prétexte de subvenir aux frais de l'expédition: quand les fonds furent rentres entre ses mains, il manda à Keytas-Bey que l'expédition n'aurait pas lieu, et que le trésor d'Égypte était hors d'état d'en soutenir la dépense. A'eutas-Bey fit en vain des remontrances au pachá, qui l'appela à la citadelle du Kaire le jour de la fête des victimes (1), mercredi 9 du mois de Dou-l-Hagen (9 juillet 1631), et l'y fit assassiner par quarante hommes apostes. Les émirs Kanaán-Bey et Aly-Bey survinrent peu après, et, saisis d'horreur à cet attentat, cournrent en instruire les troupes : aussitôt les soldats se réunirent dans la place de Roumelyéh; les sandjågs, les émirs, les gâdys et les principaux officiers s'assemblerent dans la mosquée du sultan Hassan.

Le résultat de leur délibération fut la déposition de Moussá-Pachá et la nomination d'un qaym-maqam pour exercer provisoirement l'autorité, en attendant la décision de la Porte Ottomane; l'émir Hassan-Bey fut élu pour ces hautes fonctions.

Moussá-Pachá s'était hâté d'informer le sultan de cette révolution; mais. de leur côté, les insurgés avaient adressé au divan de Constantinople deux requêtes, l'une en langue turque, signée par les sandiags, les aghas et les premiers officiers militaires; l'autre en arabe souscrite par les qâdys, les cheykhs et les ulémâs. Le sultan, en réponse à ces adresses diverses, destitua Moussá-Pachá, et confirma Hassan-Bey dans ses fonctions

(1) Iyd-tl-Qorbán, ou Iyd-tl-Qarabán : cette fete est aussi appelée le Petil-Beyrám.

provisoires, jusqu'à l'arrivée de Khalyl-Pacha, qu'il veuait de nommer au pachalyk d'Egypte.

Le nouveau gouverneur prit possession au mois de Raby-él-Aouél de l'an 1041 (1) de l'hégire (octobre 1631). Cette même année, il apprit qu'un rassemblement considérable de brigands, sous la conduite d'un chérif, nommé Námy, s'était emparé de la Mekke, et l'avait livrée au pillage. Khalyl-Pachá rassembla aussitôt les milices du Kaire, et les expédia, avec l'émir (dassem-Bey, pour réprimer ces désordres. Les brigands, malgré la résistance la plus opiniâtre, furent taillés en pièces, les chefs des rebelles furent mis à mort, et au mois de Safar de l'an 1042 (2) de l'hégire (août 1632), Qássem-Bey ramena son armée victorieuse au Kaire, où des réjouissances publiques eurent lieu pendant cinq

A ces succès à l'extérieur de l'Égypte, se joignit, sous legouvernement de Khalyl-Pacha, le bonheur intérieur de cette province; la plus grande abondance y régna, et l'ardeb de blé descendit du prix de huit grouches à celui de deux seulement (3). L'administration sage et équitable du pachá concourait a assurer le

bien-être des populations de l'Égypte. Un juif, nommé Yaqoub, exerçuit depuis plus de quinze ans, au Kaire, les fonctions de seráf-báchy (chef des chaugeurs) : il avait su gagner les bonnes graces des differents pachas qui s'étaient succedé, de manière que toutes les places considérables de la finance, ainsi que les principaux emplois administra-tifs de la ville, étaient dans sa main, et les musulmans gémissaient sous le poids de ses odieuses vexations. Résolu à punir ce lleau public, Ahalyl-Pacha résista à toutes les sollicitations des grands, qui le protégeaient, parce qu'il était leur débiteur pour de fortes sommes : instruit des motifs de leurs instances, il leur paya lui-même ce que le juif leur devait, et signa l'arrêt de sa

Quand Khalyl-Pachá quitta son gon-(1) Cetle année a commencé le mercredi 30 Juillel de l'an 1631 de l'ere chrétienne (2) Cette année a commencé le lundi 19 juil-let de l'an 1632 de notre ère.

(3) Voyez sur la valeur de l'ardeb la note de la page 99.

vernement, l'an de l'hégire 1042 (1), les boutiques furent fermées depuis le 22 du mois de Ramaddán (10 avril 1633) jusqu'à la fin de ce même mois; aucun pachá jusqu'alors n'avait recu et émoignage flatteur de la reconnaissance publique.

publique. Personne n'avait été mis à mort sous son gouvernement, sans avoir subi une instruction judicialre et une condamnation legale. Un jour on lui présenta trois voleurs pris en flagrant délit : il ordonna qu'on instruisît le ur procès : un des officiers du divan lui représenta alors que ces sortes d'affaires ne devaient pas être assujetties aux formes ordinaires de la procedure, et qu'il serait plus convenable d'user de son autorité, pour les condamner à mort, sans suivre les lenteurs d'un jugement régulier. Pour toute reponse, Khalyl-Pacha ordonna d'aller faire démolir la maison de cet officier. Celui-ci, étonné, demandant le motif d'un tel ordre : « Comment , lui répondit « le pachă, la destruction de cette mai-« son que tu as bâtie te jette dans le trou-« ble , et Dieu ne serait pas indigné , en « vovant détruire sans formes légales « l'édifice humain que ses mains mêmes a ont élevé. » Cependant Khalyl-Pacha révoqua l'ordre de la démolition,

et, en même temps, ordonna de remettre les trois voleurs en liberté. Ebn-Aby-l-Sorour, qui rapporte cette anecdote, remarque que depuis ce moment la sûrcté la plus grande regna dans la ville, les voleurs qui la devastaient auparavant ayant honte d'abuser de la magnanimite du pachà. Khalyl-Pachá fut nommé par le

sultan gouverneur de la Roumélie, et eut pour successeur au Kaire le vizir Ahmed-Pachā, surnommé el-Kourdiy, qui svait été auparavant revêtu de la dignite d'Émyr-Akhour (grand écuyer du sultan).

Au mois de Safar de l'an 1043 (2) de l'hégire (août 1633), il reçut l'ordre du sultan d'envoyer en Syrie, pour une expédition contre le prince des Druzes, deux mille hommes des troupes d'Egypte, avec cinq mille gondrers (quintaux)

(1) Cette année a commencé le lundi 19 juillet de l'ao 1632 de notre ere. (2) Cette année a commeocé le vendredi 8 juillet de l'an 1633 de l'ère chrétique. de biscuit et quatre mille quintaux de poudre. Puis plus tard, arriva une nouvelle demande de deux mille hommes et de trois mille quintaux de poudre pour l'expédition contre les Persans.

Pour subvenir à ces dépenses, il fallait des fonds considérables, et que ne pouvait fournir l'Égypte; sur la demande de Ahmed-Pacha, le sultan envoya de Constantinople douze mille quintaux de cuivre, destinés à frapper des pièces de billon (felous), mais exigea, en retour, trois cent mille sequins. La fabrication commença, et fut bientôt arrêtée par le manque de bras et la mortalité des ouvriers, causée tant par la fatigue excessive de leurs travaux que par la chaleur extraordinaire de la saison. Embarrassé de l'emploi du euivre qu'il avait reçu , le pachâ assembla les emirs , avec les qâdys des bourgs et des villages; son projet était d'acquitter de ses propres deniers la somme que demandait le sultan, puis de partager le cuivre en petits lingots, et de l'en-voyer vendre dans l'intérieur de l'Afrique, à Tekrour (1) et au pays des Negres (2).

(1) Principale ville de l'Afrique centrale, suivant les géographes arabes : voici ce que je lis sur cette ville, dans la Géographite d'Abderrachyd-d'Abacony, dont J'al rapporte d'Egypte no beau manuecrit :

se s'ille clan autre de Negres relle est considerable el celetie : elle n'est plont enconiderable cletière : elle n'est plont enconiderable cletière : elle n'est plont enconiderable cletière : sa population est en partie
to relle n'est papertien la su manimanta. Les
habitotis sont mu, fant les hommes que les
habitotis sont mu, fant les hommes que les
des musultures, cui sont évelu den manifeau
en plutit d'un long pagne de vingt coudes : les formes des l'obstitus cacheot le
des : les formes des l'obstitus cacheot le
verruleries, r'omies avec des fils et suspendues autoors de leur c'estines.

a devant de leur corps avec des franges de verturleirs, retines avec des ils et suspenversible de l'entre de l'entre de l'entre de 19: En arabe, Beldud-t-Soudha : le giogope de l'entre dependent de l'entre de l'entre de pays à la lougitude de 60° 9, en à la latitude et de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de est borre de anor par le pays des Berberrs; a un midi, par de vastre déserts; il a a son orient l'Apsisain, et à son concondu l's'estimate de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre par la violence de la challent; et le brûler par la violence de la challent; et le colori in ceuse su d'être preparioculaire sadexas de la tele des habitants.

cressive.
 Parmi eux les uns sont musulmans, les
 autres kafres (idolaires). Leur terre pro duit de l'or. On y trouve le rhinoceros, l'elé phant et la girafe.

Malheureusement un des gâdys ouvrit un autre avis : il conseilla d'obliger les habitants du Kaire à recevoir ce cuivre, en paiement des sommes que devait le trésor, et d'en épuiser le reste par une distribution forcee, que chacun d'eux serait contraint à payer comptant : cet avis prévalut; la distribution commenca le 16 du mois de Dou-l-Hagéh de l'an 1043 de l'hégire (13 juin 1634) et ne finit qu'à la fin du mois de Chaaban de l'an 1044 (1) de l'hégire (février 1635). Personne, ni grand ni petit, ne fut exempt de cette exaction financière : on obligea les gens les plus pauvres à recevoir leur part du cuivre, et à en solder la valeur en espèces. Il en résulta une augmentation gépérale de toutes les denrées et une misère excessive

A ces fléaux se joignit, la même aunée, une crue insuffisante du Nil. Cependant, maigré la sécheresse, la recolte fut meilleure que dans des années où les terres avaient été plus arrosées.

Almed-Pachd he tarda pas à être rappelé; en quittant l'Egypte il refusa de rendre ses comptes au trésor, s'en remettant au jugement du sultan; mais à peine fut-il arrivé à Constantinople, qu'il fut accusé de concussion dans l'afiaire des cuivres, et le sultan lui fit couper la tête.

Lévisit Housseyn-Fach fut nomme pour lui succéeric ce nou veu gouverneur se fit promptement détester par l'excés des ra prince et de ses cruautes; non-seilement il s'emparait ann donnagement de tout ce qui était à sa convenance, mais ennere il avait amend aves lui un grand nombre de Druzes, qui commirent toutes sortes chands, effrayés, fermèrent leux boutiques, et tout commerce fut interrompu dans la ville.

Sous le gouvernement de Housseyn Pacha, aucun héritier ne recueillit de

Pachā, aucun héritier ne recueillit de prédécess 
a Dans ce pays sont de grands arbres. Les 
i balliants élabisent leurs cobanes sur les 
a plus élevés, a cause de la multitude 
des émires dont shonde ce terriloire; ils platermites dont shonde ce terriloire; ils platermites dont shonde ce terriloire; ils pla-

e termites dont shoude ce termitore; its placent dans oss cabanes tous leurs effets et leurs aliments pour qu'ils ne sofent point gités

 par ces insceles. »
 (1) Cette sonée a commence le mardi 27 juin de l'an 1634 de notre ère. succession; le gouverneur s'emparaît des biens de tous ceur qui mouraient, quels que fussent le nombre et les droits de leursparents. Il suffisait, pour se vençer d'un ennemi, de le dénoncer au pachà comme coupable d'avoir recueili une ne succession, ou enfoul un trésor ; sur cette seule délation, le dénoncé était mis en prison, et n'en sortoit qu'en payant des sommes considérables.

In ne se passiti pas de jour que Houssyn-Pachd ne parcourità i cheval la ville et ne fit massacere une ou deux personnes si l'youvaltung rand concours de la budia, et la faisiti pour, en messacrant tout ce qui se frouvait sur son passage, hommes et animaux. Pendant al duree de son gouvernement, qui fut d'un an et onze mois, il fit mourir plus de douze centrapersonnes, sans jugement et par capite de ce usue, sans competer, and contra de la contra de la contra de Au reste, il sut blendt se faire crain-

dre des tronpes, et, voulant être tyran lui seul, réprima sévèrement leurs exactions envers les habitants : depuis cette époque, tant qu'il fut en place, on n'entendit plus parler d'aucun brigandage, ni d'aucun vol.

ni d'aucun vol. Le vizir Mohammed-ben-Ahmed fut son successeur. Ce nouveau gouverneur était fils de Ahmed-Pacha, et petitfils d'une fille du sultan Selvm II. Au mois de Chaouál de l'au 1947 (1) de l'hégire (février 1638), Mohammed-Pacha recut ordre d'envoyer quinze cents hommes au sultan pour l'expédition contre Baghdad : cette armée sous le commandement de l'émur-élhag , nommé Qansou-Pachà , se mit en marche au mois de Moharrem de l'an 1048 (2) de l'hégire (juin 1638), et ne eausa aucun dommage sur sa ronte : elle ne rentra en Égypte qu'après la prise de Baghdad, à la fin du mois de Safar

de l'an 1049 (3) de l'hegire (juin 1639). Ce pachá, suivant l'exemple de son prédécesseur, recueillit un grand nombre de riehes successions, à la mort des émirs et des ulémás les plus distin-

(1) Cette année a commencé le mardi 26 mai de l'an 1637 de notre ère. (2) Cette année a commencé le samedi 15 mai de l'an 1638 de notre ère.

mai de l'an 1638 de notre ère.

(3) Cette année a commencé le mercredi 4 mai de l'au 1639 de l'ère chrétienne.

gués; car ll'é emporait de tous ces péritages, et leurs bertiers légitimes, les plus favorisés par lui, pouvaient à peine en obteinir la moité. Il ne se contentait pas de s'emparer du revenu des fondations de s'emparer du revenu des fondations les fermines chargés de recueillir les fonds de ces établissements, et les jeutent dans les fers jusqu'à ce qui's est este payé. Il supprima à son profit les pensions que payit le treior public aux réforme rédoisit un grand mombre de familles à la plus profonde misére.

La mort du sultan Mourad IV (1), arrive le jeuil i du mois de Chaoudi de l'an 1949 de Theigte (9 fevrier 1940) de l'an 1949 de Properto aux l'annaque; en effet, son frère le sultan Ibranque; en effet, son frère le sultan Ibranque de Constantinople, parti disciple de Constantinople de

Mohammet. Pachla craignit d'avoir encouru la dispréc du nouveu sultan, et suspendit pour un temps ses vetations. Mals, peu après, le sultan parut avoir changé d'avis, les présents accoutumés arriveren au Kaire, et des lors le 
pachd, certain de sa confirmation, s'abandonan, comme auparavant, à ses inclinations tyranniques, et imposa de nouvelles taxes, les dendant sur les moindres corporations et les plus pauvres ouvriers de tous les métiers (2).

 Monanie du sultan Mourdd IF ben-Ahmed, frappée en or au Kaire, avec la date de l'an 1932 de l'hégire, 1923 de l'ére chrétienne.



(2) Ce pachà assujetili à de fortes redevances tes pauvres joueurs d'instruments qui par-

Enfin Mohammed-Pacha fut destitué et remplacé par Moustafa, surnommé el-Bostangy (1). Mais l'espoir qu'avait fait naître ce changement ne fut pas réalisé : non que le pachă fût lui-même d'humeur tyrannique; mais son kyahya (lleutenant) et son kateb (secré taire), nommé Ahmed - Effendy, s'étaient emparés de toute sa confiance : eux seuls avaient accès auprès de lui, et ils le tenaient, pour ainsi dire, bloqué dans le château du Kaire, tandis qu'ils se livraient impunément, à son insu, aux injustices et aux vexations les plus odieuses. La misère publique fut encore augmentée par l'insuffisance de la crue du Nil, et les grains devinrent excessivement chers.

La négligence du pachá à s'occuper par lui-même des affaires de son gouvernement amena bientôt plus d'un désordre; les voleurs se multiplièrent tant. qu'il ne se passait point de nuit que quelques quartiers du Kaire ne füssent pillés. Les habitants des quartiers les plus exposés furent obligés d'abandonner leur demeure. Lorsqu'on arrêtait quelques-uns des brigands, on les remetrait entre les mains du oualy (chef de la police), qui les relachait bientôt moyennant quelque préscut. Les kachefs, qui gouvernaient les provinces, imitèrent l'exemple du chef de la police du Kaire. La conduite de ces administrateurs et l'excès des brigandages excitèrent des plaintes générales ; Moustaja-Pacha ne put s'empêcher de destituer le oualy, et de le remplacer par l'émir Kanaan-Bey. Le nouvel oualy poursuivit vivement les brigands, et en ht jeter un grand nombre dans les pri-

sons.
D'un autre côté, les milices manifestaient une insubordination dangereuse;

coursel, he rues du Kaire, he chanteum, he dansueus pobliques, he bladifies it limposa des laxes exceptibilités sur chaque métier em contemporation, nous attende propriées des certifies contemporation, nous attende que le contemporation, nous attende de la contemporation, multi-métien at Kaire, a Émische de di Quizh-(I) Les Sontérrages, dont te nom en turk dans plus spécialment charges de la garde du sérait imperiai i teur clied, la Sontéria Justicia de la contrata de la contrata de la contrata plus spécialment charges de la garde du sérait imperiai i teur clied, la Sontériation de la contrata de la contrata de la contrata-

au mois de Chaouâl de l'an 1051 (1) de l'hégire (janvier 1642), les tchaouchs se souleverent contre leur kyahya, l'émir Aly, qu'ils accusaient de ne distribuer les charges militaires que parmi ses créatures, au lieu de soumettre les promotions à la décision du divan. Le pachă fut forcé par leurs menaces de remplacer l'émir Aly par l'émir Abedyn-Bey.

Bientôt, encouragée par le succès de la rébellion d'un des corps militaires, l'armée entière se souleva : elle se plaignait que les greniers publics étaient vides, et réclamait les rations dont l'arriéré lui était dû depuis plus d'une an-

née. Le qddy-el-asker, Mohammed-Effendy, par lequel les milices firent faire la visite des magasins, reconnut en effet que les grains avaient été enlevés et vendus au profit du kateb da pachā. L'indignation publique forca le pachá à destituer son favori : mais celui-ci reussit à acheter l'appui des tchaouchs et à se faire rétablir dans sa place.

Des lors il s'v conduisit encore plus mai qu'auparavant, et le pachà, tombé dans une dépendance totale, ne faisait rien que par l'impulsion du kateb et du kyahya, dont les vexations et les rapines devinrent sans bornes.

Enfin Moustafá-Pachá fut remplacé par le vizir Maksoud-Pacha, ancien gouverneur du Dyar-bekir; le nouveau pachá exigea un compte sévère de son prédécesseur, fit arrêter le kyahyá et e káteb, et. après une furte bastonnade. il les força à rembourser au trésor deux cents bourses, dont l'avaient frustré leurs concussions. Quant a Moustafá-Pachá, il fut envoyé à Constantinople, où le sultau se contenta de lui faire verser deux cents bourses au trésor imperial, puis lui accorda une place parmi les sept vizirs du divan de Roumélie, en considération de ce qu'il étalt devenu son beau-frère.

Sous le gouvernement de Maksoud-Pacha, l'Égypte fut affligée d'une peste plus cruelle que celles du temps des pachās Ahy et Djafar. Ce fleau fut général, et les vieillards n'en furent pas

(1) Cette année a commencé le vendredt 12 avril de l'an 1611 de notre ère.

plus exempts que les jeunes gens. On vit périr des vieillards plus qu'octogénaires, ce qui n'avait jamais eu lieu jusqu'alors

La maladie avait commencé à se manifester à Boulag, des les premiers jours du mois de Chaaban de l'an 1052 (1) de l'hégire (novembre 1642). Ce ne fut que deux mois après qu'elle parut dans Kaire; elle y dura dans toute sa force depuis les premiers jours du mois de Dou-l-Qadéh de cette même année (fevrier 1643), jusqu'à la fin du mois de Safar de l'an 1053 (2) (mai 1643); elle commenca alors à diminuer, et ne cessa entièrement qu'à la fin du mois suivant : jamais l'épouvante n'avait été si grande, chacun n'attendait à chaque instant que la mort, et l'on voyait transporter à la fois trente cadavres dans les rues. Le nombre de ceux qui furent apportés aux cinq principales mosquées du Kaire, pendant trois mois environ, monta, suivant Ebn-Aby-l-Sorour, historien contemporain, et qui se donne pour témoin oculaire, à neuf cent soixante et deux mille : on finit par enterrer les morts sans aucune cérémonie funéraire, et le nombre de ceux-ci fut au moins égal au premier. Deux cent trente villages des provinces de l'Egypte furent entièrement deneuples par la mort de tous leurs habitants. Maksoud-Pacha s'efforça de réparer

seur. Il supprima toutes les concussions et les exactions injustes: les successions furent rendues aux héritiers légitimes, movennant un droit pavé au fisc. Les recherches les plus séveres furent exercées contre les voleurs; ils furent punis du dernier supplice, et la sûreté fut ré-

les maux qu'avaient causés à l'Égypte

l'incurie et la faiblesse de son prédeces-

tablie ainsi dans tout le pays. Pendant que le pacha s'occupait de ramener l'ordre dans le Kaire, un désordre imprévu éclata à Alexandrie, le vendredi 20 du mois de Dou-l-Qadéh de cette même année 1053 de l'hégire (29 janvier 1644): six cents esclaves chrétiens y étaient renfermes sur plu-

(1) Cette année a commencé le mardi 1er avril de l'an 1642 de l'ère chrétienne. (2) Cette année a commence le dimanche 22 mars de l'an 1643 de notre ère.

sieurs galères : détachés de leurs chaînes, pour aider au travail de l'armement d'un vaisseau, lls forcèrent les portes de l'arsenal, es assirent des armes, puis, se répandant dans Alexandrie, pendant theur de la prière, ils enfoncèrent les publicents : demparant ensuite d'un des vaisseaux qui étaient dans le port, ils réussirent à Séchapper.

Un danger plus reel menaça bientôt Maksoud-Pachá; les sandjâgs ourdissaient secrètement une conspiration contre lui, et le vendred: 12 du mois de Ramaddan de l'an 1054 (1) de l'hégire (11 novembre 1644), ils se réunirent tous chez l'émir Roddoudn-Bey, surnomme Abou-chaouareb. Leur mécontentement venait de ce que le pacha, pour faire les fonds de la solde des troupes, au mois de Ramaddân, exigeait d'eux le versement du premier tiers de ce qu'ils devaient au trésor, à raison des fiefs nulitaires qu'ils possedaient. Les conspirateurs déclarèrent refuser ce payement, et de plus exigèrent la destitution et l'exil des officiers qu'ils regardaient comme les principaux conseillers du gouverneur.

Maksoud-Pachá céda à leur demande; mais l'assemblée ne se séporta pas avant d'avoir rédige une requière, qui fut expédiée à Constantinople, et qui renfermait plusieurs chefs d'accusation contre le pachà.

La réponse impériale fut adressée au podrá liui-même : le sultan mandait, a ou instruit de la révoite des milites, et le ni gnorait la crause, et était sur-pris que Mataonet-Parché n'en ett le partie de la compartie de la

que manière que ce filt.

Malgré ses intentions pacifiques,

Maksoud-Paché se vit contraint d'obeir : il voulut se défaire dans le divan

(1) Cette année a commencé le jeudi 10 mars de l'an 1844 de l'ère chretienne.

même des émirs Aly-Bey et Mamay-Bey, ainsi que du desterdar Chaaban-Fffendy, qu'il connaissait pour les trois principaux excitateurs des troubles. Des gens étaient déja apostés pour les tuer, le lundi 23 du mois de Dou-l-Hagch de l'an 1054 de l'hégire (20 février 1645); mais le hasard voulut qu'aujour fixé pour cette exécution sanglante, le defterdar vint seul au divan : le pacha. jugeant inutile le meurtre d'un seul des trois chefs des mécontents, remit à un autre jour son projet. Le lendemain il n'était plus temps : l'armée tout entière s'assembla, proclamant la déposi-tion de Maksoud-Pacha, et la nomi-nation du defterdar Chaaban-Bey comme qaym-maqam, pour exercer provisoirement ses pouvoirs. Les aglias porterent cette décision au pacha deposé : dégoûté de ses hautes fonctions si enviées et si périlleuses, se jugeant heureux d'échapper par cette déposition à une catastrophe qui pouvait être plus funeste, Maksoud recut avec plaisir cet arrêt, accueillit son successeur, le revêtit d'un kaftan d'honneur, puis, lui abandonnant toute l'autorité, il quitta la citadelle, et se retira dans une maison qu'il avait à la ville.

Les sandjágs adressérent su sultan une nouvelle requite, dans laquelle, en lui rradant compte de la révolution qu'is venient di Opierr, lis protestaient de leur soumission à recevoir le gouverneur qu'il lui plainti d'envoyer pour remplacer Makaond-Pardia. Sub-graina. Aplia, porteur de cette requête, primair Aplia, porteur de cette requête, propriet de leur soumission de la comparticité de leur soumission de la comparticité de leur donnait avis de la nomination d'Agoda-Parda au gouvernement de l'Egryte.

Quand e nouveau vier- of int airvie un kaire, il y evet entre luie il Makaoud des difficultés pour la reddition des comptes; mandé a ce aujet, et persuade que ett ordre était evalu de son arrestion, Makaoud dla de llui-même se taiten, makaoud dla del llui-même se taiten, makaoud dla del llui-même se taiten, makaoud de prison aux pachés d'époès; unais telle n'étit pas l'intention d'Agoub-Racha; il llaissa partir son prédecesseur pour Constantionle, où le sultant, irrité, lui il ties plus vifa reproches d'avoir céde ses pouvoirs à un pagam-maqdm

rebelle, et d'avoir abandonné la citadelle du Kaire, sans y avoir été contraint à force ouverte; ces reproches se terminèrent par un arrêt de mort, que subit

le malheureux pachă. Avant d'être nommé au pachályk d'Egypte, Ayoub-Pacha exerçait un emploi dans le sérail impérial. Le sultan Ibrahum venait d'apprendre la déposition de Maksoud-Pacha par les sandjaqs, lorsque le hasard fit rencontrer Iyoub devant lui. Nominé gouverneur d'Egypte par le sultan, il refusad abord ce poste perilleux, et fut ensuite contraint d'accepter. Pendant deux aus environ qu'il administra l'Égypte, sa bonne conduite, et celle des officiers auxquels il donna sa confiance, maintinreut partnut la tranquillité et le bon ordre. Lorsqu'il quitta son pachâlyk, il se demit de la diginté de vizir, abandonna au sultan tout ce qu'il possédait, et embrassa la profession de derviche, dans un couvent de la Roumélie.

Le vizir Mohammed-Pacha - ben-Haydar lui surcéda : il occupa cette place près de deux ans et demi, et tout le temps de son gouvernement ne fut qu'une suite de troubles et de révolutions.

Le 10 du mois de Régeb de l'an t057 (1) de l'hégire (1t août 1647), quelques jamissaires commirent a Mesr-él-Atygah (le vieux Kaire) quelques désordres, qui furent reprimes par le oualy : resulus de se venger, les janissaires s'ameuterent, et allerent demander au pachâ la tête du oualy, qui n'avait d'antre crime que d'avoir rempli son devoir avec fermeté; le pacha, cédant à l'orage, allait accorder le sacrifice que les factienx lui imposaient; mais le oualy était du corps des tchaouchs; eeux-ci, à leur tour, lirent éclater leurs plaintes contre cet acte d'une faiblesse inique et harbare. Embarrassé, et craignant que lours réclamations ne parvinssent au sultan, le pacha consulta l'émir Quasou-Bey; celui-ci, voulant tirer parti pour ses intérêts particuliers de la position critique du gouverneur, lui donna le conseil de faire parvenir au divan de Constantinople un rapport, dans lequel il déverserait tout l'odieux de l'affaire

(1) Celte année a commencé le mercredi 9 février de l'an 1647 de l'ere chrétienne.

sur les émirs Roddouán-Bey et Aly-Bey, les accusant en outre de reteuir les fonds du trésor, et demandant qu'on depouillât le premier de sa charge d'émyr-él-hag, et le second de son gouver-nement de Girgeh, pour en revêtir Mamay-Bey et Oansou-Bey lui-même. Malgré le secret mis dans cette intrigue, le rapport devait être nécessairement revêtu d'un grand nombre de signatures; un des amis de Roddouán en est connaissance, et s'empressa de l'en aviser. Aussitôt Boddouan-Beu répliqua au rapport accusateur par un memoire justilicatif, dans lequel il devoilait au Divan les manœuvres de Mamay-Bey et de Qansou-Bey, vérita-bles détenteurs des deniers publics. Un heureux hasard voulut que la justification arrivat avant l'accusation au sultan, qui, en réponse, écrivit aux deux émirs Roddouan-Bey et Aly-Bey, qu'ils avaient toute sa confiance, et qu'il leur donnait la commission spéciale de poursuivre ceux qui usurpaient les fonds du trésor.

Munis de cet ordre, les deux émirs se rendirent un Kaire, le 21 du mois de Gemady-el-Aouell de l'an 1057 (24 du nois de Gemady-el-Aouell de l'an 1057 (24 rent signifies au paclia, qui fut obligé nois de l'archive de l'archive l'arc

A peine cette violente exécution avaitelle retabli la tranquillité, qu'elle fut de nouveau troublee par les intrigues de l'emir Moustafa, surnomme el-Chechnyr, kyahyå des tchaouchs : mécontent de ne pas obtenir le titre de sandiâg, en remplacement de Oansou-Bey, it s'en prit aux emirs Roddouan-Bey et Aly-Bey, et parvint a indisposer contre eux le pachă; le lundi 8 du mois de Ramaddan de cette même année (7 octobre 1647), Aly-Bey reçut l'ordre de quitter le Kaire, et de se rendre sans delai dans son gouvernement de Girgéh. Trois jours après, Roddouán-Bey fut invité par le pachà pour un festin à la citadelle. Craignant un guet-apens, Roddouán refusa de se rendre à l'invi-

tation, et le pachă l'en punit, en le déponillant de sa charge d'émyr-él-hag : alors Roddouán-Bey prit la résolution d'aller rejoindre Aly-Bey, et sortit du Kaire, avec environ deux cents de ses partisans, plusieurs émirs et plusieurs partisans, piusicul de pacha ordouna à deux mille hommes de la garnison et à cinq cents janissaires de marcher à la poursuite des deux émirs : les troupes s'assemblèrent sur la place de Roumélyéh; mais elles déclarerent, en arrivant sur cette place, qu'elles n'exécuteraient pas les ordres du pachà, et en ce moment même arriverent des dénéches de Constantinople annoncant que lesultan confirmait dans leurs fonctions Roddouan-Bey et Aly-Bey.

Le pachà se vit ainsi furce de rappeler ces deux émirs avec honneur au Kaire, et ménagea leur réconciliation avec le kyahyà Monstafà, le vendredi 19 du mois de Ramaddán (28

octobre 1647).

Le pachà ne jouit pas longtemps de ce retour de tranquillité; le 6 dn mois de Dou-l-Hageh de cette meine année (2 jauvier 1648), on apprit au Kaire que le vizir Moustafa-Pachà était nommé au gouvernement de l'Exypte, et venait y remplacer le pachà Mohammed-ben Hay-dar.

Mais, le 26 du même mois (22 janvier), de nouvelles dépêches annoncèrent que le suitan a aut révoqué cette nomination, et donnait le pachályk d'Egypte au vizir Mohammed-Pachá.

Ce gouverneur negligea absolument les affaires pour se livrer tout entier aux plaisirs; cependant aneune revolution ne troubla son administration. Ses fonctions cessered à l'avénement du sultan Mohammed IF, qui succèda à son père Ibrahym (1) le 17 du mois

 Monnaie du suitan Ibrahym-ben-Ahmed, frappée en argent, au Kaire, avec la daie de l'annee 1019 de l'hégire, 1639 de notre ère.



de Régeb de l'an 1058 (1)de l'hégire (8 août 1648).

In nouvelle de cette mutation du trône ottoma fetta arrivée au Kaire au commencement du mois de Ramar du de cette même aunée : on y apartie en même termps que le suitan Mohamme de l'avait nommé pour gouverner l'Egypte le vizir Almach-Pacha, qui avait eté précédernment à Constantino-ple Agualyui des quipyliqu (gardies de le mement furent aignies de violentes termi-bles et marquies par des calamités. La première fait, l'an 1060 de l'lié-

gire (2), une crue insuffissate du N1, un attende prine selze coudees et dans la hante Expyte, il n'y ent qu'un tiers des terrains d'inoude, et dans l'Expyte inférierre presque toutes les parties cultivales ne purent être arrosses. Les denrées endérrient, et les revenus publica diminuerent. Loin d'être tonde de la misère generale, "Ahmel-Puché augment et expendent et reproduit n'erroys à Canstanting le que les deux tiers de la contrabution annuelle que les deux tiers de la contrabution annuelle parties de la contrabution annuell

Prévoyant bien que cet envoi serait mal reçu, et voulant nuire à l'émir Roddouán-Bey, que lui rendaient suspect la considération méritée dont il jouissait et l'influence qu'il exerçait sur les populations, ce fut lui qu'il chargea d'accompagner à Constantinople le convoi financier, et d'en faire le versement au trésor impérial. Il espérait par la faire tomber sur lui les premières bontades du mécontentement du sultan, et en même temps il faisait partir des dépêches dans les-quelles, accusant Roddoudn-Bey amprès du Divan, il temandait qu'il fût dépouillé de la charge d'émyr-él-hag, dont il était alors revêtu. Le candidat qu'il presentait pour le remplacer ignorait la traine ourdie et la présentation dont il était l'objet ; c'était ce même Aly-Bey, compagnon fidèle de Rodonán-Bey dans sa bonne comme dans sa manyaise fortune; et le pacha espérait ainsi désunir ces deux amis dont il redoutait, la puissance.

Mais, avant que Roddouán-Bey ne

(1) Cette année a commencé le lundi 27

 Cette année a commencé le lundi 27 janvier de l'an 1658 de noire ére.
 Cette année a commencé le mardi 4 janvier de l'au 1650 de notre ère.

i u saingl

fût de retour de Constantinople, on apprit au Kaire, le samedi 6 du mois de Safar de l'an 1061 de l'hégire (1) (29 janvier 1651), la destitution de Ahmed-

Pachá lui-même.

Cependant , loin que l'amitié des deux émirs eût été tropblée par la manœuvre de .4hmed-Pacha, elle n'en fut que plus resserrée encore et mieux manifestée. Il y eut entre les deux amis un débat de générosité a qui céderait à l'autre la place d'é-myr-él-hag; et le peuple, enthousiasmé deleurs vertus, les accueillit avec les acclamations les plus éclatantes sur la place de Roumelyéh.

Ces acelamations durent aller apprendre au pachă déposé combien avaient été vaines ses machinations frauduleuses : il dut les entendre avec dépit de sa prison; car les comptes qu'avait exigés de lui son successeur avaient été sévères ; et il avait été emprisonné par son ordre à la citadelle, dont il ne sortit qu'après avoir payé au trésor public des sommes coosidérables

Ce successeur était le vizir Abd-érrahmán Pachá, qui oceupa le gouvernement de l'Egypte jusqu'au commencemeut du mois de Chaoual de l'an

1062 de l'hégire (2)

Quand il fut destitué lui-même, il eut à soutenir, à son tour, de grandes contestations avec son successeur, et il fut retenu jusqu'au solde de compte dans la même prison où il avait renferme son prédécesseur.

Le pachă que le sultan avait choisi our le remplacer au gouvernement de l'Egypte était le vizir Mohammed-Pa-cha. Nommé le 5 du mois de Chaouâl de l'an 1062 de l'hégire (19 septembre 1652), ce gouverneur ne fit son entrée au Kaire que le mardi 8 du mois de Moliarrem de l'an 1063 (3) de l'hégire (10 décembre 1652).

Depuis cette époque, jusqu'à la fin du dix-septième siècle de l'ère chrétienne (1112 de l'hégire), l'histoire de l'Egypte ne présente qu'un tableau monotone et sans intérêt de pachás se

succédant obseurément, et sans événe-(1) Celte année a commencé le dimanche 26 (2) Cette année a commence le jeudi 14 dé-cembre de l'an 1650 de notre ère. (2) Cette année a commence le jeudi 14 dé-cembre de l'an 1631 de l'ère chrétienne.

(3) Cette année a commence le lundi 2 dé-cembre de l'an 1652 de notre ére

ments importants, au gouvernement de cette province.

Acheter par des largesses aux membres du divan de Constantinople la nomination à ce pachâlyk, s'y mainte-nir un an ou deux par les plus lâches concessions envers les beys, dont le chef, sous le nom de Cheykh-él-Beled, était le véritable souverain du pays, chercher a s'y enrichir par toutes sortes d'exactions et de concussions, ne sortir du pouvoir que pour être emprisonnés, dépouillés, exilés, ou même etrangles par l'ordre du sultan, ne laisser en Egypte aucun souvenir de bonne administration ou d'établissement utile, voilà l'histoire, continuellement répétée, des vingt-deux pachâs nommés a ce gouvernement peudant ces cipquante années, et dont les noms, obseurs à juste titre, ne méritent aucunement d'être conservés par l'histoire. Toutefois durant ce demi-siècle le trône ottoman avait subs trois mutations, et par conséquent l'Égypte avait changé trois fois de maître suzerain;

Le 3 du mois de Moharrem de l'an 1099 (1) de l'hégire (novembre 1687), Mohammed IV, fils du sultan Ibrahym, avait eté déposé, après un règne de quarante ans, et enfermé dans une prison, où il mourut six ans après. l'an

1105 (2) de l'hégire (janvier 1694). Il avait été remplacé sur le trône de Constantinople par son frère Souleyman. II' du nom suivant nos historiens, IIIe suivant les Orientaux, qui ne régna qu'environ trois ans, et mourut le 20 du mois de Ramaddán de l'an 1102 (3)

de l'hégire (11 juin 1691). Un troisième fils d'Ibrahym, Ahmed-Kkán, que nos écrivains nomment Achmet II, avait a son tour herité de l'empire, et, après un règne de trois ans et demi, était mort l'an 1106 (4)

de l'hégire (27 janvier 1695). La mort d'Ahmed It fit passer le pouvoir impérial entre les mains de son neveu Moustafa-Khan (Moustafa II),

(i) Crite année a commencé le vendredi 7 ovembre de l'an 1687 de notre ère. (2) Celle année a commence le mercredi 2 ptembre de l'an 1663 de notre ére. (3) Cette année a commence le jeudi 5 octobre de l'an 1600 de noire ère.

1: Celle appée a commence le dimanche 4 22 nout de l'an 1694 de l'ère chrétienne.

fils aîne du sultan Mohammed IV; mais, après un règne de neuf ana environ, il subit le même sort qui avait renversé du trône son père. Déposé au mois de Gemady-él-Aouel de l'an 1115 (1) de l'hégire (septembre 1703), il mourut en prison au mois de Moharrem

de l'an 1119 (2) de l'hégire (avril 1707). Son successeur fut Ahmed-Khan, son frère, que noa historiens nomment Achmet III, et qui occupa le trône ottoman pendant vingt années.

Sous le règne de ce sultan, de nonvelles révolutions vinrent agiter le pachalyk d'Egypte. Mais, désormais les pachas n'y jouent presque toujours qu'un rôle passif et aecondaire : les débats de pouvoir et les catastrophes n'ont plus lieu qu'entre les cheykhs-él-beled-Et du haut de la citadelle du Kaire, où les tient emprisonnés la défiance ombrageuse des beys, les pachas, loin de contre-balancer leur puissance, semblent n'être venus au Kaire que pour assister en spectateurs indifférents et désiutéressés aux luttes acharnées dont presque chaque jour la capitale de l'Égypte est devenue le théâtre.

## CHAPITRE XVII.

Snite du règue du suitan Ahmet III. - Has san-Pachá — Cheykhe-el-beled, Qássem-Ayouaz, Ismayl-Bey, Tcherkiss-Bey, Zon-l-Figar-Bey. — Regne du sultan Mahmond (Mohomet Y). — Cheykhe-el-beled Othmánshomet V). — Cheykis-ët-beied Uthman-re, Ibrahym-Kyahyá, Roddouán-Bey. — gne du sultan Olhusin III. — Cheykhis-beied Housseyn-Bey, Khalyi-Bey. — Re-de Moustafa III. — Cheykhi-ël-Beied -Bey le Grand, Mohammed-Bey-Abou-- Bey and de sellen blid M. Heritan III. - Regne do soltan Abd-el-Hamyd.

D'après le tableau tracé dans le précedent chapitre, nous ne devona pas noua étonner que cette dernière période de l'histoire de l'Egypte, sous les sultans ottomana, ne mette plus guère en scène les pachás qu'ils envoyaient de Constantinople pour gouverner l'Egypte et contenir l'ambition des beys : dorénavant, les pachàs n'y jouent plus que les róles de traîtres; les premiers acteurs de ce drame politique et sanglant vont

(1) Cette année a commencé le jeudi 17 mai de Pan 1703 de notre ère. (2) Cette année a commencé le lundi 4 avril de l'an 1707 de notre ère.

être les cheykhs-él-beled, se disputant entre eux le pouvoir qu'ils avaient irrévocablement arraché aux mandataires de la sublime porte.

L'an 1119 de l'hégire (1707), l'Égypte était sous l'autorité de Hassan-Pacha. et le bey Qassem-Ayouaz était gouverneur particulier du Kaire, en qualité de cheykh-él-beled : la discorde éclata entre sa maison, nommée él-Qassemyéh, et la maison Zou-l-Fygaryéh, dont le chef, Zou-l-Fyqar-Bey, vint lui dispu-ter sa dignité les armes à la main. Ces deux maisona vivaient en bon accord avant l'arrivée du pachá, dont les sourdes menées réussirent à fomenter cette mésintelligence et à créer entre elles une inimitié irréconciliable. Les deux partis, de plus en plus excités par Hassan-Pacha, se firent uue guerre à mort pendant quatre-vingts jours continuels. Cette guerre présenta une particula-rité remarquable ; ces deux maisons avaient leur séjour dans le sein de la eapitale; ne voulant pas rendre les ha-bitants victimes de leurs haines personnelles, et eraignant également de dévaster une ville dont la possession devait être le prix de la victoire, elles se donnérent rendez-vous de combat dans la plaine nommée Qoubbet-él-Arab (la coupole des Arabes), au dehors du Kaire : là, chaque jour, elles allaient se livrer bataille. Les premiers rayons du soleil éclairaient les premiers coups, et l'action ne cessait qu'a son coucher. Alors chacun des deux partis rentrait au Kaire par des rues diflérentes, et passait la nuit pacifiquement, dans son domicile respectif, pour re-commencer la guerre le leudemain.

Cette espèce de defi chevaleresque n'altéra en rien la tranquillité publique : les marchés restaient ouverts, aucune boutique n'était fermée, et chacun vaquait a ses affaires, comme si l'harmonie la plus parfaite cût régné entre les chefs de la ville.

La lutte se termina par la mort du bey Qassem-Ayonaz. Ayonaz fut regrette de tous : le peuple le pleura comme un juge équitable et un prince bienfaisant, les beys ses collègues et ses rivaux, comme un guerrier aussi brave dans le combat que généreux après la victoire.

Aussi rédama-t-on pour son fils Ismayl-Fey, jeune bomme à la fleur de l'âge, la dignité de cheykh-el-belud, dont avait été revêtu son père, Isasan-Pachd accèda à ce vœu, d'autant plus volontiers qu'il espérait unaire à son pré l'espérit du jeune Ismayl; et Zou-Fygdr, dont le pechd avait excité la baise, en présentant ce but à son ambition, se vit une seconde fois déchu de

ses espérances.

Ainsi en possession du pouvoir préponderant au Kaire, Ismayl sut apprécier la conduite du pachà : convaincu que les vrais intérêts des Mamlouks étaient d'éviter toute seission entre eux, il se conduisit avec une adroite politique envers la maison Zou-l-Fygáryéh. Les efforts des deux maisons rivales se réunirent contre le pacha, envers lequel Ismayl continuait pourtant tous les dehors de la déférence et de la soumission; mais il travaillait secretement contre lui auprès de la Porte Ottomane, et parvint à obtenir son rappel. Plusieurs autres pachàs vinrent, l'un après l'autre, de Constantinople, pour succèder à Hassan-Pachà : ils eurent le même sort, parce qu'ils dé-

plaisaient à Ismayl.

Tout en se précautionnant contre la rivalité de ses collègues et les intrigues des pachàs, Ismayl-fley s'occupint des devoirs de sa place, et rendait au peuple une justice exacteet désintéressée; entre autres exemples, on cite de lui les auce-autres exemples, on cite de lui les auce-

dotes suivantes:

Un négociant du Kaire, nomné duhand, avaiture à un gengry (garde de la porte), arrivé dans la capitale quoi men mission importante, trois entire que men mission importante, trois entire provide à cebrance. Pendant le dela; pavalle à cebrance. Pendant le dela; pavalle à cebrance. Pendant le dela; trait de Constantiople un d'irman qui déclarait traitre le gapriy, et enjotitude de la constance de la comme propriet de la comme de la comme presentation de la comme tien de la constance, parmi lesquels se travasient les trois cents balles de libera du condannée, parmi lesquels se travasient les trois cents balles de libera du constante, par les entre les que cuatro prévie a la la ruiner, adressa au cheyhé-d'e-lecte sa réclamation, appuye de son titre de creation (insagi-fre, pen reconnut la justice, et força le pedal à le ure le requestre su frogra le pedal à le ure le requestre su frogra le pedal à le ure le requestre su frogra le pedal à le ure le requestre su frogra le pedal à le ure le requestre su frogra le pedal à le ure le requestre un frogra le peda à le ure le requestre un frogra le peda à le ure le requestre un frogra le peda à le ure le requestre un frogra le peda à le ure le requestre un frogra le peda à le ure le requestre un proposition de la comme proposit les marchandises saisies, qui furent restituées au légitime proprietaire : 01thmán voulut témoigner sa reconnaissauce au cheykh-él-beled, par l'hommage d'un riche écrin et de plusieurs quintaux de sucre rafliné; Ismayl fefusa tout présent par cette réponse : - Ou tu es dans tou droit, ou non; « dans le prenier cas. j'ai fait mon de-

Ou tu es dans tou droit, où non;
dans le premier eas, j'ai fait mon devoir, Dieu alors est ma récompense,
et je ferais moi-mêne tort à ta fortune en recevant ton présent : dans le

second cas, mon acceptation me ren drait compliee du vol que tu aurais
 fait du bien d'autrui. Cependant, pour
 ue pas t'affliger, je prends ton sucre;

mais l'ordonne que sa valeur te soit à
 l'instant payée par mon intendant.»
 La seconde anecdote est la suivante.
 Selon la contume des grands du
 Kaire, au mois de Ramaddân, Ismayl-

Bey tenait table ouverte, sous le péristyle de son palais; tous les chevkhs, lés lecteurs du Koran, les ulémás et les gens de loi qui s'y présentaient étaient admis. Un jour le cheykh-élbeled vit dans la foule des convives un homme, dont la figure ignoble et la contenance embarrassée, et surtout la gloutonnerie insatiable, se firent généralement remarquer : au moment où, le repas terminé, l'assemblée se séparait, Ismayl-Beyenvoyachercher cet homme par un de ses Mamlouks. - « Récite-« moi, lui dit-il, tel chapitre du Ko-« ran. » Le parasite n'en put articuler que les premières paroles, se troubla bientôt, et, tombant aux pieds du bev, łui avoua « gu'il était , non un chevkh , «mais un pauvre charpentier, qui, ayant « voulu profiter de cette occasion pour faire le premier bon repas de sa vie,

« Tarre le premier bon repas de sa vie, a avait emprunté les habits décents « sous lesquels il s'était introduit « parini les savants, les cheykhis et les itudans. » Le bey rit de l'aventure : non-seulement il pardone s'inpocents superche-

ment il pardonna l'innocente supercherie, mais encorei l'accorda aucharpentier gourmand le moyen de faire un bon repas tous les jours, en l'aducettant au nombre des serviteurs de sa maison : on assure qu'il n'en eut jamais de plus dévoué et de plus fidèle.

Ismayl-Bey soutint pendant seize années son autorité, aux dépens de celle des pachás, réduits par lui à une entière unulifie et à une inquissance totale; et il sut se conserver dans le pouvoir suprême, au milieu des troubles que sa politique adroite savait susciter parmi ses collègues, pour les empéher de se réunir contre lui. Un acte d'injustice, exercé par lui sur un mamlouls de la maison Zou-l-Pyqdryth, eausa sa perte.

Ce mamlouk, nommé lui-même Zoul-Fyqár, possédait un petit bien, suffisant a peine à sa subsistance; il en fut évince par nn mamlouk d'Ismay!-Bey: le rheykh-él-bèled sanctionna cette spoliation d'un mamlouk de la maison ennemie de la sienne, et rejeta les reclamations qui lui firent adressées.

Victime de cette iniquité, Zou-l-Pyydr porta ses plaintes au chef de sa maison, qui était alors Tcherkesa-Bey, ennemi naturel d'Ismayl-Bey; Tcherkesa-Bey prit l'affaire à cœur, et court s'entendre avec le pachá contre celui qui leur était également odieux à tous deux. — ~ Tu n'as d'autre moyen, lui dit le pachá,

 que de faire tuer le maître du spoliateur par ton mamlouk : prometslui de ma part, pour récompense, le

iui de ma part, pour recompense, le
 harem et les biens de celui qu'il as sassinera, »

Le prochain jour de l'assemblée du divan fut aussitôt désigné pour ce meurtre.

Embottine par son mafter Teberhess-Rey, et sith d'etse soutern par les gardes du pacht, de mamlouk Zou-t-Fuydra gardes du pacht, de mamlouk Zou-t-Fuydra se rendit en effet d'abaience; pressant Bey, « Qu'il vous ploise, lui dietl, «ingreure, de me fare rendre ma proprièté, » — « Nous verrons, « reponsussi hardie, le mombouk haists: repousséde nouveau, il tira-son poignard, un frappa le chépát-t-béede dans l'abdonnem, et l'étendit mort dans la salle Cet assassiant fut le signal du meur-Cet assassiant fut le signal du meur-

Cet assassmat tut le signa du meurtre de tous eeux qui tenaient au partidu cheykh-ét-beled. Des gardes apostés par le pachà se jetèrent dans la salle, et massacrèrent tous cenx qui ne purent se soustraire à la mort par une prompte fuite.

Ainsi s'éteignit, l'an 1136 de l'hé-

gire (1), la puissance d'Ismayl-Bey, digne d'une meilleure fin. Son cadavre fut transporté dans son palais, puis déposé dans le tombeau de son père, près de la porte du Kaire appelée Bâbél-Loug.

Tcherkess-Bey hérita de la place de cheyk-el-beled, et le meurtrier Zou-l-Fugar fut, suivant la promesse du nachá, mis en possession du barem et des biens d'Ismayl-Bey. Mais les deux complices du meurtre ne tarderent pas à se craindre l'un l'autre, et cherchèrent mutuellement a se perdre. Tcherkess-Bey espéra obtenir contre son nouvel antagoniste le même succès que contre Ismayl-Bey; mais ses menées ne parvinrent pas au même résultat. Souneonnant ses desseius hostiles, Zou-l-Fydr vint l'attaquer, dans son palais, à la tête d'une nombreuse troupe de uramlouks et de soldats ottomans, dont il avait acheté les services. Il y eut dans les rues du Kaire un combat dont le succès ne fut pas longtemps disputé : en un quart d'heure, les gens de Tcherkess-Bey furent mis dans one deroute totale, et lui-même, entouré du peu de partisans qui lui étaient restés fidèles, se vit force de gagner la haute Égypte. des cette époque refuge habituel des bevs disgracies ou vaincus, abandonnant à son heureux rival la dignité de cheykhél-beled, dans laquelle le pachà s'empressa de le confirmer.

Parseuu d'une manière si étrange, et contre toute attente, du rang de simple manionis, aux suprêmes fonctions de chephà-d'hold, Zond-Fright-Bey eut le sort de ses prédeceseurs : il devin l'enment de tous ses collègeus, et entre de ses prédeceseurs et de ses prédeceseurs de l'entre de la commandation de s'envelopper d'un grand manteau de s'envelopper d'un grand manteau de service noire, appele deufféh en langue arabe.

Une prédiction avait annoncé à Zoul-Fyqdi-Bey que cet. Abou-Deyffèh devait être la cause de sa ruine; et en conséquence plusieurs fois il avait tenté de le perfie lui-même. Ses tentatives avaient échoué; et il cherchait encore de nouveaux movens de réussite, quand il apprit que Tcherkess-Bey avait rassem-

(1) Cette année a commence le vendredi 1es octobre de l'an 1723 de l'ère chrétienne. blé des troupes dans le Sayd, et descendait à leur tête sur le Kaire; le plus valeureux des mamiouks de Zou-l-Fugar-Bey, uommé Othman-Kachef, fut expédie contre Tcherkess-Bey : battu en plusieurs rencontres, Tcherkess-Bey fut obligé de se retirer en Barbarie; et, enivré de sa victoire, Zou-l-Fugár-Bey sévit, au Kaire, contre les bevs qu'il soupconna de tenir secrètement au parti de l'ancien cheykh-el-beled. Plusieurs devinrent ses victimes; les autres, de concert avec le oualy, chef de la police, et l'aghâ des janissaires, conspirérent contre lui. Ils informerent Tcherkess-Bey de tout ce qui se passait, et l'engagerent à revenir attaquer l'ennemi commun, ense joignant a Moustafá-él-Qerd. qui déjà venait, dans l'Égypte supérieure, de se déclarer contre Zou-l-Fyqar-Bey, à la tête d'un parti considérable.

Ces instances déterminèrent Tcherkess-Bey à reparaître en Égypte. A cette nouvelle, Zou-I-Fygar-Bey consulta les ulémâs et les cheykhs; mais cette assemblée décida qu'une attaque contre le survenant ne scrait légale qu'après avoir épuisé tous les movens d'accommodement.

Toute lenteur parut à Zou-l-Fyqur compromettre ses iutérêts, et, malgré la décision solennelle, il envoya de nouveau Othmán, qu'il venait d'élever à la dignité de Bey, pour repousser Tcherkess-Bey. Un combat eut lieu, dans lequel Moustafa-él-Oerd fut tué. et Tcherkess-Beylui-même, atteint d'un coup de feu, en cherchant à passer le Nil à la nage, périt dans les eaux du fleuve. Sa tête et celle de Moustafá-él-Qerd furent envoyées par Othmán-Bey à son maître, qui ne devait pas recevoir ce sanglant trophée.

En effet, tandis que Othman-Bey immolait les ennemis de Zou-l-Fygar, Zou-l-Fygár lui-même tombait, Kaire, sous les coups d'assassins décidés à lui ôter la vie : redoutant de nouveau ses cruautés après une nouvelle victoire. les beys revêtirent l'un d'entre eux d'un deuffeh, et firent annoncer au cheykhél-beled que son ennemi mortel, Abou-Deyffeh, avait été saisi par l'agbå des janissaires. Amené devant lui, le faux Abou-Deufféh parut couvert de son manteau; mais ce manteau cachait deux

istolets d'arçon, qu'il déchargea à la fois à bout portant dans la poitrine du Cheykh-#i-Beled, et le tua roide au mi-lieu de sa salle d'audience.

Ainsi périt Zou-l-Fyqur-Bey, l'an 1142 de l'hégire (1), deux jours après la mort de son rival.

Othman-Bey accourut de la haute Egypte, pour venger la mort de son maître, et entra dans le Kaire, faisant main basse sur tous ceux qu'il rencon-

A cecarnage, qui fut affreux, succéda une autre catastrophe sanglante. Mohammed-Bey, l'un de ceux qui s'étaient soustraits à la vengeance d'Othman, voyant vacant le poste de cheykh-étbeled, voulut s'y elever sur les cadavres de ses collégues. Associant à son projet Saleh-Kachef, son confident, il complota de les faire massacrer tous par des assassins apostés au milieu d'une fête qu'il leur donnerait. Ce complot eut son exécution; mais Mohammed-Bey ne jouit pas des fruits de son attentat : les victimes du guet-apens avaient opposé une résistance désespérée aux meurtriers; et l'auteur du crime, Mohammed-Bey lui-même, périt dans la mêlée. Sáléh-Káchef, voyant ainsi ses espérances ruinées, se retira a Constantinople, après avoir exposé les têtes des beys immolés sur les marches de la mosquée appelée Gámè-él-Hassaneun.

A ces désastres politiques se joignit le ravage d'un autre fléau destructeur. Cette époque est celle de la peste fameuse encore de nos jours sous le nom de Peste de Káou. On la nomma ainsi parce qu'elle fut annoucée, suivant les traditions populaires, par un Santon ou Faqyr negre, qui parcourait les rues du Kaire, en criant Kaou, Kaou! (brûlure, brûlure!) et qui, en proie à une alienation mentale, cournt se precipiter dans une fournaise embrasée, où il périt.

Cette peste sévit sur les populations d'une manière terrible, et ses ravages furent d'autant plus affreux, que l'a-narchie et les désordres auxquels l'Égypte était en proie empêchaient qu'on n'arrêtat le progrès du fléau.

(1) Cette année a commencé le mercredi 27 juillet de l'an 1729 de notre ere.

Cette méme année fut marques par déposition du sultar Ahmed III (1): il eut pour successeur, au mois de Gémady-él-Aouel de l'an 1143 (2) de l'hégire (octobre 1730), son neveu Mahmoud-éen-Aousta (4)-Akha, vingt-quatrième empereur ottoman : ce prince, que nos cervains monument Mahmed (2): de l'hégire (octobre 1730), son neveu Mahmed (2): de l'hégire (octobre 1730), son neveu Mahmed (2): de l'hégire (octobre 1730), son neveu mandre (2): de l'hégire (de l'hégi

Sous son long règne, les pachàs que la Porte Ottomane envoya comme gouverneurs en Égypte y conservèrent leur nullité antérieure, et toute l'autorité dans ce pachàly k continua d'appartenir sans partage au cheix-ét-beled, devenu gouverneur de fait, et contre lequel les gouverneurs titulaires osèrent rarement se heurter.

Othendra-Bey succida à son maître Zout-Fygad dans les fonctions de cheykh-ê-beled, et crèa beys plusieurs de ses manilouis, pour reniplaer ceux qui avaient péri pendant les troubles. Tout le monde benit son administration: il fut équitable, mais sèvere, et fit despière un de ses nouveaux beys, qui des provinces où il était chargé de lever l'impôt.

Le trait de justice suivant, rapporté

(1) Monnales du sullan Ahmed-ben-Mohamed (Achmet III), frappes en or au Kaire, sous
la date de l'an 1115 de l'hegire, 1703 de notre



La première de ces monnales porte le nom de Fondonqly ; la seconde est un demi-Fondougly. 2. Cette année a commencé le landi 17 juillet de l'an 1730 de nôtre ère.

15° Livraison, (ÉGYPTE MODERNE.)

par des mémoires inédits contemporains, mérite d'être cité.

Un pauvre ânier du Kaire, voulant raccommoder la mangeoire de son âne, trouva, dans le massif de maconnerie qui la supportait, un vase rempli de monnaies d'or. Joyeux, il le remit à sa femme, en lui recommandant la prudence et le secret, certain d'être dépouillé, si sa decouverte était connue, tout trésor dans l'Orient appartenant au gouvernement. La feuime, au contraire, exigeait de riches vétements, des bijoux, et une ostentation de luxe qui devait trahir leur nouvelle fortune : le mari refusa; et sa femme, irritée, courut le dénoncer au cheykh-él-beled, Othman-Bey. Celuici fit comparaître l'anier, entendit ses raisons, et le renvova en lui disant : « Garde ce que Dieu t'a donné, répudie a ta femme, et vis en paix. »

A peine installe dans sa haute dignité. Olhman-Bey vit la famme succeder à la peste : il ouvrit ses tresors, et fit renaître l'abondance. Cependant, malgre la sagesse deson administration, il ne put se mettre à l'abri des tentatives ambitieuses d'Ibrahym et de Ismayl-Roddouan, tous deux kyahyas (1), l'un des Janissaires, l'autre du corps des Azabs: l'un et l'autre avaient été mamlouks, l'un dans la maison d'él-Qazdaqlyéh, l'autre dans celle d'el-Gelfyeh, dont la première doit sa fondation à un ancien sellier enrielii, et la seconde à un pauvre porteur, Ahmed-él-Gelly, que la fortune avait favorise d'une manière bien etrange.

Un maniouk étaix reu un jour faire sa provision d'unideans in manufacture ou Annecé-l-Geffy travaillait comme simple journalier, et le charge de porter ches ui sipere qui la contensi i. Lale porter de l'aider à cecher, dans f'empra de l'aider à centre de l'aider à contra de l'aider à celle de l'aider à celle à l'aider à celle à l'aider à l'aider

(1) Ce tilre s'écrit aussi kykkyd et ketkkodd: checun des odjágs, ou corps militaires, ason kyukyd, charge de la police du corps, alossi que de la justice a rendre aux membres de l'odjág. retira bien satisfait de sa journée. Trente jours après, passant dans la même rue, il y vit un rassemblement, s'informa, et apprit a la fois la mort du mamlouk et la mise en vente de sa maison. Le pauvre porteur se présenta

maison. Le pauvre porteur se présenta hardiment comme acqueireur, se fit adjuger la maison, la paya avec l'or du trésor caché, et se retira au village de Gelf, dans la haute Egypte, dont il etait originaire. La peu à peu il développe sa fortune, et finit par devenir le chef d'une

maison puissante.

ibrahym et Ismayl-Roddouán étalent aussi opposés de fortune que de caractère. Le premier était pauvre, entreprenant, dévoré d'ambition; le second, riche et apathique, ne songeait qu'à ses plaisirs. Cependant, Ibrahym, qui avait besoin de Roddoudn, avait recherche son anitié. Avant épousé la lifle d'un riche marchand, nommé Mohammed-el-Barovdy, il acheta, par le moyen des richesses de sa femme, la faveur des mainlouks, des solilats ottomans, et même du pachă ; il était parvenu à corrompre jusqu'aux premiers officiera de la maison du cheukh-él-bel-d: il vint à bout entin de se faire creer bey, avec son ami Roddoudn; et ils réunirent

ensemble leurs intérêts et leur fortune. Othmán-Bey fut effrayé de la rapidité de leur avancement; et, pour les arrêter dans leur carrière d'ambition, se concerta avec trois maisons puissantes. L'une, celle d'Ibryahm-Bey él-Qotamych, comptait trois beys dans son sein; celle d'Alu-Beu-él-Damuatu en avait deux; la troisieme était celle d'Aly-Kykhya-el-Taouyl. On convint d'assassiner Ibrahym-Bey, qui avait conservé ses fonctions de kyahya des janissaires (1), et Roddouan-Bey en plein divan. Tout était prêt pour l'exécution du complot; mais l'intendant du cheykh-él-beled, Ahmed-él-Sokry, l'un de ceux qu'avait achetés l'or d'Ibrahym-Bey, avait prévenu celui-ci. Ibrahym, à son tour, avisa Roddoudn; et tous deux, se concertant, essayèrent de répondre à un guet - apens par un autre. Leurs emissaires armes assaillirent le cheykhel-beled dans la rue qui conduit au chàtrau, et se seraient saisis de sa personne sans la vitesse de son cheval, grâce à laquelle il put parvenir à son palaig, mais la li trouva le traftre intendant, qui, jouant la fidelite et le zele, peigait à son maître le danger plus grand qu'il n'était, le persudad d'une révolte génàrale de la ville, et le determina à prendre aussitàt la finte pour la Svrie.

Ahmed-el Sokry l'accompagna dans cette retraite; nais, sur la route de Ghazzah, près du villaged 'Achratyéh, sous prètexte de veiller à lasdret d'Othman-Bey, qui lui avait confié le commandement de l'escorte, il resta en arrière; et, avec les manioulss séduits par lui, revint au Kaire. Ibrahym-Kyahya le récompensa de sa trahison.

par le titre de bey.

Olhuda-Bey, arrivé presque seul en Syrie, passa à Constantinople, et y obtint le pachalyk de Brousse, qu'il conserva jusqu'a sa mort; le jour de sa retraite du Kaire, le penple pilla sou palais et s'en partagea les riches dépouilles

Ces divers événements se passèrent en Égypte, dans le courant de l'an 1156 de l'hegire (1).

Apres l'expulsion d'Othman, Ibra-

hym-Kynhyår t Kodhouda-Bey, 'n'ayan plus de concurrents, 's'occuprent de l'anéantissement des maisons qui s'é-tienet allier-contre cus.' Kododon's Bey se charges de la perte d'Ag' K' hyhagd-Bey a Chrough, et charges un de ses anaihoulus l'avant ma visé, au lieu d'Ag', il tua le manhoulu qui etait auprès de lai, et fait aussidt masseré avec deux compliers.

Ibrahym-Ayothyd Feussi mieu; contre ses autres rivuu; Klour-Ahmed occupait alors le pochalyk d'Egypte; soit qu'il craight la puissance d'Ibradym-Kyohyd, soit qu'il crait devoir, dant les interles de la Porte Utomane, des leves, il entra dant les projets overteriers d'Ibrahym, et coopera la cure decution : à foice d'arpent, l'intendant même d'Alp-Egyel-Utompdy, nommé Souleymads, fut neltet, et les chargen d'assailir son maitre, dant las laires d'assailir son maitre, dant las laires de d'assailir son maitre, dant las laires de

(1) Les historiens orientaux le désignent plus souvent sous ce dernier titre que sous celui de sey.

die:

(1) Cette année a commencé le lundi 25 février de l'an 1743 de notre ère.

du divan, promettant de livrer sa tête at celles des beys ses partisans. Ibrahym-Kyahya et Roddoudn-Bey se chargerent de feriner aux bevs destinés a la mort les issues de la cita telle, en se postant avec des troupes aux portes dites des Janissaires et des Azabs : Souleyman tint parole : Khalyl-Bey, de la maison d'él-Damyaty, et Mohammed-Bey, de la maison d'él-Qotamych, furent les premieres victimes, et toute leur suite fut égorgée : Alu Beu et Omar-Bey-el Ballat, qui etaient parvenus à s'échapper du ma-saere, furent poursuivis par le pachà lui même, et massacrés par Ibrahym et par Hoddoudn, en voulant sortir de la citadelle : les cadavres de Khalyl Bey et de Mohammed-Bey furent les seuls qui obtinrent les honneurs de la sépulture.

De tant de bevs armés contre Ibrahym-Kyahya et Roddován, ii ne restait plus qu'Ibrahym-el-Ootamych et Aly-Kykhya-el-Taouyl. Le premier mourut de chagrin, peu de temps après; le second s'exila volontairement, abandonnant aux deux kyahyas l'autorité qu'il avait voulu leur disputer.

Maître ainsi du Kaire, Ibrahym-

Kyahyd se fit cheykh-él-beled, et nomina Roddoudn-Bey a la dignité d'émyrél-hag (prince du pélerinage), dignité gul des lors ue fut plus une concession passagère, mais devint la seconde pisce du pouvoir; et chaque année ces deux places furent alternstives entre eux. Puis tous deux retournerent à leurs habitudes, e'est-à-dire Ibrahym à ses projata, et Roddouan à ses plaisirs.

Ibrahum-Kuahua se hats d'user et d'abuser de la puissance qu'il avait acquise aux dépens de son trésor, et, pour la remplir da nouveau, n'epargna ni avanies, ni proscriptions. La première tomba sur ee Souleyman, dont il avait si cherement payé la trahison : il fit jeter est instrument, devenu inutile, dans les eachots de la citadalle du Kaire, et ne lui permit d'en sortir qu'sprès lui avoir fait regerger avec usure tout l'or qu'il lui avait prodigué. Il attaqua ensuite les autres personnages riches, et s'empara de leurs biens, apres les avoir exiles ou mis à mort. En un seul jour, il confisquaplus de quatrevingts maisons du Kaire. Les reveuus

de l'État, les douanes, les villages, les mogasins, jusqu'aux boutiques des simples détaillants, tout fut pillé par lui : la terreur et la consternation étaient

générales.

Kiour-Ahmed-Pacha avait ete ranpele a Constantinople, et etait passe su gouvernement de l'île de Chypre : le pachá qui l'avait remplace au Kaire, l'an 1159 del'hegire (1), avait été traité par Ibrahym kyahya svec peu d'egards : ce fut a ce représentant de la Porte Ottomane que les mécontents porterent leurs plaintes : il fit des réclamations qui furent mal recues : outré de cette nouvelle marque de mepris, il profita de l'absence d'Ibrahym qui, eette année, conduisait la caravane à la Mekke, pour ourdir des trames avec Housséun-Beuel-Khachab; il le charges de venger son injure particulière et l'oppression publique, lui offrant la place de cheykh el-beled, s'il parvenait à le délivrer d'Ibrahym-Kyahya et de son collègue, Roddowán-Bey.

Tente par une telle promesse, Housséyn-Bey prit si bien ses mesures, au re-tour d'Ibrahym, qu'il réussit à la saisir à l'improviste, ainsi que Roddouax, et à les emprisonner a la citadelle du Kaire : aussitot le pa há proclama Housseyn-Bry comme cheykh-él-beled; mais son triomphe ne fut pas d'une longue durée : les partisans d'Ibrahum-Kyahya se réunirent, attaquerent Hausséyn Bey, ainsi que le pacha, et remirent en liberté les deux beys prisonniers. Housseyn-Bey prit la fuite dans is haute Egypte, at courut se eacher à Ibryne, en Nubie ; le pachà fut renvoyé a Con-tantinople, ou le sultan punit sa non-reussite par un arrêt de

mort.

C'est à cette époque qu'appartiennent les premières phases de la fortune du celebre Aly-Bey, surnommé le Grand (2), qui depuis regna a son tour sur l'Egypte, et sut inême v établir quelque temps son pouvoir independant.

Ibruhym-A yahyd possedait, dit-on, plus da deux mille mamlouks; Aly reinplissait dans sa maison les fonctions de selahdar agha, e'est-a-dire

(1) Cette année a commence le lundi 24 jan-vier de l'an 1716 de l'ere chréticane. (2) Aly-Bey-él-Kebye.

qu'il etait chargé d'avoir soin des armes et de porter les harbe de son milter. Brahym l'avait emmeie avec lui dans son 
pelerinage de la Mekke, et avait eu occasion de remarquer la valuer u occasion de remarquer la valuer u de son 
jeune mamlouk. La carvane fut attaquée par plusieur a tribusarabes; et Aigui venait d'être blit kéchef, s'étaut 
mis à la tête des troupes de l'escorte, 
avait repousse les sassilaines avec un tel 
saurroun de Grans-Afg (Aly le Genie, ou 
plutd'Al y le Ginie, ou 
plutd'Al y le

De retour au Kaire, Ibrahym-Kyahyd songealt à récompenser son hâchef par le titre de bey. Sa trop grande jeunesse s'y opposa : d'ailleurs cette promotion fut retardée par le guetapens de Housségn-Bey, puis par une catastrophe bien autreunent importante.

On venait d'apprendre que le successeur du poché epulse venait d'arriver à Alexaudrie : il était d'usage que le nouveau gouverneur s'y arrêtat, pour y recevoir les félicitations et les présents adresses par le cheybh-é-belde et les autres beys. Mais des Jors le pacidatin entour de sepions, chargés par les beys de découvrir quelles étaient ses intentions à leur geard, et d'aquérir quelque connaissance des ordres dont le lettir chargé par le sultan de Constanti-

nople. Si l'on était assuré que ses ordres étaient pacifiques et ses intentions bienveillantes, il continuait librement sa route, et était reçu à Boulâg par les bevs en cérémonie. Mais si l'on decouvrait que ses intentions étaient défavorables et ses instructions hostiles, le divan des beys s'assemblait et signifiait au nouveau pachâ la défense expresse de continuer son voyage. Le divan du Kaire écrivait alors au divan de Constantinople, pour accuser le personnage rejeté d'une ambition perfide et dangereuse et de manœuvres contraires aux intérêts de Sa Hautesse. On annonçait sa présence comme capable d'exciter le trouble et la rébellion; en conséquence, on demandait sa révocation, et son remplacement par un autre fonctionnaire plus agréable à l'Egypte.

Le divan du Kaire n'avait concu aucun ombrage de l'arrivée du nouveau pachâ, nommé Raghyb-Mohammed, qui avait été reçu avec honneur par le cheykél-beled lui-même, Ibrahym-Kyahya; les bevs, accueillis par lui avec bienveillance, avaient juré entre ses mains, dans une audience solennelle, obéissance et fidélite à l'empereur ottoman : il les avait revêtus des pelisses d'honneur, suivant l'usage céremoniel : enfin Raghyb-Mohammed-Pacha avait gagné l'affection des bevs, et la meilleure intelligence régnait entre eux et lui. Il ne troublait en rien l'exercice du pouvoir d'Ibrahym-Kyahya, et se contentait modestement de la portion d'autorité que celui-ci lui laissait exercer : grâce à sa conduite liante et mesuree, il était, depuis plus dedeux ans, tranquille gouverneur de l'Égypte, et les beyseuxniêmes avaient demandé sa prorogation dans sou pachályk.

Mais il arriva tout à coup de Constantinople un firman secret, ou khaitcheryf (1), qui enjoignait au pachà de tenter tous les moyens possibles de detruire les beys en masse, et de faire massacrer sais delai le cheykh-di-beled, avec tous ceux de ses adherents qu'il pourrait saisure.

Le pachá savait qu'il avait excité les soupcons du divan de Constantinople, qui paraissait disposé à l'accuser de n'être en si bonne intelligence avec les beys que pour fomenter leur révolte en Égypte et s'y rendre lui-même indépendant de la Porte Ottomane.

Exécuter l'ordre impérial publiquement, c'était risquer beaucoup, et s'exposer à une dangereuse résistance; désbéir, ou seulement retarder son obéissance, c'était devouer sa tête à la vindicte du divan ottoman et justifier l'accusation de tendance à la rébellion.

l'accusation de tendance à la rébellion. Après avoir lièsité longtemps et calculé toutes les chances, Raghyb-Mohammed-Parhà se décida à employer la ruse et la pertidie envers les beys ses amis: il aposta des satellites armés, et les chargea de massacrer, a son signal, la totalité des beys, pendant qu'ils siègeraient avec qui au divan géueral.

Le coup fatal fut executé en partie : trois beys furent assassinés; mais les autres, et le cheykh-el-beled à leur tête, se défendirent vaillamment, et repro-

(i) Voyez ci-dessus la note de la page 198,

chèrent avec indignation au pachá la trahison qu'ils devaient si peu redouter de lui, dans la position où les avait placés leur amitié réciproque.

Pour toute justification, Raghyb-Mohammed-Pacha exhiba le firman impérial : sa vie fut épargnée; mais il fut l'instant même déposé par le divan du Kaire, qui envoya demander à Constantinople un autre gouverneur pour lui succéder.

Trois nouveaux beys furent nommés pour remplacer les trois qui avaient été assassinés. Ibrahym-Kyahya profita de cette occasion pour élever à cette dignité Aty-Kachef, son favori. La promotion d'Aty-Bey avait eu

un violent antagoniste dans un des bevs, nommé aussi Ibrahum, comme son protecteur, mais Circassien de naissance, et par cette raison surnonimé el-Tcherkassy. L'autorité d'Ibrahym-Kyahyá l'emporta pourtant; mais e'est de cette époque que date la haine irréconciliable qui divisa les deux Ibrahym, haine qui ne a'eteignit que einq ans plus tard, dans le sang d'Ibrahum-Kuahua, massacré alors par Ibrahym-él-Tcherkassy, l'an 1168 de l'hégire (1).

Cette même année vit aussi la mort du sultan Mahmoud (2), auquel succéda

(1) Cette année a commencé le vendredi 18 octobre de l'an 1754 de l'ere chrétienne. (2) Monnaies du sultan Mahmond-ben-Moustafd (Mahmoud 1er ou Mahomet V en or au Kaire, avec la date de l'an 1143 de l'hegire (1730 de l'ère chrélien



ub, ou sequin; la seconde un demi-se-nommé en arule nous/yeh

son frère Othman-ben-Moustafa, nommé fautivement Osman II par nos ecrivains. mais réellement le troisième de ce nom : ce prince ne régna que trois années.

Cependant, Ibrahym-él-Tcherkassy, par le meurtre d'Ibrahym-Kyahya, n'avait satisfait que sa haine; son ambition n'en recueillit aucun fruit. Ce fut Roddouan-Bey, l'ami, le compagnon fidèle du cheykh-él-beled, qui recucilit

l'héritage de sa puissance.

Mais un autre prétendant à cet héritage s'éleva aussitôt : c'était Housseun-Beu, devenu le chef de la maison d'Ibrahym-Kyahya : il reclamait, à ce titre, la dignité de cheykh-él-beled. Sur le refus qu'il en éprouva, il monta avec ses mamlouks à la citadelle du Kaire, s'empara des batterics qui commandaient la place Birket-el-Fyl, où Roddouan-Bey avait son palais, et le eribla d'une grêle de boulets et de mitraille.

Roddouán-Bey, occupé alors à se faire raser, n'eut que le temps de sauter sur un cheval; à peine en selle, un biseaicn lui cassa la jambe : eependant il put, à la tête de quelques mamlouks, faire retraite jusqu'au village de Cheykh-Othman, où la douleur le forca d'arrêter : il v mourut peu après ; et ses restes y sont déposés dans un petit tombeau auprès de celui de l'oualy, qui avait été blesse comme lui et qui l'avait accom-

pagné dans sa fuite. Housseyn-Bey prit alors le titre de cheykh-él-beled, et ehercha en vain à se concilier l'amitié de ses collègues. A peine quelques mois s'étaient reoules, qu'il fut assailli par eux, au lieu dit Mossateb-él-Nécháb (l'estrade des flèches), dans la plaine qui sépare le Kaire de la fermed'Ibrahym-Bey, où il était occupé à surveiller les évolutions militaires de ses mamlouks : il y fut égorgé et coupé

Autre monaie dumême prince, frappée éga-lement au Kaire, en cuivre, el sous la nivine dale : cette espèce de monaie porte le nom de gédyd.



en morceaux; et depuis, les traditions populaires n'en parlent jamais, sans ajouter à son nom le surnom d'él-Maqtoul (le massacré).

Khalyl-Bey lui succéda: son règne fut signalé par de nombreuses proscriptions. Aly-Bey fut un de ceux contre lesquels il signala le plus son inimitié et sa jalousie, parce qu'il le jugeait le plus redoutable de ses rivaux.

En effet, Aly-Bey avait crû en force et en puissance; sincèrement attaché à son patron Ibrahym-Kyahya, il avait juré devenger sa mort; mais, pour arriver sûrement a la vengeance, la scule voie était le pouvoir. Pendant près de huit années, il dissimula solgneusement ses intentions: durant ce temps, il achetait un grand nombre de mamlouks, s'insinuait dans la faveur des autres bevs ses collègues par des présents et des services: pas à pas il avançait vers son but : des événements imprévus vinrent accélérer sa marche; son influence, toujours croissante, inquiéta Khalyl-Bey, qui, résolu à s'en défaire, le fit attaquer dans les rues du Kaire par Housséyn-Bey Kech-Kech. Après un combai sanglant, Aly-Bey fut forcé de s'exiler dans le Sayd, avec quelques beys ses partisans, pour y mûrir les projets de sa double vengcance.

Aly-Bey et ses adhérents furent déclarés par Khalyl-Bey dèchus de leurs dignités, et remplacés par sec er atures. Ceux de ses anus qui etaient restés au Kaire, ceux même qui furent soupconnés d'avoir quelque penchant secret pour lui, furent impitoyablement massecrée.

Mais Alp-Bey avait trouvé dans les Sold-Sold-Bey, anéren munlouk de Moustais-d-Cered, exilée conne lui, houstais-d-Cered, exilée conne lui, cheyb-Mc-Bedel, Rennissont leurs forces, les deux réfugies revinent sur le knier, K. Mulp-Rey et Housseph-Bey du combat resta à dip-Bey et à sonalie; is poursuivirent leurs enumis is travers la province de Cejoudpéh, les Adodré (la mouspée verte), sur le bord du Nil, les y baltirent de nouveau. et les forcèrent de senfermer dans Trantah, gros bourg de la province de Gharbyéh.

Ally-Eey envoya son kde.hef, nomuse Mohammed et surnommé Abou.da-hob (1), pour les y forcer; Tautah fut fut despite; Kholgl-heg, reitugie dans al amosquee, y fut bloque et pris par la famine: les l'êtes de tous les mamlonhs et promenées dans toute la ville : Aholgl-heg, exilé d'abordà Alexaudrie, y fut ensuite étranglé.

Ces succès ouvrirent à My-Bey les portes du Kaire, l'an 1177 de l'hiegire (2). Son premier acte fut de s'y faire proclamer cheykh-el-beled; son second, de pojgnarder lui-même l'assassin de son maltre, Ibrahym-el-Tcherkassu.

Cripundant cettle Terrible vengenne, de deirre et prisprier depuis taut d'annees, mit en danuer l'autorité et la vie du nouveau chéphé-d'écéted. En affet, il s'ait plus comollis a s'reconsissance ment coutre d'archapu-de-l'Erkerfransy, que les couseils de la prudenee. Ce mourtre evicia contre lui fous creus qui, parmi les brys, étaient les reistures ou ses partissas de celui qu'il viosist d'immoler à sa vengeanne, et a liéna d'archape de l'archape de l'archape de l'archape d'archape de l'archape de l'archape de l'archape de la cause.

Il ne put trouver sa sireté que dans une fuite prompte du Kaire, et dans une retraite précipitée en Syrie; il y obtint un asile auprès du Mohassel ou Motselem (gouverneur) de Jérusalem, son aucien aml; mais cet asile ne nut le protéger que pendant deux mois : les bevs, ennemisd' Aly, l'avaient accusé auprès du sultan Moustafa-ben-Ahmed (Moustafå III), qui, depuis l'an 1171 de l'hégire (3), occupait le trône de Constantinople; et un firman impérial porta l'ordre au Mohassel de Jerusalem de livrer son protégé Aly-Bey et de l'envoyer prisonnier à la Porte Ottomane. Instruit a temps, Aly-Bey s'enfuit à

(1) Ce surnom signific proprement le Père de Por, expression métaphorique équivalant à avare et cupide.

dvare et cuprae.
(2) Crite année a commencé le mardi 12 julilet de l'an 1763 de l'ère chrétienne.
(3) Cette année a commencé le judi 13 septembre de l'an 1757 de notre ère. Akkah (Acre), où il gagna l'amitié du cheukh Daher, fils d'Omar, prince de cette ville puissante. Soutenu par iui, et secondé par ses amis du Kaire, surtout par les anciens partisans d'Ibrahym-Kyahya, pour lesqueis le meurtre d'Ibrahym-el-Tcherkassy était loin d'être un crime, il parvint à faire révoquer les ordres du divan impérial, et à rentrer, la même année, au Kaire, dana ses fonetions de cheukh-él-beled.

Deux ans spres, l'an 1179 de l'hégire (1), il fut trouble encore dans la

possession de sa dignité.

Lorsque Raghyb-Mohammed-Pacha, ancien gouverneur du Kaire, avait été épargné, au-milieu de la catastrophe qui l'avait dépossédé du pacbályk d'Égypte, il avait éprouvé particulièrement la générosité personnelle d'Aly, alors kachef: après son enpulsion de l'Egypte, il avait été transféré à un pachâlyk de l'Anatolie ; puis, neuf ans après, il avait été élevé au poste de grand vizir par le sultan Moustafá III. Dans sa position éminente, il avait toujours gardé le souvenir de ce qu'avait fait pour lui Aly-Bey, et sa reconnaissance n'avait cessé de le protéger, soit d'une manière patente, soit par des services secreta. La mort de ce vizir, arrivée l'an de

l'hégire 1179 (1765), enleva à Aly-Bey son plus sur appui aupres de la cour ottomane, et ses ennemis profitèrent de cette circonstance pour ourdir contre lui de

nouveaux complota.

Aly-Bey se vit contraint de s'enfuir une seconde fois du Kaire, et de se retirer dans l'Yémen; mais, l'an 1180 de l'hegire (2), ses partisans facilitérent son retour, et assurèrent sa tranquillité future par la mort de quatre des princinux beysdu parti d'Ibrahym el-Tcherkassy. Saleh-Bey, son ancien allié, avait detaché ses intérêts des siens, pour suivre des projets d'ambition personnelle ; il fut poignardé par Ibrahym Kachef, qui, plua tard, sous le nom d'tbrahym Bey, devait devenir cheykh-el-beled à son tour

Lea tribua arabes de la basse Égypte s'étaient déclarées contre Aly-Bey, et

(1) Cette année a commencé le jeudi 20 Juin

de l'an 1765 de notre ère.
(2) Cette aunée a commencé le lundi 9 juin
de l'an 1497 de l'êre chrétienne.

ecupaient en armes toute la province inférieure, qu'elles dévastaient : Alu-Ben envoya contre elles un de ses mamlouks nommé Ahmed; celui-ci fit un tel carnage des Arabes, qu'il recut des lors le surnem d'él-Gezzér (le Boucher), surnom qu'il n'a depuis rendu que trop fameux dans le pachályk d'Acre, qu'il opprima pe dant de at longues sunées. Tous les autres ennemis d'Aly Rey furent comprimés par la crainte; et il put espérer de régner désormais tranquillement sur l'Egypte, sans qu'aucune nouvelle intrigue osat eclater contre lui.

Cependant, craignant encore quelques nouvelles tentatives hostiles , Aly-Bey mit ses soins à se fortifier contre toute éventualité défavorable; et, dans cette vue, il fit conferer le titre de bey à dix-huit des mamiouks qui composaient sa maison.

Ces bevs furent les suivants : Roddouán, son neveu,

Aly-el-Tantaouy .

Ismayl, Khalyi.

Abd-er-rahman,

Hassan, Youssouf,

Zou-l-Fygar, Aqub.

taox.

Moustafa, tous les neuf Géorgiens comme hii:

Ahmed-el-Gennar, d'Amasie; Sélym et Souleyman (1), l'un déjà agha et l'autre kyahya des janissaires; Lattyf.

Othman, tous deux Circassiena; thrahum et Mourad, egalement Circassiens, et que nous devions retrouver se disputant le pouvoir en Égypte; Entin Mohammed, le plus cheri d'eux

tous, et qui bientot devait se montrer envers lui si ingrat et si perfide. (1) L'amilié du cheykh Él-Mohdy m'ayant rendu possesseur, so figyple, du scoat de Sei-leyman Bey, qui ayant eté son premier pro-tecteur, je crois davoir en joindre loi l'em-prente, qui pourra, en même temps, offria se peccuren des scoaux et den cacheta des orien-tes.



A son investuture, Mohammed-Bey, use a cupidit insatiable vait die la, lors qu'il n'était encore que kéchef, fait surmomer Abou-dahab (le Pere de l'or), voulut ennoblir ce surnom , et en faire voublier l'avilisante origine, en essayant d'en détourner l'application par une prodigalité jusqu'alors inouie; au lieu des parats (1), que les nouveaux beys avaient coutume de répandre sur la foule, il fli jeter au peuple des quarts de sequins d'or (3).

Paisible possesseur de la suprême puissance, 4½n Bey volut prouver, par as conduite administrative, qu'il en était réellement digne : il rendit une exacte justice à tous , purgea les provinces des Arabes voleurs, et s'appliqua à faire le bien des populations qui fui étalent des la companyation de la companyation enfin succéder la tranquillité publique aux désastres d'une longue guerre de factions. Mais déjà le Cerbykh-d-Uedd de l'É-

gypte avait des vues plus étendues : mis deux fois en danger par les arrêts ou les sourdes menées de la cour ottomane, il aspirait à s'en rendre indépendant et à secouer tout joug de suzeraineté du sultan. Dissimulant avec soin ses projets ,il prit pourtant dès lors ses mesures en conséquence. Ainsi, sous divers prétextes, il destitua ou éloigna des emplois civils et militaires les chefs des corps des odidas, et les remplaca par des gens à lui: le seul corps an'il protegeat était celui des janissaires; mais il sut ae les attacher et les tenir sous sa dépendance, de manière à les mettre hors d'état de rien entreprendre contre lui. La solde des autres corps fut à dessein arriérée, et payée en partie en rescriptions, qui perdirent bientôt jusqu'à quatre-vingt-dix pour cent : il en resulta un agiotage ruineux, dont il profita en faisant retirer ces cé-

(1) Le paret, dont tous ar rome delle parlé dans in tote de de la page 10, et minon in une montante d'argent qu'une piece de cui re argenté, formant la quarantième partie de la galart intre : du la companie de la galart intre de la galart intre de la galart partie de la galart intre de la galart partie de seguit provo de la galart partie de la galart partie de seguit provo de la galart partie partie

dules à vil prix; les odjáqlys, voyant ainsi leur paye réduite au dixième, se désoûtèrent du service militaire, et le quittèrent peu à peu, pour embrasser d'autres professions plus lucratives.

Plus Aly-Bey diminuait le nombre des soldats ottomans, plus il augmentait aes acquisitions de mamlouks : il en porta, dit-on, le nombre jusqu'à six mille : en même temps il défendait aux beys et aux káckefs dont il n'était pas sâr, d'avoir plus d'un ou deux mamlouks en propriété.

Le pacha qui residait alors en Égypte était Mohammed-Pacha : ces innovations l'alarmèrent : il hasarda quelques observations; Alu-Bey n'en tint compte. Alors le pacha résolut de a opposer à des opérations qu'il jugeait contraires aux intérêts de la Porte Ottomane; mais, n'osant y mettre obstacle ouvertement, il eut recours à l'intrigue et aux complots : il rechercha les anciens partisans d'Ibrahym-él-Tcherkassy, ranima en eux le désir de venger, par la mort d'Aly-Bey, celle du chef de leur maison, s'entendit avec eux, et réussit même à détacher quelques-uns des partisans du cheykh-el-beled, en stimulant leur jalousie ou leur avidité. Comblé des faveurs d'Aly-Bey, qui

l'appelait on fla et lui avait donné ispropre sour en mariage, Mohammed-Bey-Abou-dahob ne s'en joignit pas moins au complot formé contre son patron. Les conspirateurs n'ocèrent pourtant attaque Alg-Bey en face; séduit par des sommes considérables, et aurrout par la promesse de accéder à et aurrout par la promesse de accéder à de l'essassimer.

Mais, agrès réflexion, ne jugean papocession favorable, et trouvant l'entreprise trop hasardeuse; il se décida a devenir doublement traitre, et courut dénonce le pachi à son maitre. Alg. Per ceuli qui se mottrait à la fois contrôleur incommode et fomentateur de troubes; il mit fin à ses intrigues en le chassant du Kaire, et en le forçant ignominissement à reprendre le cherni de de Constantinople. Du reue, la perfolie de daba de coval pour qui que que insis effedabb cova l'aport gius que i ainnis effe-

Reu de la fidélité de son ancien esclave : et, aveuglé par cette démarche, il se refusa par la suite à croire les preuves. qui lui furent présentées, de son ingratitude et des complots dangereux our-

dis par lui. En l'an 1182 de l'hégire (1), la guerre fut déclarée entre la Russie et la Porte Ottomane, L'Egypte devait fournir aux armées de Constantinople un corps de douze mille hommes : le sultan demanda ce contingent au cheyklsel-beled; les projets ultérieurs d'Aly-Bey n'étaient pas encore mûrs, et il s'empressa de faire acte d'obéissance par la levée qui lui était demandée; mais ses ennemis surent profiter de cette occasion pour le perdre : ils atti-rerent facilement dans leur parti le nouveau pachâ, qui avait été envoyé de Constantinople pour remplacer au Kaire celui qu'Aly-Bey avait expulsé. Une lettre, signée du pacha et de tous les bevs ennemis d'Aly, vint l'accuser auprès du divan impérial de ne faire ces levées de troupes que pour se joindre aux Russes et se rendre indépendant en Egypte.

La reponse du divan ottoman fut l'ordre au pachâd'envoyer la tête d'Aly-

Bey aux pieds de Sa Hautesse. Le cheykh-el-beled fut promptement avisé du firman fatal par un agent secret qu'il entretenait auprès du ministère de Constantinople, et se tint sur ses gardes. Un des beys de sa maison, Aly-Bey-el-Tantaouy, sur la fidelité duquel il pouvait compter, alla, avec douze mamlouks dévoués, déguisés en Arabes, se poster à quelque distance du Kaire, sur la route par laquelle devait arriver nécessairement le qapygy-báchy, porteur du message de mort. L'embuscade eut un succes complet ; après trois jours d'attente, le qapygy-bachy parut avec une suite de quatre hommes seulement; ils furent arrêtés, tués, dépouillés, enter-rés dans le sable; et le firman impérial dont il était porteur fut remis entre les mains d'Aly-Bey. Il v lut l'ordre meurtrier, et aussitôt

il assembla le divan général des beys : leur montrant le firman, il s'efforça de

(I) Cette année a commencé le mercredi 18 mai de l'an 1768 de l'ere chrettenne.

les persuader, qu'en frappant la tête du divan, la cour ottomane voulait abattre le corps entier, et que sa mort serait le signal qui ferait successivement tomber leurs propres têtes.

Il les invita donc « à défendre leurs vies, leurs droits et leur puissance; « ajoutant que l'Egypte, gonvernée « avant eux par d'autres dynasties de

mamlouks, leur appartenalt légitime ment, et que jamais occasion plus fa vorable ne se présenterait pour se-

« couer le joug que la politique criminelle « des sultans avait fait peser sur ce

« beau rovaume, »

Le divan fut entraîné par cette éloquente allocution : les dix-huit heys de la création d'Aly-Bey l'appuyèrent fortement; et les beys ses ennemis, signataires de son accusation, n'osérent s'opposer à l'assentiment général : surle-champ, le divan adressa au pachá l'ordre de quitter le territoire égyptien en deux jours, sous peine de la vie, et l'Egypte fut déclarce independante

Le cheykle Daher recut la communication officielle de la déclaration, avec l'invitation d'appuyer par son concours cetteaudacieuse entreprise. L'invitation fut accueillie; le prince d'Akkah (Acre) joignit ses forces, avec celles de ses sept fils et de ses gendres, à celles d' Aly-Bey; et en Syrie comme en Egypte on se prépara à la guerre.

Aux douze mille hommes , levés extraordinairement en Égypte pour le contingent, furent joints, non-seulement les six mille mainlouks de la maison d'Aly-Bey, mais encore tous ceux qui composaiant les maisons des autres beus, même ceux des dissidents, qui se sentirent trop faibles pour en faire refus. Le pachă de Damas, qui avait reçu

de Constantinople l'ordre d'accourir avec vingt-cinq mille hommes pour s'opposer à la jonction des troupes de Syrie avec celles d'Egypte, fut battu par le cheykh Daher, qui n'avait que six mille hommes, entre le mont Liban et lelac de Tabaryéh (Tibériade), l'an 1183

de l'hégire (t) Cette défaite sembla terminer la

guerre avec la Porte Ottomane, qui n'envoya pas d'autres troupes, et parais-

(1) Cette année a commencé le lundi 7 mai de l'an 1769 de notre ere.

saît avoir entièrement oublié que la Syrie et l'Égypte avaient cessé de lui apparteuir.

Rasuré par ce caime, qu'il atribuait à l'impuissance de see entenis de Contantinoje, suffissamment occupés par leur guerre avec la Russie, Alp-lieg tourna ses soins versi administration de tradibit l'orde dans la capital-, dininua les impôts, les répartit d'une maire plus requière, et antis la tête de see finances l'ancien administration des douanns, le Cophie Mandientenis de l'autonoment de l'a

Une administration sage protégea le commerce extérieur et les communications intérieures. Les tribus de Bédouins furent de nouveau comprimées et rejetées dans le déser et la tranquillité inusitée dont jouit alors l'Égypte valut à Ally-Bey le surnom turk de Boubout-quapar (destructeur des orages).

Des tribus dont il delivra l'Égypte, la plus redoutable était celle des Haoudrah : venue des environs de Tunis, elle s'était fixée entre Girgéh et Farchout, sur des terres qui n'étaient pas cultivées ; puis elle avait fait l'acquis tion de quelques villages, s'était emparce de vive force de quelques autres, et avait fini par occuper tout le territoire entre Hou et Kafr Cheykh-Sélym. Leur cheykh, Hannyn, prolitant des désordres, s'était arroge le pouvo r surtout le pays, depuis Sdout jusqu'au dela d'Assouyn, et en percevait les revenus à son profit : l'impuissance où étaient les prédécesseurs d'Aly-Bey d'attaquer ce chevkh, et une redevance de deux cent cinquante mille ardebs de blé qu'il s'était soumis à payer, avaient fait fermer les yeux sur son usurp. tion.

Ally-liey envoyacontre lui son favori, Mohammed - Bey - Mobu - dahab. Le chey kh Hamdn fut defait, vers la fin de l'an 1183 de l'hicipire (1770), et ses enfants s'estimèrent heureux de racheter leur vie au prix de toutes les richesses de leur père.

Mohammed Bey-Abou dahab profita de cette campagne pour se gorger de trésors, et se hâta de revenir au Kaire; car, n'etant étranger à aucune des intrigues de la capitale, il avait appris, par ses secrets émissaires, que Ahmed-Bey-él-Gezzár, son collègue, ourdissail Quelques trames contre Aly-Bey.

Mohammed - Abou -dahab semblait vouloir se réserver, comme un monopole, toute tentative contre son bienfaiteur : des lors Ahmed-el-Gezzar fut regardé par lui comme un rival dans cette carrière de crime et d'ingratitude : il résolut de le prevenir et de s'en défaire; mais sa tentative d'assassinat échona. Ahmed-él-Gezzar possédait un sabre renommé par la finesse de sa trempe et la richesse de sa monture; un jour qu'il se trouvait avec Mohammed - Abou - dahab, « Prête-moi ton « sabre, lui dit celui ci, pour que j'exa-« mine la trempe merveilleuse de sa « lame. » - « Mon sabre ne se tire du « fourreau, répondit Ahmed, que par · moi. et pour trapper de mort : · puis, se levant aussitôt, il quitta le Kaire, passa à Constantinople, et y obtint par la suite le pachalyk d'Acre, qu'il conserva pendant de longues annees et jusqu'à sa mort.

Les victoires remportées dans le Savd contre les Arabes donnèrent à Alu-Beu le désir d'entreprendre de nouvelles conquêtes. Celle de l'Yemen lui fut présentée comme aussi facile que profitable : Mohammed-Bey-Abou-dahab fut encore chargé de cette expédition. A la tête de vingt mille hommes, le bey favori traversa les plaines arides de l'isthme de Soueys (Suez), força les gorges difficiles d'el Oqbah , renversa les Arabes qui voulaient lui barrer le chemin, tannis qu'Ismayl-Bey, avechuit mille hommes, prenait possession de tout le littoral oriental de la mer Rouge, et que Hassan-Bey, en s'emparant de Geddah, s'acquérait le surnom glorieux d'él Gedddouy, sous lequel il fut connu depuis : en six mois la péninsule arabique fut conquise, la sainte ville de la Mekke prise et pitlee, le chéruf, descendant du Prophète, détrôné, et remplacé par son cousin, l'émir Abd-Allah , qui témoigne se reconneis-sence à Aly-Bey , en lui adressent une patente qui l'investissait des titres de Sultan , Roi d'Egypte , et Dominateur des deux mers (1).

(1) Ce dernier titre était particulièrement affecté par les sultans ottomans.

Sevoyant ainsi afformi, avec une apparence de légitimité, dans sa souveraineté, Aly Bey voulut cons tater son indépendance, en ordonnant que son nom fût proclamé dans les priè res publiques du vendredi, et en faisant trapper au Maire des monnaites à son propre coin, l'en 1185 (1) de l'hégire (1) de l'hégire (1)

I am 1185.(1) der lægte. Alg-Bey conçut un plan plus vaste, et dans lequel it trevurs les primières causes de sa perte. Il coulé revien mile solution à l'obsantion de la commentation de la commentation de la coulé de la commentation de la commentation de Syrie qui, dependant eurore du gouvernament oltoman, était un voisinage dangeroux, non-seulement pour lui, mais encre pour le prime d'Arre, son allié et son ami, il regardant d'unileurs extre portron de la Syrie donne leurs extre portron de la Syrie control de la leurs extre portron de la Syrie control de la Syrie des

(1) Celte année a commencé le mardi 16 avril de l'au 1771 de l'ère chritienne. (2) On connaît deux monnaies différentes

frappers, au Kaire, au coin d'Aly-Bey, et J'en joindral lei les empreioles. La première, en argent allié, conserve encore le loght ('chiffe') du suitan Moustafd-benune dépendance naturelle de l'Égypte. et qui lui avait toujours appartenu, lorsqu'elle avait eu des souverains indépendants, tels que les Toulonides, les Ayoublies, et les diverses dynasties des mamlouks, ses prédécesseurs.

Algs-Bey cherédu en même temps à "assurer d'attres appuis dans des allaners plus richgines avec les enomis a naturels de Constantinopie. Le négopour loi avec les Vénitiens, et lui prametait leur amitie el sur cooperation. Un Arméine, nommé l'agopou a goude. Un Arméine, hommé l'agopou a goude. Torbol, comman lant en chef des forces muses dans la Mediterraine et la mer femil et defensif avec le carine. Catherien II. Une reponse favorable fut faite

Ahmed (Moustafa III), avec la date de son inauguration (171 de l'hegire). Mais ona glodie, au revers, le nom d'Aly-Bey, avec la date as, airège de celle de 118s. Celle piece est une ghrouche, ou plastre de 4) médius.



La seconde, également en argeni allié, est une plastre de vingt médins, ur laquelle la date de l'inauguration de sultan est supprimes, et exuplaces par la dair de l'an 1183 de l'hégire, que nous avons vue c'dessus étre l'époque à



laquelle Aly-Bey déclara, pour la prémière fois, son independance.

Cette espece de pièce porie en arabe le nom d'acherynyeh, et en turk ceiui de ygnermylig, ou yérmilik.





à ces ouvertures; mais les négociations trainèrent en longueur, à cause de l'éloignement respectif des deux cantres d'affaires.

Cependant, le succès accompanait le succès accompanait le sames d'Al-Bè que Nyire : les troupes de son livu-enant Mohammed-Bey abon-dahah, réunies à celles du cheykh Dáher, son allié, s'étaient emparèes heureusement de Ghazzah, da Ramiéh, de Nábious, de Jérusadem, de Yaffa, de Saydah (Tonciene Sidon), et vinrent enfin assièger Damas, qui ne trada pas à se rendre.

Maître de cette grande ville et de la Svrie presque entiere, Mohammed-ley Mon-dahdo sentit a cupille la coconquétes, en trahissant son bienfaiteur. Bien plus, son avarier et son ambiton lui inspirerent la résolution d'enlavre à vigo ley l'Egypte el demone; il praise de la companya de la companya de la praise de la companya de la praise de la companya de la de Constantinople, avec lequel il avait de Constantinople, avec lequel il avait de Constantinople, avec lequel il praise de la de la de Constantinople, avec lequel il praise de la d

Dès lors, Mohammed-Bey - Aloudahà cessa de s'avancer sur les terres ottomanes; retournant en arrière, il augmenta ses forces de toutes les garnisons qu'il avait laissée dans les villes conquises, et qu'il en retira pour les réunir à son corps d'armée.

Il marchi à graudes Journées vers Flexprie; mais il n'osa cependant se porter de suite au Kaire, où il savait que les janissiares et les autres oùjat que lui diffiraient que des ennemis, dont il commant per de se ennemis, dont il commant per de se entre en la parriet avec son armée dans la haute Exprie et, les derniers jours de l'an de l'hegire 1185 (1727), il aempara de la ville de Spout, appelà à lui les mécontents, se it joindre par quelques tribus arabes, et lorga les les qui Cogd à la creton à e et lorga les les gui Cogd à la creton à

Alors, proclamant hantement ses intentions da détrôner Aly-Bey, il se dirigea vers le Kairc; et, dans les premiers jours de l'an 1186 de l'hégire (1), il arriva, avec des forces considérables, sur

(1) Cette année a commencé le samedi 4 avrit de l'an 1772 de notre ère, la rive gauché du Nil, en face d'él-Bas satyn, villaga situé un peu au-dessus du Vieux-Kaire.

Aly-Rey se repentit alors d'avoir ferme l'oreille aux avis des amis fidèles qui depuis longtemps l'avaient averti de l'ingratitude et des perfides desseins de Mohammed-Abou-dahab: il rassembla à la hâte trois mille hommes, et les son ingrat agresseur la passage du fleuve; mais Ismayl-Bey, effravé da la supériorité de l'ennemi qu'il avait à combattre, et séduit par les promesses accompagnées de menaces, que lui fit parvenir Mohammed-Bey-Abou-dahab, abandonna le parti d'Aly-Bey, et remit ses troupes à la disposition du rebelle qu'il était chargé d'attaquer, Mohammed-Abou-dahab fut recu, au milieu des acclamations, dans le camp d'Ismayl-Bey, dont la défection enlevait au malheureux Aly-Bey ses dernières ressources.

A cette nouvelle désempérante, Alygr feitait reitre dans la citadelle du Kaira, avec ses trésors, son harem, ses mais et ses partissas, il annonçait l'intere entre l'inférient au l'internation de l'internation de la commanda de la commanda de resignant de se trouver cerre par les troupes de Mahammed-Rey-Abou-daho, il céda au conseil qu'il recut du cheylth. Ahmed, quatrieme fils du cheylth. Ahmed, quatrieme fils du cheylth Dother, qui l'enegare à abanveau un asile auprès du prince d'Acre, son père.

In même nuit, avant que les troupes de Mohammed-Bey-Movadaho èussent pris possession da la ville, AlfyBey sortit de la citadella, avec ses 
partisans, se dérobant, par une fuite 
accélérée, le long du Gebc-lé-Ahmar 
(la montagne Rouge); il Eagna par le 
expérait qu'un revirement el fortune 
pourrait bientôt le rappeler au Kaire et 
rétablir dans son ancienne puissance.

C'estainsi qu'. My-Bey quitta l'Exypte, pour la troisième fois, dans la nuit du 9 du mois de Moharrem de l'au 1186 de l'hégire (12 avril 1772). Le peu de troupes qui l'accompagnait ne montait pas asix millehommes, tant combattants que gens de service : sou trésor contensit a peine huit cent mille sequins, c'est àdire environ six millions de notre monnaie; ses bijoux et effets précieux pouvaient avoir une valeur quadruple.

On marcha jouret nuit; mais, en arrivant, trois jours sprès, à Khān-Younes, on #perçut que cinq des vingt-cinq ehameaux qui portaient le trésor avaient été détournès et pris par les Arabes, et que quelques corps de troupes avaient déserté, avec Youssouf-Khazendar, dans cette retraite nocturne et précipitée.

celete eta ancione contra dans Ghazzah, anile peu sir et de oue à Mohammed-Aou-edand; saus s'e arrêter, on arrire a chuil journe ter, ou de Jegducie de la companie de la companie de accelli avec tout l'antité d'un silie fidèle; avec tout l'antité d'un silie fidèle; avec tout l'antité d'un silie fidèle; avec tout l'antité d'un silie fortuns qui avaient assailli et accable or tous qui avaient assailli et accable sa annié, et il n'arriva à Aere que dsusainté, et il n'arriva à Aere que dsu-

gereusement malade. Cependant une esoadre des Russes parut devant Acre; ils apprirent les disastres d'Alg-Bey, et de nouvelles nigociations se renouèrent. Ces négociations se furnt pas infructueuses: de l'artillerie, des munitions, furent données par les Russes, et un corps de trois mille Albanàis, qui étant au service de la Russe, fut unis à la disposition d'Aly-Bey.

Carenfort et la jonetion des troupes du cheujth Doher permitent July Bey de rentier en campsure : toujours re-tenu à Acre par sa maladie, il envoya, trois mois après, Aly-Bey-el-Tantdouty, dont la fidelité n'avait put être bérsaile, reprendre Sour (l'aucienne Tyr), Sayada, et plusieurs autres villes importantes du littoral de la Syrie, qu'avaient réoccupes des gouverneurs ottomans, après l'évecuation des garnisons de Mohammed-Abou-dahab.

Mohammed-Joos-dahab.
Bendóil is emi li in-incippes. Bendóil is etitaqua 24/da, qu'il prit, pres cinq mois esiege, pendant la durce duquel la ville de Ghazach avait été emportée d'assuit; et celle de Amanlé, anisq que cele deLouddah (il sneime Lydds), édicient mise en la possession du chepith Dóher; Hasans-Bey-él-i-céddaony (il chargé de commander à Louddah, et Selym-Bey fut nommé gouverneur de Ramkh).

Le 9 du mois de Dou-l-Qadéh de cette même année 1186 de l'hégire (3 mai 1773), Aly-Bey était à Yafja, lorsqu'il vit striver auprès de lui des envoyes d'Egypte : ces deputés lui étaient adressés par les janissaires, les autres dijâgs et les principaux habitauts du

Kaire. Il spprit par eux que Mohammed-Bey-Abou-dahab, qui aussitôtapres la fuite d'Aly-Bey, s'était fait proclamer cheykh-él-beled, surpassait en vexations tous les oppresseurs qui avaient déjs pesé sur l'Égypte. Il svait doublé une partie des impôts, triple une sutre partie. Un droit d'une nature étrange et d'un genre nouveau avait été établi, celui de rela-él-mozzalem (exemption de la tyrannie), institué en apparence pour ra-cheter les contribuables des actes arbitraires exercés jusqu'alors par les kachefs, et les remplaçant au profit de Mohammed-Abou-dahab; mais l'impôt nouveau svait été exigé, et les sctes arbitraires avaieut continue avec plus de violence encore. Du reste, les proscriptions, les confiscations étaient iutolérables.

les conficacione daient iutoterables. Les deputes apouterent que, fatiguée du gouvernement vezatoire et spaile du gouvernement vezatoire et spaile par pour an plus longtemps supporter sa tyramie et son brigandage, l'êxpeentières pappel ally per gouverne plus et present prete à rourrir ses portes à son ancien souvernia. A dou-dahob tentait quelque résistance contre ces veux universels. A comessage, Aly-Rey senuit renaltre de contre ces veux universels.

toutes see espéranois, il quitta aussible 79fdi, et sem in route pour le kaire. Les forces qui étaient alors auprès d'Ays. Peu pe formaient qu'environ deux mille cinq certis hour ser sinoise et de la commanda del la commanda de la commanda del commanda del commanda de la commanda del commanda

uts. Le 11 du mois de Moharrem de l'an 1187 (1) de l'hégire (4 avril 1773), la petite srmée arriva à Ahan-Younes et le 16 de Moharrem (9 avril ) auprès de Salahyéh.

Deux jours après, Aly-Bey y fut attaué par l'avant-garde des troupes de Mohammed-Abou-dahab, furtede près de douze mille hommes. Après un combat de quelques heures, Aty-Bey, malgré l'infériorité de ses forces, battit l'ennemi, et lui tua un grand nombre d'hommes.

Cette première vietoire ini fit ouvrir les portes de Salahyeh ; mais il apprit blentôt qu'il ne devait plus compter sur les partissns qu'il avait esperés dans le Kaire; Mohammed-Abou-dahab avait harangue les odjâqs et les cheykhs, leur avait dépeint Aly-Bey comme avant apostasie la foi musulmane par son alliance avec les Russes et d'autres Etats chretiens : le fanatisme et quelques distributions d'argent faites à propos avaient changé les dispositons des odjags, qui s'étaient d'abord déclarés en faveur d'Alu-Beu : les seuls ianissaires avaient refusé constamment de s'armer contre lui.

Rassuré sur les dispositions du Kaire, et ne craignant plus d'y laisser derrière lul des ennemis dangereux, Mohammed-Abou-dahab en était parti lui-même, pour attaquer en personne son rival.

Le chagrin qu'éprouva Aly-Bey à cette eruelle nouvelle, les fatigues et les chaleurs exeessives qu'il avait supportées en traversant une partie du dé-sert, se joignant à une blessure assez grave qu'il avait reçue au combat de Sa-lahyéh, lui caussian et il était hors d'état de se montrer à cheval, à la tête de ses troupes, quand le mardi 20 du mois de Moharrem (13 avril) l'armée entière de Mohammed-Abou dahab fut en présence, et offrit le combat.

Bien inférieure en nombre, celle d'Alu-Beu n'hésita cependant pas à se ranger en hataille pour recevoir le choe : les deux ailes, commandées, l'une par Aly-él-Tantaouy et les autres bevs. l'autre par le fils et le gendre du cheykh Daher, eurent d'abord un sueces qui pouvait devenir complet; mais (1) Cette année a commence le jeudi 25 m ars

Mohammed-Abou-dahab svait, par des émissaires secrets, acheté la defection des Moglirebins et de plusieurs des beys qui jusqu'alors avaient suivi le sort d' Aly-Bey, entre autres celle d'Ibrahum -Bey et de Mourad-Bey : ce dernier avait mis pour condition à sa perfidie qu'on lui donnerait pour récompense le harem et les biens de son maître, et que la femme chérie d'Aly-Bey , Sittéh-Nefisseh, Georgienne egalement remurquable par son esprit et sa beaute, deviendrait son épouse. Les Moglirebips et les beys déserteurs passèrent sous les drspeaux de Mohammed-Abou-dahab au moment decisif du combat; alors le désordre se mit dans les corps d'Aly-Bey, dejà presque vainqueur; bientôt la déroute fut entière.

Le bev Alu-él-Tantaouy et le cheukh Tcheleby furent tues. Le cheykh Kerum et le cheykh Hassan echapperent, avec Roddouan Bey, au massacre du champ de bataille; ils accoururent au camp d'Alu-Leu lui annoncer ce terrible désastre, le suppliant de monter à cheval a vec eux, et defuir vers Ghazzah, où le cheykh Daher était resté avec quelques troupes.

Aly-Bey se montra inflexible à leurs

prieres : assis a la porte de sa tente, il

déclara fermement qu'il y resterait. préferant à la fuite la mort la plus certaine; puis, il ordonna imperieusement à tous ceux qui vuulaient sauver leur vie de prendre la fuite avant l'arrivée de l'ennemi, et de l'abandonner seul à son sort. Son neveu et ses autres partisans se virent forces de lui obeir, et, s'elancant sur la route de Ahan-Younes, ils en repartirent en toute hâte pour Ghazzak, où ils trouverent le cheukk Daher, que l'annonce de la perte de son fils plongea dans le désespoir. Peu d'heures après qu'Aty-Bey eut

fait à ses amis ses derniers adieux, einquante hommes, avant à leur tête le kuahud ou heutenant de Mohammed-Abou-dahab, s'étaient précipités à l'entree de la tente où ce prince s'était retiré. Les dix mamlouks qui éta ent restés seuls auprès de leur maitre avaient été à l'instant massa-rés ; Atu-Bey, faible et malade, avait cependant saisi son eimeterre; d'un seul coup il avait tué le premier des assaillants , at blesse deux autres d'entre eux. Les autres, n'osant l'approcher, déchargerent sur lui leurs pistolets, et le blesserent a son tour grievement, au bras droit et à la cuisse.

Il combattait encore vaillamment; agenouillé, et, tenant son pistolet de la main gauche, il abattit le kyahyá luimême; enfin, atteint encore au bras gauche, renversé à terre par plusieurs autres blessures, baigné dans son sang, mutile, accable par le nombre, il fut saisi vivant, et porte aux pieds de Mo-

Celui-ci le fit conduire au Kaire, où quelques jours apres, le malheureux Aly-Bey avait cessé d'exister. L'opinion publique accusa alors,

peut-être sans injustice, Mohammed-Abou-dahab, d'avoir fait empoisonner l'appareil appliqué aux blessures de son illustre prisonnier.

La mort d'Aly-Bey sembla cependant exciter, dans le cœur de l'ingrat Mohammed-Abou-dahab, quelques remords et une apparence de repentir : du moins, il fit donner au bienfaiteur qu'il avait si indignement trahi une sepulture honorable au Kaire, et il ne souffrit pas que sa tête fût portée, comme un hideux trophée, à Constantinople, ainsi que le prescrivaient les ordres du sultan Abdel-Hamyd - ben - Ahmed , qui venait, cette même année, de succeder à son frere Moustafa III (1).

## CHAPITRE XVIII.

oundation du règne du sultan Abd-ét-Ha-nyd. – Cheykia-ét-beied de l'Egypte Mo-hammet-Bey-Abou-dahab, Ismayi-Bey, Ibra-hym-Bey. – Expedition du qapytan-pachá. – Mohammed-Pachá. – Ismayi a Continuation du règne du suitan

— Othman-Bey-ét-Tabel. — Rappel d'ibra-hym-Bey et de Mourâd-Bey; leurs débais, leurs guerres, leur accord ; leurs avanies, spoliation du commerce européen. - Invasfrancaise.

Avec Aly-Bey s'étaient éteintes les dernières lucurs de grandeur extérieure et de bonlieur intérieur qui devaient éclairer la vallée du Nil; avec lui , l'Égypte avait pu espérer de remonter au rang de puissance indépendante; la perte de son cheykk-él-beled fit retomber ce beau pays au niveau des provinces les plus miserables et les plus opprimées de l'empire ottoman.

Egalement en proie aux exactions iniques des agents du fisc impérial et aux avanies sans cesse renouvelers des brys et des kûchefs , qui semblaient se disputer mutuellement la palme de la cruauté et de la spoliation , les populations égyptiennes se virent, depuis le meurtre d'Aly-Bey, livrees, non à des maîtres modérés, et sachant concilier les intérêts des gouvernés avec ceux des gouvernants, mais à des brigands devastateurs et à des bourreaux impitovables, ne reconnaissant pour lois que l'impulsion brutale de leur rapacité et les caprices homi ides d'une cruauté sans frein et sans limites.

Aussi les regrets universels ne tardèrent pas à suivre Aly-Bey dans sa tombe; lui mort, on apprécia tardive-ment la haute portée des projets que sou genie avait prépares pour la grandeur et le bonheur du pays, ainsi que l'administration sage et équitable o avait commencé à établir, mais dont on n'avait pas eu le temps de goûter les fruits et de comprendre les bienfaits.

(1) Monnales du sultan Monstafá-ben-Ahmed (Monstafá III ). Ces deux monnairs, la première en argent el la seconde en cuivre, ont été frappées au Kal-, sous la dale de l'an 1171 de l'hégire (1757 de noire ére), antérieurement a la declaration d'in endance d'Aly-Bey.



La reconnaissance publique défera d'une voix unanine à Alp-Bey le non de Gaxan (dé-Kebyr), tirre que la postérita tui a confirmé, et que les populations contemporaines osereut lui déceruer en présence même de ses assasins, dont la conduite vexatoire semblat, dans ses excès intolérables, prendre à tiche chaque jour de grandir

encore la mémoire de leur noble victime. La Porte Ottomane elle-même, qui avait suscité et stimulé la trahison des beys contre leur bienfaiteur, ne recueillit pas les fruits qu'elle attendait de cette politique odieuse : le royaume que lui avait enlevé l'audace d'Aly-Bey fut, en sortant de ses mains, également perdu pour Constantinople : au lieu d'un seul rival magnanime et combattant à force ouverte, le sultan s'y était créé, dans les beys et les kachefs, une tourbe d'adversaires cachés, mais non moins rebelles, et qui, dans leur état de guerre permanent avec le gouvernement ottomau, suppléaient par la ruse et l'intrigue à ce qui leur manquait du côté du caractère, des vertus et des talents.

Dès lors, la malheureuse Égypte appartint à trente tyrans, couvrant son soi de cadavres, se disputant avec acharnement le pouvoir sur ses provinces dévastées, et ne se montrant jamais d'accord que sur un seul point, leur haiue commune pour l'autorité de Constan-

tinople.

Abusi le sultan Abd-el-Hamyd dut, comme avant l'issue fatale de l'entreprised Alga-lega, se résoudre à ne conserver en Egypte qu'une autorité illusoire et une suzerainet nominatire: les pacids qu'il enroya de Constantinople continuerers, comme ceux qui avant par les parties de la constantinople continuerers, comme ceux qui avant par l'est par l'est par les esclaves des beys et les términs passis des debts acharactes de leur ambitione t leur haire mutuelle ne cessirent d'ensanghant r'Egypt aller l'expression de leur ambitione t leur haire mutuelle ne cessirent d'ensanghant r'Egypt aller l'expression de l'est par l'est p

Fomenter ces débats, sans cesse renaissants, fuisait même la partie essentielle des instructions secrètes et des devoirs imposés aux pachâs de l'Egypte par le divan de Constantinople ; dès lors le gouverneur titulaire que la Porte Ottomane entretenait au Kaire comme une ombre de son aneienne autorité, u'îş disti récilennes u'un officier qui vait consent à l'avilissement de sa dignite, dont toutes les fonctions se bornaient à reveirir et de poyr, et autorité de pour de l'avide poyr, et autorité nouve des intrégues honteuses et soigneusement dissimudes, pour semer et entretunir le trouble et la division parmi les beys, de perque leur union méndent tout à perque leur divinion étalent tout à perque leur union méndent tout à controlle de domination de leur de domination de conteniat l'organi du soilon.

Aussi le pachâlik de l'Égypte n'était plus qu'une mission déshonorante, une sorte d'exil et de disgrâce pour le vizir ou le paché qu'on y envoyait; en partant de Constantinople, il savait que selline plaissit pas su chetyle-t-beled, celul-et lui dépécherait un oddah-ba-dry chargé de lui signifier sa déposition, espèce de messager d'État, ou d'hulssier politique, à la sommation duquel toute résistance devait lui être impossible.

Eneffet, parmi les principaux officiers des odjaqs il en était un , l'oddah-bachy , dont la fonction speciale était de signifier au pachà sa destitution prononcée par le divan du Kaire.

Lorsqu'il y avst unanimité dans les beys pour se débarrasser d'un pechá lostile ou même suspect, cette révolution avait lieu sans rice sanglante, et se terminaît, pour ainsi dire, à l'amiable : les beys, réunis en divan général, décretaient cette déposition, et chargeaient l'oddah-béday d'aller signifier au pachà leur arrêt. Cet officer, vulgairement désigné par

Cet officier, vulgairement désigné par le nom d'aboutabaq (1), sortait de sa

(1) Cen mois algolient littleralement le prima deplet, et cu surcous burleuge avail ci ed come (1) federale, sicher, a cause de la forme anique and comment de la forme anique et errolles fencience. Ce traduce sied foin de resembler sus colliures ordinates de l'Orient per louis anique de la tree d'une cenzes terre d'une de la tree d'une state de la tree d'une cenzes terre d'une de la tree d'une cenzes terre d'une de la tree d'une state d'une state d'une service de la tree d'une state d'une service de la tree d'une state d'une sta

maison seul et sans escorte, monté sur un ane, car l'étiquette officielle exigeait que sa monture ne filt ni un cheval ni un mulet (1), élevant entre ses deux mains le firman de destitution ; son apparition, presage de révolution, attirait bientôt à sa suite toute la populace de la ville : il cheminait à travers les rues, dirigeant sa cavalcade du côté des casernes : sa vue seule était pour tout soldat qui le rencontrait l'obligation formelle de se joindre au cortége improvisé qui le suivait, et qui avait toujours acquis une force imposinte à sou arrivée à la citadelle. Là, il se présentait à l'audience du pachà, se prosternait respectueusement devant lui; mais en se relevant, il repliait le coin du tapis sur lequel il s'était courbé, et s'écriait : Enzel, pachá! (Descends, pachá!) A ce repli de l'étiquette fatale, à cette formule sacramentelle, s'évanouissait toute la puissance du vice-roi de l'Égypte : les troupes ottomanes qui etaient sous ses ordres , les gardes même de son palais ne lui appartenaient plus, et passaient aux ordres de l'oddah-bachy; lui, mis ainsi hors la loi, devait écouter humblement la lecture du firman fulmine contre lui, et, soit qu'on le chassat d'Égypte, soit qu'on de-

inandita sa têc, in avair jusa qu'a obte-Telle étai la position des viecde l'Egypte, ayant toujoura a redouter d'être déposes par le divan du Kaire, quand ils ne l'étaient par par le divan mipréal; et nouverrons bientoit le pachá qui avait été fame des intriques con Alpaga vait et fame des intriques d'autre récompense qu'une destitution, que lui envoya et d'an attucieuse d'autre récompense qu'une destitution, que lui envoya le divan de Constantnople, au profit du bey son associé de manoguerse politiques.

Le parti qui venait de se séparer d'Aly-Bey ne tarda pas à se diviser luimême en fractions hostiles l'une à l'au-

à manches étroites, boutonnée et serrée sur ses reins par une ceinture. Voyez ce costume dans la planche 52.

dans in planethe 92.

(1) Lún que cette humble monture fút un signe d'inferiorité ou de mepris, on remarque sur la finite de la finite del la finite de la finite

tre. Chacun des vainqueurs se crut des lors un droit égal à s'attribuer les fruits de la victoire; la cupidité et l'ambition mutuelle de chaque prétendant se chargea de punir la trahison de Mohammed-Bey. Abou-dahab et de ses complices, qui bientôt se décimèrent les uns les autres uns les autres des com-

uns les autres.

Les misérables restes du parti d'Aly-Bey, fugitifs et proscrits, espéraient
en vain trouver quelque tranquillité
dans l'asile où les avait recus les cheykh
Dâherà A ere; Mohammed-Abou-dahab

vint les y poursuivre,

L'esprit d'une vengeance implacable était trop bien dans le caractère de Mohammed Abou -dahab pour qu'il ne desirât pas ardemment d'exterminer jusqu'au dernier des mamlouks, dont le dévouement et la fidelité étaient autant de reproches vivants pour sa trahison et sa perfidie; mais un autre motif encore appelait ses armes en Syrie : il avait une autre haine à y satisfaire : cette haine , qui devait entrer en première ligne dans ses projets, avait pour objet le prince qui s'était montre, envers l'ancien cheykh-élbeled de l'Égypte, un ami si dévoué et si sûr, et qui avait perdu un fils pour la défense de sa cause.

Impatient de tires une vengeance ceistante de l'appui donné par le cheykh Doher à Aly-Bey, Mohammed-Bey-Abou-dahab avait sollicité, auprès du divan de Constantinople, la permission de porter la guerre en Syrie contre le prince d'Acce, dont il rappelait l'insan-bordination et dont il énumérait les torts envers la Porte Ottomane.

La réponse du Divan fut un firman impérial qui, en le confirmant dans ses fonctions de cheykhel-beted de l'Egypte, lui conférait en même temps le tirre et l'autorité de pachd du Kaire, en remplacement de celui dont il avait servi les compilots contre Aly-Bey, et l'autorisait spécialement à poursuivre

le cheykli rebelle.

Muni de ces ordres du sultan, Mohammed. Bey. Abou-dahab ne voulut
remettre à aucun autre qu'a lui-même
le soin de cette expéditian: laissant pour
le représenter en Egypte pendant son absence, Ismayl-Bey comme qaym-maoam (vice-gouverneur), et conflant le

commandement particulier du Kaire à Ibrahym-Bey, devenu son favori, il se dirigea sur la Syrie, et, vers la fin de l'an 1180 de l'hègire (1), il entra en Palestine. Enorgueilli du double titre dont il

etait revetu, et de l'appai de la Porte
Ottomane, Mohanmed-Atou-dahad
déploya dans cette expedition un luxe
au-dessus de tout ce que l'on avait vu
jusqu'alors; sa tente surtout se faisait
remarquer par sa magnificence et par
les richesses qu'elle contenait.

Khdn-Tounes, Ghaszoh, Ramléh et plusieurs autres places an lui offirient que peu de résistauee; 1 a/fd., commandée par le cheykh Kerym, gendre du cheykh Dôher, saut tente de se déleudre; elle fut prise d'assaut, livree au pillage, ét al plus grande partie de ses labitants impitoyablement massacrée, san distinction d'age ni de sese.

A cette nouvelle, le cheykh Dáher, voulant éviter un sort semblable à la ville d'Acre, la quitta avec sa famille et les réfugiés égyptiens, ue laissant dans la place que le eheykh Aly, le plus vaillant de ses fils : celui-ci-exacu également, quelques heures avant l'arrivée des troupes ennemies, la citadelle, dont il jugeait la défense impossible.

Trouvant Acre sans (arnison, Mohammet-Abo-dahab ) palla, anisi que plusieurs autres villes de la Palestine, où il répandit la terreur par des exécutions sanglantes. Mais ici la main de la destinée avait marqué le terme de ses criues. Il s'apprêlant à revenir en Expyte, gorgé de sang et chargé d'un butin immense, lorsqu'un matin on le trouva mort dans sa tente.

Eut-il frippé d'un coup d'apopleise foudroyante, ou peri-ul étudife entre les mains d'assassins ignorés, qui avrient pa s'introduire dans a tente? Cest un point que l'introduire dans as tente? Cest un point que l'introduire dans sur ment, malgre tous les souppons qu'une mort aussi instantance, aussi imprevue, fil ailora natire, Quai qu'il en soit, punition equitable de ciel, ou repré-aulle d'iomitée humaine, l'assassins autre d'errange et mystérieuse de Mohammech Bey, chou-dahab.

(i) Cette année a commencé le samedi 4 mars de l'an 1775 de l'ère obretienne. L'armée égyptienne, sous la conduite de Mourád-Bey, fit sa retraite sur l'Égypte, emportant le corps de son général, qui fut placé au Kaire dans un tombeau peu éloigné de celui d'My-Bey.

Ainsi, en moins de deux années, la même terre recouvrit le parricide et sa victime, le vil et eriminel Mohammed-Bey-Abou-dahab, que la vindicte publique a justement flétri du surnom d'él-K hdyn (le Traltre), et le noble Aly-Beyél-K-ébyr (Aly-Bey le Grand).

Malgre les prétentions d'Ibrahym-Bey et de Mourad-Bey, Ismayi-Bey succéda à Mohammed-Abou-dahab dans les fonctions de cheykh-él-beled.

Ce bev était, avec eux, le seul qui restat de la maison de l'ancien cheukhél-Beled, Ibrahym-Kyahya, et, comme eux, il était de la création d' Aly-Bey : la crainte seule lui avait fait embrasser le parti de Mohammed-Bey-Abou-dahab : son cœur avait toujours eonservé un attachement secret pour Aly-Bey, son ancien maître, et sorti de la même maison que lui. Il n'imita pas Mohammed Abou-dahab, daus sa fureur à poursui vre les restes infortunes de ce parti qui avait été le sien; les proscrits furent donc rappelés par lui de la Syrie, et il les rétablit dans les honneurs et les dignités qu'ils avaient possédés sous Aly-Bey, cherchant a s'en faire un appui coutre les tentatives ambitieuses de Mourad-Bey et d'Ibrahym-Bey.

En effet, ces deux beys, se lint contre lui d'amitie et d'intérêt, savient déjà cherché à le supplanter, et pretendaient chasse du Karte Hasada. Peg-di-Geddoossy, son ami particulier; neanmoina, ils ne reussirent pas dans cette première entreprise : Ismayl-Bey et Hasada-Bey appreniere, en es autoquation condifferent de la constant de la consistement déjà emparés, et en les forçant de s'exiler dans le Saviet.

Mourdd-Bey et Ibrahym-Bey siy créerent les moyens de faire réussir un nouvean plan d'attaque, et n'en descendirent qu accompagoés de forces redoutables. Livrant alors batalile à Ismayl-Bey, ils taillerent ses troupes en pièces, et le forcérent à son tour de quitter l'Éc-

gypte.

Ismayl-Bey, à qui sa défaite complète
enlevait tout moyen de prolonger sa dé-

fense, se retira à Constantinople. Hassan-Bey-él-Geddaouy, fait prisonnier, et déporte à Geddah en Arabie, gagna le patron de la barque qui l'y transportait, debarqua à Oosseyr, petit port d'Egypte sur la mer Rouge; et, traversant le désert, alla se eacher aux extrémités de la

haute Egypte.

Maitres du Kaire, Ibrahym-Bey et Mourad-Bey s'emparerent de l'autorité : Ibrahym-Bey se fit reconnaître comme cheykh-él-beled; Mourad-Bey prit pour lui la dignité d'émur él-hau (prince du pèlerinage). Plusieurs de leurs mamiouks furent nommés beus et un plus grand nombre kachefs. Leur conduite administrative fut, comme celle de la plupart de leurs prédecesseurs, signalee par des usurpations et des rapines.

Ils gouvernaient ainsi, au milieu des maledictions universelles, quand ils recurent la nouvelle qu'Ismayl-Bey était de retour de Constantinople, et qu'on l'avait aperçu, se dirigeant, avec sa suite, sur le village de Helouan, dans la

province d'Atfyeh.

Aussitôt ils envoyèrent à sa poursuite un gros corps de mamlouks, qui ne tardèrent pas à l'atteindre : il y ent une action sanglante, dans laquelle périt presque tout le reste de la maison d'Ismayi-Bey. Lui-même, il ne dut son salut qu'à une caverne, où il se cacha, et dans laquelle il resta trois jours entiers : de la il put ensuite gagner les cataractes (1), où il retrouva son ami Has-san-Bey-él-Geddaouy, Ils se retirerent ensemble dans les roches de Gennadel, au-dessus de l'avant-dernière cataracte.

Les nouveaux succès obtenus sur les derniers restes du parti d'Ismayl-Bey permirent a Mourád-Bey de s'éloigner de l'Égypte pour le pèlerinage de la Mekke. Il y remplit ses fonctions d'émur-élhag, conduisit et ramena la earavane sacrée au milieu des plus grands dangers; car, soit en allant, soit en revenant, il fit route entouré de tribus hostiles d'Arabes, qui attaquèrent plusieurs fois, mais sans succes, la caravane dont la défense lui était confiée.

Mais, de retour au Kaire, un refroidissement survint entre lui et Ibrahum-Bey : ils se reprochèrent réciproquement l'évasion d'Ismayl-Bey; et Ibra-hym-Bey, courrouce, quitta brusquement le Kaire pour se retirer à Minyéh,

dans la haute Egypte. Mourad-Bey s'inquiéta de cette re-

traite de son collègue, et envoya auprès de lui quelques - uns des principaux cheykhs, qui flechirent son ressentiment et le ramenèrent au Kaire.

Cependant, la bonne intelligence des deux bevs ne dura pas longtemps. A son tour, Mourad-Bey se retira à Minyéh, reprocliant à Ibrahym-Bey ses liaisons avec les beys Othman-él-Cherquouy, Tyoub-et-Sogheyr, Souleyman, Ibrahym-el-Sogheyr et Moustafa-el-Sogheyr, tous cinq chefs de maisons ennemies de la sienne.

Mourad-Bey resta ainsi cinq mois absent du Kaire. Ibrahym-Bey, qui d'abord avait regardé cette absence comme momentanée, et devant cesser avec l'explosion de l'humeur bilieuse de Mourad-Bey, la voyant se prolonger, s'en alarma, et envoya à son tour des cheykhs au-

pres de lui.

er i many remarks

L'altier Mourad-Bey ne voulut rien entendre, renvoya la deputation, et, descendant lui-même en armes, avec ses mainlouks, le loug de la rive oceidentale du Nil, il vint preudre position à Guzéh en face du vieux Kaire : là il paraissait faire des dispositions pour traverser le fleuve; et, se voyant contraint à combattre, Ibrahym-Bey se posta sur l'autre rive du Nil, afin d'en disputer le passage. Les deux adversaires resterent ainsi en présence pendant dix-huit jours, échangeant d'un bord à l'autre quelques coups de canon, qui ne tuèrent qu'un homme et un cheval : pnis, sans autre resultat Mourad-Bey se décida à remonter à Minyéh.

Cinq mois après cette nouvelle retraite, il y vit arriver une seconde ambassade : cette fois il consentit à revenir au Kaire, en affectant néanmoins quelque répugnance, et imposant la condition expresse que les einq beys ses ennemis seraient remis entre ses mains. Cette condition obtenue, il descendait

au Kaire, lorsque en route il apprit que les proscrits, instruits à temps par une communication secrète d'Ibrahym-Bey, s'étaient evadés du Kaire, et s'étaient jetés dans la province de Qelyoub, pour

cha.

de là gagner la haute Égypte en passant par les Pyramides.

Mourad Bey se trouvait alors à Gesrel-Assouad (la Digue noire), dans les environs de ces monuments : c'était par cette position que les fugitifs devaient nécessairement prendre leur route; cependant, au lieu de les y attendre, Mourad-Bey y laissa seulement un gros détachement d'Arabes, et aussitôt traversant le Nil à la tête de ses mamlonks, il conrut les attaquer à Rás-él-Khalyg (la Tête du Canal) : il fut blessé dans le combat, et se vit contraint d'abandonner le champ de bataille à ses antagonistes : ceux-ci, se persuadant qu'ils n'avaient plus d'ennemis à combattre, se portèrent sans crainte à Gesrcl-Assonad, où ils tombèrent dans l'embuscade d'Arabes qui leur avait été tendue, et furent conduits prisonniers à Mourad-Bey.

La colère de celui-ci était désarmée par l'humiliation de ses ennemis : il se contenta de les reléguer dans les villes de Mansourah, de Fareskour et de Damiette. Les exilés n'y resterent pas dans l'inaction; ils se concertèrent, et, sur la fin de l'an 1197 (1) de l'hégire (1783), ils tentérent de s'évader, pour aller recommencer dans le Sayd une opposition armée : arrêtés dans leur tentative, ils eurent recours à l'intercession du cheykh de la mosquée de Game-el-Azhar; et, non-seulement Mourad-Bey leur fit grace, mais encore il consentit à les reintégrer dans leur rang et leurs priviléges.

Depuis cet orage, trois années s'écoulèrent, pour Ibrahym-Bey et pour Mou-rad-Bey, dans le calme d'une concorde parfaite; tous deux en bon accord se partageaient les revenus de l'Égypte, n'en rendant aucun compte, ou bien le faisant d'une manière audacieusement illusoire pour les intérêts de la Porte Ottomane (2).

(1) Cetie aonée a commencé le samedi 7 décembre de l'ao 1782 de notre ére. (2) Les beys avaient éjé autorisés, dans l'ori-gine, à faire le prélèvement des dépenses administralives, sur le khazneh, ou irrsor des revenus de l'Egypte, qu'ils envoyaient a Cons-tantinopie. D'année en année le mémoire de ces dépenses réelles ou fictives s'étail gonflé ogressivement, diminuant d'autant le mon-oi des contributions adressées au suitan. Enfin, sous Ibraym-Bey et Mourdd-Bey, cas pré-

Déjà indisposé coutre eux par les plaintes qu'il recevait continuellement à leur sujet de Mohammed-Pachà. alors gouverneur titulaire de l'Égypte, le sultan Abd-él-Hamyd se decida, l'an tt99 (1) de l'hégire (1785), à envoyer

une armée pour réprimer leur audace. Cette arniée, commandée par le gapytán-pachá Hassán en personne, débarqua à Alexandrie , le 25 du mois de Chaaban de l'an 1200 (2) de l'hégire (23 juin 1786), et porta la terreur parmi

les bevs. Ils se rassemblèrent en divan général; mais la confusion qui troubla leurs delibérations ne leur permit pas de prendre un parti décisif : enfin , ils se déterminérent à reclamer l'intercession du pachá : celui-ci la refusa ; ils s'adressèrent alors au cheykh Ahmed-el-Arychy, chef de la mosquée Gamé-él- 12har, et au cheykh Mohammed-él-Mohdy (3), qui se chargérent d'aller à Rosette. implorer la clémence du qapytan-pa-

lévements furent poussés à un lei point que l'officier chargé chaque anoée de payer le khazaéh à Constantinople n'y portait plus d'argent comptant, mais, pour tout versement, ue gros portefeuille rempli de pieces établissant frauduleusement l'excédant des dépenses sur les recettes, et constituant chaque les receites, et constituent chaque année le divan de Constantinople en débet envers le divan de l'Égypte. (1) Celle année a commencé le dimanche 14 novembre de l'an 1734 de l'ère chrétienne. (2) Celte année a commencé le vendredi 4

ovembre de l'an 1286 de notre ère (3) Scenu et signature du cheyk él-Mohdy,





Embarqués à Boulaq, sur une eha-loupe richement ornée, les deux chey his se rendirent à leur destination, et furent accueillis par l'amiral ottoman avec la distinction due à leur caractère et à leur mérite particulier; mais, prévoyant bien qu'à l'abattement et au découragement des bevs succéderait promptement quelque résolution violente, ils ne voulurent pas se compromettre en parlant en leur faveur : ils se bornèrent à prier le qapytan-pachd d'ordonner à ses troupes d'eparguer les populations de l'Égypte, innocentes de tous les torts des bevs; « car, ajoutérent-ils, le Dieu très-hant « a dit dans son livre sublime ; Sur la « tête des conquérants retombent les « manx qu'ils font souffrir aux pena ples. »

Cette conduite des deux députés fut prudente; car, à peine sortaieut-ils de l'audieuce de Hassda-Qnnytda-Pachd, qu'on apprit au camp ottonann la nouvelle de l'arrivée de Mourad-Rey, à la tête de dix autres bers, de plusieurs kâclefis et de nombreux manilouks: 'tion par eux du bourg de Rahmdnyteh, à l'embouchure du canal d'Alexandrie 'dans le Nil.

En effet, à peine la députation pacifique était-telle partie du Kaire, que Mourdd-Bry, revenant de sa première stupeur, avait communique son ardeur guerriere à tout le conseil : la défense à main armée avait été unanimement votée; et il s'était chargé d'aller combattre les Ottomans, pendant qu'brahim-Bey tiendrait le Kaire en respect.

Rohmanych fut bientol te thekter d'un combat inergalente les mandouss, depoursus d'artillerne et de fantassins, de depoursus d'artillerne et de fantassins, de la combat des morties et de l'indantele. L'issue d'un tel combat ne pouvait être long, terrait entre les jantes des ches uot des unes des combats de l'errait entre les jantes des ches uot des uniterent à viction et l'errait entre les jantes des ches uot des uniterents de l'errait entre les jantes des ches uot des uniteres de l'errait entre les jantes des ches uot de l'errait entre les jantes des ches une de l'errait de

fugièrent en toute hâte dans le Sayd, où ils attendirent que les Ottomans vinssent les attauner.

les attaquer.

Voyant le Kaire évacué par les mamlouks, le pachà Mohammed rassem-

louks, le pachà Mohammed rassembla les odjàgs, descendit avec eux de la citadelle, et se prépara à recevoir, à leur tête, le généralissime de l'armée ottomane. Hassán-Pachá fit son entrée au Kaire

Hassan-racadus on entre au Naire Le 3 du nois de Chooild de l'an 1200 de l'hégire (1° août 1786), après avoir ruine t d'evacte tout le pays sur son passage : il n'est sorte d'excès et de hrigandaces que ne se permissent les soldats turks; et le qangida-pachd ne put arrêter le d'estre eux des exemples terribles qui arrêterent les autres.

La tranquillité rétablie ainsi aux dépens d'un grand nombre de têtes, Hassan Pacha fit proceder à la vente à l'encau de tout ce qui appartenait aux beys, de leurs maisons, de leurs harems, et même des filles esclaves enceintes d'eux. Les chevkhs réclamèrent hautement contre cette dernière rigueur, comme n'étant pas moins contraire aux lois du Koran qu'à celles de l'humanité. « J'écrirai , leur dit le qu-« pytán-pachá, j'écrirai à Constanti-« nople que vous vous êtes opposés à « la vente des propriétés des ennemis « du sublime sultan. » - « On t'a en-« voyé ici, répondit le cheykh Sadát, « chef des chevkhs, pour châtler deux « individus coupables, et nou pour en-« freindre nos lois et nos usages; dono « écris ce que tu voudras! » Cependant, après de mures réflexions, les esclaves que les mainlouks avaient rendues enceintes furent exemptées de l'encan.

Massa-Pacha organisa ensulte Valministration sur le pird ottoman, et envoya, contre les beys du Sayd Abedja-Pacha avec une grande partie de l'armée, à laquelle serionirent Ismayl-Hey et Hastan-Hey-d-Ceiddowy, avec quelques manilouls. Il yeut dans la haute Egypte une affaire meurairer, qui coltà tellement de sang aux deux catternets, et Turks au Kairer, après avoir ravagé chaoun la partie du Sayd une traversait leur retraite.

Là se termina l'expédition de Hassén-

Qapylan-Paché, que la guerre des Russes rappela à la capitale; son but fut tout à fait manqué, paisqu'il rentra à Coustantinople sans avoir extirpé de l'Egypte les bers rebelles.

En partant, il rétablit Ismayl-Bey dans ses fonctions de cheykh él-beled; et Ismayl-Bey créa émyr-él-hag son aneien ami et compagnon de fortinne, Hassán-Bey-él-Geddaovy, avec lequel il par-

tagea l'autorité.

Il remplisait depois quebques mois avec equité con fonctions qui lui vaient été rendues, quand la tranquillée du troublée de nouveau par une insurrection de l'ousép nomme : Amend, erclaire un peu de sang, la sedition fut apaisée de flandar-Bay, Après avoir fait verser un peu de sang, la sedition fut apaisée par la destitution est le quebque temps que de sang, la sedition fut apaisée l'est de l'autornament de configuration est le pour la factification et le que peud est que peud partie l'est des paintes portes contre ce fouction. Il cauton série III, exclus d'étant III, exclus d'é

qui succeda à Abd-él-Hamyd (1) sur le trône ottoman, l'an 1203 (2) de l'hégire, conlirua Ismayl-Bey dans sa haute dignité, et ce cheykh-él-beled continua de gouverner l'Egypte paisiblement,

(1) Monnales du sultan Abd-el-Homyd-ben-Ahmed, frappiess en or au Kaire sous la date de 1187 de l'hegire, 1774 de notre cre.



La première est un demi-zermadoub ou nousigéh (demi-sequin); la seconde est un fondougly. (2) Cette année a commencé le jeudi 2 oclobre de l'an 1788 de noire ère.

jusqu'à l'an 1205 de l'hégire (L). Cette aunée fut faule à l'Egrète, et suriout às expitale. Une peste jurieuse y moissonna d'immohrables ytetines. Or année de l'année de l'a

peste d'Ismayl. Ce fléau retablit les affaires d'Ibra. hym-Bey et de Mourad Bey. Othman-Bey, surnommé él-Tabel, seul reste de la maison d'Ismayl-Bey, venait, il est vrai, d'être nomme cheykh-él-beled; mais il était hors d'état de soutenir le poids qu'on venait de lui consier; il rappela lui-même au Kaire Ibrahym-Bey et Mourad-Bey; et ils y rentrerent le 5 du mois de Dou-l-Qadéh de la même année (7 août 1791): à leur approche, Hassan-Bey-él-Geddaouy se retira dans la haute Égypte, laissaut sans résistance Ibrahym-Bey et Mourad-Bey ressaisir le pouvoir. L'Egypte rentra ainsi sous le joug

des deux tyrans associes, dont l'oppressiondevait peser sur elle pendant une plus longue periode que celle d'aucun de leurs predecesseurs, et qui, s'arrogeant alternativement chaque année les fonctions de chryth-et beled, ou d'emp-ét-hag, ne devaient plus être renverses que par l'intervention ines-

perce d'une armée de cette Europe depuis si longtemps étrangère aux alfaites de l'Orient.

Il ne restait, en effet, aux populations expytiennes nu lesquir d'une revolution interieure: les deux beys avaient écras tous les partis qui pouvaient leur devenig hostites; ne lassant quelque autorite qu'aux maisons des beys leurs affidés, ils retenaient dans l'humiliation, la craitute et l'impuissance, les maisons dont les sentiments secrets leur étaient suspects.

Rivaux d'ambition, envieux l'un de l'autre, ils avaient pourtant uni leurs (1) Cette année a commencé le vendredi lo seplembre de l'an 1790 de notre cre.

Law by Con

intérêts solidaires pour la conservation du pouvoir, quoique divisés par leurs méfiances mutuelles, leurs antipathies réciproques, et l'opposition de leurs caractères.

History of the Mourad Bey, Urrahymbey 3 lexperience que lui donnieut les années joignait la réserve, l'astuce et les temporisations d'une politique consommée. Toujours en garde contre son collègue, dont il savait que l'orgueil ne se contentait qu'avec peine d'un pouvoir prisoner, en force physiques et en talents mittaires, il evita toujours tout édmarché qui pût le commettre avec lui

et l'appeier sur le champ de hataille.

Mons violent, mais non moins despole et intéressé, il joignait à sa empldite
une avarice étrangère à Mond-de Bey,
mais il affectait de faire contraster ses
annières doucereuses avec la brusque
inpétuosité de celui-ci, et se plaisait à
ul l'aisser l'olieux des verations tyramiques, des rapines et des avanies, sant f
en partager ensuite avec lui le produit.

Le seul acte de vigueur qui est signale la vie politique et militaire d'Ibrahym-Bey, avait est l'assassinat de Salch-Bey, chief de la maison des Fellahys (1), qu'il poignardra ou plutôt fit poignardre par a suite dans une des rues du Kaire, d'après les ordres de Mohammed-Bey-Aboudahab, dont la faveur particulière re-

compensa Fauteur de cel inflame exploit. D'allieurs, dans tout le reste de sa condonte, soit svant d'arriver au pour outre soit quant l'y fut parreun. Bra-Ayun-Bey se montra toujours tortueur, seus foit, dissimuel, pusilianime ent meticuleux, prodigours tortueur, trompant par des démonstrations d'amitie evelu dont il prémeditait l'assessiant, n'abandonant junsies un proconçu, mais n'arrivant à la réussite que par des voies cachées et obliques.

Mourad-Bey, au contraire, ne demandant rieu à la ruse, msis tout à la force, taillé en vigueur, musculeux, doué de nerfs d'acier et d'un bras capablle de trancher la tête d'un bœut d'un seul coup de sabre, Mourad-Bey,

 Cette maison étali alnei nommée parce que le premier chef de mambuks dont elle tiruit son origine avait éte un simple fellah. dont la physionomie martisle participait de celle du lion, n'avait pas d'égal sur le champ de bataille, et dans ses colères faisait trembler jusqu'à son timide collègue lorsqu'il soupconnait de lui quelque perfluie.

Dir reste, ne connissant pas plus la dissimulation que la baine rancuneuse, souvent généreux et pardonant facilierent; saciant appréser la valour et le asse amis, fidele à sa parole, tantiè cupide et intéresses, tantici liberal et produgue: mais orgueilleux, aftier, trassation socrélant tout, nettre sais lateral et production socialitation tout, nettre sais lateral et production socialitation tout, nettre sais lateral et production socialitation tout, nettre sais lateral experient de production socialitation production socialitation de l'Europe, disorde l'apprendiction de l'Europe, disorde de l'apprendiction de l'

Le retour des ieux beys au Kaire fut suivi d'une horrible famine, qu'on les accusa d'avoir suscire, afin de se défaire à meilleur prix des grains accaparés par eux dans la haute Expyte : lis renversereut les autorités établies par le qappida-paché, en retablirent d'autres, se livrant à toutes sortes de violences et de vexations.

Les excès que se permirent leurs mamlouks, et sarrout eeux de Mohanimed-é-E-tju (2), occasionnerent inne insurrection générale, qui les força à suspendre momentament leurs actes tyranniques; mais, l'insurrectionune fois paissée, ils les renouvelérent, et des paissée, ils les renouvelérent, et des

(1) A. Scean d'Ibrabym- B. Scean de Mourad-Bey. Boy.





Voyez le portraii de Moureld-Bey, planche so (3) Ce bey avait pris le surroum d'Eulen's d'un not araise a d'out et/ (mille), parce qu'un rait vante d'avoir d'un et/ (mille), parce qu'un rait vante d'avoir de la procession de ses avantes qu'un constituire, sur la place Ezbekgeh au Kaire, le magailique polais dans lequel le général en chei de l'armier (runçaise elabili sa residence et le quartier général de son del -major. avanies exorbitantes frapperent successivement les diverses corporations du commerce du Kaire.

C'est à cette époque que se rapporte une ancedote curieuse que j'ai apprise au Kaire, de ceux inêmes qui avaient été témoins et victimes de l'avanie dont

elle contient le récit. Mourod-Bey avait annoncé le projet de renouveler l'habillement et l'equipement de toute sa maison militaire; sous ce prétexte, car son véritable motif était de se procurer les movens d'une agression contre son collegue Ibrahym-Bey, il frappa une forte avanie sur toute la corporation juive, non-seulement du Kaire, mais encore de l'Égypte entière : on concoit quel émoidut couser un tel acte dans la synagogue : les fortes têtes d'Israel s'assemblèrent pour discuter les moyens d'éluder la demande tyrannique, et l'on convint d'envoyer au bey les deux plus vieux rabbins, qui s'etaient vantés d'a-

yoir les moyens de détourner l'orage. Admis devant Mourad-Bey, . Prin-« ce, lui dirent ils, nous sommes pauvres; et quand vous vendriez nos biens, a nos femmes, nos enfants, et nous-« mêmes, vous n'en retireriez pas la « dixieme partie de la somme que vous « nous avez condamnés à vous payer; « mais si vous daignez nous décharger

« de la contribution intolérable que « nous ne pourrions vous payer, en « échange de cet acte de votre généro-« sité, nous vous offrons la découverte « d'un trésor bien autrement conside-« rable, et qui pourra vous dédommager

« au centuple : la connaissance de ce a trésor a été transmise dans notre fa-« mille de génération en génération, et a nous devions la transmettre à nos a fils : maintenant nous seuls en som-« nies dépositaires. »

Mourad-Bey ouvrit les oreilles aux mots de trésor et de dépot : - « Je retire mon arrêt d'avanie! s'écria-t-il; « voyons le trésor. » - « Le trésor, a dirent les rabbins, est enfoui dans la « mosquée qu'Amrou-ben-él-Aass a

a élevée au Vieux-Kaire; il y a été déa posé par ce conquérant de l'Égypte, « dans un coffre de fer, qu'il cacha « dans un souterrain que nous seuls

a philyons yous indiquer. a

Les renseignements furent donnés avec une exactitude qui semblait en garantir la véracité : il existait d'ailleurs une autre garantie, c'était celle des têtes des deux rabbins révélateurs.

Mourad-Rey n'osa pas siler s'emparer de vive force des tresors qu'il regardait dejà comme lui appartenant : pour y porter la main, sans exciter de scandale, et sans être accusé de viclation de mosquée, il imagina de feindre nne partie de chasse, et, a son retour, de passer comme par hasard devant la mosquée d'Amrou; y entrer pour y faire sa prière parut une chose toute naturelle, et les cheykhs de la mosquée vinrent recevoir le bey puissant qui les honorait de sa visite.

Mourad-Bey parcourt la mosquée, la trouve mal entretenue et presque en ruine. « Puisque Dien m'a aniene a dans ce lieu saint, dit-il anx cheykhs, « c'est sans donte afin que j'en devienno « le réparateur, et que mon nom puisse être joint dans vos prières a celui du fondateur , l'illustre Am-« rou-ben-él-Aass : demain j'enverrai

parations. »

« les ouvriers pour commencer les ré-Le lendemain, en effet, les ouvriers vinrent; mais, au tieu de s'occuper des parois les plus ruinées, ils commencerent à démolir et à creuser le sol, à l'endroit qui leur fut indique par un agent dévoue à Mourad-Bey et son confident. Après quelques heures de fouille, le

souterrain fut trouve; Mourad-Bey, averti, vint assister à l'extraction d'un immense coffre de fer, conforme à la description que les rabbins en avaient faite. Le coffre était à moitié ronge par la rouille : les serrures étaient sans clefs : on brisa le couvercle, et on trouva pour tout tresor le coffre rempli de feuilles de parchemin, sur lesquelles étaient tracées des portions du Koran en maguifiques caractères kouliques de l'époque d'Amrou-ben-él-Aass (1).

. (1) Le coffre de fer fut brisé et pour ainst dire broyé, fant un espéral frouver dans ses parois quelque cacheile, rec'étant des diazonais ou autres objét precieux. Les feuilles manuscries du Koran, jefes en las au fond du souterrain, y furent abandonnée a l'houidire, à la pourritier et à la destructie, en visitant la monquée d'Auron ben ét-dazs; j'ai recueillité monquée d'Auron ben ét-dazs; j'ai recueillité.

Il fut heureux pour les deux juifs, que, cachés dans la foule, ils eussent prudemment voulu épier eux-mêmes la découverte du trèsor : ils purent s'enfuir à temps, et se dérober aux marques de reconsaissance de Mourad. Bey, qui, de retour au Kaire, se vengea de son désappointement, en frappant une contribution double sur les juifs, et en faisant

cruellement bâtonner les retardataires. Les moyens ou les occasions favorables manquèrent alors à Mourad-Bey pour la scission qu'il préméditait avec son collègue; mais depuis ce temps, la position respective des deux bevs . rivaux d'ambition et également avides du pouvoir suprême, ne fut plus qu'une alternative continuelle de mésintelligence et de raccommodements, dont les frais étaient toujours pavés par les populations, au moyen de quelque avanie nouvelle lancée sur le Kaire ou sur les provinces : car, vainqueurs ou vaincus, maîtres du Kaire ou fugitifs dans le Savd , la seule chose sur laquelle Mouråd-Beyet Ibrahym-Bey se mont rerent invariablement d'accord, ce fut le sys-

racheté du cheykh de la mosquée tontes cettes qui n'étaient pas trop détériorées pour se refuser à toute conservation, et ces feuilles, également précleuses par leur antiquité et leur calitgraphie, font parlie de mon petit musée orientai. Je donnerai let le focsimile des trois liames tème de déprédations et de rapines, dont ils écrasèrent à l'envi la malbeureuse Égypte.

Lur cupdité insatable, après avoir quisé la ressource des populations éxpètiennes, s'attaqua su commerce térnager, et surfout aux négociants français établis soit au Kaire, soit à Rosette, soit à Alexandrie, dont les misions semblaient avoir le privilege des plus dures persecutions et des spoliations d'ures persecutions et des spoliations funcies, Baudent, et Priz-Real, du Kaire, eurent à supporter les actes vexatories les plus intollerables; les révexatories les plus intollerables; les ré-

L'intervention du pachá avait été inutile; et les réclamations portées à Constantinople n'avaient reçu du sultan Selym III (1), qui y régnait alors, d'autre réponse qu'un silence, qui semblait, ou autoriser les tyrans subalternes, ou annoncer l'impuissance de la

elamations n'avaient d'autres effets que de faire doubler les avanies.

(1) Monnaie du sultan Selym-ben-Moustafd (Selym III 1, frappée au Kaire, sous la date de l'an 1203 de l'hégire (1782 de notre ère ).



Aulres monnaies du même prince, frappées également au Kaire, et sous la même data, qui est, celle de son avénement au trôns de





Porte Ottomane pour les réprimer. Les choses allèrent au point que des pétitions collectives furent adressées à la métropole, et que, des l'an III de la république (1795), le Directoire fut saisi de ces griefs, par l'Intermédialre du consul Magallon (1).

Toutefois, depuis ce temps, jusqu'au

jour où le Vainqueur de l'Italie entra dans les vues des pétitionnaires, Mourad-Bey n'avait répondu aux plaintes des consuls européens que par des avanies nouvelles, à leurs menaces que par des confiscations; il venait même demettre le comble a ce système spoliateur, et une ordonnance d'emprunt

(1) Charles Magallon, né à Marsellie en 1741, fut élevé dans le commerce, et passa en Egypte, ou il séjourna plus de vingt annes. Il remplit longtemps au Kaire les juportantes foicitions de consui de France, et, en cette qua-tifé, il élatt venu à bout de conciure avec le pacha, tes beys, et plusieurs cirefs de tribus ara bes, des traités avantageux pour le commerce français: mais son zéle ne produisit pas tout le fruit qu'en devail en attendre, par la mau-vaise foi des musuimans, la rivaillé des Anvaise foi nes musulmans, la transfer de glais, et peut-être encore plus par la faute du mitubétére français, quit, au fiels de favoriser les opérations du consul, accorda sa protection spécialé et un privilège exclusif a la Compagnie des Indes, nouveilement crèce. Maigré les obstacles que Magallon ne cessa grouge les obstactes que Magallon ne cesta de rencontre-la consideration personnelle dont il jouissit lui fournit souveal les moyens de rendre service aux negociants europeens éla-blis nu Kaire, niusi qu'aux Français qui voya-coilent dans l'Orient. On a attellud aux

On a attribué aux documents qu'il avait ou a attribue aux documents qu'il Avait aires au gouvernement français, sur l'état l'Exple. la première idée de l'expedition inçaise qui devait soumettre ce pays. toutes les maisons européennes qui exercaient le commerce au Kaire, quand tout à coup, vers le milieu du mois de Moharrem de l'an 1213 (1) de l'hégire (2), une nouvelle parvint à Mourad-Bey, dans son palais de Gyzéh (3), nouvelle etrange, imprévue, presque incroyable, qui semblait être une réponse providentielle à ses mesures de pillage organisé.

forcé allait ruiner de fond en comble

Une armée française venait de débarquer sur la plage d'Alexandrie (4). BONAPARTE arrivait !

(1) Cette année a commencé le vendredi 15 juin de l'au 179s de norte ere.

(2) Premiers jours de juillet 179s,
(3) C'est pour se meilre à l'abri de tout guet-apens de la part de son collègne 16-mh/yss-Bry que Monrad-Bry avail ture son habitation à Gyzch, on il s'etait fait construire un palais magnifique, sur la rive coefferinhe da Bruve. Il ne venail au Raire que les jourses par le l'au partie par le partie partie partie par le partie partie par le partie par le partie par le partie par neuve. Il ne venali au Kafre que les jours d'as-semblée du divan, mais loujours bien accom-pague d'une escorte assez nombreuse pour pou-viré à son gré changer. suivant l'occasion, en offensive sa position defensive. 4) L'armes fraoçaise arriva devant Aicxan-drie le 13 messidor an VI « dimanche et "juillet 12se, correspondant au 17 du meti, de Monerale

rem, an 1213 de l'herjare; in nouveile en parvint un karte le 20 du miem ond moustain d'Juli-lei). Cette uouveile fui portes Mourdé de par de lei). Cette uouveile fui portes Mourdé de par moudé Avaryan, souvernour d'Alexandrés. Un moudé Avaryan, souvernour d'Alexandrés. Un souveil et le levre de ce un résultat de la continua a consurér in le trenur de ce un résultat de sout la coulement de la continua de l'état de la presente ai le presse au la continua de l'état de la presse ai le pr rem, an 1213 de l'hegire : la nouveile en parvint · poire secours. »

# TABLEAU DES MOIS DE L'ANNÉE LUNAIRE DES MUSULMANS.

| 3 | RABY-EL-AOUEL.        |
|---|-----------------------|
| ٤ | RABY-EL-THARY (1),    |
| 5 | GEMARY-EL-AOUEL,      |
| ä | GEMARY EL-THANY (2) , |
|   |                       |
|   |                       |

MOBARREN, ayani

<sup>(1)</sup> On donne aussi à ce mois le nom de Raby-(2) On nomme aussi ce mois Gem 4hher.

| 7  | REGER.           |  |
|----|------------------|--|
|    | CHARLEN.         |  |
|    | RAMADAN,         |  |
|    | CHAOUAL,         |  |
| 11 | DOU-L-OADER.     |  |
| 12 | DOC-L-MAGER (1), |  |

(t) Ce mois a trente jours dans les aunées em-bolismiques, ou intercalaires, répondant, dans le cycle innaire musulman, à nos années bis-

# TABLEAU CHRONOLOGIQUE DES PRINCES

QUI ONT REGNÉ EN ÉGYPTE,

|                    |                                                    | ieg. Ère ch.             | DYNASTIE DES EMICHYDI                                | Heg. Ére eb            |  |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|--|
|                    | PREMIERS KHALYFES.                                 |                          | DYNASTIE DES ESECUTORES.                             |                        |  |
|                    | MAR-ébn-él-Khelláb.                                | 18 - 619                 | Mohammed-Faucayp.                                    | 323 - 93               |  |
| (1)                | ruwan-ben-Affao.                                   | 23 644                   | ABOU-Hot a-ben-Ekhebyd.                              | 319 - 99               |  |
| Ä                  | Ly-ben-Aby-Taleb.                                  | 35 - 655                 | Abou Hassan ALY ben Ekheliyd.                        | 355 - 95               |  |
|                    |                                                    |                          | Anou-t-Faouants-ben Aly.                             | 357 - 96               |  |
| KHALTFES ORMYADES. |                                                    | ABOUTE PAOCARISTINA ATJ. |                                                      |                        |  |
|                    | A A har Safuto                                     | 41 - 661                 | KRALIFES FATI WITES                                  |                        |  |
| 볏                  | OAOUTAH-ben-Aby-Sofyan.                            | 60 - 681                 |                                                      |                        |  |
| 3                  | gzyp-ben-Monouyah.<br>lo AOUYAR-ben-Yezyd.         | 61 - 684                 | Morz-ben-Al-Mansour.                                 | 382 - 97               |  |
| *                  | OADUI VIII-DIN-TODEVI                              | 61 - 684                 | Azyz-ben-Moéz.                                       | 386 — 97               |  |
| ٥                  | Bn-ALLAH-ben-Zobeyr-<br>LEROUAN-ben-Håkem.         | 64 - 681                 | HAREwben-Azyz.                                       | 161 - 102              |  |
|                    |                                                    | 65 681                   | Danen-ben-Hakent.                                    | 427 - 102              |  |
|                    |                                                    | 86 705                   | MOSTANSER-hen-Daher                                  | 427 - 100              |  |
| ë                  | arrevus y ben-Abd-el-melek.                        | 96 714                   | MOSTAALI -ben-Mostamer.                              | 495 - 110              |  |
|                    |                                                    | 99 717                   | AMER-ben-Mostanly<br>HAFFZZ-ben-Mohammed.            | 524 - 113              |  |
|                    |                                                    | 101 — 720<br>105 — 725   | DAFFEL-ben-Hafezz-                                   | 044 - 114              |  |
|                    |                                                    | 125 - 743                | FANZ-ben-Dafer.                                      | 549 - 115              |  |
| •                  | n styp-ben-Yezyd.                                  | 126 - 745                | Annep-ben-Youssouf.                                  | 556 116                |  |
| ĭ                  | ezyp-ben-Oualyd.                                   | 100 - 744                | ABBED-Dear Louison                                   |                        |  |
| 1                  | ILROUAN-ben-Mohammed.                              | 126 — 744<br>127 — 744   | DANASTIE DES AVOURITES-                              |                        |  |
| 1                  |                                                    |                          |                                                      | 147 117                |  |
|                    | KHALYPER ABBASSIDES.                               |                          | SALAH-ED-DYN-Youssoul.                               | 189 - 119              |  |
|                    |                                                    |                          | Mélek-él-Azvz-ben-Youssouf.                          | 595 - 119              |  |
|                    | nou-L-armas-ben-Mohammed.                          | 132 - 750                | Melek-el-Massore-ben-Azyz                            | 196 - 120              |  |
|                    |                                                    | 136 — 754<br>158 — 775   | Melek-el-Apet-ben-Ayonb.<br>Mel-k-el-Kamet-ben-Adel. | 615 - 1213             |  |
| •                  | d curv. ben-Al-Mansour.                            | 169 785                  | Melek-et-Apri-ben-Kamel.                             | 635 - 123              |  |
| 1                  | tyny-ben-Mahdy.                                    | 170 - 785                | Metek-et-Salen-ben-Kamel.                            | 637 - 121              |  |
| 1                  | Anoun-ben-Mainly.                                  | 193 - 809                | Meick-el-Moazzew-ben-Saleh.                          | 647 - 121              |  |
| ,                  | wyn-ben-Haroun.                                    | 198 - 813                | Melek-el-Montania min                                |                        |  |
| ,                  | L-MANOUN-ben-Haroun.                               | 218 - 833                | PREMIÈRE DYNASTIE DES MA                             | MI OUKS.               |  |
| 3                  | torassam-ben-Haroun.                               | 227 - 842                | PRESIERE DINASTIE DES SET                            | a Doctor               |  |
| •                  | DUATREQ-beo-Molassem.                              | 732 - 817                |                                                      | 648 125                |  |
| 1                  | HOTOCAKEEL-ben-Molassem.                           | 217 - 861                | CHACERET-ED-DORR.                                    | 648 - 120              |  |
| 1                  | MONTASSER-DED-MOIOURERET.<br>MOSTAYN-DED-MOHAMMED. | 218 - 862                |                                                      | 648 - 125              |  |
| 1                  | Mostaya-ben-Molonakkel.                            | 252 - 866                | Melek el-Achaar-ben Youssouf.                        | 655 - 125              |  |
| 3                  | MOTAR-Den-Gualing                                  | 215 - 869                | Nour-ed-dyn-Aix-ben-Ybek.                            | 657 125                |  |
| 3                  | MOTAMED-ben-Motouakkel.                            | 256 - 870                | Melek-el-Mozzaffer-Qorrouz-                          | 608 - 120              |  |
|                    | MOTATED-DOI-MOTOGRAMO.                             |                          | BEYRARS-èl-Bendoqdary.<br>BARKAH-KHAN-ben-Beybars.   | 676 - 127              |  |
|                    | DYNASTIE DES TOULONIDE                             |                          | SALAMECH-ben-Beybars.                                | 678 - 127              |  |
|                    | DINASTIE DES LOCLOSIDE                             | -                        | Malek-el-Mansour-Ottaoun-                            | 678 - 127              |  |
|                    |                                                    | 957 870                  | KHALVI-ben-Qelsoun.                                  | 689 - 129              |  |
|                    | Annen-cha-Touloun.                                 | 271 - 884                |                                                      | 693 - 129              |  |
|                    | Knowanouv thebn-Ahmed.                             | 282 - 895                |                                                      | 693 - 129              |  |
|                    | Gracit ebn-Khomaronyah.                            | 253 - 896                |                                                      | 694 129                |  |
| ı                  | HAROUN-ébn-Khomarouyalt.                           | 292 - 904                | Melek-él-Mansour-LAGYN.                              | 696 - 129              |  |
| 1                  | Sta va-ébn-Ahmed.                                  |                          |                                                      | 708 - 130              |  |
|                    |                                                    |                          | A most age un-hen-el-Nasser.                         | 711 - 134              |  |
|                    | KHALYFES ABBASSIDES.                               |                          | Kourcuoux-ben-el-Namer.                              | 712 134                |  |
|                    |                                                    |                          |                                                      | 742 134                |  |
|                    | MONTAFY-ben-Moladded.                              | 272 - 995                |                                                      | 743 - 134              |  |
|                    |                                                    | 320 - 932                | CHAABAN-ben-el-Nasser.                               | 746 134<br>747 134     |  |
|                    | OARE ben-Motadded.                                 | 320 932<br>322 934       |                                                      | 797 - 134              |  |
| ď                  | RADBY ben-Moqtader.                                | 322 - 934                | Hagayaben-el-Nasser.                                 | 748 — 134<br>752 — 136 |  |
|                    |                                                    |                          | SALAH-ED-DYN-ben-el-Namer.                           | 109 100                |  |

| 202                                                                                | D CHITCHS.                                                            |                                                                                                                          |                                                                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Mohanne d-ben-Hagy,<br>Chaanan-ben-Hassan,<br>Au-ben-Chaaban,<br>Hagy-ben-Chaaban, | Hrg. Ère. ch.<br>762 — 1360<br>764 — 1342<br>776 — 1378<br>783 — 1381 | OANSOU-Abou-Sayd.<br>OANSOU-Djan-balad.<br>Nelek-él-Adel-Touman-Bay.<br>OANSOU-él-Ghoury.<br>Nelek-él-Achtal-Touman-Bay. | Brig. Bre ch.<br>904 — 1498<br>905 — 1499<br>906 — 1500<br>906 — 1501<br>922 — 1516 |  |

| At.y-ben-Chaaban,            | 776 - 1376 | Melek-él-Adel-Touman-Bay.   | 906 - 1500  |  |
|------------------------------|------------|-----------------------------|-------------|--|
| HAGY-ben-Chaaban.            | 783 - 1381 | OANSOU-el-Ghoury.           | 906 - 1501  |  |
|                              |            | Melek-el-Achraf-Touman-Bay. | 922 - 1516  |  |
| DEUXIÈNE DYNASTIE DES M      | AMLOUES.   |                             |             |  |
|                              |            | SULTANS OTTOWANS.           |             |  |
| Melek-él-Daher-Banooco.      | 781 - 1382 |                             |             |  |
| HAGY-ben-Chaaban.            | 791 - 1388 | SELYM-ben-Bayazvd.          | 923 - [817  |  |
| FARAG-ben-Bargong.           | 801 1395   | Souleywan-ben-Selym,        | 926 - 1520  |  |
| Ann-EL-Azyz-ben-Bargoug.     | 808 - 1405 | Selvu-ben-Souleyman,        | 974 - 1566  |  |
| Imam-el-Mostarx-b-lilah.     | h15 - 1412 | MOURAB-Den-Selvm.           | 992 - 1574  |  |
| CHEYKH-él-Mahmoudy.          | 815 - 1412 | MOHAMMED-ben-Mourad.        | 1003 - 1594 |  |
| Anne p-ben-él-Mahmoudy,      | 825 - 1421 | ARMED-ben-Mohammed.         | 1012 - 1693 |  |
| Seyf-ed-dyn-Tattan           | 821 1421   | MOUSTAFA-ben-Mohammed.      | 1026 - 1617 |  |
| MOHANNED-ben-Tallar.         | 821 - 1421 | OTHWAN-ben-Ahmed.           | 1007 1618   |  |
| Melek-el-Achraf-BARSE-BAY.   | 825 1422   | Mous ap-ben-Ahmed.          | 1032 - 1623 |  |
| You sour-ben-Barse-bay.      | 811 - 1437 | Innauva-ben-Ahmed.          | 1049 - 1040 |  |
| Melek-el-Daher-Davonao.      | 812 1418   | MOHAMMED-ben-Ibrahym,       | 1058 1018   |  |
| OTHMAN-ben-Diagmag.          | 857 - 1453 | Souteynan-ben-Ibrahym.      | 1099 - 1687 |  |
| Meich-el Achraf-YNAL         | 857 1453   | ARMED-ben-thrahym.          | 1102 - 1001 |  |
| Annen-ben-Yual.              | 805 1400   | Moustara-ben-Mohammed.      | 1106 - 1095 |  |
| Melek-ed-Daher-Knocho span.  | 865 1451   | AHMED-ben-Mohammed.         | 1114 1702   |  |
| Mélek-èl-Daher-Yennay.       | 872 - 1467 | Manworp-ben-Moustafa.       | 1143 - 1730 |  |
| Melek-el-Daher-Tawan-Bocus.  | 872 - 1497 | OTHNAN-ben-Moustafá.        | 1168 1754   |  |
| Malah A Aches (A) Arthur Bay | 879 - 1167 | Moreyara-ben-Ahmed          | 1171 - 1757 |  |

| Merk-de-Luber-Zimere | Merk-de-Luber-Zimere

# TABLE DES MATIÈRES.

# CHAPITRE PREMIER.

Introduction. Etal de l'empire d'Orient à l'époque de Mahomet. — Le Koran. - Hégire. — Altsque de la Syré. - Mort du Prophète. — Altou Béter, prémièr khastje. - Conquette cu Syré. — Prisé de l'Époque. - Course, de ruiteme Fried e Diama, et de Jérusque. — Prisé de Diama et de Jérusque. - Prisé de Diama et de Jérusque. — Preparaills contre l'Egyple. — Silvation de cette contres. — Mois dei ordres d'Oran. - Amoria de l'Égyple. — L'repedition et Contremandée. — Altou arte de l'Egyple. — L'repedition et Contremandée. — Altou arte. — Altou arte.

# CHAPITRE IL

Hawand or Legyper and the control of the Control of

# CHAPITRE III.

Dynastle des Omnyades. — Les khalyfes Mooosytah, premier du nom, Yezyd 18°, Moooyyan II. — Alpfa-Althi-Ben-Zoldeyr — Merouali 18°, Albfa-G. Melker, Ammourbande Assa relabil au gouvernement de l'Egypte. — Gouvernement de l'Egypte. — Gouvernement de l'Egypte. — Gouvernement de l'Egypte. — Albfa-Lander de l'Egypte. — Albfa-Lander de l'Egypte. — Mellander de l'Egypte. — Mellander de l'Egypte. — Mellander de l'Egypte. — Mellander de l'Egypte. — Elat de l'Église cophie à celle époque. — Pag. 30°.

CHAPITRE IV.

Solicies kablyte Omnyades — Ounlydt",
omar II. — 18:20 III. — 18:40
cham. — Outlyd II. — 18:40
cham. — Outlyd II. — 18:40
cham. — Outlyd II. — 19:30
cham. — Outlyd II. — 19:30
cham. — Government of 12:47
cham. — Ourlin — 19:40
cham. — Ourlin — 19:40
cham. — 19:40
cham. — Ourlin — 19:40
cham. — 1

# CHAPITRE V.

Dynastie des Abbassides. - Les khalyfes

Abort I-bible, Al-Manoure, E-Mashary, & Han, Al-Manoure, E-Mashary, E-Mann, Al-Manoure, Goovernment de l'Explos ous cesses de la companyation de l

## CHAPITRE VI.

Suite de la dynastie des Abbasides — Le Mahiyles de Modessern-billah, el - Ouather Dillah, el Hodische Dil

## CHAPITRE VII.

## CHAPITRE VIII.

Sulte du règne du khalyfe Abbasside Él-Momard b-illab. — Ahmed-ében-Touloun immediative la mosquée qui porte son nom. — Peacription de cette meque — Songen merrellieux. — Trésors découverts. — Prise de sossession de la Syrie. — Révoite d'Abbasside de la Syrie. — Révoite d'Abbasside de la Syrie. — Se succès. la défaite. — Sunotice de ses complices. — Nouveau démèles avec il-Vonalleq. — Ingratitude et décleule de Louisu. — Projets Chmed-ibn-Toulous paur la délivrance du khalyle. — Ce plan echoue. — Assemblée solemeire à Damas. — Anathèmes reciproques. — Gerre de Cillère. — Sège d'Adam. — Maddie d'Abmed-ibn-Touloui. — Son retour eu Exple. — Rivoite d'Almed-ébn-Abl-allah. — Esport de pocification avec él-Mouaffeq. — Mort d'Abmed-ibn-Toulouin. — Pay. 71

#### CHAPITRE IX.

#### CHAPITRE X.

## CHAPITRE, XL.

Mort du khalyfe abbasside él-Moktady. -Chayn-Chah-él-Afdal, fils de Bedrél-G maly, jul succède. - Khalyfes fatymites, é Moktaly-b-Hiab. él-Amerbe-ahkám-lish de Halter Jessey Willia, de Daaler Session, Hill, Gray Desser Halt, Graided Tedyn Din. — Smith Session Medic Tedyn Din. — Smith Session Medic Tedyn Din. — Smith Session Medic Tedyn Din. — Peter Frenches and Dollar Dessey. — The Treatment Annual Construction — Dessey Treatment Annual Construction of Control Medical Landson and Construction of Control Medical Landson and Construction of Constructi

# CHAPITRE XIL

Dernatid der syndition — Salah de Gramont de Naue Geleine — Europatine der Strick (1994) — German (1994) — G

# CHAPITRE XIII.

Dynastic des Manlouks beberüter on terboman. — Leur origine. — Chapper del-dorgr. — TDR-382-red-rijn. — Districk ei-Arbrid. — TDR-382-red-rijn. — Districk ei-Arbrid. — Dorge-del-pa Alg. — Districk — Del-part eisen — Districk — Districk — Del-part eileuren — Kallyl. — Esystein. — Er Merick — Kondchont. — PL-wierk et-Asseer II. — Enald Gel-ry Isantz. — El-Weirek et-Asseer II. — Enald Gel-ry Isantz. — El-Weirek et-Asseer II. — Enald Mannour Moltengen — El-Weirek et-Asseer II. — Enald Mannour Moltengen — El-Weirek et-Asseer II. — Enald Mannour Moltengen — El-Weirek et-Asseer II. — Enald Chabbon II. — El-Weirek et-Mannour-Aly. — El-Weire

#### CHAPITRE XIV.

Dynastie des Mamlouks-Circassiens. — Barquotg. — Haggy. — El Melek-cl-Nasser-Parag. Zeyn-del-dyn. — Azz-del-dyn. — Le khalyfe cl-Modayn-b-litah. — Abou-el-nasz-Cheykh. — Chahab-é-d-dyn. — Sej-fe-dyn-Tatlar. — Naser-del-dyn. — Barse-Bry. — Djemni-el-dyn. — Djaquasq. — Pagh-red-dyn. — Ynal. — Cha-

#### CHAPITRE XV.

1. T-gryds derient une province de l'empire des Turks. - Organisation de son gouvernement. - C'ession du khalyfat. - Sullans ottomans, Sélven II', Souleyman II (I'', Selven II, Mourau III, Mourau III, Mourau III, Mourau III, Mourau III, Perkhale II, Alland, Ollman II, Mourau IV. - Perkhale III, Alland, Ollman III, Mourau III, Mou

#### CHAPITRE XVI.

Evenements de Phistoire d'Exyple de l'année 1697 (1893) à l'année 1119 de l'hegire. 1707). 1— Suite du règne du soilan Monard W. — Pa-Suite du règne du soilan Monard W. — Pa-Suite de l'Agent de Monard Monard, Mon-lanned-ben-Ahmed. — Aviennent du soilan Brahyn. — Paelhis d'Exyple sous ee prince, Montafad-è Bealingy, Makoud, Ayrolb, Mo-fommed ben-Hayilar, Monardal, Monammed. — Paris de Monardal, Monammed. Egyple sous ce prince, A

# CHAPITRE XVII.

Suite du règne du sultan Ahmed III. —
Basain-Pachd. — Cheykhsé-Beitel, QassemAyoutá, Ismayi-Beyy, Tchrén-Bey, ZoulFigat-Bey. — Regne du sultan Mahmeoud
(Mahment V). — Cheykhsé-Beitel, OlimaniBey, Iberahym Khrajhya, Roddonak-Beitel, OlimaniBey, Iberahym Khrajhya, Roddonak-Beitel, OlimaniBeitel, Bouse-Fin-Bey, Khiyi-Bey — Rejne
de Montstafa III. — Cheykhsé-Beitel, Aly-Bey
de Grand, Mohammed Bey-Alou-dahab. —

### CHAPITRE XVIII.

Continuation du règne du sollan Abd-él-Ham'd.—Chey kin-él-Beid de l'Egyple, Mohammed-Bey-Alou dahab, Ismay-Bey, Heralyn-Bey, — Expedition du Qapytas-Pachi. — Mohammed-Pey-él-Dibman-Bey-él-Tabber — Rep debats, levirs gourses, le l'accord, feura sancies, Spottion du commerce europeen, Invasion française, pag. 1962.

TABLEAU des mois de l'année lui rankat chronologique des pr regne en Egypte, depuis la conquel jusqu'a celle des Français. Avis pour le placement des l'Egypte moderne.

FIN DE LA TABLE.

# ÉGYPTE MODERNE.



# PÉRIODE DE LA DOMINATION FRANÇAISE (1);

PAR M. AMÉD. RYME.

#### 1798-1801.

# CHAPITRE PREMIER.

DEMAIRE : SITUATION DE LA PRANCE A L'ÉCARD. DE RESTE DE L'EUROPE, EN OCTOBRE 1797; PAIX AVEC TOUTES LES PUISSANCES, L'AN-GLETERRE EXCEPTÉE. - PROJET DE DESCENTE EN ANGLETERRE ARANDONNÉ, SUR LES INS-TANCES DU GÉNÉRAL BONAPARTE, FOUR UNE EXPEDITION CONTRE L'ÉGYPTE. - AVANYA-GES QUE LA CONQUÊTE ET LA COLONISATION BE L'ECTPTE SEMBLAIENT PROMETTRE A LA FRANCE; PRÉJUDICE QUI DEVAIT EN RESUL-TER POUR L'ANGLETERRE. - DÉTAIL DES IMMENSES PRÉPARATIFS DE L'EXPÉDITION.

Le 30 ventôse an VI de la république française (19 mai 1798), par un temps magnifique, au bruit du canon, aux applaudissements d'une foule immense accourue sur les rivages d'alentour, une flotte d'environ cent bâtiments de guerre, et portant l'elite des marins . l'élite des guerriers, l'élite des savants et des ar-tistes de la France, sortait du port de Toulon. Où allait cette flotte qu'accom-pagnaient cent bâtiments de transport charges de munitions et d'approvision-

'Il Napoleon a dicté a Saiate-Héène, aux gé-néraux qui parlagerent sa captivité, deux precis de ses campagnes d'Orleot. Lorsque l'empe-reur n'était pas satisfait d'un moresuu de que-que éteudur. Il simalt mieux le recommence d'un bout à l'autre que le corriger.

d'un bost à l'astre que le corriger.

Le premire de cre deux restance dans les la premire de cre deux restance dans les l'ambients de l'application de l'application de l'application public de 1103. Les partie que d'application public de 1103. Les partie de l'application public de 1103. Les partie d'attre de l'application de l'a

nements de toutes espèces, et que trois autres convois pareils devaient bientôt rejoindre? Où allaient ces einq cents voiles, ces dix mille matelots, ees quarante mille soldats, et tous ces généraux, tous ces savants, tous ces artistes. Bonaparte à leur tête? Nul parmi la foule enthousiaste qui les saluait au départ : qui sur la flotte, si ce n'est le eliet suprême de l'entreprise; nul en France, si ce n'est les cinq membres du Directoire et le ministre des affaires étrangeres de la république, ne pouvait se vanter de le savoir.

our trouver le mot de cette énigue. il n'est b-soin que de jeter les yeux sur le sommaire de ee chapitre; mais pour bien apprécier les différents motifs par le concours desquels a été résolue l'expédition que la France a tentee contre l'Égypte vers la fin du dernier siècle, il faut. avant de suivre vers la plage africaine la flotte qui s'élançait le 19 mai 1798 des côtes de la Provence, remonter un mistant à sept mois en arrière, au 17 octobre 1797.

sources pour la réunion des matériaux de potre propre travail.

Nous avons encore consulté avec fruit La Relation des campagnes du genérat Nous avois encore consulté avec fruit : La Relation des campagnes du genéral Bons-parte en Egypte et en Syrie, par Berthler, 1861; Le receuit du Courrier d'Egypte et de la Pre-cude eyyptenne, Journaux trançais qui se pu-blievent nu Caire pendant Fexpodition; Les Mémorres du duc de Roylgo, evu du duc de Ragues, ceux des gésieraux Reynier, Bet-

liard , elc. ; Les Victoires et conquêtes des Français ;

Les Fictoires et conquêtes des Français; La Blographe des contemporains, par Ac-nault, lay, louy et Norvins; L'Bistoire de la Revolution française et l'His-toire de Consulat et de l'Empire, par l'Hers, L'Bistoire des cobients de l'Europe pendant le consulat et l'emper, par Armand Lefrivre, 1845; Edin Napoléon, se opinions et jusque est sur Edin Napoléon, se opinions et jusque est sur les hommes et les choses, par Damas-Hisnard, 1842,

1'\* Livraison. (ÉGYPTE FRANCAISE.)

2

Le 17 octobre 1797 est une des plus clorieuses dates de notre bistoire. Ce jour-là, Bonaparte, qui venait de vainere l'Antriche, et qui s'était charge du soin de négorier avec cette puissance, lui imposait la célèbre paix de Campo-Formio.... Après eing ans d'une lutte terrible, après einq ans de sublimes efforts, la France, sur qui l'Europe entière s'etait rure en 1793, et pour qui il v allait, si elle eut alors läche pied, nonseulement de retomber sous le joug d'uns monarchie absolue, mais d'être ravée de la liste des nations, et, comme naguère la Pologne, dépecée au profit des puissances etrangeres, la France pouvait enfin reprendrehaleine. En effet, l'Autriche soumise, le continent était soumis. Du moins, nous n'avions plus qu'à traiter avee l'Empire, et déjà l'on était d'accord pour ouvrir un congrès a Rastadt. Vraisemblablement l'Empire, disloqué de toutes parts, réduit a ses dernières ressources, et trahi comme il venait de l'être par l'Autriche, qui l'avait sacrifié afin d'obtemir pour elle-même des conditions moins désavantageuses, ne se montrerait pas plus récalcitrant que les autres puissances continentales

A la vérité, la France, pour avoir eu raison du continent europeen, ne pour vait encore ni se croisce les bras ni s'endournir dans uue oisive securité. Le continent, ce n'est pas toute l'Europe. En dehors du continent, il nous restait un ennemi formidable, aeharné. Avant de fermer l'is portes du temple de fanns, il nous fallait combattre, il nous fallait combattre, il nous fallait combattre, il nous fallait.

vaincre l'Angleterre ....

Or, on était au lendemain du 18 fructidor, journée dans laquelle le Directoire avait, on le sait, commis l'attentat le plus criminel contre la constitution qui regissait alors la France; et le Directoire, jaloux de dissiper la morne tristesseque les bons citoyens en avaient ressentie, songeait, pour distraire l'attention publique, à jeter sur le tapis quelque entreprise d'un immense intérêt national. En outre, le Directoire avait calculé, et c'était aver beaucoup de justesse, que cette vaste entreprise devait être militaire, car la gloire des armes, la gloire proprement dite, est le seul baume à appliquer aux blessures réelles d'un peuple, la seule compensation qu'il

accepte jamais à la perte plus ou moins complète de sa liberté. Cétait d'ailleurs un gage presque certain de reussite, car la guerre semblait depuis 1793 l'atmosphere vérit-bile dù la France puisait la nousetions grandes et forts. Que a voucient sanciage de la completa de la completa de la suite par souche de la complete de la complete. Nous avaient consecuence de la complete son de la savient de la complete de la comple

Monter aux Français une palme nouuelle à eueillir chait done le meilleur moyen augur plut recourir le Directoire pour faire ooblier le coup d'Eut du 18 fruetdor et les nombreuses proscriptions qui en ovaient été la suite. Le 15rectoire n'y maquas point dés que l'ocsaion d'en présenta. Des que la pois avec l'Autritéle laissa libres toutes les forese de les tourare contre l'Analquerre; et du même coup il tourna de ce côté tous les corits,

Le 26 octobre, c'est-à-dire le jour même où il reçut avis de la conclusion du traité de Campo-Formio, le Directoire adressa au peuple français, pour lui communiquer cette importante nouvelle, une proclamation où se trouvait le passage suivant : - « Il ne nous reste plus, citoyeus, qu'à punir de sa perfidie le cabinet de Londres, qui a si longtemps aveuglé les cours, au point d'en faire des esclaves de sa tyrannie maritime, et qui trompe encore les Anglais eux-mêmes pour leur extorquer les movens de prolonger sur l'Océan les calamités de la guerre, l'effusion du sang bumain, la destruction du commerce, et toutes les horreurs qu'il marchande et qu'il pays, mais qui dolvent tôt ou tard retomber sur lui. Citoyens, e'est à Londres que l'on fabrique les malheurs de l'Europe, e'est la qu'il faut les terminer. . - Le même jour, le Directoire, sans attendre l'issue du congrès de Rastadt (qui ne devait s'ouvrir que dans la seconde quinzaine de novembre), arrêta la formation d'une armée d'Angleterre, et appela à la tête de cette armée le plus habile, le plus heureux, le plus populaire des généraux de la république, celui de tous qui pouvait le mieux revendiquer l'honneur d'un tel commaudement, Bonaparte. Nui ne l'ignore : Bonaparte, pour ses débuts

# ÉGYPTE FRANÇAISE.

dans la carrière de an use, avait en precisionent affaire aux Anglais. Il leur affact, d'une part, ses immortelles victores d'Italie pendant les deux dernières campagnes; c'étaient, de l'autre, les talents diplomatiques par lui déployès à Campo-Formio, qui venaitut d'autener enfin l'Autriche à composition, et qui, garantissant innia la tranquilité du riste de l'Europe continentaic, allaient nous permettre d'étendre le bris hors

du continent Le but suquel visait le Directoire fut complétement stient. Non-seulement l'attention publique se concentra sur le grand projet mis a l'ordre du jour, mais tous les partis, tous les patriotes du moins, à quelque nuance qu'ils appar-tinssent, l'accueillirent avec un vit euthousiasmé. Excepté les royalistes, qui firent des vœux pour la seule puissance demeurée fidèle à leur cause, tous les autres citoyeus, animés contre l'Angleterre d'un désir de vengeance bien légitime, rivalisèrent de zèle et de désintéressement pour la réussite de l'audacieuse tentative qu'il s'agissait d'entreprendre. Et tandis que l'Angleterre tremblait pour son crédit, tandis que la banque de Londres obtenait, par suite des avances con-siderables qu'elle avait faites au trésor public, l'autorisation de ne plus rembourser ses billets , c'est-a-dire de suspendre ses payements, on vit en France, où les res ources de l'impôt ne devaient pas suffire à l'armement extraordinaire necessité par les circonstances, on vit les principaux negociants, jaloux de concourir à une entreprise qui etait toute dans leurs interêts, souscrire à l'envi un emprunt de quatre-vingts millions, et ne demander en retour que d'être admis au partage des bénéfices présumables de la lutte qu'on allait engager avec la dominatrice des mers.

ctet élan de la France l'explique par le noubre et l'enormité des gries qu'elle avait à reprocher à l'Angleterre depuis près de dix ans, et nous ne ferous à sucun de nos lect-urs l'injure de supposer qu'il les ignore. Puis, le moment d'exercer nos représsilles semblait être, venu, ou davoir ne venir jamais. Jamais nous n'avions possédé de plus vastes ressources; jamais nous n'evons vu nos

armées plus nombreuses et plus belles, mieux aguerries et mieux commandées. Entin nous avions désarmé le continent, et nous pouvions diriger l'ensemble de nos efforts contre le dernier ennemi qui nous restât en Europe. L'Angleterre, au contraire, traversait à cette époque une espèce de crise. Ce n'était pas impunément qu'elle avait entrepris d'effacer la France de la carte du monde, et prodigué dix ans de suite, pour secomplir une telle œuvre, son énergie morale et sa force materielle, son or et son sang. Outre l'ebranlement de son crédit finaucier, tous les autres ressorts de sa puissance étaient teudus à l'excès. Il n'y avait pas jusqu'à l'amour-propre national qui ne fit en quelque sorte defaut. Le peuple anglais, las de la guerre, succombant sous le poids des charges publiques, aurait voulu abandonner la partie avant qu'elle ne fût perdue ou même qu'elle ne fut gaguée, et il se prononçait hautement pour la paix. Enfin, l'Angleterre était haletante ; elle éprouvait un impérieux besoinde repos; et ce qui le prouve, c'est que la fière et aristocratique Angleterre avait, à deux reprises depuis l'espace d'un an, bumilié son orgueil jusqu'a demander la paix à la France républicaine. Ce qui le prouve eucore mieux, c'est que les conditions auxquelles, le seconde fois, l'Angleterre se fût estimée heureuse de traiter avec nous étaient aussi humbles que les prétentions qu'elle avait mises en avant lors de sa première démarche avaient été srrogantes.

Ainsi, en oetobre 1796, à Paris, o éstaient tenuse les premières conférences, l'Augleterre avait, préendu nous imposer 3 loi de rennocre à toutes nos conquêtes, is loi d'evenuer completenent les l'ays-Bes, J'allemages, l'Italie, et dy replacer tout dans le safat que crifices, elle avait uniquement offert de nous restituer, à nous et à nos allies, quelques lles. Aussi le Directoires, sur le simple éconcé de ces insultantes propsiblions, avait-li déclar les conférences

rompues.

En juillet 1797, sur une nouvelle ouverture du cabinet britannique, de nouvelles négociations s'etnient entamées à Lille; et a notre tour nous nous ctions

montrés fort exigeants. D'abord, il n'avait plus été question de nous disputer les Pays Bas et la rive gauche du Rhin. ni de réclamer contre la dépendance dans laquelle nous tenions la Hollande et l'Italie; ensuite, nos plénipotentiaires avaient demandé que le roi d'Angleterre renonçât au titre de roi de France, dont il continuait à se parer d'apres un vieil et ridicule usage, qu'il nous renvoyât tous les vaisseaux captures à Toulon en 1793, et non-seulement qu'il nous restituât toutes les colonies que nous avions perdues, mais encore qu'il rendît à la Hollande et à l'Espagne toutes celles qui leur avaient été enlevées. En échange, nos alliés et nous, qui n'avions rien a rendre aux Anglais, par la raison que nous ne leur avions rien pris, nous ne leur offrions que la paix. Et cependant peu s'en était fallu qu'ils ne l'achetassent à ce taux. Si seulement nous les eussions autorisés à ne rendre ni la Trinité aux Espagnols, ni Cevlan aux Hollandais, ils eussent souscrit à tout le reste. Mals sacrifier l'Espagne et la Hollande après les avoir engagées dans une lutte qui leur était pour ainsi dire etrangere, nous ne l'eussions pu sans déshonneur; l'Angleterre, pour son compte, aurait trouve trop ignominieux de renoncer à toutes ses conquêtes maritimes sans aucune espèce de dédommagement; et comine c'était là un abime infranchissable, malgré toutes les res-sources de la diplomatie, les négociations avaient été de nouveau ronipues le 17 septembre. Dès lors il avait éte facile de prévoir que la guerre recommencerait d'un instant à l'autre, plus active que jamais, entre deux peuples dont l'acharnement rappelait l'antique rivalité de

Rome et de Carthage.

Un mois et quelques jours a étaient à peine écoulés depais la rupture des conferences de Lille, que déjà la Trance, qui ferences de Lille, que déjà la Trance, qui refrences de Lille, que déjà la Trance, qui reput la commanda de la commanda del la commanda de la commanda del la commanda de la comman

tinentale qu'elle se livra à ses projets contre son irréconciliable ennemie. D'ailleurs, tout en se préparant à chercher l'Angleterre, la France, pendant les trois ou quatre mois qui suivirent, ne negligea rien de ce qui pouvait rendre plus solide eucore sa position vis-à-vis du reste de l'Europe. Depuis longtenips elle travaillait à créer contre les trois puissances du Nord une sorte de diversion permanente propre à leur ôter l'envie de courir aux armes; et c'était dans ce dessein que déjà elle avait institué autour d'elle, à l'instar de la république française, trois républiques qui étaient comme ses annexes, comme ses avantgardes : la république batave, la république cisalpine et la république ligu-rienne. De décembre 1797 à février 1798, toujours dans le même but, elle en institua deux nouvelles : la république romaine et la république helvétique; et ce soin n'interrompit nullement les préparatifs de la grande lutte qu'elle méditait.

Où et comment la France voulait-elle done attaquer le colosse britannique? Elle voulait marcher à lui par la voie la plus courte, aller le saisir corps à corps dans son He, opérer une descente en Angleterre. En ces temps, qu'on pourrait appeler les temps héroiques de la France, et qui déjà, quoiqu'un demi-siecle à peine nous en sépare, ne nous apparaissent plus, fils dégénérés que nous sommes de peres si glorieux, qu'à travers une espèce de demi-teinte fabuleuse, on était liabitué à tant d'audace, on voyait s'accomplir tant de prodiges, que le trajet de la Manche par une armée francaise et son débarquement sur les côtes de la Grande-Bretagne n'offraient rien d'étonnant. L'expedition que Hoche avait tentée en décembre 1796 contre l'Irlande, et qui n'avait échoue que parce qu'une affreuse tempête était venue assaillir notre escadre au moment où elle touchait aux rivages ennemis, ne prouvait-elle pas qu'on pouvait fran-chir le détroit à la faveur des brumes ou d'un coup de vent? Une fois le détroit franchi, une fois debarques, nous combattious, semblait-il, avec des éléments bien supérieurs à ceux que pourraient nous opposer les Anglais. On ne croyait pas que, malgré tout son patriotisme, la na-

tion anglaise, qui n'a jamais en de garde nationale, et qui à cette époque n'avait pas même d'armée de terre , pût , avec les seuls équipages de ses vaisseaux, ou avec de simples citoyens euregimentes à la hâte, résister à nos admirables plialanges de l'Italie et du Rhin , et surtout aux merveilleux talents militaires du valnqueur d'Arcole et de Rivoli. Le Directoire comptait ne laisser que vingteinq mille hommes en Italie, et ramener le surplus dans l'intérieur. De même pour la grande armée d'Allemagne : il n'en laisserait au delà du Rhin qu'une divialon capable d'imposer à l'Empire pendant le congrès de Rostadt, et il en ferait refluer tout le reste vers l'Océan

Des les premiers jours de 1798 ces mesures s'exécutèrent, et toutes les autres troupes disponibles reçurent la même direction. En même temps, une extrême activité régnait dans la marine; des ordres étsient donnés pour réunir de nombreuses flottilles, et les généraux du génie couraient de Nantes à Amsterdam pour choisir les meilleurs points de départ. Il est vrai que la marine hollandaise, qu'on s'était flatté un instant de réunir a la nôtre, venait d'essuyer un rude échec en vue du Texel, et qu'il n'en était rentré dans les ports de la Hollande que des debris ; il est encore vrai que la flotte espagnole, sur laquelle on comptait également, était presque tout entière bloquée dans la rade de Cadix par une escadre anglaise; mais, s'il ne fallait plus espérer le concours de la marine hollandaise, un coup de vent pouvait éloigner de Cadix l'amiral anglais, et, dès lors réunles , la marine française et la marine espagnole suffiraient pour protéger le transport de soixante ou quatrevingt mille hommes en Angleterre, Enfin, et c'était la une garantie de succès, un motif de sécurité nationale, Bousparte dirigesit, surveillait, activait tous les préparatifs.

Après la signature du traité de Campo-Fonnio, Bonaparte, chargé de représenter aussi la republique a Rasatet, s'étali renu dans cette ville; mais il ny avait sejourne que peu de temps. Le congres à peine ouvert, il avait laisse aux citoyens Bonnier et l'reilland; qu'on Jui avait donnes pour coliègues, le soin de poursuivre les négociations, qui semblaient ne devoir pas marcher vite, et il avait vole vers la capitale de la France, où l'attendait une réception triomphale. Il était arrivé à Paris le 5 décembre; il avait, si l'on peut s'exprimer de la sorte, donné quelques jours à la curiosité des Parisiens, accepte avec une modestie plus ou moins feinte le tribut de leurs hommages, montre sa sérieuse ligure à deux ou trois de leurs fêtes; puis il avait paru se vouer corps et cœur a la tâche nouvelle dont la patrie lul confiait l'accomplissement. Plusieurs fois il avait visité en detail les côtes de l'Océan, et ehaque fois il avait pris les plus judicieuses dispositions.

Pourtant, vers la ûn de férrier 1788, Bonaparte, au retour d'une de ses courses le long du littoral, au moment où le monde entier fixait les yeux sur le detroit de Calais, et s'attendant à voir les vainqueurs de la coalition continentale parte, se présenta britanniques, Bonaparte, se présenta britanniques, Bonaparte, se présenta britanniques, Bonala France attendait la ruine de l'Angleterre était presque inexécutales.

Le projet de descente, malgré la sollicitude avec laquelle Bonaparte semblait depuis plusieurs mols en préparer l'exécution, lui souriait peu. Jeter soixante et quelques mille hommes aur les rivages de la Grande-Bretagne, marcher sur Londres, y entrer, Bonaparte ne voyait là rien d'absolument impossible. Mais, pensait-il, conquérir le pays, le conquérir et le garder était d'une impossibilité radicale. On pourrait seulement le ravager, lui enlever une partie de ses richesses, l'annuler pour quarante ou einquante ans; encore faudrait-il sacrifier a ce demi-résultat l'armée qu'on y aurait conduite, et, après cette espece d'invasion barbare, s'en revenir presque seul.

Bonaparte, toutefois, ne tint pas un tel langage au Directoire. Il se contenta d'exposer que l'achèvement des préparatifs exigent encore un assez long deisique d'ailleurs la belie saison allait arriver, que pour tentre la descente on avait besonn d'éves seconde par les bruness et les consecuences de la contra la contra Mais, dans l'intervalle, que faire donce. Mais, dans l'intervalle, que faire donce s'écriréent d'une voix le sica qu'irecteurs. Faut-il que nous restions les bras eroisés, que nous laissions aux Anglais le temps de se mettre sur leurs gardes? -— C'était là que Bonaparte les attendait.

— Crat to que Rondparte rea stematus mome moyen d'affire à vous, et d'émployer uttlement l'été pour la France, de auscire à l'Ampleterre des embarras qui l'empéherout de se preparer à la dons développe un plun qu'il caresait depuis plus d'une année; un plan tout aussi andacieux que le projet de designantesque, bien autreument fertile ex autreur de l'amplet de l'am

Pendant ses campagnes d'Italie, Bonaparte s'était beaucoup occupé de la Méditerranée; il avait beaucoup réfléchi sur l'importance de cette mer intérieure, sur le rôle que nous ponrrions y jouer, et il avait conclu que s'il nous fallait accroter des maîtres sur l'Ocean, nous n'en devions pas soufirir sur ce grand lac européen. Jaloux de donner a la France l'empire de la Méditerranée, ambitieux d'en faire, suivant sa belle expression, un lac français, il s'était aussitôt mis à l'œuvre, il avait créé une espèce de marine dans l'Adriatique; il avait, lors du partage des États venitiens, réservé à la France les lies de la Grèce, Corfou, Zante, Sainte-Maure, Cerigo, Cephalonie; il avait noue des intrigues avec Malte, et s'était promis, pour peu qu'il en trouvât l'occasion, d'enjever cette lle à l'ordre use qui la possedait encore, avant que les Anglais ne la lui enlevassent; enfin, il avait souvent porte les yeux sur l'EGYPTE.

Flegprie avant toojours, paru à Bonaparte un point intermediaire que la France devait occuper entre l'Europe e de Fasie pour s'assurer le commerce du Levant ou celui del Tude. Didec, reponlant, de conquerir l'Europie e d'y fonder oure puis-sante cobnie trançaise, ne s'evec tout le vague d'un réve peu à fevec tout le vague d'un réve peu pei elle avait pris une forue moins indécesses ideas méditations et des etadés du jeune signeral. Durant les luntes negociations général. Durant les luntes negociations de Campo-Formio, il avait fait venir de Milan tous les livres de la bibliothèque ambroisienne relatifs à l'Orient; et l'on s'aperçat, lorsqu'il les renvoya, qu'ils étaient tous marqués ou annotés aux pages qui traitent spécialement de l'É-

gypte.
Ce plan de conquête et de colonisation, Bouaparte devait-il jamais être à même de le réaliser? Les circonstances lui en fourniraient-elles jamais les moyens? Il l'ignorait, en attendant, et comme pour souder en Frauce l'opinion publisme au suit de estre colossile en

to en "dollarizamente jandas ses moyens? Il l'ignoratic en stendant, et commissione de la commissione de la commissione de commissione de la commissione de la commissione de treprise, commissione pour y habiture et ses compazions d'armes et les chefs du gouvernement, il in avait pas laissé que d'y faire, soit dans ses harangues aux uns, soit dans sa correspondance avec les autres, des allusions plus ou moins directes.

recess.

Ainsi, des le 10 mars 1797, au quartier genéral de Romano, passant quelques brigades en revue : « Soldats,
availei dit, les couleurs françaises flotavailei dit, les couleurs françaises flotper peut foce et au tre borda
tel Adriang prus foce et au les borda
tel Adriang prus foce et au les
lieues de l'antique Macedotie, d'où
Alexandre s'élança vers l'Orient. Une
grande destinée vous attend aussi, vous
n'avez pas tout achevé. Vous châtierez
ces insulaires perfides qui, étrangers aux
malbeurs de la guerre, preuveur blaisir a
malbeurs de la guerre, preuveur blaisir a

Et encore, le 28 septembre de la même annee, s'adressant aux equipaques d'une petite excadre avec laquelle il croyal Brueys s'emparer de lieg elicavistiteuse: « Camarades, s'ecriai-toi, des que nous aurons panfile l'encoupern la libert des mers. Sans vous, nous ne pourrious porter la gloire ouquern la libert des mers. Sans vous, nous ne pourrious porter la gloire du diploir, avec vous nous transporter la gloire du diploir, avec vous nous transporter la gloire du diploir, avec vous nous transporter le mers, et le drapeau tational verrales regions les buis decinizées. «

en accabler le continent. »

Quelques semaines après, dans une lettre oi il annoncait au Directoire que les fles Ionicines étaient en notre puissance, et qu'il compiait uettre ainsi la main sur Malte, il s'expliquant pius clairement. « De ces divers postes, exrivait-il, nous dominerons la Mediterrance, nous veillerons sur l'empire ottoman, qui croulle, et nous serons en mesure ou qui croule, et nous serons en mesure ou

de le souteuir ou d'en prendre notre part. Nous ferons davantage, nous readrons presque inutile aux Anglais la domination de l'Overan. A Lille, ils nous ont contesté le eap de Bonne-Espérance; nous pourrions nous en passer si nous occupions l'Égytte. Il nous sersait facile d'établir la une des pius belies colonies du globe, et nous aurions la route de l'Inde. »

Un mois plus tard, lorsque Bonaparte avait vu la France mediter une vaste entreprise, et qu'il s'était entendu appeler à en être le chef, un secret espoir d'y substituer, comme plus utile et comme allant mieux au but à atteindre, celle qu'il avait concue lui-nième, était venu chatouiller son cœur. Il avait repris ses etudes, il avait achevé de mûrir son pian. Les archives du ministère des affaires étrangères possedaient de préeieux documents sur l'Egypte, sur son importance coloniale, maritime, milltaire; il se les était fait communiquer par le citoyen Talleyrand, alors ministre, et l'un des plus obséquieux du petit cercle de courtisans qui l'entouraient depuis son retour à Paris. Tous ces documents, il les avait dévorés. Obligé plusieurs fois de visiter les ports de la Manche pone surveiller les préparatifs du projet de de descente medité contre l'Angleterre; il avait chaque fois garni sa voiture d'ouvrages propres à le familiariser de plus en plus avec l'antique empire des Pharaons: et tandis qu'il paraissait obéir avec zèle aux vœux du Directoire. tandis qu'il paraissait diriger si complaisamment les préparatifs de descente, tandis qu'il était de sa personne sur les grèves humides et sous le ciei brumeux de la Batavie, sa pensee errait sur les bords feconds du Nil, son imagination l'emportait aux splendides rivages de l'Orient. Les yeux fixés vers cet horizon fantastique, il y entrevoyait un avenir confus et immense. S'élancer à son tour vers ces régions de lumière et de gloire, où Alexandre et Mahomet avaient detruit et crée des empires, y marcher sur leurs traces, y faire retentir assez haut le nom de Bonaparte pour que les échos de l'Asie le renvoyassent à la France et à toute l'Europe, c'était pour le jeune général républicain une enivrante perspective.

Dépouillé de tout le prestige du merveilleux, et restreint à de simples proportions d'utilité, le plan que Bonaparte vensit proposer au Directoire pouvait encore soutenir l'examen de la froide raison.

Table Stypte a sexité de tout temps la jalousse des pueple qui ont dominé l'univers, car élie est le centre géographivers, car élie est le centre de la jeune de Panama est le centre de la jeune Amerique. Mais, sans parler des anciens, Bonaparte n'était pas, chez les moderness môme, le premier qui est junistourné ses regards vers l'Égypte, et tourné ses regards vers l'Égypte, et

Vers la fin du douzième siècle, c'està-dire lorsque les chretiens, partis surtout des rivages de France, eurent fonde des établissements durables en Syrie, où le souvenir de la passion du Christ les avait appelés des la fin du siècle precédent, les rois de Jerusalem commencèrent à sentir l'importance de la eonquête de l'Egypte. S'il faut en croire une vieille tradition, un indigene, du nom de Corscus, aurait révelé à Plulippe-Auguste que l'Egypte était la clef de la Syrie. Des lors, dans le but de prévenir les attaques sons cesse renaissantes des Arabes, et de s'emparer d'un pays aussi riche et aussi fertile ne la valiée du Nil, un grand nombre d'expéditions furent entreprises per les croises. Tontes ces tentatives, il est vrai, n'aboutirent qu'à des résultats médiocres et temporaires; d'ailleurs, jusqu'au milieu du treizieme siècle, jusqu'à Louis IX, elles ne tendirent qu'a l'oceupation matérielle de l'Égypte, en vue de la Paiestine, et non du développement de notre marine et de notre commerce. Au contraire, lorsque Louis IX se décida à prendre la eroix en 1248, aux motifs pieux qui l'armerent contre les infideles se méla la haute pensee politique d'assurer à la France la domination de la Méditerrance, qui, perdue deja pour les Arabes, était disputée contre nous par les Aragonais, Aussi marcha-t-il droit sur l'Égypte, Raconter ici comment il échoua n'est point de notre aujet ; seniement, pour bien montrer quelle intention guidait le saint roi, rappelons qu'apres avoir erhoue contre l'Égypte, il dirigea ses efforts sur

Tunis, qui, à bien dire, est la clef vé-ritable de la prépondérance dans la Méditerranée. En effet, Tunis, placée juste au centre de cette mer intérieure, domine le détroit de Sirile, lequel marque le partage des eaux à l'Orient et a l'Occident. L'Égypte a toutefois cet avantage sur Tunis, non-seulement de commander aussi ls Méditerranée, mais encore de communiquer avec l'Inde; et avant Bonaparte deux hommes de genie, l'un vice-rol des Indes portugaises, l'autre simple philosophe, Albuquerque et Leibnitz, avaient, comme Louis IX d'abord, porté leur attention sur l'Egypte même.

Au quinzième siècle, l'illustre Albuquerque sentit que ses compatriotes, qui venaient de decouvrir la route de l'Inde par le cap de Bonne-Espérance. pourraient être dépouilles de ce grand commerce si l'on se servait du Nil et de la mer Rouge. Aussi, pour rendre cette voie à jamais impraticable et assurer éternellement à sa patrie le commerce de l'Inde, Albuquerque conçut, dit-on, le gigantesque projet de détourner le cours du Nil avant qu'il n'atteignit les cataraetes de Syene, et de le jeter dans la mer Rouge. L'entreprise n'était pas moins sensee que hardie; mais quels bras auraient pu l'accomplir | D'ailleurs, vaine prétention des humains à éterniser quoi que ce soit en ce monde, qui saus cesse change et se renouvelle! si le projet d'Albuquerque eût été mis à exécution. c'est pour la Hollande, et ensuite pour l'Angleterre, que les Portugais eussent travaillé.

Albuquerque mourut en 1515. Cent cinquante-cinq ans plus tard, le savant Leibnitz, dont l'esprit embrassait toutes choses, redigea pour Louis XIV, qui voulait envahir la Hollande à propos de quelques médailles, un mémoire, modèle de raison et d'éloquence, où il lui conseillait d'aller plutôt conquérir l'Egypte. - . Sire, disait le philosophe au monarque, ce n'est pas chez eux que vous vaincrez ces républicains ; vous ne franchirez pas leurs digues, et vous rangerez toute l'Europe de leur côté. C'est en Egypte qu'il faut les frapper. Là, vous trouverez la véritable route du commerce de l'Inde, vous enleverez ce commerce aux Hollandais, vous assure-

rez l'éternelle domination de la France dans le Levant, vous réjouirez toute la ehrétienté, vous remplirez le monde d'étonnement et d'admiration, et, loin de se liguer contre vous, l'Europe entière vous applaudira. »

Malheureusement, le mémoire de Leibnitz ne fut commence qu'en 1670, et il n'était pas selveve en 1671, lorsque les armées françaises fondirent sur la Hollande; aussi pense-t-on que ce tra-vail n'a jamais été remis ni à Louis XIV ni à ses ministres, Mais, que Louis XIV l'ait ou non connu, on est fonde à croire que ce monarque a plus d'une fois songé à l'Égypte. Comment admettre, en effet, qu'il ait pu ignorer les avantages d'une pareille possession, avantages dejà approcies du temps de saint Louis, sinon par rapport à l'Inde, du moins par rapport à la Méditerranée? Mieux que toutes les expeditions qu'il a entreprises a travers l'Océan, la conquête de l'Égypte eut frayé au grand roi le chemin de l'Inde ; et, une fois maltre des débouches de ces deux pays, il n'eût pas tarde a saisir la prépondérance maritime, qui était, aussi bien que la suprématie continentrale, l'objet de ses désirs, et qui flot-tait alors incertaine entre la Hollande, l'Espagne, l'Angleterre et la France. Il répugne de penser que Louis XIV, qui certes ne manquait ni de coup d'œil politique ni d'ambition, n'ait pas vu ce que nous voyons tous. Pourquoi, au lieu de disseminer ses forces maritimes sur différents points de l'univers, ne les a-t-il point concentrees sur l'Egypte? C'est que l'Egypte, à cette époque, était sous la domination réelle de l'empire ottoman; c'est que cet empire n'en était pas encore venu à son état actuel de decadence et de faiblesse : c'est que son alliance, ou du moins sa neutralité, nous était indispensable pour refouler l'Europe devant nous jusqu'à ce que nous eussions atteint nos frontieres naturelles, et qu'une démonstration contre l'Égypte aurait eu pour conséquence de

eter la Porte dans les rangs, deja trop nombreux, de nos ennemis. Louis XIV Sous le règne de Louis XV, lorsque toutes nos colonies d'Amérique étaient en péril, on songea, comme dédommagement, a occuper l'Égypte. On v son-

avait donc les mains lices.

gee encoré quand on vit, et Joseph II, empératrice de Russie, emencer prive ottomars, mais, quoique l'empire ottomars, mais, quoique l'empire et l'emp

ou dominé l'Europe.

Enfin , depuis quelques années , le ci-toyen Magallon , notre consul au Caire, nine supérieur, et qui connaissait à d l'Égypte et l'Orient, car il y avait résidé presque toute sa vie, adressait au gouvernement mémoire sur mémoire, soit pour dénoncer les avanies que les mameluks faissient subir au commerce ais, soit pour démontrer les avantages de la vengeance à exercer contre eux. La mauvaise délimitation qui a touurs existé, depuis la destruction de ire carlovingien, entre le territoire de la France et celui de l'Allemagne, a été pour nous un embarras perpetuel, un obstacle qui a'est sans cesse opposé à notre développement au dehors ; mais dès que le traité de Campo-Formio eut tranché la question que Louis XIV n'avait pu résoudre, dès que la France utionnaire eut solidement eonquia la frontière du Rhiu , Bonaparte , s'inspirant, ou plutôt ( l'idée, en effet, avait apontanément germé dans son esprit un jour qu'il regardait le carte du monde) a'aidant des données que lui fournis-sait l'histoire et des documents nombreux qu'il trouve dans nos archives nationales, put songer à l'Égypte et a l'Inde. L'Egypte, exposa Bonaparte au Directoire, est la contrée la plus fertile de la terre. Jadis le grenier de Rome, elle est à présent celui de Constantinople. Elle récolte en abondance le blé et le riz; elle produit, en outre, des légumes de toute espèce, du aucre, de l'indigo, du coton, du séné, de la casse, du natron, du lin, du chanvre; elle nourrit de nombreux troupeaux, indépendamment de ceux du desert ; enfin , elle élève une quantité prodigieuse de volailles, que e temps immémorial on y fait éclore na des étuves. D'autre part, l'Égypte de merveitleux coursiers elle a des

anes excellents, elle a surtout cet infatigable chameau, navire du désert. Il est vrai, l'Égypte manque de combustible, et n'y supplée qu'imparfaitement avec de la bouse de vache acclire au soleil; elle manque aussi d'huile, de café. de tabac : mais il semble que tout l'Orient prenne à tâche de pourvoir aux besoins des habitants de la vallée du Nil. L'Égypte sert, en effet, d'intermédiaire à l'Afrique et à l'Asie. Les caravanes arrivent au Caire comme des valsseaux sur une côte, au moment qu'on les attend le moios, et des régions les plus éloignées. Ces caravanes, composées ordinairement de plusieurs centaines et quelquefoia de plusieurs milliers de chameaux, viennent, les unes des diverses parties de l'Arabie et de la Syrie. les autres des côtes de la Barbarie, d'sutres de l'Abyssinie, de l'Afrique centrale, de Tangoust et des lieux qui se trouvent en communication directe avec le cap de Bonne-Espérance et le Senegsl, et apportent dans la capitale de l'Égypte, pour les y échanger contre les marchandises de l'Europe, non-seulement du bois et du charboo, du tabae et du eafé, de l'huile et des fruits, mais encore des esclaves, de la poudre d'or, de l'ivoire, des plumes, de la gomme, des parfums, des aromates, des châles, et géneralement toutes les productions de l'intérieur de l'Inde.

L'Inde!... Bonaparte insista spéciale. ment sur ce point, que chez les anciens et dans le moyen âge l'Égypte avait été l'entrepôt du commerce de l'Inde avec l'Europe. Jusqu'au milieu du quinzième siecle, jusqu'a la découverte du cap de Bonne-Esperance, le commerce de l'Inde se faisait par la mer Ronge, Les marchandises étaient débarquées à Bérénice, et transportées à dos de chameau l'espace de quatre-vingts lieues, jusqu'a Thebes; ou bien, elles remontaient par eau de Bérénice à Cosseir, ce qui augmentait la navigation de quatrevingta lieues , mais réduisait le portage à trente. Parvenues à Thébes, elles étaient embarquées aur le Nil, pour être ensuite répandues dans toute l'Europe. Telle a été la cause de la grande prospérité de Thebes aux cent portes. Les marchandises remontaient aussi au delà de Cosséir, jusqu'a Suez, d'où on les transportait, à dos de chameau, jusqu'à Memphis et Péluse, c'est-à-dire l'espace de trente lieues. Du temps de Ptolemee, le canel de Suez eu Ni fut ouvert. Des lors, plus de portage pour les marchandises: elles arrivaient par eau à Baboust et à Pèluse, sur les bords du Nil et de la Méditerranée.

Indépendemment du commerce de l'Inde, l'Egypte, sjouteit Bonaperte, en avait un qui lui était propre. Cinquante années d'une administration française accroîtraient considérablement sa population, qui, après avoir éte judis de douze à quinze millions d'âmes, était maintenant réduite des deux tiers, L'Egypte offrirait à nos manufactures un debouelié qui emenerait un developpement immense dans toute notre industrie; car bientôt nous serions appelés à subvenir aux besoins de toutes les tribus des déserts de l'Afrique et de l'Asie. Ces peuplades manquaient de tout; et qu'était-ce que Saint-Domingue, qu'était-ce que toutes nos colonies, comparées à tant de vastes régions?... La France, à son tour, tirerait d'Égypte du riz, du sucre, du coton : l'Égypte nous fournirait tous les produits de l'Amérique. et pourrait la remplacer entièrement

pour nous Les Français une fois affermis en Egypte, il serait impossible aux Anglais, disait encore Bonaparte, de se maintenir longtemes dans l'Inde. Des escadres construites sur les bords de la mer Rouge, approvisionnées des productions du peys, équipers et montées par nos troupes expeditionnaires, nous rendraient infailliblement meltres de i'Inde , eu moment où l'Angleterre s'v attendreit le moins. A supposer même que le commerce de la grande péninsule indienne restât, comme il l'avait été jusqu'alors, libre entre les Anglais et les Français, les premiers seraient bientôt hors d'état de soutenir la concurrence. Le possibilité de le reconstruction du canal de Suez an Nil était un problème résolu, et l'entreprise n'exigerait qu'un traveil de peu d'importance; or, per ce canal les marchendises erriveralent si rapidement et avec une telle économie de capitaux, que les Français pourraient se présenter sur les marches avec d'enormes avantages. Le commerce de l'Inde par le cap de Bonne-Espérance en serait infailliblement écrasé.

Ainti, qu'on allit à richtir en Expine, et selon Bonaperte on ruinni l'Angletrre, on dominit i à jamini la Medicerre, on dominit à jamini la Medicerre, on dominit à jamini la Medicerrance, on consolidati l'anistence de l'empire ture; ou, si et es impre devat router, et al. (a) et l'Expire une colonie, un simple estreptit, ou un point de depart pour fondre sur les elabitsements des Anglais dans l'Inde, on morce dans ses voies naturelles, et, par suite, de le faire aboutir aux ports france, puisque la France est sans contredit, de tous les grands empires occidat, puisque la sibre relativement à l'Expire.

L'expedition d'Egypte avait enfin aux veux de Bonaparte tout le mérite de l'a propos. D'après la lumineuss correspondance du consul Magallon, c'était le moment de partir. En activant les préparetifs et le trajet, on arriverait dens les premiers jours de l'éte; on trouvereit alors la recolte finie, et par consequent d'abondantes provisions de bouche; on aurait de plus des vents favorables pour remonter le Nil, car ce sont les vents étésiens qui, ne cessant de soufiler du nord au sud pendant les mois de mai, de juin et de juillet, entreinent tous les nuages formes à l'embouchure du fleuve pour les porter à six ceuts lieues. vers les montagnes abyssiniennes, où il prend sa source, et où ces nuages s'agglomerent, se precipitent en pluie pendant les mois de juillet, d'août et de septembre, et produisent le celebre phénomène des inondations. D'un autre côté, Boneparte soutenait qu'avant l'biver il était impossible de débarquer en Angleterre. L'Angleterre, d'eilleurs, était trop avertie. An contraire, l'expedition d'Egypte, tout-à-fait imprévue, ne présenterait presque aucune difficulté. Bonaparte n'avait besoin que de quelques mois pour éteblir les Français au bord du Nil. L'automne venu, il reviendrait de sa personne pour exécuter la descente en Angleterre, à lequeile il ne renonçait pas. La saison serait alors propiee, l'Angleterre aureit envoyé dans l'iude une partie de ses flottes, et l'on rencontrerait bien moins d'obstacles pour aborder sur ses rivages.

On accuse le Directoire d'avoir envoyé Bonsparte en Egypte pour se débarrasser de lui. Rien de plus faux. Ce n'est pas au Directoire, c'est à Bonaparte que revient l'honneur d'avoir conçu l'idée de l'expédition. Au contraire, les cinq directeurs combattirent d'abord de toutes leurs forces le projet du jeune general. Snivant eux, on allait enlever a la patrie trente ou quarante mille de ses plus braves soldats, et les commettre au hasard d'une bataille navale avec les Anglais; on alfait, au monient où l'Europe n'étalt rien moins que pacifiee, et où la création de deux nouvelles républiques excitait partout de violentes rancunes, priver la France du meilleur de ses généraitx, de celul que l'Autriche redoutait le plus ; enfin, peut-être allaiton se brouiller avec la Porte en envahissant une de ses provinces, et se mettre sur les bras un enneml de plus-

Bonaparte sut tronver réponse à tout. Anglais sur la destination de l'entreprise, et d'échapper ainsi à leurs croisieres? L'Angleterre se croît menacee sur ses propres côtes ; c'est là qu'elle concentrera ses efforts pour empêcher une descente. Fondre sur l'Egypte, s'en rendre maltre, v creer une colonie, sera l'affaire de quelques mois; et lorsque cette expédition sera terminée, lorsque j'aurai fait trembler l'Angleterre pour ses possessions de l'Inde, je reviendrai en toute hâte pour la frapper sur son territoire europeen... Qu'est-ce, sjoutait Bonaparte, que quarante mille soldats sur une armée de quatre cent mille hommes ? Le sort de la republique française en est-ll

à dépendre d'une si faible purtie de ses forces ... L'Europe ? elle est tranquille. L'Europe ? elle est tranquille. avant qu'elle ne bouge notre mission loitatine sera accoupile. La Porte ? elle a depuis longtemperdu l'Espré par l'asurpation des mamelules; elle nous verra surpation des mamelules; elle nous verra surpation des mamelules. Mille, dissili encore, est le post le plus imporlle encore, est le post le plus imporment de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de la postession à la France.

Les discussions furent fort longues. fort vives, et c'est même en cette circonstance qu'eut lieu une scène à laquelle on donne d'habitude une tout antre cause que la veritable, et dans laquelle on fait à tort figurer tantôt Rewbell, tantôt Barras. Des cinq membres du Directoire, Larévellière - Lépaux se montrait le plus ardent à repousser l'expedition d'Egypte, et c'etait principalement contre ses objections que Bonaparte avait à lutter. Dans un moment de dépit, Bonaparte prononça le mot de démission. - Fotre demission! Je suis loin de nouloir qu'on vous la donne, s'écris Larévellière avec fermeté; mais, général, ajouta-t-il en lul présentant une plume et du papier, signes-la, et f'opinerai pour qu'on l'accepte. - Depuis lors, Bonaparte ne répeta plus le mot malencontrenx que 'impatience lui avait arraché. D'ailleurs, vaincus par les raisons et les lustances de Bonaparte, séduits par la graudeur et par les avantages commerciaux de l'entreprise bien plus qu'entraînes par le désir d'écarter un rival dangereux. décidés surtout par l'engagement que Bonaparte prenaît d'être de retour dans huit ou dix mois et de tenter alors la descente en Angleterre, Larévellière-Lepaux et ses quatre collègues consen-

tirent enfin.

Une fois cette décision rendue, on se promit le secret de part et d'autre; et pour qu'il foit mieux garde, pour qu'il restit entre Bonaparte et les ciuq directeurs, on se s servit pas de la directeur de la commanda del commanda de la commanda de la commanda del commanda de la commanda del commanda de la commanda de la commanda del commanda de la commanda del com

Voici textuellement la pièce en questiou :

« Paris, le 15 ventôse an VI (5 mars 1798). « Au citoven Bonaparte, Général en crep

DE L'ARMÉE D'ANGLETERE.

Vous trouverez ci-juintes, général, les

« Yous trouvers c'-juintry, gebrat, les expeditaine des rattes pris par le Directoire executif pour rempir le graot abgét de l'ingre et de de leur actévation; von voudrez bien prendre les moyens les plus prompts et les plus dars. Les moistres de la guerre, de la marior et des fisoaces sont prévenus de se conformer aux insuriretois que vous leur conformer aux insuriretois que vous leur patriotisme a le server, et dont le Directoire patriotisme a le server, et dont le Directoire en pouvait himos confir le surcés qu'à votre gêne et à votre amour pour la vraie gôure. « Ségaré: Massar (de Donis), Bazzas,

« Signé: Merlin (de Douai), Barras, Lanévellière - Lepaux, Rewarll, Bartnélemt. »

Un des arrêtés que mentionnent les premières ligues de la lettre qu'on vient de lire autorisait Bonaparte à embarquer une quarantaine de mille hommes et une quarantaine de géneraux, hommes et généraux à son choix; un autre, à emmener une centaine de savants, d'ingenieurs, de géographes, d'artistes, et tel nombre qu'il lui plairait d'ouvriers de toutes les professions; un troisième mettait à sa disposition l'escadre avec laquelle Brueys évolutionnait dans la Méditerranée, plus une partie des vaisseaux qui se trouvaient à Toulon; un quatrième lui permettait de toucher à la trésorerie quinze cent mille franes par décade, et de prendre trois des huit millions trouvés dans le trésor de Berne lorsque naguere nos troupes avaient envahi la Suisse pour la républicaniser. Quant à l'emploi de ces sommes, quant au matériel de toute nature dont elles devaient être le prix, et à tous les autres préparatifs, Bonaparte, de mêine que pour la conduite à tenir, lorsqu'il aurait atteint la rive africaine, avait absolument carte blanche

La grande latitude que le Directoire laissait à Bonaporte dans l'exercice des pouvoirs qu'ilui confiai, Bonaparte en profita pour donner à l'expedition toute la force, tonte la consistance nécessaire, et surtout pour hâter le moment du depart. Des le 6 mars il se mit à

l'œuvre, avec cette activité extraordinaire qu'il apportait à l'accompli-sement de tous ses projets; des le 6 il conrut alternativement chez les divers ministres dont il avait besoin; il passa des hôtels de ces ministres à la trésorerie, donna partout des ordres, et revint chaque jour vérifier par ses propres yeux s'ils étaient exécutés, afin, s'ils ne l'étaient pas, d'user de son ascendant pour en accélérer l'exécution. Un de ses premiers soins fut de former une commission, dite pour l'armement des côtes de la Méditerranée, chargée tou-tefois non d'armer en effet ces côtes, mais de parcourir le littoral méditerraneen et d'y préparer tous les moyens de transport. Ces commissaires, et tout le monde avec eux en France, en Angleterre, en Europe, ignorèrent le but véritable de la tâche qu'ils avaient à remplir. Comme tous les ports à la fois étaient le centre d'un mouvement considérable, on supposa que les préparatifs de la Méditerranée n'étaient que la conséquence de ceux de l'Océan; et cette supposition paraissait d'autant plus rationnelle, que les troupes expéditionnaires qui se réunissaient dans le gotfe de Lyon s'appelaient aile gauche de l'armée d'Angleterre.

Par l'entremise des commissaires dont nous venons de parler, Bonaparte fit traiter en France et en Italie avec tous les capitaines de vaisseaux marchands qui montrérent de la bonne volonté. Il se procura ainsi quatre cents navires, et fixa pour la réunion des convois et des troupes quatre ports qui devaient servir aussi de points de départ. Il arrêta que le convoi principal partirait de Toulon, le second de Gênes, le troisième de Civita-Vecchia, le quatrieme d'Ajaccio. En effet, sauf quelques detachements de l'armée du Rhin, les divisions de l'armée d'Italie qui rentraient en France, ou qui venaient d'envahir les Etats du pape et de proclamer la république romaine, allaient composer l'armée d'Egypte tout entière Bonaparte, en même temps, désignait les généraux et les officiers dont il voulait être suivi : il réunissait une artillerle nombreuse, et un immense approvisionnement de munitions, de fusils, de sabres, d'armes de toute espèce; il rassemblait

des ouvriers et des outils de tout genre ; il faisait prendre à Rome l'imprimerie grecque et l'imprimerie arabe de la Propagande, avec des protes et des imprimeurs; il formait une collection complète d'instruments de chimie, de phyrique, de mathematiques; enfin, il associait à son entreprise les hommes les plus illustres dont la France pût alors s'enorqueillir, soit dans les sciences, soit dans les arts, et organisait cette commission célèbre dont les travaux devaient, non moins que l'béroisme de nos soldats, immortaliser l'expédition d'Égypte. Guerriers, savants, artistes, tous brûlaient du désir de s'attacher à la fortune du jeune général. Où iraiton avec lui? on ne s'en doutait pas, mais on était prêt à l'accompagner au bout du monde...

Bonaparte, nous l'avons dit, avait reçu l'autorisation de conduire quarante mille combattants sur les bords du Nil. Il composa principalement son armée de fantassins, et n'y incorpora que deux mille cinq cents hommes de cavalerie, que mille à douze cents hommes des armes de l'artillerie et du génie. L'opinion de Bonaparte, opinion qu'il a consignée dans tous ses écrits militaires, était cependant que la cavalerie doit, en thèse générale, entrer pour un quart ou au moins pour un cinquième dans la composition d'une armée, S'il dérogea volontairement, en cette circonstance, à une règle qu'il a toujours suivie, c'est sans doute qu'il méditait dejà sur la tactique à employer pour vaincre la petulante cavalerie des mameluks, seuls adversaires redoutables qu'il dût rencontrer en Egypte, et que d'avance il songeait à leur opposer d'immobiles carrés d'infanterie, des citadelles vivantes de baionnettes...

Les trente-sept mille et quelques cents fantassins que compta l'armée expéditionnaire lui furent fournis par quatre demi-brigades d'infanterie legère, et par dix brigades d'infanterie de ligne, ou, comme on dissit alors, d'infanterie de bataille.

Les quatre demi-brigades d'infanterie légère etaient la 2°, la 4°, la 21° et la 22°; les dix demi-brigades d'infanterie de bataille étaient la 9°, la 13°, la 18°, la 25°, la 32°, la 61°, la 69°, la 75°, la 85° et la 88°. Les deux mille cinq cents cavaliers, tous hommes d'élite, provenaient du 22° régiment de chasseurs, du 7° bis de hussards, et des 3°, 4°, 15°, 18° et 20° de dragons.

L'armée comprenait en outre un escadron de guides à cheval et un bataillon de guides à pied, deux companies de mineurs et un bataillon de sapeurs, un bataillon d'artilierie à cheval et qua-

tre bataillons d'artillerie à pied.

Les sept régiments de cavalerie, en y ajoutant les guides et les artilleurs à cheval, donnaient un personnel d'environ trois mille hommes. Bonaparte fit mettre à bord de la flotte beuccup de selles et de harnais; mais il ne voulut mobraguer que trois cents chevaux, afin d'avoir en arrivant quelques péces attéfées.

Quant au re-te de sa cavalerie et de son arillerie, il se proposait de l'équiper aux dépens des mameluks. Parmiles officers genéraux qu'enmenait Bonapare, citous d'àbord kilebus Dessix, Caffarelli-Dufage, qui n'avaient qui avaient suffisamment fait leurs perves à l'armée du Rhu. Nomonos ensuite Berthier, Reyaier, Bon, Menou, Murst, Dommartin, Andréossy, Dugua, Yau-

bois , Baraguay d'Hilliers , Alexandre Dumas, Lannes , Vavoust , Rampon , Le-

clerc. Lanusse, Verdier, Vial, Donzelot,

Lagrange, Belliard, Friant, qui deja Iravienta ib iben seconde en Italie.
Berthier etnit le chef de l'état major général de l'armée. Dessix, Kleber, Révnier, Bon, Menou, commandaient les cinqprincipales divisions d'infanterie.
Murat commandaiu la cavalerie. Le brave d'une jambe depuis 1708. Girgopule génie; Dommartin, l'artillerie; Andressy, les équipages de pricessy, les équipages de pricessy, les équipages de pricessy.

A tous ces noins, 'deja celebres, nous pourrous jointre eux de beaucoup d'ofliciers qui allaient partir dans des grades inferieurs, mais qu'une grande fortune attendait aussi. Mentionuons seulement Savary, plus tard duc el Roygo, Marsières, plus tard duc d'Istrie, et ce Retrand, plus tard, compaynonsi dévoué du caputi de Sainte-Helene. Tous les quatre, ils devaient un jour devenir maréchaux ou lieutenants généraux ; ntais ils n'étalent alors, le premier que capitaine, les trois autres que chefs de brigade, c'est-à-dire colonels. Tous les quatre devaient se voir un jour investis des plus bauts commandements; mais en 1798, lorsqu'ils s'embarquaient pour l'Égypte, Savary n'était qu'aide de camp du général Desaix; Marmont ne commandait qu'une demi-brigade d'infanterie légère; Bessières, qui par la suite commanda la cavalerie de la fameuse vieille garde, ne commandait que le bataillon et l'escadron des guides; Bertrand lui-même, le plus distingué peut-être de tous les officiers du génie qui ont fait les guerres de l'empire, ne commaudait que le bataillon desapeurs.

Au nombre des aides de canp de Bonaparte. Bjuraient encore des nons à citer. C'était son frère Louis; c'était son beau-flis, Eugène Beaubarais; c'était Merlin, fils du directeur de ce nom; c'étaient Julien, Guibert, Sulkowski, Lavalette, Junot, Durco.

Rappelous rufin que le citoyré Sue; clait commissire orionnitare en chef de l'armée d'Expute, et que quaud as mavarissa sant le força de retourner en France il eut le citoyre Dussieljue elajt contrôleur en chef des déprises, et qu'il deviir cassire administrateur en perfet de filiances de notome; que que l'endre en chef d'air Descincties, que l'endre en chef fait Descincties, et le chiurquien en chef Larrey. Telle c'aixi dams ses principaux desiils.

la composition de l'armée de terre, Quant à l'armée navale, quant à la flotte qui allait transporter Bonaparte et ses compagnons en Egypte, elle comptait treize vaisseaux de ligne, dont un, l'Orient, de cent vingt canons, deux de quatre-vingts, et dix de soixante-quatorze; elle comptait encore huit fregates, les unes de quarante, les autres de trente-six, et deux bricks; elle comptait de plus deux vaisseaux de soixante-quatre et six frégates, lesquels avaient été pris aux Vénitiens et étaient armés en flûtes; enfin, elle comptait soixante et douze cutters, avisos, bombardes et autres petits bâtiments de guerre. Cette flotte, une des plus nombreuses qui sient jamais sillonné les vagues, puisqu'elle comptait

cent et quelques volles et qu'elle allait escorter quatre cents et quelques navires de transport, était commandée par le vice-amirol Brueys, qui avait sous ses ordres les contre-amiroux Villeneuve, Blanquet-Duchayla, Decrès, et pour chef d'état-major le chef de division Ganteaume. On évaluait à envirou dix

Dans la section de géométrie, on reuarquait Monge, Fourrier, Costaz, Malus; dans la section d'astronomie, Beauchamp, Nouet, Quesnot; dans la section de mécanique, Conté, Coutelle, Hassenfratz, l'Homont; dans la section de chimie, Berthollet, Descostils, Champy père et Champy fils; dans la section de minéralogie, Dulomieu, Cordier, Rozières; dans la section de botanique, Nectoun et Delille; dans la sectiou de zoologie, Geoffroy-Saiut-Hilaire et Savigny: dans la section de chirurgie. Larrey, Dubois père et Dubois fils; dans la section de médecine, Desgenettes, Laberte et Lacipière; dans la section d'économie politique, Fauvelet-Bourieone, Regnault-Saint-Jean-d'An-

gely, Gloutier et Tailien.

Parmi les littérateurs, figuraient
Arnault et Parceval - Grand'unabou;
parmi les ingenieurs-géographes, Jomurd alnie, Testevulde, Simonel, Jacomurd alnie, Testevulde, Simonel, Jacotin, Leduc, Corabeuri, parmi les autiquaires, Ripault et Panuzen; parmi les
architectes, Lepère, Norry, Demoulin;
parmi les paintres, Redouté, Rigolu,
parmi les pointres, Redouté, Rigolu,
parties, Partia, les parties, Parties, Partia, les parties, P

L'ingénieur-mécanicien hydraulique était Cécile; le sculpteur, Casteix; le graveur. Fouquet. Les musiciens-chefs étaieot Villoteau et Rigel.

A la tête de l'imprimerie était Marcel, le même qui pendant tout l'empire dirigea l'Imprimerie imperiale.

Au nombre des interpretes étaient Venture et Amédée Jaubert.

Enfin l'ecole Polytechnique, fondée depuis quatre ans, avait, sur la demande expresse de Bonaparte, qui plus tard l'appelant sa poule aux œufs d'or, fourni sept de ses élèves pour accompagner l'expedition. C'étaient les noinnies Caristie, Duchsney, Pottier, Jomard jeune, Vincent, Viard et Alibert.

Chose merveilleuse: au 20 avril, e'està-dire six ou sent semaines seulement après le jour où Bonaparte avait arraché au Directoire la permission de partir pour l'Égypte, tout était prêt pour le depart. Tous les navires de commerce que la flotte devait convoyer etaient réunis aux quatre points fixes pour leur réunion; toutes les troupes expéditionnaires étaient rendues aux mêmes points, et n'avaient plus qu'à monter s bord ; tout le matériel, tous les approvisionnements, étajent embarques, Amiraux et généraux, matelots et soldats, savants et artistes, tous étaient à leur

poste. Chose plus merveilleuse encore : malgré le grand nombre d'agents supérieurs et secondaires qui avaient concouru aux preparatifs, le secret, si néecsaaire au succès de l'entreprise, n'avait été pénétré par personne. On peut dire que de leur côté Bonaparte et les cinq directeurs l'avaient gardé religieusement. Ils n'avaient mis qu'un scul individu, que le ministre des affaires étrangeres, dans leur confidence; encore etait-ce pour obtenir du citoven Talleyrand, dont l'habileté diplomatique était dejá célebre, qu'il se chargeat d'aller à Constantinople faire agreer au divan l'invasion de l'Égypte.

Depuis six semaines, les nationaux et les étrangers, témoins des apprêts extraordinaires qui se faisaient à Toulon et dans les autres ports de la Méditerranée, formaient des suppositions de toute sorte. - Où va le général Bonaparte? se demandait-on en France et en Europe. Où conduit-il ces marins, ces guerriers, ces savants? - Il va, dlsaient les uns, envahir le Brésil, Il va, disaient les autres, s'emparer de Constantinople, Selon d'autres, il allait dans la mer Noire restituer à la Porte la Crimée, sur laquelle la Russie svait naguère mis la main. Selon d'autres encore, il allait dans l'Inde prêter secours au sultsn Tippou-Salieb contre les Anglais. Quelques-uns, approchant davantage du véritable but, soutenaient que Bonaparte et ses compagnons alfaient percer l'isthme de Suez, ou bien dé-barquer sur les bords de l'isthme, se rembarquer dans la mer Rouge et gagner ainsi l'Inde. Quelques autres, toucliant le but même, pretendaient que la réunion des savants et des artistes qui devsient secompagner Bonaparte indiquait, à ne pouvoir s'y meprendre, qu'il était question d'un vaste établissement colonial, et que Bonaparte irait en Egypte. Mais vainement les journaux, en France méure, soulevaient-ils un com du rideau mysterieux, vainement pronaient-ils les avantages que la république retirerait de la possession de l'Égypte, on s'obstinait à méconnaltre ces indices et à ne regarder les preparatifs de colonisation que comme une feinte. Les habiles imaginaient un plan bien autrement profond. Suivant eux. tout cet attirail, qui semblait décéler un projet de colonie, n'était qu'une ruse, qu'une fausse démonstration à l'effet de tenir les Anglals dans l'incertitude et de les forcer a dissembler leurs forces navales sur plusieurs points. Bonaparte voulait simplement, avec l'escadro de la Méditerrance, franchir le détroit de Gibraltar, venir attaquer l'amiral lord Saint-Vincent, qui bloquait Cadix, le contraindre à s'eloigner, debloquer ainsi l'escadre espagnole et la conduire a Brest, enfin obtenir par cette jonction des deux plus puissantes marines du continent une force navale suffisante pour protèger et le trajet et le debarquement de l'armée française qui se preparait à assaillir les îles britanniques. Le centre et l'aile droite de cette arniée, c'etaient les cent-cinquante mille hommes qui garnissaient les cantus nombreux formes sur l'Escout, sur les côtes du Pas-de-Calais, sur celles de la Normandie et de la Bretagne. L'expédition de la Méditerranée n'était réellement que l'aîle gauche de l'armée d'.inaleterre; ainsi s'appelait-elle à juste titre.

Cette dernière supposition fut précisément celle qui domina dans la pensée du ministère anglais. Depuis cinq mois Pitt et ses collègues étaient dans l'épouvante, et ne savaient de quel côté eclaterait l'orage qui se formait depuis si longtemps. L'Angleterre avait déià cinquante vaisseaux de ligne à la mer. don't trente devant Brest et vingt devant Cadix; Pitt crut que ce n'était point assez; il fit des efforts extraordinaires pour en armer dix de plus, et les envoya tous les dix renforcer l'escadre de lord Saint-Vincent, pour le mettre en mesure de bien fermer le détroit de Gibraltar, vers lequel on supposait que Bonaparte allsit se diriger. Des que ce renfort lui parvint, lord Saint-Vincent détacha Nelson avec trois vaisseaux, et le chargea de courir la Méditerranée en tous sens pour surveiller les Francais.

Pendant ce temps-là, pendant que l'Europe se perdait sinsi en conjectures sur le but de l'expedition projetée, Bonaparte n'avait pas encore quitté Paris. Retiré dans sa modeste maison de la rue de la Victoire (c'était le nom que la municipalité de Paris avait donné à la rue Chantereine lorsqu'à son retour d Italie Bonaparte y était venu demeurer), il se dérobait à sa gloire, donnait tous ses soins aux préparatifs de l'audacieuse entreprise qu'il avait conçue lui-même, et ne cherchait de distraction que dans la culture des seiences et des arts. Mais plus sa vie paraissait obscure et cachée, plus on s'étudiait à expliquer ses moindres actions et ses moindres démarches. Toutefois, il sut garder le masque dont il s'était couvert, et prolonges l'incertitude générale jusqu'au moment du départ. Divers moyens furent employés par le Directoire et par lui pour conti-nuer à mettre en défaut la pénétration nationale et étrangère. Ainsi, plusieurs fois dans le courant de mars, les journaux, et le Moniteur même, annoncèrent que Bonaparte etait retourné au congres de Rastadt pour accélérer et conclure les négociations; puis, des le lendemain, ils démentirent cette nouvelle. Ainsi encore, dans les premiers jours d'avril, on vit paraître un arrêté du Directoire qui ordonnait au général en chef de l'armée d'Angleterre de partir pour Brest, sfin a y prendre le commandement des forces de terre et de mer qui se réunissaient dans ce port; puis, vingt-quetre heures après, on pu-blia que Bonaparte retournait définitivement au eongrès. Bonaparte lui-mêine écrivit officiellement au comte de Cobentzel, qui avait représenté l'Autriche à Campo-Formio et qui la représentait aussi à Rastadt, pour l'inviter à se ren-dre de son côté dans cette dernière ville; là, tous les deux, ils lèveraient les obstacles qui s'opposaient à la pacification générale et définitive du continent, et achèveraient l'ouvrage qu'ils avaient si bien commence. Le courrier porteur de la reponse du ministre autrichien partit de Vienne vers le 15 avril; or, à la même date, et sans l'attendre, Bonaparte se disposait à quitter Paris, non pour aller negocier à Rastadt, mais pour courir s'embarquer à Toulon

C'etait dans la nuit du 22 au 23 que Bonaparte devait partir; mais, dans l'intervalle, son départ fut différé par suite de nouvelles que le gouvernement reçut des citoyens Bonnier et Treilhard, nos plénipotentiaires à Rastadt, et surtout d'une dépêche qui fut expédiée par le général Bernadotte, notre ambassadeur près la cour d'Autriche. A Rastadt, les négociations, loin d'avancer, reculaient. On en était revenu à nous contester notre frontière du Rhin. A Vienne, un drapeau tricolore que Bernadotte avait arbore sur son hôtel avait été regarde comme une sorte de provocation par les habitants de cette capitale. Une émeute avait éclaté, et la canaille, payée, à ce qu'on croit, par des agents anglais, s'était portée vers l'hôtel de l'ambassade française, avait abattu notre drapeau, et commis de tels désordres, que le commandant militaire de Vienne svait dû envoyer des troupes pour protéger notre ambassadeur et les autres personnes de la légation. Le Directoire crut voir dans cet événement une rupture avec l'Autriche. Le ton de la première dépèche dans laquelle Bernadotte en rendait compte était si slarmant, que Bonaparte lui-même, à qui on l'avait communiquee, fut d'avia qu'on envoyât dans tous les ports nonseulement l'ordre de ne plus embarquer de troupes, mais celui de débarquer celles qui dejà étaient montées sur les vaisseaux, et de les tenir prêtes à marcher; mais bientôt arrivèrent de Vienne des explications, des excuses même, qui furent jugées satisfaisantes. Restaient les difficultés du congres, et Bonaparte, d'après sa correspondance particulière avec quelques-uns des généraux employés sousses ordres, eut un instant l'idee d'y aller faire une courte apparition. De Rastadt il se serait ensuite rendu à Toulon: mais de ce côté aussi viurent des nouvelles nieilleures. Les députés de l'Empire se résignaient à admettre que la rive gauche du Rhin fût notre li-

mite naturelle. Des que l'horizon parut un peu éclairei, Bonaparte, obtenant enfin la permission de partir, prit directement, e 3 mai . la route du midi de la France.

# CHAPITRE II.

SOMMAIRE : BONAPARTE A TOULON. - ENTI-SIASME OUE SA PRÉSENCE EXCITE PARMI LES TROCTES EXPÉDITIONNAIRES. - IL LES PASSE EN REVUE ET LES HARANGUE. - PROCLAMA-TION QU'IL LEUR ADRESSE AU MOMENT DE PAR-TR. - LA FLOTTE, SULVIR DU CONTOS PRIN-CIPAL, HET A LA VOILE, RALLIE SUCCESSIVE-MENT LES TRUIS AUTRES CONTOIS, ÉCHAPPE AUX CROISIÈRES ANCLAISES, ET ARRIVE GE-VANT MALTE, - CONQUÈTE OF CETTE ÎLE. L'EXPEDITION POURSUIT SA ROUTE TERS L'É-GYPTE. - QUELOUES MOTS SUR LA GÉOGRA-PHIR, LES HABITANTS, L'ÉTAT SOCIAL ET POLI-TIQUE DE CR. PATE A LA PIN DU DERNIER SIÈ-CLE. - IBRAHIM ET MOURAG. - ARRIVÉE EN VUE O'ALEXANDRIE. - ORDRE DE DERARQUE-MENT ET NUUVELLE PROCLAMATION DU GENÉ-BAL EN CHEF.

Bonaparte arriva le 9 mai à Toulon. et descendit à l'hôtel de la marine. L'armée, on peut dire son armée, car les soldats qui la composaient avaient presque tous fait les campagnes d'Italie, l'attendait avec impatience. Il y avait huit mois qu'elle ne l'avait vu, et elle commençait à murmurer, à craindre qu'il ne vint pas se mettre à la tête de l'expedition. Ces braves, en revoyant leur general, en le revoyant sur le theatre de ses premiers exploits, furent donc saisis d'un immense enthousiasme. Le matin même de son arrivée il les passa eu revue, et les salua de ce brusque et énergique discours :

2' Licraison, (EGYPTE FRANCAISE.)

# « Officiers et soldats!

« Il y a deux ans que j'accourus vous coormander. A cette époque vous étiez dans la rivière de Gênes, eu proie à la misère la plus grande; vous manquiez de tout, et vous avice sacrifié jusqu'à vos montres pour votre subsistance réciproque. Je vous promis de faire cesser vos souffrauces, je vous conduisis en lalie, et là tout vous fut accorde... Ne vous aije pas tenu parole?

. - Oul , oui , » répond toute l'armée

d'une voix.

- Eh hien! apprenez que vous n'avec int encore assez fait pour la patrie, et que la patrie n'a point encore assez fait pour vous! . L'automne dernier, lorsque je vous quittais à Milan, je vous promettais une autre guerre. - - Soldats, vous disais-je, je pars « demain pour Rastadt, En vois entretenant « des princes que vous avez vaineus, des peu-- ples qui vous doivent leur liberté, des com-« bats que vous avez livrés dans ces deux campagnes, repelez-vous les uns aux autres ; « Dans deux campagnes nouvelles nous ferons « encore davautage. » - La promesse que je vous fis alors, voiri le moment venu de l'accomplir,.

. Je vais maintenant vons mener dans un pays où, par vos exploits future, vous surpasserez ceux qui étonnent anjourd'hui vos admirateurs, et rendrez à la patrie les services qu'elle a droit d'attendre d'une armée d'invincibles.

. Je promets à chaque soldat qu'au retuur de cette expédition il aura dans son sac de quoi acheter six arpents de terre... »

Le cri Partons! partons! vole de bouche en bouche; mais quelques dernieres dispositions à prendre, et surtout le mauvais temps, vont tenir pendant une dizaine de jours la flotte captive dans le port.

Enilu, le 19, le ciel s'éclaircit, et le vent souffle favorable. Partons! s'ecrie à son tour Bonaparte, et l'auponce du départ a répandu parini les troupes l'allégresse et l'espérance. L'exaltation de ces deux sentiments ne connaît plus de bornes quand lecture est ilonnée de la proclamation suivante, que le général en chef adresse à ses compaguons :

#### « Soldats!

« Vous étes une des ailes de l'armée d'Angleterre, Vous avez fait la guerre de montagnes, de plaines, de sièges; il vous reste à faire la guerre maritime.

« Les légions romaines, que vous avez quelquefini innités, mais point encure égalec«, combatairen Carthage tour à tour sur celte même mer et aux plaines de Zama. La celteire ne les abandonna jamais, parce que constamment elles furron laraves, patientes suppor ter la fatigue, disciplinées et unies entre elles.

« Soldats, l'Europe a les yeux sur vous; vous avez de grandes destinées à remplir, des batailles à liver, des dangers, des faignes à vaincre : vous ferez plus que vous n'avez fait pour la prospérité de la patrie, le bonheur des loumnes et voire propre gloire.

 Suldats, matchan, fantassius, canonniers, cavaliers, sovez unis; souvenez-vous que le jour d'une bataille vous avez besoin tous les uns des autres.

« Sakklat-unitelois, vous avez été jusqu'in négligés, aujourd hui la plus grande soltientude de la république est pour vous : vous serez digues de l'arrise dont vous faites partie. « Le gene de la liberté, qui a rendu des sa naissance la république l'arbitre de l'Enrope, veul qu'elle le soil des mers et des naroye, veul qu'elle le soil des mers et des na-

tions les plus lointaines, »

Un tel langage, dans la bouche d'un hom tel de la cuivionne de tous les pretties si de la gluine, a rhece d'electriser les de la gluine, a rhece d'electriser les des la comme de la comme del la comme de la comme del la comme de la com

Bonaparte lui-même s'arrache aux bassers ile sa femme, de la bonne et tendre Juséphine, qui l'a accompagné jusqu'à Toulon, et qui n'a voulu le quitter qu'au dernier moment; Bonaparte monte à bord du vaisseau amiral, qui a'appelle l'Orient, et dout, par un de ces singuliers hasards attachés aux grandes destinées humaines, le nom renferme tout le secret de l'entreprise ; il y moute avec tout son élat-major, et bientôt, aux applaudissements d'une foule immense qui encombre le rivage; aux acclamations des soldats et des marins qui couvrent le pont et les vergues de chaque navire, au bruit des salves que tirent toutes les batteries du port et celles de tous les vaisseaux de ligne, un radieux solcil, un de ces soleds que depuis

on appela tant de fois le soleil de Bonaparte, éclaire le majestueux départ de la flotte expéditionnaire.

La flotte avait un mois d'eau, deux mois de virres. Quand elle aurait raillé les autres convois, elle compterait plus de cinq cents voilea, elle porterait plus de cinquante mille hommes, et jamais armement plus considerable n'aurait sillonné les vagues.

Vers les foir, comme la flotte sortait de la rade, un ourgan qui s'eleva tout à coup eaus que'que avarie à une des frie str. La méme bourrasque endoumages des La dieme bourrasque endoumages de la rade de la respués Nelson croissit entre la Corse, la Provence et l'Espagne. Elle démits même celui que est amiral montait, et il in faitu a faire remorquer. Il voolint se die la foit de l'accide de Sardaique; mais il ne pat y parenir, et se vit oblige d'aller au radoub dans les lles Saint-lièrers. Nelson, anisci cloigne de la flotte française, anisci cloigne de la flotte française.

ignora qu'ille ven it de partir. Notre flotte longra d'abord la côte de Provence jusque vers Gênes, pour rallier le convoi réuni dans ce port sons les ordres du général Baraguay-d'Hilliers, Elle cingla ensuite vers la Corse, qu'un signala le 23; mais elle resta jusqu'au 30 en vue du côté oriental de i lie, attendant le convoi d'Ajaccio, qui etait sous les ordres du général Vaubois. Quand il eut rejoint, elle alls louvover à hauteur de l'île de Sardaigne; mais plusieurs jours s'écoulèrent sans que le convoi de Civita-Vecchia, qui était sous les ordres du général Desaix, se montrât. Un matin que, pendant cette espèce de halte. Bruevs, impatient de voir Desaix paraître, examinait attentivement l'horizon avec sa lunette : - Foici encore les Alpes, lui echappa-t-ll de dire. — Les Alpes! répéta Bonaparte; et, salsissant la lunette de l'amirol, il les contempla quelque temps en silence; puis, s'échauffant par degrés aux souvenirs que ces monts lui rappelaient, il parla de tous les grands capita nes qui les avaient franchis, et passa en revue leurs opérations, leurs systemes. Annibal surtout fut l'objet de son examen, l'objet de ses éloges. Il l'avait étudié spécialement, disait-il, et le declarait le plus habile genéral de l'antiquité. A l'appui de son opinion il raconta les quinze campagnes du héros earthaginois en Italie, l'accompagna depuis Carthagene, à travers l'Ebre, les Pyrénées, le Rhône, les Alpes, jusque sous les murs de Rome, et blama beaucoup l'historien Tite-Live d'svoir critique sa méthode stratégique. Tite-Live p'entendant rien à la stratégie. Ce fut a cette occasion que Bonaparte pour la première fois développa hautement ses idées hardies sur la guerre offensive. Il railla les tâtonnements et les temporisations des chefs de la vieille école, et donna une part immense du sucrés à la rapidité et a l'audace. Tel avait été le seeret d'Alexandre, de César, de Gustave-Adolphe, de Turenne. Puis, revenant à Annibal, il reprocha aux senateurs de Carthage d'avoir, soit par envie, soit par încaparité, en ne laissant pas une latitude suffisante aux inspirations de leur général, ou ne lui fournissant pas des movens convenables d'exécution, fait échouer ses plans les meilleurs; et il partit de la pour se plaindre du Directoire, qui souvent, prétendait-il, ne s'était montré envers lui-même ni plus conflant ni plus généreux.

Le 3 juin, comme le convol de Civita-Vecchia ne se montrait toujours point, Bonaparte en conclut avec raison que Desaix avait pris l'avance, et ne douta plus de le trouver au rendez-vous Indiqué pour le cas échéant, car les moindres circonstances avaient été minutieusement prévues, Brueys fut donc autorisé à poursuivre sa route, et le 7 l'armée navale rangeait la Sicile. Le 8, par un brick anglals que captura un de nos bâtiments legers, on apprit que lord Saint-Vincent, sur la simple nouvelle que Bonaparte avait quitté Paris, s'était hâté d'envoyer à Nelson un renfort de dix vaisseaux de ligne. Lalssant alors la côte sirilienne, et se dirigeant au sud-est, notre flotte arriva le 9, vers cinq heures du matin, en vue de l'île de Malte, où le convoi de Civita-Vecchia l'attendait depuis le 6. Aussitôt elle recut l'ordre de se former en ligne de bataille et de s'avancer vers l'ile; car Bonsparte était résolu à s'en emparer, et à employer la force pour y parvenir si les voies moins hostiles qu'il allait tenter d'abord ne réussix-aient pas. En un clin d'æll les einq cents voiles françaises, décrivant un im-

mense demi-cercle, menseèrent tous les points attaquisbles....

Malte, qui commande la navigation de la Méditerranée, eut été, à toute époque, une conquête précieuse pour la France, et nous avons vu que depuis uelque temps Bonaparte la regardait d'un œil de convoitise, que depuis quelque temps il y svait pratique des intelligences. Aujourd'hul sa possession nnus devenait indispensable pour mener à bonne fin nos projets sur l'Égypte. Située dans le canal qui separe la Sicile de l'Afrique, à euviron deux cent soixante lieues sud-est de Toulon, Malte offrait une position intermédiaire qu'il aurait été dangereux de laisser à des ennemis, ou même a des neutres. Elle allait echeoir aux Anglais si nous ne nous hâtions de les prévenir.

and anome or early the apportent of the Carlos of the Carl

Matte. En 1798 les chevaliers de Malte possédaient tonjours l'îles mais depuis bien des anuées l'onire alant déclinant, et, comme la pinpart des institutions du mayen âge, il en était venn a perdre son objet, à perdre en neups tunte sa diguite, toutes asforce. Il n'etait plus qu'un abus, profillusé à ceu-t-à seulement qui l'exploitaient. — Expliquons-

piété des fidèles. Ils avaient été jadis donnés, soit aux Templiers, soit aux Hospitaliers, pour qu'en retour ils escortassent les pelerins qui allaient visiter les saints lieux et les garantissent contre les insultes des Arabes. Depuis qu'il n'y avait plus de ces pelerinages, le rôle et le devoir des chevaliers de Malte était de protéger les nations chrétiennes contre les barbaresques, et de détruire l'infame piraterie qui infestait la Méditerranee. Les revenus de l'ordre suffisaient à entretenir buit ou dix vaisseaux de soixaute-quatorze, une douzaine de bonnes frégates et autant de corvettes. Si done les chevaliers l'eussent voulu, ils anraient pu bloquer constamment Alger, et contenir Tanger, Tunis, Tripoli, S'ils l'eussent fait, ils auraient certes, depuis leur établissement à Malte, mérité mieux de la chrétienté, que leurs prédecesseurs pendant toutes les guerres des croisades; mais ils n'y songesient pas. Ils semblaient croire, à l'exemple des autres moines, que tant de donations ne leur avaient été faites que ponr leur rendre la vie douce et commode. Il y avait dans tons les États chretiens des baillis, des commandeurs, qui tenaient une bonne maison, qui devoraient dans le luxe et l'oisiveté la majeure partie des richesses de l'ordre, et qui en emplovaient le surplus à enrichir leurs parents. Les moines, au moins, disaient des messes, préchaient, administraient les sacrements; en un mot, les moines cultivaient la vigne du seigneur: mais les chevaliers de Malte ne faisaient rien de semblable. Pen à peu, les immeuses ressources de l'ordre tournèrent au profit de quelques individus, et devin-rent un debouché pour les cadets de grandes familles. Les revenus allèrent de moins en moins à Malte même, et les jeunes chevaliers, qui étaient tenus d'y séjonrner deux ans pour leurs caravanes, n'y vécurent plus que dans la mixère. En 1798 l'ordre n'avait plus aucun arsenal, aucun chantier de construction, aucune marine; seulement, un vaisseau de soixante-quatre et deux frégates pourrissaient dans le port, d'où ils ne sortaient jamais; et si quatre ou cinq galeres continuaieut à se promener de temps en temps dans la Méditerranée, ce n'était pas pour courir sus aux Barbaresques, mais pour

aller tranquillement mouiller sur les côtes d'Italie. Ces ridieules promenades, sur des bâtiments qui n'étaient plus propres à combittre les frégates et les gros corsaires d'Alger, n'aboutissaient qu'à des fêtes données et reçues dans les ports de Livourne, de Naples, de Cagliari. Il n'y avait pas un chevalier qui eût fait la guerre, qui eût tiré un seul coup de canon, un seul coup de fusil. L'ordre, d'ailleurs, n'inspirait plus aucun intérêt. En France, lors de la révolution, on lui avait enlevé tous ses biens; il en avait eté de même en Italie à mesure que l'administration française s'v était etendue, et nulle réclamation ne s'était élevée. Ce qui prouve enfin la décadence de l'ordre, c'est que Malte, qui plusieurs fois, depuis l'installation des chevaliers dans cette île, avait bravé les insultes des Turcs, et qui, notamment en 1565, quoiqu'elle n'eût que sept cents chevahers pour défenseurs, avait résisté pendant quatre mois à toutes les forces de Soliman II commandées par l'invincible Dragut, allait eu deux jours tomber au pouvoir des Français.

Des le mois de janvier 1799, d'après des instructions que lui avait transmises le Directoire et auxquelles Bonaparte n'était pas étranger, le citoven Poussielgne. alors secrétaire de legation à Génes. maintenant contrôleur general des dépenses de l'expédition, s'était rendu à Malte pour tâcher, au moyen de menees secrètes, pratiquées les unes parmi les chevaliers de l'ordre, les autres parmi les habitants de l'Ile, d'y l'omenter une révolution qui la fit passer aux mains de la France. Or, depuis l'emigration francaise, et surtout depuis la dissolution des corps d'emigres, Malte avait servi de refuge à un grand nombre de jeunes nobles français qui s'étaient enrôles sons le drapeau de l'ordre. Ces chevaliers de fraiche date avaient peu de ferveur. Leur éducation mondaine ne s'accommodait guere de la vie monacale, et le mal du pays augmentait leur désir de quitter le roe où ils avaient trouvé asile. Habilement sondés par l'agent du Directoire, ils ne lui avaient pas dissimule que si une occasion s'offrait à eux de rompre des engagements qu'ils regardaient comme des chaines, et de se créer une nouvelle existence, ils s'empresseraient

de la saisir. D'sutre part, les habitants da Maite n'avaient pis caché à Poussielgue qu'obliges d'avoir des protecteurs et des maltres, ils aimaient mieux avoir affaire sux Français qu'aux clievallers. Ca n'est pas tout : ou commencement de mars, Brueys, revenant de Corfou avec l'escadre qu'il commandait dans l'Adriatique, s'était arrêté devant Malte, sous prétexta qu'un de ses bâtiments avait besoin d'urgentes réparations; il svait, avee la permission du grand-maftre, fait entrer ledit bâtiment dans le port; puis, tandis qu'on le réparait, il avait pendant huit jours, avec le reste de son escadre, sondé toutes les côtes de l'île, et reconnu tous les points ou le debarquement était possible

Bonaparte savait que la France avait de nombreux partisans à Malte; mais encora n'ignorait-il pas que eette l'a était une des places les plus fortes du monde. Des l'instant que les ehevaliers de Rhodes étaient venus s'y établir, en 1525, ils avaient mis une ardeur infatigable à la fortifier, et leurs successeurs avoient snivi leur exemple. Tous les grands maltres de l'ordre n'avaient paru ambitionner d'autra titre da gloire que celui d'ajouter quelque nouvel ouvrage au port ou à la ville. L'ostentation avait fini par s'en méler, et l'on construisait des fortifications à Malte comme on avait élevé des palais à Rome depuis que le saint-siège y avait remplacé le trêne des Césars. Malte était ainsi devenue un prodigieux amas de fortifications, toutes bien entendues, toutes bâties en pierre de taille ou coupers dans le roc, toutes casematées et a l'abri da la bomba. C'est pourquoi Bonaparte voulut tenter la voie des négociations avant d'employer celle de la force. Il pensait d'ailleurs qu'en s'arrétant devant Malte il donnersit peutêtre à Nelson la temps de joindre la flotta française. Si, en cas de rencontre, la valeur des troupes, le nombre des vaisseaux et l'excelleuta discipline des équipages permettaient d'espérer la victorre, au moins devait on craindre que les Anglais ne parvinssent à dispersar le convoi, et ne fissent aiusi échouer la grande entreprise.

Atin de mettre à profit les bonnes dispositions des chevaliers et des habitants, ou de faire au besoin naître un sujet de querelle, Bonaparte envoya denauder au grand-maître l'entree du port pour l'amen navile, sons prêteste qu'il hui l'amen paralle, sons prêteste qu'il hui d'auu. Avant de répondre à crtet de d'auu. Avant de répondre à crtet de mande, Ferdinand de Hompseth, alors grand-maître, assembla le conseil de journe, et ce conseil entende, crévit fenhaient d'introdure à la fois dans la fenhaient d'introdure à la fois dans le les la defaut est est la fois dans le La d'afait est est in institues, et il se la destant de la fois dans le La d'afait est la institues, et il pour rabuler que, comme nous avions puts d'est que, comme nous avions plus de einq ceuts voiles, l'aiguade de

notre flotte aurait duré plus de six mois! Bonaparte aurait pu repliquer que c'était là une preuve de la plus insigne malveillance; qu'une escadre anglaise s'etait présentée naguère, et qu'elle avait éte autrement accueillie. Il ne le daigna point ; c'eût été entamer d'interminables pourparlers, et mieux valait agir. Il importait de ne perdre devaut Malte que le moins de temps possible. Un peu de vigueur, un peu d'audace, et eette gentilhommière se rendait; car le consul français Caruson, porteur de la lettre du grand-maître, avait en même temps remis à Bonaparte une liste d'habitants et de chevaliers qui s'angageaient à seeonder les troupes françaises, et la nom-bre de ces partisans s'élavait à plus de quatre mille. Bonaparte fit done rester le consul à bord, et donna ordre qu'on se that prêt a débarquer le lendemain.

Lorsque dans la soirée du 9 les chevaliers surent que le consul français n'etait pas revenu, ils s'attendirent à êtra attaques le jour suivant, at commencerent leurs preparatifs de défense. Ils firent prendre les armes aux milices, ils firent entourer de palissades les ouvra ges avances, ils firent apporter dans la ville les poudres qui etaient dans les magasins extérieurs; mais toutes ces mesures ne s'exécuterent que mal ou qu'à demi. Partout régnait l'effroi ou percait la mauvaise volonté. Nul n'osait se charger du commandement en chef. pas même le grand-maltre, qui s'était enfermé dans son palais. A la fin, pourtant, les baillis, les commandeurs, arrêtèrent un plan défensif; mais pour garder tous les postes et sept lieues de eôtes l'ordre n'avait guère que six ou aept mille hommes à sa disposition. Le 10, dès trois heures du matin, et

tand's que Bruevs se chargeait d'inipoaer silenge aux batteries qui défendaient l'entrée du port, nos troupes, conduites par les generaux Desaix, Belliard, Reynier, Vanbois, Lannes et le chef de brigade Marmont, descendirent nonseulement dans l'île de Malte et sur quatre points à la fois, mais encore sur deux petites l'es voisines. Goze et Cumino. Cette operation s'effectua sans aurune difficulté, car les Maltais fuyaient sur tons les points. Accoutumes à l'idée qu'ils ne devaient courir aux armes que dans le cas d'invasion de la part des Turcs, ils ne se souciaient nullement de se battre contre nons. A dix heures, toute la eampagne et tous les forts du côté de la merétaient en notre pouvoir, Comme ces forts n'etaient pas approviatounés, les milices maltaises avaient à peine essayé de les defendre. D'ailleurs, elles avaient à peine de eartouches, et les affûts des eanons étaient en si mauvais état, que quand ou voulut les tirer la plupart se brisèrent. Un grand nombre de pièces manquarent même des ustensiles indispensables pour le service. La plupart des ehevaliers qui étaient dans eeu différents postes furent faits prisonniers et conduits à Bonaparte. « Comment avez-yous pu croire, leur ditil , qu'avec de misérables paysaus il vous serait possible de tenir contre des troupes qui out vaincu et soumis l'Europe! » - Dans le nombre se trouvaient quelques chevaliers de langue française. -« Pour vous, messieurs, ajouta Bonaparte, puisque vous avez pu prendre les armes contre votre patrie, il fallait au moius savoir mourir. Je ne veux point de vous comme prisonniers. Vous pouvez retourner à Malte, tandis qu'elle ne m'appartient pas encore. .

Une fois maîtres de la campagne et des forts. Les Français pousserent ai-ement jusqu'au piéd des remparts de lavalette, qui est la capitale de l'Île. Lavalette se divise en cité vieille et cité neuve. La clté vieille, qui n'avait ni troupes, ai canons, ni vivres, ni commandant, ouvrit aussitôt ses portes. Vers midi, comme nos troupes contres.

nuaient à descendre dans l'île (car il fallait Investir la cité neuve, qui est réellement très-forte), les chevatiers firent sortir du port une galère, une chaloupe canonnière et deux galiotes, pour tacher d'interrompre le débarquement : mais ee fut en vain, et ces bâtimeuts rentrèrent des qu'ils eurent épuisé le peu qu'ils avaient de munitions. Les défenseurs de la cité neuve tentérent alors une sortie; mais ilase heurtérent contre le detachement français commandé par Marmont, qui de sa propre main euleva le dragean de l'ordre, et furent obligés à hattre en retraite. Pendant le reste de la journée ils ne cessèrent, du haut des remparts, de tirer sur les troupes francaises, mais sans leur faire éprouver la moindre perte; si bien que Bonaparte defendit qu'on ripostat par une seule bombe, par un seul boulet. Vers le soir, les chevaliers de la lan-

gue française, après avoir inutilement cherelie la mort, ainsi que Bonaparte le leur avait conseillé, déclarérent ne vouloir plus se battre. On en jets quelquesuus daus les cachots, mais le trouble etait dans toutes les têtes. Dans la place regnait une telle eoufusion, et les alertes y éta ent si continuelles, que les patrouilles se fusillaient les unes les autres. A minuit. les principaux habitants se rendirent au palais du grand-nialtre, et l'inviterent a capituler. Ferdinand de llompeseh, qui avait peu d'énergie, et qui songesit à sauver ses intérêts du naufrage, tira de prison trois des chevaliers français qu'il y avait ietés, et, le lendemain t1, les envoya negoeier avec Bonapacte. De son côte, Bonaparte désigna pour regler les preliminaires de la capitulation le citoven Poussielgne et un des savants qu'il emmenait en Égygte, le citoyen Dolomieu, qui avait été commandeur de l'ordre avant la révolution française.

Le traité, bientifi concili, portait es substance que les rhevaliers reniettraient le 12 la ville et le port de Malte à l'armer française, et qu'illa renonceraient en faveur de la France à leurs droits de proprieté et de souverainet tant sur l'île de Malte que son les lieutes de l'arpromettait au grand-multre d'émainder pour lui au conçrès de Ra-tsett une principanté équivalent en Allemagne. A défaut, il lui assurait une rente viagère de trois cent mille francs, et devait, dans tous les eas, lui faire payer six cent mille francs comptant pour indemnité de son mobilier. Bonaparte garantissait en outre sept cents francs de pension à chaque chevalier de la langue française recu avant 1792, mille francs aux sexagénaires, et engageait sa médiation pour que les chevaliers des autres longues fussent mis, dans leur patrie respective, en jouissance des biens de l'ordre. Telles furent les conditions principales au moyen desquelles la France devint maîtresse du premier port de la Méditerrance et de l'un des mieux defendus qui soient au monde. Il fallnit l'ascendant de Bonaparte pour y parvenir presqueauns combat; il fallait son audace pour oser ainsi perdre quelques jours alors qu'il se savait poursuivi par les Anglais. Trente mille fusits et douze mille barils de poudre; des vivres pour six mois; un vaisseau, deux frégates. trois galeres, et d'autres peuts bâtiments de guerre; enlin le tresor de l'Eglise Saint-Jean estimé à trois millions de francs; tels étaient les avantages matériels de cette Importante acquisition.

Le 12, aussitôt après la signature de la convention, le drapeau tricolore remplaça sur ille toutes les bannières de l'ordre, et Bonaparte fit son entree dans Lavalette, à la tête des troupes debarquées. Après avoir franchi ces eélèbres remparts et visité toutes les fortilications dans l'ordre où elles avaient été construites, le général en chef et les officiers de l'état major se demandaient tes uns aux autres s'il faliait admirer davantage, ou la perseverance qu'on avait apportée à les construire, ou le génie qu'un avait déployé pour les concevoir, et charun s'applaudissait de ce que les chevaliers n'eussent pas serieusement songe a s'v defendre. - Concenons, s'eeria Cafarelli-Dufalga, qui etait aussi spirituel que brave, convenons que nous sommes blen heureux qu il y ait eu quelqu'un dans la place pour nous en ouvrir les portes. - Ausurplus, ce que les Francais virent à Malta de plus étonnant est l'ouvrage de la nature, c'est le port : il est si spacieux, que l'armée navale et les quatre cents bâtiments du convoi qui vinrent y mouiller n'en remplissaient que

la moindre partie, et il offre un mouillage si sûr, ai facile, que les plus gros navires purent s'amarrer à portée de pistolet des quais.

Du 13 au 19, Bonaparte s'occupa d'organiser sa conquête. Il nomma Vaubois gouverneur anlitaire de Malte, de Goze et de Cumino; il y plaça Regnault-Saint-Jean-d'Angely en qualite d'agent du Directoire, et confia l'administration centrale à une commission de ciua menibrea. Il prit tous les arrêtés nécessaires à l'établissement du régime municipal dans les trois lles, qui furent à cet effet divisées par eautons de trois mille âmes. Il ordonna le desarmement général de la population, puis créa dans Lavalette niême deux bataillons de garde nationale, forts chaenn dequatre cent cinquante hommes, lesquels furent choisis entre lea citoyens les plus considerables et par conséquent les plus interesses au maintien de la tranquilite publique; il crea pareillement quatre compagnics de canonniers pour la defense des côtes, Il prescrivit qu'un certain nombre de leunes Maltais de l'âge de neuf a quatorze aus seraient pris danales familles les plus riches pour être envoyés à Paris et v être élevés dans les écoles de la république, et que ceux de quatorze à dix-huit qui sembleraient propres à la marine scraient embarqués comme aspirants. Il accords à eeux des chevaners de toute langue qui étaient sexagénaires la permission de rester à Malte, et renvoya tous les autres dans leur patrie Il laissa ceux des chevaliers français qui avaient plus de trente ans, et qui n'avaient pas s rvi dans les rangs des émigres, libres d'y rester aussi, ou de retourner parnii leurs concitovens; mais il expulsa tous les autres, et ne leur rouvrit pas les portes de la France. Il eujoignit a tous les prêtres, religieux ou religieuses qui n'étaient point nés dans una des trois iles, d'en sortir avant six mois; il reserva aux seuls indigenes les cures et les benefices, supprima tons les couvents d'ordre et toutes les corporations de pénitents, defendit que personne fut admis a pronuncer des vœux sans avoir trente ans revolus, et promit aux justs l'autorisation de fonder une synagogue. Enfin, il proclaina l'égalité des droits de tous les citovens, et declara Jes titres feodaux ainsi que l'enclavage abolis; mais il retint les esclaves mahométans, et les fit embarquer sur l'escadre pour les échanger contre les esclaves français et maltais qui pourraient se trouver au pouvoir des beys d'Égypte.

Le 19, après avoir ainsi prelude au rôle de souverain et de législateur, qu'il se croyait appelé à remplir en Afrique et en Asie, et que peut-être il ne désespérait pas de jouer plus tard en France et en Europe, Bonaparte, laissant quatre mille hommes a Vaubois, se rembarqua avec le reste des troupes qui étaient descendues dans l'île, et la flotte appareilla pour suivre sa destination. Elle emmenait avec elle les bâtiments trouvés dans le port de Malte; elle emmenait aussi ceux des chevaliers français qui n'avaient point porté les armes contre la France dans la guerre de la révolution, et qui avaient moins de trente ans. Un grand nombre d'entre eux s'étaient décidés à prendre du service dans l'armée expéditionnaire, suivant leur grade. D'autre- entrerent dans les différentes administrations qu'il y eut bientôt lieu d'etablir en Egypte.

Le général Baraguay-d'Hilliers, dont la santé était dérangée, avait soilleité la pernission de rentere en France. Ce fut ui que Bonaparte chargea de presenter au Directoire le drapeau et la pius grande partie du trésor de l'ordre; mais le vaisseau qui portait ces trophées d'une victoire facile fut pris par les Anglais...

La flotte expeditionnaire, en quittant les eaux de Malte, cingla droit à l'est, dans la grande mer qui sépare cette lle de relle de Candie. Ordre était donné aux bâtiments qui éclairaient ta marche d'arrêter tout navire rencontré, dans la crainte que l'escadre de Nelson ou les nombreuses eroisières anglaises ne fussent informées enfin de la route que suivait l'expédition. Il était miraculeux qu'elles l'ignorassent toujours. Vers la fin de mai, Nelson, radoube aux îles Saint-Pi-rre, et rejoint par les dix vaisseaux de haut bord que lord Saint-Vincent lui avait expediés de Cadix pour qu'il surveillat rigoureusement les Français, s'était mis en devoir de remplir sa délicate mission; mais il ne se doutait pas encore de leur départ. Le 30 il était venu croiser dans les parages de la Corse; mais deja la flotte française avait duublé cette

lle. Le 31 les deux escadres n'avaient été séparées que par la Sardaigne. Le ter juin, pendant que Brueys attendait le convoi de Civita Vecchia, Nelson était retourne devant Toulon, et, à son extrême étonnement, avait appris que notre flotte en était sortie depuis douze jours. Il avait alors couru le golfe de Lyon en tout sens, puis il avait rangé la côte d'Italie jusqu'à la hauteur de Naples : puis, espérant toujours de rencontrer notre flotte ou du moins de couper quelque division du convoi, il avait cinglé de nouveau vers Tonton. Mais déjà on était au 9, et tandis que Nelson reparaissait ainsi en vue des côtes de Provence, Bonaparte, le même jour, entrait dans le port de Malte. Le 10, Nelson, vaguement renseigné sur la route tenue par les Francais, fit voile pour la mer de Toscane, et vint mouiller en face de Messine. Il sut la qu'ils avaient paru vers Malte, et même qu'ils s'étaient emparés de cette île : mais il ne le sut que le 19, le jour précisement où ils s'en éloignaient. Toutefois, le 22, un bâtiment ragusais, qui avait passe la veille au milieu de notre flotte et hu avait échappé, informa l'amiral anglais de la direction qu'elle semblait tenir depuis son départ de Malte. Commençant a soupçonner que l'Égypte on la Syrie était le but de l'expédition, il leva l'ancre, prit une direction perpendiculaire à la nôtre, et se disposa à nous attaquer s'il parvenait à nous joindre.

La première nouvelle de l'existence d'une escadre anglaise dans la Méditerranée ne fut donnée à l'escadre francaise que le 24, par un bâtiment de commerce qu'on rencontra à la hauteur du cap Bonara. Le 25, comme l'escadre française reconnaissait les côtes de Candie, elle fut ralliee par la frégate la Diane, qui revenait de conduire à Trieste le grand-maître de l'ordre de Malte, et qui confirma non-seulement l'existence de l'escadre anglaise, mais sa présence dans les parages voisins. On s'expliqua alors plusieurs coups de canon qu'on avait entendus la nuit précédente à droite de notre escadre, et il a été reconnu plus tard qu'en effet cette nuit-là les deux armées navales avaient cheminé. pendant plusieurs heures, à quatre ou cinq lieues seulement l'une de l'autre. Quand Bonaparte sut qu'on le poursuivait, il ordonna qu'au lieu de gouverner vers Alexandrie on manœuvrât pour attaquer l'Afrique au can d'Azé, a vingtcinq lieues d'Alexandrie même. Il voulait ne se présenter devant ce port qu'après que Nelson, qui probablement s'y rendait en ligne druite, se serait décide, n'y trouvant pas les Français, à les aller chercher ailleurs. Du reste, sur toute la flotte française on se tint prêt à com-battre, et l'eventualité d'une rencontre avec les Anglais n'effrava persoune, D'une part, Brueys, profitant du grand nombre des bâtiments légers de la flotte, s'éclairait très au loin; de sorte que le convoi n'avait rien a craindre, et pouvait, aussitôt qu'on aurait reconnu l'ennemi, prendre la position la plus convenable pour rester eloigné du combat. D'un autre côté, Bonaparte avait réparti sur chaque vaisseau de ligne cinq cents vieux soldats, lesquels, deux fois par iour depuis qu'onétait embarqué, s'exerçaient a la manœuvre du canon, et il avait eu soin de mettre à leur tête quelqu'un de ces generaux si bien habitues au feu sous ses ordres. Enfin, il s'était fait un principe sur le tactique maritime: c'est que chaque vaisseau ne devait avoir d'autre but que de joindre un vaisseau ennemi, de le combattre et de l'aborder. Se fiant donc à la bravoure des troupes d'élite placées à bord des vaisseaux, il enjoignit au capitaine de chaque vaisseau, en cas qu'ou vint à rencontrer l'escadre anglaise, de regarder comme signal permanent celui de prendre part a l'action et de soutenir ses voisins.

Ces diverses précautions prises, Bonaparte , que d'absurdes détracteurs aecusent d'avoir eraint les hasards de la mer, et qui n'avait pas hesité à perdre quelques jours devant Malte pour y planter le drapeau tricolore, continua, entouré qu'il savait être de croisières anglaises, à cingler tranquillement vers Egypte et à s'abandonner aux chaners de la fortune. Cette profonde sécurité du chef de l'entreprise s'etendit bientôt à tous ses compagnous, et la gaseté habituelle, un moment interrompue par de plus ou moins graves préoccupations, régua de nouveau sur l'escadre. On ne savait toujours pas bien exactement où l'on allait, mais e'etait une raison pour qu'on

attendit avec une fiévreuse impalience la vue des rivages auxquels on devait aborder. Le mystère, au surplus, commençait à s'eclaireir, et Bonaparte luimeine, à en juger d'après la nature des discussions qu'il mettait sur le tapis lorsque le soir il reunissoit à bord de l'Orient ses officiers géneraux et les membres de la commission scientifique. ne semblait pas être jaloux de garder plus longtemps son secret. Il n'était pas jusqu'aux simples soldats qui, ramassant avec soiu les moindres in ications tombées des levres de leurs supérieurs, n'en fussent presque venus à mettre le doigt sur la verité. Aiusi, pour tromper l'ennui pendant les intervalles de luisir que lcur laissaient journellement l'exercice et la manœuvre, ils avaient imaginé de construire dans les entre-ponts des especes de théâtres où ils jouaient la comédie, et les représentations scéniques avaient pris graude faveur parini eux; or, tuujours le fond du sujet des scènes par eux représentées était une belle esclave qu'un pacha tyrannisait au fond d'un serail, mais dont, après diverses péripéties, un beau volontaire de la république une et indivisible finissait par devenir le libérateur et l'époux...

Tandis que Bunaparte et sa vaillante armée poursuivent rapidement leur ronte aventureuse à travers les flots, latons-nons, avant qu'ils n'en atteignent le terme, de tracer une sorte d'esquisse topographique du pays aupuel is tendent, et surtout d'expliquer quels étaient les habitauts, quel etat l'état social et politique de ce singuiler pays à la fin du siècle dernier.

La géographie de l'Egypte est assez comme pour que nous nous bornions icia desimples notions générales. An besoin, et pour des détails plus circonstanciés, nous renvoyous le lecteur aux diverses parties de l'Egypte qui précedent cellect.

L'Egypte se divise en trois parties : la haute Egypte, appelée Soid, l'Egypte moyenne, appelée Ouestanieh, et la basse Egypte, appelée Bahireh, qui forme le Delta. Le Said renferne deux provinces, savoir : Thèses et Girgeh; l'Ouestaniehen a quatre: Benisouf, Siout, Faloum et Daidh; le Delta en compte neuf : Babireh, Nostette, Garbieh, Menouf, Dabireh, Nostette, Garbieh, Menouf, Damiette, Mansourah, Charkieh, Kelioub

L'Égypte comprend, en outre, la grande oasia , la vallée du Fleuve sana

eau, et l'oasis de Jupiter Ammon. La grande oasis est située parallè-

lement au Nil, sur la rive gauche. Elle a cent einquante lieues de long. Les poiuts les plus éloignés du fleuve en sont à soixante lieues, les plus rapprochés à

La vallée du Fleuve sans eau, près de laquelle sont les lacs Natrons, objets d'un commerce assez important, est à quinze lienes de la branche de Rosette. Cette vallée était jadis fertilisée par le Nil.

L'oasis de Jupiter Ammon est à quatre-vingts lieues du fleuve, sur la rive

droite.

Le territoire égyptlen s'étend vers les frontières de l'Asle jusqu'aux collines qu'on rencontre autour d'El Arisch, c'est-à-dire jusqu'a environ quarante lieues de Peluse, d'où la ligne de demarcation traverse le desert de l'Égarement. passe a Suez . et longe la mer Rouge jusqu'a Bérénice. Le Nil coule parallelement à cette mer; ses points les plus éloignes en sont à cinquante lieues, les plus rapprochés à trente. Un seul de ses condes en est à vingt-deux lieues; mais des montagnes reputées inaccessibles l'en séparent. La superficie carrée de l'Égypte est de deux cents lieues de long aur cent-dix à cent-vingt de large.

Le Nil, qui prend sa source dans lea montagnes de l'Abyssinie, coule l'espace de six cents lieues avant d'arriver en Egypte. Il y entre enfin à la bauteur de l'ile de Phile ou d'Eléphantine, ou plutôt il y tombe en se precipitant des cataractes de Syène, traverse le pays dans sa plus grande longueur, et, dans ce pays où il ne pleut jamais, feconde seul, par ses inondations régulières, par le limon qu'il déposesur le sol, des déserts qui sans lui seraient voués à une éternelle aridité. Il y a cent cinquante lieues de Syène au Galre. Au dessus du Carre, le fleuve se diviseendeux branches, qui vont tomber à soixante lienes l'une de l'autre dans la Méditerranée, la première à Rosette et la seconde à Damiette. Autretois le Nil avait sept embouchures, on les apercoit encore; mals il n'y en a plus que deux qui soient navigables. L'espèce de trian-

gle formé par ces deux principales branches et par la mer constitue ce qu'ou appelle le Delta. Ce triangle, qui a soixante lieues à sa base et cinquante sur chacun de ses côtes, est la partie la plus feconde de l'Égypte, parce qu'elle est la mieux arrosee, la mieux coupée de canaux.

Ainsi le Nil et ses rives constituent toute l'Égypte. C'est une vallée longue de deux cents lieues, et, à part le Delta, large de cinq à six seulement. Le désert, ocean de sables, la borde à droite et à gauche. Ouelques chaines de collines. basses et déclurées, interrompent a peine de loin en loin l'immensite monotone de ces sables presque complétement dépour-

vus d'eau et de végétation.

La vallee du Nil, e'est-à-dire la partie eultivable de l'Égypte, ofire peutêtre le terrain le plus fertile du monde, et nous en avons dejà , lorsqu'il s'est agi de démontrer combien la conquête de ce pays promettait d'avantages à la France, énumére les productions aussi précieuses que varires. La surface de cette vallee équivant à peu près au sixième du territoire français. A ce compte, l'f.gypte semblerait ne pouvoir. dans l'état même le plus prospère, nourrir que cinq à six millions d'habitants. Cependant, s'il faut ajouter foi aux historiens romains et aux historiens arabes, l'Égypte, lorsqu'elle fut somnise par Octave, et plus tard encore quand elle fut conquise par Amreng, nuurrissalt vingt millions d'âmes et renfermait plus de vingt mille cités. Une telle assertion ne doit point être rangée au nombre de ces fables qu'une critique judicieuse desavoue. En effet, une bo me administration, secondée par un grand nombre de bras, pouvait etendre de beaucoup le bienfait des déburdements du Nil, et nous sommes fondé d'ailleurs à penser que les eaux du fleuve, habilement conduites, allaient féconder plusieurs oasis.

Quoi qu'il en snit du degré plus ou moins grand de prosperité auquel l'Égypte ait jadis atteint, elle u'a évidemment, une fois aux mains des Arabes, cessé de décroître, et sa décroissance sous l'empire des Turcs a été plus rapide encore. En 1799, lors de l'expédition francalse, l'Égypte ne comptait plus que deux a trois millions d'habitants.

Cette population chétive était, comme les ruines des cites qui couvrent l'Égypte, un amas des débris de plusieurs peuples. Elle présentait un mélange de trois races : c'étaient des Cophtes, anciens in ligènes, mélés à des Arabes, conquerants sur les Cophtes, et à des Turcs, conquérants sur les Arabes.

La race des Cophtes s'anéantissait chaque jour. Au numbre de deux cent mille à peiue quand les Français arrivèrent, ils étaient pauvres, abrutis, et se vousient volontairement aux métiers les

plus ignobles.

Les Arabes formalent la masse de la population. Ils descendaient tous des compagnons de Mahomet; mais leur condition était infiniment variée. Quelques-uns faisaient remonter leur urigine à Mahomet lul-même, possédaient de grandes propriétes, ne manquaient pas d'une certaine instruction, et exerçalent à ces divers titres les fonctions du culte et de la magistrature. Nobles par leur nalssance, docteurs de la loi, cheis de la religion, ils étaient, à proprement parler, sous le nom de cheiks, les grands de l'Égypte. Après eux, venaient de moindres proprietaires, qui formaient la seconde et la plus nombreuse classe des Arabes; puis les proletaires, paysans à gage, cultivant le sol, dout ils ne possédaient pas une parcelle, et vivant dans la misère la plus abjecte, - de véritables ilotes. Il y avait encore une quatrieme classe d'Arabes, - celle des Arabes nomades ou Bedouins. Ces fils du désert dedaignaient la culture et la possession du sol. Toujours en selle, ils erraient sans cesse, chassant devant eux de nombreux bestiaux, chevaux, chameaux, brebis, et cherchant des pâturages d'oasis en oasis. De temps en temps ils se rapprochaient de l'Egypte, afin d'y vendre le produit de leurs troupeaux, et d'acheter ensuite les objets qui leur étrient Indispensables. Ils falsalent aussi métier d'escorter les earavanes et de louer leurs chemraux pour les transports dans le désert ; mais, brigands saus foi, ils pillaient souvent les marchands qu'ils escortaient ou auxquels ils avaient prêté leurs bêtes de somue. Quelquefois même, se fiant à la négligence turque et surs de l'impunité, ils fondaient sur la vallée du Nit, pillaient les villages. et, remontant

sur leurs rapides coursiers, emportalent leur butin au fond de leurs sables. Ces Arabes vagabonds formaient des tribus disseminées sur les deux rives du fleuve; ils étaient au nombre de cent à cent vingt mille, et pouvaient fournir dix-huit ou vingt mille cavaliers. - braves, mals bons pour harceler l'ennemi plutôt que pour le combattre.

La troisième des races qui habitalent l'Egypte, la race des Tures, était aussi peu nombreuse que celle des Copittes, Elle ne comptait comme celie-ei qu'environ deux cent mille Individus, et se partageait d'a lleurs en Turcs et en mameluks. Les Turcs, venus lors de la dernière conquête du pays par le sultan Selini Ier (eu 1517), etaient presque tous inscrits sur la liste des janissaires ; mais on sait que les Tures se font presque tous inscrire sur cette liste à cause des privileges du titre, et que peu d'entre eux sont réellement au service. Le pacha par lequel les successeurs de Selim se faisalent représenter en Egypte n'avait donc autour de lui, pour appuver su besoin son autorité, qu'un nombre tres-minime et tout-à-fait insignifiant de janissaires. L'autorité de ee pacha avait, au surplus, été bientôt annulée par suite de précautions que Sélim avait prises autrefois pour la contenir dans de justes limites. Selim redoutait beaucoup l'Égypte. C'était la terre sainte, e'était la metropole naturelle de l'Arabie. D'autre part, e'était le grenier de Constantinople. Selim jugeait (et avec raison, quoique l'évenement n'ait justillé ses eraintes que trois siècles plus tard); Selim jugeait, disons-nous, qu'un pacha ambilieux et habile pourreit tôt on tard mettre a profit l'éloignement de l'Égypte pours'y creer un empire indépendant, reever la nation arabe, et porter un coup fatal à l'empire ture, deja menace par cette immense population grecque qui formait la majorite de Constantinople et des environs. Aussi Sélim n'avait-il pas voulu confier le gouvernement de l'Egypte à un seul pacha. Il n'evait pas même trouvé que la division du pays en plusieurs pachaliks filt une garantie suftis inte; mais, pour s'assurer la soumission de cette province, il avait, tout en y envoyant un pacha, imagine une sorte de contre-poids à la puissance de

ce fonctionnaire, e'est-à-dire institué la niilice des mameluks. Or, e'etairut les mameluks qui, au lieu du pacha, avaient secoué le joug de la métropole, et qui regnaient eu despotes sur l'Egypte. Ces mameluks, achetés eomme es-claves en Circassie, transportés en bas age sur les bords du Nil, et de bonne heure rompus à l'équitation, de bonne henre exerces au maniement des armes, ilevenaient les plus braves et les plus habiles cavaliers de la terre. Ils obéissaient à vingt-quatre beys, qui étaient leurs propriétaires et leurs chefs, et qui en possedaient chaeun cing ou six cents. Chaque bey recrutait sa bonde, soit de ses propres enfants mâles, soit de jeunes Circassiens, et avant de mourir il la léguait quelquefois à un de ses fils, quelquefois a un mameluk favori, qui devensit bey a sou tour. Chaque mameluk avait deux fellahs pour le servir. La milice en iere se composait done de onze à douze mille eavaliers, servis par vingtdeux ou vingt-quatre mille de ees ilotes. Véritables maîtres ou plutôt tyrans du pays, les mameluks vivaient ou du produit des terres appartenant à leurs beys, ou du revenn des impôts qu'ils avaient établis sous toutes les formes. Les Cophtes étaient leurs percepteurs, leurs espions, leurs agents d'affaires. Tout a fait indépendants du pacha que le sultan en-voyait de Constantinople, ils ne le toléraient au Caire qu'à condition qu'il res-tât dans une nullité presque absolue, et souvent refusaient de lui payer le miri, impôt foncier qui, en vertu du droit de conquete, appartenait à la Purte. Les vinxt-quatre beys, qui auraient du être égoux, ne l'étaient pas en réalité. Ils se faisaient la guerre entre eux, et le plus fort, soumettant les autres, exerçait viagèrement la souveraineté. Lors de l'expedition française deux beys, suerieurs à leurs collègues, dominaient l'Égypte. C'etaient Ibrahim et Mourad, nonis qui, plus d'une fois, reviendront dans la suite de notre récit. L'un avait la richesse, l'astuce, la puissance; l'autre, l'ardeur, l'intrépidité, la bravoure, et ils étaient convenus entre eux d'une sorte de partage d'autorité. Ibrahimavait les attributions eiviles, Mourad les attributions militaires. Mourad excellaitdans l'art des combats, et à ce titre avait

gagné l'affection , le dévouement de tous les mameluks.

Ainsi, diversité de races, puisque la population offrait un mélange de Cophtes, d'Arabes, de Bédouins, d'Ottomans et de Circassiens; diversité de langues. puisque les indigenes parlaient l'arabe et les conquérants le ture ; diversité de religions, puisque les Cophtes étaient ehrétiens et tous les autres musulmans; partant, diversite d'intérêts; telle était à la fin du dix-huitième siècle la situation morale de l'Égypte. En temps opportun, nous verrons avec quelle mer eilleuse sagacité Bonaparte tira parti d'un tel état de choses, debrouilla ce eliaos, et. eonservant ce qui était à eonserver, détruisant ee qui était à détruire , réédifiant sur de nouvelles bases certaines parties de l'édifice, en fût arrivé, n'etait cette fatalité jalouse qui se jone si souvent des meilleurs calculs de la prudence humaine, à la complète rénovation du pays et au complet afferni sement de sa conquête. Pour le moment, retournons à bord de la flotte, que nous avons laissée, à la date le 19 juin, s'eloignant de Malte

et cinglant vers la mer de Candie. Poussée par un vent favorable, elle arriva le 28 en vue du cap Durazzo, qui forme l'extremité orientale de cette lie; le lendemain on signala la côte d'Afrique et le cap d'Azé. Nelsou arrivait alors devant Alexandrie. Fort etonné de n'avoir toujours aucune nnuvelle de la flotte française, il envoya une chaloupe au commandant turc de la place pour donner en tout cas avis du danger qui la menaçait et pour demander la permission de faire de l'eau et des vivres dans le port. Il offrait en même temps la cooperation des forces britanniques pour empêcher toute tentative de la part des Français. Mais, par l'effet de l'ignorance et du caractère soupçonneux des Tures, l'amiral anglais se vit r pousse comme un ennemi. Quelques bâtiments de commerce avaient donné l'éveil aux Alexandrius sur une descente projetée par les Francs, denomination sons laquelle on sait que les Orientaux comprennent tous les Européens en général. Les Alexandrins penserent done, dans leur frayeur, que l'offre de Nelson n'était gu'une ruse contre laquelle il fallait se tenir en garde. En eonséquence, il fut

signifié à l'amiral qu'on ne pouvait accueillir sa demande, et qu'on canonnerait son escadre si elle tentait de pénétrer dans le port. Nelson, sans chercher davantage à tirer les Alexandrins d'erreur, et plutôt soucieux d'atteindre les Français, vola vers les Dardanelles dans l'espoir de les y

De son côté, Bonaparte, trouvant la mer tout à fait libre et ne voyant aucune trace du passage de Nelson, s'enhardit peu à peu à se rapprocher du point où il comptait prendre pied sur la terre d'Afrique. Le 1er juillet, au lever du soleil, on signala la Tour des Arabes, et sur les huit heures et demie du matin la flotte entière put apercevoir les nombreux minarets d'Alexandrie. Il y avait treize jours qu'elle avait quitté Malte. il y en avait quarante-trois qu'elle était sortie du port de Toulon, et nul accident n'était venu interrompre la traversée.

Bonaparte envoya aussitôt chercher le consul français; et lorsqu'il apprit que les Apglais avaient paru l'avantveille, il résolut, les jugeant dans les parages voisins, de brusquer le debarquement. Il donna donc sur-le-champ les ordres necessaires, et en même temps fit distribuer à bord de toute la flotte la proclamation suivante, qui avait été imprimée en mer à bord du vaisseau l'Orient.

BONAPARTE, MEMBRE DE L'INSTITUT NATIONAL. GENERAL EN CHEF DE L'ARMÉE D'ÉCYPTE.

### « Soldats !

« Vous allez entreprendre une conquête dont les effets sur la civilisation et le commerce du monde sont incalculables ; vous porterez à l'Angleterre le coup le plus sûr et le plus sensible, en attendaul que vous puissiez lui dooner le coup de la mort.

- Nons ferons quelques marches fatigantes, nous livrerous plusieurs combats, nous reussirons dans loules nos entreprises ; les destins sont pour noos.

· Les beys mameluks qui favorisent exclusivement le commerce auglais, qui out couvert d'avanies nos negociants el tyrannisent les malhenreux habitants des bords du Nil.

quelques jours après notre arrivée, n'existe-« Les peuples avec lesquels nous allons

vivre sont mahometans; leur premier article de foi est celui ci : « Il n'y a pas d'autre dieu s que Dieu, et Mahomet est son prophète, v Ne les contredisez pas; agissez avec cux commevous avez agi avec les juifs, avec les Italiens; ayez des égards pour leurs muphlis et leurs inians, comme vous en avez eu pour les rabbins et les évêques; ayez pour les céremonies que preserit l'Alcoran, pour les mosquees, la même tolerance que vous avez eue our les couvents, pour les syongogues, pour a religion de Moise et de Jesus-Christ,

 Les légions romaioes protégeaient toutes les religions. Vous trouverez ici des usages différents de ceux de l'Europe, il faut vous y accontumer.

- Les peuples chez lesquels nous allons trai-tent les femmes différemment que nous ; mais dans tous les pays celui qui viole est un moustre.

« Le pillage n'enrichit qu'un petit nombre d'hommes, il nous déshooore; il detruit nos ressources, il nous rend ennemis les penples qu'il est de notre iotéret d'avoir pour amis, La première ville que nous allons rencontrer a été bâtie par Alexandre. Nous trouverons à chaque pas de grands souvenirs, dignes d'exciter l'emulation des Français.»

D'après les renseignements fournis par le consul, on ne pouvait entrer dans e port d'Alexandrie, car la place paraissait disposée à se défendre. La population avait pris l'éveil, et s'était armée tout entière. Cependant, pour que le debarquement réussit il fallait se hâter, il fallait le risquer le jour même, et ne pas laisseraux Anglais, qui peut-être n'étaient pas lom, le temps de venir y mettre obstacle. Bonaparte fit donc gouverner vers l'anse du Marabout, qui est distante d'environ une lieue et demie, et le soir l'opération du débarquement commença. Eile était difficile, car les bâtiments du tounage inémele plus faible ne pouvaient approcher à plus d'une demilieue du rivage. En outre, du moment que l'on commenca de mettre les chaloupes à la mer, le vent s'éleva, les flots devinrent houleux, et dans une circonstance moins impérieuse peut-être estil été prudent d'attendre jusqu'au lendemain, surtout en face d'une côte bordee de récifs comme l'est celle d'Alexandrie : mais il n'y avait pas une minute à perdre : l'escadre anglaise pouvait reparaître d'un instant a l'autre; et Bonaparte sentait trop bien que si elle survenait pour profiter du désordre inséparable d'une opération de debarquement, il courait,

malgré les puissants moyens de défense " qu'il avait a sa disposition, grand risque d'essuver quelque grave echec. Aussi, malure la nuit qui s'obscureissait, maigre un vent furieux qui poussait à la côte, Bonsparte, pour payer d'exemple et rassurer ses compagnons, descendit le premier dans une chaloupe. A cette vue, les soldats, d'une voix unanime, demandérent à le suivre. En un clin d'œil les emharcations se remplirent de monde, puis nagèrent vers le rivage. Telle était l'agitation des flots, que les embarcations pouvsient à peine avancer, et qu'il semblait à chaque instant qu'elles allaient se briser les unes contre les autres. Enfin , après une lutte pénible, après de grands dangers, on toucha terre!

Au même monent on signale comme enenue in ev tole qui se montrait à l'ouert. On ponvait, en effet, proste manghair. — O Fortune! s'erris Bonaparte, in m'abandonnes!... (Noil) par seelement eing jourst — Non, la fortune, qui semble so complaire à favortune, qui semble so complaire à favortune, qui semble so complaire à favorle l'abandonnest pas, le Fortune ne voulait pas tromper les espéranees una nines: on l'abandonnest pas, le Fortune ne voulait dant la frégate flora d'un el baltiment signale dant la frégate flora dels deburquement ne fut pas inderrompa.

## CHAPITRE III.

SOMBAIRE: DÉMANQUEMENT DE L'AMPÉE PRAY-PAIRE. — MACRIÈME MA LERAMBIE, ATTAÇGE ET PRINE DE CETTÉ VILLE. — HONNEURS FO ATRIBUS REZONE ANT SOLICIAT PRAÇIS QU' L'ALTONIE DE LA POLITIQUE DE CONTRACTA DE TRAITS DE LA POLITIQUE DE DOMANATE ME L'ALTONIE DE LA POLITIQUE DE DE L'ALTONIE L'ALTONIE DE LA POLITIQUE DE MONTRE ADMINI-TRAITE DE LA POLITIQUE DE L'ALTONIE DE L'ALTONIE AMPESSE ACT HANTANTS — DISPOSITIONS ET PRÉPARATIPS DORS MANCIELES ENE LE CAIRE.

Maigré l'ardeur des troupes, le débarquement, contrarie par le mauvais état de la mer, ne s'éfeetua qu'arec beaucoup de lenteur. Le 2 juillet, à une heure du natin, les divisions Kleber, Menou, Bon et Reynier, qui avaient reçu ordre d'aborder les premières, et qui, elles quatre, ne réunissaient pas moins de

onze regiments, n'avaient encore à terre que trois ou quatre mille hommes. Reynier notamment, que le hasard avait dirigé vers un des points de la côte où la bourrasque soufflait avec le plus de violence, n'avait présents sous les armes que deux ou trois cents de ses soldats. Pas un seul cheval, pas une seule pièce d'artillerie, n'étaient non plus débarqués. N'importe : Bonaparte, qui veut étonner ses nouveaux ennemis par une audace qui leur est inconnue, et en même temps affermir, par une conquête utile, le moral de sa propre armée, se décide à marcher sans retard sur Alexandrie afin de surprendre la place et de ne pas laisser aux Tures le loisir de faire des préparstifs de défense. Il passe donc en revue les troupes débarquées, forme trois colounes de ceiles des généraux Bon, Kléber et Menou; puis, chargeant Reynier de réunir au plus tôt les siennes pour proteger les principsux points de débarquement, il se met en marche à deux heures et demie du matin. De sa personne, il se place parmi les tiroilleurs de l'avant-garde, et ne craint pas de faire plus de quatre lieues à pied dans les sables. Outre ses aides de camp, outre tous les officiers de l'état-major général et du génie, les généraux Berthier, Alexandre Dumas, Dommartin, Caffarelli-Dufalga lui-même, malgré sa jambe de bois, ont brigué l'honneur de l'accompagner. Chemin falsant, des partis d'Arabes

Chemin faisant, our parcise to dismontes ne esservat de la rous turent quelques homnes. Nos éclaireurs eurent quelques homnes. Nos éclaireurs eurent usus à disperser plusieurs pelotons de ces cavaliers bédouins, qui après avoir échange quelques coups de fixel, se replièrent, les uns dans la direction d'Aleandrie, les autres dans et de la désert. Enfi un un des la direction de la murs de la ploises arriverent sous les murs de la ploises arriverent sous les

Cette antique eité, fille d'Alexandre, qui sous les Ptoleinées s'était acerne au poiut d'exciter la jalousie de Rome, et qui était alors sans contreuit la deuxième du monde; qui au septième siècle comptait encore plusieurs milliers d'habitants, et renfermait, dit-on, dans une enceinte d'environ quatre lieues de tour quatre cents théâtres, quatre mille

U ized. Capagla

palais, quatre mille bains, donze mille houtiques, était maintenant rumée aux trois quarts. L'ancienne encelnte avait été détruite par les soldata d'Amrou. Plus tard, les Arabes en avaient reconstruit une autre, qui existait toujours, mais qui n'était ni entretenue ni armée, et qui n'offrait plus qu'un circuit de trois mille toises. Un tel développement suppose encore une cité importante; mais au milieu de l'enceinte des Arabes s'était élevée une enceinte nouvelle cing ou alx fols moins vaste, et au milleu de l'ancienne ville une ville moderne, seule partie que les ruines ne couvrissent nas. Les Tures, les Égyptiens riches, les négoelants europeens, habitaient tous dans cette ville neuve. Quelques Arabes seulement vivalent parmi les décombres de la cité antique

Nos trois divisions eurent blentid formé une sorte d'investissement de la flace. Bon, avec la première, marcha d'ordit, vers la porte de Rosette; Kleber, avec la seconde, marcha au centre, vers la porte de Rosemone, parce qu'elle regarde le monument dit Colonne. de Pompée, Nanou, avec la troisième, avanca à gauche, vers la porte des Catecombes.

Ignare comme le aont presque tous les musulmans, Mohammed-el-Coraim, gouverneur d'Alexandrie, n'était point en état d'organiser dans la place les movens de défense nécessaires pour arrêter l'entreprise des Français. Il avait toutefois fait réparer quelques brèches, et porté des détachements de sa milice sur quelques points principaux, qui eussent offert à nos soldats un accès trop faelle. La vieille enceinte et une partie des tours qui la flanquent étaient occupées par la population tout entière, sans distinction de rang, d'âge ni de sexe. A la vue de l'armée française, l'air retentit des harlements d'une multitude de femmes et d'enfants, qui excitaient leurs maris et leurs pères à combattre les Européena. En même temps, quelques coups de canon partirent d'un fort délabre, et annoncèrent la présence de deux ou trois mauvaises pièces d'artillerie. Ces pièces, à ce qu'on put voir, ear elles étaient braquées par une embrasure ou plutôt par un trou large d'une douzaine de pieds, ne reposaient pas sur

affâts; on les chargealt avec de la poudre au lieu de gargousses, avec des pierres au lieu de boulets, et on y mettait le feu avec un tison enflammé; le pointage était à l'avenant.

Bonaparte, pris de pitié, et presque honteux d'avoir à lutter soutre des adhorteux d'avoir à lutter soutut d'abord essayer la voie des négociations; mais il ne put faire accueilir sea perfementaires. Alors l'attaque fut sur-lechamp résolne.

Comme l'armée n'avait pas d'artillerie, le général en chef se détermina à faire escalader l'enceinte, et le rapport des officiers qu'il envoya en reconnaissanec eut bientôt constaté que ce moven était praticable. C'etait d'ailleurs le seul parti à prendre pour pénétrer dans la place et en devenir maître. La charge fut donc battue, et les trois colonnes s'avancèrent simultanément pour monter à l'assaut. Les Arabes et les Turcs sont d'excellents soldats derrière des murs. Ceux qui bordaient les murs d'Alexandrie firent d'abord un feu trés-vil'; mais cette fusillade cessa presque, faute de munitions, quand les Français eurent atteint le pied des remparts, et fut alors remplacée par des pierres, que les Alexandrins firent pleuvoir en abondance. Ce dernier obstacle ne pouvait pas, on le devine, arrêter longtemps des officiers et des soldats habitués à de bien autres périls. Deià Kléber, parvenu lui-même au pied des murailles, désigne l'endroit où il veut que ses compagnies de grenadiers montent; mais il est renverse a terre par une halle qui vient le frapper su front. Cette blessure, quolque grave, n'est toutefois pas mortelle, et la chute de leur genéral, loin d'abattre nos braves grenadiers, double an contraire leur courage. En un clin d'œil l'enceinte est franchic, et tout ce qui est sur le rempert ou derrière le remport, prend la fuite. Dans le même moment Marmont, qui avait déjà gagné à Malte les épaulettes de général, faisait enfoncer a coups de hache la porte de Rosette, s'y precipitait le premier, et était suivi dans l'intérieur de l'enceinte par toutes les trou-pes de la division Bon. Le premier aussi, sur un autre point, Menou avait pénetre dans la place et donné à ses soldats l'exemple d'une rare intrépidité. Il avait le corps crible de contusions et de blessures, mais dont heureusement aucune n'était dangerense.

Une fois les Français maîtres de l'enceinte exterieure, les Alexandrins armés se réfugièrent dans deux forts principaux et dans la ville moderne, où grand nombre se barricadèrent dans les maisons. Les deux forts se rendirent dans l'après-midi, mais dans la ville le combat se prolongeait de rue en rue; et comme les balles pleuvaient par toutes les fenêtres, comme il eut fallu emporter de vive force la plupart des maisons, la lutte menaçait de devenir très-meurtrière, lorsque le gouverneur lui-même se presenta pour négocier un accord. Bonaparte accueillit Mohammed-el-Coraim avec beaucoup de douceur, et ne lui reprocha nullement sa longue resistance: il s'efforca de lui persuader que les Français ne venaient ni ravager l'Égypte, ni l'enlever à la Porte, mais retablir l'autorité du grand seigneur, avilie et méconnue par les maineluks, mais venger les outrages faits par eux à la France; et il lui aunonça que l'armée allait marcher sur le Caire pour en chasser les bevs et leur milice. Le général en chef promit ensuite à Coraim que les autorités du pays seraient maintenues, que les cérémonies du culte continneraient d'avoir lieu comme par le passé, qu'on respecterait les propriétés et les femmes... Enfin il lui demanda si par toutes ces considérations il ne voulait pas embrasser les intérêts de la republique française, qui n'étaient après tout que ceux du sultan son maître. Coraim promit tout ce que Bonaparte voulut, et préta même entre ses mains, sur le Coran, le serment qu'on exigea de lui comme gage de sa fidélité. Pendant cette niême journée du 2, et

le leudemain 3, le reste de l'armée effectua son déburquement. Tous les Français saluérent avec euthousisanse la terre ou Bonaparte leur avant promis des lauriers et des richesses. Cependant le sang de nos goerriers avait déjà rougi la place égyptionne et quarante lomnes, dont sir puisquarante lomnes, dont sir puiste de la company de la company de son aide tous les prestiges de la gloire ordonna, pour honorer la mémoire des braves qui avaient succombé dans cette première action, que leurs depouilles mortelles seraient ensevelies au pied de la Colonne de Pompée, et leurs noms gravés sur son fût. On les y pent lire encore. La cérémonie qui eut lieu à cette occasion, loin de porter le découragement dans le cœur de ces nobles aventuriers, parut au contraire accroître leur enthousiasme, attiser leur soif de renommée. Ce fut aux cris de vive la République! rive Bonaparte! que les soldats français rendirent les derniers devoirs à leurs camarades; et cette scène ne causa point un médiocre étounement aux Alexandrins accourus pour en être spectateurs.

Les jours suivants, tandis qu'on débarquait l'artiller de campagne et de siège, les clevaux et tout le reste du matérel immense de l'armée, le général en chef, qui ne pouvait, quelle que 10t son impatience, s'élancer vera le Caire saus canons ni bagages, s'occupa d'organiser l'allaministration de la ville d'Alcandrie, et de jeter les bases de l'autorite franquise en Æupte.

Bonaparte, qui unissait au génie du grand capitaine le tact et la sagacité du fondateur, et qui d'ailleurs avait administré déjà un assez grand nombre de pays conquis pour s'en être fait une e-pèce de science, eut bientôt jugé du plan de conduite qu'il convenait de sujvre sur les bords du Nil. Il faliait d'abord anéantir les mameluks par les armes et la politique. Il fallait ensuite, loin de paraître attaquer en quoi que ce fût la souverainete de la Porte à l'egard de l'Égypte, affecter au contraire de la respecter scrupuleusement. Cette souveraineté, sans cesse battue en brèche par les mameluks, se réduisait à bien peu de chose. On pouvait douc négocier avec la Porte, soit pour la cession de l'Egypte movennant retour, soit pour un partage d'autorité qui, plutôt feint que reel, serait sans nul inconvénient : car dans l'hypothèse qu'on se substituat aux mameluks et qu'on heritat de leur puissance, peu importait qu'un pacha turc residat au Caire comme il v avait résidé jusqu'alors. Il fallait ensuite s'attacher la veritable population, c'est-àdire les Arabes, et, pour atteindre ce but, traiter avec égard les cheiks, hommes de la loi et de la religion, caresser le vieil orgueil de ces nobles personnages, augmenter l'importance de leur rôle, et surtout flatter le secret désir qu'on trouvait en eux, comme on l'avait trouvé naguère chez le pcuple italien, du rétablissement de l'antique nationalité. Il fallait encore initier les habitants à tous les bienfaita de la civilisation européenne, faire fleurir on plutôt refleurir les sciences et les arts aur la terre des Pharaons. Plus que tout le reste, il fallait proteger la religion du croissant, il fallait offrir ainsi à l'univers le spectacle nouveau d'un peuple conquérant qui respecte le culte des valucus, et qui leur rappelle leur grandeur passée par le respect dont il honore les monuments de leur patrie. Il fallait enfin que l'armée conquérante, dans un pays où le fait de la conquête semble impliquer naturellement le droit du meurtre, du pillage et de la dévastation, donnât d'ellemême l'idée la plus avantageuse par sa modération constante et sa sévère discipline. Si l'on ne blessait ni les mœurs ni les usages, ai l'on ménageait les biens et les personnes, ai l'on respectait les fem-mes et le prophète, la conquête des cœurs n'était pas moins certaine que celle du sol

Tela sont les errements, aussi pro-fonds qu'ingénieux, d'après lesquels va

se conduire Bonaparte, Il commence par écrire au pacha qui représente le grand-seigneur. - a La république française s'est décidée, lui mande-t-il, à envoyer une armée puis-sante vers le Nil, afin de mettre un terme aux brigandages des beys d'Egypte, comme elle a été obligée de le faire pluaieurs foia deja dans le courant du siècle contre les bevs de Tunis et d'Alger. Toi, qui devrais être le maître des beys, et que cependant ils tiennent au Caire sana autorité et sans pouvoir, tu dois voir mon arrivée avec plaisir. To es sans doute dejà instruit que je ne viens point pour rien faire contre le Coran ni

contre le sultan. Tu sais que la nation française est la seule et unique alliée que le sultan ait en Europe. Viens donc a ma rencontre, et maudis avec moi la race impic des beys. Il publie ensuite un ordre du jour à

l'armée, où il est fait defense aux oflieiers et aux soldats de s'introduire irrévérencieusement dans les mosquées, defense de se permettre aucun genre d'insulte envers les habitants, défense de rien leur extorquer par violence ou sans le payer, défense surtout de lever le voile des femmes qui circulent dans

Puis, il ordonne que tout demeure en l'état habituel à Alexandrie, que les mosquées restent ouvertes, que les exereices religieux s'aecomplissent comme de coutume, que la justice soit comme avant rendue par les eadis, que les impots soient percus selon la forme et la quotité ordinaires. Seulement, au licu d'aller encore grossir la bourse des mameluks, les sommes résultant de l'impôt foueier entreront désormais dans les caisses de la république

Il institue ensuite un divan, espèce de conseil municipal, où il appelle les eheiks les plus vénérés et les habitants les plus notables de la ville, et il promet de le consulter sur toutes les mesures que l'autorité française jugera convenable de prendre. En retour, il exige que chacun de ces hauts personnages promette de ne point trahir les Français et de ne jamais tremper dans

aueun complot dirigé contre la république française ou ses amis. Cette convention entre le général en chef et les principaux Alexandrina est publiée et annoncée à la foule d'après le mode usité dans le paya. Enfin, par l'entremise des cheiks.

dont il a su se concilier aussitôt l'estime, par l'entremise aussi de tous les matelots qu'il a pris à Malte, et qui sont ou de Syrie, ou des lles de l'Archipel, ou de Tripoli, et à qui liberté est rendue de retourner chacun dans son pays natal. Bonaparte fait répandre d'innombrables exemplaires de la proclamation suivante, imprimée en langue arabe :

# " Peuples d'Égypte,

 Depuis trop longtemps les beys, qui vous gouverneal en vous oppriment, insultent à la nation française, et couvreut ses négociants d'avanies. L'heure de leur châtiment est arri-

« Depuis trop longtemps ce ramassis d'es-elaves achetés dans le Caucase et la Géorgia 3º Livraison. (EGYPTE FRANCAISE.)

tyrannise la plus belle partie du monde ; mais Dieu, de qui dépend tout, a ordonné que leur empire finit.

empire mut.

 Pemples de l'Égypte, on vous dira que je viens pour détroire votre religiou, ne le crovez pas; répondez que je viens vous restituer vos droits, punir les usurpateurs, et que je respecte plus que les manseluks Dien, son propiète et le Coran.

 Dites-leur que tous les hommes sont égaux devant Dieu; la sagesse, les taleuts et les vertus mettent seuls de la différence entre

« Or, quelle sagesse, quels lalents, quelles vertus distinguent les mamelules, pour qu'ils aient exclusivement tout ee qui rend la vie simable et douce?

« Y a-t-il une belle terre, elle appartient anx manieluks. Y a-t-il une belle ésclave, un bean cheval, uue belle maison, tout appartient aux manieluks.

« Si l'Égypte est leur ferme, qu'ils montrent le hait que Dieu leur en a fait. Mais Dieu est juste et miséricordieux pour le penple. Tous les Égyptiens sont appelés à grere toutes les places ; que les plus agges, les plus instraits, les plus vertueux gouvernent, et le peuple sera heureux.

a Il y avait parmi vons de grandes villes, de grands canaux, un grand commerce: qui a tout détruit, si ce n'est l'avarice, les injustices el la tyranuie des manneluks?

Cain's, clerks, immes, dies as prujue me out sommes aussi de vrais mondimins. N'eslere pas must qui acons définit le pay ideali qu'il della principa de la constitue de la

 Trois fois heureux ceux qui seront avec nois: ils prospererout dans leur furtune et leur rang. Heureux ceux qui seront neutres! ils auront le temps de nous connaître, et ils

se rangeront avec nous.

« Mais malheur, trois fois malheur à eeux qui s'armerout pour les mameluks et comballront contre nous : il n'y aura pas d'esperance pour eux; ils périront. »

On voit, et l'on aura plus d'une fois encore, dans les pages qui vont strivre, 'occasion de voir que Bonaparte possédait au plus haut degré le talent des proclamations, cette véritable littérature des conquérants. Certes, l'habileté avec laquelle il savait persuader, non-seulement à ses soldats, mais aux vaineus même, que les victoires étalent pour eux, ne forme pas uu des truits les noins saillants de son génie!...

Les soins, pourtant si divers et si gravas, dont nous venous de le représenter occupie, ne suffission pas encue de son activité indivigable. Il four unit-ter le Detta au bout de quedques jours, touler vers le Curie, capitale de toute FEgypte. On était ou juillet; le Mil ail si étre emparé du Caire avant l'inondation, et employer ensuite le tempe de la étre versité de l'active avant l'inondation, et employer ensuite le tempe qu'ile durerait, temps ou les opération militaires seraient forceinnent interron-mistrative du pour genation offinier de la consideration de la consideration

Parses ordres, une nombreuse flottille, compose de Shtiments les plus legers du couvoi, se chargeait de vivres, d'artillerie, de munitions, de bagges. Elle devait être conduite par le contre-amiral Perrée, longer la côte de la mer jusqu'à l'embouchure de Rosette, ville d'aja orage par un destenne la Nija ar cette embachure, et remonter eusuite le municharder, et remonter eusuite le Beuse parallelement avec l'armée.

D'autre part, il arrétait un plan de fortifications, simple et facile à exécuter, qui plit cependant mettre Alexandrie à l'abri d'un coup de main si les Arabes tentaient d'y rentrer en son absence, et il confiant la direction de ces travaux au colonel Cerlin, jeune officire de la plus belle espérance, mais qui, helas la e devait pas sur rivre à l'expedition d'Egyptic.

Puis, il nommait Kleber, que sa blessure condamnait à un ou deux mois de repos, gouverneur de la place, et désiguait les trois mille homnics qui devaient

v rester en garnison.

y reser et gamison.

In ometait jas non plus de pourvoir
à la sûreté de l'escadre, cor il regardait
l'escadre comme absolument nécessaire
à l'accomplissement de ses desseins ultérieurs. Le port d'Alexandrie serait
assez vaste pour contenir toutes les marines du monde, mais il est peu profond.
Les bâtiments du convoi, les frégates,

et même les vaisseaux de soixante-quatre, y étaient entrés sans peine; mais les pilotes du pays prétendaient ne pouvoir y introduire des vaisseaux de soixautequatorze, et à plus forte raison de quatrevingts et de eent vingt. Une commision d'officiers de mariue, nommée pour procéder au sondage des passes, n'en avait pas encore terminé la reconnaissance. Bonaparte prescrivit à l'amiral Brueys de faire promptement décider la ques-tion, d'aller, en attendant, mouiller dans la rade d'Aboukir, située à neuf lieues est d'Alexandrie, puis, si l'impossibi-lité d'entrer dans le portétait reconnue, de gagner Corfou, où le ministre Talleyrand, qui devait s'être rendu à Constantinople, lui transmettrait des ordres, et si ces ordres tardaient trop, de retourner à Toulon.

Enfin, le 7 juillet, tous ees points réglés, Bonaparte s'ebranla pour marcher sur le Caire. L'armier française, quoique diminuée des garnisons de hlaite et d'Alexandrie, comptait encore trente-quatre mille hommes.

# CHAPITRE IV.

SOMMAIRE : MARCHE DE L'ARMÉE FRANÇAISE SUR LA CAPITALE DE L'ÉGYPTE. — TRAVERSÉE DE DESERT; EFFET DU MIRAGE; FATIGUES ET CRUELLES PRIVATIONS DES TROUPES; BÉCOU-RAGEMENT DES SOLDATS ET BÉSESPOIR DES OFFICIERS MEMES; INALTÉRABLE SÉBÉNITÉ DE VISAGE ET DE L'HUMEUR DE BONAPARTE AU MILIEU DES PLAINTES UNIVERSELLES, - AL-LÉCEMENT DES SOUFFRANCES QUAND OR SE RAPPROCHE DES BORDS DU MIL; CANONINATION D'UNE SAINTE - ESCARNOUCHE DE DAMAN-HOUR ; DANGER PERSONNEL QUE COURT LE CÉ-NEBAL EN CHEF. - COMBAT DE CHÉRRÉISS; PREMIERS RENCONTRE AVEC LES MANIEURS LEUR IMPÉTUORITÉ; TACTIQUE MERTEILLEUSE QU'Y OPPOSE UNE SOUDAINE INSPIRATION DE GÉNIE DE BONAPARTE. - BATAILLE DES PT RAMIDES. - OCCUPATION BE CAIRE, - POUR-SUITE ET DESPERSION DES DEBRIS DE MOURAD ET D'IBRAHIN ; AFFAIRE DE SALAHIER. - LA ROUVELLE D'UN AFFREDE DESASTRE VIENT SURPRENDRE BONAPARTE AU HILIEU DE SES

L'importance qu'attachait Bonaparte à s'emparer du Caire sans délai s'explique par plus d'une raison. D'abord, le Caire est la capitale de l'Egypte, et a ce titre le Caire était le ceutre des richesses, le centre du pouvoir des bevs.

Les atteindre et les frapper la serait les atteindre et les frapper au cœur. Puis cette immense ville offiriait à l'arnée française des resources de tout gerre. Entin, le Caire est compté par les maissements de la comparant qui inflée par les grandes de la comparant qui les rendait maître du Caire le devenit bientôt de tout l'Expyte.

C'était à Ramanien seulement que l'armée et la flottille qui portait le gros du matériel devaient se rejoindre; ce n'était qu'à partir de ce bourg, situé sur les bords du Nil, qu'elles devaient remonter le fleuve de conserve.

L'armée, pour aller d'Alexandrie à Ramanieh, avait le choix entre deux

routes.
L'nne, longeant la mer, puis le Nil,
et parcourant des campagnes habitées,
était assez facile, mais longue.

L'autre était plus courte, ear elle se dirigeait à vol d'oiseau; mais elle traversait le désert de Damanhour.

Qu'importe à Bonaparte? Accoutume aux movens expéditifs, il n'hesite pas, et prend le chemin le plus court. Desaix marche à l'avant-garde; le corps de bataille suit à quelques lieues de distance.

Le désert commence au sortir d'Alexandrie. Quand les soldats se virent engagés dans cette plaine sans bornes, avec un soleil brûlant sur la tête, un sable brûlant sous les pieds, et point d'eau, point d'ombre; quand de maigres bouquets de palmiers furent la seule verdure on leurs yeux purent se rafraichir, et d'agiles troupes de cavaliers arabes, qui tantôt paraissaient et disparaissaient à l'horizon, tantôt fondaient à l'improviste sur la queue des colonnes, les seuls êtres vivants qui s'olfraient à leurs regards; surtont, quand ils apprirent que Damanhour, la première ville qu'on dut ren ontrer, était à qualorze heues, et qu'il leur faudrait quatre jours de marehe pour y atteindre, une profonde melancolie, une morne tristesse s'empara des plus braves. Pour ne pas parler d'ophthalmies douloureuses causees par la réverbération dessables, et dont presque personne ne fut exempt, la faim et la soif vinrent bientôt, par leurs eruelles tortures, ajouter aux fâcheuses dispositions couragement, le découragement en désespoir. L'eau qu'on avait pu appurter d'Alexandrie, et tout le monde n'avait pas pris cette précaution salutaire, se trouva épuisée des la première etape. Dés la premiere aussi, et presque des les premiers pas, la plupart des soldats, sur l'imprevoyance desquels on a si souveut a genir, harassés de fatigue, accablés de chaleur, se débarrasserent, à l'effet d'alléger leur sac, du biscuit qu'on leur avait distribue pour quatre jours. Ils espéraient, au départ, rencontrer, chemin faisant, comme en Europe, des villages où ils pourraient acheter des aliments plus frais; mais ils ne tarderent pas à être cruellement detrompes. Aucun village, aucun hameau, aucune maison ne se presenta pendant la première ni la seconde marche, et l'on trouva tous les nuits qui de distance en distance jalonnent la route du desert, comblés par les Arabes. Il fallut les vider avant d'y recucillir quelques gouttes d'eau. Cette eau était saumâtre, et si peu abondante d'ailleurs, que chacun en reçut à peine de quoi se mouiller les levres. La gorge ardente, l'estomac vide, personne ne put même jouir d'un sommeil répa-rateur sur le sable où l'on bivouaqua. Et c'était là cette Égypte qu'on avait représentée comine une terre promise !

des esprits, et changer la tristesse en dé-

Le troisième jour augmenta les angoisses de la veille et de l'avant-veille. Plusieurs hommes succomberent ce jour-là de soif ou de faim. Les chefs de l'armee, Bonaparte comme les autres, avaient leur part de souffrances, et commençaient, eux aussi, Bonaparte excepté, à ne pouvoir se défeudre des plus sombres préoccupations. Ils continuaient bien à s'efforcer de soutenir le moral de la troupe, mais ils en étaient au moment de perdre eux-mêmes les espérances dont ils flattaient encore le soldat. Afin de ealmer l'impatience générale, ils assuraient d'heure en heure qu'on allait trouver de l'eau en abondance, et une illusion particulière au climat d'Égypte. illusion que les Européens n'avaient encore remarquée que sur mer, donnait souvent une apparence de realité à cet espoir consolateur. Qui, l'on crovait souvent, a certaine distance, apercevoir devant soi comme une immense nappe

d'eau, présentant la forme et l'aspect d'un Lic. et où se refléchissaient les miaves. les monticules de sable, toutes les incgalités du terrain d'alentonr. Trompés par ces visions, les soldats, haletants, pressaient le pas; mais, par un effet bizarre, le lac bienfaisant où ils s'attendaient à étancher leur soif semblait fuir devant eux et se montrait toujours à la même distance. L'armée éprouva ainsi, quatre jours durant, un supplice qui, par ses alternatives continuelles d'espoir et de déception, ne saurait être mieux compare qu'à celui de Tantale. Le phénomène que nous venons de décrire, et qui se reproduit assez communément dans les plaines sabionneuses et alcalines du sol brûlant de l'Afrique, est d'ailleurs connu sous le nom de mirage.

Enfin , après la quatrieme journée de marche, on atteignit Damanhour; mais au lieu de la ville qu'on avait promise aux soldats, au lieu des soulagements qu'ils devaient y rencontrer, ils n'y rencontrèrent qu'une réunion de misérables huttes où ils ne purent se pro-curer ni pain ni vin. Toutefois, on trouva de l'eau, on trouva des lenti!-les, on trouva des marmites et autres ustensiles culinaires; on trouva même d'immenses monceaux de blé battu. mant à des fours, quant à des moulins, il n'y avait à cette époque ni moulin ni four dans le pays. Le soldat fut réduit à piler son blé entre deux pierres, à petrir des galettes de farine et de son, et à les faire cuire sous la cendre. Plusieurs imaginèrent de griller le grain dans une poèle, et le firent ensuite bouillir. C'était la meilleure manière de tirer parti du blé, mais ce n'était toujours pas du pain.

Aussi, lorsque, le lendemain 11, 31
fallut s'enfoncer de nouveu dans le désert, vainement continuat-ond terouver des puits e meilleur etat, et des villages moins misérables oi abondaient encorr mois misérables oi abondaient encorr mes et de la voille; vainement la subsistance de l'armée paru-telle devenir de moins en noins précaire à mesure qu'on se rapprochait du NII, écat-d-iffe ets terres cultivalles, les solicits retendirent qu'il n'y avait pas de grande ville du Carre que celle qui portait co nom était, comme Danianhour, un amas de liuttes plus nonibreuses pent-être. mais non moins dénuées de tout ce qui peut rendre la vie agreable. A proprement parier, ils ne manqualent plus de rien, ils n'avaient plus à souffrir de la fsim ni de la soif; mais ils se renortaient à d'autres temps, ils se revoyaient en idée sous un autre ciel, et le souvenir d'un passé meilleur nuisait à la juste appreciation d'un présent passable. Si les Hébreux, dans le désert de l'Egarement, murmuraient contre Moise et lui redemandaient avec humeur les oignons et les marmites pleines de viande de l'Égypte, les soldats français, dans cette même Égypte qui semblait si regrettable aux Hebreux, regrettaient sans cesse les délices de l'Italie. En vain leur assurait-on que l'Égypte était le pays le plus fertile du monde, qu'elle l'emportait sur la Lombardie même : le moyeu de les persuader, quand ils ne pouvaient ni manger la soupe ni boire la quutte! Au reste, certains officiers se plaignaient plus haut que les soldats, parce que le terme de comparaison était plua à leur désavantage, et que rien ne semblait devoir compenser pour eux en Egypte les bons logements, les bonnes tables et tout le luxe des villes italiennes, On entendit, pendant cette journee du 11, les braves Lannes et Murat faire eux-mêmes chorus svec les mecontents; on les vit saisir leurs chapeaux, les jeter sur le sable, et les fouler aux pieds. A quels excès une telle manifestation ne pouvait-elle pas conduire si Bonaparte ne filt heureusement survenu? Mais toniours sa présence Imposait à tous, toujours elle interrompait les plaintes . et quelquefois faisait renaître la gaieté. C'était que toujours Bonaparte montrait un visage serein et une humeur égale ; c'était que toujours on le voyait, pour donner l'exemple du courage et de la résignation, prendre son bivouac au milieu de l'armée, dans les endroits les moins commodes. Bonaparte, en effet, n'avsit, comme les autres, ni tente ni provisions de bouche, et le plus somntueux diner que les soldats lui eussent vn faire depuis quatre jours sysit consisté en un plat de lentifles. D'ailleurs, depuis quatre jours, dans les longues dissertations politiques auxquelles les soldats se li-

vraient le soir avant de s'endormir, dans leurs raisonnements à perte de vue, dans leurs invectives les plus amères, inévitablement mélées toutefois des saillies " de cette malignité qui fait le fonds du ca ractère français, ce n'était pas au général en chef qu'ils songeaient à imputer leurs maux. - Le petit caporal, discientils , est un bon enfant qu'il a plu au Directoire de déporter, et qui s'est laisse faire. - Puis, comme ils s'étaient aperçua qu'en tous les endroits où il y avait des vestiges d'antiquités, on s'arrêtait pour les fouiller avec soin, c'était aux membres de la commission scientifique qu'ils s'en prenaient de leur mauvais sort. - C'étaient les savants qui, pour faire leurs fouilles, avaient, préten-daient-ils, donné l'idée de l'expédition. C'etait surtout Caffarelli-Dufalga, parce que ce vieux général joignsit la curiosité d'un érudit à la bravoure d'un grenadier, qui passait à leurs yeux pour avoir trompé Bonaparte et l'avoir amené en Egypte. Leurs maledictions et leurs quolibets pleuvaient donc à dose égale et sur Caffarelli-Dufalga et sur les monbres de la commission scientifique. -Lui, disaient-ils, en faisant allusion à la jambe que Dufalga avait perdue sur le Rhin, il peut bien se moquer de ca, il a un pied en France. Quant aux savants, ils ne se contentaient pas de les appeler des anes, ce qui est consacre par l'usage, mais ils ne donnaient plus aux ânes véritables, fort nombreux et fort beaux en Egypte, d'autre nom que celui de savants.

Au surplus, deux circonstances devaient, quoique de nature fort diverse, également concourir dans la journee du 1t à remonter le moral des troupes, La première, c'est que la division Desaix, qui maintenant formuit l'arrière-garde, ne cessa de voir galoper autour d'elle un parti de deux ou trois cents mameluks, qu'il failut sans cesse disperser avec des volées de mitraille. On raconte même qu'au sortir de Damanhour Bonaparte courut grand risque d'être pris ou massacre par ce parti. Il n'avait avec lui que quelques officiers d'état-major et quelques guides, et marchait à une distance assez grande du reste de la division. Or, dans une de leurs évolutions, les cavaliers ennemis vincent passer à quelques toises du genéral en chef; mais le hasard voiquil int d'ils ne l'appreciasent pas, quoiquil ne flu séparé d'eux que par une legre élevation de terrain. Gourmaoire par Desait pour s'êtrasinsi exposé: — «Ai nos douc, répliqua avec la gravité d'un hon musulman Boapparte, qui sans douten evoluil à cette époque que fare une plaisumerte, mois qui plus tard crut, d'ideo, au flusione; il nes pois territ sonnier des manelluss. Prisonnier des Angliss, à la bone brure!

Les maneluks qui se montrierat se jourule datenile permiera qu'on edt encore vus. Ils semblaient, et ce fut cette simple supposition qui rendit à not soldats toute leur energie bablituelle; ils semblaient, disons-nous, amonere la semblaient, disons-nous, amonere la la cliffat, Mourad, l'interjué Mourad, prévenu depuis seulement quelques jours que des Francs, en nombre asser, consiérable, avaient debarquée ne Exprie et venaient fui en disputer la possession, enrissant toutes as forces uniture du nion. Il voltageait avec un millier de cheuxus autour de notre armee, sain d'ob-

server notre marche. L'autre circonstance qui concourut. quoique plus futile, à redonner du cœur a nos troupes, fut une notable amélioration de leur bien-être physique. Elles parvinrent dans la soiree du 11 à Ramanieh, c'est-à-dire au Nil; et la vue de ce beau fleuve, la certitude que désormais l'eau destinee à étancher leur soif ne leur serait plus mesurée parcimonieusement, l'idée que non-seulement ils n'allaient plus être mis a la ration pour cet insipide breuvage, mais encore qu'ils pourraieut se baigner tous les soirs, leur causérent d'inexprimables transports de joie. Sur-le-champ, officiers, soldats, la plupart sans prendre la peine de se déshabiller ni meme de jeter leurs armes, tant ils avaient hâte d'oublier leurs fatigues dans les délices du bain, entrèrent dans l'eau jusqu'au cou, et pendant près d'une demi-heure la plus valeureuse armée de l'Europe ne ressembla qu'à un immense troupeaus'abrenvant. On s'établitensuite pour la nuit sous de beaux sycomores. et l'on soupa voluptueusement d'une espèce de meion d'eau qui croit en abon-

dance sur tous les bords du Nil. Comelon, bien conu dans les pays méridiousux, où il a le nom de pastepue, of forme une nourriture aussi agreeble que saine et rafrafelhissante. Jusqu'au Calire nos soldate en rencutrerent consclaire nos soldate en rencutrerent constrouvaient ce fruit delicious, ces fiera republicains, qui se vantaient d'avoir supprime le pape et aboli tous les saints du calendrier, le canoniscerta sous le

nom de Sainte-Pasteque.

L'arruée sajourule 12 et le 13 à Ramanièle, tant pour se refaire que pour
manièle, tant pour se refaire que pour
manque de vent. Elle se remit en route
dans la nuit du 13 au 14 sur la nouvelle
pe Mourad et quatre mille maneluke
l'attendaient à Chelvriess, village sine
l'attendaient à Chelvriess, village sine
quatre lieuxe de Rumaniele. Mourad,
dissilon, ctait assez fortement retrande
unter lieuxe de Rumaniels. Mourad,
dissilon, ctait assez fortement retrande
en outre une flottille de dix on douze
en outre une flottille de dix on douze
le tent de grandes barques armes.

Les soldats français, naguére a imécontenis et ai trises, marchierent des lors pleius de joie et d'acteur, sans doute parce quit commençaieni à rédoute parce quit commençaieni à réprésent à la défendre, c'était que probablement elle valant la peine d'être defendue. — « Ces soldats, c'évait l'onsparte quelque; jours plus tard dans un de sea dépethes au Directorre, ces solparte quelque; jours plus tard dans un de sea dépethes au Directorre, ces soli arrive toujours quand ou a assez de gloire, je les retrouvai dés qu'il le follat prêts a cherciter l'ennemi et à courir

au feu. » La flottille française avait reçu du général en chef l'ordre de continuer anssi sa marche, et elle devait la diriger de manière à pouvoir non-seulement appuyer la gauche de l'armée, mais encore attaquer la flottille ennemie au moment où l'armée attaquerait Mourad et ses mameluks dans les retranchements de Chebreiss. Malheureusement, le vent, presque nulles jours précédents, soufflace jour-la avec tant de violence, que les habiles dispositions de Bonaparte ne purent être tout à fait suivies. La flottille dépassa la gauche de l'armée, gagna une lieue sur elle, arriva seule en presence, et eut à soutenir un combat des plus rades, car il lui fallut répondre à la fois au feu des mameluks et à celui des djermes égyptiennes. Les marins égyptieus, plus experimentés que les notres dans la navigation du Nil, parviarent un instant à tenir tous nos hâtiments enveloppes. Ce ne fut qu'un instant, mais qui leur suffit pour prendre trois de uos chaloupes cononnières à l'abordage et massaerer la plus grande partie des matelots et des soldats qui les montaient. Ces trois chaloupes ne tardérent pas toutefois à être reprises par les équipages et les troupes qui se trouvaient à bord des autres bâtiments, et même ce fut la flottille française qui, après avoir d'abord couru les plus grands dangers, demeura enlin victorieuse. Le contre-amiral Perree, qui, avons-nous dit, la commandait, avait montré un rare courage; mais il avait été puissamment soutenu par les cavaliers de l'armée, qui, on doit s'en souvenir, arrivés en Egypte sans chevaux, étaient transportes par eau en altendant qu'ils s'équipossent aux dépens des mameluks. Plusieurs membres de la commission scientifique, embarques aussi, avaient, de leur côte, quoique faisant leurs premières armes, deploye, Monge et Berthollet surtout, un sangfroid et une intrépidité qui hicutot coucilierent aux savants, jusque la si irreverencieusement traites, le respect et l'affection des troupes.

Cepeudant le bruit du canon a appris Bouaparte l'engagement des deux flotulles; il a fait marcher ses eing divisions au pas de course, et les voila qui arrivent devant Chebreiss. Sur le Nil l'action est finie, et la flottille égyptienne a pris la fuite, sprès avoir vu un de ses bâtiments sauter en l'air : mais les mameluks occupent le rivage, et il s'agit de les vaincre à leur tour. L'armée française ne les a encore ni vus de si pres ni combattus. Tandis que les soldats républicains contempleut avec surprise et curio-. sité ces celebres mameluks, leurs armes étincelantes, leur costume tout resplendissant d'or et de pierreries, leurs superbes montures, si magnifiquement harnachées, Bonaparte a reconnu la position, et un imperceptible sourire a possé sur son visage, courme si une idée lumineuse venait de traverser son esprit, comme

si deia il se crovait sûr de tenir la victoire. Il la teuait effectivement; et cette promptitude à vaincre des difficultés nouvelles par de nouvelles combinaisons est un des traits caractéristiques du génie de Bonaparte. L'Apeunin, les gorges tyrolieunes, les marais d'Arcole, les fleuves de l'Italie, la plaine de Mantoue, avaient été déja temoins des éclairs que la nécessité du moment faisait jaillir de cette tête puissante. Ici, en Egypte, il concoit avec le même a-propos la tactique contre laquelle doit échouer l'impetueux courage de ses nouveaux adversaires. Aux élans de la temerité il opposera le calme de la discipline. Il opposera au choc des chevaux la froide immobilite du fautassin; aux coups de sabre. la longue baionnette; aux charges furieuses de la plus rapide cavalerie qui soit an monde, des masses faisant front de tous côtes.

L'armee française se composait de eing divisions. Bonaparte forme ces eing divisions en cinq carrés. Ces cinq carres se flanquent les uns les autres. Au centre de chacun d'eux est l'état-major, avec les bagages; aux augies et dans les intervalles, l'artillerie. Ces dispositions s'achevaient à peine, que Mourad fait charger. Mille ou douze cents cavaliers intrepides se précipiteut à grand cris et de toute la vitesse de leurs chevaux sur les fantassins français; ils déchargent d'abord leurs pistolets, ils tirent ensuite leurs redoutables sabres : mais partout ils essuient une grêle serrée de balles, partout ils rencontrent une infranchissable haie de baionnettes. Ils flottent quelque temps autour des carrés, puis tombent devout cux, ou s'echappent au galop dans la plaine, car le feu croisé de notre artillerie les force bientôt à quitter le champ de bataille. Alors nos carres, iusque-la immobiles, s'élancent au pas de charge, et s'emparent du camp de Chébreiss; tandis que Mourad, qui a perdu deux on trois cents de ses plus braves cavaliers, regagne en toute liâte le sommet du Delta, et court nous attendre en avant du Caire, à la tête de toutes ses

forces,
Il n'en fallait pas davantage pour familiariser nos troupes avec ce nouveau genre d'ennemis et confirmer Bonaparte dans le choix de la tactique gu'il yenait d'essayer contre eux. Ce fut avez gaicée que l'on continue de s'acheminer vers le Caire. Comme la flottille se tenait sur le Mil à lauteur de l'armee, les vivres ne monquerent plus. Il fut nième fait plus de l'armee par les vivres ne monquerent plus. Il fut nième fait plus control de l'armee, les vivres ne monquerent plus l'armee de la litte plus chaudit de l'armee de l'a

L'amite et vix de bonne beure, le 20, au village d'Oncolura, et 3y arquelques lieues au village c'Anocilura, et 3y arquelques lieues seulement du Cier. Elle 3y arrêta pour reprendre ludeine et pour préparer as visit être desiars. Nous savions par les gens du pays que Mourad et ses ma-luis, accompagnes de tous leurs robes, de la compagne de des leurs robes, de l'active de louis par les que de l'arquel de l'arque

taient que la finiraient nos succès. Le 21, l'armée partit d'Omedinar dès une heure du matin. Au milieu des ténébres , l'avant-garde française se henrta contre une avant-garde d'un millier de mameluks, les premiers qu'on revoyait depuis l'affaire de Chébréiss, et qui, tenus en respect par quelques boulets de canon, se replièrent avec ordre, sans rien tenter, A l'aurore, l'armee, qui marchait depuis quinze jours vers le Caire, et qui avait été si souvent tentée, depnis ces quinze jours, de regarder l'existence du Caire comme fabuleuse, découvrit enfin , au delà du Nil qui couloit à sa gauche, les nombreux minarets de cet e immense capitale, et à sa droite, dans le desert, les Pyramides de Gizeh, qui sont les plus hautes de l'Egypte, et que dorait le soleil levant. A la vue de ces constructions gigantesques, de ces muets et immobiles témoins des plus grandes vicissitudes humaines, l'armee s'arrêta, comme saisse de curiosité et d'admiration, l'armée tout entière battit

des mains. Le visace de Ronaparte luimémer rayonnait d'enthousiasme. Toujours prompt d'ailleurs à s'emparer des entotions qu'il voyait naître, il ae mit à galoper devant les rangs des soldats, et, leur montrant les Pryamides : — Jongez, s'écria-t-il, songez que du haut de contemplent. — Quels mots, quels efforts d'éloquencecussent éir plus dignes de la circonstance et du lieut.

Après une courte halte, on s'avanca d'un pas de plus en plus rapide, car on vovait à chaque instant les Pyramides grandir, les édifices du Caire semultiplier; et il semblait que pour prendre immé-diatement possession de toutes ces merveilles il ne fattůt que hâter le pas. On ne s'arrêta plus que vers dix heures. quand on apercut le village d'Emhabeh. et, en avant de ce village, la longue ligne d'or et d'acier que présentait l'ennemi rangé en bataille. Certes, ce fut alors un étrange contraste que le costume magnifique, l'éclat des armes, la beauté des chevaux de la cavalerie des beys, d'une part, et l'équipement sévere, l'uniforine simple et use des fantassins français, de l'autre. Ne peut-on pas dire de Bonaparte en présence des mameluks, de Bonaparte, qui ne se distin-guait que par quelques broderies de ses compagnons à demi déguenillés, et qui se confondait avec eux par la bravoure, que c'était Léonidas se préparant à lutter avec ses Lacédémoniens contre la fastueuse armée des satrapes! Seulement, ici, il n'y aura point de Thermopyles, et les Pyramides vont être heu-

reuses aux Français. Les beys, Mourad et Ibrahim eux-mêmes, ignoraient complétement l'art de la guerre. Ils avaient a peine fait éclairer la marche de l'armée française, et s'attendaient, on ne sait sur quelle conjecture, à être attaques par les deux rives du Nil. Ils avaient donc divisé leurs forces en deux armées, que reliait ceendant entre elles une nombreuse flottille. A la droite du fleuve, Ibrahim avec deux mille mameluks, le pacha turc Séid-Aboubeker avec douze à quinze mille janissaires ou spahis, s'etaient charges de couvrir les remparts du Caire, ou plutôt se tenaient prêts à en sortir avec leurs femmes, leurs eselares, leurs trésors, si les Français étaient victorieux, et à se réfugier en Syrie. Sur la rive opposée, c'est-à-dire sur la rive gauche, Mourad, plus belliqueux et plus brave que son collèque, nieux décide surtout à se défendre, Mourad occupait avec quarante mille hommes une longue plaine qui s'étendait entre le Nil et les Pyramides.

Expliquons avec quelque détail, puisque c'est avec Mourad seul que l'armée française devait en venir aux mains, les dispositions on'il avait prises. Mourad avait sa droite appuyée au Nil, c'est-àdire qu'il avait retranché le gros village d'Embabeh , qu'il l'avait arme d'environ quarante pièces de canons, et qu'il y avait placé vingt-quatre mille fellahs ou janissaires, déterminés à se battre avec l'opiniâtreté habituelle des Turcs quand ils sont derrière des murailles. Ses mameluks, au nombre, ce qu'il semblait, d'une dizaine de mille, avaient eux-mêmes leur droite appuyée aux retranchements du village, et prolongeaient leur gauche dans la direction des Pyramides, à cheval sur la route de Gizeh. Enfin, deux ou trois mille Arabes, qui n'étaient les auxiliaires des mameloks que pour piller et massacrer en cas de victoire, tenaient l'extrême gauche, remplissagent l'intervalle des mameluks aux Pyramides, et gardaient Gizeh, petite ville fermée d'une enceinte.

ces dispositions formidables; mais il chapgea d'opinion des qu'on put reconnaître le camp retranche des ennemis, et qu'on a'assura qu'il n'était qu'ébauché. C'était effectivement un ouvrage commencé depuis trois jours à peine. Il ne se composait que de longa boyaux, capables pentêtre d'arrêter une charge de cavalerie, mais non d'empêcher une attaque tentée par des fantassins. On s'apercut aussi, avec de bonnes lunettes, que les canons du camp retranché n'avaient pas d'affûts de campagne, mais que c'etaient de grosses pièces en fer, tirées des diermes et servies par les équipages de la flottille. Des qu'il fut certain que l'artillerie du camp n'était point mobile, Bonaparte en tira cette conclusion forcée, ou que l'artillerie ne quitterait point le camp', non plus que l'infanterie, ou que si l'infanterie sortait du camp, elle se trouve-

Au premier moment, Bonaparte jugea

rait sans artillerie; et nous le verrous tout à l'heure régler son plan de bataille en conséqueuce de ces données. Voyous d'abord ce que la réflexion avait intraduit de perfectionnements daus la tactique par lui improvisée à Chébréiss.

L'armée était, comme à Chébreiss, partagre en cinq divisions. Les divisions Desaix et Revnier formaient la droite, vera le désert ; la division Dugua, le centre: les divisions Menou et Bon, la gauche, le long du Nil, Comme à Chébreiss, Bouaparte disposa les cinq divisions en cinq carrés; mais au lieu de ne donner, comme la première fois, que trois rangs de profondeur à chaque face du carre, il lui en donna six. Il placa encore l'artillerie aux angles, les généraux et les bagages au milieu; mais cette fois il porta les compagnies de grenadiers derrière, en pelotons, et prêtes à renforcer tous les points d'attaque. Puis, Bonaparte avait prévu tous les cas. Lorsque les carrés, essentiellement mobiles malgré leurs masses profondes, auraient à marcher, deux côtes marcheraient sur le flanc. Seraient-ils chargés, ils s'arréteraient pour faire front sur toutes les faces. S'agirait-il d'enlever une position, les premiers rangs se détacheraient pour former des colonnes d'attaque : les autres demeureraient en arriere, formant toujours le carré, mais sur trois hommes de profondeur seulement, et prêts à recueillir au besoin les colonnes offensives. Une seule crainte troublait la confiance de Bonaparte : c'était que ses impétueux soldats d'Italie, habitues à s'elancer au pas de charge, ne se resignassent qu'avec peine à cette froide et impassible immobilité des murailles. Il avait soigneusement fait la lecon à ses généraux sur ce chapitre, et fenr avait bien recommandé surtout d'ordonner à leurs hommes de ne point se håter, d'attendre l'ennemi avec sangfroid, et de ne tirer qu'a bout portant.

Les carrès français, tout en se formant, à avancierat presque à une portée de canon du camp d'Embabeh; et Bonaparte, qui était dans lecarré du centre, se convainquit de nouveau, avec une louguve, que l'artillerie du camp ne pourrait passe; porter dans la plaine, ni, par suite, l'ennemi sort des retranchements. Il résolut donc, en se basant sur cette conviction, de circuler à une assez forte distance autour d'Embabeli et d'appayer tout-à-ciai sur la droite, c'est-à-dire sur la ligne des mameluls. Il voulait, par cette manœuvre, couper les maneulus du camp retranché, les envelopper, les pousser dans le Nil, et comptait n'attaquer Embabel qu'après s'ètre ainsi debarrassé d'eux. Eux detruits, il ne serait plus difficile d'avoir raison de la multi-

tude qui fournillait dans le camp Au signal donné, Desaix, qui forme notre extrême droite, se met le premier en morche. Après lui vient le carré de Reynier, puis le carré de Dugua, au centre duquel se tient Bonaparte. En même temps les deux autres s'ebranleut pour contourner Embabelt hors de la portée du canon. Mais Mourad, qui voit toutes nos colonnes s'ebranler, ne tarde point à deviner notre but. Mourad n'avait aucune idée des principes de l'art militaire; mais, outre un courage à toute épreuve, la nature l'avait doue de l'esprit le plus prompt, du coup d'œil le plus pénétrant, et deja l'affaire de Chébréiss lui servait d'expérience. Il pressent aussitôt, avec une habileté qu'on pour rait à peine atteudre du général européen le plus consommé, que le destin de la journée consiste à ne pas nous laisser accomplir notre mouvement, et à proliter de l'avantage que lui donue sa nombreuse cavalerie pour nous attaquer eu marche, il part done avec les deux tiers de ses chevaux, laisse le reste pour soutenir le camp retranché et encourager l'infanterie, et vient, à la tête de sept ou buit mille mameluks, fondre sur uos deux carres de droite. C'est un spectacle effrayant que celui de sept à huit mille cavaliers qui galopeut à la fois dans une plaine; il semble qu'ils vont tout renverser sur leur passage. Desaix, engagé dans un bosquet de palmiers, n'était pas encore formé entierement lorsque les premiers mameluks l'aborderent. Ses rangs, rompus par le terrain, laissaient encore de larges ouvertures. Un moment, ou put le croire compromis. Toutefois la tête des manieluks était peu nombreuse: on la contieut, Leur masse n'arrive que quelques minutes plus tard, et, comme ces quelques minutes ont suffi pour la complete rectillcation du carré de Desaix, eile échoue contre la fermeté de l'infanterie. Ces cavaliers, si brillants, si intrepides,

n'avaient aucune notion des manœuvres européennes, ne savaient charger qu'en désordre. Ils se precipitaient avec une impétuosité inouie, mais sans aucun ensemble. Nos braves soldats, au contraire, aussi froids maintenant qu'ils out été fougueux jadis, les attendent de pied ferme, et les accueillent par d'affreuses décharges de mousqueterie, par d'horribles volées de mitraille. Les mameluks, aiusi reçus partout, ou tombent perces de mille blessures au pied des rangs français comme sous les murs d'une forteresse, ou eutraînes par l'instinct de leurs chevaux, voltigent autour de la citadelle vivante et euflammée, cherchaut, mais en vain, à y faire breche. On en voit alors qui poussent jusqu'à la pointe des baionnettes, et se font tuer à bout portant; on en voit de plus braves qui, furieux de ue pouvoir entamer ui franchir ces murailles de fer, retournent leurs coursiers agiles, les cabrent, et se laissent ensuite glisser de leur selle sur la tête de nos imperturbables fantassins, qui semblent tous attachés les uus aux autres. La masse, tournant bride, se rejette du carré de Desaix sur celui de Reynier, qui vient apres. Accueillie la avec la même impossibilité. avec le même feu, elle veut, par un mouyement uaturel aux soldats, retourner vers le point d'où elle est partie; mais elle trouve sur ses derrières la division Dugua, que Bonaparte a portee vers le Nil, et la voici en complète déroute. Ce n'est plus une retraite, c'est une fuite, une vraie debandade. Une partie des fuyards s'echappe du côté des Pyramides ; l'autre , passant sous le feu de Dugua, va se jeter dans le camp d'Embabeh, où elle porte le trouble et l'effroi. Bonaparte, s'apercevant bientôt que la confusion règue dans le camp retranché. ordoune à ses deux divisious de gauche d'y courir et de s'en emparer. Bon et Menou s'avancent sous le 1eu des retranchements ennemis, et, parvenus a certaiue distance, font halte. Les carrés se dédoublent, et les trois premiers rangs se forment en colonnes d'attaque, pendant que les trois autres demeurent en carre et figurent toujours de veritables citadelles. Mais, au même instant, les mameluks que Mourad a laisses a Embabeli au commencement de l'action,

grossis de ceux qui viennent de s'y réfugier, veulent nous prevenir, Ils foudeut sur nos colonnes d'attaque tandis qu'elles sont eu marche; mais nos colonnes. s'arretant tout à coup, et se reformant en carré avec une merveilleuse promptitude, reçoivent avec fermeté les mameluks et en abattent un grand nombre. Les uns se rejettent dans Embabeh, où le désordre est au comble; les autres, fuyant vers la plaine, mais pris entre notre droite et le Nil, sont fusillés ou poussés dans le fleuve. Puis, nos colonnes abordent vivement Embabeh, s'en emparent, et précipitent dans le Nil le gros des fellahs et des janissaires. Beaucoup d'entre eux s'y noient, mais le plus grand nombre se sauve à la nage, car Egyptien excelle dans cet exercice, que les circonstances particullères de son pays lui rendeut nécessaire. Néan-moins, la journée était fluie, la journée était perdue pour Mourad. Les trois mille Arabes qu'il avait postés près des Pyramides, et qui comptaient bien le voir victorieux, se bâtèrent, le voyant vaincu, de s'enfoncer dans le desert. Mourad luimême, couvert de sang, étourdi de sa defaite, à peine suivi de deux mille cinq cents mameiuks, les seuls qui survécurent aux neuf ou dix mille à la tête desquels il avait combattu, prit la fuite dans la direction de Gizeh, et ne se rallia, selon l'usage des Tures quand ils sont defaits, qu'assez loin du champ de bataille. Honteux alors d'avoir fui, il essava plusieurs fois de faire volte-face; mais chaque fois il se beurta contre la division Desaix, et ne put s'y ouvrir un passage, car les mameluks avaient l'effroi dans l'âme et ne chargeaient plus qu'avec mollesse. Convaincu enfin de l'inutilité de ses efforts, il opera décidément sa retraite vers la Haute-Égypte. De leur côté, Ibrahim et Seid-Abouheker, témoins du désastre de Mourad, voyant même les Français placer dejà leurs canons sur le Nil et s'apprêter à franchir le fleuve, firent mettre le feu à la flottille égyptienne, tant afin que les richesses dont elle était chargée ne tombassent point au pouvoir des vainqueurs, que pour leur ôter un moyen de passage îmmédiat et se menager à eux mêmes le temps de fuir: apres quoi, ils s'enfoncerent vers Belbeis, dans le désert qui

sépare la Syrie de l'Égypte. Une proie précieuse échappa ainsi à nos soldats, car il y avait sur le Nil soixante ou quatre-vingts djermes encombrées de tous les trésors des mameluks, et leur embrasement dura toute la nuit. Toute la nuit nos soldats enssent pii, au travers des tourbillons de flammes et de fumée, contempler les édillees de la ville du Caire, contempler, à ses portes, la rille des morts, cette autre ville de tombeaux. plus vaste que la première; contempler les Pyramides même, qui devaient donner leur nom à cette mémorable journée; ils aimèrent mieux employer leur temps à recueillir le butin, assez riché encore, que leur offrait le champ de bataille. Quarante pièces d'artillerie, sept ou huit cents tentes, sept on huit cents chameaux ou dromadaires, un millier de chevaux superbes, qui servirent à monter notre cavalerie, et d'immenses pravisions de bouche, au moven desquelles l'armée se dédommagea de ses longues privations, tels furent les trophées principalis d'une victoire qui nous avait à prine coûté une centaine de morts : si en effet la défaite est terrible pour des carrés enfoncés, la perte est nulle pour des carres Sur les neuf heurrs du soir, Bona-

parte entra dans une somptueuse hahitation de plaisance qu'avait Mourad sur les bords du Nil, non loin de Gizeh, et plaça son quartier général. Chez les Orientaux, ces sortes d'habitations ne ressemblent en rien à ce que nous appelons un château. Celle de Mourad parut fort singulière à tout le moude; il fallut la parcourle dans tous les sens pendant trois ou quatre heures avant de reconnaltre la distribution et surtout de comprendre la destination des différentes pieces; enfin elle fut déclarée n'être pas logeable. Du moins, l'état-major ne s'y logea qu'avec peine. Mais, quantité de divans, converts des plus beaux damas et des plus belles soieries de Lyon, quantité de coussins ornes de franges d'or, y frapperent agréableuicut les regards. Pour la première fois on retrouvait en Egypte le luxe et les arts de l'Europe. Les jardins étaient remplis d'arbres inagnifiques, mais n'avaient point d'allees, par la raison que les Orientaux ne se promenent jamnis. Marcher quand on peut rester assis au

frais et fomer tranquillement sa pipe, lenr a tonjours semblé une preuve frappante de cette légéreté qu'ils reprochent aux Européens. Ce qui dans les jardins de Mourad causa le plus de plaisir aux soldats, car chacun d'eux les voulut visiter, ce furent de grands berreaux de vignes, charges des plus beaux raisins du monde, et qu'ils vendangerent à qui mieux mieux. Ils allèrent ensuite glauer pour leur compte sur le champ de bataille, qui leur offrait à chaque pas des tapis, des porcelaines, des cassolettes, des armes de luxe, des vestes brodées, des schalls de cachemire, et des bourses contenant jusqu'à trois cents, quatre cents, cinq cents pieces d'or. Il n'en fallait pas tant our les réconcilier avec l'Égypte. Les bourses, toutefois, ne se trouvaient que sous la ceinture des mameluks. Quand la ceinture de tous ceux qui étaient restés sur le terrain eut été soigneusement fouillée, les soldats se mirent à en pêcher d'autres qui s'étaient noyés dans le Nil, mais que le courant avait poussés le long des bords. Ils dépouillaient les cadavres, puis avaient soin de les remettre au lil de l'eau, pour que le fleuve promenat jusqu'à Damiette et Rosette ces bulletins authentiques d'une victoire qui allait leur livrer la capitale de l'Égypte.

Le lendemain 22, à la pointe du jour, Bonaparte se porta sur le Nil, et, s'emparant de quelques barques, fit passer une brigade dans l'île de Rodah, qui devant le Caire même divise le fleuve en deux canaux d'inégale largeur. Le plus petit canal etait franchi; mais pour que le plus grand pût l'être par la brigade établie sur l'île intermédiaire et par le gros de l'armée le secours de la flottille semblait indispensable. On attendait son arrivée avec impatience; un bon vent soufflait, et cependant elle ne paraissait pas. On sut enfin que, par suite du bas étiage du Nil, elle était engravée. Le contre-amiral Perrée faisait dire qu'on ne devait pas compter sur lui, et qu'il ne pouvait même désigner le jour où il arriverait. Cette contraricté etait extrême, car il fallait s'emparer du Caire dans le remier moment de stupeur, et ne pas aisser aux habitants de cette grande ville, laquelle ne renfermait pas dès cette époque moins de trois cent mille âmes, ne pas leur laisser, disons-nous, en perdant

vingt-quatre ou quarante-huit heures, te tennps nécessaire pour revenir de leur épouvante. On savait d'ailleurs que la populace du Caire, populace férore et abrutie, commettait depuis la veille, depris que le depart d'Ibrahin l'avait livreè a elle-mieme et debarrassée de tout rèmi, les erace les plus deplorables. Elle rèmi, les erace les plus deplorables. Elle paur palais des heys, les principales maisgas des mameluls, et unençait de porter bientôt le pillage et la flamme dans le quartier des Europelen des le quartier des le quartie

Que faire donc? Il n'y avait d'embarcations propres a transporter les troupes françaises sur la rive droite du Nil que celles qu'on voyait amarrées le long des quais de Boulacq, espèce de faubourgport du Caire ; car le Caire même est à une demi-lieue du fleuve. A tout hasard Bonaparte députa un de ses interprétes vers le pacha, qu'il croyait toujours au Caire, et vers le cadi-cheik, ou iman de la grande mosquée El-Azhar, en le chargeant de leur remettre les proclamations qu'il avait publiées à son entrée en Egypte, proclamations que peut-être les beys n'avaient pas laissees parvenir jusque sous leurs yeux, et de chercher à conclure quelque accord pour l'orcupation de la capitale. Le pacha, nous l'avons dit, avait accompagné Ibrahim dans sa fuite vers Belbéis; mais son kiava ou lieutenant était resté au Caire. Ce.personnage crut que son devoir lui comman-dait d'aller à Gizeb, puisque le général en chef de l'armée française declarait que ce n'était pas aux Turcs, mais aux mameluks, qu'il faisait la guerre. Il y alla, eut une conférence avec Bonaparte, et se laissa persuader par lui. C'était d'ailleurs ce qu'il avait de mieux à faire, attendu que tout moven de résistance ou de fuite lui manquait. En cedant a Bonaparte, il entrevoyait l'espérance de jouer un graud rôle et de bâtir sa fortune ; en refusant, il courait a sa perte. Il se rangea done sous l'obeissance française, et promit d'employer tous ses elforts pour décider les habitants du Caire à se soumettre. En effet, le lendemain 23, le cadi-cheik fit en faveur des Français, qu'il représenta comme les envoyés de Dieu, une déclaration solennelle qui chez les musulmans, équivalait à un bref du pape chez les chrétiens; puis

une députation de janissaires, de cheiks, de négociants, se présenta au quartier général pour traiter de la reddition de la ville et implorer la clémence du vainqueur. Ces députés restèrent plusieurs heures à Gizeh, où l'on employa tous les moveus que l'on crut les plus efficaces pour les confirmer dans leurs bonnes dispositions et leur inspirer une entière confiance. En se retirant, ils mirent toutes les embarcations de Boulacquu service du général en chef. Bonaparte nomma aussitot le général Dupuy commandant du Caire, et lui ordonna de se tenir prêt à aller le jour même, avec les compagnies de grenadiers de la trente denxieme demi-brigade, prendre possession de son commandement.

L'ordre d'aller ainsi, avec un détachement de deux cents et quelques soldats occuper une ville qui renferme trois cent mille âmes de population, et de mettre un fleuve sons pontentre eux et l'armée. doit paraître, au premier aspect, fort extraordinaire et peu en harmonie avec la prudence habituelle de Bonaparte; mais la surprise sera moins grande quand nous aurons ajoute que les instructions données au commandont du Caire portaient en outre : « qu'il profiterait des tenebres de la nuit pour pénétrer jusqu'au quartier des Francs et s'y retrancher. » Il faut observer aussi que tous les rapports qui circulaient au Caire touchant la mémorable journée du 20 donnaient à nos soldats un caractère qui tenait du merveilleux; que les troubles qui la veille et l'avant-veille avaient éclaté dans la ville s'étaient apaisés des qu'il avait été question de leur en ouvrir les portes; que la terreur avait étouffé un esprit de sédition qui avait plutôt pour but le pillage que la défense commune, et que les habitants, retirés dans leurs maisons, attendaient en silence ce qu'il plairait aux vainqueurs de décider de leur sort.

La nuit était elose quand, après avoir franchi le Ni, la petite troupe du général Dupuis arriva sous les murs du Caire. Elle pinétra dans la place sans rencontrer une âme. Qu'on se représente une poignée de soldats parcourant en bon ordre et sans crainte les rues étroites et silencieuses de l'immense capitale de l'Exypte, pour aller preude gile a uni-

lien même de cette ville. Si forte était la confiance du général Dupuy et de ses compagnons, que, pour indiquer à la queue de la colonne la direction que prenait la tête, un tambour battait hravement la marche. Ce bruit insolite, loin d'arracher les habitants à leur torpeur, leur inspirait encore une épouvante plus profonde. Aussi, comme il se faisait tard, comme la chaleur et la fatigue appelaient impériensement le sommeil et le repos, et que les circuits par lesquels les guides conduisaient la colonne à sa destination semblaient intermina-bles, le général Dupuy, avisant une maison de belle apparence, en fit enfoncer la porte. Préci-ément, elle se trouvait inhabitée, et même on reconunt, ce qui acheva de lever tout scrupple, on reconnut au luxe des appartements qu'elle appartenait au lieutenant d'un des principaux beys. Nos grenadiers y entrerent done pour s'y reposer et attendre le jour. Tel fut le premier acte de la prise de possession du Caire.

Bonaparte avait, pendant cette mênie nuit, fait passer de la rive droite à la rive gauche du Nil un nombre d'embarcations suffisant pour que le gros de l'armée pôt franchir le fleuve dans le courant de la journee du lendeman.

L'opération du passage s'effectua en effet le 24; et les divisions Bon, Kléber, Menou, Reynier, entrerent successivement au Caire. Bonaparte lui-même, accompagné de l'état-major général, fit dans l'après-midi son entrée solennelle dans la capitale de l'Égypte, et un grand nombre d'habitants, déjà revenus de leur première frayeur, tant la modération des Français ressemblait peu à l'altière et tyrannique conduite des mameluks, se portèrent à la rencontre du cortège. Chacun voulait contempler le vainqueur des beys, le chef de ces étrangers audacieux dont la renommée célé. brait si haut les exploits. Accoutumée à voir ses anciens maltres passer toujours sombres, toujours menacants, toujours rapides, cette foule, composée d'individus de toutes les classes, restait comme ébahie quand elle voyait Bonaparte et les autres generanx s'avancer leutement an mili-n d'elle, et lui sourire avec hienveillance. Mais cc qui surtout la stupéflait, ce qui bouleversait toutes les idées qu'elle s'était faites relativement aux Francias, c'eixit que des hommes pour qui elle avait rèvé des costumes si spleudides, des equipements si coûteux, des physionomies si farouclies, passent se montrer si braves sous des vetements si mesquins, accomplir de si grands exploits avec des armes si simples, et se lattre, avec tant de douceur empreinte

sur le visage, comme des lions. Bonaparte s'alla loger au d'Eifi-Bey, situé sur la place Ezbekyeh, et dont les jardins confinaient à la campagne. Il caserna de même ses troupes dans les habitations des principaux beys. dans celles des principaux mameluks; et tandis qu'elles goûtaient, pendant quelques jours, an sem de l'abondance et des commodités de la vie, un repos dout elles avaient indispensablement besoin avant de se remettre en marche, il s'occupa de prendre à l'égard du Caire les mesures, soit administratives, soit politiques, qui dejà avaient obtenu tant de succès à l'égard d'Alexandrie. Le 25 la proclamation qu'on va lire tut publiée et affichée dans la ville :

## « AU PEUPLE DU CAIRE, BONAPARTE, GÉNÉRAL EN CHEF DE L'ABMÉE PRANÇAISE.

» Pemple du Caire, je nuic content de votre condunie; vous avez ben fini de ne pas prendre part contre mos. Je stis venu pour de truire la race des manelals, protégre le commerce et les naturels du pays. Que tous curs qui ont peur et remapullatest que tous crus qui ont peur et remapullatest que tous crus qui ont el biginés rentrent dans leurs comme à l'ordinaire, comme je veut qu'elle continue à tonjours avoir lieu; ne cruigner remour et farmillates, com mison, vo proprietes, et surtout pour la retigion du prophète, que j'anno.

« Comme il est orçent que la tranquillié ne soit pas troublée, il y aura un dixan de expl personnes qui se réuniront à la grande no-quée; il y en aura torjours deux prés du comisandant de la place, et quatre seront occupées à maintenir la tranquillité publique et à veiller à la police. »

Le 26, le divan du Caire était installé. Il se composait, comme ledivan d'Alexandrie des cheiks les plus vénérés, des habitants les plus notables. Dans tautes les provinces devaient en être établis de pareils; et ces divans particuliers enverraient des députés au divan du Caire, lequel deviendrait de la sorte le grand divan national de l'Égypte.

Dès le 26 aussi les mosquées étaient rouvertes, et les cadis se remettaient à rendre la justice comme à l'ordinaire, les Cophtes à percevoir les impôts, les contribuables à payer. Enfin, dès les premiers jours du mois d'août, le Caire eut complétement repris son aspect habituel.

Bonaparte mobilisa alors de petites colonues, qui se repandirent aux euvirons du Caire pour réprimer les incursions des Arabes. En même temps, il mit ses meilleurs lieutenants à la tête de divisions plus fortes, et chargea les uns de redescendre le Nil pour aller achever l'occupation du Delta, qu'on avait traverse, mais non encore conquis, les autres de remonter le fleuve pour aller preudre possession de l'Égypte Moyenne. Chacun de ces généraux, muni à cet effet des instructions les plus minutienses, devait repéter dans tout le pays ce qui avait été fait à Alexandrie et au Caire, notamment saisir toutes les propriétés des mameluks et substituer partout les Français à leurs droits, se concilier les cheiks à force de respect, gagner les Cophtes en leur faisant espérer une amelioration de leur sort, et viser toujours, en leur laissant la perception des

impôts, à lournir aux besoins de l'armée. Bonaparte ne se llattait pas non plus d'en avoir fini avec Mourad, avec Ibrahim. Desaix fut donc posté avec sa division à l'entrée de la Haute-Egypte, pour y conteuir provisoirement Mourad, puis l'en chasser des que les eaux du Nil baisseraient avec l'automne. Quant à Ibrabim, qui continuait d'avoir son quartier général à Belbeis, c'est-à-dire à huit ou dix lienes senlement du Caire, et qui paraissait méditer quelque retour offensif, Bonaparte se réservait d'aller en personne le contraindre à prononcer sa retraite vers la Syrie. Le 8 août il prit une dizaine de mille hommes, dont il partagea le commandement entre les généraux Leclerc, Murat, Dugua et Reynier, et quitta le Caire.

Lesoir de la première journée l'avantgarde française se trouva, en arrivant au village d'El-Khanka, où l'on devait bivousquer, aux prises avec une nuée d'A- rabes à cheval et de fellahs soulevés par les mameluks d'Ibrahim, dont elle ne se dégagea qu'avec peine. Il fallut tiralller toute la nuit.

Le lendemain, dans la marche d'El. Khunka sur Belbés, le corps d'armie rencontro une partie de la caravane qui se rend annuellement du Caire à la Mecque, tant pour y faire ses dévotions au tombeau du prophète, que pour s'y conservations commerciales. Cette cette de la commerciales. Cette cette de la commerciales. La Mecque au Caire, venait d'étre attaquée par les Arabes, qui l'avoient disperses après, lui avoir pris on certain

nombre de chameaux.

L'émir-hadji , ou prince des pelerins, qui la commandait, avait, en arrivant de la Mccque all port de Suez, port situé, comme chacun sait, à l'extré-mité septentrionale de la mer Rouge, sur les frontières de la Syrie et de l'Égypte; l'emir-hadji avait, disons-nous, envoyé des expres à Mourad et à Ibrahim, pour avertir ces deux beys de son arrivée prochaine et réclamer leur protection contre les Arabes. Ibrahim, qui seul avait reçu la dépêche du prince des pelerins, lui avait repondu que pour ne pas tomber an pouvoir des Français il lui fallait éviter le chemin du Caire et se diriger sur Salahieh. L'intention d'Ibrahim, intention bien manifeste d'après un tel avis, était de s'approprier les marchandises de la caravane; mais l'espérance de ce chef avide devait être complétement déçue. La cavalerie française, apercevant d'un côté les pèlerins et les marchands, qui se désolaient, de l'autre les Arabes, qui s'apprétaient à emme-ner leur butin dans le désert, courut à eux. Marchands et pèlerins se mirent aussitôt sous la protection des Français, tandis que les Arabes abandonnaient presque toute leur proie et prenaient la fuite. Une partie de la caravane avait réussi à s'échapper au moment où les Arabes l'attaquaient, mais, ne soupconnant pas la perfidie d'Ibrahim, était allée le rejoindre vers Belbeis. Bouaparte rassembla tous ceux que sa cavalerie venait de delivrer, leur restitua autant que possible leurs marchandises, et leur donna une escorte pour gagner le Caire, où ils ne manquerent pas de chanter bien haut ses louanges.

Ibrahim n'avait point attendu son adversaire à Belbeis. Bonaparte ne tronva personne dans cetto ville, et continna sa poursuite dans la direction de Salahieli. On rejoigult bientôt cette autre partie de la caravane qui était allée imprudemment se livrer au bey. Il la traînait prisonnière à la queue de sa colonne; mais le seul aspect des troupes françaises mit en fuite les mameluks qui escortaient les marchands et les pèlerins, et ceux-ci, déllvrés à leur tour, purent rejoindre les débris que Bonaparte avait dejà dirigés sur le Caire. Malgré le secours que la caravane venait de recevoir des Français, elle avait épronvé de grandes pertes. Beaucoup de pelerins et de marchands avaient été tues par les Arabes, quelques-uns l'avaient été par les gens d'Ibrahim. Aussi, quoique Bonaparte eut fait rendre à ceux qu'il avait sauves toutes les marchandises qui leur pouvaient appartenir, nos soldats lirent encore un butin tres-considérable sur les Arabes et sur les mamelnks. De même qu'après la bataille des Pyramides, ils se trouverent possesseurs d'une foule d'objets précieux, d'une foule de riehes étoffes, notamment de schalls de cachemire; mais, faute d'en connaître toute la valeur, ils n'entirerent qu'un maigre profit.

L'armée bivouaqua le 10 au village de Corain. Le 11, Bonaparte prit avec lui toute la cavalerie, laquelle pouvait monter à trois cents chevaux, et devançant l'infanterie, qui pourtant marchait au pas accéléré, il arriva de bonne heure, après avoir galopé l'espace de quatre lieues, sur la tisière d'un bois de palmiers où il crut reconnaltre que l'ennemi avait campé la nuit précédente. C'était non loin du village de Salahieh. On apprit des habitants de ce village qu'en effet Ibrahim venait de lever son camp; on se précipita sur ses traces, et bientôt on l'aperçut qui trainait a sa suite ses femmes et ses trésors, en un mot un bagage considérable, et s'enfonçait dans le desert. Pendant plusieurs heures, Bonaparte, eroyant ses divisions d'infanterie plus éloignées qu'elles ne l'étaient réellement, se contenta de suivre Ibrahim. Qua-tre ou cinq cents mameluks formaient l'arrière-garde du hey, et semblaient manœuvrerpour protéger l'immense convol dont la tête se perdait à l'horizon. Soudain Bonaparte vit apparaître derrière lui quatre compagnies de grenadiers de la division Reynier, qui avaient marché avec la plus grande vitesse, et qui amenaient avec elles une pièce de canon. Dès lors il n'y tint plus; il ordonna à une moitié de sa cavalerie (c'étaient des hussards du 7° régiment et des chasseurs du 22°) de charger les mameluks. Ceux-ci évitèrent d'abord la charge, ce qui permit aux cavaliers français de leur enlever deux pièces d'artillerie et une cinquantaine de chameaux; mais, faisant ensuite volte-face, ils chargèrent à leur tour avec la plus grande impétuosité. Nos hussards et nos chasseurs soutiprent bravement cette attaque, et la repoussèrent; mais les mameluks, s'éparpillant autour de nos deux escadrons, cherchèrent à les envelopper. Alors s'engagea une lutte terrible, où nos cavaliers firent des prodiges de valeur. Sur ces entrefaites, le general Leclerc arriva avec deux escadrons de dragons, auxquels il commanda avec un admirable sang-froid de faire d'abord feu sur les mameluks, et d'entamer ensuite la charge. Ce mouvement réussit. Comme les hussards et les chasseurs continuaient, quoique entourés, à combattre avec la plus grande résolution, une partie des mameluks se trouva, our ainsi dire, prise entre deux feux. Les Français, quoique fort inférieurs en nombré, les attaquèrent corps à corps. Les guides de l'escorte de Bonaparte, Bonaparte lui-même, tous ses aides de camp et tous les généraux de l'étatmajor, mirent l'épée à la main. Enfin, après une mélée sanglante, qui dura plu-sieurs minutes, les mameluks lacherent pied, et rejoignirent la colonne princi-

fere sa marche dans le desert.

Tous les Français acteurs dans ce
combat eussent mérite que l'histoire
crengistrit leurs mons; mais Ronscerrengistrit leurs mons; mais Ronsleurs de l'autorité de

pale, qui pendant ce temps avait accé-

tomba vivant au pouvoir des Frânçais, aucun Français ne tomba vivant au pouvoir des mameluks, tandis qu'il resta sur le terrain une cinquantaine d'hommes et de chevaux des deux partis.

Ibrahim, continuant à s'enfoncer dans le désert, ne tarda point à franchir la frontière de l'Asie. Sous ce rapport. le but que Bonaparte se proposait fut donc atteint : mais Ibrahim , nons l'avons dit plusieurs fois, emmenait avec lui le pacha d'Egypte, le représentant du grandseigneur, et ce n'était pas le compte de Bonaparte, qui s'était annoncé comme l'ami des Turcs, comme ne venant point attaquer les droits de la Porte, et ne faisant la guerre qu'aux mameluks usurpateurs. En consequence, le lendemain du combat de Salahleh, un Arabe fut chargé de porter à Ibrahim la lettre suivante, que l'interpréte Venture avait écrite sous la dictée de Bonavarte, et dont l'objet capital se dissimulait, comme souvent il arrive, sous la forme d'un detail insignifiant :

« La supériorité des forces que je commande ne peut plus être contestée; vous voilà bors de l'Égypte, et obligé de passer le desert. - Vous pouvez trouver dans ma générosité la fortune et le bonbeur que le sort vient de

vous ôter. Faites-moi connaître tout de suite votre intention.

Le pacha du grand-seigneur est avec vous;
 euvoyez-le-moi, porteur de votre réponse :
 je l'accepte voloniters comme médiateur.

Que cette lettre ait été remise, on en doute; du moins elle demeura sans effet.

Du côté de la Syrie, Salahieh est le oint le plus extrême de l'Egypte où l'eau soit potable. Bonaparte resolut de former dans ce village d'importants magasins de vivres, et d'y laisser d'abord Reynier avec la division qu'il commandait, pour surveiller la construction d'une forteresse qui pût mettre ces magasins à l'abri d'une attaque de vive force. Reynier fut charge, en outre, d'organiser a la française la province de Charquieh, et nommé gouverneur de cette province. Dugua fut envoyé en la même qualite dans celle de Mansourah, et Bonaparte avec le reste de l'armée reprit le 14 la route du Caire...

Arrêtons-nous ici un moment; jetons

un regard en arrière, et demandensnous si jamais expédition commença sous de plus brillants auspires. Quodi un mois et dem i éest à pelne que depuis le jour où Benaparte abordai depuis le jour où Benaparte abordai d'unagiere une combanion statigique, suffi de gagner une hazille, pour se trouvre deji ambite de la capitale de l'Engree, pour avoir dejà divie les fonices des maneulust Ben plus, l'avoir de vide le pays, et Mourad est condamné à vide le pays, et Mourad est condamné à sur la défensive sat résults à se teni-

Hélas! helas! la fortune a infligé à Bonaparte, parmi tant de suecès, le plus épouvontable des revers. Ce revers, Bonaparte l'ignore encore; mals voici que la fatale nouvelle va fondre sur lui

comine la foudre.

Nous l'avons laissé reprenant la route de Sa'abile au Caire... A quelques lieues de Salabileh, il rencontra un aide de camp de Kleber, porteur d'une lettre où ce général lui annonçait, à la date du 3 nott, que l'escadre qui avait transporte en Equypte l'armée expéditionnaire vensit d'étre détruite par les Auglais dans la rade d'Alboukir.

#### CHAPITRE V.

SORMAIRE : PATAILLE NAVALE D'ABOURIE. -DESTRUCTION PRESQUE COMPLETE DE L'ESCA-DRE PRANÇAISE. - SANG-PROID DE BONA-PARTE A LA NOUVELLE DE CE DÉSASTRE. -DIVERS MOVENS QU'IL EMPLOIE POUR DIS-TRAIRE SES TROUPES ET GAGNER LES COEURS DES INDIGÈNES. - POMPEUSE CÉLÉBRATION DE LA PÊTE DU NIL ET DE LA PÊTE DU PROPHÈTE. - CRÉATION DE L'INSTITUT D'ÉGYPTE. -APERCE DES TRAVAUX DE CETTE COMPAGNIE. - NOMINATION DE L'ÉMIR HADEL - ANNIVER-SAIRE DE LA FONDATION DE LA RÉPUBLIQUE. - RECRUTEMENT DE L'ARMÉE. - SUITE DES OPÉRATIONS MILITAIRES : EXPÉDITION DE DE-SAIX DANS LE FAIOUN; BATAILLE DE SÉDIMAN; DÉFAITE ET FUITE DE MOURAD. - NOMBREU-FEN INSURRECTIONS DANS LE DELTA.

Plusieurs conquérants, après avoir abordé aux rivages du pays qu'ils venaient envahir, ont brûlé leurs vaisseaux. Ils les ont brûks alls d'ôter à leurs soldats l'esport et la possibilité du retour vers le sol natal, afin de leur imposer ainsi l'obligation de vainere et de se conquérir une patrie nouvelle...

Loin de songer à suivre un tel exemple, loin de croire qu'il lui fallût recourir à de tels moyens pour entretenir l'ardeur de ses in répides compagnons d'armes, Bonaparte, à peine débarqué en Egypte . s'etait , au contraire , nous l'avons déjà dit, occupé sur-le-champ de pourvoir au salut de la flotte qui venait de l'y conduire. Et si Bonaparte tenait à conserver sa flotte, ce n'était pas seulement pour se rembarquer en cas de revers; c'était encore, c'était bien plutôt, car il doutait peu du succes, pour que sa flotte concourût, l'Égypte une fois conquise, à l'accomplissement des desseins ultérieurs qu'il avait concus, vastes desseins auxquels la conquête même de l'E-

gypte ne devait que servir de prélude. Le port d'Alexandrie, un des plus spacieux du globe, semblait offrir un abri naturel à la flotte française. En effet, les quatre cents bâtiments de transport qui faisaient partie de la flotte, et plusieurs des bâtiments de l'escadre de guerre, tels que les frégates et les vaisseaux de soixante-quatre canons, y entrerent des le premier jour. Mais quand il fallut v introduire des vaisseaux de soixante-quatorze, à plus forte raison des vaisseaux de quatre-vingts, et même un vaisseau de eent vingt comme était l'Orient, les pilotes tures, à l'extrême surprise des marins français, déclarerent, on doit se le rappeler, que le peu de profondeur des passes rendait la ekose impossible. Bonaparte chargea aussitôt une commission de verifler le fait; mais quand il quitta Alexandrie, le 7 juillet, pour marcher sur le Caire, cette verification n'était pas terminée. Il ne put, avant de partir, que recommander à Bruevs de faire an plus vite décider la question, de rester provisoirement a la voile le long des côtes d'Égypte, et, s'il était reconnu que les pilotes indigenes se trompaient, d'entrer sur-le-champ dans le port. Pour le cas contraire. Brueys avait ordre de conduire l'escadre à Corfou. Chemin faisant, il eût touché la côte d'Albanie, d'où il aurait tiré des vivres. Corfou, d'ailleurs, avait une bonne garnison française et des magasins de biscuit et de viande pour six mois-L'amiral aurait attendu la les instructions que le citoyen Talleyrand, qui avait

dù partir pour la Turquie en qualité

d'ambassadeur extraordinaire, lui aurait expédiées de Constantinojde, Enfin, il etait autorisé, ai ces instruccions se faisaient attendre trop longtemps, à regadient se constantinos de la constantinos de

mer lui paraltrait suffisamment libre.... La reconnaissance des diverses passes du port d'Alexandrie était un travail si long, si delicat, que la commission qui en était chargée ne le termina que vers le 15 juillet : encore n'en arriva-t-elle qu'a formuler un avis des moins concluants. Elle signal it plusieurs passes où la profondeur de l'eau atteignait à vingt-trois ou vingt-quatre pieds; et pour augmenter assez sensiblement cette profondeur, il suffirait, ajoutait-elle, de briser quelques roches d'une nature trèsfriable qui se trouvaient dans le milieu ou sur les côtés. Or, a la rigueur, et saus même entreprendre cette operation, les vaisseaux de soixante-quatorze, qui ne tirent au plus que vingt-trois pieds d'eau, pouvaient, par un vent doux et par une mer calme, franchir les passes indiquées ; mais, pour prévenir toute chance d'accident, la commission proposait de les alleger d'un pied ou deux, et d'adopter à l'egard des autres vaisseaux une mesure analogue. Ceux de quatre-vingts. qui tirent vingt-quatre pieds et deini. s'allégeraient de deux à trois pieds, et celui de cent vingt, qui en tirait vingt-sept, de quatre à einq. Rien ne serait si facile que d'obtenir ces allégements, dissit la commission; il ne faudraitque jeter l'eau à la mer ou diminuer l'artillerie. L'expédient obtint l'approbation de la plupart des officiers de Brueys; mais l'amiral luimême le rejeta. L'amiral à toutes leurs instances répondit, non saus raison, que si les treize bâtiments qu'il s'agissait d'introduire dans le port d'Alexandrie étaient tous des vaisseaux de soixantequatorze, il n'hésiterait point à recourir au moyen proposé; mais que comme dans le nombre se trouvaient trois vaisseaux de quatre-vingts, et surtout un vaisseau de cent vingt, il courait risque, une fois entré dans le port, de n'en pou-

voir plus sortir, et des ly voir bloqué par une escadre de buit ou neuf vaisseaux anglais. En effet, il lui rôt été impossible d'installer les quatre vaisseaux les miers à ce que ces quatre vaisseaux fussent, d'un part, réchtis un tirant d'eau sent, d'un part, réchtis un tirant d'eau part, et l'autre, asser récontablément armés pour soutenir le combat s'il fallait marcher au devant de l'eunemi.

Au surplus, Brueys, avant de prendre un parti définitif, voulut en référer à Bonaparte lui-même. Du 15 au 20 juillet, il adressa trois messages au general en chef, qui, on le sait, marchait alors sur le Caire. Deux fois, de son côté, pendant cette marche, Bouaparte, que le sort de la flotte préoccupait toujours, expedia des depêches à l'amiral pour lui renouveler l'ordre d'entrer à Alexandrie, ou, si la chose lui paraissait impraticable, d'appareiller sans délai, soit pour Corfou, soit pour Toulon, Mais 'armée que Bonaparte conduisait à la rencontre des mameluks cut à peine mis le pied dans le désert, qu'aussitôt toutes communications furent interrompues derrière elle par de nombreuses bandes d'Arabes qui dévalisaient et assassinaient à l'envi tous les malheureux Français que le hasard jetait isolés entre leurs mains. Ainsi perirent et les deux courriers de Bonaparte et les deux premiers expres de Bruevs. Toutefois, l'issue de la bataille des Pyramides jeta l'épouvante parmi les Arabes, et les refoula momentanément dans le désert. Les routes redevinrent libres, et peu de jours après les communications étaient rétabli s'entre le littoral et l'armée. La troisième estafette de l'amirat passa donc, et parvint eu général en chef le 25, surlendemain de son entrée au Caire, Grande et doulourcuse fut la surprise de Bonaparte, d'apprendre que Brueys, au mepris des instructions formelles qu'il avait reques, n'avait pas encore mis l'escadre en súrete. Quoi! l'escadre n'était ni dans le port d'Alexandrie, ni dans le port de Corfou, ni même en chemin pour Toulon. Quoi l'elle ne se tenait pas seulement sous voiles, mais, depuis pres d'un mois, restait mouillée dans la rade d'Aboukir, rade ouverte aux vents et à l'eunenii. Le jour même, Bonaparte expédia le ebef d'escadron Julien, un de ses aides de camp, vers l'amiral, pour lui temoigner tout son mecontentement. lui prescrire d'appareiller sans plus de retard vers quelque port ami de la republique, et lui rappeler d'ailleurs que toutes les ordonnances de la marine défendeut de recevoir le combat dans une rade foraige. Julien avait ordre de ne revenir que lorsqu'il aurait vu l'escadre prendre le large. Il partit du Caire le 26, avec une escorte d'infanterie, et, soit pour accélerer son voyage, soit pour échapper aux perils de la route de terre, s'embarqua sur le Nil , qu'il comptait redescendre jusqu'à Rosette; mais, malgre sa prindence, malgre son zèle, il n'atteignit point sa destination. Parvenue près de Téramée, la djerme qu'il montait fut surprise par une troupe d'Arabes; et ce jeune officier du plus bel avenir tomba sous leurs coups, après avoir courageusement defendu ses dépêches, dont il commissuit toute l'importance. Quand même cette mort tragique n'eût pas interrompu son voyage, le brave Julien serait arrivé trop tard pour conjurer la perte de notre escadre. Quelque diligence qu'il eut faite, il n'aurait au plus tôt rejoint Brueys que le 3 ou le 4 août, et la fatale bataille d'Aboukir se livra du Jer

Pourquoi Brueys negligea-t-il ainsi de tous points les instructions que lui svait données Bonaparte? Pourquui, des qu'il eût jugé que son escadre ne pouvait entrer dans fe port d'Alexandrie, ne s'empressa-t-il pas d'appareiller pour Corfou, pour Toulon? On allegue, pour excuser Brueys, que l'amiral était fort attaché au général Bonaparte, et qu'il ne voulut pas s'eloigner des côtes d'Egypte sans savoir si Bonaparte avait lutté victoriensement contre les mameluks, si l'armee française etait maîtresse du Caire, anflu si l'expedition prenait une tournare tout à fait favorable. Or, avant même que Bonaparte n'eût atteint Ramanieh, les communications, nous l'avons deja dit, étalent interrompues, et, comme c'est l'ordinaire en pareille circonstance, il courait des bruits fâcheux sur les derrières de l'armée. Cependant, on ne sanrait le nier, Brueys connut le 29 juillet le gain de la bataille des Pyramides et l'entrée triomphante

des Français dans la capitale de l'Égypte Pourquoi dès lors n'appareilla-t-il point? On allegue qu'apres avoir attendu près d'un mois il voulut attendre encore quelques jours et recevoir directement des nouvelles du général en chef. De pareilles excuses, en présence des ordres positifs que Brueys avait reçus, sont pitovables. Il ne devait, dans aucun eas, garder une position qui compromettait la sureté de son escadre. Obligé d'aller au mouillage dans la raded' Aboukir pour debarquer le materiel de l'armée de terre. il ne devait y sejourner que le temps strictement necessaire a cette opération. quarante ou quarante huit heures; il devait, l'opération finie, se hâter d'en sortir, puis, s'il fut réellement retenu par les motifs qu'on allegue en sa faveur, croiser entre les côtes d'Egypte et de Caramanie. Brueys edt ainsi concilie la sollicitude que lui causaient les faux bruits qui courgient sur l'armée de terre. et les exigences de son devoir, qui était avant tout de veiller au salut de l'escadre. D'une part, il eût toniours été à même de faire recueillir, soit à Damiette. soit sur tout autre point du littoral, des nouvelles de l'armée; il eût, d'autre part ( ce qui est une des règles fondamentales de la stratégle nautique), rencontré l'enuemi à la voile au lieu de le recevoir à l'ancre. Malbeureusement Brueys ne tint compte d'aucune de ces considéra-

Autremalheur: Brueys, qui était pourtant un habile marin, crut, à peine entré dans is rade d'Aboukir, reconnaître que eette rade offrait une excellente position défensive, et il s'y embossa. Un des premiers résultats d'une telle determination fut que l'escadre épuisa ses vivres en pure perte, et que même elle en aurait bieutôt insuqué totalement si de petits pavires égyptiens ne lui eussent apporté du riz de Rosette. Nos vaisseaux une fois embosses, eprouverent aussi la difficulté la plus graude à se procurer de l'eau fraiche. L'eau qu'on obtenait en creusant dea puits à terre était saumâtre. De plus, les hommes employés à l'aiguade étaient sans cesse attaques par les Arabes, et il fellait tuujours envoyer de forts détachements pour les proteger. Neaumoins, ce n'eussent eté la que de legers inconvenieuts, si le mouillage que Brueys avait choisi eût en effet, par la configuration du littoral ou par la nature du foud, présenté au point de vue militaire tous les avantages que l'amiral croya ty avoir reconnus. Mais qu'on

on inge

La rade d'Aboukir forme un demicercle presque régulier qui commence à neuf lieues d'Alexandrie pour se prolonger jusque vers la bouche la plus occidentale du Nil. La plage en est partout si basse, qu'elle n'offre assez de fond pour les vaisseaux de ligne qu'à environ une lieue de la terre, et l'extrême largeur de son ouverture fait qu'elle ne présente guère d'abri. Elle u'est un peu abritée que du côté du nord-ouest, celui uù les vents soufflent le plus fréquemment, elle ne l'est que par un flot situé à une demi-lieue de la pointe la plus voisine d'Alexandrie, et lié à cette pointe par une chaîne de roches et de bancs de sable, entre lesquels il n'y a de passage que pour des djermes. L'ilot en question, appelé llot d'Aboukir, à cause de la proximité du port et du village de ce nom, est d'ailleurs entouré d'un écueil qui s'avance à près de seize cents metres vers la haute mer.

Pour voir la une position militaire, pour croire que mouillée dans ces parages l'escadre ne courait aucun danger . il fallait, nous ne dirons pas la témérité habituelle de Brueys, mais la sécurité excessive à laquelle cet amiral n'avait que trop de penchant. Il fallait comme lui, le jour de l'arrivée de la flotte en Egypte, alurs que le voisinage de Nelson n'était pas douteux, n'avoir pas craint d'attendre son adversaire avec ses vaisseaux mouillés en pleine côte et à trois lieues au large. Et non-seulement Brueys ne soupconnait point la defectuosité de son mouillage actuel dans la rade d'Aboukir; mais encore il s'était persuadé que l'ennemi n'oserait tenter de venir le combattre dans une baie qui, peu familière aux navigateurs provençaux eux-mêmes, devait par consequent être tout à fait inconnue aux marins anglais. Puis, il regardait ses forces comme bien supérieures à eelles de l'ennemi, et sous ce rapport il ne se trompait pas : l'escadre de Nelson était une des plus mauvaises que l'Angleterre eut équipées depuis longtemps. Par tous ces motifs. Bruevs pen-

sait ne devoir pas être attaqué, ou, s'il devat l'être, se berçait de l'espérance d'une facile victoire. Aussi, en cas d'attaque, il ne laissa point que de faire certains préparatifs de d'éfeuse, il ne laissa point que de rectifier à différentes reprises sa ligne d'embossage.

Avant d'expliquer les dispositions définitives auxquelles Brueys s'arrêta, disons comment était composée l'escadre

qu'il avait sous ses ordres.

Pour ne parler ni de trois bombardes, ni de plusieurs bricks et bateaux canoniers qui au commencement de la bataille se réfugierent sous le fort d'Aboukir, l'escadre de Brueys comptait seize bâtiments de haut bord, dont treize vaisseaux de ligne et trois frégates. Parmi les treize vaisseaux il y en avait un de cent vingt canons . l'Orient : il y en avait trois de quatre-vingts, le Franklin, le Tonnant et le Guillaume-Tell; les neuf autres, à savoir : le Guerrier, le Conquérant, le Spartiate, l'A-quilon, le Peuple-Souverain, l'Heu-reux, le Mercure, le Généreux et le Timoléon, étaient des vaisseaux de soixante-quatorze. Des trois frégates il y en avait deux de quarante, la Diane et la Justice, et une de trente-six, la Sérieuse. L'amiral Bruevs, commandant en chef, montait l'Orient. Après avoir donné le Tonnant et le Franklin pour matelots à l'Orient, ainsi qu'on nomme les vaisseaux spécialement charges de la defense du pavillon-amiral, il forma son ceutre, ou corps de bataille, de ces trois mêmes vaisseaux. Il forma son aile droite de l'Heureux, du Mercure, du Guillaume-Tell, du Généreux et du Timoléon. Il forma son aile gauche du Peuple-Souverain, de l'Aquilon, du Spartiate, de la Sérieuse, du Conquerant et du Guerrier, Enfin, il forma de la Diane et de la Justice une espèce de division volante, dont il se proposait de flanquer une des extrémités de sa ligue. Puis, se réservant de commander luimême son ceutre et son aile gauche, il confia le commandement de son aile droite au contre-amiral Villeneuve, qui montait le Guillaume-Tell, et celui de la division légère au contre-amiral Décrès, qui montait la Diane.

Ce ue fut point (est-il nécessuire de le dire?), ce ne fut point au hasard que Brueys affecta tel ou tel de ses vaisseaux à telle ou telle des différentes parties des on ordre de bataille. Au contraire, il a étudia le sy distribuer tous selon que le fort ou le faible de sa ligne d'embosage kiu jarrul le permettre ou l'exiger. Par malbeur, il se méprit sur la forre et sur la faiblesse de sa position, ou plutôt il a en exagera les avantagese les déavantales, double creur qui

causa sa perte. Après d'assez longues hésitations, Bruevs finit par établir son mouillage dans la direction du nord-ouest et du sud-est ; il s'y détermina, parce que c'était celle des vents qui regnent dans ces parages pendant presque tout l'été. et qu'ainsi ses vaisseaux devaient naturellement présenter le travers au large. En même temps, il fit occuper l'ilot d'Aboukir, et résolut d'y appuyer la gauche de son escadre. Jusque-la c'était bien ; mais ici commencent les fautes. Il n'arma l'llot que faiblement; il en éloigna de deux mille quatre cents metres son premier vaisseau de gauche, ne mouilla le second qu'à sept ou huit cents mêtres du premier, ne placa le troisième qu'à sept ou huit cents mêtres du second, et ainsi des treize autres; puis, à droite et à gauche du vaisseau-amiral, qui occupait le centre de la ligne d'embossage, cette ligne dont la longueur totale était d'environ trois lleues, se repliait legerement vers la côte, et figurait un angle trèsobtus tourné vers la pleine mer

Combien ces dispositions de Brueys n'étaient-elles pas vicieuses! D'abord, règle générale, rien n'est plus difficile que d'embosser uue escadre de manière à ce qu'elle ne puisse être tournée par des vaisseaux ennemis à l'une de ses extremités, celle du vent. Toujours elle courra risque de l'être, à moins qu'un obstacle naturel ne s'oppose à ce que les vaisseaux ennemis atteignent cette extremite-là. Autrement, ils peuvent passer sur le câble du vaisseau de tête, et alors toutes les mesures prises pour les arrêter échouent contre un adversaire audacieux. Dans le cas particulier qui nous occupe. Brueys avait sons la main l'obstacle naturel qu'il lui fallait pour empêcher sa ligne d'être prise à revers. C'était l'Ilot d'Aboukir; mais Brueys n'en sut pas tirer parti. Il se contenta d'y établir une batterie de deux canons de douze et deux mortiers, comme s'il eut simplement voulu ôter à l'ennemi la tentation d'y descendre. Si Brueys eût mieux apprécié sa position, il aurait établi sur l'Ilot quinze ou vingt pièces de trente-six et dix ou douze mortiers : il aurait diminué de moitié la distance énorme qu'il laissa entre l'île et son premier vaisseau; il le pouvait inpunement, uisque tous les plans de la baie d'Aboukir indiquent encore vingt-eing a trente pieds d'eau à six cents mêtres de l'île; il aurait, en outre, rappelé deux vaisseaux de soixante-quatre qu'il avait dans le port d'Alexandrie, et qui enssent fait deux excellentes batteries flottantes. car ces deux vaisseaux tirant moins d'eau que les autres enssent pu s'approcher davantage de l'île. Que Bruevs eut pris ces differentes mesures, et la gauche de sa ligne d'embossage était solidement armée; mais il negligea de les prendre, et néanmoins il regarda sa gauche comme inattaquable. Son illusion à cet égard était si complète, qu'il plaça à l'extrémité de son aile gauche ses deux plus mauvais vaisseaux, le Guerrier et le Conquérant. Le Conquérant surtout était le vaisseau le plus âge de toute l'eseadre, et no portait que du dix-huit à sa batterie basse . Au contraire, Brueys garda toutes ses craintes pour l'extrémité de son aîlc droite. De ce côté, croyait-il, les ennemis pouvaient passer entre le rivage et notre ligne d'enibossage? Et pourtant une circonstance capitale aurait pu, aurait du le rassurer : c'est que cette partie de notre ligne était presque au midi, et que, comme le vent venait presque du nord, les Anglais, pour attaquer notre droite, auraient le vent contre eux. Sans doute ils ne s'exposeraient point à combattre avec nn pareil désavantage. N'importe! Bruevs forma son centre de ses vaisseaux les plus forts, c'est-à-dire de l'Orient . du Tonnant et du Franklin : puis il plaça *le Généreux* , un des meileurs et des mieux commandes de l'escadre, vers l'extremité de sa droite, et crut devoir le faire soutenir par le Gulllaume-Tell, son troisième vaisseau de quatre-vingts.

Ce ne sont point les seuls reproches qu'ait mérités Brueys, Ainsi, la distance de sept à huit cents mètres qu'il laissa

entre chacun de ses vaisseaux, exposait sa ligne à être compée partout, puisque cette distance livrait passage à sept ou huit vai-seaux de front. Ensuite, on ne sait pourquoi il porta son centre en avant, de manière que l'escadre formait une ligne convexe en sens inverse de la côte. D'autre part, il aurait dû, pendant qu'il s'embossait, tirer d'Alexandrie trois ou quatre mille matelots des bâtiments du convoi, et les distribuer sur ses vaisseaux pour en renforcer les équipages. Il songea bien à cette ressource; mais ce ne fut qu'au dernier moment et lorsque deja la bataille était engagée, de sorte que la mesure ne fit qu'accroître le désordre. Enfin, et ce fut son tort le plus grave, Brucys, qui avait à sa disposition, dans le port d'Alexandrie, plus de trente bâtiments legers dont il aurait pu couvrir la mer pendant qu'il restait lui même immobile dans la baie d'Aboukir, les laissa tous à l'ancre. Les principes de la stratégie voulaient qu'il gardat, quels que fussent ses projets ultericurs, son escadre entière à la voile. Au moins y devaitil garder une division légere de deux ou trois vaisseaux de guerre, de huit ou dix frégates, bricks ou avisos, pour éloigner tonjours les Anglais, les empêcher du moins d'observer sa ligne, et être instruit d'avance de leur approche. Mais non, il n'avait pas un vaisseau, pas une fregate, pas un brick à la voile, quand Nelson arriva. Tout, dans les dispositions prises par l'amiral français, confirmece que nous avons dejà dit, qu'il se regardait comme certain de ne pas être attaqué. La vue des vaisseaux ennemis se dirigeant vers la baie ne le tira même pas d'erreur; il demeura persuadé que Nelson, après avoir reconnu combien la position de l'escadre française était formidable, virerait de bord, et se contenterait de croiser au large pour la tenir bloquée. La fatalité entraînait Brucys...

bloquee. La fatante entrannan Bruy's... Au contraire, une bonne étoie semblait s'être levée pour Nelson, et le conduire depuis guelques jours. Nelson, qui avait inutilement poursuivi son adversaire pendaut plus de deux mois, allait enfin l'atteindre, et, qui mieux est, lesurprendre au milieu des circonstances les plus défavorables.

Après s'être presenté le 28 juin de-

vant Alexandrie, et n'y avoir, à sor extrême étonnement, obtenu aucuns nouvelle de l'expédition française, qui en effet n'arriva que deux jours plus tard en vue de ce port, Nelson avait quitté les côtes d'Égypte pour se porter sur les divers points où il espérait recueillir quelque information. Il avait d'abord visité les côtes de Caramanie, puis celles de Morée; enfin, après avoir parcouru presque tout l'Archipel sans ri n apprendre, il était revenu le 18 juillet, manquant d'eau et de vivres, sur les côtes de Sicile. La cour de Naples, alors en paix avec la république française, avait d'abord résolu, pour ne poiut se compromettre, de ne donner aucun secours a l'escadre anglaise L'amiral anglais, ainsi obligé de pousser jusqu'à Gibraltar pour se ravitailler, eut loissé les François absolument maîtres dans la Méditerranée, et la France aurait pu retirer tout le fruit qu'on devait attendre des hardies conceptions de Bonaparte. Mais les intrigues de cette fameuse lady Hamilton, dont le débonnaire mari representait alors l'Angleterre près de la cour de Naples, dont les charmes avaient depuis quelques mois allumé dans le cœur de Nelson un amour payé dejà de réciprocité, et qui, ancienne servante de taverne, était devenue, par ses grâces séduisantes, par son caractère insinuant et adroit, l'intime amie de la reine Caroline, triomphérent des scrupules de la cour. Des ordres secrets furent expédiés en Sicile pour qu'on fournît à Nelson tout ce dout ses vaisseaux suraient besoin. Sans les secours qu'il trouva dans les ports siciliens, Ne son etait perdu. Quand on avait appris en Angleterre qu'il était revenu sur ses pas sans avoir trouvé la flotte française, on y avait demandé à grands cris son remplacement et même sa mise en accusation. Combien fut-il donc heureux de pouvoir, avant que l'amirauté anglaise ne donnât peut être satisfaction aux clameurs publiques, recommencer une mission qu'il n'avait d'abord remplie qu'avec si peu de succès!

Le 25 juillet, après toute une semaine passée dans le port de Syracuse à faire des vivres et de l'eau, Neison remit à la voile. Il n'avait pas encore réussi à obtenir des renseignements positifs sur le point où s'était dirigée la flotte française; mais ce dont il avait la certitude, c'est qu'elle n'avait pas redescendu la Méditerranée. Le 28, son escadre se présentait devant le golfe de Coron; l y communiqua avec la terre, et apprit enfin que les Français, plus d'un mois auparavant, avalent éte vus, des côtes de Candie, falsant ronte an sudest; il en conclut de nouveau que l'Égypte était le but de leur expédition, et se hâta de retourner vers la côte egyptienne. Il arriva le 1er août, dans la matinée, en vue d'Alexandrie, et bientôt le déharquement des Français dans ce port. bientôt la présence de leur escaure dans les parages volsins, lui furent connus. Dès lors ils ne songea plus qu'a la joindre, à la combattre, et détacha deux vaisseaux pour la chercher et pour reconnaître sa position. En quelques heures, ces vaisseaux l'eurent trouvée. Ils pénétrèrent sons être luquiétés dans la rade d'Aboukir, et purent (inévitable conséquence de l'incurie de Brueys) observer tout a leur aise notre ligne d'embossage. Leur reconnaissauce achevée, les deux vaisseaux anglals revinrent vers Nelson, qul, une fois instruit des détails de notre moullinge, s'empressa de manœuvrer vers Aboukir. Il y arriva vers les quatre heures du soir.

et résolut d'attiquer sur-le-champ. Lorsque l'escadre anglalse fut signalée, notre amiral dinait. Le branle-bas n'etart fait sur sueun de nos vaisseaux, et niême chacun d'eux, outre les marins qui travaillaient à creuser des puits, avait a terre vingt-cinq hommes de troupes pour les protéger contre les Arabes. La preinière mesure à prendre était de rappe-ler à bord tous les canots et toutes les chaloupes, avec les travailleurs et leur escorte; Bruevs n'v mangua point. De plus, il envoya des officiers à Alexandrie pour réunir et ramener une partie des matelots qui se trouvalent sur les bâtiments du convoi; mais ll n'eut pas le temps de recevoir ce renfort. Les hommes qui apportensient aux équipages de l'escadre, et qui étalent occupes à faire de l'eau, n'eurent pas même le temps de revenir. Du moins n'en revint-Il qu'un petit nombre.

A quatre heures et demie, comme l'escadre anglaise, favorisée par le vent. approchait avec assez de rapidité, Brueys, sans pourtant s'être encore décide tout à fait à croire que Nelson venait l'attaquer, fit le signal du branle-bas; mais ce signal ne fut plus ou moins bien exécuté à bord des différents valsseaux que suivant l'opinion qu'on y avait de la probabilité de l'attaque. Sur le Guerrier et sur le Conquérant on ne dégagea qu'une seule batterie. On encombra celle du côté de terre de tout ce dont l'autre avait été débarrassée, en sorte que plus tard, quand ces vaisseaux furent tournes, cette hatterie ne put faire feu. Sur l'Orient même, que montait l'amiral, des cabanes qu'on avait établies sur les dunettes pour loger des officiers de terre pendant la traversée, ne furent pas détruites; on les laisas remplies de matel is, remplies de sceaux de peinture et de goudron.

En même temps que Brueys faisait le signal de branle-bas, il ordonnatt aux bricks l' Alerte et le Railleur d'appareiller, et de feindre d'aller, soit reconuaitre l'ennemi, soit accomplir quelque mission secrete. L'ordre avait pour but de tromper l'ennemi sur la profondeur de l'eau dans certains endroits dangereux, et de l'attirer sur ces dangers. Un seul des deux bricks put mettre cet ordre à exécution. L'Alerte s'approcha jusqu'à portée de canon des vaisseaux anglais : puis, comme a'il ne les eût qu'alors reconnus pour ennemis, comme s'il voulait s'efforcer de promptement se dérober à eux, il se couvrit de volles, et se retira vers la rade en passant sur les hauts-fonds qui se trouveut au large de l'îlot. Nelson soupçonna peut-être la ruse; en tout cas, il ne tomba point dans le piège, et manœuvra comme s'il eût eu de bons pilotes. Au reste, il ne tarda guere à en avoir. Vers cinq heures, une djerme, montee, à ce qu'on assure, par des Fran-çais anciens chevaliers de Malte que l'expédition avait recueillis après la conquête de cette fle, et par des pilotes du pays, se dirigea vers le vaisseau amiral anglais, et, malgré tous les boulets que

l'Alerte euvoya, parvint à le rejoindre. On croît qu'en ce mouent Brueya, qui commençait enfin à ne se plus dissimuler que son adversaire pouvait bien avoir l'intention d'en venir aux mains dès le soir, eut quelque veilleite d'appareiller, afin de reservoir plutôt le combat à la voile. Cependant, it calula que Nétson ne serait à la portée du canon que verse six heures; il ne comptait d'ailleurs que douze vaisseaux dans l'escadre anglaice, et encore douze vaisseaux de soixante-quatorze; tous ees motifs le ramenerent à douter que les Anglais attaquassent le jour même.

Nelson ne se présentait, en effet, qu'avec douze vaisseaux; mais il en avait laisse devaut Alexandrie un treizieme, de soixante-quatorze et un autre de eigquante, qui le rejoignirent peu après le commencement de l'action. A six heures, les douze vaisseaux anglais, qui jusque-la s'étaient avancés péle-mêle, se formerent en ordre de bataille avec une promptitude et une précision admirables. Ranges sur deux colonnes, ils se dirigerent contre la gauehe de notre ligne. La première des deux colonnes anglaises avait pour chef de file le Culloden, que suivaient le Goliath, le Zélé, l'Orion, le Thésée et l'Audacieux : la seconde avait pour clief de file le l'anguard, vaisseauamiral, derrière lequel venaient le Minotaure, le Défence, le Swistsure, le Bellérophon et le Majestueux. Les deux vaisseaux restés en arrière étaient l'Alexandre et le Léandre.

Quant aux seize bătiments de l'eseadre française, voiei, pour l'intelligence du récit qu'on lira tout à l'heure, dans quel ordre Brueys les avant placés. En commençant par la gauche, que Brueys croyant avoir si formidablement appuyce sur l'itot d'Aboukir, venaient :

les autres du eôté de la pleine mer, et à nous prendre ainsi entre deux feox. Eh bien, Nelson peut tout au plus revendiquer le mérite de l'avoir heureusement exécutée. Ce fut le hasard, le hasard seul. qui la lui suggera, et qui même en commença l'exécution. Le dessein primitif de l'amiral ennemi était d'aborder notre ligne par la gauehe, puis d'attaquer de vaisseau à vaisseau, c'est-à-dire que eliacun des vaisseaux anglais jetant l'anere par l'arrière se placerait en travers de la proue des nôtres. Un accident vint, qui changea tout ee plan. Le Culloden, destiné a combattre le Guerrier, voulut passer entre la gauche de notre bâtiment et l'ilot d'Aboukir : il échona sur un hasfond. Si l'Ilot eûtété suffisamment armé. le Culloden était pris. Le Goliath, qui le suivait, fut plus heureux; nou-sculement il passa, non-seulement il tourna notre premier vaisseau, mais, entralné par le vent et le courant, il ne put s'arrêter qu'à la hauteur du deuxième : e'était le Conquérant, qu'il attaqua de la manière la plus vive. Le Zélé, troisième vaisseau anglais, tourna a son tour le Guerrier, qu'il eut hientôt demâte de son mât de inisaine; car la batterie gauehe du Guerrier ne tirait pas, non plus que la batterie gauche du Conquérant, et nous en avous expliqué la cause plus haut, L'Orion, quatrième vaisseau anglais, suivit le mouvement. Il se dirigea d'abord entre le Zélé et le Guerrier, et lâcha à celui-ci sa bordée de babord; puis, se dirigeant entre le rivage et le Goliath, il envoya sa bordée de tribord à la Sérieuse, qui avait fait leu sur lui, et la eoula; après quoi il se porta derrière l'Aquilon, notre einquieme vaisseau. Le Thésée, einquième vaisseau anglais, doubla aussi le Guerrier, et après lui avoir abattu ses deux dermers mâts, alla mouiller derrière le Spartiale, notre quatrième vaisseau. L'Audacieux, sixième vaisseau anglais, prit une autre

Dans presque toutes les relations de

la bataiile navale d'Aboukir s'est clis-

see une erreur qui vaut la peine d'être reetifiée. On attribue communément à

Nelson l'honneur d'avoir concu fa belle

et audacieuse manœuvre qui le rendit

vietorieux, et qui consista à jeter une partie de ses vaisseaux entre le rivage

et notre escadre, à nous accueillir avec

Capitalors. 1º Le Guerrier. Trullet aine; 2º Le Conquerant, Dalbarade: 3º La Sérieuse, Martinet : 4º Le Spartiate, Émérian; 5º L'Aquilon, Thevenard; 60 Le Peuple-Souverain, Barrord: 7º Le Franklin, Gillet; 8º L'Orient. Casa-Bianca; 9º Le Tonnant, Dn Petit-Thouars: 10° E Heureus. Étienne: 11º Le Mercure. Cambon; 12º Le Guillaume-Tell. Saulnier; 13º Le Généreux, Lejoille: Trullet jeune; 14º Le Timoleon, 15º La Diane, Soleil; 16º La Justice, Standelet.

route; il coupa notre ligne entre le Guerrier et le Conquérant, auxquels il envoya ses deux bordées en poupe et en proue, et se lixa derrière notre deuxième vaisseau. Le Vanquard venait ensuite; toutefois, au lieu de le jeter, comme les précédents, entre notre ligne et la terre, Nelson, qui le montait, lui fit prendre poste à portée de pistolet au large du Sparliale, qui se trouva ainsi engage des deux bords, mais qui se defendit de la manière la plus brillante. Les cinq autres vaisseaux anglais qui s'avancaient derrière le Vanquard imitèrent la manœuvre du vaisseau-amiral, et vinrent se placer, le Minotaure devant l'Aquilon, le Défence devant le Peuple-Souverain, le Swiftsure devant le Franklin, le Bellérophon devant l'Orient, le Majestueux enfin devant le Tonnant.

Ainsi se plaebent ouze des fouze vaissoux de l'escader augliais; el douzelme, ou s'en souvient, était ceboué. L'aile gauelle et le centre de l'escader républicaine, ainsi eutourés, devajient, a vec quelque héroisme que leurs équipaçes se défrudissent, succomber infailithèment si Pale droite tardait à venir prendre part au combat. Or, elle demeura poissiblement socetatrice de leur décirce de leur décirce de leur ment socetatrice de leur décirce de leur de leur de leur de leur d

Il était environ sept heures, et le soleil allait disparaltre sous l'horizon, lorsque les deux escadres se trouvèrent engagées de la sorte. De chaque côté on se battait avec une ardeur extraordinaire. Quand la nuit vint couvrir la baje l'action continua dans l'obscurité avec le même acharnement. Dès huit heures moins un quart le Guerrier et le Conquérant, qui formaient l'extrémité gauche de notre ligne, et qui avaient vu defiler sur eux, au vent et sous le vent, einq vaisseaux ennemis, étaient totalement désemparés. Peu à peu leur feu diminua. A huit heures et demie, il cessa tout à fait, et ce silence fit pressentir au reste de l'escadre qu'ils s'étaient rendus. Effectivement; et ce qui ne permit plus d'en douter, c'est qu'on vit bientôt les vaisseaux anglais qui les avaient combattus refluer vers le centre, où jusque-là t'Orient et ses deux matelots le Tonnant et le Franklin, tous les trois bien supérieurs en force et en construction à tous les vaisseaux de l'escadre anglaise, qui n'étaient tous que de soixante-quatorze et de petit modèle, occasionnaient aux vaisseaux ennemis qui leur étaient opposés heaneoup plus de dommage qu'ils n'en recevaient eux-mêmes.

Dès le commencement de l'action l'amiral Bruevs s'était établi sur la dunette de son vaisseau, avee tous les offieiers de son état-major, son capitaine de pavillon Casa-Bianea, et l'ordonnateur en chef de l'escadre Joubert. Comme s'il eût voulu racheter toutes ses fautes à force de bravoure et de sang froid, l'infortuné Brueys n'en bougea plus. Sur la dunette, avec lui et ses officiers prineipaux, avaient pris place une vingtaine d'hommes faisant la fusillade: e'était tout ce qu'on avait pu réunir pour le service de la mousqueterie. En effet, comme une partie de l'équipage était restée à terre, les soldats spécialement destinés à ce service, ainsi que les marios attaches aux pieces de canon des gaillards, avaient dû être envoyes dans la batterie de douze, qui manquait de plus de la moitié du monde nécessaire à son armement. Dans la première heure de l'action. Bruevs avait été blessé, mais légérement, à la figure et à la main; vers huit heures il fut atteint par un boulet qui le coupa presque en deux. On s'approcha pour l'enlever et le descendre au poste des blessés. Il s'v opposa. Un amiral, dit-il d'une voix ferme doit mourir en donnant des ordres! Il demauda du tabac, resta sur son bane de quart, et ne survécut que dix minutes. Presque au même instant tombait mortellement blessé le capitaine de pavillon Casa-Bianca, Le chef d'état-major Ganteaume, ou ne put, par suite de la position des vaisseaux ennemis, faire connaltre au reste de l'escadre française la mort de l'amiral, ou, le pouvant, ne le voulut pas, de peur que la connaissance de ce fatal événement ne raientit l'ardeur des troupes. Sur l'Orient même, soit que l'équipage ignorât la double perte qu'il avait faite, soit que son courage fut au-dessus de pareilles épreuves, ou continua de se battre avec acharnement. A bord du Tonnant, le capitaine du Petit-Thouars était mutilé du bras droit, mutilé des deux iambes. A bord du Franklin, le capitaine Gillet, crible aussi des plus graves blessures, avait du remettre son commandement au capitaine Martinet, de la Sérieuse, qui était parvenu, lorsque cette

frégate avait coulé, à gagner le Franklin à la nage. Enfin, le contre-amiral Blanquet Duchayla, qui montait égale-ment le Franklin, avait été si rudement heurté à la tête par un débris de vergue. qu'il en avait perdu le sentiment, et qu'il avait fallu l'enlever évanoui de dessus le pont. N'importe! nne même énergie animait les marins de l'Orient, les marins du Tonnant, les marins du Franklin. Aussi, à neuf heures, le Beilérophon était dégréé, démâté, et le Majestueux battait en retraite. Oh! si dans ce moment le contre-amiral Villeneuve, qui commandait notre aile droite, eût coupe ses eables! S'il eût foncé sur la ligne anglaise avec les cinq vaisseaux qu'il avait sous ses ordres, avec l'Heureux, le Mercure, le Guillaume-Tell le Généreux, le Timotéon, et les frégates la Diane et la Justice . l'escadre auglaise était anéantie. Des avant que Brucys n'expirât, le signal d'appareiller avait éte fait à Villeneuve; depuis lors, on le lui avait répété plusieurs fois ; mais la nuit et la fumée l'empéchaient de rien voir, et il ne bougeait pas. Sur ces entrefaites. l'Alexandre et le Léandre, les treizième et quatorzième vaisseaux de Nelson, d'abord restés en arrière des autres, avajent rejoint. A leur arrivée, le Léandre se mit à tâcher de relever le Culloden: mais l'Alexandre, avec lul deux autres vaisseaux anglais, et bientôt le Léandre lui-même, remarquant l'immobilité de notre droite, voyant, au contraire, combien le centre de la ligne angiaise était maltralté, s'y portèrent pour la soutenir. Il était temps. Le Bellérophon, dont les trois mâts etaient abattus, dont presque tous les eanons ctaient hors de service, dont l'equipage comptait plus de deux cents morts ou blessés. allait couler bas si seulement il recevait encore deux nouvelles volées de FOrient; mais il coupa son eable pour se soustraire a une destruction inévitable, et se laissa dériver. Toutefols, le pen de vent qui soufflait alors l'obligea de parcourir lentement la queue de la ligne francaise. Il recut la volée du Tonnant, qui acheva la boucherie de son équipage. et il amena pour ee vaisseau. Cependant il dérivait toujours, et il essuya encore quantité de coups de canon en passant devant l'Heureux et le Mercure. Son

équipage, les officiers principalement, poussaient de grands eris pour annoncer qu'il était rendu; mais on ne les entendait pas, ou bien on ne pouvait les comprendre. Enfin le contre-amiral Villeneuve les entendit du Guillaume-Tell, et, les comprenant, defendit à ee vaisseau, ainsi qu'aux deux derniers de la ligne française, de plus tirer sur le Bellérophon. Il aurait du s'empresser de le faire amariner par une des frégates françaises, par la Diane notamment, qui était tout proche de lui; mais on ignore pourquoi il ne le fit pas. Le Bellérophon, profitant de cette faute, continua de deriver jusque vers l'embouchure du Nil, et le lendemain fut recueilli par l'escadre victorieuse de Nelson. C'est à bord de ee même Bellérophon, qui, quoique fort vieux, tint encore longtemps la mer, que seize aus plus tord l'ex-général Bonaparte, alors Napoléon I'r, alors empereur et roi, alla héroiquement se constituer l'hôte de l'Angleterre, mals ne trouva qu'une prison, - qu'une prison d'où il ne sortit que pour entrer dans eelle de Sainte-Helene...

Ce fut l'Alexandre qui remplaca le Bellérophon vis-a-vis de l'Orient ; ce furent l'Audacieux et le Thésée qui remplaeèrent le Majestueux vis-a-vis du Tonnant, tandis que l'Orfon et bientôt après le Léandre allèrent renforeer le Swiftsure vis-à-vis du Franklin. On voit à quel point le centre français eut dès lors contre lui l'infériorité du nombre; pourtant il continua à lutter sans désavantage, et à onze heures la victoire n'était rien moins que décidée. De notre côté, le Guerrier et le Conquérant ne tiraient plus, mais e'etaient nos deux plus niauvais bâtiments; et, du côté des Anglais, deux bâtiments aussi, le Culloden et le Bellérophon, trois même si l'on compte le Majesteux, qui se tenait à l'écart, se trouvaient hors de service. Il était done présumable que si l'Orient et ses matelots parvenaient à se soutenir toute la nuit, le contre-aoiral Villeneuve appareillerait enfin au jour, et l'on pouvalt esperer les plus heureux résultats de l'attaque de ein | bons vaisseaux qui n'avaient encore tiré ni reçu aueun coup de canon. Mais à neuf heures et demie le feu éclata sur la dunette et dans la chambre de conseil de l'Orient.

Il avait fallu, à bord de ee vaisseau, abondonner la troisième batterie pour armer complétement la premiere et la seconde; de cette manière, les œuvres hautes du bâtiment demeurèrent presque desertes, et telle fut sans doute la cause des progrès rapides et effrayants de l'inceudle. En un Instant les flainmes devorèrent la mâture et les parties élevées de la coque du vaisseau-amiral français. A la viva clarte qu'elles répandaient au loin, on distinguait parfaltement la position des deux escadres et la couleur de leurs pavillons. Tout espoir de maltriser le feu fut bientôt perdu; ecpendant, l'équipage ne cessa point de tirer sur les vaisseaux emiemis qu'il pouvalt atteindre. Les marius n'abandonnaient un poste que lorsqu'ils en éta ent chassés par les flammes : c'est ainsi qu'lls ne quittèrent la batterie de vingt-quatre que pour se porter dans celle de trente-six, et s'y battre encore: Enfin, lorsque le feu menaça de les y surprendre, ils se précipitérent à la mer par les sahords, et les uus purent gagner a la nage, soit la terre, soit un des vaisseaux français les plus proches; mais les autres, ou se noyèrent, ou, s'acerochant aux innombrables débris dont les flots étaient couverts alentour, furent recuelllis et faits prisonniers par les Anglais. Par un rare bonheur, le chef d'étatmajor Ganteaume trouva moven de se jeter dans un canot, à l'aide duquel li gagna un des bricks moulllés sous le fort d'Aboukir. Casa-Bianca ne fut point aussi heureux : ses blessures l'obligèrent de demeurer à l'ambolance, et il prrit, lors de l'explosion du vaisseau, dans les bras de son fils encore enfant, qui avait voulu ne se souver qu'avec sou père ou perir avec lui; héroïsme de piété Illiale qui a inspiré à deux de nos poëtes, à Lebrun et à Joseph Chenler, des vers dignes d'être gravés dans toutes les mémoires! A dix beures trois quarts, l'Orient sauta. Aucune description ne sauralt donner idée de la sublime horreur d'un pareil spectacle. L'immense gerbe de feu qui s'elança des flancs du valsseau embrase, avec un fracas cent fois plus terrible que le bruit du tonnerre, éclaira tout l'horizon et sembla s'elever jusqu'au eiel. A cette éblouissoute clarté cette épouvantable détonation; succédèrent une obscurité profonde, un silence

plus effravant peut-être. Ce silenee fut interrompu pendant quelques secondes par la chute des mâts, des vergues, des canons, des débris de toutes sortes, qui, lances à une hauteur prodigieuse, retoinbaient les uns après les antres dans la mer, puis se profongea durant pres d'un quart d'heure. Un quart d'heure environ dura l'espèce de stupeur dans laquelle l'explosion de l'Orient avait jeté les deux escadres; après quoi le feu, qui en ce moment avait cessé de toute ert, recommença. Vers minuit, les six bâtiments de notre ligne, qui au commencement de l'action se trouvaient places entre l'ilot d'Aboukir et le Franklin avaient, tous les six, ou amené leur pavillos, ou coulé bas, ou été pris à l'abordage. Les efforts de l'ennemi se concentrerent alors autour du Franklin et du Tonnant : mais en même temps les Anglais ouvrirent l'attaque contre les deux premiers vaisseaux de notre aile droite, l'Heureux et le Mercure. Le Tonnant et ces deux vaisseaux avaient, peu avant l'explosion de l'Orient, coupe leurs câbles pour s'écarter de lui et se dérober aux dangers dont son voisinage les menaçait. Le 2, à einq heures du matin, ils sedéfendaient encore, mais ils étaient échoués tous les trois. A six heures l'Heureux et le Mercure se rendirent; mais le Tonnant tenait tonjours. A près l'avoir inutilement sommé de se rendre, les ennemis, sachant bien qu'il ne pouvait leur échapper tôt ou tard, l'abandonnèrent pour se porter en masse contre le Fran-klin. Seul parini les onze premiers vaisseaux de la ligne française, le Franklin, à bord duquel le feu avait pris quatre fois, qui était démâté de son grand mât et ile son matd'artimon, et qui avait toutes les pièces de sa deuxième batterle démontées, occupait encore la place que Brneys lui avait assignée. Seul, à midi, quoiue trois autres de nos vaisseaux et deux de nos frégates fissent encore à l'extremité de la lique briller les eouleurs nationales, le Franklin luttait encore. Jaloux de retarder leur defaite le plus pos-sible, les intrépides defenseurs de ce vaissean, qu'entouraient alors eing vaisseaux auglais, s'acharnaient à combattre avec le petit nombre de pièces de trente-six qui restaient en assez hon état. Blanquet-Duchayla, que le chirurgien

était parvenu à tirer de son évanouissement, mais que la violence du coup qu'il avait recu à la tête privait encore de l'ouïe et de la vue, ne cessait, quoique sourd, quoique aveugle, d'exciter son équipage du geste et de la voix. A une heure et demie, on vint lui rendre compte qu'il ne restait plus que trois plèces de trentesix pour défendre le vaisseau et l'honneur du pavillon. Tirez toujours, s'écria-t-il, notre dernier boulet sera peutêtre funeste a l'ennemi. Cependant, plus des deux tiers de l'équipage avait été tué ou était blessé. Le reste, harasse de fatique après un combat si opiniâtre, eut bientôt éprouvé le même sort. Dans cette triste extrémité, le capitaine de frégate Marlinet, qui commandait le Franklin depuis la mort du brave Gillet, rendit le vaisseau quand déjà les Anglais montaient à l'abordage.

Il était deux heures. Alors seulement Villeneuve parts e réveiller et s'apercevoir qu'on se battait depuis la veille. Il coupa enili son cible, mais es det pour prendre le larget ce fut pour emment loin du thettre de l'action le Guilleaumerell, qu'il montait, le Genéreux, et les les trois autres vaisseux de notre alle droite allaient se jeter à la côte sans avoir combattu!

Aussi bien, il pouvait fuir : la batalile citait freit, la batalile citait freit des conplètement perfue pour nous, et par sa funcie; car, de l'aven des Anghais, il edit citait la situation de la citait de la citait freit and cardinal perfue de la citait de la cita

On sedemande la raison d'une si singulière conduire. Vilieneuve était brave, Vilieneuve était bon marin; mais il manquait de caractère et de résolution. Pendant vingt heures qu'avairêduré la batoille, il avoit attendu des ordres!... On assure que plusieurs fois dans la soirée Brueys fit à son lieutenant le signal d'appareullage, mais que la fumée et la nuit empébènent Vilieneuve d'àpercevoir tous les sugnaut. Soit; mais fallaitil done un ordre pour prendre part au combat, pour secourir sec camarades?... Pourquo Villeneuve pratiqua-ti si peu, en cette graveeirconstance, les excellents principes de l'instruction qu'il rédigea pour les capitaines de la superbe armée navle dont il teut quelques années après le commandement supréme, et qui, sous ses ordres, fut encore défaite à Trafalgar par l'heureux Nelson ?... « Tout commandant, y dissit-!, qui ne serait

commandant, y disait-il, qui ne serait point dans le feu ne serait point dans no poste. Et plusioin: - C'est bien plus de son courage qu'un commandant doit prendre conseil, que des signaux de l'amiral, qui, en effet, engage luimenne dans le combat, n'a peut-être plus la faculté d'en faire. Tous les efforts de chaque commandant doivent tendre à se porter au secours des vas-

« scaux assaillis. »

Scatta Sallinie escore que jusqu'à la derniter buru pent der l'interval in de Villeneuve ett change l'issue de la batille, c'est l'état de delabrement où il laissi l'escadre anglaise. Quoique vicerieuse, l'escadre anglaise avait tant sontfert, qu'au mommt l'illeneuve pas deux vaisseaux capables de mançuiver. Aussi Villeneuve et de l'intervent de l'i

Au lieu de poursuivre Villeneuve et d'inquieter la retraite des débris de l'escadre republicaine, Nelson consacra la fin de la journée du 2 à reudre su eiel des actions de graces pour l'importante victoire qu'il venait d'obtenir, et à terminer la capture de ceux d'entre nos vaisseaux qui n'avaient pu quitter le champde bataille. Le nombre s'en élevait à dix. Comme dans ce nombre le Tonnant et le Timoléon étaient démâtés et échoués, comme par conséquent s'échapper leur était impossible, Nelson ne s'occupa ni de l'un ni de l'autre. Le pavillon aux trois couleurs flottait done encore le lendemain 3 sur ces deux bâtiments. Il était même, à bord du Tonnant, arboré sur le tronçon du grand mât. Lorsque, dans la matinée du 3, l'amigal anglais songea enfin à faire prendre possession de ces deux vaisseaux, il envoya d'abord un parlementaire sommer ses restes de l'équipage du Tonnant d'amener pavillon et de se constituer prisonniers de guerre. L'officier à qui était dévolu le commandement du valsseau, stipula pour condition de la remise de cette carcasse si vaillamment défendue, qu'ils seraient, lui et tous les marins sous ses ordres, aur-le-champ reconduits en France. Nelson s'y refusa, et, sur son refus, on disposa tout à bord du Tonnant pour se defendre jusqu'à la dernière extremité. L'amiral ennenti envoya alors deux deses vaisseaux pour le réduire. Toutefois, avant d'ouvrir le feu, il tit sommer de nouveau les officiers du Tonnant de se rendre à discrétion, et ces braves, après s'être convaincus de l'inutilité d'une plus longue résistance, amenèrent enfin leur pavillon. De son côté, le capitaine du Timoléon n'avait été nullement inquiété; il avait pu, pendant la nuit du 2 au 3, débarquer d'abord ses blessés, puis le reste de son équipage; à midi, il quitta son vaisseau, après y avoir mis le feu.

Les deux derniers épisodes que nons venons de raconter terminèrent la bataille d'Aboukir et complétèrent la victoire de Nelson. Jamais victoire plus décisiven'a peut-être, depuis l'invention de la poudre, été remportée sur mer, puisque, de nos treize vaisseaux, deux seulement purent se dérober aux flammes ou à l'ennemi. Cette bataille nous coûta en outre des centaines de bons officiers, des milliers d'intrépides marins. Sur cinq amiraux qui montaient notre escadre, le commandant en chef, Brueys, fut tué; le commandant en second, Blanquet-Duchayla, eut le nez emporté; le chef d'étatmajor, Gantenume, faillit périr dans les flammes; les deux autres, Villeneuve et Décrès, ne durent sans doute le saint de leur personne et la conservation de leurs bătiments qu'à une coupable insouciance ou à l'impossibilité dans laquelle se trouva l'amiral anglais de les attaquer. Parmi nos capitaines de vaisseau, un seul ( si l'on excepte ceux du Guillaume-Tell, du Généreux et du Timoléon, qui ne combattirent point); un seul, disonsnous, eut le bonlieur d'échapper aux coups de l'ennemi : ce fut Trullet aîné, capitaine du Guerrier. Tous les autres furent atteints. Du Petit-Thouars et Thévenard furent tués; Casa-Brauca, criblé d'ailleurs de mortelles blessures, sauta avec son vaissean; d'Albarade, Emeriau, Raccord, Gillet, Etienne et Cambon furent blessés plus ou moins dangereusement. Quant aux Anglais, ils n'avouèrent que huit à neuf cents hommes tués ou blessés; mais on a tout lieu de croire que ces chiffres doivent être portés au double. Peu s'en fallut que Nelson lui-même ne partageât le sort de Brueys. Vers le commencement de l'action, il fut atteint à la tête par un morceau de mitraille; il crut sa blessure mortelle, se fit descendre au poste du chirurgien, et manda le chapelain près de lui pour être assisté dans ses derniers moments. A l'inspection de la plaie, on reconnut qu'elle n'était que superficielle; la peau presque entière du front avait été détachée et retombait sur la figure, mais les os n'étaient pas offenses. Nelson, toutefois, demeura dans le faux pont ; et ce fut de là seulement, d'après les rapports que son capitaine de pavillon lui venait faire de minute en minute, qu'il continua de dirizer les différentes évolutions de son escadre.

A déduire de nos treize vaisseaux le Guillaume-Tell et le Généreux, qu'emmenait Villeneuve, l'Orient et le Timoléon, qui étaient devenus la proie des flammes, on voit qu'il en resta neuf entre les mains de l'ennemi. Ces neuf bâtiments étaient pour la plupart en si mauvais état, que Nelson fut obligé d'en brûler trois, le Guerrier, le Mercure et l'Heureux. Des six autres, il en aurait encore brûlé deux, s'il n'eût craint que l'amirauté auglaise ne refusât d'en compter le prix aux équipages de son escadre ; et il assurait que l'Angleterre y eût gagné, parce qu'ils coûterent pour frais de reparations beaucoup au dela de leur valeur. On peut, au reste, juger du dommage reçu par les vaisseaux ennemis et par ceuxodes vaisseaux français qui furent capturés, d'après le temps qu'il fallut pour réparer les avaries des uns et des autres avant qu'ils pussent tenir la mer et gagner Gibraltar. Nelson ne qu'ita la baie que dix-sept jours après sa victoire.

Telle fut la célèbre bataille navale d'Aboukir. L'i-sue de cette bataille, sans parler même des pertes matérielles qu'essuya la marine française, allait avoir pour la France les résultats militaires et les résultats politiques les plus funestes. Militairement, et comme la suite de notre recit le montrera, elle doit être comptée parmi les causes principales de l'insuccès de notre expédition d'Egypte. Politiquement, ses conséquences ne fureut pas moins désastreuses; car ce fut la victoire de l'Angleterre qui décida les puissances europeennes, dont une fois dejà nous avions brisé la ligue, à se liguer de nouveau contre nous, et qui non-seulement nous brouilla avec la Porte, notre alliée séculaire, mais encore oniena entre la Porte et la Russie une alliance monstrueuse, jusque-là réputée impossible, par suite de laquelle les troupes russes purent traverser l'Allemagne, et venir combattre nos armees en Suisse et en Italie, venir menacer nos frontières !...

Bonaparte n'eutrevit-il aueune de cesérentualités 20 uplioti Bonaparte, qui a cet toute sa vie, et surrout jendant la première moitie de sa carrière, un si première moitie de sa carrière, un si première de la carrière, un si première de la carrière de la carrière de la preside dans et calegnait Honton, et suspoir, après le conjué foudre qui venant d'éclater sur sa léte, en conjuère les difécts plus passible à force de ourage, ces, Bonaparte reçui avecun colue traieures stoque la nouvelle du désastre.

Ce fut, avons-nous dit, le 14 août, à quelque distance du village de Salahich, presque sur les confins du désert de Syrie, et tandis que Bonaparte retournait au Caire, après avoir de nouveau atteint et culbuté Ibrahim, qu'il rencontra un aide de camp de Kléber, parti le 2 d'Alexandrie, et porteur d'un message de ce général, qui contenait le rapport (rédige par Ganteaume) de la fatale bataille livrée la veille. Pendant la lecture de ce rapport il ne laissa percer sur son visage aucune des sensations douloureuses qui durent assaillir son esprit. Le rapport lu, il prit à part l'envoyé de Kicber, et lui demanda quelques détails de vive voix ; puis , comme s'il se

fåt park å hii-même: — Nous a'avons a' plus de flotte, dit-li simplement. .E.A. blem, il nous faut mourri ret, ou en sortir grands comme les anciens. Et dans un billet qu'il se håts d'adresser à Kibher, Luit pour lui accuser réception de les mesures nécessitées par les cirronsnances : — Général, écrivait-il, voild un evinement qui en nous forcer a Juire de plus grandes choses que nous ne de plus grandes choses que nous

comptions; tenons-nous préis Quel sang-froid! Quelle sublime impassibilite!... Aux lieu et place de Bonaparte, combien de chefs, apprenant la destruction de leurs vaisseaux, et se voyant prisonniers dans leur propre conquête, eussent accusé le sort, eussent doute de la fortune! Mais Bonaparte n'etait pas un chef vulgaire, Bonaparte était l'homme du destiu, Bonaparte avait foi en son étoile, et se regardait comme un de ces élus que la Providence suscite à de certains intervalles pour diriger les nations dans des voies nouvelles. Bonaparte ne désespère donc ni de lui même ni de ses compagnons d'armes; il voit sans épouvante l'Égypte momentanément devenue un empire pour lui, une patrie pour eux; peut être même, peut-être éprouve t-il une vague et secrete joie d'avoir à s'essayersur les bords du Nil au maniement de l'autorité suprême, et de pouvoir aiusi s'exercer au grand rôle qu'il espere tôt ou tard jouer en Europe,...

Bonaparte ne croit ni nécessaire, ni possible d'a:lleurs, de cacher à ceux de ses géneraux et de ses soldats qui I ont accompagne dans la poursoite d'Ibrahim la désastreuse nouvelle qu'il vient de recevoir. Il la leur communique sans délai, sans précautions oratoires, et la tranquillité d'esprit avec laquelle il raconte la batadle d'Abonkir, le ton d'inspiré avec lequel il déroule ensuite l'avenir prospère et glorieux qui n'en attend pas muins les conquérants de l'Égypte, suffisent à écarter des imaginations tout sinistre pressentiment. Tel est même, le croira-t-on, l'ascendant du général en chef sur ses troupes; telle est l'autorité de sa parole, que bientôt officiers et soldats considérent avec indifférence la destruction de l'escadre, et n'ont plus qu'uue tiède pitié pour ceux de nos marins qui

ont succombé, plus que des railleries pour ceux qui ont survecu.

Toutefois Bonaparte pense qu'il ne ent se hâter trop de regagner le Caire. Lui absent, quels fâcheux effets la ca-tastrophe d'Aboukir aura sans doute produits sur les habitants de la capitale de l'Egypte et sur la partie de l'armée fraucaise qu'il y a laissée! Il n'emploie que trente-six henres à parcourir la distance qui sépare Salahieh de la capitale, et, comme il l'avait prévu, il y trouve, à son arrivée, les indigenes dans l'ivresse, les Français dans la consternation, Mais l'effroi que son retour inspire aux uns, la confiance extraordinaire que sa présence rend aux autres, vont promptement dissiper et ces joies et ecs alar-

Au bout de quelques jours, l'ordre était rétabli, l'espérance était revenue; mais il s'agistait de consolider cet état de choses. Il fallait d'abord achever de détruire la funeste impression que l'anéantissement de notre armée navale avait produite sur les habitants de l'Égypte, et, dans ce but, remedier autant que possible aux consequences immediates de la désastreuse journée d'Aboukir, . c'est-a-dire recomposer une petite escadre de guerre : il failait ensuite s'occuper activement de l'organisation administrative du pays, et, tout en poursuivant la conquête du sol, gagner les cœurs des indigenes. On va voir que Bonaparte ne faillit, soit comme sultan, soit comme géneral en chef, à aucune des nombreu-

ses exigences de sa tâche. A peine rentré au Caire, il écrivit au contre-amiral Ganteaume de prendre le commandement des debris de la flotte. Dans le port d'Alexandrie se trouvaient encore deux vaisseaux de soixante-quatre, le Causse et le Dubois, quatre fregates, l'Alceste, la Junon, la Carrere, la Muiron, et un assez grand nombre d'autres petits bâtiments de guerre. Ganteaume eut ordre de faire armer et approvisionner ces divers bâtiments, et de remplir au plus tôt les vides que presentaient l'état-major et l'équipage de chacun d'eux. Il dut aussi faire procéder à une sorte de sauvetage dans la rade d'Aboukir, d'où l'on retira en effet beaucoup de pièces d'artillerie, des munitions, des mâts, et d'autres pieces de

bois, qui furent promptement utilisés dans les arsenaux.

En même temps, Bonaparte écrivait pour la seconde tois à Kleber de ne négliger aucune des mesures qui pourraient contribuer à la sureté et à la tranquillité du pays où il commandait. Bonaparte lui indiquait différentes dispositions à prendre pour mettre la côte et les communications à l'abri des insultes. et surtout pour augmenter le système de defense du point le plus important, la place et le port d'Alexandrie, Kleber, aine si noble, cœur si intrépide, exécuta avec autant de zèle que d'habileté les instructions du général en chef. - « La · journee d'Aboukir, lui répondait-il, n'a produit chez le soldat qu'indignation
 et désir de vengeance. Quant a moi, · il m'insporte peu où je dois vivre, où je dois mourir, pourvu que je vive pour « la gloire de nos armes et que je meure « ainsi que j'ai vécu. Complez donc sur · moi dans tout concours de circonstances, ainsi que sur ceux à qui vous ordonnerez de m'obéir. Vous m'écriviez « dans votre précédente lettre que nons

· aurions de grandes choses à faire; soit,

« je prépare mes facultés... »

Le retour de Bonaparte au Caire coincidait presque avec l'époque de la célébration annuelle d'une des plus grandes fêtes nationales de l'Égypte. Nous voulons parier de la fête du Nil. Le Nil est le bienfaiteur de la contrée; aussi, les babitants lui portent une véuération profonde, lui reudent une espece de culte. Pendant la durée de l'inondation le Nil s'introduit au Caire par un large canal; mais une digue interdit au fleuve l'entrée de ce canal jusqu'a ce que les caux aient acquis la hauteur nécessaire pour qu'on puisse naviguer daus la ville; on coupe alors la digue, et le jour destiné à cette opération est un jour de réjouissances. Auparavant, on déclare quelle hauteur les caux out atteinte; et lorsqu'on « spère une abondante inondation la joie devient générale, car on doit compter sur une abondante récolte. C'est le 18 août qui chaque aunée ramène la pieuse cérémonie que la reconnaissance des Égyptiens celèbre depuis des siècles en mémoire des bienfaits du Nil.

Bonaparte n'etait arrivé que de l'avant-veille, et de graves soucis le preoccupaient. N'importel il sait par expérience que l'écalt des éfets publiques présente un ressort qu'on pent souvent donc a celle qui se présent et la assistra donc à celle qui se prépare; en y partie donc à celle qui se prépare; en y partie rendra et homaige solemel à un usage non moins politique que religieux, Quel meilleur moyen de se concilier les cœurs de la multitude, et en même temps de procurer à ses troupes une distraction

salutaire! Le 18, dès le matin, toute l'armée française prend les armes, et va se ranger sur les bords du canal. Bientot le général en chef s'y rend de son côte; il marche à la tête de son état-major, et les principales autorités du pays l'accompaguent. En face de la digue s'élève un somptueux pavillon, sous lequel il se place avec le nonveau pacha du Caire; mais c'est lui, lui seul, qui preside a la féte, dont le pacha lui abandonne tout l'honneur. Une foule innnense est accourue; elle bat des mains, elle voit avec enthousiasme le favori de la vicioire et les braves de l'Occident prendre part à ses réjouissances. Au signal donné par Bonaparte. un chcik annonce l'élévation à laquelle le Nil est parvenu. Par un heureux hasard, l'élévation du fleuve se trouve être de vingt-cinq pieds, c'est-à-dire plus grande qu'elle n'a été depuis un siecle. La foule attribue cette espèce de miracle i la présence des Français; la foule se uvre a des transports d'allégresse; et, dans les actions de grâces qu'on envoie vers le eiel se confondent les noms de Bonaparte et de Maliomet. Cependant, la fiancée du Nil a été précipitée dans les flots, et voici qu'on travaille à rompre la digue. Au moment où le fleuve se précipite enfin, toute l'artillerie française retentit à la fois, et c'est alors un curieux spectacle que de voir les hommes et les enfants se plonger dans les eaux du Nil, comme si des propriétés particulièrement bienfalsantes étaient attachees au bain de ce jour-là. Les femmes y jettent des cheveux et des pièces d'étoffes, et, suivant la contunie, une flotille de barques s'clance vers le canal pour obtenir le prix destiné à celle qui pourra y pénétrer la première. Bonaparte voulut décerner lui même ce prix; il voulut encore revêtir lui-même d'une pelisse blanche le

nakib-redjah, fonctionnaire qui préside à la distribution des eaux, et d'une pelisse noire le mollah chargé de veiller à la conservation du Mekkae, ainsi qu'on appelle un prêti editice qui renferme une colonne sersont à mesurer la hauteur du fleuve. Bonaparte fit ensuite distribuer de copieuses aumônes; le soir, il it illuminer la ville, et la nuit s'écoula dans

les festins. La fête du Nil ramène à peu d'intervalle celle de Maliomet. Le vingtième jour du mois d'août passe, en effet, aux veux des sectateurs de la foi musulmane pour être l'anniversaire de la naissance du prophète, du législateur de l'Orient. C'était pour le nouveau sultan de l'Égypte une autre oceasion non moins favorable d'asseoir son autorité sur le respect des traditions et des croyances de son peuple. Bonaparte ne la laissa point échapper. Il arrêta que cette seconde fête serait célébrée au Caire avec plus de magnificence encore que la précédente; et pour atteindre ce but il s'efforca de mêler le faste européen à la ponipe orientale. Des distributions d'argent faites par ses ordres aux familles nécessiteuses, des processions de fidèles, des chœurs de danse et de musique, des parades militaires, des feux d'artifice, des illuminations en verres de couleur et un somptueux repas servi incessamment depuis le lever jusqu'au coucher du soleil sur des tables qui se prolongeaient de rue en rue, marquerent la journée du 20. En outre, Bonaparte, revêtu d'un splendide costume oriental. coiffé d'un turban, chaussé de babouches et accompagné de tous ses officiers généraux, se rendit à la mosquée principale, où étaient rassemblés une centaine de cheiks. Là , il s'assit parmi eux et comme eux, c'est-a-dire sur des coussins jetés à terre et les bras croisés : il récita avec eux les versets d'une espèce de litanie qui comprenait la vie de Mahomet depuis sa naissance jusqu'à sa mort, balanca comme eux le haut du corps . agita comme eux la tête, et edifia tout le saint collége par sa piété. Bonaparte et son cortege allerent ensuite présenter solennellement leurs félicitations au cheik El-Bekri, elief de la famille reconnue la première parmi les nombreux

descendants du prophete, et qui avait été

le matin din nakibel-accheraf on chef des sheiris du Caire Bonaparte, pour lui donner en quelque sorte l'investiture de cette haute dignite, voulut de ses propres mains le revelur d'une pelisse avec tous les officiers qui l'accompagnaient un magnifique repas à l'orientale que ce personuse leur offirt, mais encore il pousse pour sa part la condescendance aux meurs locales jusqu'à man-

ger avec ses doigts.

Le genéral eu chef, par sa conduite pendant cette journée, « re concilia tous les ceurs. Le soit, tannis qu'il preggnant l'hôtel du gouvernement, il s'enteudit saluer à ebaque pas du nom d'Al-Bonaparte que le divan venait de lui decren; et jusqu'au lendemain une sorte de mélopte religieuse, appropriée à la circonstance et composée par les schelks eux-mêmes pour renercier Allah à avoir conduit en Egypte Bonap r de te se coui-

pagnons, ne cessa de retentir par la ville.

« Allah, le grand Al-ah, cliantait-on e dans toutes les ruse et sur toutes les e places, n'est plus irrité contre nous! Il a oublié nos fautes, assez punies d'ail-leurs par l'oppression des mametuks! Célébrons les miséricordes du grand « Allah!

« Qui a sauvé des dangers de la mer « et de la fureur de »es ennemis le fa-»ori de la fictotire? Qui a conduit » sains et saufs sur les rives du Xil les » braces de Voccident? Cest Allah, le « grand Allah, qui n'est plus irrite conc tre nous. Célebrons les miséricordes « du grand Allah!

e Les beys mameluks avaient mis leur conflânce dans leurs chevaux; les beys mameluks avaient raugé leur infanterie en bataille; nais le favori de la victoire, à la tête des braves de l'Occident, a détruit l'infanterie et les chevaux des mameluks.

 quête, Bonaparte, non moins profond politique que graud capitaine, visait par de tels moyens à gagner les esprits de la multitude, et flattait momentanément les prejugés do pays, il s'occupait encore d'y répandre un jour le bientait des lumieres, et ne perdait de vue ni l'intérêt des sciences et des arts, ni les promesses qu'avaient reçues ce lui avant de quitter la France les savants et les artistes qui accompagnaient l'expédition. Bonaparte, qui, on le sait, tenait à extrême hunneur d'être membre de l'Institut natiunal de France, et qui omettait rarement, depuis qu'il avoit obtenu ce titre, de le joindre à celui de général en chef, alors même qu'il signsit une procismation à ses soldats, - Bonaparte décréta, le 21 août, lendemsin de la fête du Prophète,

la fondation du celèbre Institut d'Egypte. L'Institut d'Égypte, dans la pensée de son fondateur, devait, d'une part, travail er à introduire sur les bords du Nil tous les progrès de la civilisation moderne; il devait, de l'autre, rechercher, étudier, publier tous les faits et documents propres à éclaireir l'histoire des premiers Egyptiens ou à constater la somme de leurs connaissances. Or, la docte compagnie a parfaitement rempli sa double tache. Non-seulement, en effet, elle a déposé dans ce berceau de l'antique civilisation les germes des sciences et des arts modernes, qui semblent, cultives maintenant par la puissante main de Méhémet-Ali, ranimer de plus en plus le squelette du vieil empire des Pharaons; mais encore elle a recueilli tous les matériaux qui ont servi à l'édification si lo gue et si cod du magnifique et impérissable u ment connu de tous les bibliophiles sous

le nom de Grand Ouvrage d'Egypte.
L'Institut d'Egypte se composa de quarante-buit membres, et fut, comme l'était alors educ de nuere patrie, d'visé ces mathématiques, — sciences physiques, —économie politique, — litterature et beaux arts. Les principaux ittuliers furent pris dans la commission scientifique et artistique organisée dès suppliers d'ad-les moiors.

La classe des sciences mathématiques compta entre autres membres : An-

5º Lioraison, (ÉGYPTE FRANÇAISE.)

dréossy, Bonaparte, Costas, Fourrier, Gieard, Lancret, Lepère, Leroi, Malus, Monge, Nouet, Quesnot, Say;

Celle de physique et d'histoire naturelle: Berthollet, Channy, Conte, Delille, Descotis, Desgenettes, Dolonieu, Dubois, Geoffroy-Saint-Hilaire, Larrey, Savigny;

Celle d'eronomie politique: Bourienne, Caffareili - Dufalga, Corancez, Desaix, Kleber, Gloutier, Poussirigue, Reynier, Sulkowski, Sucy, Tallien;

Enfin celle de litterature et beauxarts: Denon, Dutertre, Norry, Parceval-Grand maison Redouté, Rigel, Venture, et le prêtre grec don Raphar L

L'Institut d'Egypte fut doté de revenus consulerables, et installe dans un des peincipanx palais du Caire laissés vaeants par la fuite des bevs. La grande salle du harem, au moven de quelques changements, devint le heu des seances. D'autres salles reçurent les presses d'imprimerie, la bibliotheque et les nombreuses machines, les nombreux instruments de physique, d'asteonomie, de chimie, apportes de France. D'autres salles encore se remplirent successivement des curiosites du règne animal, du règne vegetal et du regne minéral que presentait le pays. Enlin, derrière le pa-lais était un vaste jardin qui domait sur la campagne; ou le transforma en un jardin butanique, et l'on v éleva un observatoire

L'Institut tint sa première séance le 24 audt, et se nomna un président, ua vice-président, un secrétaire perpéruel. A Monge échut la presidence, à Bouaparte la vice-presidence seulement. A Fourrier fut donné le secretariat.

A partir du 24, les séances de l'Institut eurent leut onns les cunqionrs, et fur terrent publiques. De plus, Bertfollet fit plassieurs fois par decale, au laboratoire plassieurs fois par decale, au laboratoire elacunt du également libre d'assair r. Les balatiants du Caire viurrent en toule à ces assemblem, quand its se firent comnicus que l'on i y l'initiat d'aucune affaire réligeuse; mis il se persauderent mistes oût on certentait la pierre philosoplaie, et il fut presque impossible de les turer d'erreu.

Dresser un tableau comparatif des

mesures égyptionnes et des mesures francaises; eomposer un vocabulaire francais-arabe; etablir un triple calendrier egyptien, coulte et europeen; rechercher les amégiorations qu'on pourrait apporter au bien être des habitants , soit par les puissantes ressources de la mécanique, soit par un système de canaux bien entendu, soit par des travaux a entreprendre sur le cours du Nil, soit par des procédes et des genres de culture à introduire sur ce sol si singulier et si différent de l'Europe; decider du meilleur niode de construction pour les moulins s eau et les moulms à vent, qui etaient alors tout à fait inconnus aux Egyatiens; remplacer pour la fabrication de la biere le houblon uni manque à leur pays, et determiner les lieux où la vigne aurait quelque chance de renssir; aviser au moy a de procurer de l'esu à la citadelle du Caire, au moyen de clarifier et de rafraichir l'eau du Nil, an moven d'établir des purts sur les différents points du desert ; imaginer une manière d'utiliser les nioneraux de décombres et d'immondices dont le Caire et toutes les anciennes villes égyptiennes étaient embarrassers; décou rir en Egypte les matieres sans lesquelles on ne peut fabriquer la ;oudre; Trapper une monnaie; enlin établir des hôpitaux et indiquer les mesures les plus propres à prévenir ou à combattre le lleau de la peste : tel est le programme des premières questions que Bonsparte soumitaux lumières de l'Institut qu'il venait de fonder.

Plus tard, c'est-à-dire lorsque la conquête du sol fut à peu pecs achevée, et que les communications entre les diverses pruvinces deviurent plus faciles, les membres de l'Institut passerent à un autre ordre de travaux. Parmi les ingénieurs, les uns s'occuperent de lever une carte détaillée de l'Égypte; les autres, d'en faire une description exacte; d'autres ctudierent la serie de travaux à exéenter pour rendre le Nil usvigable en tonte saison; d'autres, après que l'on eut retrouve les vestiges de ce lameux canal de Suez par lequel la mer Rouge communiquait avec la Mediterrance, determiperent le nivellement et le tracé d'un canal nouveau. Les astronomes fixèrent la position géographique des principaux points du pays, et surtout celle des an-

ciens monuments, dans le but de réaccorder la géographie ancienne avec la géographie moderne. Les naturalistes dressèrent des tableaux de toutes les productions des trois regnes, et notérent loutes les observations physiques, géologiques, méteorologiques. Les autiquaires, fouillant au besom le sol, entreprirent la recherche et l'examen de toutes les ruines qui pouvaient fournir de nouveaux renseignements à l'histoire. De leur côté, les peintres et les dessinateurs recueillirent sur leurs toiles et leurs albums tout ce qui pouvait donner une idee des coutunies et des arts. C'est ainsi que, pendant toute la durée de l'expédition, nos savants associerent leurs efforts à ceux de nos soldats; le zeie et la constance des uns devaient inême porter de meilleurs fruits que l'heroïsme des autres. SI, en effet, l'Egypte fut rapidement et facilement conquise par nos armes, la fortune toutefois ne nous accorda qu'une brève et inutile possession de cette belle contrée. Rien, au contraire, rien ne nous ravira jamais la gloire des conquêtes scientifiques que nos peres y ont accomplies !..

Bonaparte s'occupa aussi, dons les derniers jours du mois d'août, de maintenir en prospérité le riche commerce de l'Égypte, qu'il comptait s'approprier peu à peu, et chercha non-sculement à conserver les relations déjà établies avec les contrées voisines, mais eucore a en établir de nouvelles. Il voulut par exemple nommer lui-même l'émir-hadgi ou prince des pèlerins, officier que le pacha turc nonmait annuellement pour commander et protéger la grande caravane de la Meeque. Ensuite, comme il avait dejà, un mois auparavant, écrit au sherif de cette ville sainte, pour l'instruire de l'entrée des Français au Caire, et lui protester que ses intentions rtaient de vivre dans la plus parfaite intelligence avec les sectateurs de la foi musulmane, il lui écrivit de nouveau pour l'informer de la nomination de l'emir-hadgi, et le prier de faire connaître s'il des rait que la caravane il'Égypte fut escurtee par des troupes françaises, ou seulement par un corps de cavaliers du pays. - « Dans . tous les cas, ajoutait legenéral en chef, annoncez a tous les negociants et « fidèles que les musulmans n'ont pas

de meilleurs amis que nous, de même
 que les shérifs, les mollahs, les imans,
 et lous ceux qui emploient leur temps

et l'eux moyes à instruire le peujle, n' ont pas de pius zeles protecteurs,... Bonapart écrivit, en outre, à tous les protecteurs, les outres de la côté de Brabarie, coussils français de la côté de Brabarie, pour qui lis à vertissent les beys que ilvates portueurs parties, et que les caraventes portueurs parties, et l'est les contraises pour les assurer des bonnes dispositions der Français envers la sette de Bunas, pour les assurer des bonnes dispositions der Français envers la tre qu'il adressa su pacha d' syne, Aldre d'autre de l'adressa su pacha d' syne, Aldre d'autre d'arressa su pacha d' syne, Aldre d'autre d'arressa su pacha d' syne, Aldre d'autre d'arressa su pacha d' syne, Al-

« En venant en Égypte faire la guerre aux beys. j'si entrepris une chose juste el conforme à tes intérêts, pursqu'ils étaieur les ennemis. Je oe suis point venu faire la guerre aux musulmans; lu dois savoir que mon premier soin, en entrant à Malte, a été de niettre en liberté plus de deus mille Turcs, qui depuis plusieurs années gémissaient dans l'esclavage. En arrivant eo Egyple, j'ai rassuré le peuple, protègé les muphtis, les imans et les mosquées; les pélerius de la Mecque n'ont jamais été accuedlis avec plus de soio et d'aonlie que je ne l'ai fait, et la fête du Propliete vient d'être célébrée avec plus de solendeur que jamais. Je l'envoie cette lettre par un officier qui te fera connaître de vive voix mon intention de vivre en bouse intelligence avec loi, en nous rendant reciproquement tous les services que penvent eaiger le com-merce et le bien de tes États; var les musulmans u'out pas de plus grands auxis que les Français,

## - Signé : BONAPARTE. »

Sur ces entrefaites, le 22 septembre 1798 (1" vendemaire an VII) allai ramener le septieme aninver-sirre de la fondation de la republique françoise, et ce jour devait. comme tes six amieses precedentes. Erre fête dans toute l'etendue du territoire français. Bomparterisolut de le celebrer aussi sur les hords du Nil, et vou ut mine, après avoir pris part aux fêter des Égyptiems, readre

cettr solemnité nationale pour eux.

Il fit construire a grands frais un cirque immense sur la place Eznekych, la plus vaste du Caire. Ce cirque ennit patriotiquement devoré de cent cinq colonnes, qui portaient chaouve undrapeau, et sur chaque drapeau se lisait le nom d'un des départements de la France, car la France d'alors, la France republicaine en comptait cent cinq, au lieu de quatre-vingt-cinq seulement que compte aujourd'hur la France constitutionnelle. Au milieu se dressait un colussal obelisque à sept faces, entouré de sept antels antiques qui supportaient des trochees. Sur les cinq premières faces de l'obelisque étaient inscrits les noms des soldats des cinq divisions d'infanterie de l'armée morts dans les combats précedents; la sixième face etait consacrée à la marine; la septième, à l'état-major général, à la eavalerie et au gente. A l'entrée de la place s'elevait un arc de trionn he sur legnel était représentée la bataille des Pyrambles, peinte en grisaille par le citoyen Rigaud, membre de la commission des seiences et des arts. Parmi diverses inscriptions arabes qui ornaient l'are de triomphe, se trouvait la suivante : Il n'y a d'autre Dieu que Dieu, et Mahomel est son prophète. Comme on le voit, le rapprochement n'était pas heureux entre le tableau et l'inscription; mais telles étaient les difficultes de la position de Bonaparte, qu'il devait flatter aussi bien les vaincus que les vainqueurs.

Le 22, à six heures du matin, toutes les trumpes de la garnison du Coire se rendirent en armes et en grande tenue sur la place Ezbekyeh.

A sept heures . Bonaparte lui-même . entoure de ses aides de camp, suivi par tous les généraux presents au Caire, par les officiers de l'état-major, par les eliefs des différentes administrations, par les membres de l'Institut et par ceux de la eommission des sciences et des arts ; accompagné également par les membres du divan du Caire, par les deputations des divans de chaque province, par les agos et autres officiers de la police urbaine; Bonaparte, d sous-nous, parut sur la place, et sa présence fut au noncée par des salves d'artillerie. Parvenu au pied de l'obélisque, il prit la sarole pour adresser aux soldats cette singulière et grande allocution où était retracée leur commune et merveilleuse histoire :

« Compagnons I

 Nous célébrons le premier jour de l'an VII de la république.

- Il y a cinq ans, l'indépendance du peuple français était meuacce; mais vous prites Toulon; ce fui le présage de la ruine de nos eutemis.
- Un an après, vous battiez les Autrichiens à Dego.
- L'année suivante, vous étiez sur le sommet des Alpes.
- Vous luttiez cootre Mantone il y a denz ans, et vous remportiez la célebre victoire de Saint-George.
- « L'an passé, vous étiez aux sources de la Drave et de l'Isonzo, de retonr de l'Allemagne.
- " Qui cât dit alors que vous seriez aujourd'hui sur les bords du Nil, au centre de l'ancien continent?
- Depuis l'Anglais, célèbre dans les arts et le commerce, pisqu'au hideux et féroce Bedouin, vous favez les regards du monde.
   Commenues les regards du juice et belle, correce l'envisennes les regards de linéages belle, corre-
- « Compaguons! rotre des inécests belle, parre que vous étre dupes de ce que vous avez fait et de l'opinion que l'on a de vous. Vous maurrez avec houseur comme les braves dont les nons sont inscrits sur cet obétique, ou vous retournerez dans votre patrie couverts de lauriers et de l'admiration de tous les peuples.

• Depuis ring mois que nous sommes étoipies de l'Europe, nous avons ét Oujet perprised des sollicitudes de nos compatroites, Dans ce jour, quarante millions de citoreos célebreol l'ère des gouvernements representatifs, quarante millions de citoreos pensent à vous. Tous dient : « Cret à leurs travaux, a leurs ang que nous devrous la paux générale, le reyou, la prospérité du commerce et les biestits de la liberté citrelle...»

Après ce discours, souvent interrompu par les acclamations des soldats, Bonaparte fit executer des evolutions et des exercices à feu.

Puis, un détachement, envoyé à cet effet, alia planter le drapeau tricolore

sur la plus haute des Pyramides de Gisch. Un banquet de deux ceats converts, auquet furent convisel se prineipaux chefe envisou religiques teles notables habitants de la espitale, suvet immediatement cette premiere partie de la fête. Il eut lieu dans une des sallere du palsis qu'habitat. Bonaparte; cette salle navai etc., pour sous de la convention de la convention de pour sous de la convention de la convention de pour sous de la convention de la convention de pour sous de la convention de la convention de manes. On voyal méme le bonnet trouge et le croissant surmouter côte à obte des trophes d'armes, et les tables de la Déclaration des droits de l'homme figurer parmides exemplaires du Coran Le festin fut servi à la française, et fort goûte des convives indigenes, qui trouverent nos tables et nos chaises, nos fourchettes et nos enuteaux beaucoupplu - commodes qu'on n'aurait pu s'y attendre. Nos vins ne furent pas moins favorablement accueillis que nos usages, et provoquerent une repartie souvent citee. - Depuis bientot deux mois que je suis au milieu de vous, que vous al-je appris qui rous paraisse le plus utile? demandait Bonaparte à un cheik place près de lui. - Ce que vous nous avez appris de plus utile. répliqua le cheik, moitié riant, moiné scrieux, c'est de boire en mangeant, L'habitude des Arabes est, en effet, de ne boire qu'après qu'ils out fini de manger. Au banquet succédérent des courses à pied et à cheval, et nous ne devons pas omettre de consigner que le premier prix de la course équestre fut gagné par un aoimal français appartenant au citoyen Sucy . commissaire ordonnateur en chef

de l'armée expeditionnaire.
Lorsque viol lesoir, toute la place s'illumina, ainsi que les colonnes, l'obelisque et l'arc de triouphe. A huit heures
on tira un brilant feu d'artifice. Suirireut des danses et des farandoles. Enlin,
une dernière salve d'artiflerie termina
la fête, qui n'avait cesse d'offrir aux
Egyptiens un spectacle entièrement nou-

veau pour eux.

D'apres I ordre de Bonaparte et par les soins de Kleber, let "vendemiaire ne fut pas celètre moins pompersement à Alexandrie. Les troupes qui fornaisent la garnison de cette ville furent reunies et passées en revue autour de la colonne de Pompee, sur laquelle on planta le partition trivolore; on paroisa les visseaux et qu'ille de Colopatre retai illuminer toute la unit.

Par suite du désastre d'Aboukir, par suite de la dévirtuction de l'esvadre qui devait retourner en Europe chercher un second couvil de troupes, Bouaparte se verrait-il obligé de renou rer aux gigantesques prois teur l'auxiliant et dunt l'Egypte ne devait être que le premier teafère? Lui-miem n'ossi s'interroger a ce sujet. Du mojus II y aurait encore quelque, gloire, pessait Bonaparte, à

enrichir la France d'une colonie qui, depuis la déconverte des deux In les, présent it tant d'avantages a celle des puissances européennes qui pourrait s'en assurer la possession. Mais cette gloire lui était-eile réservee? Avait-il a sa disposition les ressources matérielles nécessaires pour achever la conquête de l'Égypte? Son armee ne serait-elle pas insuffi ante, maintenant que, selon toute probabilité, il ne prograit ni accroltre ni même entretemr son effectif? Où recruter, en effet, de nouveaux soldats pour remplir les vides que les combats et les maladies avaient deia laisses dans les + rangs, vides enenre pen nombreux il est viai, mais qui neanmoins augmentaient chaque inur? C'était la une des plus cruelles perplexités du jeune général. Eh bien! Nelson se chargea du soin de l'en

L'Égypte était peu connue alors, et les Anglais eux-mêmes s'imaginaient que, dussions-nous y avoir facilement raison des mameluks, c'était un pays dans le-quel nous allions mourir de toutes sortes de besoins. Ils le croyaient d'autant mieux, que vers la fin de juillet leurs croisieres avaient arrêté un petit bâtimeot français passant de Rosette à Toulon, et charge de la correspondance. Or, les lettres ile nos soldats, les premières qu'ils écrivaient en France urpuis le départ de l'expédition, contenaient, presque tuutes, les doléances les plus vives sur les provations et les fatigues qu'ils avaient eu à souffrir pendant la traversée do desert. Ces lettres mentionnaient untaniment le manque absolu de pain. De tels details confirmèrent les Anglais dans leur opinion, et ils crurent aggraver nos embarras en augmentant le nombre des bouches que nous avions à nourrir. Consequemment, avant de quitter la baie d'Aboukir, ils debarquerent à Alexandrie tous les matelots et soldats de mar ne appartenant aux divers équipages de ceux d'entre nos vaisseaux qu'ils avaient captures. On pense si Bonaparte accucil it avec joie ces renforts mattendus! Mais . pour n'avoir pas réussi , la ruse des Anglais n'en était pas moins de bonne guerre ; au contraire , ils cummirent, quelques jours plus tard, et sans plus de fruit, la plus indigne violation du droit des gens. Quarante bâtiments aspolitism qui àvalent fait partie denne recomo solitisment et doitment du commandant d'Alexandrie la pernission de retourne relaze ux : N'éson les arréla. Néson retura les équipages et mit le fen aux biliments; puis, au fieu de rentons aussi à herre. Or, qu'en résultal-II C'ext que, soit Italiens, soit Françals, les équipages de tous les autres du humest du coussi virent qu'ils a'vaient plus de ressoure-s que dans le sureve partie de reste en Egypte.

Parini ees dix a douze mille marins, Bonaparte en enoisit deux mille des meilleurs, et les distribua sur une petite escadre de djermes, qu'il üt rassembler sur le Nii, et qui des lors appuya utilement les troupes de terre dans leurs diverses expéditions le long du fleuve. It en prit deux mille autres dont il forma une légion nautique, laquelle fut placée sous les ordres du capitaine de frégate Martinet, cantonnée aux environs du fort d'Aboukir, et destinée spécialement à garder cette partie de la côte, où les descentes ennemies etaient plus à craindre que partout ailleurs. A vec le reste, il completa les différents corps d'artillerie, d'infanterie et de cavalerie. Il commença aussi des cette époque, et nou saus sueces, à admettre dans les rangs de l'armée des eselaves de seize à vingt-quatre aus, de toutes les races asiatiques et africaines établies en Égypte. Les nègres du Darfour, entre antres, devinrent d'excellents soldats. Enfin, il créa un régiment d'une arme toute nouvelle, un régiment de dromadaires ou chameaux à deux bosses. Les hommes de ee nouveau curns, assis deux a deux et dos à dos sur chaque droma laire, pouvaient, grace à la force et à la vitesse de cet animal, faire vingteing à trente lieues d'une seule traite. Ils turent souvent très-utiles pour donner la chasse aux Bédouins, dont les bandes étaient toujours prêtes à s'élancer hors du desert qui enveloppe la vailee du Nii et à gêner la marche de nos trou-

En effet, les opérations militaires n'étaient pas interrompues. D'une part, il restait à soumettre l'Egypte-Supérieure et même plusieurs provinces de l'Égypte-Moyenue. De l'autre, il s'en fallait beaucoup que les provinces déjà soumises acceptassent patienment la loi de la consulte

de la eonquête. Nous avons dit qu'après la bataille des Pyramides Mourad s'etalt retiré sur la frinite du Faïoum, province que forme un élargissement de la vallée du Nil entre le Caire et l'Oasis de Juniter Ammon, et qui dépend de l'Égypte-Moyenne, mais touche à l'Égynte-Surérieure. Pendant pres d'un mois, De aix, campé a Gizeh, avait dû se borner à contenir le bey; pendant près d'un mois, Bonaparte, à peine installé au Caire, semblait avoir cramt de disposer des forces dont Desaix avait besolu pour prendre l'offrasive, et surtout de se priver des services d'un de ses meilleurs fieutenants. Enfin, le 23 soût, Desaix put partir à la tête d'environ trois mille combattants; mais Monrad avait su mettre à profit l'intervelle de repos qui venait de lui être laisse. Nonseulement il avait rallié antour de lui trois ou quatre mille des mameluks qui avaient survécu à leur première défaite et qui n'avaient pas accompagné Ibrahim en Syrie, mais encore il s'était renforcé de plusienrs tribus de Bédonins accourues pour faire cause commune avee les vaincus ; et, grâce à ees renforts, son armée ne comptait pas moins d'une douzaine de mille homines. Il avait son eamp au village de Belmeseli, village situé a egale distance à peu pres des villes de Benisouf et de Minieli, et al'entrée du canal de Jussef, qui porte les eaux du Nil dans le Faïoum. Sur le eanal même, étaient les nombreuses diermes qui portaient ses provisions; mais ses bâtiments de guerre avaient remonté le fleuve jusqu'au dela de Minich.

Desix embarqua moitie de sex troupes; l'autre moitie louges la rive gaucie du NII, malgre l'inondation qui estai critica de la rive de la rive de la riversità de division arriva sinsi le 26 à Benisouf, et le 28 a Belinnesle; mais Mourai fi vasi el 12 approche des Pranjes, Nourai avait pronone sa retraite vers l'intérieur du Friom. Même il s'estit taut hibé, qu'une partie de ses approvisionmentats qu'une partie de se approvisionmentats grains et de légumes tombèrent au pouvoir de la division française.

Desaix n'heisia point à chercher son deversaire; nais le pays où Mournd veusit de s'empager est d'un neces al dritusit de s'empager est d'un neces al dritet de Les qu'on y rencoutre, que plus de cinq semaines n'écoulerent avont que not trouper trouvessent la trece de l'ensavor, non auns d'extrêmes fatignes, quevour, non auns d'extrêmes fatignes, quecourred poi dus presque toute au lorcorrent pour la première fois un alestante de l'entre de

Le lendemain 5, vers midi, la division. que le general evait ce jour-la fait embarquer tout entière pour qu'elle n'ent point à cheminer alternativement dans l'eau ou dans les sables, vit apparaître sur la rive droite du canal, lequel, dans cette partie, passe sur la fisière même du désert, un corps de six cents mameluks, qui rangés en bon ordre se disposaient à faire (eu sur notre flottiile, Débarquer en cet endroit était impossible, a cause des inondations : mais Desaix fit retrograder les bâtiments d'une demi-liene. Tuutes les troupes, moins d ux ou trois cents hommes a qui la garde des bâtments rests confiee, descendirent alors à terre, se formerent en un clin d'œil, et sontenues par deux pieces de conon attelees qu'on debarqua aussi , marchèrent aux mameluks. Ceux cr se retirerent bientot, mais avec lenteur, et en essayant de riposter au feu de notre avant garde, oon en taisant selon leur ha itude v Iteface pour charger. Le soir, la divsion française bivouaqua dans le desert.

Lè 0, elle se r'emit en marche avant le jour, et la folittle suivit undere les vents contraires. Au lever du soleri. on perquit eg road el armée renneire auxosur des hauteurs paralleles an Nil. Desaud'alonga sur-le-champ pour la deposter, il y pervint, mais apres un resastance d'alonga sur-le-champ pour la deposter, il y pervint, mais apres un resastance reformers en su longue lique, au maiser de la plain-qui s'etendati der rereir siateurs. A cette une, et se rapplealu la intique employée svectant de succes a Chebrais et aux Pyramides, Desait forma le gros de ses troupes en carré; puis s'ecisirant par deux pelotons d'environ deux centaliomines chacun, formés dans le même ordre, et qui soutenaient, l'un devant, l'autre derrière, deux autres pelotons de tirailleurs, il marcha de nouveau à la rencontre de Mourad, qui semblait vouloir l'attendre. Arrivés à quatre on cimi cents pas du centre ennemi, les Français firent halte mur se reposer et se esfraichir un instant, car ils marchaient depnis trois heures; ils purent alors apercevoir Munrad assis sur le devant de sa tente, parmi ses hentenants et les principaux officiers de la maison Après dix minutes de repos, la division française se remit en mouvement au pas de cliarge; mais les mameiuks n'overent point attendre le cliuc. Ils se replièrent après avoir recu plusieurs comps de ca-non, perdu quelques hommes et quelques chevaux, et l'on marcha inutilement à leur poursuite tout le reste de la jour-

Le 7, au contraire, Desaix, à son extrême surprise, vit les mameluks renir à lui. C'etait, en effet, une ruse de Mourad, qui voulait attirer les Français dans le desert, pour les éloigner de leur flottille et de leurs provisions ; mais Desaix avait trop d'expérience pour ne pas pénetrer le dessein de son adversaire. Desaix repoussa donc les mameluks. pnis se rapprocha du canal, afin de rouvrir sa flottille. L'ennem: ne tarda point à reparaître en poussant de grandes clanieurs; mais le leu de petits pelotions suffit pour le tenir a distance respectueuse. Dans toutes ceses carmourhes, nous n'avions eu qu'une dizame de blesses ; Mourad complait an mains cinquante murts.

Le 8, de grand matin, nos soldats, qui avanet consume leurs vivres pendut les deux juurules précidentes, en prirettus air lei klaiments pour deux autres juurs, et se rennreit goiment en ou se retranchiat un velope de Selvine ou se retranchiat un velope de Selvine ou se retranchia de selvine de Selvine ou se retranchia de selvine de Selvine de Seures, tuns les Arabes devoulé à sa cause, et que, fort de quatre ou cinq mille cheavar, il a cepter-it la batallé si elle ini etait ufferte. De-six, de son doits, ne demandat passineux que d'aller

la lui offrir. Le pays où est situe Sédiman présente une succession de monticules irréguliers. Aussi une vallee profonde séparait-elle les deux partis. Les Français s'avancèrent dans le même ordre a peu près qu'ils avaient dejà adopté pour la journée du 6, c'est-à-dire furmont un carré principal, que flonquaient deux autres carrés plus petits. Après deux heures environ de marche, ils virent la cavalerie ennemie galoper vers eux au son d'une musique barbare; ils la virent en un clin d'œif les envelopper de toutes parts; mais ils conserverent le plus grand sang-froid. Desaix voulut leur recommander de ne faire fen qu'à vingt pas. - A dix, général, répondirent ces braves; nous ne tirerons pas avant.

Les boulets et la mitraille éloignérent les mameluks des fronts du grand carré; mais ils se ruèrent successivement sur les deux p-tits, et d'abord sur celui de droite. Un feu trop court et trop lent les y recoit. Trop nombreux d'ailleurs pour être arrêtes dans leur charge, ils arrivent jusque sur les baionnettes. Ils ne peuvent toutefois franchir cette barrière d'acier, et les balles du second et du troisième rang les foudroient, tandis que les baionnettes du premier éventrent leurs chevaux; mais ils jettent alors sur leurs adversaires fusils, trombions, haches, pistolets, masses d'armes, et jusqu'à leurs sabres , jusqu'à leurs poignards. Douze de nos soldats sont atteints par ces projectiles d'un nouveau genre et succombent; trente et plus sont blessés grièvement, et les mameluks pénétrent enfin dans le carré. Mais cet avantage va leur coûter cher. Cinquante d'entre eux mordent bieutôt la poussière, et les fantassins français, que le canon du carré principal ame à se dégager, rentrent dans ee carre non-seulement avec leurs birsses et leurs morts, mais avec les dépouilles des riches cavaliers ennemis qui sont demeurés sur le ter-

Tain. Les mameluks fondent ensuite sur le petit carré de guoche, mais une fusillade plus prompte et meux nourrie que ne l'avait été celle du carré de droite les accuelle et les repousse au premier choc. Mourad vient alors se mettre à leur tête, les groupe en une seule masse, et les conduit sur un même front du carré principal. On l'attend à bout portant, et

Mourad lui-même, l'intrépide Mourad recule. Plusieurs fois il revient à la charge; mais, à chaque nouvelle tentative, un feu nieurtrier l'arrête et l'oblige à plier. Enfin, il rassemble sa troupe, et se retire à l'ecart... Est-ce une retraite défluitive? Abandonue t-il dejà la partie? Non, if ne veut que demasquer une batterie de liuit pieces qui est disposée sur les retranchements du village. Le canon ne tarde pas à faire breche dans la muraille d'hummes que la cavalerie u'a pu ébranler. Un moment encore, et voiei que Mourad y pénetre... Mais Desaix, par un de ces élans qui sont le propre des grands capitaines, échappe à une inévitable destruction et saisit la victoire. Il fait battre la charge, il court aux retranchements, il enleve la terrible batterie, et la tourne contre les mameluks qui n'ont point le temps de s'opposer à une attaque aussi rapide que la foudre. Les Arabes se dispersent, Mourad et ses cavaliers s'enfuient à toute bride dans le désert. L'Égypte n'avait point encore vu

d'action si chaude, si meurtriere; et ce qui surtout rend remarquable le suces obtenu par nos soldats, c'est que les troupes de Mourad étaient quatre fois au moins plus nombreuses que celles de Desaix. Notre perte ne s'eleva, malgré ce désavantage, qu'à une vingtime de morts. Au contraire, plus de trois cents mameluks resterent sur le dehanp de bataille. et Mourad emmena un plus grand nombre de blesses. Etalin, les cadavres de cinq ou six conta che-

vaux jonchaient la plaine. Toutefois, cette défaite fut loin d'abattre le bey. A un mois de la , il soulevait encore les Arabes, et venait tenter de surprendre la garnison française de Medinet. Il fut eucore battu dans cette nouvelle rencontre, et l'experience qu'il faisait pour la quatrième fois de l'irresistible intrepidité des soldats français le décida à ne plus se mesurer franchement avec eux. Il resolut de s'en tenir désormais à les harceler, de fuir quand it serait pressé trop vivement, et de ne se laisser jamais approcher assez pour être contraint d'engager une lutte désavantageuse. En outre, il vit les Arabes de l'Egypte-Moyenne se séparer de sa cause, et dut, renonçant aux fertiles provinces du Faïoum, porter la guerre dans l'Égypte-Supérieure, où Desaix se disposa a le poursuivre...... Tandis que Desaix et sa colonne

opéraient si glorieusement, d'autres géneraux et d'autres divisions de l'armée luttaient contre les difficultés de la tâche la plus ingrate. Cette tâche, c'était de réprimer des tentatives de révolte qui eclataient sur tous les points du Delta, et qui venaient à chaque instant démontrer que les habitants de l'Egypte, quoique esclaves, quoique vujets d'une théocratie, n'étaient pas aussi disposes qu'on l'aurait pu croire à supporter le frein salutaire d'une législation européenne. Rien n'est plus difficile, en effet, que de substituer l'obeissance à l'asservissement. L'esclavage a ses fanatiques, de même que la liberté. Le règne des lois offense l'un, de même que l'arbitraire offense l'autre. Le Coran, ce code de la servitude, réprouvait d'ailleurs comme infideles les nouveaux législateurs. Le grand mot d'indépendance, jusque-là inconnu en Orient, sonnait donc mal aux oreilles des Égyptiens, qui, sectateurs de l'islamisme, confondaient comme tels la soumission due au chef de l'État ou à ses représentants avec le respect commandé par les croyances religieuses. Si encore ils eussent pu recounaltre en quoi ils étaient devenus moins dépendants! Mais ils prétendaient n'avoir fait que changer de maltres, et trouvaient que, pour être entourée de certaines formes republicaines, la domination francaise n'était nullement préférable au despotisme avoué des mameluks. Bonaparte avait beau vanter en toute occasion, beau pratiquer nieme, autant que possible, la moderation et la tolerance, il avait du cependant fonder une administration régulière, établir un système régulier de contributions, et, qui plus est, pour subveuir aux besoins de son armés, adopter un certain nombre de mesures purement fiscales. Obeir pour obeir, et surtout payer pour payer, mieux valait, suivant les Egyptiens, que ce fût à des chefs de leur pays et de leur religion qu'à des étrangers et à des infideles. De la des refus d'impôt et des révoltes continuelles. Les Arabes et les fellahs, excités sans doute par les émissaires de Mourad et d'Ibrahim, ne cessaient de courir aux armes, de renouveler leurs tentatives de soulevement, et d'attirer sur eux les rigueurs de l'autorité française. En vain les généraux Menou et Marmont dans la province de Rosette, en vain les généraux Vial et Andréossy dans les pro-vinces de Charkieh et de Mansourah, en vain les généraux Murat et Lanusse dans celles de Menzaleli et de Damiette, étaient-ils toujours à la tête de colonnes mobiles pour courir aux révoltés et les battre, pour fusiller les meneurs, pour livrer aux flammes les villages : la rébellion était comme cette hydre de la fable dont les cent têtes se reproduisaient au fur et à mesure qu'elles tombaient sous le fer d'Hercule. Un instant comprimée, la rebellion renaissuit l'instant d'après de chaque goutte de sang répandu et des cendres de chaque village incendié; elle exercait la patience bien plus que la valeur de nos troupes, et les exténuait de fatigue sans leur rapporter aucune gloire.

A peu près renfermée dans le Delta durant les mois d'août et de septembre, l'insurrection gagna en octobre l'Égypte-Moyenne, et nous allons la voir; maigre la présence de Bonaparte, malgré le prestige attaché su nom et à la personne du grinéral en cleé, éclater terrible au milieu même du Caire.

## CHAPITRE VI.

SOMMAIRE : RÉVOLTE DU CAIRE, - SÉVERE-MERT CHATIES PAR BUNAPARTE, - ET SUI-VIE D'UNE TRANQUILLITÉ PROFONDE, DONT IL PROFITE POUR DOTER LA CAPITALE DE L'É-CYPTE D'ÉTABLISSEMENTS DE TOUT CENRE. -IL VA EXPLORER LES RESTES DU CARAL DE SUEZ, ET MARQUE DE PÉRIS ENGLOUTI DANS LA MER ROLGE. - PREMIÈRES NOUVELLES DE FRANCE. - MANIFESTE PAR LEGGEL LE DIRECTORE A JUSTIFIÉ L'EXPÉDITION D'É-CYPTE AUX YEUX DES PUISSANCES ÉTRANGÉ-RES - EFFET MERVEILLEUX QU'ELLE A D'A-VELLE DU DÉSASTRE D'ABOURIR. - DECLA-BATION DE GUERRE DE LA PORTE. -- FIR-MAN DU GRAND-SEIGNEUR - BAISONS OUT OBLIGENT BONAPARTE A POSTER SES ARMES EN STRIE. - MARCHE VICTORIEDSE DE DE-BAIX DARS L'ÉGYPTE-SUPÉRIEURE - INS-CRIPTION PRANÇAISE DANS L'ILE DE PRILÉ.

Depuis deux mois qu'il était entré au Caire, Bonaparte, nous l'avous vu, n'avait rien négligé pour obtenir la confiance des principaux habitants, pour paralyser au sein de cette immense capitale lea intrigues non-seulement de Monrad et d'Ibrahim, mais encore celles des Tures et des Anglais, et aurtout pour v comhattre les d'effets des furibondes deelamations de la plupart des ministres de la religion mahométane. Il eonsultait sur les moindres intérêts de la cité le divan qu'il avait établi, et s'empressait de faire droita toutes les demandes utiles, a toutes les reclamationa fondres que formulait ertte assemblée municipale. Il respectait lui-même les usages civils et relig eux. et avait imposé un semblable respect à tona ses compagnous. Entin, il avait dejà créé un a sez grand nombre d'établissements publics dont les avantages se revélaient de jour en jour. Le général en chef a était ainsi concilié l'estime et l'affection des personnagea les plus considérables, qui, dans leur reconnaissance, lui avaient, on se le rappelle, décerne le nom d'Ait. Ce nom, qui est, on le sait, celui du gendre et auccesseur de Mahomet, leur avait paru exprimer le mieux l'idre qu'ils avaient concue du caractère et des hautes qualités du vainqueur des mameluks.

Mais, si tels étaient les sentiments que la partie la plus riche et la plus éclairée de la population du Caire éprouvait a l'égard de Bonaparte, si même la plupart des habitants se prétaient de bonne grâce au recouvrement des impôts, beaucoup a'en fallait que les chefs de culte et les austeres sectateurs de l'islamisme partageassent cette bonne volonté et cet enthonsiasme. Au lieu de regarder comme un bienfait la protection que le jeune général accordait aux musulmans, ils ne voulaient y voir qu'une honte pour eux, et traitaient de profanation insultante le rôle que Bonaparte a'attribuait quelquefoia dans les cérémonies religieuses. Les ennemis de la France, c'est-adire les beys dépossédes d'une part, les agents de la Turquie et ceux de l'Angleterre de l'autre, trouvèrent donc parmi ces fanatiques des instruments dociles de leur haine et de leurs machinations. Suivant l'usage, les dernières elasses du peuple accueitirent d'une oreille complaisante les discoura séditieux et les provocations au desordre. L'esprit d'insurrection se propagea comme le feu d'un incendie, et bientôt les meneura, pour jeter le masque, pour lever l'étendard de la révolte, n'attendirent plus qu'une occasion lavorable. Malheureusement ette occasion leur fut offerte par les Français eux-mêmes.

Les conquerants n'avaient point trouvé dans les revenus de l'Égypte les ressources financieres qu'ils espéraient. Surtout, la cessation ou du moins le ralentissement du commerce extérieur. les tresors emportés par les mameluks, la méliance genérale, quoique dissimulee, des propriéta res et des negociants. avaient fait disparaître la presque totalité du numéraire dans un pays ou, en temps habituel, il était plutôt rare qu'abondant, et où toutes les impositions légales s'acquittaient en nature. Cependant, il fallait de l'argent pour subvenir aux besoins des troupes, il fallait de l'argent pour leur payer la solde. Comment tirer les espèces monnayers du fond des colfres où elles se cachaient? Recourrait-on à la voie des avanies, c'est-a-dire aux taxations arbitraires imposées de temps en temps par les beys et recueillies par eux les armes à la main? Quel expédient n'eût été préférable à des mesures si vexatoires et dont il importait d'effacer jusqu'au souvenir? Un instant, le citoyen Ponssielgue, administrateur général des finances de l'arnice expéditionnaire, se flatta d'avoir tourne l'obstacle, et crot que, sans reconrir aux mêmes violences que les mameluks, il allait, comme eux, puiser à maiua pleines dans la bourse des habitants. Mais combien ne s'abusait-il pas!

En Egypte, comme dans presque toutes les contrées de l'Orient où régue un desputisme absolu, la plupart des proprietes ne sont que des concessions temporaires du gouvernement. Si le titutaire vient à mourir, elles sont, au caprice du maître, retirées ou renouvelées Oue 6t done Poussielgue? Poussielgue perauada au géneral en chef d'introduire en Egypte le droit d'enregistrement, de souniettre à une revision aevère toutes lesconcessions dont it vient d'être parle, et de faire enregistrer, movennant linance. tous les actes confirmatifs. Or, ce moven fiscal, tout à fait nouveau en Orient, fut regardé comme une avanie déguisée et

souleva une immense réprobation, au Caire notamment, qui, comme les autres capitales, était la résidence habituelle de presque tous les grands propriétaires. Les mêmes hommes qui n'avaient vonlu, par amour de la tranquilité, accéder à aucune trame tant qu'ils avaient cru que leurs biens seraient respectés par les Français, ne surent pas plus tôt leurs intérêts compromis, qu'ils unirent leurs ressentiments et leurs efforts à ceux des ennemis de la France. De leur côté, les ministres du culte, voyant les dispositions haineuses qu'ils avaient depuis longtemps entretenues parmi les rangs inferieurs de la populace gagner enfin les hautes classes, jugerent qu'il était temps de mettre en jeu l'énergique res-sort de la religion. Les mosquées retentirent des lors de prédications fanatiques, la révolte fut déclarée sainte de par Dieu et le Prophète, et bientot, à jour dit, le peuple entier de la capitale de l'Égypte se leva comine un seul homme pour secouer un joug reputé plus odieux encore que celui des beys.

Le 21 octobre, dès l'aubé, de tumultueux attroupements se formèrent dans les différents quartiers du Caire, et le divan s'assembla. Il était à peine assemblé qu'une foule considerable fit invasion dans la salie où il siegeait, et le somma d'avoir à se rendre près du général en chef et à obtenir le rapport de l'arrêté relatif su droit d'enregistrement. Puls, au lieu d'en rester là, au lieu d'attendre l'issue de cette démarche régulière, la multitude, s'exaltant à voir ses fluts g ossir de minute en minute, crut qu'elle serait assez forte pour lutter contre les Frauçais et débarrasser la ville d'une poignée d'honnnes qu'elle regardait confine d'infâmes oppresseurs. Se flant à la faiblesse numérique de la garnison et à l'éloignement des divers postes qu'elle occupait, les bandes de révoltes se partagérent la ville, en parcoururent toutes les rues à la fois, et, chemin faisant, massacrèrent nonseulement tous ceux de nos compatriotes qu'elles rencontraient, mais tous les habit-nts même soupçonnés d'être leurs parti-ans. La maison habitée par le général du génie Caffarelli-Dufaiga fut investie et livrée au pillage. Fort heureusement Caffarelli-Dufalga lui-même

était sorti de grand matin pour aller avec Bonaparte et presque tous les officiers de l'état-major visiter l'Île de Rodah, où Il était question d'instalfer plusieurs services militaires; mais deux ingénieurs des ponts et chaussées, les citoyens Thévenot et Duval, se trouvaient dans la maison de Caffarelli au moment où les révoités s'y présentérent, et, n'ecoutant que leur courage, voulurent, avec les dome-tiques du général. tenir tête aux assaillauts. Helas I que pouvaient quelques hommes contre une masse de furieux? Les portes ont bientôt volé en éclat. Les deux ingénieurs et leurs auxiliaires, forces de chambre en chambre, ne peuvent enfin éviter la mort, et sont mis en pièces. Dans le nième temps, une nutre bande se portait contre l'hôtel que Bunaparte avait donné aux membres de l'Institut et à ceux de la commission des sciences et des arts pour y tenir leurs séances. Obligés de combattre pour leur vie dans cet asile ordinairement consacré à leurs études, nos savants et nos artistes prirent les armes, se barricadèrent, et, dignes compagnons de nos soldats, montrerent une tois de pius que le savoir et les talents libéraux s'allient fort bien à la valeur et à l'intrepidité. Suppléant au nombre par la présence d'esprit, ils se défendirent avec tant d'opiniatreté que l'attaque dirigee contre eux ne put obtenir aucun succes. Ce fut le soir seulement que des tronpes envoyées à leur secours les délivrèrent de l'espèce de siège qu'ils avaient soutenu pendant toute la journee

Le genéral Dupny, commandant du Caire, avait été instruit de bonne heure des rassemblements formés par la populace. Moins alarmé qu'il n'aurait dû l'étre par de semidables démonstrations, il s'était contenté d'abord de lancer quelques patrouilles contre les seditienx; mais apprenant, par les repports qui survenment de tous côtés, que les groupes ne se dissipaient pas et que l'insurrec-tion prenait un caractère de plus en plus grave, il quitte son hotel, envoie à la trente-deuxième demi-brigade, casernée dans les environs. l'ordre de se tenir prête à marcher, et se dirige, escorté par un simple piquet de dragons, vers la ville des morts, c'est-à-dire vers le grand cimetiere, où se trouvait, disait-on, un des attroupements les plus considérables. Une foule immense obstruait la plupart des rues, et nombre d'habitants tiraient du haut de leurs maisons sur le général français et sur son escorte. ou les accablaient de pierres. Néanmoins, chassant et dissipant à coups de sabre tout ce qui se présentait devant eux, Dupuy et ses dragons étaient parvenus au quartier des Francs, et ils allaient entrer dans la rue des Vénitiens. lorsqu'ils se voient arrêtés par des groupes de plus en plus compacts, qui paraissent vouloir leur disputer vivement le passage. Emporté par sa bravoure. et dédaignant trop peut être le genre d'ennemis qu'il avait à combattre, Dupuy ordonne aux dragons de le suivre, et se precipite avec eux sur les groupes, sans attendre l'arrivée de l'infanterie, dont le feu eût été nécessaire pour ébranler préalablement les masses profondes qu'il s'agissait de traverser. Au premier hoe, les factieux reculent; mais bientôt ils se reportent en avant, et entourent Dupuy, qui tombe convert de blessures. Les dragons parviennent, il est vrai , à éloigner la foule , à relever Dupuy, à l'emporter dans la maison de Junot, laquelle était peu distante ; mais le malheureux général expire quelques

En un instant la nouvelle de la mort de Dupuy circule dans les divers quartiers de la ville, et lui suseite des vengeurs. Le canon d'alarme résonne, et le général Bon prend le commandement des troupes qui se rassemblent de toutes parts. Bientôt de forts détachements d'infanterie, dirigés dans les rues principales, font sur les rebelles un feu aussi vif que meurtrier. Mais les balles ne les atteignent pas tous, et quinze mille d'entre eux, longtennis chasses, longtemps poursuivis la baionnette dans les reins, finissent par trouver un refuge dans la grande mosquée El-Azhar, s'y barricadent, jurent de s'y défendre jusqu'à la mort, et voient leur nombre incessamment grossir, car du haut des minarets de la mosquée les imans et les mollalis ne cessent d'appeler à la vengeance commune les habitants qui n'ont point encore osé prendre parti contre les Français.

minutes après.

D'un autre côté, les Arabes du désert,

qui ont été sans doute avertis de l'insurrection, s'avancent jusque sous les murs de la capitale, et cherchent à y pénétrer pour se joindre aux factieux, profiter du désordre, et -e livrer au pillage.

Cependant des exprès sont partis pour l'île de Rodah, et Bonaparte a été instruit de la révolte du Coire. Il s'est hâté d'accourir, mais vainement s'est-il présente à deux des portes de la ville. Il a rencontré à ces deux portes des rassemblements si formidables, qu'il n'a pu, malgré le canon d'alarme qui de minute en minute l'avertit combien sa présence serait necessaire, songer un seul instant à lutter contre les factieux avec sa faible escorte et à se fraver un chemin par le fer. Plus heureux devant une troisième porte, il a enfin réussi à franchir l'enceinte des murs du Caire, mais pour trouver les communications interrompues entre les différents quartiers. Les rétablir a été son premier soin. Il a ensuite fait mettre plusieurs canons en batterie au débouché de chacune des principales rues sur les places; mais ces dispositions preliminaires ont pris beaucoup de temps, et elles étaient à peine achevées à la chute du jour.

Les troupes françaises passèrent la noit sous les armes. Pourtant, la majeure partie des revoltes, selon l'usage général des Orientaux de ne rien entreprendre après le coucher du soleil, s'étaient retirés dans leurs maisons, et ceux même, qui occupaient la grande mosquee avaient interrompu leur feu. Cette espèce de suspension d'hostilités dura tusqu'au lendemain; mais le lendemain 22. des le crepuscule, les révoltés du Caire se réunirent de nouveau, et maltres qu'ils étaient de plus eurs des issues de la ville, en facilitèrent l'accès aux insurgés du dehnrs. Le Caire pullula alors de Bedouins et de paysaus, armés les uns de bâtons, les autres de piques ou de sabres, d'autres de poignards ou même de fusils. Mais, pendant la nuit, Bonaparte s'était mis en mesure de repousser les nouvelles attaques des factions. Informe qu'ils avaient encore choisi la ville des morts pour quartier general, il y envoya une colonne d'infanterie qui tailla en pièces tous ceux qui ne purent ou ne voulurent pas fuir. Chaque grande rue devint aussi le théâtre d'un carnage non moins sanglant. A l'entrée de chacune de ces rues, se trouvaient une compagnie de grenadiers, et, comme nous l'avons dit, une batterie de canons on d'obusiers. Les revoltes, comprenant bien que s'aventurer dans les voies principales serait s'exposer à une mort certaine, impginerent de se glisser, par les ruelles les plus desertes, par les jardins et par les cours, jusque dans les maisons qui formaient les angles des places, puis, de la, se mirent à tirer sur nos grenadiers et nos pieces. Mais nos braves coururent à chaque maison d'où pleuva ent les balles, en défoncerent la porte à coups de hache, et chassant dans la rue tous les hommes que la maison renferm it, les obligerent à essuver le feu des pièces en nième temps qu'ils les fusillaient eux-mêmes des postes dont ils venaient de s'emparer.

Tandis que la révolte, anias clatide à l'interieur du Caire, vovait sea sialierents les juis finatiques grossir le nombre des cadvresq qui jonchient la ville, ou bien perdre courage et abandonner la partie, consideration de la compania de la compania avec des détachements de cavalierie, pour bassainet et subrient les bandes de Bédouns et de fellahs qui, entrees le matti dans le capitale, se fidicient maintenant de la portie, et en caccorni da tenant de la portie, et en caccorni da consideration de la compania con la compania de la compania con la compania de la compania con la compania de la compania de

Les insurgés, orpendant, demeuraient maîtres de la grande mosquée El-Azhar, et paraissaient vouloir tenir jusqu'à la dernière extrémité dans ce poste formidable. Toutes les issues de l'édifice étaient barricadées, toutes étaient soigneusement gardées. S'y introduire autrement que de vive foree, autrement que par une suite d'assauts, ne semblait pas po-sible; on s'exposait même à perdre beaucoup de monde sans avoir aucune certitude de succes. Bonaparte ne voulut donc pas courir les chances d'une attaque en règle; et comme d'ailleurs il avait découvert un moyen plus prompt et plus sur d'en finir, c'est ce moyen qu'il employa. Il ordonne au général d'artillerie Dommartin d'aller établir sur le revers du Mokatan, chaîne de hauteurs qui domine le Caire et au pied de laquelle est bâtje la citadelle,

des batteries qui fondroieront le dernier asile de la révolte. Toutefois, pendant que cet ordre s'exécute. Bonaparte. à plusieurs reprises, envoie des parlementaires, qu'il a soin de prendre parmi les principaux habitants restes fidèles, offrir aux révoltés un pardon généreux s'ils consentent à mettre bas les armes. Mais une telle preuve de clémence ne leur paraît qu'un aveu de faiblesse, et se fiant à leur supériorité numérique, ils refusent toutes les propositions qui leur sont faites. Bonaparte se voit donc réduit à user de tous ses moyens militaires contre des hommes si résolus, Des colonnes de grenadiers s'avancent par les rues qui conduisent à la grande mosquée, et cernent l'édifice de manière a ce que nul n'en puisse sortir. Le général Dommartin démasque alors ses liatteries, le commandant de la citadelle fait egalement jouer les siennes, et bientôt une grêle de bombes, de boulets. d'obus, tombe sur la mosquée et sur les maisons d'alentour. En même temps la nature semble se déclarer pour Bona-parte. Par un phénomène très-rare en Égypte, le ciel, généralement si pur, s'est couvert de nuiges au moment où le feu a commencé, et le tonnerre mêle sa bruvante voix à celle de l'artillerie francaise. Cette bizarre coîncidence parut impressionner vivement l'esprit superstitieux des Égyptiens, et contribua peutêtre plus que tous les efforts de nos troupes à rétablir la tranquillité dans les autres parties de la ville. Le bombardement eut bientôt fait de

si grands ravages sur le point spécial où il était dirigé, que, la même, en se voyant menacés d'être ensevelis sous les ilécombres, les révoltes faiblirent dans leur résolution. A leur tour, ils envoyèrent une deputation supplier le favori de la victoire, et lui promettre pour l'avenir une soumission exemplaire. Mais cette résipiscence était trop tardive, et dans l'opinion de Bonaparte un châtiment severe pouvoit seul hii garantir les futures dispositions des rebelles. L'ous avez refuse mon pardon lorsque je vous l'offrais, répondit-il aux envoyés ; maintenant l'heure de la vengeance a sonné. Vous avez commencé, c'est à moi de finir. - Lorsque cette dure reponse leur eut été transmise, les malheureux qui occupaient la grande mosquée résolurent de chercher dans leur désespoir une dernière chance de sa'ut. Ils essayèrent une sortie, et tâcherent de se laire our les armes à la main; mais, accueillis par les baionnettes de nos grenadiers, is ne trouverent que la mort. A ors les chefs, sedévouant pour la multitude que leurs perfides conseils avaient egarce, s'avancerent sons armes vers nos soldats, et implorerent leur pitie par les demonstrations les plus pressantes. La nuit tombait, et le song n'avait déja que trop coulé. Bonaparte, satisfait de voir la revolte s'avouer vaincue dans son dernier repaire, ordonna d'epargner les suppliants, fit cesser le feu, et reçut a merci tout ce qui restait encore d'in-

Le 23, l'ordre élait parsailement rétable au Caire, mais la rumeur publique désignait onze che ks ou gens de loi contine les principaux instigateurs des désordres qui avaient ensanglanté la capitale pendant les deux jours precédents. Bonaparte porta la peine de mort contre ces onze individus, les fit fusiller sur la place Ezbekveh, et conlisqua tous leurs biens, meubles et immeubles. au profit de la république française. De plus, comme parmi eux se trouvait un des membres du divan national. Bonaparte prononça la dissolution de cette assemblee, declara le Caire en etat de siège, et imposa aux liab tants une contribution extraordinaire de plusieurs millions.

Le 24, les deux proclamations suivantes se lisaient sur tous les murs de la capitale :

LES CHEIKS DE LA VILLE DU CAME AUX MARI-TANTS DES PROVINCES DE L'ECTPTE.

« Que Dieu et son prophète eloignent de vous , 6 habitants des provinces, l'esprit d'insultordination! Que Dieu et son prophète vous

priservent du coutart des méchanis!

« Socher que les méchanis imment d'exciter les plus graves disorders dans le ville

et plus graves disorders dans le ville

roupes françaises et les négles de la Suldines
Forte, et occasionné anns la mort d'un grant

mombre de nussemans. Mais la mais hiesemombre de nussemans. Mais la mais hiese
mombre de nussemans. Mais la mais hiese
napair la mombre de la comparte de la mais la morte de la comparte de la mais la mais la comparte de la comparte de la mais la mais la comparte de la comparte de la comparte de la mais la comparte de la comparte de la mais la comparte de la mais la comparte de la compar

la ville et de la piller, car il est sage, bienfassant, miséricordieux, et sans lui les habitaots du Caire n'existeraient plus.

du Caire n'existeratent plus.

« Garder-sous done, si vous voulez que la tranquilité el la sécurité ne fuient pas le seul de vos demeurse, gardez-tous de devenir des fauteurs de désordre; n'évoutez point les propos des méchants ; n'entetze point dans les complots des factivant; ne sovez point de nombre de res insensés qui ne savent point prévoir les vouséqueures; rappetez vous tousours une Dien dissone à son cré des monires.

jours que Diru dispose à sou gré des empires, et que sa volunté seule dirige les événements. « Tous les fauteurs des désordres du Caire out péri, et cette capitale en à été heureuse.

meni délivrée.

"C'est pourquoi nous vous conjurons de ne pas aller à voire tour vous jeter dans le précipire; occupes voos plutói de gagner bonnéement voire vir et d'accomplir les devoirs qui vous sont imposés par voire religion. C'est

cette sainte religion qui nons ordonne de vous donner les présents cutacils... » Les cexs de Loi de La villa du CAIRB

« Égyptiens ! Habitants des villes et des vil-

lages! Arabes et Fellahs! sacher qu'Ibrahim et Mourad euroieul auss cesse leurs émissaires pécher parosi nous la révolte mais qu'ils ont la malice et la perfishe de vouluir nous personder que ces émissaires vienneut de la part du sultao des sultans ou de celle de sea visier.

s Si soucherches la raison de ce menosge politique, vans la truoverze dans leur dryst et leur rage de voir que nous n'avons passe qui quitre, pour les suivre, notre patrie et me jamilles. Ils ne sonçest qu'i sernet i me familles. Ils ne sonçest qu'i sernet de l'anguire. Pour les mois les Régistes soient la comparie, pour les majorie que 16 gigl es sistemates de l'autantissement de leur paissance Il mais se nettle prédaction de revole étaire caronté par le salais de suillans, ne non montrearre le salais de suillans, ne non montrearre la contra de l'autantissement de suillans, ne non montrearre la contra de l'autantissement de suillans, ne non montrearre la contra de l'autantissement de suillans, ne non montrearre la contra de l'autantissement de suillans, ne non montrearre la contra de l'autantissement de suillans, ne non montrearre la contra de l'autantissement de suillans de l'autantissement de l'autantissement

ation 2... and Peuple rifegypet in nignores peus que de tre de Peuple rifegypet in nignores peu que de diverse taitone cursperiment, les arest les diverses taitone cursperiment, les arest anni des moutlanants de les fladinnines, les void entremis des noblitres et de leurs supervisitions. Il sont encurse la fieles allier de notre régionur aux encourse la fieles allier de notre régionur des técnojoques de leur affervium et à le servirer au lesanis. Ils nisueut que ceux qui l'aiment, et sont les entremus de ses entremis. De medient la price de Constitutionalpe et qui medient la price de Constitutionalpe et qui empionet tous les moyens que l'autre leur augrère pour enablir le pays de l'étaminne; goupe pour enablir le pays de l'étaminne; moderner, et les poissons travours qu'ils tridonnerous, confontrout les manvas descrito de Russes, qui étarreiseuit a l'empere de Saote-Saphie el des autres temples voués au culte du vrai Dies, pour en farre des figles consacrées aux profanse acartices de leur perverse croyaure; mais, s'il plati a etier, la France aidera notre segueur et ossitre à fonquier la Russes et à exterminer la race

mandite des Russes.

a Nons tirmitons, peuple d'Exple, à ne former ni servie aucun projet de décordre, de sédition, de révolte. Ne ciserte paint à nuire aux troupes françaises. Le résultat d'une conduire contraire à non conseits altirerai sur tois la ruine et la noori. N'évoute danc uni les direcurs des nacitants ni les petides intinuations de ces facilieux qui ne se plaiseoit que dans les excès et les zimes; tu aurais tropa dans les excès et les zimes; tu aurais tropa.

lieu de t'en repentir.

« Nuchile pas non plos, si lu veau trouves la repose da sezurirá so mitieu de la famille et au sein de la pairie, qui i faut acquatte de divise et les implés que lu dois au gouvernement. Le général en chef Bonaparte nous a pointaie en isnais linquistre personne dans l'exercice de fullanistes, et de ce rica fire contre as anives lost. Les des crisces de la fautait de la comparte de la fautait de la

« Cesse dour, peuple d'Égypte, de fonder aueun espoir sur Ibrahim ou sur Mourad, et mets toute la confiance en celui qui a crèé les hinasias, en celui qui donne et ôre les empires. Le pêtir religieux, des prophetes a dil1. La redition est endormie; maudit soit qui la reveillera le

Ces deux proclamationa, que Bonapar redicar probablement lui-même et qu'il fit signer par les principaux celus de li et les principaux celus de Caire, furent imprimess en arabe, au moven des presses et des caracteres que l'expédition avait apportés, et non-seulement affichées, comme nous l'avons dit, dans les rues de la capit-le, mais encor répandre à un nombre immense d'exemplaires dans toute l'Egypte. Partout elles produisirent le meilleur effet meil

Sans doute la révolte du Caire fit de trop nombreuses viet mes, puisqu'elle couta la vie à cinq ou six mille Egyptiens, et, perte encore plus regrettable,

à trois ou quatre cents Français; mais tout ce sang du moins ne fut pas inutilement versé. Bonaparle Ilra de sa victore un avantage précieux ; celui de laisser dans : esprit des indigênes et, partuel; mue ildre si terralt de la capitale, une ildre si terralt de la capitale, une ildre si terralt disport, que la tentative du 20 octobre ues renouvela point jendant tout le temps qu'il passa encore sur les rives du Nil.

Le général d'Estaing, qui remplaça le général Dupuy dans le commandement du Caire, se montra actif, vigilant, sévère sans rigueur, et une confiance mutuelle tarda peu à renaître entre les habitants et nos soldats. Le soin qu'avait d'ailleurs pris Bonaparte de ne faire peser sa vengeance que sur les grands coupables, lui ramena bientôt l'affection de la multitude, qui parut se repentir d'avoir trop facilement cédé à de perfides insinuations. Des sympathies de plus en plus vives, obtenues non moins par la bonne discipline des traupes que par la modération du général en chef, entou-rèrent des lors les Français, et leur permirent de poursuivre activement le cours des travaux et des créations de toute sorte qui devaient signaler leur sejour en Égypte.

Dejà, par les soins de Bonaparte, les places d'Alexandrie, de Rosette et de Damiette avaient été misea en bon état de defense, et sembleient à l' bri de toutes les attaques qui pouvaient être dirigées contre elles, tant du côté de la mer que do côté de la terre. Après la révolte du Caire, le général en chef sentit qu'il y avait urgence à doter aussi cette capitale d'un système de fortifications qui put à l'avenir la préserver nonseulement des entreprises du dehors, mais dea suites de quelque autre tentative interieure. D'une part donc, les ouvrages de la citadelle recurent des aug mentations considerables; de l'autre, la construction de cinq nouveaux forts, qui tous les cinq dominerent la ville, et dont un s'cleva sur l'emplacement d'où les batteries du général Domniartin ava ent bombardé la grande mosquée El-Azhar. fut décidre, commencee, promptement achevee. De plus, on abattit dans la ville même tous les obstacles qui gênaient la communication des differents

quartiers, la circulation des voies principales, et l'accès ou l'issue des grandes places. C'est dire qu'on supprima tout d'abord les portes qui existaient aux deux extremités de presque toutes les rues et qui se fermaient chaque soir. Puis, on relis le Caire à Boulacq par une excellente chaussée, garnie de fossés et de parapets, et supérieure au niveau des plus hautes inondations du Nil. Un pont de bateaux fut établi entre la rive droite du sleuve et l'lle de Rodah. Un deuxième pont volant vint réunir l'Ile de Gizeh à la rive droite. Enfin le village même de Gizeh fut entouré d'une bonne muraille crénelre qui le mettait à l'abri d'un coup de main.

L'execution de ces travaux purement militaires n'entrava ni la marche de l'industrie, ni la création des nombreux établissements clyils qui fournissent à la psix et à la guerre elle-nicine les mille ressources dont elles out besoin.

On construisit au Caire des moulins à cau et des moulins à vent, qui donnèrent d'aussi belle farine qu'en France. On y multiplia les fours, et le pain nonseulement devint des lors : ussi commun qu'il avait été rare auparavaot, mais se mangea aussi bon qu'à Paris. On fonda sur le bord du canal de

Rodah, à un quart de lieue du Caire, un hospice capable de recevoir cinq cents malades, et dans lequel chaque malade aurait son lit, ou plutôt son pauier. au change, y aidsient beaucoup. Comme en effet l'Égypte manque de bois, on unagina de suppléer aux couchettes par de grandes mannes d'osier dans lesquelles ou piscait des matelas de coron ou de laine et des sommiers de paille de blé ou de paille de mais. En peu de temps cet hospice fut aboudantment fourni de toutes les choses nécessaires. Puis on fonda, dans l'île même de Rodsh, un lazaret magnifique, où les lois sanitaires les plus rigoureuses furent mises en vigueur à la première apparition de la peste.

Alexandrie, Rosette, Damiette, eurent plus tard, comme le Caire, leurs moulins à farine et leurs fours à pain, leur hôpital et leur lazaret; des salpétrières et des moulins à poudre furent pareillement établis sur divers points; mais le Caire, à titre de capitale, conserva un grand nombre de priviléges.

Le Caire posséda, sous le nom de Lycée de la patrie, un collège consscré à l'éducation des enfants du sexe masculin nés en Égypte de parents français.

Le Caire posseda un hôtel de la monnaie. On y frappa une innombrable quantité de médins, et ce fut une opération avantageuse, car elle rapportait au trésor plus de soixente pour cent. Le médin, appelé encore para, avait depuis longtemps cours dans le paya. C'est une petite pière de cuivre dans laquelle entre un atome d'argent, et qui vaut environ deux centimes. Elle est ronde, large seulement comme un trèspet t pain à cacheter, et en même temps si mince, qu'on ne s'expose pas à les compter au vent, qui les disperserait. Les marchands égyptiens ne serrent jamais leurs médins ailleurs que dans leur bouche, et souvent ils en portent ainsi eent cinquante, deux cents même, sans qu'on s'en aperçoive a leur voix, sans qu'ils en soient genes pour boire ou pour manger. Rien, dans les premiers temps, ne semblait si drôle à nos soldats que de les leur voir cracher dans leurs mains chaque fois qu'ils avaient à rendre de la monnaie. Les médins circulaient non-seulement en Égypte, mais encore en Afrique et dans les déserts de l'Arabie, et loin de présenter l'inconvénient ordinaire des pièces de cuivre, loin de gêner les transactions ou de nuire

Le Caire posseda deux journaux, l'un de science et de littérature, sons le titre de Décade égyptienne, l'autre de politique, sous celui de Courrier d Egypte.

Le Caire posséda un théâtre. Le Caire posseda de vastes ateliers de serrurerie, d'armurerie, de menuiserie, de corderie, de charronnage et de charpente. Le Caire posséda des fonderies, des

fourneaux à réverbère, des usines et des manufactures en tous genres, d'où sortirent des canons, des boulets, de l'acier, des sabres, des instruments d'optique et de mathématiques, des draps, des toiles vernies, du carton, du pspier, enfin presque tous les pro-duits des arts de l'Europe.

Le Caire, des qu'on n'y manqua plus des objets de première nécessité, vit le luse a'introduire dans ses murs. On ent dee lits, des tables, de closiess, des meubles de toute sorte; ou eut du linge et des bottes de marquin; ou eut des gobeles et des couverts d'argent; on ent même de la vaisselle pale, que sa légèrete rendait fort portative et par conséquent fort commod-. La visselle dite decharse, dont plus tard l'empereur se servit dans ses campagnes, fut fabriquée d'après celle qu'il avait rapportée d'Égyute.

Agria so prierres, vinrent les passes. Agria sia prierre les brobeurs; et les Eccieus; et les

avec la plus grande perfection.

On devine que les officiers seuls de l'armée se permirent les meubles à l'européanie, le beau linge et les bottes fines, l'argenterie et la visselle plate, les broderies et les galons; mais, à défaut des recherches du luxe, les simples soldats eurent toutes les douceurs du

bien étre. Le climat de l'Égypte est soumis à d'extrêmes variations de température. Du moins, autant les journées sont chaudes et même brûlantes, autant les nuits sont fralches et même froides. Dans l'après-midi la chaleur devenait tellement forte, qu'officiers et soldats éprouvaient un égal besoin de faire la sirste; ou si les exigences du service les obligeaient à braver les ardeurs du so eil, ils se trouvaient blentôt les uns et les antres dans un tel état de transpiration, que la teinture de leurs habits en était decomposée. Au contraire, on grelottait souvent d. trois à quatre lieures du matin. Bonaparte était le seul qui parût ne souffrir ni du chaud ni du froid, le seul qui ne se laissât point aller, en dehors de la nuit, à quelques instants de sommeil. Toujours on le voysit vêtu comme à Paris, toujours il portait son uniforme boutonné du haut en bas, et c'était à peine si de temps en temps une goutte de sueur venait mouiller son visage. Jamais non plus on ne le vit jeter un manteau sur ses épaules. Cepeudant, comme toute l'armée n'avait pas ce temperament de fer, le général en chef no négligea rien pour lui alléger les inconrénieuts du climat et la maintenir en aussi bonne santé que possible.

On habilla toutes les troupes en toile de coton beu, on leur donna une coiffure de maroquin noir, on y ajouta une chaude capote, en étoffe de laine du pays, qu'elles nettaient la nuit, et à nulle époque elles n'avaient été aussi comnodément équipes.

Les soldats rerevaient d'ailleurs pour nourr-ture un pain excellent, de la viande, du riz, des légumes secs, et du café avec un peu de sucre pour remplacer les boissons spiritueuses, alors inconnues en Égypte.

Les distractions ne leur manquaient point. Moyennant quelques paras, ils louaient pour toute une journée un de ces dues superbes si nomireux en Egypte, et se donnaient tantot le plaisir de galoper dans les rues de la capitale pour y heurter ses graves habitants qui ue vont jamais qu'au pas, tantôt celui de visiter les campagnes environnantes ; ou bien, ils allaient passer leurs heures de loisir au Tivoli du Caire. C'était un établissement créé à l'instar de celui de même nom qui florissait alors à Paris. Des entrepreneurs avaient aisément persuadé au général en clief de mettre à leur disposition le palais d'un bev et son iardin; puis, autant que les ressources locales le leur permettaient, ils y avaient rassemble toutes les delices qui d'ordi-naire constituent ces sortes de paradis terrestres. On y trouvait des salles de jeu et de biliard, un cabinet de lecture. et des promenades variées, un café, un salon de restaurateur, un orchestre de danse, des concerts, des illuminations, des frux d'artilice, enlin les mille agréments et divertissements qui attirent la foule dans les jardins publics des capitales de l'Europe.

Bien nourris, bien logés, bien logés, bien soignés quand its étaient malaies, et pouvant s'amuser à pen de frais, que manquait-il à nos soldats pour s'estimer parfait-ment heureux en Egypte? Deux cho-es: recevuir de temps en temps des lettres de leurs familles, et n'être pas tenus a tant de respect euvers les feutmes du pajs. Mais, depuis qu'on avait emes du pajs. Mais, depuis qu'on avait

quitté Toulon, on était presque sans nouvelles de France, et la plus ettréme réserve était commandée à l'égard du beun sexe. Ce qui surtout taquinait nos soldats, était dene pas notaines que principal de la commandée à l'égard du present de la commandée de la commandée

Dans les derniers jours de décembre, Bonaparte, qui a pu en deux mois, grâce an calme dont la révolte du Caire a été suivie, prendre toutes les mesures, exécuter tous les travaux, fonder tous les établissements, organiser toutes les créations, accomplir tous les prodiges qui viennent d'être enumeres; Bonaparle, qui a pu en deux mois, grâce au bon vouloir que lui ont enfin montre les habitants, transformer la capitale de l'É-gypte, ville si monotone lorsqu'il y entrait naguere avec ses troupes, ville alors vassale de l'Europe et de l'Asie pour le commerce et les arts, en une cité active, industrieuse, commercante, et qui va maintenant pouvoir se suffire à ellemême; Bonaparte, disons-nous, se propose d'aller sur les lieux résoudre le probleme de la jonction de la mer Ronge avec la mer Méditerranée, et rechercher lui-même les vestiges de ce canal fameux de Suez, qui, commencé dès le règne de Sesostris le Grand, continué sous les Pharaons ses successeurs et sous les rois perses qui conquireut et gouvernèrent plusieurs fois l'Égypte, ne fut achevé cependant que sous la dynastie des Ptolémées. Le souvenir gigantesque de la grandeur des premiers rois de l'Egypte ue peut dormir dans la tête d'un homme qui, en débattant un traité de paix dans une petite ville du Frioul vénitien, avait rêvé l'envahissement de l'Inde par le golfe Arabique. Il tient donc à verifier par ses yeux ce récit de la vieille histoire. Mais, toujours habile et prévoyant, il veut, avant de partir pour Suez. ne laisser derrière lui aucune trace de la révolte qu'il a punie, et en signe de réconciliation il va rendre au peuple égyptien son gouvernement national. Parmi les habitants de la capitale et de ses provinces, il en choisit soixante dont il

forme un divan nouveau, et le gonvernement militaire disparait. La réorganisation du divan d'Égypte eut lieu le 25 décembre et fut annoncée aux habitants du Caire par la proclamation qu'on va lire:

.

« Habitants du Caire,

« Des hommes pervers avaient égaré une partie d'eotre vous; ils ont péri, Dieu m'a ordonné d'être élément et miséricordieux pour

le peuple; j'ai été élément et miséricordieux envers vous.

 J'ai élé fáché contre vous de votre révolte; je vous ai privés pendant deux mois de votre divan; mais aujourd'hui je vous le restitue; votre honne conduite efface la tache de votre

« Shérifs, ulémas, orateurs des mosquées, faites hier consuitre au peuple que ceux qui degaieté decœur se déclareraient une ennotain n'autonul de reiuge ni dans ce monde ni dans l'antre. Y aurai-i-il un bomme assez aveugle pour ne pas voir que le destin lui-même dirige toules mes opérations? Y aurai-il quelqu'un assez incrédule pour revoluer en doube que tout dans ce vaste univera est soumis à l'empire du destin ?

• Faires consaître au peuple que, depuis que le monde est monde, il était écrit qu'après avoir détruit les eunemis de l'islamisme, fait abattre les croix, je viendrais remplir la tâte qui m'a été imposée, Faites voir au peuples que dans le saint lirre du Coran, dans puis de vingt passeges, ce qui arrive a été prèvu, et ce qui arrivera est également explique,

« Que ceux que la rrainte seule de nos armes empéche de nous mandire changent; cer en fusant au ciel des veux contre nous ils solliciteut leur condamnation : que les vrais croyauts fassent des veux pour la prospérité de nos armes.

a Je puntrais denander à chacun de vous compte des sentiments les plus secrets de son cœur; rar je sais toul, même ce que vous n'avez dit à personue. Mais un jour viendra que tout le moude verra avec évidence que je sous ecodmit par des ordres supérieurs, et que tous les efforts bumaios ne pevent rien codtre moi. Heureux ceux qui, de bonne foi, sout les presières à se nettre avec moit

## Signé, BORAPARTE. »

Le même jour, 25 décembre, Bonaparte se mit en route pour Suez. On sait que Suez est une petite ville avec port située sur la côte septentrionale de la mer Rouge, à vingt-ciuq lieues environ dn Caire, à même distance de la Méditerranée. Le désert qui l'environne était peuplé de tribus assez nombreuses et assez redoutables pour que les caravanes qui se rendaient à la Mecque fussent obligées de leur payer un droit de passage. Ces mêmes tribus avaient inquiété plus d'une fois nos géneraux jusque dans la province de Charkieh, et, quoique rudement repoussées chaque fois, elles continuaient encore leurs excursions sur la lisière de la vailée du Nil. La possession du port de Suez intéressait tant la réussite des vastes desseins que Bonaparte méditait sur l'Inde, qu'il avait, depuis plus d'un mois déja, envoyé une assez forte colonne s'emparer de ce point important et tenir en échec les Arabes d'alentour. Dans le courant de novembre, le général Bon était parti pour Suez avec deux bataillons de la trente deuxième demi-brigade, une compagnie turque formée au Caire, un petit détachement de sapeurs, une pièce d'ar-tillerie et dix matelots; il n'avait eu chemin faisant que de légères escarmouches avec lea Arabea, était arrivé en quelques jours à sa destination, et maintenant occupait la ville et le port.

Aussi, ee n'était pas une expédition, c'était une simple reconnaissance scientifique, que Bonaparte avait resolue. Ce n'était pas le général en chef, c'etait le membre des Instituts de France et d'Égypte, qui s'en allait avec plusieurs de ses collegues explorer les restes du canal par legiel la mer Rouge communiquait autrefois avec la Méditerranée, et qui voulait accomplir lui-même cette exploration, non moins utile aous le rapport de la geographie ancienne et moderne, qu'importante sous celui des grands resultats politiques et commerciaux qu'elle pourrait produire. Bonaparte ne prit donc avec lui qu'une faible escorte de chasseurs à cheval, et deux de ses généraux , Dommartin et Berthier; au contraire il emmena une partie des membres de l'Institut d'Égypte, notamment Berthollet, Monge, Costaz, Dutertre, Lepère et Bourienne. En tout, la petite caravane ne comptait pas trois cents personnes. On alla camper le soir du 25 sur la limite du désert, en un lieu que les indigènes appellent Birket el Hadgi, c'est-a-dire Luc des pélerins, et non loin duquel se voient encore quelques vestiges de l'ancienne Heliopolis.

Le lendemain 26 l'on bivouaqua à dix lieues dans le desert même, et l'on attei-

gnit Suez le 27.

Bonaparte pendant la jonrnée du 28 s'occupa de reconnaître la ville, le port, La côte avoisinante, et d'ordonner tout ce que les besoins de la place exigeaient sous le rapport de la défense, de la marine et du commerce. Ainsi, après s'être convaincu que les barques seules ont accès dans le port, mais que des frégates peuvent mouiller auprès d'une pointe de sable qui s'avance a une lieue dans la mer, il arrêta, comme cette pointe est dérouverte à marée basse, d'y faire construire une batterie qui protegeat le mouillage et défendit la rade. Le jour suivant, il recoit plusieurs députations d'Arabes qui viennent demander tous l'amitié des Français; il établit un nouveau tarif de douane, qui aera plus favorable au commerce avec l'Arabie; enfin il prend diverses mesures par suite desquelles les marchandises debarquées à Suez devront s'acheminer plus promptement et plus sûrement sur le Caire ou sur Belbeis

Le 30 Il traverse la mer Rouge, à l'endroit où les Israélites l'ont traversée trois mille trois cents ans auparavant, et c'est comme eux à pied sec. Les flots ne se sont pas écartés devant lui par un nouveau miracle, les flots ne lui ont pas livré passage comme entre deux murailles, maia les gens du pays lui ont indiqué, en face de Suez même, un ensablement que la marée basse rend guéable. Il passe donc, et va visiter à trois quarts de liene du rivage l'endroit saint qu'on appelle toujours en arabe les Sources de Moise, et où se trouvaient, suivant la tradition, les rochers que le conducteur du peuple de Dieu frappa d'une baguette pour en faire jaillir des eaux vives et limpides. Les rochers ont disparu, mais les sources existent encore. Elles sont au nombre de eing, et s'échappent en bouillomant du sommet de petits monticules desable. Leur eau, qui est potable quo que un peu saumâtre, coule par un petit aqueduc moderne à demi ruiné vers des eiternes creusées au bord de la mer et destinées saus doute à servir d'aiguade aux bâtiments qui naviguent dans

ces parages. En retournant à Suez, Bonaparte et les autres Français coururent le plus grand péril. Bien peu s'en fallut qu'ils n'eprouvassent le sort de Pharaon et de l'armée égyptienue marchant à la poursuite des tribus d'Israel. Le gué qu'on avait franchi facilement le matin se trouva couvert le soir par la marée haute; on dut alors remonter vers le fond du golfe; mais l'Arabe qui dirigeait la marche avait dérobé la gourde d'eaude-vieu'un de nos chasseurs, et, se trouvant a moitie gris, il calcula mal la hauteur du flux sur cette côte, qui est extrêmement basse. Bientôt les chasseurs qui étaient en tête de la colonne crierent que leurs chevaux nageaient. On se rapprocha done de la côte, et, après avoir prealablement relevé la position de Suez, on s'achemina daus la direction de cette ville ; mais, la nuit survenant, on ne tarda guere à s'egarer et a s'apercevoir que plus on avançait, plus la marée montait. On ne savait plussi l'on marchait vers l'Afrique ou vers l'Asie, vers le rivage ou vers la pleine mer. Que faire? Qu'on avance davantage, qu'on perde cinq minutes à délibérer, et l'on va perir... Non, personne ne périra; Bonaparte a trouvé, pour le salut de tous, un de ces movens prompts et simples qui ne font jamais défaut à un esprit calme. Il s'établit le centre d'un cercie, place autour de lui, sur plusieurs rangs de profondeur et comme autant de rayons, tous ceux qui partagent son danger, numérote les chefs de file de ces petites colonnes rayonnantes, leur ordonne de marcher devant eux, et les fait suivre successivement à dix pas de distance par les autres cavaliers de leur colonne. Quand un des chefs de file crie que son cheval nage, Bonaparte le rappelle sur le centre ainsi que tous ceux qui le suivent, et leur fait reprendre la direction d'une autre colonne dont le chef de file n'a pas encore perdu pied. En quelques instants, tous les rayons lances dans des directions où l'on perdait pied, out été rappelés tour a tour, et mis à la suite de celui dans la direction duquel on ne le perd pas. On retrouve ainsi le bon chemin, mais on n'arrive à Suez que vers minuit, et lors que dejà les chevaux ont de l'eau jusqu'au-dessus du poitrail; car dans cette partie de la côte la marée monte jusqu'à vingt-deux pieds.

Bonaparte quitta Suez le 31; mais tandis qu'une partie de ses compagnons se rendait directement au Caire, Bonaparte lui-même, avec les autres (parini lesquels nous n'avons pas besoin de dire qu'étaient ses collègues de l'Institut), côtova la mer Rouge vers le nord, et, parvenu à deux lieues et demie de Suez. eut l'honneur de reconnaître le premier les vestiges du canal de Sésostris, Radieux de sa découverte, il se mit à la tête des savants qui l'occompagnaient, galopa avec eux pendaut l'espace de quatre heures dans le lit même du canal, et en vérifia ainsi la direction jusque dans le voisinage des lacs Amers. Là toute trace semblait disparaltre. Il alla dong rejoindre la caravane au village d'Hadjéroth; mais le lendemain, au heu de poursuivre sa route vers le Caire, il voulut achever la reconnaissance qu'il avait commencée la veille, et dans ce but il gagna Belbeis. Aux environs de cette ville sont les restes d'un autre canal qui va aboutir au Nil, et l'on serait tenté d'y voir la continuation ou plutôt l'extrémité du conal de Snez, qui, en effet, ne communiquait à la mer Méditerranée que par le fleuve. Mais cette hypothèse offre-t-elle quelque fondement? La partie de canal dont il s'agit servit-elle jamais à la communication des deux mers? C'est une question que nos savants, malgré l'examen le plus attentif des localités, et malgré l'étude la plus minutieuse du mode d'exécution des travaux, n'ont pas cru devuir trancher. Annurd'hui elle est encore indécise, Aujourd'hur encore, les seuls vestiges certains qu'on paraisse avoir retrouvés du canal de Suez commencent à deux lieues et demie au nord de la petite ville de ce nom, se prolongent, sans interruption, l'espace d'environ cinq lieues, et, après s'être perdus dans les sables immenses et touinurs mouvants du désert, ne reparaissent plus que dans I oasis d'Houareb, à quelques heues de Belbeis. Quoi qu'il en soit, Bonaparte, rentré au Caire le 3 janvier 1799, ordonna bientôt à l'ingénieur en chef des ponts et chaussées Lepère de retourner à Suez, d'y prendre une escorte suffisante, et de lever géometriquement tout le cours du canal des Ptolemées. Bonaparte songeait-il donc à rouvrir ce canal?

Pourquoi non, puisque le calife Omar l'avant bien rouvert une fois dejà, et que, grace à fui, les Arabes y avaient eucore navigué pendant plus d'un siècle? Dans tous les cas. Bonaparte teniait à ce que l'xistence d'un des plus grands ouvrages qu'aient accompis les loumnes évilaes ne pôt désormais être unise en doute par personne., et il y a réussi.

Pendant eet examen scientifique étaient enfin arrivées des nouvelles de France. Un petit navire de commerce a'était glisse dons le port d'Alexandrie malgré les croiseurs anglais, et avoit apporté des paquets de lettres, des liasses de journaux français et de journaux étrangers. Journaux et lettres. Kleber s'etait hâté de tout expedier vers la capitale, et Bonaparte les y trouva à son retour de Suez. Journaux et lettres contenzient sur l'expédition d'Égypte, sur l'effet que ses heureux débuts avaient produit en Europe, sur les consequences tăchenses que pouvait au contraire produire la perte de la bataille navale d'Aboukir, une multitude de documents et de délails qui exciterent au plus haut degré l'intérêt du général en chef et des soldats.

Par exemple, le Moniteur du 17 septembre 1798 publiait le premier aveu officiel que le gouvernement français cût encore jugé convenable de faire au sujet de l'expédition d'Égypte. C'était pour la forme un message que le Directoire exéeutif avait adresse la veille au ennseil des Anciens et au conseil des Cinq Cents; ce n'était au fond qu'un manifes e destiné à instruire l'Europe des motifs d'une entreprise sur laquelle on n'avait eu jusqu'alors que de vagues données et ajustifier amsi l'agression du général Bunaparte. Le message du Directoireaux deux couseils est une piece trop historique pour qu'il nous soit permis de la passer sous le silence. En voici donc le texte même:

## « Citoyens représentants,

« Le Directoire s'empresse d'apprendre au Corps législagif que les troupes françaises sont cutices en Egypte. La nation française, la Porte Ottomane elle même, et les peuples opprincés de ce pays superbe et malheureux out enfin des venegurs.

« Cet evénement mésnorable était des longtemps entre u par un petit nombre d'hoomes à qui les idées glorisasement utiles sont familieres; mass on s'étatt trop accontume à la ranger parmi les objets chimériques. Il était réservé à la France républicaine de réaliser co nouveau prodige. Les causes qui l'out préparé et qui en consacrent le succès doivent être riracées en oe moment.

e Depais près de quarante ana, les beys, were leurs manenhas, ce s'exclères dominateurs de l'Égyles, accolsisient des plus odirents veuxtous les Français chibis dans en contrées tous les Français chibis dans en contrées l'Égyles de la domination d'Al-loir, et l'Égyles de la domination d'Al-loir, et production de la domination d'Al-loir, et et au de l'est de l'est de l'est de l'est treges. Cet audarieux surrepareur, après avoir sort les que d'entre discourant le possible de l'est de l'est de l'est ignominieument son pacha, en refusuar ignominieument son pacha, en refusuar ignominieument son pacha, en refusuar introd, et as arrappent le droit de batter son trion, et as arrappent le droit de batter un très, et l'est de l'est un très, et l'est de l'est un très, et l'est et l'est un très, et l'est et l'est

avanies aux nombre à nos négorants.
Son soccassers, facili-b-y et Mohammelbry Albor-dahab, novitievan jureque-mus
hey Albor-dahab, novitievan jureque-mus
hey Albor-dahab, novitievan jureque-mus
hey albor-dahab, novitievan jureque-mus
hey albor-dahab, novitievan jurequehey albor-dahab, novitievan jurequejureque-mus
hey albor-dahab, novitievan jurequetaria para dahab, para para para para para
jurequejureque-mus
hey albor-dahab, novitievan jurquena jurquejureque-mus
hey albor-dahab, novitievan jurquejurequejurequejurequejurequejurequejurequejurequejurequejurequejurequejurequejureque
jureque

jureque
jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque

jureque-

a Des cei instant, mais surtuut depuis l'époque où la France se ronstitua en république, les Français éprouvervat en Écypte des vezations mile fous plus révoltantes; if fut aisé de recommaire la l'utilieure et les freures du cabine britannique, Les avanies de tous les genres se moltiplièrent, souvert même Saus le priviexte du besoin, et tuutes réclamations furrent écouffices.

« L'au 11 de la république, le consul voulut porter de ju-tes representations à Mourad-bey, as sujet d'exactions extraordinaires ortoquies par cei austrajeur courtre les ingociatus français ; le bey, lois de se montrer disposé à acquiescer à se demade, fit à l'instant pranspoter chez le vonsul lui-même la force armice, avec ordre d'y vester jusqu's ce que tout le fruit de cette odicuse conension lui eût été livré.

« Vers la fin de cette même année, les vexations s'accrurent à un tel point, que les Frangais établis au Caire, pressés de mettre leurs personnes et les restes de leur fortune hors de ces imminents dangers, se décidérent à transpoir leurs établissements à Alexandrie. Mais Alourad bey s'indigua de cette résolution; il nedonna qu'on les pous avirit dans leur finte, les fit rameuer comme de vils criminels, et redoubla de fureur contre enx tous, lorsqu'il crut savor qu'un des figilis à avait pour freer un membre de la Couvention nationale, con-

tre laquelle il vomissati d'effroyables injures.

Alors sa lyramoin en comunt plus de bornes: la nation française se trouva prisomiere en Egypte. Le bey, tourmenté à chaque instant de la erainte que quelqu'un n'essayât de tromper sa surveillance, ox dire à notre consul que si un seul des Français le tentait, tous et le consul lui-même payeraient cette tous et le consul lui-même payeraient cette.

fuite de leur tête.

« Tant d'audace et de fureur se cospoirent à peine de la para mêmed'un tyras, alors surtout qu'il existait entre célui-cet et les montress, alors surtout qu'il existait entre célui-cet et les montress consuit fançais de la montress réporte d'intration de la montre de la companya de la tyrasinie ne lui sersit pa l'ougiens; profitable il remott donn, sur fa demande du grandvisir, non les sommes extorquiers, mais la libert à sus Français et alors même, pour prix de ce qu'il réputait une gréce, il lour « Les Français purent done, dan Pan 121. « Les Français purent done, dan Pan 121.

s'établir à Alexandrie; mais là, ainsi qu'à Rosette et autres places simées sur les borda de la Méditerranée, ils furent constamment livrés à la rapaeité de tous les agents subalternes. Ces agents du bey, plus vils et plus brigands que lui, s'emparaient avec violenca des marchandises françaises à mesure qu'elles arrivaient dans le port, ils en fisaient euxmêmes les prix, et se constitunient ancore maltres du mode de payement. Opposait-on la moindre résistance, la résistance la plus légitime, les movens de force étaient mis en usage pour la faire cesser. C'est ainsi qu'à Rosette les portes de notre vice-consul furent enfoucées, ses fenêtres brisées, et qu'on osa tourner sur lui une arme à feu, parce qu'il n'avait pas vonlu se soumettre a une contribution à laquelle Mourad-bey lui-même avait ordonné de soustraire les Français, Nonobstant cet ordre du bey, il fallut que le consul cédat à la violence.

« Enfin, le 2a nivões de l'an v. Kornim, dounnier de Mourald-ey à Alexandru, a fait ascembler tous les drogonam, et leur a dicharie que la plus legère volstion de ce qu'il nomme les droits de son maître serait poute de cinq cente outps de lalton, sans égard pour le caracterre consultier. Peu de jours auparavant il avait menace un drogonas de lui faire couper la téte et de l'euroyer à son consul.

« Ainsi tous les droits des nations étaient

violés dans la personne des Français avec la plus audicieuse impudeur; tous nos traités avec la Parte, toutes nos capitulations, méarisés par les beys et par les derniers de leurs agents, sous prétexte, disentils, qu'ens n'y ont pas concourn; le caractere de untre consulméconns, outragé; la vie et la liberté des Français à chaque instant compromises, et leur fortune livrée au pillége.

« La république française ne pouvait la isser plus longtemps impunisces nombreux attentats, visiblement inspirés par l'Angleterre. Sa pailence avait été extrême, l'audace des op-

presseurs s'en était accrue.

« Que restait-il alurs au gouvernement fran-

çais pour obtenir justice de tant d'injures? Plusieurs fois, par l'organe de son envoyé, il avait adresse des plaintes à la Porte; mais, si l'on en excepte l'expédition de Hassan-pacha, en 1786, qui toutefois ne frappa que les deux beys, sans réparer en rien le passe et sans pourvoir à l'avenir, tout ce que la Porte crut pouvoir faire, fut d'autoriser le grand-visir à crire en notre faveur quelques lettres au pacha d'Egypte, qui ne pouvait rien, et aux deux beys, qui, pouvant tout, étaient bien résolus de n'accorder à cette recommandation qu'une déférence illusoire. C'est ainsi qu'en l'an av. notre ambassadeur à la Porte ayant envoyé en Égypte un agent muui de lettres du grand-visir, cet agent obtint, non des réparations véritables, non la restitution des sommes immenses extorquées aux Français, mais quelques stipulations dérisoires portant réduction de droits sur certaines marchaodises, cooformement aux auciennes capitulations. Or, à peine cet agent fut-il parti, que Mourad-bey douna l'ordre, bien ponetnellement observe, de remettre la taxe des droits précisément au même taux où, avant l'arrivée de notre agent, ils avaient abusivement été élevés.

« L'appui de l'empire Ottoman pour protéer les Français était donc évideniment saus force et sans énergie; et comment en eût-il résuité quelque effet durable en notre faveur, lorsque la Porte était parvenue à ne pouvoir plus se protéger elle-même contre les beys; lorsqu'elle se croyait obligée de sonfirir que trois millions d'Égyptiens, qu'elle appelait ses sujets, fussent devenus les vietunes les plus malbeurenses d'une oppression étrangère; que son pacha fût traité en Egypte comme le dernier des eselaves; qu'insensiblement on cut dépouillé le Grand Seigneur de l'universalité des droits dont il jouissait sur les terres ; qu'enfin on ne lui payat plus les contributions qu'il s'était réservées lors de la conquête d'Égypte par Selim I'r? Tout cela demontrait sans doute que sa souveraineté aur ce pays n'était plus qu'un vain nom ; et après surtout les essais infructueux de nos démarches, il est été peu conséquent d'attendre encore de sa part un intérêt plus effectif pour nous, qu'il ne pouvait et n'osait en manifester pour lui mêne.

« Il ne restait donc étidemment qu'à nous rendre justice à nou-mêmes par la voir des armes, en faisant expier à ces vits usurpateurs, soudopès par te cubinet de Saint-James, les crimes dont ils se sont rendus coupebles euvers nous. L'armée française s'est présentée le 13 mession, elle a éte reçue à Alexandrie et à Rusette, et le 5 thermidor elle est entrée au Caire.

« Ainsi , d'odieux usurpateurs ne fouleront plus cette terre antique et iéconde que le temps n'epuise pas, qui se rajeunil tous les ans par une sorte de prodige, où la végétation est d'une activité incroyable, et où croissent ensemble les plus riches productions de quatre

parties du monde,

« Qu'on ne dise pas qu'aucune déclaration de guerre à precéde cette expedicion; et à qui donc ette-file eté faite? A la Peric l'indiqui donc ette-file eté faite? A la Peric l'indicette ancienne lifié de la France, et tie fui impatre nne oppression dont elle était la practice de l'indipression de l'indi-precision dont et le despas être reconsuse : on châtie des brigands, pas être reconsuse : on châtie des brigands, on ne leur déclare pas la guerre; et asusi, en aitaquant les beys, n'était-ee done pas l'Augeberreq que nous allions réellement condulerereq que nous allions réellement condulerere que nous allions réellement condulerere que nous allions réellement condu-

« C'est donc avec surabondance de droits que la république s'est mise en position d'obtenir comptement les immenses réparations q lui étaient does par les usurpateurs de l'Egyple; mais elle ne veut point n'avoir vaincu que pour elle même. L'Égypte était opprimée par des brigauds : les Egyptiens serout venges ; et le cultivateur de ces contrées fécondes jouira enfin du produit de ses sueurs , qu'on lui ravissait avec la plus stupide barbarie. L'autorité de la Porte était entierement méconnue; elle recueillera, par les mains triom-phantes des Français, d'immeuses avantages dont elle était privée depuis longtemps. Euliu, pour le bien-être du monde entier, l'Égypte deviendra le pays de l'univers le plus riche en productions, le centre d'un commerce in mense, et surtont le poste le plus redoutable contre l'odieuse puissance des Anglais dans l'Inde et leur commerce usurpateur.

« Signé : LABEVELLIÈRE-LEPEAUX , TREIL-HARD et MERLIN. »

Nous pensons avoir suffisamment explique dans les premières pages de notre récit le véritable but de l'expédition d'Égypte, pour nous en remettre à la sagacité des lecteurs du soin d'apprécier si tous les grufs, quelque réels qu'ils fussent, allegués par le Directoire contre les beys et les mameluks, n'etaient pas plutôt des prétextes que des raisons.

Au reste, et cumine tous les journaux, comme toutes les lettres qu'on venait de recevoir au Caire en faissient foi, personne en France ni en Europe n'avait pris le change, personne n'avait attendu la tardive déclaration officielle du gouvernement français pour deviner que l'expedition tendait aux bords du Nil, et que c'était une machine de guerre uniquement dirigée contre la puissance britannique. Le profond mystère qui avait eutouré la destination de notre flotte au moment où elle sortait de Toulon n'avait pas duré longtemps. La prise de Malte était bientôt venue ouvrir a voie aux conjectures. Malte, réputée impreuable, et conquise en quelques heures, avait jete un singulier éclat sur les nouveaux Argonautes. Puis, coupsur coup, le débarquement de l'armée exéditionnaire sur la côte égyptienne, l'occupation d'Alexandrie, la des Pyramides, l'entrée au Caire, cette suite de merveilles accomplies en courant et annoncées à l'Europe par un seul bulletin, avaient non-seulement dissipé tous les doutes, mais frappe toutes les imaginations d'enthousiasme ou d'effroi. L'Egypte et Bonaparte étaient devenus le sujet de tous les entretiens. Le nom du jeune général, si grand naguère lorsqu'il arrivait des Alpes, avait produit, arrivant des contrées lointaines de l'Orient, un effet plus prodigieux encore. Et ce n'etait rien que la conquête de l'Égypte déjà presque achevée par lui. On ne la regardait que comme un prélude à des entreprises bien plus gigantesques encore. Bonaparte, disaient tous les journaux et répétaient toutes les lettres, allait traverser la Syrie et l'Arabie, allait se jeter sur Coustantinople ou sur l'Inde.

La nouvelle de la fatale issue de la bataille d'Aboukir, suivantà si pen d'intervalle le glorieux bulletin des premiers succès de l'expédition, n'en avait pas detruit leprestage; mais, écrivait-on, elle avait réveille toutes les esperances de nos ennemis, et allait sans doute hâter le succès de leurs transes. L'Angleterre, qui était sériesment alarmé pour sa préeminence commerciale, et qui épais troipour l'occession de suscieré à la France des embarras nouveaux, avait enspli Constantinople de ses intrigues et de son or. Le Grand Seigneur n'eut pas d'mande mieux que d'être delivré des mameluss, mais în re voulait per des most fecțiarer la guerre.

Le fait n'était que trop certain, ear

on sait que la Sublime Porte declara soiennellement la guerre à la France des le 4 septembre 1798. Mais Bonaparte ne vit là qu'un vain bruit dénué de fondement. Bonaparte se refusait à croire que la Porte, pour une province depuis longtemps perdue, se fut brouillée avec son amie naturelle, la France, et se fut liée avec ses ennemis les plus redoutables, la Russie et l'Angleterre. Bonaparte avait bienété déjà informé vaguement des dispositions hostiles du gouvernement ture à l'égard de la république française; quelques lettres reçues de Rhodes et de Chypre l'avaient bien instruit des vexations que les autorités turques se permettaient envers les citovens français qui par hasard se trouvaient dans ces tles, et surtout envers les consuls et autres agents du gouvernement républicain; mais aueun acte officiel de la Porte n'était encore parvenu à la connaissance du général en chef. Les communications indirectes qu'on devait aux eroiseurs anglais, les rumeurs même qui cir-ulaient en Egypte par suite des nouvelles venues de Syrie, pouvaient n'être considérées que comme des manœuvres tendant à faire insurger les habitants contre la domination française; elles ne prouvaient point que le Grand Seigneur eût deja, comme on l'écrivait de Paris, déclaré la guerre à la république, déjà pris des mesures pour tenter de remet-tre l'Égypte sous l'autorité de son pacha, ou plutôt sous celle des beys.

on plutot sous ceite des beys.
Plein de confiance dans l'habileté diplomatique du citoven Talleyrand, que le Directoire avait promis d'envoyer 
comme ambassadeur à Constantinople, 
Bonaparte ne pouvait se persuader que 
le gouvernement ture voulût courir les 
chauces d'une guerre sans profit réel 
pour loi, puisque ravir l'Egypte aux beys 
pour loi, puisque ravir l'Egypte aux beys

n'était eauser à la Sublime-Porte qu'un faible dommage, et que d'ailleurs la France devait au besoin lui offrir des compensations. Tout à cette idee, il résolut d'expedier pour Constantinople une caravelle turque qu'il avait jusqu'alors retenue dans le port d'Alexandrie, en ordonnant au capitaine de ce bâtiment de prendre à son bord une personne qu'il chargeait d'une mission particulière aupres de l'ambassadeur français et du grand-visir. Cette personne etait le citoyen Beauchamp, consul de France à Mascate, qui se trouvait alors en Egypte. Les instructions qu'elle emportait et qu'on va lire prouvent de la manière la plus évidente que Bonaparte, eomme nous venons de l'avancer, persistait à croire les dispositions du cabinet ottoman plutôt pacifiques que guerrières :

. A votre arrivée à Constantioople, - était-il dit dans les instructions remises au consul de Mascale, - vous ferez consultre à notre ministre nutre situation dans ce pays-ci. De concert, vous demanderez que les Français qui ont été arrêtés par divers gouverneurs soieot mis en liberté, et vous ferez connaître le contraste de la conduite de ces gouverneurs avec la uôtre. Vous ferez connaître à la Porte que uous voulous être ses amis; que notre expeditiuu d'Égypte a eu pour but de punir les mameluks, les Anglais, et d'empêcher le partage de l'empire Ottomao que les deux empereurs de Russie et d'Autriche ont résolu; e nous lui préteruns seconts contre eux, si elle le croit occessaire. Vous demanderez impérieusement, et avec beaucoup de fierté. qu'on relache tous les Français arrêtes, qu'aufrement cela serast regardé comme uoe déclaration de guerre. Vuns direz que j'ai écrit plosieurs fois au grand-visir sans avoir obtenu de reponse; et qu'enfin la Porte peut choisir en moi, ou un ami capable de la faire triompher de tous ses ennemis, ou un ennemi aussi redoutable que tuus ses enuemis ensemble. Si la Porte ne nous a point déclaré la guerre, vous paraîtrea à Constantinople comme our demander qu'on relache les consuls français arrêtes, et qu'on laisse libre le commerce entre l'Égypte et le reste de l'empire ottomao; si la guerre était déclarée, que la Porte eut fait arrêter notre ministre et les Français qui sout à Coostantinople, vous lui direz que je lui reuvoie sa caravelle cosome une preuve d desir qu'a le gouvernement français de voir se renouveler la bonne intelligence entre les deux États, et co même temps vous réclamerez notre ministre et les autres Français. Vaus ferez au gnuvernement lure plusieurs motes pour détruire ce que l'Angleterre et la Russie anraient pu imaginer contre nuns, et vaus reviendres. »

La caravelle appareilla le 15 janvier; mais , à peine en mer, le capitaine ture livra aux croiseurs anglais le citoyen Beauchamp, qui fut envoyé par eux prisonnier de guerre à Constantinople, et renfermé ensuite, d'après l'ordre du Grand Seigneur, dans un des châteaux forts de la mer Noire.

En effet, tandis que Bonaparte se berçait d'espoirs chimériques, le Directoire avait laissé le champ libre aux intrigues de l'Angleterre. Le Directoire n'avait tenté aucun effort pour balancer l'influence anglaise à Constantinople. Bonaparte, au moment de partir pour Toulon, où il aliait s'embarquer, avait obtenu du Directoire la promesse positive que le citoyen Talleyrand serait envoyé comme negociateur aupres du sultan; mais, contrairement à cette promesse, dont nous avons vu que Bonaparte gardait bon souvenir en Egypte, contrairement même à un engagement personuel que le citoyen Talleyrand avait pris envers le jeune général, le célèbre diplomate n'avait point quitté Paris. Pourquoi? On ne sourait ledire au juste. Étaitce parce que le citoyen Talleyrand, alors ministre des affaires étrangères de la république, et voyant se former l'ouragan de la deuxième coalition, avait peusé que sa présence serait plus utile encore a Paris qu'à Constantinople? N'était-ce pas plutot qu'après la bataille d'Aboukir. avait désespéré du succes de l'expédition d'Égypte, et cru que la brillante étoile du héros des compagnes d'Italie commençait à palir pour bientôt s'éclip-sertout à fait? Quoi qu'il en soit, l'Angleterre avait su mettre à profit la négligence du gouvern-ment républicain. L'ambassadeur anglais près la Porte, secondé par l'ambassadeur russe, avait employé tous les ressorts de la politique la plus astucieuse pour persuader au sultan que l'ambition de la France était in atiable, qu'après avoir bouleversé l'Europe elle voulait révolutionner l'Orient, et qu'au mépris d'une antique alliance elle venait d'envahir la plus riche

province de l'empire ture. Le citoyen Anbert-Dubayet, notre chargé d'affaires à Constantinople, n'avait point en assez de credit pour détruire l'effet des perfides suggestions de l'ambassadeur britannique, et démontrer au gouvernement turc que son intérêt véritable était bien plutôt de s'opposer à la domination maritime de la Grande-Bretagne, qu'aux efforts tentés par la France afin d'affranchir le commerce dans tout l'univers. L'ambassadeur britannique et l'ambassadeur russe avaient donc reussi à imposer au Grand Seigneur les diverses déterminations qu'ils avaient voulu. Docile à leurs conseils, le sultan Selim III avait déclaré la guerre à la république, ordonné la réunion de troupes considérables pour aller reconquerir l'Égypte, fait enfermer au château des Sept-Tours la légation française, enfin publié contre la France, sous le titre de firman, l'outrageant et calomnieux mauite-te qu'on va lire, et qui avait été à peu près rédigé dans les bureaux de la légation anglaise à Constantinople:

« Au nom de Dieu, elément et miséricordieux, gloire au Seigneur maître des mondes! « Salut et paix sur nutre pruphéte Mahonet, le premier et le dernier des prophètes; sur sa famille et sur les compagnons de sa mission.

Les Praçais (Dru veuille définité, may pay de fine des coults, et couvrie d'aponimie leur drapeaux 1) sont me saloné d'inité débe abaines de la colèbrat aux frein, ît le cide t à le reve, is ne revinnt plout à la mission d'impolate, échtics à être l'interesseur des fédées au jegement derrier; un, pour unt sière, ils en emporent de toutes les reficieres et l'expression de la compart de la comment de la c

rendre, ni demande, ni réponse.

« En consequence, ils se sont emparés des richesses de leurs temples, ils ont depouillé leurs croix de leurs ornements, et ils out chasse leurs vicaires, leurs prêtres et leurs religieux.

« Les livres divins, inspirés aux prophèles, ne sont, à leur dire, que mensonge et imposture, et ils regardent le Coran, l'Ancien Testament et l'Évangile comme des fables. Les prophètes, tels que Moise, Jésus et Mahomet, ne sont, selon eux, que des hommes comme les autres, qui n'ont jamais eu de mission, et qua n'ont pu en imposer qu'à des ignorants, Ils pensent que les hommes, étant nes éganx, doivent être également libres; que tonte distinction entre eux est injuste, et que chacun doit être le maître de son opinion et de sa ma-

nière de vivre.

« C'est sur d'aussi faux principes qu'ils ont bâti une nouvelle constitution et fait des lois auxquelles a présidé l'esprit infernal. Ils ont détruit les fondements de toutes les religions; ils ont légitime tout ce qui était défendu; ils ont laissé un libre cours aux désirs effrénés de la concupiscence; ils se sont perdus dans un dédale d'erreurs inextricables; et, en égarant la vile populace, ils en ont fait un peuple de pervers et de scélérats,

« Un de leurs principes diaboliques est de souffler partout le feu de la discorde, de mettre la désunion parmi les souverains, de troubler les empires, et d'exciter les sujets à la révolte par des écrits mensongers et sophistiques, dans lesquels ils disent avec imprudence : « Nous sommes frères et amis, les « mêmes intérêts nous unissent, et nous avons

a les mêmes opinions religieuses, »

« Ensuite viennent de futiles promesses ou des menaces inquiétantes; en un mot, ils ont appris à distiller le crime at à se servir habient de la fraude et du parjure. Ils se sont enfoncés dans une mer de vices et d'erreurs : ils se sont réun is sous les drapeaux du démon, et ils ne se plaisent que dans le désordre, ue suivent que les inspirations de l'enfer. Leur conscience n'est jamais troublée par les remords et la crainte de faire le mal

« Aucun dogme, aucune opinion religieuse ne les réunit ; ils regardent le larcin et la pillage comme un butin légal, la calomnie comme la plus belle éloqueoce, et ils ont detruit tous les babitants de la France qui n'ont pas voulu adopter leurs nouveaux et absurdes

« Toutes les nations européennes ont été alarmées de leur audace et de leurs forfaits, et alors ils se sont mis à aboyer comme des ehiens, à harier comme des loups, et, dans leur rage, ils se sont jetes sur tous les rnyaumes et sur toutes les republiques pour détruire laurs gouvernements et leurs religious, pour enlever leurs femmes et leurs enfants. Des rivières da sang out abreuvé la terre, et les Français ont enfin réussi dans leurs criminels desseius, vis-à-vis de quelques nations qui ont été forcées de se soumettre.

" Mais, en preuve de leurs trahisons et de leurs noirs projets contre le peuple musulman, on peut citer une lettre adressée à Bonaparte, général en chef de leurs armées répre ar les Directeurs de leur infame republique Pun de nos agents secrets nous en a envoyé une copie, et nous alions vous la traduire littéralement, en vous invitant à la bien médi-

« Vous n'ignorez pas combien les musul-

a mans tiennent à leur religion : lorsque vous « aurez pénétré sur leurs terres, il faut vous « faire un plan de conduite adapte à leurs « forces, à leurs préjugés, à leurs mœurs. « Vis-a-vis des faibles, vous emploires les a armes, les massacres et le pillage; quant à e cenx qui ont le moyen de resister, vous vous a servirez des filets de la ruse et de la four-« berie pour les empêcher de mire, en res-« pectant leur religiou , leurs femmes et leurs « propriétés jusqu'a ce que vous en soyez en-

« tierement maitres. « Un bon moyen encore à employer, c'est « de semer adroitement les haines, les dissena sions et les guerres intestines parmi les dia verses peuplades qui babitent les pays de a l'islamisme. Vous exciterez les mauvais sujets « et la vile populace contre les chérifa et les « gena vertueux; vous inspirerez partout l'es-« prit de gébellion aux bons et aux méchants, a at surtout aux tribus arabes, à leurs cheiks, a et à ceux parmi aux qui font le métier de · détrousser les voyageurs; vous ferez aussi e vos efforts pour allumer le fen de la disa corde parmi les klaus de la Perse et parmi a leurs sujets: vous tâcherez de les engager a à des agressions contre les Ottomans. Les a querelles, les désordres, les guerres, les « combats, soot utiles et même nécessaires à a nos vues. Dans cet état de choses, les gens a puissants s'accontument à seconer le joug; a les suiets n'obéissent plus à leurs comman-« dants : de cette maniere , les liens de la disa cipline se rompent, et l'État se dissout. « Lorsqu'il n'existera plus d'uniou entre eux, « et que leurs biens et leurs trésors seront « épuisés, alors il vous sera aisé de les assu-

« jettir et d'asservir leur pays. « Dans les moments où les dissensions de « la guerre civile seront allumées entre eux, « il faut que les Français prètent main-forte « aux faibles, parce que, lorsque les puissanta a seront cerases, et qu'il ne restera plus que a des gens faibles, ceux-ci seront bien aisé-. ment nos victimes.

- Mais, attendo que nous avons secoué le « joug de tout préjugé religieux, que nous « avons foulé aux pieds toutes les lois divia nes et humaines, et que nous ne pourrions « jamais compter sur les musulmans, qui sont « si zélés pour leur religion, dés que nous les « aurous domptés par les moyens de ruse a indiqués ci-dessus, alors nous détruirons a la Morque et la Casha, Médine et le mannolée de lur prophete, Jérossiem, toutes les mosquères, tous les lieux de leur reidration. Estaite nous ordonnerons to matration. Estaite nous ordonnerons to matles fueues filles et les juunes garçons, après quoi nous pariagreme extre nous leurs deposibles et leurs terres. Quant à es qui rastare du peuple, il nous serva nide abore rastare du peuple, il nous serva nide abore constitución et votre langue, L'indamisment es ser lois disparations de devoss los terre dans

• les quarre parties du moude. « C'esta ains que finir cette lettre inflance; et puisse le Dreu tout-puissant que nons adort nons tourner constre eux leurs posséés deseins! Nous raus avons fait une peinture de de des Français, de leurs rause et de leurs fourberies, de moyen qu'ils employaient pour vous pretire. Jege; donc matievant et pour vous pretire. Jege; donc matievant et viet pas tous de prendre les armes cootre ces inscinces et leier.

O vous done, défenseurs de l'islamisme ! o vous, heros protecteurs de la foi l ô vuns, adorateurs d'un seul Dicu, qui croyez à la noission de Mahomet, fils d'Abd-Allah ! reunissez-vous at marchez au combat, sous la protectioo du Très-Haut! Ces chiens enrages a'imagineot sans doute que le peuple vrai croyant ressemble à ces infidèles qu'ils not combattus, qu'ils ont trompes, et à qui ils ont fait adopter leurs faux principes. Mais ils ignorent, les maudits, que l'islamisme est gravé dans nos cœurs, et qu'il circule dans nos veines avec ootre sang. Nous serait-il posaible d'abandonner notre sainte religion, après avoir été éclairés de la divine lumière ? Non, noo! Dieu ne permettra pas que nous soyons no instant ébraules ; nous serons fidèles a la foi que nous avons jurée. Le Très-Haut a dit dans le livre de la vérité : « Les vruis croyants « ne prendront jamais les incrédules pour « amis. » Soyez donc sur vos gardes ; nefiezvous des pièges et des embaches qu'ils vous tendent, et ne soyez effrayés ni de leur nombre, ui de leurs vêtements hideux. Le lion ne se met point en peine du nombre de reuards ui méditeut de l'assaillir, et le faucon ne a'effraye point d'un essaim de eorbeaux qui croassent contre lui

«Soyez uvis, prêtez-rous side et assistance les uus aux autres : « Le fédic, esfor l'exe pression de notre divis Prophète, doit être « l'appui des ficéles, comme les muss d'un « édifice qui se soutiement l'un par l'astre, « Cobblica autrout les sujets de querrelle et de dissension qui pourraient estater parani vous que les interêts de la cause du ciel changeut cette haine en hoone harmonie; chassez lois

de vous, quelque part que vous soyez, ceux qui se plaisent à semer la médisance et la calomnie. Mais n'éloignez pas sans raison légitime le musulman étranger qui vient se reunir à vons de bonne foi ; car l'islamisme fait de tous les fidèles une même famille. Cependant, ne cessez pas d'avoir les yeux ouverts et d'observer tont re qui se passe autour de vous; car les perfides Français pourront hien, à force d'argent, chercher à gagner ceux dont la foi est faible , l'esprit lèger et le earactère factieux. Ils essayeront sans doute de lancer de pareils traits au milieu de vous, et alors il est de votre devoir de vous empresser de les éloigner, ou plutôt de les exterminer. En un mot, ne formez qu'un faisceau pour raffermir et faire triompher notre saiute religioo, et sovez tonjours sur vos gardes contre les pièges et les embûches que vons tendrout ces infidèles : car il est elair, et très-prouve , que tous les malheurs qu'a essuyes l'islam depuis quelque temps ne viennent que d'eux seuls. Mais, grâce au ciel, vos sabres sont tranchants, vos fleches sout aigues, vos lances sont perçantes, vos canons ressemblent à la fondre, et toutes sortes d'aroses meurtrières, manières par d'habiles cavalière, sauront bien atteiodre l'infidèle et le précipiter dans les flammes de l'enfer. N'en doutez pas , le eiel est pour vons : l'œil de Dieu veille à votre conservation et à votre gloire. Avec la puissante protectioo du Prophète, ces armées d'ashees se dissiperont devant vous et seront

exterminées. Cette beure va bicotôt sonner, . Nons avons douné ordre de ramembler les tronpes de toutes les provinces de l'empire, et dans pen des armées aussi nombreuses que redoutables s'avanceront par terre, en même temps que des vaisseaux aussi hauts que des mootagnes rouvriront la surface des mers ; des canons qui laocent l'éclair et la foudre, des héros qui mepriscot la mort pour le triomphe de la cause de Dieu, des guerriers qui , par zele pour leur religion, saveot affronter et le fer et le feu , vont se mettre à la poursuite des Français; et il nous est, s'il plait à Dieu, reservé de présider à leur entière destruction. comme la ponssière que les vents dispersent et dissipent. Il ne restera plus aueun vestige de ces infidéles; car la promesse de Dieu est formelle : l'espoir du méchant sera trompé , et les méchants périront.

« Gloire au seigneur des moodes! »

Le firman de Sa Hautesse fut répandu à profusion daus toutes les provinces de l'empire Ottoman, et surtout en Égypte, par la voie des Arabes, avec lesquels les croisières anglaises entretenaient une active correspondance.

20 janvier, peu de jours après avoir expégié la caravelle qui devait conduire le citoven Beauchamp a Constantinople. Presque en même temps il apprit que la Porte ne s'en tenait point à une simple déclaration de guerre, et que les menaces exprimees dans le manifeste du Grand Seigneur allaient recevoir une prompte exécution. D'une part, disaiton, une flotte tu co russe s'equipait pour aller ravir à la France les ties vénitiennes que le traité de Campo-Formio lui avait cédées; de l'autre, la Porte faisait, avec l'aide des Anglais, d'immenses préparatifs pour venir arracher l'Egypte aux troupes françaises. La Porte rassemblait dans ce but deux armees, l'une à Rhodes, l'autre en Syrie; et ces deux armées devaient agir de concert dans le courant de mai, la première en venant débarquer sur la plage d'Aboukir, près d'Alexandrie, la seconde en traversant le désert qui separe la Syrie de l'Egypte. Le célèbre Achniet Diezzar, pacha d'Acre, était nommé séraskter, c'est à-dire généralissime, de l'armée qui se reunissant en Syrie. Abdallali . pacha de Damas, commandait son avantgarde, et déjà il s'etait avancé jusque sur le territoire ézyptien, deja il s'etait emparedu fort d'El Arisch, qui peut être considéré comme la clef de l'Égypte de ce côté du désert, et il travaillait à le réparer. On ajoutait qu'un train d'artillerie de quarante bouches à feu, servi par douze cents canonniers, les seuls de l'empire Otroman qui fussent exercés à l'européenne, venait de débarquer à · Jaffa; que des magasins considerables se formaient dans cette ville, et qu'un grand nombre de bâtiments de transport, dont une partie venai! de Constantinople, étaient oc upés à cet effet. A Gazali, on avait emmagasiné des outres, et la renommée vou ait qu'il y en cût as ez pour mettre une armée de soixante mille hommes à même de franchir le désert sans redouter les souffrances de la soif.

Bonaparte en eut connaissance vers le

la soif.
Tous ces bruits, tous ces détails étaient d'une exarte vérité, et rendaient extrémenent critique la situation des Français sur les bords du Nil. Dejà separes de la France, déjà privés des secours de la mère patrie par les escadres victo-

rieuses de l'Angleterre, qui bloquaient tous les ports égyptions, voici que de plus ils se trouvaient expnsés maintenant à être assaillis par toutes les hordes de l'Orient, et ils n'étajent que trente. mille à peine pour lutter contre tant de perils. Olil si la belle flotte de Brucys ent encore existe | Si elle eut pu aller au besoin canonner les Dardanelles et mettre la Sublime Porte à la raison! Mais la flotte était détruite, et plusieurs fois on entendit Bonaparte, qu'on avait vu si calme au moment du désastre, déplorer amèrement les fatales conséquences de la bataille navale d'Aboukir. Pourtant les difficultés de la position n'etaient pas au-dessus des ressources de son génie, et le jeune général eut bientôt avise au moyen de les vaiucre. - Que nous restions tranquilles en

Eryque nous restions tronquilles on Eryque nous restions tronquilles on talquies à la fois par les dous aires statquies à la fois par les dous aires viennent se joindre à ces deux armées, et de corpa de troups europenmes ne viennent se joindre à ces deux armées, sois une coincide avec de nouvelles rois toin ne coincide avec de nouvelles rois tes intérieures. Dans ce cas, lors même tres intérieures. Dans ce cas, lors même tres intérieures. Dans ce cas, lors une tres intérieures. Dans ce cas, lors une tres intérieures. Dans ce cas, lors une tres intérieures. Just en de vienne nous aires de vienne de la companya vienne de vienne vienne de vienne vienne de vienne de vienne v

Bonaparte songes donc, comme c'était son usage et comme les règles de la guerre le lui preservaient, à deconerter s-esadversaires par une offensive soudaine. Bonaparte résolut de franciur le grand désert pendant l'hiver, de s'emparre des inimenses magnasins que l'emment avait formés sur les coles de la commentation de la commentation de la pes au fur et à mesure qu'elles se rassemblerient.

semoieratent.
D'après cette tactique, les divisions de l'armiee de Rhiodes tealient obbigées de voier au sevours de l'armiee syvienne, voier au sevours de l'armie syvienne, voier au sevours de l'armie autoujue.
Doupte de la passible de la compartie de la compartie de la compartie de sex forces en Syrie. S'il brusquait l'assaut de Jaffa, d'Acre et de quelques places mai fortillees, il pourrait en peu de temps quoter la conqueté de la Syrie à celle de

l'Egypte. Maitre une fois de la Syrie, peut-être verrait-il alors se ranger sous ses drapeaux non-seulement les nombreux chrétiens repandus dans toute la contrée et parmi lesquels il avait dejà des intelligences, mais encore les Druses, peuplades qui habitent le revers du mont Liban et dont la religion se rapproche beaucoup de celle des rhrétiens. mais encore les Mutualis, mahométans réputés schismatiques parce qu'ils sont de la secte d'Ali, puis les Arabes du désert de l'Égypte, puis Mourad et Ibrahim eux-meines avec leurs mameluks, et l'élan se communiquerait à toute l'Arabie. En effet, les provinces de l'empire Ottoman qui parlent arabe appelaient de leurs vœux quelque grand changement, et n'attendaient qu'un homme. Bouaparte serait cet homme; il s'élancerait des bords du Nil à ceux de l'Euphrate; il serait sur ce fleuve, au milieu de l'été, avec cent mille auxiliaires, qui auraient pour reserve vingt-eing mille véterans français, c'est-à-dire vingt cinq mille des meilleurs soldats du monde, et le plus formidable train d'artillerie, Constantinople se trouvant ainsi menacée, il n'aurait aucune peine à rétablir d'amirales relations avec la Porte; il franchirait le désert, et marcherait sur l'Inde à la fin de l'automne. Ou'un tel plan fût ou non réalisable, toujours estil que la tête de Bonaparte l'avait conçu et que son ardente imagination le caressait avec amour. Or, quand on souge aux grandes choses que la fortune lui a permis de faire, qui oserait tax-r aucun de ses projets de témérité ou d'extrava-

Muis, pour tenter cette gigantesque entreprise, pour porter d'abord la guerre en Syrie, il fallait que le jeune général emmenat douze ou quinze mille hommes, moitié environ de l'armée avec laquelle il occupait l'Egypte. L'autre moitié suffirait elle pendant son absence pour maintenir les indigenes dans le devoir et pour repousser toutes les attaques imprevues qui pourraient être tentées du dehors? Il se le demandait avec inquiétude, et alors il hésitait à partir. Auparavant, du moins, il voulut essayer si, par menaces ou par promesses, il ne parviendrait point à mettre le pacha d'Acre dans ses intérêts; et afin d'entrer en pourparlers, il lui adressa la lettre suivante:

Je ne twee, par vont faire le puere, si was rêties pas one emmit mai li cel temps que vons vons rapliquies. Si vons continues de donner refique au les limbins et à le grades sur les fousières d'Égylée, je regulerair es une les fousières d'Égylée, je regulerair es Arce; ai vons volus trive en pais aven mi, vons étoigneres l'Imbins-bey alqueraite l'inse de fousières d'Égylée, et vons listeures ilbre le commerce entire Danielrie et la Syire. Alor. l'inserie faitherté entire su commerce entre l'Égylée et la Syire, soit par terre, soit par mer. »

Mais, tout barbare qu'il était, le vieux et rusé Achmet-Djezzar ne tomba point dans le piége. Alors même que le firman du Grand Seigneur, alors même que les ordres du divan de Constantinople et les suggestions des agents de l'An: leterre n'eussent pas provoqué Diezzar à prendre parti contre une nation étrangère qui venait de s'approprier une des plus belles provinces de l'empire Ottoman, l'intérêt du pacha d'Acre, son orgueil, son caractère naturellement soupçonneux, lui eussent fait regarder les Français comme autant d'ennemis personnels. Aclimet-Djezzar supposait avec raison que le géneral Bonaparte, après avoir affermi la domination française en Égypte, tournerait ses armes contre la Syrie, et le priverait tôt ou tard d'un pouvoir qu'il ne devait qu'à la trahison, au brigand ge et à l'assassinat. En effet . Diezzar est un mot qui . dans la langue turque et dans la langue arabe, signifie boucher, et ce surnom qu'Achmet avait adopté en mémoire du metier qu'il exercait, dit-on, dans sa jeunesse, ce surnom qu'il portait depuis son elévation et dont il tirait vanité, se trouvait en complete harmonie avec la ferocité de ses penelianis.

Une fois deja nousavons vu Bomparte écrire au pacha d'Acre. Cette première lettre avant été portee par mer; mais Aclimet-Djezzar avait refusé de la recevoir, et na avait pas même voulu souffiri que l'officier français qui enetait porteur descendit à terre. La seconde, conifiée à deux Turrs, n'obtint pas meilleur accueut : le pacha la dechure sans la lire. Dès lors, et ne fût-ce que pour punir piezzar d'avoir dedagne l'alliance des Français, Bonaparte, a qui d'allierar les sinces obteun par Desait dans le provinces, et l'inaction de l'escadre alpise statuomie derant Akramire, donnaient une sorte de sécurité quant à l'Expyte, h'êsti plus à marcher contre la Syrie. Du moins, il se prépara japra-Fredmet qu'il hilbe et achère ses préparatifs, revenous un instant à Design, cerenous un instant à Design, que nous sonos lissés à la fill d'éctoire que nous s'ons lisiés à la fill d'éctoire.

1798 dans la province du Faioum Desaix donna deux bons mois de repos à ses troupes, se renforça de trois. cents fantassins tirés des depôts de sa division, de douze cents cavaliers, c'està-dire de toute la cavalerie montée que nous eussions alors en Égypte, et de six pièces de canon; puis, au commencement de janvier 1799, suivi d'une petite flortille qui portait aes vivres et ses munitions, il entra dans le Said, afin d'y pourchasser Mourad, Non-seulement Mourad était parvenu, malgré ses précedentes défaites, à rallier autour de son drapeau tous les habitants de l'Égypte supérieure, mais encore ses émissaires, répandus au delà des cataractes de Svene, lui avaient recruté des partisans jusqu'en Nubie, jusqu'en Mauritanie. Et cen etait pas tout : les Arabes de Diedda, d'Yambo et de la Mecque, avertia par lea firmans de la Porte Ottoniane, debarquèrent par milliers au port de Cosséir sur lo mer Rouge, et, accourant vers le Nil, grossissaient sans cesse les rangs du bey. Aussi, mameluks et gens de sa maison, fellahs et autres indigenes, Nubiens et Mangrabins, Arabes de toutes les tribus, aon armée avait fini par ne pas compter moins d'une cinquantaine de mille hommes; elle s'était peu à peu rapprochée du Faïoum, et, comme la division française ne bougeait toujours pas, elle en était venue à camper sur la limite même de cette province. Mais, du moment que Desaix s'ebrania, Nourad leva son camp, se mit à remonter le Nil, et fidele à son nouveau système de guerre, évita tout engagement aerieux. Nos troupes a'avancerent d'abord jusqu'à Siout, qui est a suxane-quinze lieues au-dessus du Caire, puis jusqu'à Girgeh, qui est en-

core à vingt-cinq lienes plus haut. Elles parcoururent ainsi cent lieues en dix ou douze joura, escarmouchant toute la journée avec les partis de Mourad, mais sans avoir pu atteindre le gros de l'armee du bey, qui, chaque matin, leur laisaait la place qu'il avait occupée le soir précédent.

précédent. La marche avait été longue, la marche avait été pénible, car nos soldats avaient usé vite leurs chaussures à cheminer sur le sable, et, quoiqu'on fût dans le premier mois de l'année, c'est-àdire en biver. la chaleur du sable leur brûlait encore la plante des pieds pendant le jour. Desaix, parvenu le 19 à Girgeh. se proposait d'y séjourner une semaine pour donnerà ses troupes le temps d'oublier leurs fatigues. Il fallait d'ailleurs faire une distribution générale de souliers, et on ne le pouvait sana attendre l'arrivée de la flottille, que les vents contraires et les basses eaux avaient considerablement retardee. Mourad était alors au village de Hou, à dix lieues environ audessus de Girgeh. Quandil apprit que son adversaire était en queique sorte arrêté forcement, et l'était aussi bien peutêtre par le manque des munitions que par celui des chaussures, il osa se departir de la prudence dont il a etait imposé la loi. Avec aes cinquante mille hommes, il allait lui être si facile d'écraser la division française, qui n'en avait que quatre mille l' Le bey fit donc volte-face, et marcha rapidement sur Desaix. Il voulait, il comptait le surprendre. Mais, averti de ce retour offensif. Desaix se porta lui-même en avant, et les deux armées se rencontrèrent le 22 au village de Samphoud. Ce fut l'exacte répétition de toutes les batailles déjà livrées en Égypte. La discipline l'emporta encore sur le nombre, et le sang froid sur l'impetuosité. A l'approche de l'ennemi, Desaix avait forme sa petite armée en trois carres. Au centre, mais un peu en arrière, était un carré de cavalerie, commandé par le général Davoust, et flanque de huit pieces de canon à deux de ses angles; a droite et a gauche étaient deux carrés d'infanterie, f'un aux ordres du genéral Belliard, l'autre aux ordres du genéral Friant. Les mameluks fondent sur les deux car-

res d'infanterie avec leur fougue habi-

tuelle: mais, selon leur habitude aussi, les fanta-sins français, retranchés derriere leurs baionnettes, ne bougent pas, et accueillent leurs adversaires par une fusillade terrible. Au feu de la mousqueterie des deux carrés de fantassens, se joint bientôt celui des seize pièces de canon qui flanquaient le carre de cavalerie. En quelques minutes, les halles, les boulets et la mitraille ont fait de tels ravages dans les rangs des mameluks, qu'on les voit s'arrêter, puis tourner bride. Da-voust s'elance alors avec toute la cavalerie française; et cette charge est tellement impétueuse, que Moursd lui-même et ses principaux officiers, desespérant de la soutenir, font volte-face dans le plus grand désordre, et entrainent dans leur fuite le reste de leur innombrable armée. Nos troupes les poursuivirent pendant plus de six heures, et ne s'arrêtèrent que de lassitude, au village de Farchou.

La victoire de Simnhoud livra le Sald a Deazi, de même que celle de Sediman lui avait livré la Fáloun. A partir de la Deazi, de même que celle de Sediman lui avait livré la Fáloun. A partir de la Deazi de la Carlon del Carlon de la Carlon

Alors Mourad s'enfonça dans led'aser pal rai rie guache ûn Ni et Uden de gagner Siout. Les Nubiens l'accompagnaient enove; mais les rassemblements cellains s'étaient dispersés; les Arales d'a maho et de Djoeda avaient repas-é sur la rive droite du Nil, pour reperadre la ur pays: quant aux Mangrabins et à la plus rependre de la commanda del commanda del commanda de la commanda del commanda de la commanda del commanda de la commanda de la

desqueis ils disalent etre accouris.

Desaix, qui avait résolu de n'accorder
aucune trêve à Mourad ni aux mameluks tant qu'il ne les aurait pas completement expulsés du territoire egyptien, se mit sur-le-champ à leur poursuite. La division française, les poussant toujours devant elle, dépassa successivement Kéné, Tintyra, les ruines de la fameuse Thèbes aux cent portes, et atteignit Esneh le 29. Entre Esneh et Syène, qui est la dernière ville de l'Égypte méridionsle, s'étend un pays à moitié désert dans lequel Mourad espérait trouver enfin le repos. Mais non: Desaix l'y relança. Desaix l'atteignità Lougsor le 3 fevrier, dispersa sa troupe, et le rejeta au delà du fleuve, accompagné seulement de cent cinquante cavaliers. Sa deroute entraîna celle de diverses bandes qui déjà se portaient à sa rencontre, et qui furent toutes assaillies, toutes culbutees par les vainqueurs. Desaix, à la vérité, paya cher ces derniers succès. En se concentrant, il avait laissé à decouvert sa flottille : les Arabes la surprirent, la brûlèrent, et en retinrent les équipages prisonniers. Les Français, outres de tant d'audace, en tirerent bientôt une éclatante vengeance. Ils marcherent sur Benout, où les Arabes s'étaient retranchés avec leur capture, les onéantirent jusqu'au dernier, et delivrèrent leurs compagnons d'armes. Ce coup acheva de détruire les espérances de Mourad. Convaincu enfin qu'il n'y avait plus pour lui de salut en Egypte, le bey alla chercher refuge chez les Barabras, peuplades qui habitent les parties basses de la Nubic contigues au Said. Pendant les mois suivants, et tandis que

Bunaparte opérait en Syrie, Desaix alla occuper le port de Cosséir, sur la mer Rouge. La possession de ce point était importante à beaucoup d'égards. D'abord, c'était à Cosseir, nous l'avons vu, qu'avait debarqué la majeure partie des numbreux auxiliaires avec lesquels Mourad s'était présenté sur le champ de bataille de Samnhoud, et il fallait empêcher qu'aucun renfort ne lui arrivât désormais par la même voie. Ensuite c'est la , plus encore qu'à Suez, que les marchandises de l'Arabie s'échangent contre le bié, le riz et les autres productions de l'Égypte. Entin, on savait que plusieurs fregates anglaises croisaient devant la côte, et il était à craindre que ce ne fût pour y jeter des troupes qui s'emparassent de ce grand centre commercial. Elles y jetèrent, en effet, deux cents cipayes indiens, qui s'acheminèrent, suivis d'une pièce de canon, vers un vieux château qui domine le port, mais que nos troupe- occuparent depuis la veille. Toutefois, dés que les cipayes s'en aperçurent, ils abandomerent leur pièce d'artillerie, et regacuérent au plus vite leurs emlamentament.

Desaix fit mettre le château de Cosséir en bon état de défense, y laissa une forte garni-on, puis retourna sur le Nil. Après avoir debarrassé l'Égypte supérieure des Mangrabins et des Ara es pillards qu'y avait laissés Mourad, il en organisa les provinces, comme Bonaparte avait organisé celles du Delta et de l'Egypte-Movenne, c'est-à-dire de façon à trouver dans le pays les ressources nécessaires à l'entretien de ses soldats. Cette seconde partie de sa tâche ne fut pas la moins malaisée; car en Égypte, d'apres un usage seculaire, les habitants des villes et des campagnes ne vont jamais d'eux-mêmes verser l'impôt chez le receveur ; il faut qu'on aille le leur demander, et ils ne le payeraient pas si on ne le leur demandait avec un certain appareil militaire : c'est pour eux une marque de considération a laquelle ils sont fort sensibles. Desaix fut done obligé d'éparpiller ses troupes dans toute la contrée, et de la parcourir incessamment. Peu à peu, néanmoins, les éminentes qualites qui distinguaient ce général, son amour de la justice, sa franchise, sa douceur, rendirent de plus en plus facilies ses rapports avec les indigênes Au Caire, on avait surnommé Bonaparte le sullan Kébir, en d'autres termes le sullan de feu; dans l'Égypte-Supérieure, on surnomma Desaix le sultan juste.

An-dessus des cataractes de Svène, le Nil, avant de former, non pas une chute, comme l'out dit tant de voyageurs anciens et modernes, mais, pendant denx lieues environ, une suite de petites cascades, qui proviennent d'innombrables blocs de granit semés dans son lit, et dont aucrine n'a plus d'un demi-pied de haut, le Nil presente un assez vaste bassin où ses eaux dorment presque immobiles. Du milieu de ce bassin s'eleve une île dont l'œil embrasse aisément tout le contour : c'est Philé, l'île sainte de l'Égypte ancienne. Là , sous ses differentes races de rois, a toujours fini l'Égypte; la aussi, plus tard, se termina

le vaste empire romain. Le pays environnant est nu et désert, les bords du fleuve sont hérissés de pics sinistres, l'île ellemême est entourée d'une legubre ceinture derochers; Philé, rependant, repose doucement les yeux, car les temples et les palais qui la couvrent y montrent du moins, tout ruines qu'ils sont, la trace de l'hoinme, et la verdure de ses pulmiers tempère la tristesse de sa solitude. On trouve à Philé des monuments de tous les âges. On y voit not mment, à côté des restes d'un temple d'Athor qui appartient à l'époque reculée des Pharaons, ceux de deux a stres temples d'une époque plus récente, et consacrés, l'un à Isis, l'autre a Osiris. On s'etonne de les voir si confusément rapprochés, et l'on se demande s il n'y a point eu quelque chose de vo'ontaire dans ce désordre, Tous ces édifices, toutes ces ruines, sont chargés non-seulement d'hiéroglyphes, mais encore de caractères hébreux. persans, grecs, romains, arabes, de dates calculées d'après toutes les ères, de noms propres orthographies à la mode de tous les pays, de jihrases empruntées à toutes les langues. Peuples ou individus, il semble que tous se soient montrés jaloux de laisser à Philé une preuve de leur séjour ou de leur passage en Égypte. Desaix lui-même, qui se fit conduire à Philé dans une de ses promenades militaires, non-seulement y pianta le drapeau tricolore, mais y voulut perpétuer par une inscription le souvenir de expedition française

Voici cette loscription, on plutôt cette page distaire, telle qu'on la lit encore, page distaire, telle qu'on la lit encore, apres quarante-huit aux, sur l'entablement de granit rouge où elle fut gravée, telle du moins que son Altesse Royale le duce Moutpensier, un des fils de S. M. Louis Philippe, visitant l'Exprise en 1816, fa lue et reueillle, et le que noas l'avons copiée sur son album de vorage :

• Le 13 messidor an VI de la république, une armie française, commandée par Bonnauxte, est descendue à Alexandrie. L'armée ayant mus, vingi joursaprès, les mameluis en fuite aux Pyramides, Disanz, commandant la première division, les a poursuivu an delà des colaracles. — Davoist Finist Biscolaracles. — Davoist Finist Bis-

- « LIARD, généraux de brigade ; DONZELOT , « chef de l'état-major ; LATOURNERIE , com-
- « mandant l'artitlerie; Epien, chef de la « 21eme légère — Le 13 ventôse an VII
  - « de la république , 3 mars an de Jésus-« Christ 1799.

## CHAPITRE VII.

SOMMAIRE : EXPÉDITION DE STNIE. - FORCE ET COMPOSITION DU CORPS D'ARMÉS EXPÉDITION-NAIRE. - MODE DE TRANSPORT QUE BONA-PANTE ADOPTÉ POUR LA GROSSE ARTICLE-RIG. - LE CORPS U'ARMÉE S'ENGACE DANS LE DÉSENT. - NOUVELLES SOUPFNANCES DES SOLDATS --- ARRIVÉE DEVANT EL ANISCH ; RE-PRISE DE CE PORT - MARCHE D'EL-ARISCH A RAN-VOUNES : PLUSIEUNS DIVISIONS S'ÉGARENT AU MILIEU RES SABLES. - ARRIVÉE DEVANT GAZAN: IRRAHIM-REV ET ARDALLAH-PACHA TENTENT VAINEMENT DE PROTÉGEN CETTE VILLE; ILS SONT HIS EN DÉRDUTE, ET ELLE CAPITULE. - ARNIVÉE DEVANT JAFFA; AS-SAUT ET SAC DE CETTE PLACE. - MASSACRE DE TROIS MILLE PRISONNIERS. - LES THOU-PES FRANÇAISES PRENNENT A JAFFA LE CERME DE LA PESTE. - HÉMOISME DU CÉNERAL EN CHEF AU HILIEU DR LA TERREUR GÉNÉRALE. - AFFAINT DE QAQUOUN. - PRISE DE GAIFFA. - ARRIVÉE SOUS LES MURS DE SAINT-JEAN-D'ACNE, - INVESTISSEMENT ET PREMIÈNES OPÉS RATIONS DU SIÉGE DE CETTE VILLE: - OUEL ADVERSAIRE RONAPARTE Y MENCONTRE. -CORRAT DE NAZARETH. - BATAILLE DU M ST THABON - CONTINUATION DU SIÈCE DE SAINT-JEAN-D'ACRE. - INUTILITÉ D'UN GRANG NOMBRE D'ASSAUTS. - ACRE, SANS CESSE RAVITAILLÉE DU CÔTÉ DE LA RER, SERBLE DEVOIR TENIRSI LONGTEMPS, OUR BONAPARTE RENONCE A LA RÉDUIRE. - NAISONS DIVERSES QUI DÉTERMINENT D'AILLEUNS BONAPARTE A NEGAGNER L'EGYPTE. - PROCLAMATION QU'IL ADRESSE A SESSOLDATS. - METRAITE DE L'AN-MÉR EXPÉDITIONNAIRE - DÉVASTATIONS QU'ELLE COUNLY SUR SON PASSAGE. - ENTRÉE TRIOMPHALE DE BONAPANTE AU CAIRE; SES EFFORTS POUR DISSINULER AUX YEUX DES ÉCUPTIENS QUE L'EXPÉDITION DE SUBIE N'A PAS ÉTÉ COMPLÉTEMENT COURONNÉE DE SUC-

A la fin de janvier 1799, huit à neuf mois après être partiede Toulon, l'arinée d'Égypte comptait encore julis de trente mille combattants. Bonapai te n'en detacha que mo na de la moité pour entreprendre l'expédition de Syrie.

Neuf mille neuf cent cinquante-deux fantassins, neuf cent quatre-vingt-liuit cavaliers, treize cent quatre-vingt-einq artilleurs, trois cent quarante soldats du génie, quatre cents des gnides à cheval et à pied du général en chef, présentant un effectif total de treize mille soixontecinq honmes, telle fut la composition du corps d'armée expéditionnaire.

Bonaparte forma l'infanterie en quatre petites divisions, à la tête desquelles il plaça Reynier, Kléber, Lannes et Bon.

Lesdeux premiers bataillons de la neuvième et de la quatre-vingt-cinquième demi-brigade de ligne composaient la division du géoéral Reymer, qui avait sous ses ordres le géneral de brigade Lagrange.

Les deux premiers bataillons de la

deuxieme demi-brigade légère, de la vingt-cinquieme et de la soixante-quinzième de ligne, composaient la division du général Kleber, qui avait pour généraux de brigade Junot et Verdier; Les deux premiers bataillons de la sinct desirent liere de la lacente desirent les seus premiers de la lacente desirent liere de la lacente desirent les seus desirent les seus de la lacente desirent les seus desirent les seus de la lacente de la lacente desirent les seus de la lacente de la lacente desirent les seus de la lacente desirent les seus de la lacente des la lacente de lacente de la lacente de la lacente de lacente de la lacente de la lacente de la lacente de la lacente de lacente de la lacente

Les deux premiers bataillons de la vingt-deuxieme légère, de la treizième et de la soixante-neuvième de ligne, composaient la division du général Launes, dont les généraux de brigade étaient Vaux, Robin et Rambaud;

Enfin, les deux premiers bataillons de la quatrième légère, de la dix huitième et de la trente-d-uxième de ligne, composaient la division du général Bna, dont les généraux de brigade etaient Vial et Rampon.

La cavalerie appartenait à tous ceux

des divers régiments de cette arme qui figuraient dans l'armée d'Égypte. Le géneral Mur-it en reçut le commandement. Les généraux Dommartin et Caffarelli-Dufalga prirenteux-mêmes la direc-

tion de l'artillerie en que que l'activité du génie. Le pare d'artillerie comprenià quatre piècre de douze, trois pieces de luit, cinq obusiers de cinq pouces et trois en conservation de la compre division d'infanterie a vai deux chières de livit et deux pèces de l'oris. Le corps des que d'avent pouces, deux pièces de liuit et deux pèces de trois. Le corps des quadra avait deux obusiers de six pouces et quatre pièces de liuit, Enfin, la cadra de l'article de l'article

Ces différentes bouches à feu s'élevaient à une cinquantaine; mais ce n'était là que de l'artillerie leigere, et probablement il faudrait de la grosse artillerie pour réduire plusieurs ues pluces fortes syriennes. Or, comme le désert qui sépare la Syrie de l'Égypte est bien autrement difficile et bien autrement étendu que celui qu'on rencontre d'Alexandrie n Ramoniele, le transport des pièces nécessaires au siège des places fortes avait éte jugé impraticable à travers les sables monyants du desert; et Bonaparte dot employer une autre voie pour les faire parvenir à leur destination. Cette autre voie, ce fut celle de la mer. S us doute le projet de braver ainsi la croisière anglaise était il une exécution bien hasardeuse, et l'expérience ne l'a que trop prouvé; mais le general en chef n'avait pas le choix des expedients D'ailleurs, il ne négligea rien pour conjurer les chances défavorables du hasard : au lieu d'une seole flottille, il en équipa deux, et lit embarquer sur l'une et sur l'autre un materiel complet de siège. L'une, commandre par le contre amiral Perree etcomposée des frégates la Junon, la Conrageuse et l'. Ilceste, devait partir d'Alexandric; l'autre partirait de Damiette, ne compter sit qu'une corvette et neuf petits bâtiments, n'aurait pas besoin de tenir la hautemer, et peut-être troinperait mieux la surveillance des Anglais. Toutes les deux devaient venir croiser le long de la côte syrieune, notamment entre Gazali et Jaffa, et se mettre le plus tôt possible en communication avec l'armée de terre, dont la marche était calculée et indiquée jour par jour.

Ces deux llottilles chargérent également la majeure partie des munitions et des vivres; le surplus, placé sur deux à trois mille chameaux et sur sept à luit mille ànes, s'achemina par le desert, à la suite des differentes colonnes.

L'expédition de Syrie dura, nous le verrous, toute la fin de l'hiver et une partie de l'été de l'année 1799. Pendant cetenns, la divis on Desaix, fortede trois à quatre mille hommes, et principalement formée de la vingt et unieure légère, continua, nous l'avous déla vu, a operer dans l'Egypte Soperieure, Le reste de l'armée, c'est à dire la soixante unione et la quatre-vingt-huitième de ligne tout entières, les troisiemes bataillons des onze demi-brigades dont les deux premiers suivirent le général en chef, la légion nautique, la legion maltaise et les dépôts des régiments de cavalerie, fut ou demeura cantonné dans les places du

Caire, d'Alexandrie, de Rosette, de Damiette, et dans les autres villes principales de la Movenne et de la Basse-Égypte, de manière à former non-seulement des garnisons, mais aussi des colonnes mobiles, qui devaient à la fois retenir les provinces dans l'obéissance et les protéger contre les incursions des Arabes. Bonaparte, avant de s'eloigner, ne négligea d'ailleurs aucune des mesures propres à affermir la tranquillité du pays. Le général Marinont, qui débutait dans la carrière des armes, et qui jusque-là avait toujours fait preuve de courage et d'activite, preuve de devouement et de patriotisme, fut appelé à l'honneur de remplacer K léber dans le commandement de la ville et de la province d'Alexandrie. Le commandement de la province du Cairé fut confié au général Dugna; celui de la capitale même resta au genéral Destaing. Le général Menou continua aussi de commander la province de Rosette et partie des côtes de la Mediterrance. Les genéraux Beiliard, Lanusse, Fugieres, Leclerc, Zavouschek, Almeyras, Bover, commandaient les autres provinces. Du 1er au 5 fevrier, la division Rey-

nier et juarie de la division Kleber, qui eleisent destinees à servir d'avant, garde à l'armée expeditionnaire, se réuni ent au village de Katieh, Ce village est situe devers la Svrie, sur l'extrême limite des terres habitables de l'Exprie. Depuis quelque temps Bonaparte l'avait foit loritier; depuis quelques jours il y faisait établ r des magasins considerables, et estudiat avoir résolu de le prendre pour

base d'opérations.

Le 6. l'avant-garde française se miten mouvement pour traverser le désert et attendre le fort d'El-Arisch, qu'occupaient deux mille hommes environ des troupes du pacha Diezzar et du bey Ibrahim. Elle bivouaqua le soir au puits de Bir-el-Abd, et fut obligée d'y faire sa provision d'eau pour le lendemain, car elle ne devait plus en trouver qu'au pints de Messoudielt, où elle n'arriva que le surlendemain 8 vers midi. Onelques partis d'Arabes et quelques escadrons de mameluks de la garnison d'El-Arisch se présenterent en avant de ce puits; mais ils furent vivement repousses par les tirailleurs français.

Ces trois premières marches avaient

déjà fatigué cruellement nos soldats. La elialeur, la soif, la réverbération du soleil sur le sable, avaient renouvele pour eux les sonffrances qu'ils ava ent subies une première fois dans le trajet d'Alexandrie à Ramanich, Haletants, épuisés, ils avaient besoin d'un assez long repos. Aussi, Reynier ne quitta le puits qu'a la chute du jour. D'autre part, l'avant-garde, longeant des lors la côte qui est peu distante de Messoudieh, ressentit bientôt les salutaires effets de la brise de mer, et put, grâce a ce secours inattendu, avancer si rapidement, qu'à minuit elle établissait son bivouac dans un bois de palmiers qui se trouve près de l'embouchure du torrent d'El-Arisch, à quelques portées de fusil du village et du fort de ce nom.

Le 9, Reynier marcha, dès le lever du soleil, à l'attaque du vil age et du fort. Les troupes de Djezzar et d'Ibrahim occupatent la une position extrêmement avantageuse, extrêmement dif-ficile à leur enlever. Les maisons d'El-Arisch, construites avec beaucoup plus de solidité que la plupart de celles des autres villages egyptiens, etaient groupées en avant des deux faces principales du fort. Le rempart de ces deux faces dominait les maisons, et facilitait ainsi la defense du village, dont toutes les issues étaient fermees de portes épaisses, toutes les toitures crenelees. Les troupes syrienues etaient distribuées tant derrière les créneaux du fort que derrière ceux des habitations particulières. Leurs drapeaux, qui flottaient de toutes parts, pouvaient faire juger et de leur nombre et de la vigoureuse résistance qui attendait les assaillants.

Evidenmient il falini. Semparre di viliga d'El-Arisch, avant des sona? è entreprendre is singe du fort. Revuier et la constanta del constanta del constanta vigeure et san estral a, jettera la confusion parmi les soldats emenis. Il en gagedoni e falion par une terribi e asoncoloures a, il es lucce su pes de charge contre le village. Tandis pure, pour tourner El-Arisch, Lusrange, à la tête de roir des sis battonos nel avant garde, pières d'artillerir, se purte avec rapi die sur les hauteurs abdonneures qui die sur les hauteurs abdonneures qui die sur les hauteurs abdonneures. dominent la gauche du village et du fort, Reynier lui-même conduit le reste de ses troupes à l'attague de front.

Partout l'ennemi resiste vivement et longtemps. Eulin, quelques brèches sont pratiquees, et les murs franchis par escalade. Chargés à la bajonnette, les défenseurs de ces murs se laissent ou percer ou assommer, plutôt que de se rendre. Les valuqueurs se precipi-tent alors dans le village, et deja ils s'en croient maîtres; mais de nouvelles luttes et de nouveaux périls les y attendent à chaque pas. En effet, les rues sont étroites, les impasses nombreuses, et les soldats ennemis qui n'ont point péri sur les remparts se sont barricades dans les maisons, d'où ils font plenvoir sur nos braves non-seulement une gréle de balles, non-seulement une grêle de pierres, mais eucore toutes sortes de matieres enflammees. N'importe, nul obstacle n'arrête les Français, nulle difficulté n'abat leur courage; ils envahissent et fouilient successivement toutes les maisons, et ne prennent de repos qu'après avoir massacre tous les Syriens. Ils n'eussent pas demande mieux que de faire des prisonniers, mais un carnage general devint nécessaire, car, nous l'avons dit, pas un des soldats de Djezzar ne voulut de quartier; et comme tout moyen de retraite leur était interdit, attendu que des le commencement du combat, le commandant du fort avait pris la précantion d'en fermer les portes, ces malh ureux, animés par la fu-reur du deses poir, se défendirent jusqu'au dernier soupir...

Le tort d'El-Arisch, qui avait pour enceinte un gros mur de maconnerie haut de huit a dix mêtres et flanque de tours, se trouvait, par conséquent, à l'airı d'un coup de main, Reynier, maître enfin du village, essaya de pratiquer une breche dans une des faces du fort avec des boulets de huit; mais, comme le pare d'artillerie n'était pas arrivé, les munitions et les projecties manquerent bientôt. On se borna donc à bloquer exactement la place jusqu'a ce qu'on eut les moyeus de commencer un siège en regle. En attendant, les troupes françaises s'établirent dans le village et derriere le fort.

Le même jour on avait signalé dans

le désert, sur la route de Gazah, un corps d'infanterie et de cavalerie escortant un convoi destiné à l'approvisionnement du fort, et le bruit s'etait répandu qu'Ibrahim en personne s'avancait au secours de la garnison. En effet, des cavaliers ennemis, qu'on reconnut pour des mameluks du bey, ne cessèrent les jours suivants de rôder autour d'El-Arisch et de chercher à surprendre quelque parti du camp français. Reynier etait sur ses gardes, et les mameluks furent partout repoussés avec perte; eependant, soit qu'il ne se crût point en forces suffisantes, soit plutôt qu'il voulut inspirer une trampeuse confiance à Ibrahim et l'enhardir à s'apprucher davantage, Reynier s'en tint d'abord à la défensive. Ce stratageme, si c'en etait un, obtint le succès désiré. Le bey, renforcé ehaque jour par de nouveaux dé-tachements, et fier bientôt de sa nombreuse cavalerie, se rapprocha chaque jour aussi d'El-Arisch, et osa enlin, le 14, venir se poster à une demi-lieue du fort, sur un plateau couvert par une espèce de ravin.

Presque à la même heure, Kléber, avec le gros de sa division, reioignait l'avant-garde de l'armée française. Reynier, des lors, résolut d'aller, sans plus de retard, attaquer dans leur camp les troupes d'Ibrahim. Dans la nuit du 14 au 15, il se mit en mouvement, à la tête de quatre bataillons, et dirigea leur marche de manière à tourner la gauche du ravin qui couvrait le camp ennemi. Dejà il ne se trouvait plus qu'à deux ou trois portées de fusil d'un des flancs du camp, lorsque divers indices lin font sou; conner que l'ennemi est prêt à le recevoir de ce eôté. Il veut le maintenir dans l'erreur. Attaquer sur ce point n'entrait pas dans le dessein promitif du genéral français; mais il ordonne à deux compagnies de grenadiers de s'y porter au pas de charge et la baiomiette en avant. Lui-même, pendant ce temps, continue à s'avancer sur les derrières avec le reste de sa troupe, qu'il forme en colonnes serrées. Les mameluks se tenaient si bien sur leurs gardes, qu'ils n'avaient pas même deb ide leurs ehevaux pour la nuit; nos grenadiers, néanmuins, fondent sur eux si impétueusement qu'ils les surprennent, et en massaerent un grand nombre.

Les autres cherchent, mais en vain, à s'enfuir par la plaine de Gazah; Reynier leur barre le passage. La panique s'empare alors de toute cette cavalerie, et pour se soustraire à une mort qui leur semble inévitable, les mameluks se précipitent dans le ravin qui borde leur camp; mais, si habiles cavaliers qu'ils soient, ils ne peuvent arrêter leurs chevanx, qui, entraînés par la pente, roulent les uns sur les autres. A l'épouvantable scène de désordre dont le fond du ravin est d'abord le thrâtre, succède bientôt une horrible boucherie, ear nos sol·lats, poursuivant leurs adversaires la balonnette dans les reins, sont descendus après les maineluks. et ils egorgent tous ceux qui refusent de se rendre. Ibrahim essuva une déroute complète; il lit des pertes immenses; et s'il échappa lui-inême, non sans beaucoup de peine, à la mort ou à la captivité, ee fut pour fuir presque seul. En effet, nombre de ses meilleurs soldats, nombre de ses officiers principaux, nombre de ses collègues même, mordirent la poussière du champ de bataille ou furent faits prisonniers. Nombre de chevaux et de chameaux, abondance des munitions et de vivres, neuf étendards, de magnifiques armures et tous les équipages des mameluks, tombérent en outre an pouvoir des Français. Le lendemain 16, Reynier, de concert avec Kleber, fit de nouveau battre en breche les inurailles du fort d'El-Arisch, commencer quelques boyaux d'approche, et sommer le commandant, Ibrahim-aga (aiusi se nommait-il) ne daigna faire aucune réponse à cette sommation. Revoier serra alors la place de plus près; mais pour agir avec vigueur il

att-ndit les ordres de Bonoparte, qui devida raivre le jour suivant.
Parti le 10 din Caire, Bonoparte priva en effet le 17 devant El-Arisch. Il avait requi e 9, veille de son départ, une dépéque le 3 la crisidére anglaise, rendrocée d'une petite e-cadre turcer-us-s, éstimi luie à bombarle la ville et le post d'Al'anadrie. Bonoparte avait peusé, non san raison, que cet acte d'hostitit e la avait le suivant de la comparte de la comparte de la comparte la comparte de la comparte glais et le pacha d'Acre, leur allé. Il avait donc pris son parti dun boubardement qui ne pourait pas avoir de risultats bien flécheux, — le seul dommage que nous en eprouvâmes fut effectiveneut la perte d'une deni-douzaine de petits bâliments de transport que les bombes enuemies conterent las, — et il s'était mis en marche ovec l'étal-major genéral. Le pare d'artilière et les dirt-

sions Bon et Lannes. Le 18. l'armé · expélitionnaire était entièrement réunie autour d'El-Arisch. Une partie de l'artillerie de position fut mise en batterie pour foudrover le fort; mais dès que la brêche devint praticable Bonsparte fit de nouveau sommer le commandant de se rendre, Ibrahim n'eût peut-être pas demandé mieux pour son compte; mais il avait affaire à une garnison d'Arnautes et ile Maugrabins : ces soldats étaient à cette époque les meilleurs de l'empire turc ; mais , plus farouches encore que les janissaires et les maineluks, ils ne conna ssaient rien des usages ni des principes que les nations civilisées admettent pendant la guerre, Ils se regardaient comme indépendants. et n'obeissaient que selou la mesure de leur bon plaisir aux ordres d'Ibrahim. Aussi, avant de répondre à la sommation du général en chef français, le commandant du fort se crut il obligé de consuiter individuellement presque tous ses soldats. Cétait, en pareille circonstance, une coutume généralement suivie à l'égard de cette miliee indisciplinée. Après quoi s'établit entre Bonaparte et Ibrahim une correspondance singuliere, qui suffirait seule pour donner une idee des barbare, auxquels celui-ci commandait. Les Arnautes et les Maugrabins voul-ient bien capituler; mais ils pretendaient sortir do fort avec leurs armes, leurs chevaux, leurs bigages, et sans qu'il leur fût imposé aucune espèce de condition. Le general en chef insistait de son côté pour que, suivant les usages de la guerre, la garnison abandonnàt ses armes, ses chevaux, ses bagages. -« Vous demandez les armes et les chevaux de la garnison, repondait Ibrahim; c'est une chose qui ne s'est jamais vue, et qui d'ailleurs nous paraît contraire aux principes de générosité que vous avez la réputation de professer. Nous dessaisir de

nos armes est pour nous une humiliation, et la mort nous semble préférable à la honte. Dussiona-nous dons périr tous, nous n'accepterons point une condition que nul d'entre nous n'a jamais subie. Voila notre résolution dernière; si vous n'y sonscrivez pas, nous nous resignerons à la volute de Diru.

Bonaparte, taut lui importait de ménager ses hommes et ses niunitions, .'était prête patiemment a ces pourparlers insolites. Il svait deux fois fait suspendre le feu des batteries de breche, et l'avait deux fois fait recommencer. Enfin, connaissant tout le prix que les Orientaux attachent à leurs armes, seule proprieté dont le despotisme leur laisse, en effet. la libre disposition, il consentit à modifier sur ce point ses conditious pren ières. L'armée française et la garnison d'El-Arisch conclurent le 19 une capitulation qui porta t que les troupra renfermees dans le lort et montant à quinze cents hommes en sortiraient avec leurs armes, mais y laisseraient leurs chevaux, leurs approvisionnements et l'artillerie; qu'il jeur serait accordé un sauf-conduit et un drapeau tricolore pour traverser les postes français; qu'elles se rendraient à Bagdad par le dé-ert, et que les agas ou commandants des divers corps jurerajent pour eux et leurs troupes de ne point servir dans l'arme de Diezzar avant une année révolue. Le même jour, à quatre heures du soir, le fort fut evacué. On y trouva deux pièces d'artillerie seulement, encore étaientelles démontres, mais trais cents chevaux environ, et des vivres pour plusieurs semaines. Une partie des Maugrahins, plutot que de se rendre à Bagdad, sollicita et obtint la faveur de prendre du service dans l'armée française.

L'armée, après la rédution d'El-Arisch, resta deux jours piene aempée autour de la plare, Lant pour ser rentetre de ses faitunes, que pour donner à la plupart des convois, qui n'avvient pas dermand aussi vitte qu'elle, le temps de ripiorder. Bouaparte en protita pour faite reparte les ougesties des productions de proporte de la constance de la concur, unaigre la confiance qu'il avait dans ou étoie et duss 1 le arvoure de ses soldats, il ne se dissimilait jount qu'un revers catiq possible. Dans ce cas, ElArisch, par sa position sur les frontières de l'Egypte et de la Syrie, surtout par sa proximite de la mer, devenait un point d'une extrême importance. Il fallait donc s'en assurer la posses ion, et la suite de notre recit montrera si la prevovance du géneral en chet tut mutile...

Le 22, tandis que la division Revnier, qui devait mais tenant former l'arrièregarde, demeurait à El-Arisch pour v attendre que les fortilications de la place fussent retablies, et que les nombreux prisonniers faits dans la journée du 15 assent évacués sur le Caire, le reste de l'armée poussa en avant.

Ce fut Kleber et sa division qui, dès lors, ouvrirent la marche. La cavalerie de Murat, les divisions Bon et Lannes, suivaient à peu d'heures d'intervalle. Toutes ces troupes devai-nt le soir du 22 être arrivées à Kan-Younes -le prentier village de la Palestine sur la route qui niene à Gazah, a Jaffa, à Smut-Jean-d'Acreet y attendre Bonaparte, qui comptait ne quitter lui-même El-Arisch que le lende-

main. Le 23, Bonaparte, avec son quartier géneral, atteignit Kan-Younes vers midi: mais au lieu d'y trouver son infanterie et sa cavalerie, quel ne fut pas son étonnement de voir le village occupé par les debris da corps de mameliiks battu le 15 près El-Arischl-Ou'était devenue l'armée expéditionnaire? A vait-elle donc été battue à son tour, taillee en pieces, et si completement auéantie qu'il ne fût pas resté un sent homme pour porter au général en clief la nouvelle du desastre? Cette supposition n'était point admissible. L'armee avait-elle donc depassé Kan-Younes? On a apercevait, il e-t vrai, nul indice de son passage; mais tonte trace s'efface si vite sur les sables du désert! Pour ne conserver aucun doute à cet égard, Bonaparie voulait pousser lui-même au dela du village; mais, nous l'avons dit, le village était occupé par les manieluks; il les en fallait deloger, et Bonaparte n'avait avec lui que ses guides a cheval et un faible détachement du corps des dromadaires. Les officiers genéraux qui l'accompagnaient tentèrent de l'en dissuader. Suivant eux, il devait craindre que les maineluks, remarquant la faiblesse de son escorte, et tombant sur lui, ne le fissent prisonnier; mieux harassées de fatigue et de chaleur, excé-

valait done rétrograder sur El-Arisch. Bonaparte repoussa ce timide conseil. Fuir, c'eut eie, suivant lui, enhardir l'ennemi a prendre l'offensive. Il pretera payer d'audace, se mit à la tête de ses guides, et s'avanca an galop vers Kan-Younes. La fortune seconda cette temerite. Les mameluks, prenant les quelques eents hommes qui suivaient le genéral en chef pour l'avant-garde de l'armée, qui sans doute marchait elle-même à peu de distance, abandonnerent le village sons combattre, et s'enfuirent à toute bride vers le camp d'Abdailah-pacha, qu'on distinguart a une heue plus ioin sur la route de Gazah.

Du reste, au delà de Kan-Younes, rien non plus n'indignait que des troupes françaises eussent traverse ce village. Bonaparte prit alors le parti de se replier sur un santon situé a deux ou trois lienes en deça, et près duquel se trouvaient plusieurs puits. On appelle santons de petites chapelles funeraires consacrées aux saints de la foi musulmane. En y arrivant vers le soir, Bonaparte, dont l'inquietnde croissait d'heure en heure, eut la joie de rencontrer les coureurs de son avant-garde, et enlin d'appreudre que les quatre divisions de son armee qu'il commencait à croire perdues étaient saines et sauves. Elles n'avaient pas eu affaire à l'ennemi; mais, ce qui était pire, elles avaient été égarées par l'ignorance ou plutôt par la perfidie d'un guide, et avaient erre, trente-six lieures durant, an milieu du désert. Leurs souffrances, par suite du manque d'eau et de vivres, peuvent aisement se concevoir, ear dans ces contrees, des qu'on s'écarte de la route ordinaire des caravanes, on ne trouve plus de puits, plus de ressources d'aucune espère. Une fois certain d'avoir dévié de cette route, Kléber, furieux, et n'attribuant l'erreur du guide qu'à un dessein manifeste de trahir, avait brûlé la cervelle à ce malheureux; puis, en menaçant du même sort quelques Arabes saisis par ses conreurs, il les avait forces de lui indiquer la direct on à prendre pour parvenir à Kan-Younes. kléber et l'avant-garde ne tarderent point à paraître, et Murat, Bon, Lannes, avre leurs divisions, rejoignirent successivement. Toutes ces troupes étaient

dées de soif et de faim. En un instant les puits du santon furent mis à see, et il fallut creuser assez profondement dans le sable pour trouver encore quelques gouttes d'une eau saumâtre et malsaine. Bonaparte se hâta d'écrire à Reynier qu'il envoyat les provisions et les rafraichissements dont l'armée avait un impérieux besoin; mais ce secours ne pouvait arriver que le lendemain. Les soldats, pour leur souper du jour, furent obliges d'abattre des chevaux, des chameaux et des ônes. Toutefois, comme ils virent leurs officiers, leurs généraux, et Bonapartelui-même, prendre gaiement leur part de ce triste repas, nul le plainte, nul murmure, ne se firent entendre.

L'armée se remit en mouvement le 24, salua, chemin faisant, les colonues érigees dans le desert pour marquer les limites de l'Afrique et de l'Asie, et gagna Kan-Younes, que l'ennemi, si audacieusement chasse la veille, n'avait pas réoccupé, Abdallah, pacha de Damas, était toujours campe dans la même position, c'est-à-dire à une lieue environ du côté de Gazali. Il avait autour de lui le novau de l'armée que preparait la Porte pour s'opposer à l'invasion de la Syrie par les Français, et venait d'être grossi par Ibrahim et ses mameluks. Kleber recut ordre d'attaquer sur-le-champ; niais ni le pacha ni le bey ne crurent devoir attendre le choe ; ils leverent leurs tentes, et se retirereut sur Gazah en toute hâte. Les Français trouverent dans le camp abandonné d'immenses approvisionnements de toute sorte, et eurent bientôt oublié leurs privatious des deux derniers jours.

Le 25, des l'aube, l'armée, bien restaurée et bien reposée, quitta son bivouac de Kan-Younes, et continua bravement sa marche. Après les soixante lieues qu'elle venait de parcourir dans un desert nu, aride et brûlant, ce fut avec une vive satisfaction, avecdes eris de joie, qu'elle contempla les sommets boises des belles montagnes de la Syrie, et qu'elle foula les plaines cultivées qui avoisment Gazali, plaines dont l'aspect et la fertilité lui rappelaient le sol de la France, Dans la matinée, comme pour compléter la ressemblance du tableau, une grosse averse vint à tomber, qui tempera la chaleur. Cette pluie, la premiere que pos

soldats enssent vue depuis leur départ de Toulon, contribua encore à augmenter le charme qu'ils éprouvaient au sortir du désert. Lis s'arrêterent pour se mieux faire meuiller, se deponillerent même de leurs vêtements, et reçurent avec delices une ondee bienfaisante que le ciel leur envoyait fort à propos pour les rafraichir et les purifier. Lorsqu'il leur fallut ensoite reprendre leur route, ils entonnèrent la Marseillaise et le Chant du départ. Les hymnes republicaines, qui depuis sept ans fixaient la victoire sous les enseignes françaises, retentirent ainsi dans les mêmes vallons où les croisés avaient judis fait eutendre les cantiques de la foi chretieune. Ce souvenir des croisades doublait l'ardeur de nos guerriers; l'amour de la liberté, la gioire de la patrie, les enllammaient d'un enthousiasme au moins égal a celui que l'espoir de conquerir le saint sépulere et le desir de faire triompher la religion du Christ avaient provoque chez leurs aïeux; et c'est dans ces bonnes dispositions qu'ils apercurent vers dix heures du matin les troupes d'Abdallah et d'Iorahim postees sur les hauteurs qui s'élevent en avant de Gazah.

Bonaparte, suivant sa tactique ordinaire, forma aussitôt ses quatre divisions en carré. A gauche, la cavalerie de Murat, soutenue par l'infanterie de Kléber et par six pièces d'artillerie, reçut ordre d'entainer l'action par une charge vigoureuse contre la droite de l'ennemi, entierement composee des mameluks d'Ibrahim. La division Bon, placee au centre, marcha sur le front de la ligne d'Abdallah. La division Lapnes, formant la droite, se dirigea vers les hanteurs pour tàctier de prendre à revers les positions occupées par l'infanterie et la cavalerie du pacha. La plus grande incertitude semblant présider aux desseins de l'ennemi. On ent dit qu'il n'osait ni refuser la bataille qu'on venait lui offrir, pi l'accepter franchement. Les maineluks eux-mêmes se portaient tautôt en avant et tantôt reculaient. Enlin, ils s'ébraulent et paraissent vouloir charger; mais au moment où Murat s'avance pour recevoir leur choc, ils tournent bride tout à coup, et s'éloignent au grand galop, comme pour se reformer un peu plus loin. Murat les poursuit

dans l'espoir d'en venir sérieusement aux mains, et ne tarde guère à les atteindre. Toutefois, la queue des cavaliers camemis échange seufe quelques coups de sabre avec le peloton d'avant-garde trançaise; le gros de cette tronpe continue son mouvement de retraite. Des qu'il a vu la fuite des mameluks, Abdallah s'est retire non moins precipitainment avec toutes ses forces; il a traversé. il a abandonné Gazah, et n'a même pas laissé de garnison dans le fort. Les Français traversent Gazah derrière lui. le pourcha-sent au pas de course pendant une lieue, quoique depuis plusieurs jours, dit Bonaparte dans le bulletin ofliciel de cette affaire, ils n'eussent ni fait un bon repas ni bu d'eau a leur aise, et reviennent s'établir près de la ville, sur les hauteurs où le philistin Samson enavait jadis emporté les portes. Le quartier général fut placé dans la ville inême, où l'on trouva plus de deux cent mille rations de biscuit, du riz et de l'orge en abondance. Le fort reniermait quinze à seize mille livres de poudre. quantité de cartouches, des bombes et autres munitions de guerre, des untils, et plusieurs pieces de canon.

Les troupes d'Abdallah et d'Ibrahim s'étaient à peine éloignées de Gazah, que les habitants avaient envoyé une députation au général en chef français. Cette prudente mesure sauva la ville du pillage. Bonaparte accueillit les députes avec bienveillance, les combla de présents, et les chargea de publier dans toute la contrée qu'il venait, non comme ennemi, mais comme ami des Syriens. Puis, afin de prouver autant par ses actes que par ses paroles la réalité de ses bonnes intentions, le général en chef veilla au maintien de la plus sévère discipline parmi ses soldats; et pendont quaraute-huit heures que l'armée séjourna autour de la place, il ne fut, en effet, commis aucun excès qui put indisposer les habitants. Dans cet intervalle, Bonaparte procéda avec son activité habituelle à l'organisation civile et militaire du pays. Il institua un gouverneur géneral de la Palestine et un administrateur général des finances, donna un gouverneur particulier à Gazah, et, de plus, forma dans cette ville, comme il l'avait partout fait en

Égypte, un divan composé des notables pour administrer et rendre la justice nemi concentrait de nouveau ses forces

au nom des Français, Le 28 fevrier, apprenant que l'en-

sous Jaffa, Bonaparte donna ordre a ses divisions de se remettre en marche. Trois étapes, seize lieues environ, separent Gazab de Jaffa, et le chemin qui mêne de la premiere à la seconde de ces deux villes offre d'extrêmes difficultés. Il faut parcourir une plaine immense, absolument depourvue de vegetation et couverte de petits monticules d'un sable fin et mouvant, - monticules que la cavalerie surtout ne gravissait qu'avec une peine infinie. Les chameaux enxmêmes, tout habitues qu'ils étaient à marcher dans le désert, ne franchissaient que lentement et péniblement ces agglomerations de poussière. Le premier jour, on fut obligé pendant trois lieues de tripler les attelages de l'artillerie, et souvent les soldats eurent encore a pousser aux roues pour dégager les pièces et les caissons. Ils soultrirent beaucoup ce jour-la; ils fatiguerent plus peut-être qu'ils n'avaient iamais fatigué. Mais quand ils voyaient leur géneral marchant à leurs côtés, ne songeant pas même à monter dans sa voiture, qui suivait toujours vide, et supportant, avec une débile sante, les mêmes

n'osaient plus se plaind: e... Le 1er mars, l'armee bivouaqua au village d'Ezdod, l'ancienne Azote, où se trouvent des puits qui purent fournir à ses besoins. Le 2 elle quitta la plaine ingrate où elle avait chemine la veille. se rapprocha de la mer, et longea le rivage dans la direction de Ramleh, bourg presque entierement habité par des chrétiens Les mameluks d'Ibrahim y étaient postés, mals ils prirent la fuite à l'apparition du drapeau tricolore, Nos colonnes trouvèrent à Ramleh. de même qu'à Gazah, des vivres et des munitions en abondance. Elles firent pareil butin au village de Lidda, où elles coucherent le lendemain 2. Les Orientaux, en effet, ignorent generalement l'usage qu'on pratique en Europe d'évacuer les magasins à l'approche de l'ennemi; et, comme leurs troupes ne se retirent guere d'un poste qu'a la

privations et les mêmes fatigues, ils

dernière extrémité, elles n'emménent que leurs armes, leurs chevaux, et leurs bagages particuliers, e'est-à-dire quelques objets de campement.

ques organismenta.

La drission Rébert, ou d'assez bonne
haure, en vue de Jaliz, autréos Jongis,
si eelbré dans la mervelleuse histoire
du peuple d'Israel, birahim et Abdallah, campés tons deux avec leur cavalerie en avant de l'enceinte, non-seulement n'oserra pas venir à la reneontre des Francisis, mais rentervent precipitamment daus la place par une porte pour en sortir beutôt par la porte pour en sortir beutôt par la porte

truupes. Jaffaétait à neine fortifiée. Son enceinte ne consistait qu'en de hautes murailles , flanquéea de tours il est vrai , mais sans fossé ni contrescarpe, et qui pouvaient être faeilement detruites à coups de canon. La garnison, augmentée de renforts que le bey et le pacha venoient d'y laisser, a'élevait à sept ou huit mille hommes. C'était un ramassis d'individus de contrées différentes Ou y vovait des Maugrabins, des Albanois, des Kurdes, des Natoliens, des Caramaniena, des Damasquina, des Alepina, des noirs du Takrour. Toutefois, cette singulière milice, cette réunion de soldata presque tous ctrangers les uns aux autres, ne manquait pas d'une certaine résolution, qu'elle puisait dans la ferveur de ses eroyances religieuses, II fallait, en effet, dea hominea résolua, il failait de fanatiques musulmans pour ne pas crais dre d'attendre l'armée francaise derrière d'aussi faibles remparts que eeux de Jaffa.

qui cum artialis.

qui cum artialis de cette ville, qui étais la def du parbilis de Djezzar, et qui d'ailleure offrait un port aux deux excerse charges du matériel de l'armee expéditionaire, ordennait d'en blaire consonaires de la commença l'investissement; mais Bon et Lannes le complacerant le redemain, pures que les peuplades qui habitent le revera des montagnes de la vire droite du Journain se rassemblaient pour d'oposer aux l'avantes que de la complacerant le roir droite du Journain se rassemblaient pour d'oposer aux l'avantes que de se portre plus lois à l'avante, avec de se portre plus lois à l'avante, avec de se portre plus lois de l'avantes de se portre plus lois de l'avantes de se portre plus lois de l'avantes de les portre plus lois de l'avantes de se portre plus lois de l'avantes de les portre plus lois de l'avantes de l'avant

pour couvrir le siège. Kléber alla done prendre position sur un torrent qui eoule à quelques lirues de Jaffa, tandia que Bon investissait les fronts droits, et Lannes les fronts gauchea de la place. Dans la soirée, Murat, avec un ilétachement de sa cavalerie, en reconnut exactement les environs et les a; proelies. Pendant cette opération, Abou-Saab, gouverneur de la ville, démasqua une quarantame de pièces d'artillerie de tous les points de l'enceinte, et ne cessa d'assaillir nos cavaliers par un feu vif et soutenu. La reconnaissance s'acheva cependant, et Caffarelli-Dufalga, lorsque les résultats lui en furent connus, conseilla de diriger l'attaque principale au sud de la ville. De ce côté étaient les parties les plus fortes et les plus élevées. Pourquoi Caffarelli donna-t-il donc un tel conseil, et pourquoi Bonaparte l'adopta-t-il? Sans doute afin d'attirer particulièrement l'attention des assirgés sur le point le plus fort, afin d'endormir ainsi leur securité aur les endroits faibles, et d'en profiter pour tenter une surprise avec meilleure chanee de succès. Quoi qu'il en soit, on commença, des la nuit suivante. l'ouverture de la transhée. Une batterie de brèche et deux batteries d'approche furent établies contre une tunr carrée qui dominait tout le front sud. Une autre batterie de mortiers, établie au nord de la place, fut de-tinée à tenir la garnison divisée, en l'occupant à la fois sur deux points. Les journées du 5 et du 6 furent employées à avancer et perfect onner ces travaux. Les assieges ch-reherent, mais en vain, à ralentir le progrès des assiegeants. Deux sortiea faites presque coup sur coup, et qui permirent de voir combien les honimes de la garnison differajent par le costume et par la couleur du viange, furent vigourensement repoussées, et coûterent beaucoup de monde à l'enneuil.

Le 7, au lever du soleil, tout était préparé pour tirer sur la place et pratiquer la brèche; mais avant d'ouvrir le leu, Bonaparte, qui ne se souriait de perdre m son temps ni ses soldats à l'attaque d'une bicoque, ordonna au chef d'iétat-major geuéralde tenter la voiedes négociations. Berthier envoya done la sommation suivante au gouverneur de Jaffa;

## a Dieu est clément et miséricordieux.

« Le général en chef Bonaparte me charge de vous faire connaître que le pacha Djezzar a commeuce les hostilités en Ecyple en s'emparant du fort d'El-Arisch ; que Dien, qui seconde la justice , a donné la victoire à l'armée française, qui a repris le lort d'El-Arusch; que c'est par suite de la même opération qu'il est entre dans la Palestine, d'on il vent cha-ser les troupes de Djezzar, qui n'aurait jamais dû y pénètrer ; que la place de Jaffa est cernée de tons côtés; que les batteries de plein fouet à bombes et à bréche vont, dans deux heures, en renverser la muraille et en ruiner les défenses; que son cœur est touché des maux qu'epronverait la ville entière en se laissant prendre d'assaut ; qu'il offre sauvegarde à sa garnison , protection aux habitants de la ville ; qu'il retarde, en consequence, le commandement du feu jusqu'a sept heures du matin. »

Abou-Saab, ponr toute réponse, fit couper la tête au Turc porteur de cette sommation. et jeter son corps à la mer. A sept henres, comme l'ennemi ne répondait point, les pièces de douze, les seules qu'on eut pour battre en brèche, commencerent à foudroyer la tour carrée, dont les hautes murailles semblaient pen solides. En effet, peu après midi, Bonaparte, qui s'est rendu à la tranchée, déclare la brèche praticable et ordonne l'assaut, Lannes en a bientôt fait les dispositions. Dix carabiniers de la vingtdeuxième légère s'élancent au premire signal; ils sont conduits par Lejeune, le chef de cette demi-brigade; ils sont accompagnés par l'adjudant général Ram-baud, par l'adjoint aux adjudants-généraux Neth-rwood, par le capitaine du génie Vernois; ils sont soutenus par la plupart des artilleurs qui servaient les batteries, par les sapeurs et les mineurs qui ont accompli les travaux de la tranchée; ils sont suivis enfin par trois compagnies de grenadiers des treizième et soixanteneuvième de ligne. Tous ces braves escaladent à qui mieux mieux le rempart, malgré les boulets de quelques canons de flanc qu'on a cru inutile de démonter a l'ennemi, et répandent autour d'eux l'epouvante et la mort. Néanmoins, le moment de la surprise passé, les défenseurs de la ville, qui n'ont d'abord songé qu'à fuir, se rassurent, reviennent au combat, opposent une énergique résistance, opposent la supériorité du nombre à l'ardeur des assaillants, et leur font éprouver des pertea assez sensibles. Lejeune est atteint d'une balle à la tête ; il tombe, et sa mort surtout contribue à jeter une espèce de découragement parmi les officiers et les soldats qu'il commandait. Enfin, nos braves alfaient plier, lorsqu'un bruit qui se repand dans toute la division Launes ranime leur courage et les fait redoubler d'efforts. Ce bruit, c'est que les troupes du général Bon sont dans Jaffa. En effet, tandis que l'assaut se donne sur un point tout à fart opposé, quelques chasseurs de la quatrieme legère, rodant autour de la fausse attaque, ont remarqué une sorte de brèche dans la partie des murs qui regarde la mer; ils en ont profité pour s'introduire audacieusement dans la ville; ils ont été repoussés par les habitants, massacrés mêine pour la plupart; mais ceux qui sont parvenus a s'echapper ont couru an camp de la division et demandé vengeance pour leurs camarades. Bon a envoyé reconnaître la brèche, l'a jugée praticable, et a donné ordre qu'on penétrât dans la place par ce côté. La place n'était que faiblement défendue sur ce point, car la garnison presque tout entière s'occupait de reponsser l'attaque principale: En un ins-tant les troupes de Bon ont franchi le rempart, ont renversé tout ce qui leur

barrait le passage, et se sont logees dans le port. Cette nouvelle, nous l'avons dit, rend du cœur aux carabiniers qui forment la tête de l'attaque et aux grenadiera qui les suivent. Piqués d'émulation, appuyés de plus en plus fortement par le reste de la division, ils culbutent enflu les troupes qu'ils out devant eux et dont une partie est forcés de conrir vers le port. La tour carrée est prise, et tous les défenseurs de cette tour sont éventrés à coups de bajonnette ou précipités du haut des murailles. De ce côté aussi, les assaillants, tonjours soutenus par des troupes fraiches, toujours secondes par le feu des batteries qui ne cessent de mitrailler la place, avancent dans l'intérieur, et bientôt, de rue en rue, de maison en maison, la division du général Lannes opère sa jonction avec celle du général Bon. La garnison est cernée

et pressée de toutes parts, mais elle refuse de dénoser les armes et ne veut point de quartier. Alors commence une épouvantable boucherie, non-seulement des hommes de cette garnison, mais encore des habitants de la ville. Nos soldats, vainqueurs si genéreux en Égypte. nos soldats qui ont de nombreuses pertes à venger, mais dont rien ne saurait ni justilier la fureur ni légitimer les excès, nos soldats égorgent à plaisir, nos soldats se baignent dans le sang. Sourds à la voix de l'humanité, indociles aux ordres de leurs chefs, ils ne s'arrêtent enfin que quand ils sont las de tuer, ou plutôt que lorsqu'ils sont epuisés de fatique, et c'est à regret qu'ils font six à sept mille prisonniers.

L'armée vietorieuse bivonagua dans l'intérieur de la place, sur ces trophées de carnage qu'elle venait d'élever a sa vengeance. Le eroirait-on! après quelques lieures données au repos, l'incendie et le pillage, le viol des femmes et des filles, le massacre des vieillards et des enfants recommencerent de plus belle, pour continuer toute la nuit et se prolonger encore pendant le lendeniain. Nulle ville emportée d'assaut n'a peut-être présente un spectacle plus affreux que Jaffa pendant ces deux journees du 7 et du 8. - Jamais , dit Bonaparte dans le bulletin du siège qu'il adressa au Directoire, jamais la querre ne m'a paru si hideuse. - De fait, on verra tout à l'heure Bonsparte mettre lui-même le comble aux horreurs que nous avons déja rapportées ...

L'armée trouva dans Juffa soixante pièces d'artillerie . dont quarante de modéle européen et formant un équipage de campagne envoyé à Diezzar-pacha par le Grand Seigneur; elle v trouva également des monceaux de poudre et de projectiles; elle y trouva encore deux à trois mille quintaux de riz, quatre à cinq cent mille rations de biseuit; et ce n'est pas tout : quinze petits bâtiments de commerce venant de Saint-Jean-d'Aere. et chargés de munitions de guerre et de bouche entrerent le 9 dans le port de Jaffa. Inutile de dire qu'on les captura: mais ce qu'il faut mentionner, c'est la surprise que témoignérent les équipages quand ila virent la ville en notre ponvoir : ils avouaieut que, dans l'opinion des

gens du pays, Jaffa aurait dû nous arrê-

ter six niois. Notre armée regarda dès lors la conquête de Jaffa comme du meilieur augure pour la prompte et heureuse issue de expédition, et le général en chef résolut de marcher sur Acre sans delai. Acre était le dernier boulevard de la Syrie. La prise d'Acre devait ouvrir aux troupes françaises la route de Constantinople... Mais, Bonaparte le sentait bien. il lui importait de faire diligence, et de ne pas laisser aux efforts combinés de la Turquie et de l'Angleterre le temps de mettre Acre sur un bon pied de défense. Sans doute, il n'avait pour entreprendre la reduction d'Acre qu'un materiel fort insuffisant, puisque ni l'une ni l'autre des deux escadres qui devaient lui apporter à Jaffa une artillerie de siége n'etaient encore arrivées. Réussiraient-elles l'une ou l'autre à tromper la vigilance des croisières auglaises? L'une ou l'autre arriverait-elle jamais? Mieux valait done que Bonaparte suppléât tout de suite par la promptitude et l'audace a la faiblesse de ses moyens.

Sur ces entrefaites, Kléber écrivit pour annoncer que les peuplades de la rive droite du Jourdain continuaient à montrer les dispositions les plus hostiles, Plusieurs reconnaissances poussées à fond lui avaient prouvé que tous les pachas de la Syrie se donnaient de grands mouvements pour organiser leurs troupes et se porter au secours d'Acre. Naplouse semblait devoir être le rendez-vous general. Cette ville est situee à dix-huit lieues de Jaffa, à seize d'Aere, à quatorze de Jerusalem, et Kléber táchait de persuader à Bonaparte qu'il serait utile d'en aller prendre possession. Bonaparte, sans nier positivement l'utilite de cette mesure, aimait mieux piarcher droit sur Acre. Au lieu donc de recourir à la force pour contenir les Naplousains, il préféra tenter les voies de la douceur, et envoya à Kléber la proclamation qu'on va lire, en le chargeant de la transmettre aux cheiks, aux ulémas et aux chefs militaires de Naplouse :

« Je me suis emparé de Gazah, Ramlelı, Lidda, Jaffa, et de toute la Palestine. Je n'ai aucune intention de faire la guerre aux habitants de Naplouse, car je ne viens en ces coutries que pour reponter les manuellas et pligean-Pedia, out je axis que vous être les enneuns. Joffre donc uns habitants, par la précence lette, paux on la guerre ; s'als venleral la pais, qu'ils classeul les manuellas de des rux, et une la fascuet constituer en promettant de ne connectire acrous hasables des rux et les manuellas de purireis mois-odemo. Je uns écheur et amisricordieux envers nes ausis, mais terrible, Comme le feu du ciel, entres nes enneuis. »

Une proclamation rédigée à peu près dans les mêmes termes fut adressée aux habitants de Jerusslem, qui ne se montraient pas disposés plus favorablement à l'égàrd des Français; mais on verra bientôt qu'elles n'obtinreut ni l'une ni l'autre aucun bon résultat.

Le 10, impatient de marcher sur Ace, Bonajarte, après avoir envoyé à Reynier, dont la division etait toujours a El-nier, de la division etait toujours a El-nier, de la division etait de la quitter, lesqu'un obstacle étrauge sint ly refenir, Lèndous et raigne de la quitte, es disposi et la quitter, lesqu'un obstacle étrauge sint ly refenir, l'avait economis dans Asffa, et ne pont reugir elonte, s'ap justissant dip de fuir de lieux timoins de son inflame conduite; de l'un réla de lieux timoins de son inflame conduite; de l'un réla de lieux timoins de son inflame conduite; de l'un réla de l'un rélation de l'un réla

On se rappelle que six à sept mille prisonniers avaient été faits, presque tous les armes à la main, et déclarant qu'ils aimaient mieux mourir que de capituler. Au moment où l'armée française se préparait a poursuivre sa marche quel parti prendre à leur égard? Fallait-il les envoyer en Egypte? Une escorte etait indispensable pour les y couduire, et cette escorte, a part la distance, a part les nouvelles fatigues qui eu eussent résulte pour une partie de nos soldats, eut singulièrement affaible l'armée expéditionnaire, déjà trop peu nombreuse. Fallait-il que l'armée, alors qu'elle s'ébranlait pour aller mettre le siège devant une place qui sans doute opposerait une vigoureuse résistance, alors qu'elle avait sur ses flancs des nuées d'ennemis qui d'un moment à l'autre pouvaient l'assaidir, gardát et traînát tant de captifs avec elle? C'etait compliquer n'un énorme surcroft d'embarrasses mouvements dejà

si malaisés. Surtout, une fois arrivée devant Acre, que ferait-elle de ses prisonniers? Un des moindres inconvenients de leur présence serait d'avoir à les nourrir. et, vu la rarete des vivres, vu la difficulté qu'on éprouvait à s'en procurer dans le pays ou à en tirer d'Égypte par le désert, ce seul motif suffisait pour qu'on ne les emmenat point jusque sous les murs d'Acre, Fallait-il donc leur rendre à tous la liberté? N'iraient-ils pas, quelque serment qu'on exigeât d'eux, se jeter dans les rangs des Naplousains, et grossir encore le nombre deja si superieur des adversaires que nos troupes avaient a combattre? La chose n'était que trop certaine. On savait par expérience combien peu il était prudent de compter sur la arole des defenseurs de la Syrie. En eflet, parmi les prisonniers de Jaffa se retrouvaient presque tous ces prisonniers d'El-Arisch auxquels on avait deia pardonné à condition qu'ils ne serviraient de nouveau contre la France qu'après uu an revolu.

Toutes ces différentes considérations jeterent Bonaparte dans de longues et pénibles perplexités. Enfin, il resolut de se montrer encore douxet clement à l'égard des captifs qui venaient de toniber pour la premiere fois au pouvoir de ses soldats ou qui avaient consenti à se rendre, mais severe et impitoyable envers ceux qu'il avait déià relâches à El Arisch, ou qui dans Jaffa s'etaient laissé prendre les armes à la main. C'est ainsi que, moyennant promesse de ne pas s'enrôler d'un an parini les troupes des parlias de la Syrie, certain nombre d'Égyptiens, certain nombre d'habitants de Damas et d'Alep, obtinrent la permission de retourner dans leurs foyers; maisenmême temps Bonaparte vonlut, par la rigneur du châtiment qu'il reservait aux autres . ôter à ceux qu'il renvoyait libres la tentation de violer leur serment. Les graciés portis , il restart encore quatre mille prisonni-rs. Quatre mille! tel est le chiffre que donne le bulletin signé par Bonapartelni-même, Bonaparte, transporte dans up pays barbare dont il avait involontairement adopté les niœurs, se décida envers ces quatre mille infortunés à une mesure horrible, seul artecruel de sa vie : il les fit fusiller tons. Nos soldats, revenus, nous l'avons dit, a des sentiments de pitié, accomplirent avec obéissance, mais non sans uue espèce d'effroi, ces sacrifiees humains offerts à l'implacable dieu de la necessité, sacrifices qui eurent les dunes pour autels et qui duvient deux inurs.

rèrent deux jours ... L'armée française, sa terrible besogne achevée, va-t-elle du moins pouvoir s'éloigner immédiatement de Jaffa? Non... Elle n'a eu à l'assaut de cette ville que einquante morts et deux cents blessés; mais voici que le 13 une épidémie se déclare tout à coup dans ses rangs et y vient exercer d'affrenx ravages. De nombreuses pétéchies qui envahissent tont le corps de la victime et se changent bientôt en bubons purulents, d'intolérables manx de têtes, d'atroces douleurs d'entrailles, tels sont les principaux symptômes du fléau. Un prompt trepas, suivi d'une décomposition instantanée, telle n'en n'est que trop souvent l'issue. Quelle en est la nature? les méd-cins et les chirurgiens de l'armée ne l'out que trop bien reconnu; aussi hesitent-ils à en prononcer le nom. Enfin ce nom leur echappe. Cest la peste! ont-ils dit; et ees trois mots qui volent de bouche en bouche, ees trois mots que toute l'armée répète, y frappent de terreur les courages les plus indoniptés, les imaginations les plus vigoureuses.

Quoique depuis le commencement de l'expédition de Syrie la peste réguât sur tout le littoral, les Français avaient été assez heurenz pour parvenir jusque sous Jaffa sans éprouver les atteintes du fléau; mais les exeès de tout genre auxquels ils s'étaient l'vrés pendant le sac de cette malheureuse ville développerent peu à peu, et à l'insu de tout le monde, les miasmes délétères contenus dans les vêtements, les fourrures et autres objets qui avaient tenté leur cupidité. Puis, dans la matinée du t3, après avoir ainsi couvé deux ou trois jours, l'épidémie, dont rien, la veille encore, n'annonçait la prochaine invasion, éclata comme la foudre. En quelques heures, sept ou liuit eents de nos soldats furent attaqués par la contagion, et il fallut improviser une vaste ambulance. Les malades se virent d'abord, c'est à-dire tant qu'on ignora la nature de la maladie, entoures des seins affectueux de leurs camarades; mais à peine sut-on qu'il s'agissait de la peste,

que parents, amis, infirmiers mêmes, prirent la fuite. Un moment, les malheureux pestiférés restèrent sans secours, saus consolation; ils resterent abandonnes non-seulement aux progrès du mal, au péril de leur état, aux horreurs de leurs souffrances, mais, ee qui était pire peutêtre, aux angoisses de la erainte et du désespoir. Apprenant le manque d'energie des malades, et surtout s'indignant de la lâcheté de ceux qui les abandonnaient à leur triste sort, Bonaparte voulut payer de sa personne, et par son exemple ramener dans tous les eœurs la confiance et le courage qui n'étaient que trop nécessaires. Il annonça hautement son intention d'aller rendre visite aux pest férés. En vain s'efforca-t-on de lui persuader qu'il commettait une grave imprudence. - Qu'impor/e! répliquatil froidement, c'est mon devoir, puisque je suis général en chef; - et il persista dans son dessein. Il se transporta dono à l'ambulance; et alors eut lieu cette scène fameuse que Gros a prise pour sujet d'une des plus beiles pages de la peinture française. Accompagné du géneral Berthier, du ebef de brigade Bessières, de l'ordonnateur Daure, du médecin Desgenettes, Bonaparte parcourut lentement les différentes salles, et s'arrêta devant presque tous les lits pour parler à ses pauvres soldats, pour leur reprocher de se laisser abottre et de céder à de chimériqu s terreurs, pour leur représenter que des braves comme eux ne devaient point mourir à l'hôpital. Il ne s'en tint même pas à de simples paroles; mais, afin de demontrer par une preuve peremptoire que la peste n'était ni infailliblement contagieuse, ni infailliblement mortelle, il écarta la couverture d'un grenadier chez qui le mal semblait parvenu au dernier période d'intensité, et pressant de sa propre main les bubons sanglants du molade : - Fous voyez, dit-il à ceux qui l'entouraient, rous voyes que ce n'est rien. - Tant d'héroisme sauva l'armée. Sans donte la contagion fit en ore de nombreuses vietimes; mais combien n'en aurait-elle pas fait davantage si Bonaparte n'eût cherehé, n'ent reussi à combattre l'effroi ct le découragement qui s'étaient emparés de tontes les âmes. Non-eulement le service de l'ambulance des pestificres

reprit, après. In visite du général en del, la regularité de celui d'un lidjital ordinaire, missi quioque depuis la tons, officire ou soldat, fut atteint de la père, et augmenta sins i se clances de géréson. On en vint même à miner le fatali-me des Tures; l'on neglize de pilas optisson. On en un tim deme à miner le fatali-me des Tures; l'on neglize de pilas de l'ancient de l'archive de de l'archive de l'archive de de l'archive de l'archive de de l'archive de l'archive de desporte et que le moral se raliernat, omissi luseries. A mesure que la torreur disporte et que le moral se raliernat, omissi luseries.

Le 14, Lannes et Bon partirent enfin de Juffa pour aller rejoindre l'avantgarde au village de Miski. D'une reconnaissance que Kleber avait envoyée le matin vers Naplouse il résultait que les Naplousains s'avançaient en forces, et qu'Abdailah pacha était sur le point de se reunir à eux. Cette nouvelle, transmise au général en chef, qui ne devait quitter Jaffa que dans la soirée, le décida à hâter son depart, et le lendemain 15 l'armée se porta dans la direction de Zeta a la rencontre de l'ennemi Vers midi, nos coureurs découvrirent une cavalerie nombreuse : c'était celle d'Abdallah. Le pacha, pour retarder la marche de nos colonnes, etait accouru prendre position sur les hauteurs de Oâquoun, et s'appuvait aux montagnes de Naplouse, occupees par les milices de cette ville. Bonaparte fit aussitot ses dispositions d'attaque. Les divisions Bon et Kleber, formées l'une et l'autre en carré, se portérent contre les cavaliers d'Abdallah. La division Lannes, formée de meme, manœuvra sur la droite du pacha, de manière a le couper des milices naplousaines. La simple marche des deux carres Bon et Kleber mit en fuite la cavalerie d'Abdallah. La division Lannes n'eut pareillement que besoin de se montrer pour mettre en deroute l'infanterie des Naplousains; mais, au lieu de s'en tenir la, comme c'était l'ordre formel du général en chef, les troupes de cette division, entraînées par leur ardeur, s'engagerent dans les deliles des montagnes à la poursuite de l'ennemi. Qu'advint-il de cette imprudence? c'est qu'après s'être quelque temps laissé poursuivre, les fuyards firent soudain volte-face,

attaguèrent à leur tour les Français, les contraignirent à ritorgarient à ritorgarient, et les pourclasserent vivenent jusqu'au débouche des gorges. Une cinquotatine d'hommes de la soisonte-ne vienu de lisque et leur le même de cette demi-brigasle furent tués pendant la retraite; et ce secés des Naploussins, extant l'eur fierte et leur confiance, rendit tout accommodement impossible avec momodificat impossible avec de la commodificat de la commodificat impossible avec de la commodificat impossible avec de la commodificat impossible avec de la commodificat de la commod

L'armée françai e bivouaqua le 15 une lieue de Qâquoun. Le 16 elle atteignit Nabata, village situé au point où les gorges du mont Carmel viennent déboucher sur la plaine de Saint-Jeand'Acre, et s'y arrêta, moins l'avautgarde. Kleher, en effet, poussa le meme jour jusqu'aux portes de Caiffa, petite ville qui s'é ève au bord de la mer, a trois lieues environ d'Acre, et que dominent de très-près les mamelons du Carmel. A leur arrivee devaut Caiffa, Kléber et les siens apercurent une division analaise qui croisait sur les côtes de la Syrie, Cette division, aux ordres du commodore sir Sidney Smith, faisait partie de l'escadre qui avait tenté un mois au-paravant de bombarder Alexandrie, et s'en était détachée pour porter secours à Diezzar nacha, qui se disait résolu à tenir dans Acre insqu'à la dernière extremité. On put distinguer en mer les deux vaisseaux de ligne anglais le Thésée et le Tiure. Les chalonnes du Tigre s'avancerent même si près du rivage pour reconnaître l'avant-garde française, qui defilait au pred du mont Carmel, et pour tenter par leur feu d'inquieter sa marche, qu'on s'empara de I'une d'elles.

Quoique Caiffa edt une bonne muraille garnie de tours et un château assez fort, Djezzar avait neanmoins, au premier bruit de l'approche des Français, desarme le château qui defendait le port et la rade, et rappelé ses troupes. La division Kleber entra donc sans coup férir dans la place, et y trouva d'abondants magasins de riz et de biscuit, que le pacha n'avait pris soin ni de faire evacuer ni de detrnire. Le 17 les autres divisions atteignirent Caiffa de bonne heure, et Bonaparte, avant de passer ontre, y mit garnison, y fit construire des fours, organiser un vaste hôpital.

L'intention du général en chef était de s'avancer le soir même jusque sous les murs de Saint-Jean-d'Acre; mais de mauvais chemins et un temps brumeux ne permirent aux divisions d'arriver que fort tard sur les bords du Kerdanneh, rivière qui a son embouchure a trois mide mètres en avant de la place, et qui coule dans un fond très marecageux. Le géneral Andrésssy, avec un bataillon de la quatrieme légere, le chef de brigade Bessieres, avec une partie des guides a cheval et deux pieces de canon, passèrent seuls des le soir sur la rive opposée pour y contenir les nombreux tirailleurs ennemis, fantassius et cavaliers, qui la defendaient. Comme la rivière était large et profonde, le passage du reste de l'armée dut être remis au lendemain, et toute la nuit l'on s'occupa de jeter un pont reconnu presque indispensable.

L'opération du passage s'effectua le 18, à la pointe da jour. Bonaparte se porta immediatement sur une chaîne de hauteurs qui commence à une demilieue au nord de Saint-Jean-d'Acre pour s'etendre tout le long de la mer jusqu'au cap Blanc, et qui dontine la ville. De la il fit uue reconnaissance sommaire de la place; et remarquant que tous les jardins qui l'entourent étaient occupes par les troupes du pacha, il ordonna aussirôt d'attaquer ces différents partis et de les rejeter dans l'intérjeur des remnarts, mesure dont l'exécution n'offrit que peu de diflicutés. Il envoya ensuite un fort detachement occuper le châtean de Cheffnaer, clef des débouches de la route de Damas.

L'armée française etait animée d'une noble andreur et avait pleine coullance dans l'heureuse issue de l'expérition. Elle americait des use ées aucces depuis l'ou-marchait des use ées aucces depuis l'ou-pour adeirer la comprée de la Syrie, pour adeirer la comprée de la Syrie, pour adeirer la comprée de la Syrie, pour s'edincer même vers la copitale de l'empire ottoman, qu'un sirge a fans, este place qui lui restata à reduire, ne pouvait que valuter encore san courage pouvait que valuter encore san courage de l'empire de la compressión de la confinent que par une etroite langue de terre, et las un promuntor en un était les accontinent que par une etroite langue de terre, et les fritaisments que par une etroite langue de terre, et les continents que par une etroite langue de terre, et les continents que par une etroite langue de terre, et les continents que par une etroite langue de terre, et les continents que par une etroite langue de terre, et les continents que par une etroite langue de terre, et les continents que par une etroite langue de terre, et les continents que par une etroite langue de terre, et les continents que par une etroite langue de terre, et les continents que par une etroite langue de terre, et les continents que par une etroite langue de terre, et les continents que par une etroite langue de terre, et les continents que par la continent que par

intervalle, mauvaises courtines flanquées de tours carrées à la manière du douzième siecle, ne paraissaient pas moins faibles que celles de Jaffa. On devait done présumer que la réduction d'Acre ne serait ul plus longue m plus difficile. Mullicureusement toutes les circonstances n'étaient point les mêmes. Sous Jaffa l'on n'avait eu à lutter que contre la valeur fougueuse, mais inexpérimentée. des Orientaux. Acre, indépendamment d'une garulson plus nombreuse et commandee par Djezzar lui-mêine, indepeudanment de la diversion que viendrait sans doute opérer en sa faveur l'armée du pacha de Damas, qui se grossissait de jour en jour de toutes les forces de la Syrie, allait opposer aux efforts des assiègeants tout ce que l'art militaire, tout ce que le genie des Européens peuvent creer de ressources et d'obstacles pour la defense d'une ville assiegee. En effet, outre les canons de choix, outre les munitions de toute sorte, outre les excellents pointeurs que le Thésée et le Tigre venaient de fournir à Diezzar , le commodore avait encore donné au pacha un officier d'artillerie d'un grand merite, et le général en chef français ne devait pas tarder à s'apercevoir qu'il avait, au sein de la place ennemie, dans la personne même d'un compatriote, d'un ancien condisciple, un adversaire des plus redoutables. L'advers ire en question était le nommé Phélippeaux. Descendant d'une des plus anciennes families du Portou, camarade de Bonaparte a l'École militaire de Paris peudant les années 1783 et 1784, promu capitaine au troisieme d'artillerie en 1789, et reputé à juste titre un des meilleurs ofliciers de son arme, Phelippeaux avait emigré des 1791, et n'était rentré en France, vers 1795, que pour s'y faire chouan, Arrêté en 1797 à Paris, où il était venu pour organiser quelque nouvelle conspiration rovaliste, et renfermé au Temple pendant que son affaire s'instruisait, il avait trouvé Sidney Smith parini ses compagnons de captivite. Sidney Smith était détenu dans la même prison depuis plus d'un an. A quelle occasion, le voici. En 1796, un jour que Sidney Smith, qui n'était encore que capitame de fregate, crossast sur nos côtes avec son batmient, il avait capture un de nos corsaires qui rentrait dans le port du Havre; il avait voulu le monter et l'eminener lui mêine, nia s; surpris par le rellux , il avait été entraîné assez loin dans la Seine. Plusieurs barques canonnières s'étaient alors élancées du Havre et de Housseur, avaient detivre le corsaire français, et fait Sidney Smith prisonnier. D'abord conduit à Rouen, ensuite transferé dans la capitale et écroné au Temple, Sidney Smith, après plus d'une année de détention preventive, y attendait toujours qu'on statuat sur son sort, quand Phelippeaux y était arrivé en 1797. Les deux captifs s'etaient pris aussitot d'une vive amitié l'un pour l'autre, et quand, au bout de quelques mois, Phélippeaux s'évada à force d'intrigues et de ruses, il était parvenu à faire en inême temps évader Sidney Suitu. Au sortir de leur commune prison, Sidney Smith avait partage sa bourse avec Phelippeaux, qui se trouvait dans un denument absolu, et ces deux hommes, unis par les liens d'une reconnaissance mutueile, unis encore par une haine égale contre la France, ne s'étaient plus quittes depuis cette époque. Phélippeaux avait d'abord suivi Sidney Smith en Angleterre : il l'avait ensuite accompagne à Constantinople, où le commodore avait été dans ces derniers temps chargé d'une mission extraordinaire; il l'accompagnait encore dans ses croisières sur les côtes d'Égypte et de Syrie; et Sidney Smith venait de présenter sonami à Djezzar comme l'officier le plus capable de l'aider a faire dans Acre une résistance victorieuse. Aisément agréé par le par ha, Photippeaux s'était occup- sur le-champ d'augmenter et de completer les ressources défensives de la place. Il y faisait executer de grands ouvrages supplémentaires, it notamment il etait en train d'etablir une nouvelle ligne de fortifications presque complete derrière la vieille enceinte de la ville.

Cependant les travaux eutrepris par Phelippe nr. et les secours fournis par les Anglais eussent été sans doute insuffisants pour mettre Djezzar en état de tenr-contre-naisjer regulers, sils fortune n'ett, d'un même coup, singulerement accru les moyens de d'elnes des assirges, singuier-ment diminué les moyens d'attaque des assirgeants.

Des deux flottilles que Bonaparte avait fait équiper, l'une à Alexandrie, l'autre à Damiette, et qui devaient, soit l'une, soit l'autre, suivant que les circonstances sembleraient leur promettre un meilleur succès, tenter de conduire aussi loin que possible sur le littoral l'artillerie de siège et les munitions probablement ne cessaires pour obtenir la reduction de Saint-Jean-d'Acre, la seconde s'etait risquée seule encore à braver les croiseurs anglais. Elle avait d'autant plus dechance d'y reu-sir qu'elle ne se composait, avons-nous dit, que d'une corvette et de neuf très petits bâtiments, qui pouvaient au besoin, vu leur faible tirant d'eau, longer d'assez près la côte pour que les vaisseaux de ligne auglais ne s'aventurassent point a les y poursuivre. Cette précaution, soigneusement observée jusqu'au bout, eut produit les meilleurs resultats. Par maiheur, elle nelefut que jusqu'à la pointe du mont Carmel. Parvenu le 18 dans ces parages , l'officier qui commandait la flottille negligea d'envoyer reconnaître le port de Caiffa. dont il n'était plus qu'à trois lieues, ou du moins il ne l'osa faire; il craignit de le trouver occupé par les troupes de Djezzar, tandis que déjà les nôtres y étaient. Dans le doute, il aima mieux rester au large, et, pour ne pas être pris par les Tures, s'exposer à l'être par les Anglais. Aperçu effectivement par le Tigre, pourchasse par ce vaisseau, crible de boulets, il échappa avec la corvette qu'il montait et drux de ses neuf bâtiments : mais les sept autres, la Negresse, la Foudre, la Dangereuse, la Marie, la 1 ierge de Graces, les Deux-Frères et la Tauride, ceux qui étaient le plus pesamment charges et dont la capture était le plus importante, tombèrent au pouvoir de l'ennemi. Cette perte, irréparable pour l'armée française, décida non-seulement du sort de Saint-Jean-d'Acre et ile l'issue de l'expedition de Syrie, mais encore de l'avenir de Bonaparte et des destinées du monde. L'unagmation s'égare, en effet à chercher jusqu'où serait pent être allé

Bonaparte, si Acce ne l'eût arrêté!...
Phenippeaux s'empressa d'utiliser dans l'interêt du salut de la place le materiel qui devant en precipiter la ruine. Les pièces, les munitions, les madriers pour les plates-formes, tout ce que contenaient les sept bâtiments capturés fut débarque sur-le-champ et distribué sur les principaux points de l'enveinte. Les bâtiments eux mêmes furent armés et employés à inquiéter les postes français sur la côte, à intercepter les communications et les convois par mer.

Quant au general enchef, il paraissait, malgre la perte d'une partie de son artillerie de siège, ne douter nullement de pouvoir reduire Saint-Jean-d'Acre; sen artillerie de campague lui sulfirait au besoin. Il ne désesuérait même pas d'entrer dans la place sans être oblige de recourir à la force; et voici une lettre qu'il écrivit à Diezzar dans la soirée du 18, alors qu'il connaissait le sort de sa flottille :

« Depuis mon entrée en Égypte , je vous ai fait connaître plusieurs fois que mon intention n'était pas de vous faire la guerre, que mon seul but était de chasser les mameluks; vous n'avez répondu à aucune des ouvertures que je vous ai faites.

« Je vous avais fait connaître que je désirais que vous éloignassiez Ihrahim-bey de nos frontières communes ; bien loin de là, vous avez envoye des troupes à Gazah; vous avez fait de grands magasins; vous avez publié partout que vous ailiez entrer en Égypte. Efsion, en portant deux mille hommes de vos troupes dans le fort d'El-Arich , enfoncé à siz lieues dans le territoire egyptien. J'ai du slors partir du Caire, et vous apporter moi-même la guerre que vous paraissiez provoquer. « Les provinces de Gazah , Ramleli et Jaffa

sont en mon pouvoir. J'ai traité avec générosité celles de vos troupes qui s'en sont remises à ma discrétion ; j'ai été severe envers celles qui ont violé les droits de la guerre, et me voici parvenu sons les murs de vutre capitale, Mais, quelle raison ai-je d'ôter quelques an-nées de vie à un vieilland que je ne consais pas? Que me font quelques lieues de plus à côté des pays que j'ai conquis? et, poisque Dieu me donne la victoire, je veux, a son exemple, être clément et miséricordieux, non-seniement envers le peuple, mais encore envers les grands.

« Vous n'avez point de raisons réelles d'étre mon ennemi, puisque vons l'etiez des mameleks. Vorre pachalick est separe de l'Égypte par les provinces de Gazah, de Ramich, et par d'immenses deserts, Redevenez mon ami, soyez l'ennemi des mameluks et des Anglais, je vous fersi antant de bien que je vous ai fait et que je peux vous faire de und.

« Enveyez-moi votre réponse par un homme uni de pleins-pouvoirs et qui connaisse vos intentious. Il se presentera à mes avant-postes avec un drapeau blanc, et je donue ordre à mon étal-major de vous envoyer uu sauf-conduit, que vous trouverez ci-joint.

« Demain, je commencerai l'investissement de Saint-Jean-d'Acre; que d'ici-là, votre ré-

ponse me soit parvenue. »

Djezzar n'avait pas répondu à deux précedentes lettres que Bonaparte lui avait dejà écrites; il ne répondit pas davantage à la troisième. Aussi, dans la journée du 19, le général en chef, accompagné des généraux Caffarelli-Dufalga et Dommsrtin, procéda t-il à l'exacte reconnaissance de la place. En même temps, il adressa aux habitants des diverses provinces du pachalick d'Acre une proclamation dont voici les principaux passages:

« Dieu est clément et miséricordieux. « Dieu donne la victoire à qui bon lui mble : il n'en doit compte à personne, et les peuples doivent se soumettre à sa volonté.

Dieu, qui tôt ou tard punit les tyrans, a décide que le terme du regne de Djezzar est

« En entrant avec mon armée dans le gouvernement d'Acre, mon intention n'est que de punir Djezzar ; il a osè me provoquer à la guerre, je la lui ai apportre : mais ce n'est pas à vous, babitants, que je veux en faire sentir les horreurs.

« Ainsi , restez tranquilles dans vos foyers ; que ceux qui par peur les ont quittés y rentrent. J'accorde sûrețe et sauvegarde à tous. Je laisserai à chacun la propriété qu'il posedait.

« Mon intention est que les cadis continuent à reudre la justice, que la religion, surtout, soit protegée et respectée, et que les mosquées soient fréquentées par tous les bons musulmans. « Il est nécessaire que vous sachiez que tous

les efforts humains sont mutiles contre moi, car tont ce que j'entreprends don rénssir. Ceux qui se déclarent mes ames prosperent; cenx qui se déclarent mes ennemis périssent. L'exemple de ce qui vient d'arriver a Jaffa et à Gazali doit vous faire connaître que si je suis terrible pour mes eunemis, je suis bon pour mes amis, et surtout clément et miséricordieux pour le pauvre peuple, »

Cette proclamation n'obtint guère de succès que chez les Druses, peuplades demi-chrétieunes dont nous avons déjà parlé, et qui habitent non-seulement les revers du Liban, mals encore plusieurs des villages qui environnent Saint-Jean-d'Acre, Chez eux, du moins, elle excita un vif enthousiasme. Soit haine du maliométisme, solt sympathie pour des bommes presque de leur religion, ils témoignérent des les premiers jours beaucoup d'empressement à communiqueravec les Français; ils accoururent en foule au camp: Ils v apporterent toutes sortes de provisions, et grâce à eux s'établit, sur les bords du Kerdanneh, un marché abondamment pourvu de toutes les choses nécessaires à la vie. Bonaparte leur promit de rendre bientôt leur nation indépendante, d'allèger pour elle le fardeau des tributs, et de lui restituer le port de Beyrouth et les autres villes pouvant servir de débouchés à son commerce. Cette promesse acheva de gagner au général en chef l'affection des Druses affection qui ne se démentit pas pendant toute la durée du siège d'Acre, et qui fut extrêmement utile à l'armée française,

Bonaparte avait résolu d'attaquer le front oriental de la ville. C'est le seul des quatre côtes de l'espèce de parallélogramme au milieu duquel Acre est bâtie que la merne baigne pas ; c'était par consequent le seul que Sidney Smith ne pût protéger du feu de ses vaisseaux, Le général du génie Samson, chargé de reconnaître cette partie de l'enceinte, effectua l'opération dans la nuit du 19. Il s'était déjà avancé assez loin en se trainant presque à plat ventre. lorsqu'une balle lui traversa la main droite de part en part. Un eri , une plainte , et Samson était perdu. Il eut la présence d'esprit, il eut la force de se taire, et de continuer sa marche aussi lente que périlleuse. Mais l'incommodité de sa posture, la violence de la douleur, surtout la grande obscurité, ne lui permirent pas de faire une parfaite investigation des lienx. Il crut à tort être allé jusqu'au pied du rempart, et déclara à son retour que l'encelnte n'avait ni contrescarpe ni fossé. On pensa des lors n'avoir qu'à pratiquer une simple brèche et à monter ensuite à l'assaut; on se flatta de l'espoir d'enlever Acre en quatre ou cinq jours.

Le 20 on ouvrit la tranchée. On put, en profitant des jardins, des fosses de l'ancienne ville et d'un aquedue qui tra-

versalt les glacis, l'ouvrir à environ trois cents mètres de l'enceinte. En même temps, on serra la place de manière à empecher toute relation des habitants avec le dehors et à repousser avec avantage les sorties de la garnison. Bientôt, sous l'habite direction de l'infatigable Caffarelli-Dufalga, qui semblait communiquer à tout le monde son zèle et son activité, on travailla avec tant d'ardeur aux batteries de brèche et aux contre-batteries, qu'elles se trouvèrent dès le 25 prêtes à commencer le feu. Leur armement ne consistait, il est vrai, qu'en une caronade de trente deux, quatre pièces de donze, huit pieces de huit et quatre obusiers; mais on avait bien pris Jaffa sans autre artillerie; on avait même maintenant la caronade de plus, car elle ne provenait que de cette chaloupe du Tigre qu'on avait saisie près de Caiffa. Les boulets manquaient absolument; mais on avait imaginé un moyen de s'en procurer, un moyen de s'en faire fournir par Sidney Smith. Depuis quelques jours on faisait de temps en temps paraître sur la plage des cavaliers on des chariots : le commodore s'approchait à cette vue en faisant feu de toutes ses batteries, et nos soldats, à qui on donnait cing sous par boulet, couraient ensuite les ramasser. Timides d'abord, ils finirent par si bien s'habituer à cette manœuvre, qu'ils l'exécutaient au milieu de la canonnade et des rires universels. On recueillit de la sorte des boulets de douze et de trente-deux. Quant à la poudre, elle abondait. D'une part on en avait apporté une certaine quantité du Caire; de l'autre on en avait beaucoup trouvé à Gazah, beaucoup trouvé à Jaffa.

Le 25 su maila les batteries furent demanguées, et l'on battit en bréche an er cross tour carrée qui doninait le emport. Quique les cannos qui acrempart, qui que les cannos qui acrempart, qui que les nôtres, nos artilleurs pariurent expendiant à les démonter, et vers trois betrers du soit la tour précetteva, les grandiers finneis, qu'en-flamme le giorieux souvenir de l'assaut de Jaffs, as persuadent qu'il ne doit pas chres plais difficiel de monter à de partie de l'assaut par le difficiel de monter à que qu'en qu'en

a een Eringle

l'entreprise. On le leur permet: ils se glissent hors de la tranchée, ils s'élancent; mais au bout de quelques pas ils sont arrêtés court par un large fossé à revêtement de piarres que Samson n'evait point vu.

On fait jouer la mine pour démolir cette contrescarpe; mais la mine, qu'on se hâte trop d'silumer, ne la renverse qu'imparfaitement. N'importe : on s'svance au milieu des débris jusqu's la tour déjà battue en brèche, et sous le feu des remports, qui sont garnis prineipalement de la bella artillerie que Sidney Smith nous a prise, on entreprend da miner cette tour même. On travaille activement; mais le 26 les assièges, conduits par Djezzar en personne, font une sortie. On les repousse, on les rejette en desordre dans la place; mais ils ont à peu pres détruit nos ouvrages. Ces ouvrages, on les recommence; et le 28, après trois jours, les mineurs jugent leur puits suffisamment creusé. L'explosion abat, en effet, un pan du mur extérieur de la tour; mais il en reste encore liuit pieds. Aussi Bonsparte, qui était dans la tranchée depuis le matin, hésite-t-il quelque temps à donner l'ordre de l'assaut. Enfin, pressé par les chefs de corps, qui viennent lui répéter à chaque instant qu'ils peuvent a peine contenir leurs troupes, il donne vers quatre lieures du soir l'ordre si impatiemment attendu. Toutefois, six sapeurs et trenta grenadiers. conduits par le capitaine d'état-major Mailly Chateau-Reuaud, doivent after prealablement deblayer et la contrescarpe et le bas de la tour. Ils descendent la contrescarpe au moyen d'échelles; mais pendant qu'ils s'efforcent d'accomplir la première partie de leur tâche ils sont assaillis par une fusillade si vive, qu'ils y renoncent. Ils aiment mieux franchir tout de suite le fossé, attachent une de leurs échelles a la brèche, et, sans deblayer le pied de la tour, montent à l'assant. Pour les soutenir s'ebranlaient deux bataillons de la soixante-neuvième, aux ordres de l'adjudant-général Laugier, quand tout è coup survient une de ces complications fatsles qui changent un sueres en revers. A la scule vue des échelles, on svait eru dans la ville que tout était perdu. Deja Djezzar lui-même avait

couru s'embarquer, et la plupart de ses soldats, egalement saisis de peur, s'enfuyaient vers le port pour imiter son exemple. Avant de fuir comma les autres, un soldat ture décharge son fusil au basard, et la baile vs atteindre Mailly, qui tombe mort. C'en est assez pour que les assail ants s'effrayents leur tour, pour qu'ils reviennent sur leurs pas, et fassent rebrousser chemin aux deux bataillons qui s'syançaient derrière eux. Cette panique ne dure, il est vrai, qu'un instant; Laugier ramene presque aussitot ses hommes vers la breche; mais déjà c'était trop tard. Les Tures y sont revenus de leur côté, des qu'ils ont vu qu'on ne les poursuivait pas, et maintenant ils opposent une vigoureuse resistance. Les assaillants ont a braver nonseulement les balics et les boulets, mais encore une grêle de pierres, de grenades, de morceaux de bois goudronnés et enflammes, et, qui plus est, des flots de résiue et d'huile bouillante. Quelque tenius ils tiennent bon; mais ils voient leurs rangs s'éclaireir de minute en minute, et ils vont tous perir s'ils n'interrompent une lutte trop inégale : ils se décident enfin à la retraite. Que le petite colonne dirigea par Mailly + 0t continué un moment de plus à se porter en syant, et l'on s'apercevait da la stupeur dont les ennemis étaient frappés, et la ville était prise des le 28 mars. Pendant un mois et demi que l'armée française demeura encore sous ses murs, l'occasion manquée ce jour-là ne se representa point. Singulières chances de la guerre l a mort d'un seul officier a tait le salut de Saint Jean-d'Acre, at probablement donné un tout autre cours à la fortune de Bonaparte.

San se decouragerdei ors, Bongapart erconnut toutfolio que la place ne pouvait être emportée d'un comple aunin, et qu'il falial procéder à une attaque régulière. Les travaurs furent done repris deut la complement de plusierra deut la unit on proionne de plusierra mêtres les sapes et les cheminacouvers, auss si la condimence des Frauquiss n'avait pas ette diminuee par un premier echec, celle du poshe a de sas troupes à était, à une ces, on said que les Orientuur en genéral, et survoit les Tures, se regardent en la complement de la complement de

comme invincibles derrière des murailles. Après avoir repoussé l'assaut des Français, les soldats de Djezzar furent plus que jamais dans cette persuasion. Djezzar et Phelippeaux, voulant mettre à profit cet enthousiasme, ordonnérent une sortie. Le 30, à midi, les assiégés, protégés par une vive canonuade, s'élancèrent hors de la place et attaquèrent vigoureusement les travaux de la tranchée. Leur choc fut ai terrible, que les soldats français ne purent le soutenir et se replierent. L'entrée d'une batterie de mine et un boyau qui ae trouvait de-vant la batterie de breche resterent au pouvoir de l'ennemi. Heureusement ce nouvel avantage n'eut pas de auite, et nos braves, bientôt revenus de leur épouvante, reprirent l'un après l'autre les deux postes qu'ils avaient perdus; mais ce ne fut pas sans peine. Les Turcs firent retraite en bon ordre, et même s'arrêtèrent plusieura fois dans les cimetières de la ville pour recommencer la fusil-

Pendant la huitaine auivante, assiégés et assiégeants redoublérent d'effurts, les uns pour prolonger leur résistance et sortir victorieux de la lutte, les autres pour empécher qu'un siège qu'ila s'étaient flattes de terminer en quelques jours ne traînât trop en longueur. Les troupes du pacha, contre l'ordinaire de cette milice indisciplinée, ae montraient intelligentes et dociles dans l'exécution des ordres de l'officier européen qui les dir geart. Jour et nuit, sans relâche, elles s'occupaient d'achever l'enceinte nouvelle dont nous avons parlé. Phelippeaux leur faisait même conduire entre la ville et notre camp plusieurs sapes destinées a détruire par des contre-attaques nos ouvrages offensifs. Nos soldats, de leur côté, travaillaient avec non moina d'ardeur à perfectionner ces ouvrages et a se mettre dans le caa de renouveler l'assaut avec succes; mais on sait qu'il n'en est pas d'un siège comme d'une bataille. Dans un siége, le courage n'est pour ainsi dire que secondaire : il faut, en première ligne, pour renverser des niurailles, des moyens materiels que rien ne supplee. Ces movens manquaient touiours à l'armée française. Toujours elle en était réduite, pour battre en brèche la tour carrée, à de simples pièces de campagne

dont l'insuffisance devenait de plus en plus manifeste. En même temps, les approvisionnements de poudre diminuaient à vue d'œil, et la difficulté des communications ne permettait pas de les renuuveler. Quant aux boulets, recueil-llr ceux de l'ennemi, comme il fallait bien continuer à le faire, était une si triste ressource, que souvent on laissait passer des jours entiers sans répondre au feu de la place ni à celui des vaisseaux de ligne anglais. Indépeudamment de cette disette de munitions, celle des vivres commençait aussi à se faire sentir. Les magasina de Caïffa s'épuisaient, et-les paysans des environs d'Acre, si empresses d'abord à apporter au camp leurs denrées, ralentissaient sensiblement leur zèle depuis que l'insuccès du premier assaut leur faisait craindre que la victoire ne restat à Djezzar. Lea Druses seula, jusqu'a la fiu du siège, n'interrompirent point leurs relations, et ce fut à eux que les Français durent de ne pas être atteints par la famine.

Ce furent encore les Druses qui, dans

les premiera jours d'avril, apprirent à Bonaparte que les pachas de la Syrie hâtaient la concentration de leurs troupea, et qu'ils comptaient, aprea avoir rallié les milices naplousaines venir contraindre l'armée française à lever le siège d'Acre. Djezzar, disaient les Drusea, avait partout envoye ses agents pour insurger le pays, pour exciter les fideles sectateurs de la foi musulmaue à l'extermination des ennemis du Prophète. L'or appuyait ces Intrigues, et déja Sidon, veritable chef-lieu du pachalick de Djezzar, Alep, Damas, avaient fourni de nombreux contingents, qui s'avançaient avec d'autant plus de accurité, qu'on leur annouçait n'y avoir pour eux aucun péril. « Les Français ne sont qu'une poi-guée d'hommes, leur répetait-on; ils n'ont point d'artillerie, et Diezzar est soutenu par de nombreuses troupes anglaisea. Montrez-vous, et c'en est fait de l'impie Bonaparte, c'en est fait de sa misérable arnice. »

Voulant s'assurer du véritable état des choses, Bonaparte forma plusieurs detachements et les envoya reconnaître la contrée qui environne Saint-Jeand'Acre. Vial marcha vers le nord, Murat vers le nord-est, Junot vers le sud. Les

travaux du siége n'en furent pas interrompus. On continua quelque temps à battre en brèche la tour carree; mais les Tures l'avaient tellement remolie de pièces de bois, de sacs de terre et même de balles de coton, que c'était peine per-due. On renonça done à se loger dans la tour: mais on travailla à former un rameaude mines sous ses fondations, afin de la faire sauter. Cependant, les informations données par les Druses étaient exactes, et Diezzar, exactement renselgné lui-même, avait résolu d'oceuper si bien les assiégrants qu'ils ne pussent pas se porter a la repeontre des troupes syriennes avant qu'elles ne fussent toutes réunies en une armée de secours. Le 7 avril, les assiegés firent une sortie générale, ils s'élancerent sur trois colonnes, à la tête de chacune desquelles était une pe-tite avant-garde anglaise tirée des équipages du Tigre et du Thésée. Protégées par l'artillerie des remports, que servaient des artilieurs anglais, les colonnes enuemies attaquerent avec tant de vigueur nos premiers postes et nos travaux avaucés, que les troupes qui gardaient ces cuvrages ne purent résister au choc, et se replièrent. Toutefois, l'artillerie française dirige, des places d'ar-· mes et des parallèles , un feu si meurtrier sur les assaillants, que les deux colonnes de droite et de gauche font bientôt volteface pour regagner les remparts. Celle du centre s'obstine seule à avancer au milieu d'une grêlo de balles et de mitraille, quand tout à coup l'officier anglais qui la commande tombe et expire au pied des siens. Cet événement est le signal d'une déroute complète : Anglais, musulmans, perdent leur au-dace, et taissant les revers des parallèles couveris de morts et de blesses. rentrent précipitamment dans la ville. L'armee française fit néanmoins ce jour-là une perte bien regrettable. Le général Caffarelli Dufalga, qui était brave jusqu'à la témérité, eut le coude du bras droit fracassé par une balle; l'amputation fut jugee nécessaire, et il n'y survécut pas. Du 7 au 20 , Djezzar tenta presque tous les jours de nouvelles sorties; mais elles n'eurent encore auron succès, et surtout n'atteignirent aucunement leur but, car on va voir qu'elles n'empêcherent point Bonaparte et ses principaux lieutenants d'aller détruire

l'armée syrienne qui accourait... Vial avait traverse les montagnes du cap Blanc, poussé jusqu'à Sour - l'ancienne Tyr -, laissé une petite garnison française dans cette ville, et, ne trou-vant trace d'ennemis nulle part, était revenu des le 6 sous Saint-Jean d'Acre. Murat, après avoir atleint et pris le fort de Zafet, où il avait aussi laissé garnison, s'était avancé jusqu'au lae de Genezareth, avait campé vingt-quatre heures sur les bords du Jourdain ; puis. n'apercevant non plus ancun rassemblement de tronnes, il était rentré au camp le même jour que Vial. Mais il s'etait trop hâté. Ce même jour, en effet, les troupes de Damas effectuèrent le passage du Jourdain sur les deux ponts d'lacoub et d'El-Medjameh, établirent leurs magasins dans la ville de Tabarieli - l'ancienne Tibériade, - et ne tardèrent pas à être reneontrees par Le 8. maltre de Nazareth depuis l'a-

vant-veille. Jimot apprit qu'une troupe de quatre ou eing cents cavaliers, formant l'avant-gar le de l'armée damasquine, se montrait dans la plaine qui separe les montagnes de Nozaretii des montagnes de Naplouse. Aussitôt il se porta en avant avec cent cinquante grenadiers de la dix-neuvierne de ligne, cent cinquante carabiniers de la deuxième légère, et cent chevaux du quatorzième de dragons. Arrive au village de Cana vers huit beures du matin, les habitants lui annoncerent que ce n'étaient pas quatre ou cinq cents cavaliers, mais bien deux ou trois mille, qui occupa ent la plaine ; et ils l'engageaient à ne pas avancer plus loin. Cet avis ne pouvait intimider Junot. Seulement il ne continua sa marche qu'après avoir écrit à Kléber, à la division duquel appartenait son détachement, qu'il était en présence des Damasquins, qu'il marchait à leur rencontre, et que probablement il aurait besoin de secours. Au sortir de la vallée de Cana, et comme il atteignait le village de Loubi, Junot apercut effectivement deux ou trois mille cavaliers qui caracolaient entre le village et le mont Thabor. Il pres-a donc le pas; mais, parvenu à moitié de la distance qui le separait d'eux, il reconnut n'avoir affaire qu'a des Arabes. Toutefois, au moment où il faissit cette découverte, il vit un second corps de cavalerie, composé celui-là de comps de cavalerie, composé celui-là de discource de Loubi même et s'avancer sur ses derrières. Cette nouvelle troupe, qui parassait forte de deux mille hommes au moins, marchait en masse, et, contre la coutume des Orientaux, au petit use et en bon ordre. Dans ses

rangs flottaient de nombreux étendards. Junot comprit sur-le-champ que l'attaque de ce dernier corps devait seule être dangereuse, que les deux ou trois mille Arabes apercus les premiers se contenteraient d'escarmoucher pendant le combat, et qu'il suffirait d'un rang de grenadiers pour les tenir en respect. Il fit donc faire halte à sa petite troupe, disposa son infanterie sur quatre lignes, dont trois tournées vers Loubi et la quatrième vers le mont Thabor, porta sa cavalerie sur son flanc droit, puis attendit l'ennemi de pied ferme. Il avait recommandé à tous ses soldats une immobilité complète, un silence absolu, et l'attention la plus grande aux dirférents ordres qu'il donnerait. Fantassins et cavaliers sentirent que la situation était critique, et que le salut commun dépendait d'une commune obeissance. Chacun tint donc à honneur d'obéir. L'ennemi s'attendait à n'éprouver qu'une faible résistance de la part de cette poignée d'hommes, qu'il supposait immobiles de terreur; maiscombien ne fut-il pas déconcerté, quand, après s'être avancé jusqu'à portée de pistolet sans essuyer aucun feu, il fut tout à coup accueilli par la décharge la plus vive et la plus meurtrière. En un instant plus de trois cents des siens jonchèrent la plaine, et il dut se retirer a quelque distance. Toutefois, revenu de son premier étonnement et fort de sa supériorité numérique, il renouvela bientot l'attaque. Nos braves soutinrent ce second choc avec non moins d'intrépidité que le premier, et l'ennemi laissa encore deux cents hommes sur le champ de bataille. Le gros de la troupe accompagna slors les Arabes dans leur fuite vers Fouli, village situé au bas du mont Thabor; mais une centaine des plus intrépides revinrent une troisleme fois à la charge, lorsque delà Junot se replialt en bon ordre

sur Cana. Aussitôt quelques carabiniers de la deuxième légère s'élancèrent bors des rangs pour avoir l'honneur de lutter presque corps à corps avec les cavaliers ennemis. Sept ou huit engagements partiels eurent en effet lieu, et la victoire dans chacune de ces actions, qui toutes rappellent les célèbres exploits des croisés français nu plutôt les combats héroiques chantes par le Tasse, se declara contre les Turcs ou les mameluks. Deux des furieux dont nous parlons assaillirent Junot lui-même, dont l'uniforme de général avait particulièrement attiré leur attention ; mais il renversa l'un d'un coup de pistolet, et mit l'autre en fuite en lui assénant un coup de sabre sur la tête.

Bonaparte recut dès la nuit suivante le rapport du combat de Nazareth, tel est le nom que l'histoire donne à la brillante affaire du 8, - et ordonna aussitôt à Kléber d'aller avec le reste de sa division renforcer son lieutenant. Kléber se mit en marche dans la matinée du 9, reroignit Junot dans la soirée du 10, et, apprenant que les troupes battues l'avant-veille occupaient toujours Loubi, il resolut de marcher le lendemain sur ce village. Le 11, comme la division française n'en était plus qu'à un quart . de lieue, elle découvrit l'avant-garde de l'armée syrienne qui, forte de einq mille chevaux et d'environ mille fautassins. descendait elle-même dans la plaine après avoir spercu ses adversalres, et étendait ses ailes de manière à les envelopper; mals Kléber né lui laissa point achever ce mouvement. Tandis que deux de nos bataillons s'élançaient sur l'infanterie ennemie, le reste de nos troupes se forma en carré, et, comme d'habitude, attendit de pied ferme le choc de la cavalerie. Fantassins et cavaliers engagerent assez vivement la lutte, mais ils ne la soutinrent pas longtemps, et, rompus, culbutés, se retirérent en désordre jusqu'au Jourdain.

Le manque de munitions empécha KJéber de poursuivre energiquement les vaincus. Aussi, les rives du fleure devinrent-elles, pendant les journées du 12 et du 13, le reudez-rous général des différents corps de l'armée d'Abualah. Cette armée, composée des maneluks d'Ibrahim, des janissaires de Damas, des

anissaires d'Alep et d'Arabes de tontes les tribus de la Syrie, opéra même sa jonction avec celle des Naplousains : puis, le 14, les deux armées rennies. après avoir envoyé un fort détachement bloquer la garnison française laissée par Murat dans le fort de Zafet, vinrent camper dans la plaine qui s'étend au pied du mont Thabor. Elles formalent une trentaine de mille hommes, dont vingt mille au moins de cavalerie. Pendant la journee du 14, Kléber expédia un courrier à Bonaparte pour l'informer de toutes ces circonstances et lui demander quelques renforts; ear son intention était d'aller, dans la nuit du 15 an 16, tourner le gros de l'armée ennemie et tenter de la surprendre dans son camp.

Bonaparte approuva l'ardeur de Kléber. Bonaparte ne doutait point qu'il ne fallût en venir à une action générale et décisive pour disperser les forces redontables dont la concentration lui était annoncée, et conjecturait avec non nioins de raison qu'une fois vaincues, ces hordes indisciplinées, qu'on ne peut guère retenir sous les drapeaux le lendemain d'une défaite, perdraient et la confiance que Djezzar avait réussi à leur inspirer, et l'envie d'affronter de nouveau des adversaires aussi redoutables que les Français. Mieux valait donc , puisqu'une grande bataille devenait nécessaire, la livrer plua tôt que plus tard, avant, par exemple, que les masses ennemies n'eussent poussé jusqu'à Saint-Jean d'Acre et combiné leurs efforts avec eeux des assiégés. Toutefois, se demandait Bonaparte, Kléber n'avait-il pas trop présumé de son courage? Oser, avec trois mille hommes à peine, en attaquer trente mille, n'était-ce pos s'ôter toute chance de victoire et s'exposer à une destruction inévitable? A la vérité, Kleber s'attendait à être secouru; mais pourrait-on le secourir à temps?..

Att lieu de ven tenlr à d'imutiles réfections, Boospart résolut d'agir. Au lien d'envoyer un simple renfort, et de s'en remetre à nacun de ses lieuteants du soin de le conduire, Bonaparte résolut des le 14 d'aller en personne, avec toutes les troupes dont il pouvait disposer sans compromettre les opérations du siège de Saint-lean-d'Acre, prêter main-forte à Kleber pour contrainder

l'enneml extérieur à repasser irrevocablement le Jonrdsin. Dans la matinée du 15, Djezzar, instruit et de l'approche d'Abdallah et des préparatifs du genéral en ebef français, tenta une nouvelle sortie; mais, mitraillé a outrance, il laissa nos ouvrages converts de ses morta, et Bonaparte se mit aussitôt en marche. Bonaparte lança d'abord Murat en syant avec mille hommes d'infanterle, une pièce d'artillerle légère et un détachement de dragons. Murat avait ordre de marcher en diligence vers le pont d'lacoub dont il a'emparerait, de prendre à revers les troupes qui bloquaient Zafet, et de se mettre, s'il était possible, en communication avec Kléber. Après quoi, ne laissant sous Acre one les divisions Lannes et Reynier, Bonaparte partit lui-même avec le reste de la cavalerie, la division Bon tout entière et huit pièces de camsagne. Il bivouaqua le soir au delà de Nazareth, et le lendemain 16 il se porta vers Fouli des la pointe du jour; mais le transport de son artillerie l'empêcha de franchir en droite ligne les montagnes ui le séparaient de ce village, et il fut, à son grand regret, obligé de suivre les gorges sinueuses qui les tournent. Malgré ce fâcheux retard, Bonaparte et les troupes qui l'accompagnaient atteignirent vers dix heures du matin des hauteurs qui dominaient la plaine du mont Thabor, et aiors s'offrit à leurs regards une scene de l'intérêt le plus saisissant. A trois lieues environ de distance ? au milieu de la plaine entièrement couverte de feu et de fumée, une poignée de Français, retranches derrière des monceaux de cadavres, luttaient héroiquement contre une masse d'ennemis acharnes qui les pressait de toutes parts. C'étaient, - avons-nous besoin de le dire? - c'étaient Kléber et sa petite division aux prises avec le gros de l'armée syrienne... A l'odeur de la poudre, à l'aspect du péril qui menaçait K léber et les aiens, les soldats conduits par Bonaparte deman derent d'une voix unanime a marcher immédiatement au combat pour secourir et delivrer leurs compagnons d'armes; mais le général en chef contint cet entirousiasme de bon augure. Il exigea que les

troupes prissent d'abord quelques ins-

tants d'un repos devenu nécessaire par la

marche penible de la matinée, et il en pro-

fita pour faire ses dispositions d'attaque. Il forma deux grands carrés de tout son monde, puis, au bout d'une demi-heure, il les diriges de manière a présenter bientôt avec la division Klèber un triangle équilateral au centre duquel l'ennemi

allait se trouver enfermé. Kleber, d'après le plan par lui communiqué au général en chef, avait quitté Nazareth dans la soirée du 15, peu avant que Bonaparte et sa troupe n'y parvinssent. Il comptait marcher rapidement vers Fouli, et, quelles que fussent les forces d'Abdallah, l'assaillir le lendemsin 16 à la pointe du jour; msis, égaré par ses guides, il n'arriva en vue du camp turc qu'à six heures du matin, et ne put effectuer la surprise qu'il avait méditee, ni même jeter parmi ses adversaires un moment de confusion. En effet, le pacha, prévenu à temps, s'était mis sous les armes, et ce fut lui, conliant en sa supériorité numérique, qui commença l'attaque. Tandis que nos deux ou trois mille fantassins s'avancaient silencieusement à travers la plaine, ils virent tout à coup un corps de quatre mille chevaux s'ebranler, accourir, fondre sur eux. Ce premier corps fut promptement suivi d'un second, puis d'un troisième, puis d'un quatrieme et d'un cinquième de même force. Enfin, il s'était à peine écoulé une demi-heure, que la totalité de la cavalerie syrienne enveloppait et serrait l'infanterie francaise. Jamais nos soldats n'avaient vu tant de cavaliers caracoler, charger, se mouvoir dans tous les sens. En outre, les fantassins d'Abdallah se répandirent de tous côtés en tirailleurs. N'importe : les Français conserverent leur sang-froid accoutumé. Ils marchaient en deux divisions, lorsque l'ennemi s'était précipité à leur rencontre : loin de céder à un premier mouvement de surprise et de terreur, les deux divisions, dont l'une était commandée par Junot, l'autre par Kleber lui-même, firent tranquillement halte, se formerent chacune en carré comme à l'ordinaire, attendirent leurs fougueux adversaires de pied ferme, les recurent à bout portant par un feu terrible, et, des le premier choc. abattirent un nombre considérable d'hommes et de chevaux. Sept heures durant, les Tures, cavaliers et fantassins, essaye-

rent d'entamer les deux carrés français par des charges, tantôt partielles et tantôt génerales, qu'ils fournissaient en poussant les cris les plus affreux; mais, chaque fois, la bonne contenance de nos braves, leurs feux de file bien nourris, et la mitraille que vomissaient leurs canons, obligérent l'ennemi à faire volte-face et porterent dans ses rangs pressés d'épouvantables ravages. Nons l'avons dit : sur les dix heures du matin, au moment où Bonaparte arriva en vue du champ de bata lle, Kleber et ses vaillants compagnons luttaient déjà à l'abri d'une ligne de cadavres. Cet horrible abatis alla sans cesse augmentant; toutefois, vers le milieu du jour, Kleber erut s'apercevoir qu'un de ses deux earrés, celui que commandait Junot, était à peine assez grand pour renfermer les attelages des pieces d'artillerie, les caissons, les bagages, et il résolut de n'en former qu'un seul des deux. Il exécuta ce mouvement malgré tous les efforta de l'ennemi, et continua d'opposer une résistance insurmontable. Seulement, il se tint des lors sur une espèce de défensive, et recommanda de menager avec soin les munitions, pour qu'elles durassent jusqu'au soir. Il savait que les Turcs, en leur qualité de musulmans, cessergient de combattre au coucher du soleil, et il voulait profiter de leur retraite, qui est toujours un peu désor-. donnée, pour se lancer impétueusement à leur poursuite. Mais aura t-il besoin de recourir à une telle combinaison?...

Vers une heure de l'après-midi, une bruyante canonnade résonne soudain sur les derrières de l'armée turque et de deux points opposés de la plaine. Kléber et les siens ne se méprennent pas sur la signification de ces décharges qui se rapprochent de minute en minute. C'est Bonaparte! c'est le petit caporal! s'ecrient officiers et soldats, le front radieux d'espérance; et tous oubli, nt leurs fatigues, tous se sentent animes d'un redoublement d'ardeur, tous demandeut à grands cris qu'au lieu de les tenir immobiles on leur permette de marcher en avant. A ces acclamations qui partent des rangs français, l'ennemi, qui dons ce moment même tentait un nouvel effort, l'ennemi étonné s'arrête, et

bientôt cet étonnement va se changer en effroi. Voici, en effet, Bonaparte; voici ses deux earres qui arrivent sur le champ de bataille. Ils ont marché en silence; ils n'ont donne aucun signe de leur approche avant d'être à portée de canon; mals ils ont alors démasqué leur artillerie, et maintenant leurs boulets, leur mitraille, portent au loin l'épouvante et la mort. Kléber, d'après la double direction de la canonnade qu'il entend, a parfaitement saisi le dessein de Bonaparte: il a deviné que le général en ehef veut enfermer l'ennemi au milieu d'un triangle de fer et de fen. Il s'empresse d'y aider de tout son pouvoir, il cède à l'impatience de ses soldats, il reprend l'offensive. Les trois côtes du triangle se resserrent peu à peu, et les projectiles de toute espèce qui ne cessent d'en jaillir font d'abord tourbillonner sur eux-mêmes les cavaliers turcs qui se trouvent au centre de la figure, puis les forcent à fuir en désordre vers tous les points de l'horizon. A cette que, une partie de la division Kléber s'élance sur le village de Fouli qu'occupe le gros des fantassins d'Ab-dallah, enlève ce village à la baionnette, et là encore fait de l'ennemi un horrible carnage. Cavalerie, infanterie, toute cette multitude s'écoule en un instant, et la plaine n'est plus couverte que de morts. Vivement poursuivis dans toutes les directions, prévenus même sur beaucoup de points, coupés de leur camp, coupés de leurs magasins, coupés vers les montagnes de Naplouse. les fuyards n'échappent à la fin qu'en se précipitant derrière le mont Thahor. Par cette route ils gagnent le Jourdain; mais vainement se llattent-ils de le traverser au pont d'Iacoub. Murat, qui a suivi habilement toutes les instructions du géneral en chef, garde le pont; il leur en barre le passage, leur tue beaucoup de monde, et leur fait de nombreux prisonniers, tandis qu'ils se rabattent sur celui d'El-Medjameh. Ce deuxième pont, ila le trouvent libre; mais, presses par Murat, leur épouvante est si forte, qu'ils encombrent tous les abords, et que nombre d'entre eux, pour gagner plus rapidement la rive opposée, se jettent dans le Jourdain et s'y noient. Lea troupes musulmanes qui parvinrent a franchir le fleuve se disperserent dana

les différentes provinces d'où elles étaient sorties, et n'osérent, pendant plus d'un mois que le siège de Saint 'Jean-d'Acre dura encore, se réunir de nouveau.

Ainsi disparut devant six mille Français une armée que les habitants du pays disaient innombrable comme les étoiles du ciel, innombrable comme les sables de la mer, et qui, en réalité, s'elevait au moins a trente mille combattants. Un quart de cette armée avait peri ; les vainqueurs, au contraire, fait incrovable s'il n'était authentiquement prouvé. avaient à peine perdu deux cents hommes. En leur pouvoir resta le camp turc avec tous les riches begages et tous les approvisionnements qu'il contenait, avec les trois queues du pacha, avec cinq cents chameaux. Eu leur pouvoir tomberent pareillement tous les magasins que l'ennemi avait formes dans les environs, et où il avait entassé ses munitions et ses vivres. A Tabarieh seulement, on trouva des vivres en quantité si grande, que toute l'armée française aurait eu de quoi a'en nourrir pendant un an, s'il eût été possible de les emporter

Bonaparte, laissant Kléber à Nazareth

avec sa division, lui ordonna non-seulement de continuer à occuper les ponts d'Iacoub et d El-Mediameh, les forts de Zafet et de Tabarieb, mais encore de bien surveiller la ligne entière du Jourdain, et reprit le 17 le chemiu de Saint-Jean-d'Acre avec le reste des trou-pes. Le 20, il rentrait dans son camp sous les mura de la place, et ce jour fut marqué par un heureux évenement. On apprit que le contre-amiral Perree, se risquant à sortir d'Alexandrie, qu'en elfet la croistère anglaise ne bloquait plus, venait d'atteindre Jaffa avec les trois frégates la Courageuse, l'Alceste et la Ju-non, et d'y debarquer de l'artilièrie de siège. Cette nouvelle, jointe a l'éclatante victoire remportée naguère sur les alliés de Djezzar, et bientôt la vue d'un convoi de deux mortiers et de six pieces de dix-huit qui arrive au camp, repandent une vive allegresse parmi l'armée assiegeante. Les travaux sont pousses pendant quelques jours avec plus de zele et de vivaenté que jamais, et la mine à laquelle en travaille depuis longtemps . pour faire sauter la fameuse tour carrée est enfin achevée le 24. On v met le feu

le 25; mais un souterrain qui se trouve sous la tour annule presque tout l'effet de l'explosion. Partie des murs extérieurs croule, deux ou trois cents Tures sont ensevelis sons les décombres, car l'ennemi a crenelé tous les etages de la tour et les occupe; mais la brêche n'est guère plus praticable qu'auparavant. Bonaparte veut néanmoins proliter de la première épouvante que l'explosion a dû produire, et il envoie trente grenadiers reconnaître comment la tour est liée au corps de la place. Ces braves se logent dans un des étages du bas, et s'y maintiennent deux jours, malgré les obus, les grenades et autres matieres enflammees que l'ennemi, toujours maître des étages du haut, fait pleuvoir sur eux; mais ils ne peuvent penetrer dans la place même. Bonaparte les rappelle, et dirige alors tout le feu de ses batteries contre la tour fatale, qu'il a résolu de raser complètement. Au moyen des grosses pieces qu'il a maintenant a sa disposition, cette tache lui semble facile. En quarante-huit heures, tous les creneaux de la tour sont détruits, tous les canons qui en garnissent la muraille sont demontes ; dejà l'imagination des Tures est frappée de terreur, et l'on ne peut plus obtenir d'eux qu'ils restent sur la muraille ou dans l'interieur de la tour. Ils croient tout inme, et les contre-mines que Phelippeaux a établies ne les ressurent point. Phelippeaux lui-même sent que tout est perdu s'il reste sur la défensive. Il trace donc des lignes de contre-attaque, et mêne en même temps deux tranchées, qui, figurant deux côtes de triangle, vont prendre en flanc tous nos ouvrages. La supériorité numérique de l'ennemi, les escouades d'ouvriers que les habitants de la ville lui fournissent, les ballots de coton qui abondent dans la pisce et dont il forme des épaulements, hâtent beaucoup ces travaux. En peu de jours, les assiégés ont réussi à flanquer de droite et de gauche la tour et la brèche; après quoi , ils elèvent des cavaliers , et y placent de l'ar-tillerie de vingt-quatre. Plusieurs fois on culbute leurs batteries, on encloue leurs pièces; mais ieurs ouvrages sont trop domines par les remparts pour qu'on puisse s'y mainteuir ; chaque fois ils y rentrent, ramenent de nouvelle artillerie, et poussent laurs sapes plus avant, Bona-

parte fait alors saper contre eux, et bientôt leurs travsilleurs et les nôtres ne sont plus sépares que par deux ou trois toises de terrain. Dans la nuit du 31 avril su 1er mai les sapeurs français surmontent ce dermer obstacle. Vingt grenadiers s'elancent dons le boyau ennemi, égorgent les sentiuelles turques, et cherchent à se loger de nouveau dans la tour. Bonaparte comptait beaucoup, pour la réussite de cette attaque nocturne, sur le préjugé des niusulmans qui leur interdit le combat au coucher du soleil; mais Sidney Smith et Phélippeaux étaient parvenus à démontrer au vieux Djezzar les inconvénients d'un pareil préjugé, vis-à-vis surtout des Européens, et les milices du pacha se tenaient prêtes la nuit comme le jour à vigoureusement repousser les surprises des assiegeants. Elles ne tardent donc pas a sortir en force: elles tournent notre detachement de grenadiers, le criblent de balles, et l'obligent à opérer sa rétraite. Ce premier succes des assieges dure peu, il est vrai, et va leur coûter cher : les troupes de siège marchent sur eux, les coupent de la place, et, massacrant les uns, culbutent les autres dans la mer; mais c'est encore un assaut manqué, et le genéral en chef commence à douter que la tour contre laquelle il s'epuise en efforts superflus depuis près d'un mois et demi, doive jamais lui donner accès dans la place. En conséquence, il se décide à faire pratiquer une seconde breche, et choisit une portion du rempart située a droite de la tour. Sur ce point sont aussitôt dirigées toutes nos batteries. Sur ce même point s'avance en outre une sape qui doit permettre de franchir le fossé et d'attacher le mineur au pied du rempart. On travaille avec tant d'ardeur, que des le 5 la contrescarpe a sauté, le fossé a eté franchi, et le mineur a pu se mettre à Pœuvre. Mais l'ennemi, pendant ce temps, n'est pas demeure inactif. Dans la matinée du 6 l'ennemi débouche par une sape qu'il a menée au-devant de la notre, évente notre mine, en comble le puits. On le chasse la baionnette dans les reins, mais le mal est fait. Tous les travaux commencés pour ouvrir la deuxième brèche se trouvent inutiles, et il faut en revenir à la tour carrée. Bonaparte ne se laisse point décourager par

tous ces échecs, auxquels il n'est cependant que peu babitue, et semble resolu à lutter opini atrèment contre la mauvaise fortnne. Des la nuit du 6 au 7, il ordonne qu'on tente un nouvel effort pour s'emparer des ouvrages que l'ennemi a eleves en avant de la tour. Comme toutes les attaques précédeutes, celle-ca, faite par les éclaireurs et les grenadiers de la quatre-vingt-cinquième de ligne, réussit d'abord. Les ouvrages qui defendent les approches de la tour sout emportes.en un chn d'œil, mais cet avantage n'est que momentané et n'aura point de résultat : le feu plongeaut des assiegés met nos braves dans l'impossibilitede détruire les ouvrages en question, dans l'impossibilité même de s'y maintenir

A dater du jour suivant, de nouveaux obstacles allaient ajouter encore aux difficultés d'un siège dont la longueur commençait à exciter les murmures du soldat. Le 7, vers midi, trente ou quarante voiles se montrent à l'horizon. Estce une flotte ennemie ? N'est-ce pas plutôt une flotte française qui apporte des renforta et des munitions à l'armée assiégeante? Un instant Bonaparte et les siens purent le croire, car ils virent Sidney Smith sortir précipitansment du port de Saint-Jean-d'Acre et prendre le large avec ses deux vaisseaux, comme si le commodore eut juge prudent de fuir devant des forces supérieures. Hélas l combien cette illusion dura peu! Quelques neures se furent à pesne écoulées, qu'on reconnut le pavillon ottoman et même le pavillon britannique à la poupe et aux mats des bâtiments qui s'avançaient. En effet, la flotte signalée se composait d'une dizaine de bâtiments de guerre, les uns tures, les autres anglais, servant d'escorte à trente et quelques bâtiments de transport qui venaient de l'île de Rhodes et amenaient aux assiégés des troupes et des ravitaillements. Le Thésée et le Tigre n'avaient levé l'ancre que pour aller audevant de cette flotte et rentrer avec elle dans le port.

S'emparer de la place après que les troupes de secours aeront réunier à celles de la garnison, il n'y faudra plus penser. Bonaparte l'a compris; mais il calcule, d'après le veut, que les renforts qui arrivent à l'ennemi, renforts considerables, à en jusere par le nombre de voiles, ne pourront être complétement débarques de vingt-quatre beures, et il veut mettre a profit cet intervalle pour tenter un suprême effort. Il ordonne sur lechanip qu'on renouvelle l'attaque des travaux exterieurs de l'enpeini, et designe. pour la renouveler, les dix-buitième et trente-deuxième de ligne, sous les ordres des généraux Bon, Rampon et Vial. Ces travaux sont, cette fois, nonseulement emportés en peu d'heures comine à l'ordinaire, mais combles, mais detruits. La resistance des assieges, le feu terrible de leurs remparts, rien ne peut arrêter l'audace et l'acharnement de nos braves. Géneraux, officiers, soldats, tous combattent pêle-mêle, tous accomplissent des prodiges. A chaque instant, ils enlèvent des drapeaux, ils prennent ou enclouent des canons. Le général Bon succombe dans la mélée; le chef de la dix-huitième, avec quinze ou vingt officiers et plus de cent cinquante soldats de son corps, auccombe egalement; mais leur trepas trouve des vengeurs. Les Français ne cessent d'avancer, et font, à mesure qu'ils avancent, un tel massacre de leurs adversaires, que de dix pas en dix pas ils se servent des cadavres turcs pour épaulement. Enfin, ils se logent dans la tour, dans la terrible tour, ets'y maiutiennent toute la nuit. C'etait beaucoup, mais ce n'était point assez : il eut fallu prendre la ville des le 7, de manière à prévenir le débarquement des renforts.

Le soleil retrouve les deux partis aux rises, et la journée du 8 voit d'abord la lutte continuer avec plus d'ardeur encore que la veille. Bonaparte, à qui ne manquent maintenant ni les pieces de siege ni les munitions, fait de pouveau battre le rempart à droite de la tour. Après deux heures d'une violente canonnade, une partie de ce rempart a'écroule et presente trois breches. Bonaparte les vient reconnaître, les juge praticables, et donne le signal de l'assaut. Rambaut, qui a gagné les épaulettes de général au siège de Jaffa, se met à la tête de deux cents grenadiers de la division Lannes; Lannes lui-même conduit le reste de sa division, et tous deux s'elancent au pas de charge, tandis que les soldats logés depuis la veille dans la tour balayent les remparts de leurs balles,

afin d'empêcher la garnison de se porter à la défeuse de la triple breche ou de tenter une sortie. Rambaut et les éclaireurs ont bientôt franchi les fossés, bientôt escaladé la muraille, et voilà qu'ils pénètrent dans la place. Lannes les suit avec le gros des troupes. Dejà les Français poussent des cris de victoire, déja ils se croient maltres de Saint-Jean-d'Acre, lorsque tout à conp ils sont arrêtés par un obstacle auguel ils ne s'attendaient guère. A leurs regards s'offre une seconde enceinte : c'est celle que Phélippeaux a fait construire derrière l'ancienne. Grace aux renforts venus de Rhodes, et qui ont eu tout le temps de debarquer, certe seconde enceinte est entierement garnie de troupes. N'importe, les deux cents grenadiers, que precède touiours le valeureux Rambaut, se precip tent pour la franchir, profitent du désordre et de la terreur que leur élan jette parmi les assiégés, et y réussissent. Que Lannes les eût fait appuyer, et sans doute Saint-Jean-d'Acre alfait être le prix glorieux de leur intrépidité : mais Lannes ne le put. Tandis que Rambaut et ses vaillants compagnons pénètrent au cœur de la ville, les soldats tures, qui tiennent encore dans les ouvrages à demi démanteles de l'enceinte extérienre, descendent en grand nombre dons le fossé, y fil-nt sans bruit, vont prendre les trois breches à revers, et, par un feu des plus vifs, interrompent l'escalade des troupes françaises. En même temps ceux de nos soldats qui ont deja atteint le hant du vieux rempart, et qui, à l'exemple de Rambaut et de ses braves, essayent d'escalader l'enceinte nouvelle, sont assaillis par une fusillade non moins vive qui part des malsons, des rues, des barricades construites de tous côtés. Ils s'arrêtent un moment, incertains s'ils continueront d'avancer ou s'ils reculeront; mais, en ne se voyant point soutenus, leur hésitation cesse : ils se croient sacrifiés, et commencent à retrograder en désordre. Ils ont pris deux canons et deux mortiers; ils les laissent derrière eux, et ne les enclouent même pas. Enfin, ils auraient sur-le-champ abandonné le rempart, si Launes, intrépidement placé sur la brèche, ne les eut arrêtés par son exemple Lannes, du geste et de la voix, parvient à rallier

aussi celles des troupes qui n'ont pas encore monté a l'assaut et qui abandonnaient le fossé même. En vain. toutefo's , Lannes s'efforce t-il de mettre un terme à cette funeste confusion : il ne peut rendre aux soldats la confiance et l'ardeur impétueuse qui les animaient d'abord. En vain Bonaparte envoie-t-il ses guides à pied soutenir les assaillants : l'enthousiasme fait defaut, et des lors le combat ne sauroit être rétabli avec avantage, D'ailleurs, l'eunemi est maintenant sur ses gardes: l'ennemi. sans cesse renforcé par les troupes fralclies qui debarquent, présente sur tous les points des masses effravantes. Sur ces entrefaites, Lannes, blessé d'un coup de feu à la tête, est contraint de rentrer au camp. Son départ est le signal d'une retraite générale. Les tronpes qui combattent entre les deux encein-tes se replient sur celles qui luttent air bas de la première; les unes et les autres reunissent, il est vrai, leurs efforts pour rejeter l'ennemi dans la place, et elles y parviennent; - mais elles semblent avoir oublié Rambaut et son détachement d'avant-garde. Rambaut, et les grenadiers qu'il dirige, avaient déjà poussé jusqu'au sérail de Djezzar, quand ils s'apercoivent qu'ils ne sont plus suivis de leurs camarades. Une demi-neure, une heure s'écoule sans qu'ils les voient paraître. Ils comprennent alors qu'il feur faut renoncer à l'espoir d'être secourus ; et, dignes d'une meilleure fortune, ces deux cents heros et leur chef prennent la sublime résolution de se maintenir dans la place ou d'y perir jusqu'au dernier. Ils marehent vers une mosquée voisine, s'y barricadent, et longtemps se defendent en lions contre les hordes aussitôt accourues pour les assiéger; mais leur petite troupe diminue peu à peu... Déjà près du tiers de ces braves et Rambaut lui même avaient succombé. Les autres etaient perdus, car leurs cartouches s'épnisaient; leur asile allait être forcé, et sans doute, quand même ils eussent rendu leurs armes, Diezzar les eut fait massacrer impitovabiement; les aurres étaient perdus, di-ons-nous, si, touché de tant de vaillance, Sidney Smith n'eût Intercédé auprès du pacha et obtenu en leur faveur une capitulation honorable.

Tous ces assauts successifs, livrés avec obstination et repoussés avec acharnement, avaient causé des pertes énormes à l'armée française, des pertes encore plus énormes sux troupes de la garnison. Mais, quoique le chif-fre des morts et le chiffre des prisonniers s'élevassent encore plus haut du côté des assiègés, la partie devenait de plus en plus inégale pour les assié-geants. Tandis que l'ennemi réparait ses pertes, voyait même augmenter ses forces et ses ressources, lea Françaia ne recevalent, ne pouvaient recevoir aucun renfort, aucun secours. Aussi, après les terribles journées du 7 et du 8, Bonaparte commença, dit-on, à perdre l'espoir de réduire une place défendue avec tant d'énergie, une place sans cesse ravitaillée, sans cesse secourue par mer, comme l'était Saint-Jeand'Acre; mais il n'était point homme à renoncer à une entreprise sans avoir forcé, pour aiusi dire, le sort jusque dans ses derniers retranchements. Il donna vingt-quatre heures de repos à ses troupea, rappela à lui dans cet intervalle la division Kléber afin de diminuer autant que possible la supériorité numérique de Djezzar, fit continuer iz eanonnade pendant toute la journée du 9, pendant toute la nuit suivante, et le 10, des deux heures du matin, après être venu dans la tranchée afin de reconnaître par lui-même les progrès du feu de la veille et de la nuit, après s'être avancé jusqu'au pied du rempart et y être demeuré quelque temps au milieu des halles et des boulets de l'ennemi alin d'exalter l'ardeur de ses soldats par l'exemple de sa propre intrépidité, il commanda un nouvel assaut. Les éclaireurs des quatre divisions ne l'armée expeditionnaire, les carabiniers de la deuxième legère et les grenadiers des dix-neuvième et soixante-quinzième de ligne, s'élancent sous la conduite du général Verdier, escaladent la brèche, tuent tout ce qui a'offre devant eux, pénétrent dans la vi-le; mais, se heurtant bientôt contre l'obstacle qui a déjà fait manquer l'assaut pré édent, ils ne peuvent depasser la seconde enceinte que garde toute une armee, et se voient contraints de battre en reobstiné jusqu'à la fureur, veut que toutes sea batteries continuent à foudroyer la ville; puis, vers quatre heures de relevée, il accorde aux grenadiers de la vingt-cinquième de ligne, laquelle faisait partie de la division Kléber et venuit de rentrer au camp, l'honneur, soilicité par eux, de monter à leur tour à l'assaut. Le chef de ce corps, Venoux, dont l'histoire doit recueillir le nom, ac met à leur tête. Si Saint-Jean-d'Acre n'est pas pris ce soir, dit-il en partant, qu'on soit sur que Venoux sera mort. Le soir la place n'était pas prise, et Venoux avait en effet péri du trépas des braves, - sur la brèche. Les grenadiers, arrêtés eux aussi devant la seconde enceinte, avaient tenté inutilement de la franchir et dû abandonner enfin ce théàtre de carnage. Il était dit que l'armée conduite par Bonaparte, moins beureuse, quoique non moins vaillante que eelle des sneiens croisés, n'aurait pas, comme eux, la gloire de planter ses drapeaux sur les murs de l'antique Ptolémais.

Vraisemblablement, si Bonaparte, dont le materiel se complétait chaque jour, eût persévéré dans ses efforts pour s'emparer de Saint-Jean-d'Acre, il eut fini par y réussir, nonohstant toute difficulte; mais combien peut-être n'eût-il is sacrifié de temps, sacrifié de monde D'une part, deux mois s'étaient écoulés déjà depuis que l'investissement de la place avait commence; l'armée expéditionnaire, de l'autre, était déjà diminuée de près du tiers. L'armée avait dejà perdu quatre mille hommes environ; elle les avait en majeure partie perdus depuis deux mois, et complait en outre six cents blesses, douze cents malades. En effet, ce n'etait pas seulement le feu de l'ennemi, ce n'étaient pas seulement les fatigues, c'étaient encore les maladies, et surtout la peste, qui décimaient nos soldats. Fleau plus terrible et plus destructeur que la guerre même, la peste, dont ils avaient pris le germe devant Jaffa, mais qui, lors de leur arrivée devant Aere, semblait vonloir ralentir les ravages qu'elle exerçait dans leurs rangs, avait bientôt repris toute as fureur, et fait parmi eux, à mesure que le siège se prolongeait, des vic imes de plus en plus nombreuses. Cetterecrudescence de l'epidémie, ces progres quotidiens du mal, provenaient sans

A peine s'il était midi : Bonaparte,

doute des miasmes fétides incessamment dégagés par les monceaux de cadavres tures et de cadavres français qui pourrissaient dans les tranelires et dans les fossés de la ville. Comme le feu de la place ue permettait pas d'y descendre pour les nettoyer, pour y brûler les cadavres ou les couvrir de terre, Bonaparta avait voulu entrer à ce sujet en négociation avee Diezzar; mais le pacha trouvait dans la peste un auxiliaire trop puissant pour consentir à l'éloigner. Djezzar avait d'abord refusé d'admettre la parlementaire qui s'etait présente de la part de Bonaparte, et ne l'avait eusuite admis qua pour le retenir prisonnier.

Assieger Saint-Jean-d'Acre indéfiniment, na point se hâter de fuir des heux infactés par la contagion, accroître ainsi dans les cadres de l'armée d'Egypte des vides qu'il pourrait être impossible d'y jamais remplir, c'eût été da la part du général en chef una fauta immense. Cette faute, Bonaparte se garda bien de la commettre. D'ailleurs, les pertes considérables déjà essuyées par le corps expéditionnaire, l'energique resistance que lui opposait Diezzar, et le chilfre élevé des renforts qui venaient d'arriver au pacha, renforts qui, au dire des prisonniers faits lors des deux demiers assauts, ne montaient pas à moins d'une ving aine de mille hommes et sans doute se renouvelleraient au besoin, n'etaient paa les seules considérations qui engageaient le général en chef français à s'éloignerau plus tôt. Les nouvelles qu'il recevait journellemant du Caire, d'Alexandrie, da toutes les principales villes de l'Egypte, étaient de nature à ne pas lui permettre de différer plus longtamps son retour. Des l'instant de son depart, l'Egypte, lui écrivait-on, était redevanue, le Delta principalement, un fover d'insurrections. Les généraux et les troupes qu'il avait laisses derrière lui étaient constamment restes sur le qui-vive, et quoique les rebelles eussent été partout contenus, partout châties, la rébellion semblait toujours prête à relever la tête. Il n'y avait que sa présence, lui mandaient ses lieutenants, qui pût rétablir d'une manière durable la tranquillité interieure du pays. En outre, et c'était là le plus grave, on allait entrer dans la belle saison, la saule pendant laquelle

les descentes soient faciles en Egypte. La côte égyptienne, en effet, générale ment fort basse, oblige les vaisseaux qui veulent y débarquer une armée enne-mie à mouiller fort loin du rivage; et comme, dans un tel mouillage, nul vaisseau ne saurait tenir contre la violence des vents de l'hiver, il en resulte que les débarquements ne sont guere possibles sur cette partie du littoral de l'Afrique qu'à la fin du printemps ou pendant l'eté. Or, le lecteur doit, nous l'esperons du moins, n'avoir pas oublié que la Turquie preparait une puissante expedition dans les ports de l'Archipel, et que probablement elle la destinait à agir contre l'Égypte. Bonaparte ne l'oubliait pas; Bonaparte calculait que cette expédition arriverait vers les bouches du Nil dans les derniers jours de juin peutêtre, ou dans le courant de juillet au plus tard, et l'évenement a prouve combien ees calculs étaient justes. Il vou-lait donc avoir regagné l'Égypte pour cette époque, et seutait devoir jusque-la meuager si bien les troupes, qu'elles pussent affronter sans trop de désavantage la supériorité numérique de l'armée turque.

Tels sont, indépendamment du contenu d'un paquet de dépêches que Bonaparte avait naguère recu d'Europe et qu'il n'avait communique à personne; tels sont, disons-nous, les différents motifs qui la déterminérent à ne pas demeurer davantage en Syrie. On croit que dès le 8 mai, des l'instant où il avait rappelé K leber près de lui, le général en chef songeait à operer sa retruite, car avec l'ordia de rentrer au camp il avait envove a Kleber celui de brûler les magasins de Sour, de Zalet, de Tabarieh et de Nazareth. L'assaut du 10 n'avait été ea quelque sorte qu'un coup de desespoir. C'était le dixieme. - ce fut le dernier. Des lors, saus plus hésiter, Bonaparte prit une détermination qui sans doute coûta singulièrement à son amourpropre : il se décida, quoi qu'en dût souffrir la réalisation de ses rêves ambitieux, à lever la siège de Saint-Jean-

d'Acre.

Toutefois, afin da mienx donner le change à l'enneni, Bonaparte ne divulgua nullement son projet, et fit coutuuer jusqu'au 16 le feu des batte-

ries de brèche. Ce jour-là seulement il retira sa grosse artillerie pour la remplacer par des pièces de campagne, et le lendemsin 17 la proclamation suivonte fut mise à l'ordre du jour dans toutes les divisions du corps expéditionnaire:

## a Soldats1

« Vous avez traversé le désert qui sépare l'Afrique de l'Asie avec plus de rapidité qu'une armée d'Arabes.

 L'armée qui était en marche pour anvahir l'Égyple est détruite; vous aves pris son gétéral, son équipage de campagne, ses barners, ses outres, ses chameaux;

« Yous vous êtes emparês de toutes les places fortes qui défendent les puiss du désert; « Yous avez dispersé aux énamps du mont Thabor cette nuée d'hommes accourus de toutes les parties de l'Asie dans l'espoir de

piller l'Égypte, « Les trente valsseaux que vous avez vus arriver devaut Acro, il y a douze joors, portaient l'armée qui devait assièger Alexandria; mais, obligée d'accourir à Acre, elle y a fini ars destins; une partie de ses drapaux orno-

roni voire enirée en Égypte.

« Enfin , après avoir , avec une poignée d'hommes , nourri la guerre peudant trois

mois dans le ceur de la Syrie, pris quarante pieces de campagne, cinquante drapeaux, fait six mille prisonniers, rasé les fortifications de Gazah, J.H., Caiffa, Acre, nous allons rentere en Egypte 1 assison des débarquements m'y rappelle. Encore quelques jours, et vous aviez

Pespor de prendre le parha même au milien de son palais; mais, dans cette saison, la prise du château d'Acre ne vaul pas la perta de quelques joura; les hraves que je devais y perdre me sont anjourd hoi nécosaires pour des opérations essentielles.

a Soldats! cous avons une carrière de fatigues et de dangers à parcourir. Après avoir nis l'Orient hors d'état de rien faire contre nous celle campague, it noss faudra peut-être repouser les afforts d'une partie de l'Occi-

« Your y trouverez une nouvelle occasion de gloire; et si, au nilieu de tant de combats, chaque jour est marqué par la mort d'uo brave, il faut que de nouveaux braves se forment, et prennent raug, à leur hour, parmi ce petit nombre qui donnent l'étam dans les dangers et maistraent la vietoire. »

Pendant les trois jours qui suivirent, Bonaparte fit ses préparatifs de retraite. En même temps il repoussa vigoureusemeut plusieurs sorties que tenterent les assiègés, ne cessa d'accabler la ville de ses feux, comme s'il eut voulu laisser à cette malheureuse eité un terrible souvenir de son passage, la couvrit en effet de ruines et de cendres; puis le 21, jetant un coup d'œil de regret sur cette Asie dont il svait espéré un moment changer la face, il partit enfin. Les Druses . les Mutualis, tous les chretiens de la Svrie, toutes les peuplades ennemies de la Porte qui durant le siège avaient nourri l'armée française, la virent s'éloigner avec desespoir. Elles allaient retomber sous le joug des pachas, et probablement payer cher les services qu'elles nous avaient rendus...

La dernière sortie que Djezzar avait faite dans la matinée même du 20 lui avait été si fatale, qu'il se trouvait hors d'état d'en tenter une nouvelle de quelques jours. Aussi n'essaya t il point de poursuivre les Français. D'ail-leurs, comme nos troupes, immédiatement après avoir quitté les murs de la place, devaient cheminer l'espace d'environ trois lieues sur les bords de la mer, et que si ce mouvement se fût opéré de jour elles aurajent couru le risque d'être maltraitées par les chaloupes canonnières de Diezzar, Bonaparte profita des dernières heures de la nuit pour commencer sa retraite, et non-seu-lement il recommanda le plus grand silence, mais encore il poussa la précaution jusqu'à faire emporter à bras les pièces de eampagne qui étaient en batterie. Ce fut seulement au lever du soleil, et quand l'armée française avait déjà une svance assez considerable, que l'ennemi s'aperçut qu'elle se retirait. C'était trop tard pour qu'il s'elançat sur ses traces; plus tôt, il n'eu aurait eu ni l'envie ni la possibilité. Notre armée chemina done toute la journée du 21 sans être inquietée, et vers le soir elle atteignit Tentoura, petit port situé entre Caiffa et Césarée, sur lequel Bonaparte svait des la veille fait évacuer son artillerie de siège et les quarante pièces de campagne turques prises à Jaffa. Il eut eté bien désirable d'emmener tout ce matériel en Égypte ; mais comment lui faire franchir le vaste desert qui separe l'Égypte de la Syrie?

D'un côté, les faibles moyens de transport qui se trouvaient eucore disponibles eussent été à peine suffisants; de l'autre Bouaparte voulait avec raison les réserver de préference pour les blesses et les malades. Il fallut enclouer nombre de pièces et les pieter à la mer, il failut litrer aux liammes nombre d'affûts et de caissons.

Le 22, nos colonnes atteignirent Césarce même. Le lendemain 23, comme elles se remettaient en marche, elles rencontrérent un nombreux parti de Naplousains accourus pour les harceler sur leurs flancs. Après les avoir facilement disperses, on les poursuivit au loin, et Bonaparte ordonna de fusiller tous ceux qui se laisseraient prendre. Non content d'avoir ainsi châtie leur audace, le général en chef, qui se souvenait de la conduite que les Syrieus avaient toujours tenue à son égard depuis son entrée dans le pays, resolut de tirer une sévere vengeance du mal qu'ils lui avaient cause. Les jours suivants, tout en continuant sa route, il envoya contre leurs villages de forts détachements de troupes qui enlevèrent les bestiaux, chaasèrent les habitants, incendierent les habitations, imprimerent partout une terreur profonde, et bientôt la fertile contrée qui s'étend depuis Acre jusque vers Jaffa n'offrit plus que l'aspect de la désolation. Outre la satisfaction cruelle qu'éprouvait Bonaparte à se venger ainsi de ceux qui avaient souvent attaque ses convois, souvent massacré ses escortes, il trouvait dens ces terribles mesures l'avantage d'ôter aux troupes ennemies les moyens de le poursuivre et de troubler sa retraite, si par hasard elles se ravisaient et qu'elles voulussent l'essayer.

Artifee le 25 devant Jaffa, l'armée le 25 devant Jaffa, l'armée française y s'ojumn le 26 et le 27, tant pour faire sauter les fortilications de la place, pour enclueur et précipiter dans les flots fartillerie de fer qui garrissant les reugarts, que pour compléter la runne du pays des Naphiosaliss. Un est me l'armée du pays des Naphiosaliss. Un est me l'armée du pays des Naphiosaliss. L'in est mois et demi daparavant, et sur lequel à sait dirigit tous ses blessés et tous seu malades pendant le sarge de Saint-Jean d'Acre. Les malades, nous l'avons dit,

parmi ces malheureux s'en trouvait une soixantaine sur qui le fléau avait déià sévi avec tant de force, qu'ils n'etaient ni transportables ni même susceptibles de guérison. Des lors à quoi bon les arracher de leura lits? à quoi bon les entrainer au milieu du désert? En ne lea emportant pas, il est vrai, on les laissait exposés à une mort inévitable, soit par la maladie, soit par la faim, soit par la cruauté des Turcs. Aussi Bonaparte, qui visita de nouveau l'hôpital, et qui était accompagne du médecin Desgenettes, osa-t-il lui dire qu'il y aurait bien plus d'humanité à leur a ministrer de l'opium qu'à vouloir prolonger de quelques jours leur vie et leurs souffrances. - Mon métier est de les guérir et non de les tuer, répondit Desgenettes; et cette réponse a été fort vantée. A la bonne heure, s'il les eût guéris, ou si seulement il eut veillé lui-même à ce qu'on les emportat l'Or, ce dernier soin fut laissé à un subalterne, qui, moins humain que Bonaparte et moins s rupuleux que Desgenettes, ne leur administra pas d'opium, mais ne craignit pas de les abaudonner. Qu'arriva-t-il? ce qu'avait prevu Bonaparte. L'ennemi rentra le lendèmain dans Jaffa, et coupa la tête à tous ceux qui étaient encore vivants. Pourtant, apres la réplique que sa rellexion lui avait attiree, Bonaparte s'était empressé de mettre aux ordres du médecin en chef les chameaux et les transports dont l'armée disposait, Comme res movens ne suffisaient pas. il avait requis les chevaux des officiers. il avait livré ceux de sa propre écurie, et nieme, s'apercevant qu'un des siens man uait, il avait appelé, réprimandé, menacé de son épee le p-lefrenier qui par excès de zèle lessitait à s'en dessaisir. Ceux des pestilérés qu'on emporta et les autres molades suivirent les traces de l'armée, tinrent la même route qu'elle, et camperent constamment à petite distance de ses bivouacs. Bonaparte faisait dresser chaque soir sa tente aupres d'eux, et ne passait pas un jour sans les visiter, sans les voir déliler au moment du dé-

étaient presque tous des pertiférés; et

part...
De Jaffa, d'où l'armée ne s'éloigna que le 29, elle atteignit Gazah en deux étapes. Gazab est la ville de Syrie la



plus rapprochée de l'Égypte. Cétait presque la seute dont les liabitants eussent l'avorablement accueilli nos troupes, lors de leur passage. Aussi, jalouses de se montrer reconnaissontes, elles y respectèrent religieusement les propriétes, et se contentérent de detruire le fort, qui aurait pu servir à l'ennemi. Le 1º juin l'armée s'engages dans le

Le 1er juin l'armée s'engagee dans le désert, et couche à Kan-Younes. Le 2 elle gagna El-Ariseh; et Bonaparte, pluaconvaineu que jamais de l'importance de ce point des frontiers étyptiennes, donna de nouveaux ordres pour augmenter les fortiliteations de la place et la faire amplement approvisionner de mu-

nitions et de vivrea.

La saison où l'on était parvenu rendit la traversée de la mer de sable qui s'étend de Gazalı à Katieh bien plus pénible encore qu'à l'époque où l'armée l'avait franchie pour la première fois. En effet, l'ardeur du soleil était bien pins accablante en juin qu'en février; la pluie était infiniment plus rare ; l'eau des sources, presque tarie, était plus saumâtre; les rationa étaient moins copieuses et l'ordinaire plus maigre; enfin les effets d'équipement étaient plus détériores. Nos soldats, cependant, supportèrent mieux la fatigue et les privations. D'une part, ils y étaient comme aguerris; de l'autre, ils se voyalent au moment de rentrer en Egypte : ils savalent que tous leurs besoins y auraient été prévus, qu'ils y trouversient nne nourriture abondante et du repos, de bons vêtementa et de bonnes chaussures, et cette perspective doublait leurs forces, siguilfonnait leur courage.

D'immenses magains les sittenden en effet à Kaith, à Sabhish, à Mata-rich. Ces magasins s'ouvrent uncessitement pour eux, et leurs d'enières dapse sont, moins me marche milistement pour eux, et leurs d'enières dapse sont, moins me marche milimontaine de la commanda de la peste dans capitale de l'Expet, el avent leur linge et leurs habits, brâlent tous ceux de la commanda de la peste dans de la copitale de l'Expet, el avent leur linge et leurs shabits, brâlent tous ceux de la commanda de la peste dans de la commanda de la peste dans de la copitale de l'Expet, el avent leur linge et leurs shabits, brâlent tous ceux de la commanda de la com ceptibles d'être suffisamment purifiés, puis, dans la soirie du 13, poussent jusque sous les mars du Caire ou du moins jusqu'à la Qoubbeh, qui en est un des prineipaux faubourges. L'armée et le genéral en chef doivent faire le lendemain leur entrée soiennelle dans la espitale.

Bonaparte aspire à ce que cette cérémonie soit entourée d'une pompe guerrière; il veut qu'elle ressemble autant que possible à un triomphe; il se flatte d'en imposer ainsi à la multitude et de donner le change aux indigènes sur les

résultats incomplets de l'expédition qu'il vient d'accomplir. Les génersux Dugua et Destaing, qui commaudent, l'un la ville et l'autre la province du Caire, ont recu des ordres en consequence.

Le 14, des le lever du soleil, le tambour bat dans toutes les rues de la capitale. Toutes les troupes de la garnison prennent la grande tenue, quittent leurs quartiers, et vont s'échelonner sur deux lignes, depuis le palais que Bonaparte bsbite, sur la place Ezbekych, jusqu'à celle des portes de la ville par laquelle il y rentrera, et qui a été, pour la eircons-tance, baptisée du nom de Bab-el-Nassar ou Porte de la Victoire. En même temps, les membres des diverses administrations civiles et militaires, les membres de la commission des sciences et des arts, les membres de l'Institut d'Égypte et ceux du grand divan, lea Cophtes chargéa de la perception des impôts, les principaux négociants et tous les personnages que distingue leur naissance ou leur richesse, se réunissent en un lieu indiqué des la veille. Vers cing heures du matin. Dugua et Destaing, suivis de tout ce monde, sortent du Caire, et s'avaneent vers l'armée, qu'on aperçoit dans le lointain rangée en bataille. Français et Égyptiens arrivent bientôt jusqu'à Bonaparte, qui les attend au milieu de son état major, et le complimentent tour à tour. Le cheik El-Bekri, représentant de la plus illustre des nombreuses familles issues du Prophète, lui offre en cadeau na magni-fique cheval arabe, noir comme le jais, et dont la housse étincelle d'or et de pierreries. Il le prie d'accepter également l'esclave qui tient la bride de l'animal. Cet esclave, e'est le manieluk

9º Livraison. (EGYPTE FRANÇAISE.)

Roustan, que Bonsparte emmènera en France quelques mois plus tard, qu'on verra quinze ans investi de toute la confiance de son maître, et qui l'acconpagnera dans toutes ses campagnes à travers l'Europe, mais dont le dévouement n'ira point jusqu'à le suivre dans l'exil. De son côte, le chef des percepteurs cophtes, Gerges-el-Gohary, offre à Bonaparte deux superbes dromadaires, richement harnachés, Bonaparte monte sur-le-champ le clicval dont le cheik vient de lui faire hommage, et, prenant la tête du cortège, il entre triomphalement au Caire. Derriere lui marchent cinquante grenadiers, qui portent les drapeaux enlevés à l'ennemi; derrière ces drapeaux viennent les nombreux prisonniers faits pendant la campagne. Soit crainte, soit curiosité, soit interêt vérirable, une foule immense, et qui présente un spectacle assez curieux, car on v voit péle-mêle des Européens, des janissaires, des Grees, dea Cophtes, des Fellahs, des Mau-grabins, des Nubiens et autres échantillons des différentes races africaines, des mameluks même à pied et à cheval ; unc foule immense, disons-nous, encombre les rues et les places par lesquelles le cortége doit passer; et tandis que des salves répétées d'artillerie annoncent le retour du maître après quatre-vingtquatorze jours d'absence, cette foule l'accueille avec les temoignages de la joie la plus vive, le salue des plus bruyantes et des plus cordiales acclamations. En Europe, en Afrique, la multitude est toujours la même : toujours elle est prête à s'atteler au char du vainqueur, à baiser la poussière du pied qui l'écrase.

Desirent de persudor au pruje de grafier que les troupes françaises revenaient completement victorientes de Syrie, Bonaparte en négligies aucun des moyens qui pouvaient accrediter pour entre des moyens qui pouvaient accrediter pour entre les sus minarest des principales mosquées du Caire. Il fit promare plusients jours de suite les prisonners ayriens dans les divers quartiers bersaits grand drivin, imprimer en arabe et répanite à milliers dans toutes les trepuis de la provinces une espece de bolletin qui

contenait le recet le plus élogieux de la campagne. Ce bulletin, trop long pour être textuellement juseré ici, célèbre en de magnifiques termes la prise d'El-Arisch, l'occupation de Gazah et de Ramleh . l'assaut de Jaffa , la victoire du mont Thabor, la défaite et la dispersion de l'armée syrienne qui se préparait à fondre sur l'Égypte, enfin les terribles vengeances exercees par le sultan Kebir sur la capitale du pachalik de Djezzar. Jusque-la, rien de trop; mais le bulletin ajoute que la destruction de Saint-Jean-d'Acre a été si complète, qu'il n'en reste plus pierre sur pierre . et qu'on se demande si cette ville dont la construction dura près de vinat ans a jamais existe ... Edt-on dit que Saint-Jean-d'Acre venait de braver les efforts de Bonaparte!

Au fond, il est vrai, et nonobstant cet échec, l'expedition de Syrie avait donné le résultat que Bonaparte en attendait. Détruire les rassemblements de troupes qui se formaient sur les rives du Jourdain, mettre pour un temps l'ennemi dans l'impuissance d'agir de ce côté, tel avait éte le principal but de l'expédition : ee but n'était-il pas atteint? Mais la partie brillante de l'entreprise. mais ces vagues et merveilleuses espérances de conquérir l'Orient que nourrissait le jeune general, il ini avait fallu y renouver. Après même l'aneantissement de la flotte frauçaise dans la baie d'Abonkir, ces espérances, si la marine britannique n'eut contribué au salut de Saint-Jean-d'Acre, se fussent realisees peut-être. Leur deception causa de si vits regrets a Bonaparte, que, malgré la splendeur inouie de sa destinée, malgré les innombrables faveurs que lui a prodiguées le sort, malgré tent de pages qui, dans son histoire, font pâtir les pages les plus belles de l'histoire d'Alexandre, de l'histoire de César, de l'histoire de Charlemagne, il garda toute sa vie rancune à Sidney-Smith. -Cet homme, lui a-t-on entendu dire souvent, m'a fait manquer ma fortune,

## CHAPITRE VIII.

SOMNAIRE : PROFONDE TRANQUELITÉ DE L'É-CAPTE PENDANT LES DEUR PREMIERS MOIS DE L'EXPÉDITION DE SYRIE, - TROUBLÉS ENSUITE SUR QUELQUES POINTS PAR LA RÉ-VOLTE DE L'EMIG-HADII ET PAG L'APPARI-TION DE L'ANGE EL-MONDRY, -MAIS PROMP-TEMENT RÉTAGLIE PAR LE SEUL FAIT DE RETOUR DE RONAPARTE. - HOTENS DAVERS QU'EMPLORE BONAPARTE POUR ENTRETENIS LES PUBLICIENES DANS DES DESPOSITIONS PACI-PIQUES .- NOUVELLES TENTATIVES DE MOURAB-BEY .- DÉRARQUEMENT D'UNE ARMÉE DE VINCT MILLE TURCS. - BONAPARTE S'ÉLANCE A LEUS RENCONTRE, LIVRE ET GAGNE LA BA-TAILLE D'ABOURIR. - DESTRUCTION COM-PLÈTE DE L'ARMÉE ENNEMIE. - DES NUCYELLES D'EUROPE DÉTERMINENT RIENTOT APRÈS BO-NAPARTE A REPASSER EN FRANCE.

L'expédition de Syrie dura près de quatre mois. Pendant cet intervalle Desars, nous l'avons vu, poursuivit la conquéte du Said. Il eut même acheve sa tâche, il eut confliné Mourad dans le désert de la Yuble, des les premiers jours de mars; du moinsi la el lai resta dist lors qu'a réprimer joursqu'il pour de la registration de qu'a réprimer joursqu'il pour la congrant de la registration de la registration de qu'a réprimer joursqu'il pour la temps en temps à faire dans la valife supérieure du Nil.

A en croire les rapports que Bons-

parte, une fois qu'il eut mis le pied en Syrie, ne cessa de recevoir des autres generaux qu'il avait lauses en Égypte et charges en son absence de commander les provinces depuis longtemps conquises de l'Ouestanieli et du Delta, le simple soin de maintenir ces provinces dans le devoir leur aurait coûte infiniment plus de tracas et de peine que la conquête du Said n'en donna à Desaix. Il n'en était rien; mais le genéral en chef avait pris sur la plupart de ses lieutenants un ascendant tel, que presque tous s'étaient habitués a ne mettre leur espoir de salut qu'en lui. Aussitot qu'ils le virent s'éloigner d'eux, ils s'exagérérent mille sujets d'alarine, dont leur prudence, leur zèle, leur activité, leur courage, surent d'ailleurs, quoi qu'ils ecrivissent, triompher aisement. Sidney-Smith, par exemple, quand il connut le départ de Bonaparte, n'imagina rien de mieux, en même temps qu'il faisait mine de vouloir bombarder Alexandrie, que d'envover aux différents généraux demeurés en Egypte une espèce de circulaire dans laquelle il les insitait à profiter du moment où le général en chef servit occupé en Syrie, pour retourner en France eux etleurasoidats, Sómey-Smith poussait la courtoise jusqu'à mettre ser vaisseaux à leur disposition pour ley reconduire, au eas qu'ils se décidassent à prendre uns à seperari. Nous n'avons pas besoin de dire qu'une démarches i insultante fut accusiliecomme elleméritait de l'être; généraux et soldats la repousserent avec indigantion, ou plutôt la traitèrent de folie...

En réalité, les habitants de l'Égypte se comporterent pendant l'expédition de Syrie, pendant les deux premiers mois surtout qui suivirent l'éloignement du général en chef, comme l'aurajent pu faire ceux d'une province française. Nonsculement la tranquillité publique ne fut troublée nl au Caire ni dans les autres villes principales; mais dans les campagnes même on n'eut a reprimer que des incursions d'Arabes, que des soulèvements partiels. La masse de la population, subissant de plus en plus l'influence des cheiks et des ulémas, lesquels s'etaient franchement ralliés à la cause française, demeura fidèle et soumise. Le mauvais vouloir eût-il au contraire été général, quelque rébellion sérieuse fût-elle venue à éclater, que les lieutenants de Bonaparte étaient en mesure d'y mettre bon ordre. Bonaparte, on le sait, n'avait emmené en Syrie que la moitié à peine de son armée. Il avait par conséquent laissé en Égypte des forces imposantes. Ces forces s'augmenterent tous les jours des hommes qui sortirent des hopitaux et qui allèrent grossir les troisiemes bataillons des corps ; mais, nous le répetons, il n'en était pas besoin, et pendaut plus de deux mois les troupes eurent plus souvent la pioche ou la truelle à la main que le fusil au bras et le sac au dos. Aussi, les fortifications du Caire, celles d'Alexandrie, de Rosette, de Ramanieli, de Dannette, de Salahich, de Belbeis, celles encore des differents points du Nil qu'on avait jugé à propos d'occuper par des tours, recurent-elles en fevrier et en mars des accroissements considérables.

Vers le inilieu d'avril, comme se prolongeait l'abseuce de Bonaparte, comme arrivaient jusqu'an Nil de vagues rumeurs qu'arrêté depuis plusieurs semaines dejà sous les mars de Saint-Jeand'Acre il allait y être cerné et taillé en pièces par une armée turque qui accourait des rives du Jourdain, les habitants de l'Expyte commencèrent à se montrer plus remunsit, à prêter une orrelle assez complaisante aux perdides conscelle porter avec moins de résignation le joug des valinqueurs, et enfin ces vellèties d'indépendance ou plutôt de désordre écladependance ou plutôt ged soordre écla-

tèrent par la révolte de l'émir-hadji. L'émir-hadji ou prince des pelerins était, on se le rappelle, un officier moitié civil et moitié militaire, chargé de commander et deprotéger la grande caravane de la Mecque. Le titulaire de cette charge jouissait des priviléges et des revenus les plus importauts. Ainsi, pour suffire à l'es-corte de la caravane, il avait ordinairement sous ses ordres un corps de buit à neuf cents hommes armés, dont ses revenus lui permettaient d'acquitter la solde. Avant l'arrivée des Français en Égypte c'était le pacha turc résidant au Caire qui tous les ans nommait l'émir-hadii; mais pour l'année 1799 Bonaparte avait voulu e nomnier lui-même. Son choix était tombé sur Mustapha-bey, lieutenant du dernier pacha. Mustapha, extrêmement sensible à cette distinction, svait promis une inaltérable fidelité au sultan Kébir. et Bonaparte, su moment de son départ pour la Syrie, l'avait laissé dans le Char-kieh, une des provinces du Delta, où il achevait d'organiser sa maison. Il s'y tint tranquille jusque vers l'époque de la bataille du mont Thabor; mais un émissaire de Djezzar, qui vint le trouver la veille même de cette bataille, lui persusda que les Français, bloqués dans leur camp sous Acre et affaiblis par la longueur du siège, étaient perdus sans resseurce. Mustapha, désespérant alors de la cause française, leva l'étendard de l'insurreotion, publia, on ne sait sur quel fondement, que Bonaparte venait d'être tué en Syrie et que son armée était prisonnière du pacha de Damas, recruta, grâce à ces mensonges, d'assez nombreux adhérents parmi les Fellahs, parmi les Arabes du désert et même parmi les mameluks qui vivaient dispersés et cachés en Egypte, et se crut bientôt en état de tenir la campagne. Il se mit en effet à battre le pays entre le désert et la branche orientale du Nil; il arrêta, à hauteur du village de Mit-Kramr, denx barques, dans lesquelles il massacra vingt Français et prit six pièces de canon destinées à l'armée de Syrie, et pendant plusieurs jours il intercepta completement la navigation du fleuve. Le Charkieh, à part la garnison de Belbéis, chef-lieu de cette province, se trouvait fort dégarni de troupes, car le général Reynier, qui en était gouverneur, avait suivi Bonaparte avec la presque totalité de sa division; mais le général Lanusse, qui commandait une autre des provinces du Delta, accourant à la tête de cinq ou six cents bommes, pourchassa vivement les insurgés, réussit à les atteindre, tua tous cenx qui voulurent résister, dispersa le reste, et, pour faire un exemple, brûla le village de Mit-Kramr, dont les habitants n'avaient pas craint de seconder l'attaque des deux barques françaises, L'émir-hadji fut assez heureux pour se sauver, lui quinzième, dans le désert,

et gagner Jérusalem. Sur ces entrefaites, des troubles plus sérieux éclatèrent dans une autre partie du Delta. Un homme, parti on n'a jamais su d'où, et se donnant pour l'ange El-Mohdhy, lequel, selon le Coran, vient secourir les fidèles sectateurs de la foi musulmane aux époques de grandes calamités, débarqua à Derne dans le courant d'avril, se présenta aux tribus srabes du désert de Barca, et leur an-nonça, avec l'assurance d'un illuminé ou d'un imposteur, qu'Allab lui avait confié la divine mission d'exterminer les Français dont la présence souillait l'Égypte. Il commença par faire d'abondantes largesses autour de lui, en disant que c'était l'or du ciel qu'il distribuait . et bientôt, moyen plus sûr encore de recruter des partisans, il se prétendit armé du pouvoir d'accomplir des miracles. Il soutint que, comme son corps était immatériel, quoique visible et tangible, il vivait de sa propre substance, c'est-à-dire qu'il n'avait pas besoin de manger pour vivre. En effet, il ne mangeait pas. Du moina, le soir, à l'heure de la prière, la foule, émerveillée, le voyait tremper simplement ses doigts dans une jatte de lait, puis les passer sur ses levres, et c'était, à l'en croire, la seule nourriture que par une grâce spéciale du Prophète il lui füt nécessaire de prendre. Il ajoutait que, dépouillé du toute espèce de vétement, les halles des l'Ernaçias, loin de l'atteindre, redourne-raient sur ces mécréanits, et que quelques grains de poussière par lui jetés devant leurs canons paralyseraient, non-seilement pour lui-même, mais encore pour quiconque consentirait a le suivre. Pefet de leur formidable artillèrie.

Par ces libéralités, par ces prétendus miracles, par ces grossières impostures, l'inconnu reeruta en peu de temps cinq ou six cents fanatiques parmi les tribus du désert, s'avança avec eux jusque sur les terres de l'Égypte, pénétra dans le Bahireh proprement dit, la province même où commandait Lanusse, et profita de l'absence du général pour accroître le nombre de ses adbérents, qui bientôt s'éleva à trois ou quatre mille; puis, à la tête de cette espèce d'armée, qui ravageait tout sur son passage, il se présenta dans la nuit du 24 au 25 avril devant la ville de Damanhour, qui n'était defendue que par un détachement de soixante hommes de la légion nautique. L'ange, après avoir promis aux siens une facile victoire, leur ordonna de pénétrer dans la place. Vainement les malheureux marins, presque surpris, opposèrent-ils à l'assaut de ces furieux une résistance béroïque : obligés à la fin de chereher refuge dans une mosquée, ils accablaient encore d'un feu terrible leurs ennemis, lorsque l'ange fit incendier l'édifiee. En cinq minutes les flammes eurent étouffé, eurent dévoré les soixante Français..

Le lendemain, le chef de brigade Lefebvre, qui occupait Ramanieh avec une garnison de deux cent cinquante hommes, en laissa cinquante dans le fort, et partit avec les deux cents autres pour reprendre Damanhour. L'ange ne craignit pas de marcher à sa rencontre, et l'affaire s'engagea bientôt. Comme parmi les insurgés il n'y en avait que cinq ou six cents qui portassent des fusils, Lefebvre crut qu'après avoir culbuté cette troupe qui marchait en avant, il verrait les autres, qui ne portaient que des bâtons, s'enfuir aussitôt à la débandade. Il attaqua done avec vigueur les hommes armés de l'ange; mais au moment où le feu etait le plus vif, il vit des colonnes de Fellahs jeter leurs bâtons, déborder

ses flancs, le prendre en queue et l'assaillir par des flots de poussière. Ainsi assailli, ainsi cerné par des forces supérieures, tout ce que pouvait Lefebyre était de se dégager. Il y parvint après avoir perdu quelques hommes et en avoir tué un plus grand nombre à l'en-nemi, se replia sur Ramanieh, se renferma dans le fort, et se prépara à s'y défendre jusqu'à la dernière extrémité si l'ange osait le poursuivre. L'ange n'eut pas demandé mieux; mais il en fut empêche par les murmures et les vifs reproches qui, après le combat, s'élevèrent de tous les rangs des siens. Il avait dit que les balles françaises n'atteindraient aucun de ses sectaires, et cependant nombre d'entre eux venaient d'être tués ou blessés. L'ange se disculpa au moyen de diverses citations du Coran; il soutint qu'aucun de ceux qui avaient marché pleins de confiance en ses promesses n'avait trouvé la mort, n'avait même reçu de blessures, mais que les làches qui avaient reculé, parce que leur foi n'était pas entière, avaient été punis par le Prophete. De pareilles explications, qui auraient dû ouvrir les veux sur son iniposture, affermirent au contraire son autorité. Il régna des lors à Damanhour, il régna dans les districts environnants, et ses émissaires se répandirent nonseulement dans tout le Bahireb, mais encore dans plusieurs des provinces circonvoisines. Cependant, à la nouvelle du désastre

de Damanhour, et ponr renforcer Lefebvre, le général Marmont, gouverneur d'Alexandrie, avait aussitôt fait partir un bataillon de la quatrième légère, trois compagnies de grenadiers et deux pièces de canon. Dans la matinée du 28, l'officier qui commandait ce détachement rencontra, comme il n'était plus qu'a une lieue de Ramanieh, les hordes d'El-Mohdhy qui s'avançaient vers cette ville. N'ecoutant que son courage, et ne tenant aucun compte de l'énorme supériorité des forces ennemies, il attaqua sur-le-ehamp; mais, après un combat de cinq heures, après des pertes assez graves, il dut, accablé par le nombre, ordonner la retraite; et, par une faute nouvelle, au lieu d'aller tendre la main à Lefebvre, il reprit la route d'Alexan-

Si Marmont n'edt craint pour Alexandrie même, il se filt porté de sa personne, avec une partie de la garnison de cette ville, au secours de Lefebyre; mais il envoya ordre au commandant de Rosette de diriger le plus tôt possible trois cents hommes et quatre pieces de canon vers Ramanieh. Ce rentort parvint sans accident à sa destination. Lefebyre, eu se voyant à la tête de cinq cents hommes et d'une artillerie convenable, se crut en mesure d'attaquer victorleusement El-Mohdhy, et marcha le 2 mai à sa reucontre. Il le rencontra le jour suivant au village de Sanhour, qui s'avançait de son côte à la tête d'environ quatre mille cavaliers et quinze mille fantassins, Cette masse énorme de combattants n'effraya point Lefebvre, qui, plein de conliance en la valeur et la discipline de sa troupe, engagea le premier le combat. L'action fut encore terrible, et dura plus de sept heures. L'ange avait pris la précaution de rappeler à ses soldats que tous ceux qu'ils verraient atteints par le fer ou le feu des infidèles étaient des hommes d'une foi peu robuste et qui avaient besoin de cette épreuve expiatoire pour mériter la palme du martyre. Aussi, ces gens crédules, convaincus que c'était Allah qui leur avait parlé par la bouche de leur chef, combattaient avec une fureur aveugle, avec un dédain complet de la vie, et ne faisaient attention ni aux blessés ni aux morts qui succombaient dans leurs rangs. Les Français, formés en bataillon carre, suivant leur tactique habituelle, se portaient successivement sur les divers pelotons ennemis, et, sans se laisser jamais entamer, repandaient partout le carnage, Peut-être enfin eussent-ils forcé les rebelles à lâcher prise, si l'ange lui-même ne se fût avisé d'un moyen assez ingénieux pour gêner les manœuvres de ses adversaires et les contraindre à quitter le terrain sur lequel ils combattaient. On touchait à l'époque de la moisson, et les différentes productions céréales du pays couvraient la campagne. El-Mohdhi ima-gina de prendre sur les Français l'avantage du vent, et fit mettre le feu aux récoltes sur plusieurs points de l'immense plaine où l'action était engagée. Mais pour échapper à l'incendie, pour fuir surtout la fumée qui leur venait dans les yeux, nos soldats se jeterent dans un champ

d'oignons encore verts, où la flamme ne pouvait plus les atteindre; et de ce chann ils continucrent a canonner et à fusiller l'ennemi. L'ennemi ripostait nonseulement à la fusiliade, mais aux boulets même, car il possedait une pièce de buit, qu'il avait prise à Damanhour et placée sur un traîneau attelé de bœufs, parce que dans sa première fureur il en avait brûle l'affut. Cette luite acharnée se prolongea jusqu'au soir. En voyant le jour disparaltre, les Français, harassés de fatigue et manquant presque de munitions. songerent à se retirer; mais pour effectner lenr retraite il leur fallait tenter un demiler effort, s'ouvrir un passage à travers la foule inuneuse qui les environpalt. Lefebyre disposa son artillerie aux quatre angles de son earré, fit croiser les baionnettes, passa sur le ventre des Arabes, et regagna Ramanieli sans avoir perdu plus de cinquante ou soixaute hommes. L'ange en avait trois ou quatre mille hors de combat.

Loin d'être décourage, il envoya, des le lendemain 4, un fort détachement pour tâcher de surprendre Rosette, qui se trouvait presque dégarnie de troupes, pensait-il, depuis que les trois quarts de la garnison s'étaient portes au sécours de Lefebyre. Quant à lui, il restá à Damanhour, dont il avait résolu de faire sa place d'arines, pour y attendre les renforts que ses nombreux agents lui recrutaient dans toutes les provinces de l'Égypte.

Mais, bientôt rassure pour Alexandrie, Marmont avait eu soin de rétablir au complet la garnison de Rosette. Lors done que les insurgés se présentèrent devant cette ville, l'officier qui la com-

mandait ne craignit point de sortir à leur rencontre, et les tailla en pièces. Le moment approchait où El-Molidhy lul-même allait se voir trahi par la for-

Le 5 mai, après avoir châtie les folles tentatives de l'émir-hadii et fait rentrer la province de Charkieh dans le devoir. le general Lanusse, qui n'ignorait pas que des troubles plus sérieux avaieut, pendant son absence, éclate dans son propre gouvernement, reprenait en toute

hâte la route du Bahireli, En arrivaut à Ramanieh le 9 au soir, il y trouva le général Fugières, commaudant de la province de Garbieh, arrivé depuis le instin avec un renfort de cinq cents hommes qu'il amenaît au secdurs de Lefebvre. On sait que Lefebvre en svait autant, et que la cojonne de Lanusse était de la même force. Réunissant aussitôt les trois troupes en une seule, Lanusse se mit des le soir en marche sur Damanhour. Parvenu le 10 devant cette ville, il y pénétra après avoir culbuté tout ce qui voulut lui opposer résistance. Nos soldats étaient exaspérés au delà de toute expression. Le désir de venger leurs solxante compagnons de la légion nautique, dont les dépouilles étaient encore sous leurs yeux, leur fit massaerer impitovablement tous les révoltés qui tombérent en leur pouvoir. Les habitants de Damanhour ne furent pas épargnés davantage. Ils avaient tous embrassé la cause de l'ange, et donné l'exemple de l'insurrection au reste de la province : hommes; femmes, enfants, tout fut passé au fil de l'épée, et la ville, livrée aux flammes, n'offrit bientôt plus qu'un hideux monceau de ruines, de cendres et de cadavres.

Vers le milieu de la journée, El-Mohdhy, profitant de l'ardeur avee laquelle ses fantassins et les habitants tenaient encore, avait pris is fuite avec toute sa eavalerie. Il put se retirer, sans être inquiété, dans la partie supérieure du Bshireh; mais apres la destruction de Damanhour, Lanusse s'attacha à sa poursuite, et l'atteignit le 20 sur la limite de la province. Les rebelles furent de nouveau taillés en pièces, et le fauteur de la rébellion, l'homme qui se disait l'envoye d'Allah, qui se croyait ou voulait se faire croire invulnerable, fut luimême atteint d'un coop de feu qui le coucha mort sur le chanip de bataille. Il semble que cette fin toute vulgaire de l'ange El-Mohdhy aurait du renverser immédiatement l'échafaudage de sa mission divine; mais quoi de plus deffi-cile que de calmer des têtes exaltées par le fanatisme! Les rebelles restèrent persuadés que leur chef n'était point anéanti. qu'il était simplement remonté au ciel, et qu'il allait du haut de la céleste demeure diriger avec plus de certitude les coups des vrais croyants. Tous ceux qui avaient survecu aux massacres du 10 et du 20 demeurerent donc en armes, se répandirent par petits pelotons sur les rives du Nil, et troublèrent assez longtemps encore la tranquillité des provinces du Delta.

Sans aucun doute, ees mouvements insurrectionnels étaient fomentés par les agents de la Turquie, et avaient pour but, tandis que la seconde armée turque s'organisait a Rhodes, de faciliter sux mameluks répandus sur les frontières du Said ou réfugies en Syrie, les movens de veuir la rejoindre des qu'elle surait mis le pied sur le sol égyptien. La preuve en est que dans les premiers jours de mai, c'est-a-dire des que la nouvelle de l'insurrection des provinces du Charkleh et du Bahireh leur fot parvenue, Mourad et deux autres beys qui avaient suivi sa fortune, desespérant d'ailleurs de trouver en défaut la vigilance de Desaix, quittèrent la Grande-Oasis, où ils avaient leur quartier général, pour aller tendre la main aux insurges du Delta. Tandis que Mourad filait par la rive gauche du Nil, Elfi et Osman, les deux autres beys, descendirent entre la rive droite du sieuve et la mer Rouge, Mourad, qui avait avce lui quatre ou cinq cents mameluks, s'étalt déjà avance jusqu'à la hauteur des Pyramides, et se flattalt d'être bientôt rallié par deux ou trois mille Arabes du desert du Bahireh . lorsque la nouvelle de la reprise de Damanhour par Lanussa et du grave échec de l'ange El-Mohdhy vint lul ravir toutes les espérances qu'il avait concues de ce côté. Harcelé d'ailleurs par Davoust, que Desaix avait lancé à sa poursuite, il lui fallut s'enfoncer au loin dans les sables. Toutefois, au lieu de remonter ensuite vers le Said, il se dirigea, par la vallée du Barh-el-Belama ou Fleuve saus eau . vers le golfe Arabique; et placa son camp près des lacs Natrons, pour y at-tendre le debarquement de l'armée de Rhodes, qui était annoncé comme fort prochain. Elfi et Osman, avec trois cents autres mameluks, un millier de fantassins et de nombreux chameaux portant leurs femmes et leurs riehesses. atteignirent dès la fin de mai l'oasis de Sebabiar; mais Ils s'v arrêtérent dans l'espoir qu'Ibrahim quitterait tôt ou tard la Syrie pour venir les rejoindre, et qu'alors ils pourraient pénétrer tous ensemble dans l'Egypte inférieure, se porter vers la plage d'Aboukir, où , disait-on , devaient aborder les Turcs.

Ainsi, révolte d'une partie du Delta et retour offensif des principaux beys, réapparition probable de l'armée vaiucue aux champs du mont Thabor et descente certaine d'une seconde armée ennemie sur le littoral égyptien, état critique de la France, qui pour la seconde fois se trouvait aux prises avec la plupart des puissances de l'Europe, et sur ce chapitre ignorance presque absolue des évenements depuis trois ou quatre mois; tels étaient les différents motifs d'alarme qui le 14 juin 1799, tandis que Bonaparte rentrait solennellement dans la capitale de l'Égypte au milieu des trophées de la campagne de Syrie, devaient troubler la oie de son trioniphe. Mais quelle que fût la gravité des circonstances, Bonaparte, on le sait, n'était point homme à s'abandonner au découragement. Le péril semblait toujours, au contraire, stimuler sou courage, son activité, son génie...

Bonaparte s'occupa d'abord du soin de reorganiser ses cadres. Il semblait difficile, impossible même, que, ne recevant, depuis plus d'une aonée qu'il occupait l'Égypte, ni recrues ni renforts de la mere-patrie, il parviot à combler les vides que la peste, plus encore que le fer de l'ennemi, venait de laisser dans les rangs des cinq divisions d'infanterie et de cavalerie qu'il avait conduites jusque sous Saint-Jean-d'Acre: mais grâce aux ressources locales qu'il s'était créées de longue main, grace au zèle que ses lieuteoants mirent à le seconder, il put suffire à tout. En peu de jours, il sut donner à ses troupes une organisation nouvelle, les mettre à même d'entreprendre de nouveaux travaux, les répartir enfio de manière à faire partout face aux dangers de la situation. En peu de iours le soldat, bieo reposé, bien vêtu, bien nourri, retrouva, nous ne dirons point son courage, qu'il n'avait jamais perdu, mais sa gaieté, mais son enthousiasme, et appela de ses vœux les plus ardents l'occasion de courir à de nouveaux combats, à de nouvelles victoires.

Au 30 juin, le général Junot gardait avec six cents hommes le fort de Katieh; six cents autres, sous les ordres de l'adjudant-général Cambis formaient la garnison du fort d'El-Ariseh; six cents

autres encore étaient allés grossir celle d'Alexandrie, où le général Marmont commandait toujours, et un quatrième détachement d'égale force avait rejoint la colonne à la tête de laquelle le général Lanusse achevait de disperser les débris de la bande de l'imposteur El-Mobdhy. A la même date, les généraux Kléber, Menou, Reynier, avaient établi leur puartier géneral à Damiette, à Rosette, à Belbéis, et leurs divisions occupaient les provinces dout ces villes sont les chefs-lieux. Les généraux Destaing et Murat marchaient à la rencontre de Mourad, qui avait toujours son camp dans la vallée des lacs Natrons ; le général Lagrange se portait, de son côte, sur l'oasis de Sebabiar ; puis, comme les mouvements de ces divers corps avaient un peu dégaroi le Caire et ¿le pays environnant, le général Desaix recevait ordre de concentrer peu à peu ses troupes et de se rapprocher des frootières de la Haute et de la Moyenne Egypte, de manière à pouvoir au besoin proteger la capitale. Enfin, comme il semblait presumable que les Turcs ne choisiraient pas d'autre point de débarquement que la plage d'Aboukir, laquelle s'étend, on le sait, d'Alexandrie à Rosette, Bonaparte, daus cette persuasion bien fondée, chargeait le général d'artillerie Dommartin d'aller mettre les forts de cette partie de la côte dans un état respectable de défense.

Independamment de ces différentes mesures militaires, Bonaparte adressa de nouvelles proclamations aux habitants de l'Égypte. Il était, leur disait-il, dans le secret de leurs plus intimes peusées, lisait daos leurs eœurs comme dans un livre, devinait leurs desseins à l'instant où ils les formaient, et par conséquent les invitait à s'abstenir de toute tentative ulterieure d'insubordination. Malheur à eux s'ils tramaient encore le moindre complot contre les braves de l'Occident | La colère et la vengeance du sultan Kébir seraient terribles. Mais s'ils se tenaient en repos ou se hâtaient de rentrer dans l'ordre, le favori de la Victoire continuerait à se montrer clémeot et miséricordieux, il tâcherait d'alléger de jour en jour le poids des impôts, il honorerait et protégerait de plus en plus la religion du Prophète. Le général eo chef s'etendit beaucoup sur ce dernier point, car il savait que le mobile religieux était un des plus énergiques qu'on puisse faire agir auprès des Orientaux. Il alla, daus le zele et la ferveur qu'il affectait pour l'islamisme, jusqu'à déclarer qu'il abjurait le dogme de la trinité divine, qui passe, en effet, pour une hérésie aux yeux d'un vrai croyant, et ne professerait à l'avenir que le dogme de l'unité, qui est au contraire le principe fondamental du mahométisme. Enfin, il promit solennellement de bâtir à ses frais une grande et belle mos-quée dans la capitale. Il en avait dejà choisi la place, déjà arrêté le plan : il l'éleversit en face de son palais même, et en ferait, par la magnificence de l'architecture, par la richesse des dotations, la rivale de Sainte-Sophie de Coustanti-

Ces publications étranges, ces menaces jointes à ces promesses, produisirent d'excellents effets, et la tranquillité la plus profonde régna bientôt dans toute l'Egypte. L'insurrection du Bahireh ne cessa toutefois qu'après avoir été fatale à un des meilleurs généraux de l'armée française. Dans les premiers jours de juillet, Dommartin, que Bonaparte envoyait inspecter l'armement des côtes, descendait le Nil dans une felouque armée de plusieurs canons et e ou escortée par soixante et quelques bomines. La baisse des eaux avait rendu la navigation très-difficile, et le bâtiment, malgré les efforts des gens de l'équipage, n'avançait qu'avec beaucoup de lenteur. Aussi, des qu'on entra dans la province où le soi-disant El-Mobdhy avait prêché la révolte, quatre ou cinq mille Arabes , qui, après sa mort même , crovaient encore à la divinité de sa mission, accoururent dans l'espoir d'arrê-ter aisément la felouque et de la piller. En un instant ils l'eurent assaillie; mais Dommartin, quelle que fût la disproportion de ses forces, ue craignit pas de leur tenir tête, et cinq heures de suite !! les repoussa. Au bout de ce temps, dix de ses hommes avaient péri, quarante-cinq autres étaient hors de combat, et il n'en restait plus qu'une dizaine de valides; lui-même avait recu quatre blessures, et les assaillants se jetaient à l'eau pour prendre la felouque à l'abordage. Que faire en un moment si critique? Dejà, pour

ne pas tomber vivant au pouvoir d'un ennemi dont il counaissait la férocité. Dommartin s'approchait du magasin qui renfermait les poudres, et se dispo-sait à y mettre le feu avec un pistolet aussitot que les Arabes sauteraient dans la felouque; mais la fusillade des dix ou douze de nos soldats qui luttaient eucore ne permit point aux Arabes d'a-border. Cette fusillade bien nourrie ne cessa jusqu'au soir de porter la mort dans leurs rangs épais, et les obligea enfin à battre en retraite. Dégages par cette héroïque résistance, Dommartin et son escorte poursuivirent leur route au milieu des innombrables cadavres qu'entralnait le Nil, et parvinrent à gagner Rosette sans autre accident. Toutefois, l'intrépide général d'artillerie ne devait pas survivre à cette glorieuse journée. Affaiblipar tout le sang qu'il avait perdu, privé même en partie de l'usage de sa raison à la suite de la terrible épreuve qu'il venait de subir, il mourut bientôt du tétanos.

Des circonstances à peu près pareilles faillirent causer également la perte du contre-amiral Ganteaume. Le contreamiral avait reçu de Bonaparte l'ordre de se rendre à Alexandrie pour mettre en état de défense tous les bâtiments de guerre que renfermait le port ,de cette ville, dans le cas où la flotte ennemie qui devait amener la seconde armée turque essayerait d'y pénétrer. Il avait quitté le Caire cinq jours après Dommartin, et descendait le Nil sur un canot armé, que suivaient quelques barques légères. Cette escadrille portait ciuquante hommes d'équipage et tout un bataillon d'infanterie; elle n'en fut pas moins, dès qu'elle penétra dans la province de Bahirch, assaillie par ces mêmes Arabes auxquels Dommartin et ses compagnons n'avaient échappé qu'avec tant de peine. Ganteaume et les siens étaient résolus aussi à se défendre jusqu'à la dernière extrémité; mais un secours inattendu leur arriva. Au bruit de la fusillade, au bruit des coups de canon tirés par le canot , la colonne du général Lanusse, qui précisement poursuivait la troupe par laquelle l'escadrille venait d'être attaquée, accourut sur les bords du Nil. et sa vue seule suffit pour jeter l'épouvante parmi les Arabes. Tandis que l'escadrille en profitait pour continuer son chemin, Lanusse, tombant sur les rebelles, massacra les uns et força les autres à s'enfoncer dans le désert. Ganteaume parvint à Alexandrie sans plus être inquieté, et le dernier coup frappé par Lanusse acheva la pacification de la province.

Pendant ce temps, Lagrange d'une part. Destaing et Murat de l'autre, accomplissaient avec autant de zele que de bonheur les missions que nous avons vu Bonaparte leur confier. Le général Lagrange, parti du Caire le 4 juillet avec une brigade d'infanterie et la moitié environ du régiment des dromadaires, se porta en toute hâte vers l'oasis de Sébabiar, et arriva dans la nuit du 9 au 10 en présence de l'ennemi. Il manœuvra avec tant d'habileté, qu'il cerna le camp des deux beys et prit leurs chameaux. leurs familles, leurs richesses; Osman et une centaine de mameluks furent tues. Elfi et les autres s'éparbillèrent dans le desert, puis regagnerent la Nuble. Instruit de leur déroute, Ibrahim, qui venait les joindre, jugea prudent de ne point depasser Gazah. Quant à Mourad, attaqué le 11 près des lacs Natrons, Il essava à peine de lutter contre les forces supérieures des généraux Destaing et Murat. Dès qu'il eut perdu cinquante ou soixante de ses eavaliers, il lâcha prise, et ehercha avec le reste son salut dans la fuite. Vivement poursuivi, n'ayant d'ailleurs aucune nouvelle de l'armée turque qui devait débarquer à Aboukir (les vents contraires la retenaient à Rhodes depuis plusieurs semaines), il aima mieux remonter vers la Haute-Egypte que se rapprocher da vantage du littoral, et vint dans la soirée du 13 eamper non loin des Pyramides. Il monta, dit-on, sur la plus haute, et là, une lunette à la main, demeura, tant que les derniers rayons du jour le lui permirent, à considérer son palais du Caire et sa maison de plaisance de Giseh. Naguère un des souverains de l'Égypte, il était maintenant traqué comme une bête fauve; naguère un des chefs de cette brillante milice des mameluks qui passait pour invincible, il ue commandait plus maintenant qu'à quelques centaines d'hommes misérables, décourages, fugitifs!

Dans la matinée du 14, des qu'il fut averti du voisinage de Mourad, Bongparte, espérant le saisir, quitta le Cairé avec ses guides à pied et à cheval, les grenadiers des dix-huitieme et trentedeuxième demi-brigades, une division du régiment des dromadaires et deux pièces d'artillerle; il arriva le soir même aux Pyramides, v bivouaqua avec sestroupes, et le lendemain 15, des la pointe du jour, se dirigea vers l'endroit on il soupconnait que Mourad avait établi son camp, Vain espoir : le bey, sachant qu'on venait à sa rencontre, avait profité de la nuit pour s'enfoncer, suivant sa coutume, dans le désert. On s'élança sur ses traces, mais on ne put que lui prendre encore quelques chameaux, que lui tuer encore quelques hommes.

Au moment où Bonapartes edispossit à retoutre au Caire, il vit arriver à bride abattue un courrier que lui espédioit Marmont. Ce bourrier etait porteur d'une dispéche datée du 13 au soir, dans laquelle le gouverneut d'Alexandrie annonçait au général eu chef qu'une flotte de ceut treize voiles, dont treize voisseaux de soixante-quatorze, neuf frégases, di-sept chaloupes canonnières et soixante-quatorze bâtiments de trausport, venait d'entre d'ans la rade d'A-

boukir. Nul doute que cette flotte n'amenât sur la côte égyptienne l'armée ottomane que les vents contraires avaient si longtemps retenue dans les eaux de l'île de Rijodes : peut-être même, car le Tigre et le Thésée n'étaient pas les deux scuis vaisseaux anglais qui en fissent partie, peut-être amenait-elle également une armée anglaise. Nul doute non plus que l'ennemi. d'après le mouillage qu'il venait de choisir, et d'après la nature des localités, ne comptåt operer son debarquement sur la presqu'ile qui forme la rade où l'escadre française avait été détruite au mois d'août 1798. Or, cette presqu'ile etroite, qui s'avance entre la mer et le jac Madich, était défendue par un fort. Ce fort, écrivait Marmont, était bien armé, bien approvisionné; il avait quatre cents hommes de garnison, et pour commandant un officier des plus braves ;il tiendrait au moins cinq ou six jours quand même il ne serait pas secouru. Cinq ou six jours!... Il n'en fallait pas davantage à

Bonaparte pour aller, sinon s'opposer au debarquement des Tures, du moins fondre sur eux pendant qu'ils sersient en-core occopes autour du fort, et les empêcber, fussent-ils soutenus par des troupes anglaises, de mettre le pied hors de la presqu'île. C'était une distance de quarante à quarante-einq lieues à franchir; mais combien de fois et avec qual succes Bonaparte n'avait-il pas fait de ces marches extraordinaires en Italie! Bonaparte se hâta done da regagner le Caire, y arriva dana la soirée même du 15, et n'eut besoin que de la nuit pour arrêter toutes ses dispositions. Des l'instant où lui était parvanue la depêche de Marmont, il avait resolu non-seulement de marcher en personne, mais d'emmener avec lui la presque totalité de ses forces, c'est-à-dire de ne laisser sur ses derrières que les troupes strictement indispensables pour garder les places, contenir les mecontents, surveiller les mameluks et les Arabes. Tel était encore l'effectif puissant de l'armée française au 15 juin 1799, telle était son habite répartition daos les différentes provinces de l'Egypte, que vingt-cinq mille hommes, dont plus de trois mille d'excellente cavalerie, et aoixante pièces de campagne bien attelées, aliaient a'ebrauler au

premier signal et converger sur A boukir. Rarement Bonaparte deploya plus d'activité qu'en cette circonstance. La nuit du 15 au 16 était à peine écoulée, que déjà un parc d'artillarie, dejà les divisions Murat, Lances, Rampon, quittaient le Caire et filalent vers le littoral. Deja des courriers portaient à Kléber, à Reynier, à tous les généraux qui commandaient les provinces de la Moveme ou de la Basse Egypte l'ordre de restreindre autant que possible les garnisons des villes et des forts, et da se diriger, avec toutes celles de leurs troupes qui deviendralent ainsi disponibles, vers Alexandrie ou vers Rosette, les deux poiots qui semblaient le plus exposés aux attaques des Tnrcs. En même temps, des instructions étaient expediées a Desaix pour qu'il évacuat la Haute-Egypte et se rabattît sur le Caire dans le plus bref délai, car jusqu'à son arrivée la garnison de la capitale, en y comprenant les malingres et les dépôts. allait se trouver réduite à buit ou neuf cents hommes. Desaix, au besoin, pousaerait sa cavalerie au dela du Caire même. Enfin, la jour n'avait pas encore reparu, que Bonaparte, quittant lui-même le Caire, s'élançait à marches forcers vers Alexandrie, Avant son départ il avait convoqua les membres du grand divan, et les avait invités a rédiger une proclamation dans laquelle ils feraient connaître aux habitants de la capitala et des provinces que, malgre le mouvement général de l'armée française vera la côte, le sultan Kebir ne songeait nullement a évacuer l'Égypte; qu'au contraire il était constant dans ses sollleitudes pour elle, et qu'apres avoir queiques mois auparavant franchi le desert pour aller détruire une première armée turque qui venalt la ravager, il courait maintenant, pour lui éviter encore les calamités toujours inséparables de la guerre, en exterminer une seconde, qui allait débarquer à Aboukir ...

Bonaparte avait donné rendez-vous à ses divers lieutenants au bourg da Ramanieh : c'était uo pioint intermédiaire entre Aboukir et Alexandrie, où il se proposait de concentrer d'abord ses forces, et d'où il manœuvrerait ehsulte aelon les circonstances. Il v arriva le 19, et y trouva une nouvelle dépêche.

Que a'était-il passé du 18 au 19? Dès la soirée du 13, les Turcs avaient commence leurs preparatifs de débarquement. Des le lendemain 14, malgre le fort qui s'elevait sur la presqu'ile, les Turcs y étaient descendus sans peine. Bonaparte, depuis plus d'un mois, dans la prévision d'une descente, avait enjoint au général Marmont de perfectionner la défeuse du fort, et de raser le village d'Aboukir, groupé tout autour. Mais, comme le village avait de bonnes maisons qui servaient de cantonnement aux troupes, Marmont, prenant sur lui de le conserver, avait simplement fait établir une redoute pour le proteger du côte de la terre. Faute immense, car la redoute, n'occupant pas toute la largeur de l'isthine, ne présentait pas un ouvrage fermé, et la destinée du fort se trouvait associée à celle d'un simple ouvrage de campagne! Aussi, qu'étaitl arrivé? Les Tures avaient debarqué avec bardiesse, avalent abordé les retranchements le sabre au poing, les avaient enteves en un elin d'œil; puis, bientôt

maltres du village d'Aboukir, dont ila avaient égorgé la garnison, ils avaient commence le siège du fort. Marmont, le 14, s'était élancé d'Alexandrie avec douze cents hommes et cinq piècea de canon pour a'opposer au débarquement de l'ennemi et porter secours aux troupes d'Aboukir; maia chemin faisant il avait appris que les Turcs en nombre considérable occupaient déjà la presqu'île, assiégeaient dejà le fort, et il n'avait pas osé tenter de les jeter à la mer par une attaque audacieuse. Il était revenu s'enfermer dans Alexandrie et les avait laissés prendre tranquillement possession de la presqu'île. Le 15 le fort, dout le commandant avait péri des la veille, avait été obligé de se rendre. Mais du 15 au 19 les Turcs, chose extraordinaire, n'avaient fait, n'avaient cherché à faire aucun

progrès. Les Turcs, au nombre de dix-huit à vingt mille, étaient tous fantassins il est vrai, mais ce n'étaient point de miaérables fellahs tels que ceux qui composaient l'in-fauterie des mameluks ; c'étaient de braves janissairea, portant un fusil sans baionnette, le rejetant en bandoulière sur leur dos quand ils avaient tiré, puis s'elançant sur l'ennemi le pistolet ou le aabre à la main. Ils avaient une artillerie nombreuse et bien servie; enfin ils étaient dirigés par des officiers anglais. à la tête desquels Sidney-Smith luimême. Cependant, des leur débarquement ou après la prise du fort d'Aboukir, au lieu de marcher sur Alexandrie ou sur Rosette, ils s'étaient mis à occuper militairement la presqu'île, à tracer une donble ligne de retranchements de chaque côté de la redoute française, à se fortifier en un mot comme a ils avaient eu peur d'être enlevés par un coup de main ou qu'ila ne fussent venus en Egypte que pour se faire assiéger dans leur camp. Quelle était la cause de cette inactivité? Selon les uns, Mustaplis, pacha de Rhodes, qui commandait l'armée turque, attendait une armée anglaise venant de Mabon; suivant les autres, il attendait simplement l'arrivée de Mourad : mais c'était là un point plus capital encore. Comptant que Mourad lui amènerait ses mameluks, comptant qu'entraînés par l'exemple les Arabes du Bahireh lui fourniraient des moyens

de transport, Mustspha n'avait embarque ni cavalerie ni attelages. Or, Mourad regagnait le désert après avoir tenté inutilement de se rapprocher du littoral, et les Arabes étaient contenus par la présence de l'armée française. Pendant ce tempa Mustapha, qui n'avait ni cavalerie ni artillerie attelée (car la flotte ne portait que deux ou trois cents chevaux appartenant aux officiers d'infanterie, et ces officiers avaient dû sprès le débaruement se former eux-mêmes en escadrons pour garder lea avant-postes), Mustapha n'osait, dit-on, s'avancer vers Alexandrie, qu'il savait fortifiée puissamment et armée d'une artillerie immense. Quoi qu'il en soit, le général en chef français sut mettre à profit l'imprudente

bésitation de son adversaire.

Le 21, après avoir fait une lialte de quarante-huit heures à Ramanieh, Bonaparte, voyant que les Turcs ne bougeaient toujours pas pour venir à lui, résolut de marcher s eux, ou du moins de se rapprocher de manière à mieux surveiller leurs mouvements. Il chercha donc une position d'où il pût à la fois. et lea assaillir avec avantage si l'envie leur prenait enfin de chercher à envaluir le Delta, et, aiau contraire ils persistaient à demeurer sutour d'Aboukir, les resserrer dans l'isthme, leur couper toute communication avec le paya, les priver des secours qu'ils espéraient de la part des mameluks et des Arabes. Cette position, le village de Birket-Haïtas, situé à la tête du lac Madieh, semblait la lui offrir. Il jugea bon de la prendre; et tandis que aes colonnes allaient l'occuper il transporta lui-même son quartier général Alexandrie. Depuis son arrivée en Egypte, Bonaparte n'avait pas remis le ied dans cette ville. Il était curieux de la revoir après plua d'un an, et surtout il vonlait s'assurer par ses yeux si les travaux qu'il avait ordonnés à plusieurs reprises pour la défense de la place avaient été consciencieusement exécutés. Il les examina en détail, et se déclara satiafait de leur exécution. Mais s'il donna de publics éloges au colonel du génie Crétin, qui les avait dirigés, s'il le promut au grade de général, il réprimanda vivement Marmont de ne point a'être opposé au débarquement des Turcs, et d'avoir abandonné le poste d'Aboukir à ses

propres forces. Marmont essaya de s'excuser sur ce qu'il n'avait que douze cents hommes pour repousser dix-huit ou vingt mille Tures. — Douze cents hommes! c'en était asses, interrompit Bonaparte, pour aller jusqu'à Constanti-

Deux jours se passèrent encore, et Mustapha continuait à rester immobile. Dans la soirée du 23, Bonaparte, impatient d'agir, revint vers ses troupes, et leur fit faire un nonveau pas en avant. Il les poussa pendant la nuit jusqu'aux villages de Cafr'sinn et de Bedah, où elles n'étaient plus séparées des Turcs que par deux heures de marche, et le lendemain 24 il envova reconnaltre exactement la position ennemie. La sécurité des Turcs était si parfaite, ils soupconnaient si peu l'approche de l'armée française et se gardaient si msl, qu'on s'avança jusqu'au pied de leurs ouvrages, et qu'on put à loisir en opérer la reconnaissance. Ils occupaient le fond de la presqu'ile, et la fermaient par une double ligne de troupes, par une double ligne de retranchements élevés avec soin et garnis d'une excellente artillerie. A une demi-lieue en avant du village d'Aboukir s'étendait la première de ces lignes. La droite en était formée par un mamelon de sable que baignait la mer. A six cents mètres du mamelon était un hameau qui en formait le centre. Un long boyau qui reliait ee hamesu su lae Madieh en formait la gauche. Il y sysit deux mille hommes su mamelon de droite et deux mille hommes derrière le boyau de gauche; il v en avait trois on quatre mille au centre pour garder le hameau. Des chsloupes canonnières svaient été introduites dans le lac, et flanquaient l'intervalle de la première à la deuxième ligne. Cette deuxième ligne était à six cents mètres en arrière du hamean dont nous venons de parler, à trois cents en avant du village même d'Aboukir. Au centre s'élevait la redoute établie par les Français; des mamelons de sable qui s'appuyaient au lac en constituaient la gauche, et un boyau qui relisit la redoute à la mer, la droite. C'était derrière cette seconde ligne que Mustapha avait placé son camp principal et le gros de ses forces. La flotte était mouillée en rade, à une lieue et demie du rivage.

Bonaparte, à qui la plupart de ces détails furent connus dans la nuit du 24 su 25, conçut l'espoir de surprendre les Tures; mais sa marche avait été si rapide, les distances qu'avaient à parcourir la plupart de ses troupes étaient si grandes, qu'il n'avaitencore antour de lui que les divisions Lannes, Rampon et Murat, six mille hommes à peine. Néanmoins, il se met à leur tête avant le jour, arrive au lever du soleil en vue des retranchements ennemis, et forme anssitôt ses eolonnes d'attaque. Sans doute il ne va point balayer immédiatement toute la presqu'île; mais il obligera ses adversaires à reployer leur première ligne sur la seconde. Il pourra alors occuper lui-même cette première ligne, et s'y retranchera. L'armée turque ainsi resserrée, rien ne sera sans doute plus facile que de l'écraser d'obus, de bombes, de boulets, grâce au matériel immense que renferme Alexandrie?...

Un instant a suffi au général en ehef français pour faire toutes ses disposi-tions. Il donne dix-buit eents bommes à Lannes, et le lance vers la gauche des ennemis; il en donne autant à Destaing, et l'envoie attaquer leur droite; il partage en trois corps la cavalerie de Murat, et tandis que le troisième restera au centre pour former la réserve, il pousse le premier à droite, le second à ganche. Les tirailleurs de Lannes et de Destaing s'engagent bientôt avec les tirailleurs de Mustapha. Les Turcs maintienneut le combat avec succès jusqu'au moment où Murat, pénetrant par leur centre et dirigeant sa gauche sur les derrières de leur droite, ss droite sur les derrières de leur gauche, coupe ainsi la communication de leur première ligne avec la deuxième. Les troupes du pacha perdent alors contenance, et les neuf à dix mille hommes qui étaient là se replient en tumulte sur cette deuxième ligne. L'infanterie turque est brave , elle l'est surtout, avons-nous dit, derrière des remparts; msis dès qu'elle s'en éloigne elle ne garde plus aueun ordre, et, probsblement parce que ses fusils n'ont pas de baionnettes, elle a un profond sentiment de son infériorité en plaine contre la cavalerie. Rencontrés en raso campagne par nos cavaliers, les fantassins à qui Mustapha avait conflé la défense de sa première ligne ne pruvent pas melier regionire la descrisor, et coursett les uns vers la mer. les autres ten le placlace colonnes de Lames et de Destaing, Lac colonnes de Lames et de Destaing, Lacisius tipres viennent de quitter, en desceudent au passé charge, et les poursuivant la baisone-tré dans les reins. Les controls au partier les poursaires la commentation de la commentation par notre entillers, de noient persue tous, che absure qui une vingtaine seapre par pour entire de la commentation de par notre entillers, de noient presue tous, che absure qui une vingtaine seanes qui les attendients.

La première ligne était emportée, et le but de Bonaparte était rempli. Bonaparte pouvait des lors bloquer le reste des Turcs dans Aboukir, et les bombarder à son aise, en attendant l'arrivée de Kléber et de Reynier. Mais, chose presque incroyable, nous n'avions pas encore perdu un seul homme et nous n'avions eu qu'un blessé! Un si grand succes, qui nous a coûté si peu, donne au général en chef l'espérance d'achever sur-le-champ sa victoire. Il laisse ses troupes reprendre haleine, puis les dirige sur la seconde ligne ennemie, qu'il est allé reconnaître en personne avec le général Cretin. Cette seconde ligne était beaucoup plus forte que la première. La graude redoute qui en formait le centre, et qui couvrait Aboukir, semblait surtout difficile à emporter. A droite elle était flanqué par un boyau qui la reliait completement à la mer. Vers la gauche se pre longeait un second boyau, que le temps n'avait pas permis aux Turcs de pousser iusqu'au lac Madieh; mais le reste de l'espace était occupe par des troupes qu le pacha avait habilement distribuées sur des mamelous de sable, et balayé en outre par de nombreuses chaloupes canonnieres.

N'importe ! Bonsparte est habitué : conduire ses solitae contre les plus formidables olestacles. Convaincu que la redoute sera le point prisciaja de la difeuse des Turcs, il cuvos sa cavaleria cuagar et enfoner leur guache le long du lac ; il pousse motité de son infantrei sur leurs estransiements de droite, entre la redoute et la mer, et grade l'autre motité de méserse pour assaille la

redoute au moment où les attaques de ses ailes auront réussi. Une vive canonnade, dirigée sur le front de la redoute et sur les retranchements qui la lient au rivage, commence cette seconde partie de la bataille. Bientôt la dixhuitième et la trente-deuxième de ligne marchent l'arme au bras sur ces retranchements; mais l'ennemi, sans les attendre, se précipite à leur rencontre, On se mêle, on combat corps à corps. Les Tures, après avoir décharge leur fusil et leurs deux pistolets, font étinceler leur sabre. Ils, brandissent leur sabre d'une main, et tâchent d'écarter avec l'autre les basonuettes de nos grenadiers. Ils sont percés par ces terribles baionnettes avant d'avoir pu les saisir ; parometers avant qu'on pu les saist; mais à mestre qu'il succombent, des troupes fraiches les remplacent. En effet Mustapha et les siens se sont entinapercus de la faut equ'il out commise en se confinant sur une l'inque de terre on ils n'out derrière eux que la mer pour re, traite; ils semblent resolus a vendre chèrement leur vie, et combattent en désespérés. Un moment les braves de la dix-huitième parviennent à refouler ces furieux, et s'avancent à travers des monceaux de cadavres jusqu'au pied des retranchements; mais en vain chersent-ils à les emporter de vive force : s sont arrêtés par le feu plongeant de la redoute, qui les prend en flanc. Le général Fugières, qui dirige l'attaque de la redoute, reçoit une blessure à la tête; il continue d'exciter ses soldats par l'exemple de son intrépidite; mais un boulet lui emporte le bras gauche, il s'éloigne, et des lors la dix-huitieme ne tarde guère à plier. C'est inutilement que pour la ramener l'adjudant-général Letured accourt avec un bataillon de la soixante-quinzième. Ce bataillon même est entraîné. Du moins, une trentaine seulement d'officiers et de soldats consentent à suivre Letureq, qui se precipite sur les retranchements ennemis, et c'est pour y trouver tous un trépas glorieux. A l'extrême droite, la trentedeuxième ne plie pas encore, mais elle ne fait aucun progres. A gauche, Murat ne peut non plus franchir l'ouverture qui se trouve entre la redoute et le lac Madieh. A plusieurs reprises, sa cavalerie a chargé avec une extrême vigueur les fantassins tures qui défendaient les maneions, et les a fores, en les sabrant, à courir se noyer dans le les ; mais elle à pu ni pénétre au delà ni se maintenir entre les feux croissés de la redoute et des canonières. A près chaque charge il Ini a fallu faire voltafee, et Mustapha en a profit chaque fois pour remplacer par de nouvelles troupes celles qui ont été tués ou disperses. Aliasi, sur toute la ligne, la valeur françaies semble devoir être

impuissante. Bonaparte cependant, qui d'un ceil attentif suit toutes les phases de l'action. n'a point renoncé à la victoire, car il sait qu'il y a loin d'un moment d'indecision a un mouvement prononce de retraite. Qu'une occasion favorable se présente de faire donner sa réserve, et ceux de ses soldats qui hésitent vont reprendre lenr premier élan. Cette occasion, c'est l'ennemi qui va la fournir. Les Tures, en effet, des qu'ils voient qu'on leur laisse un peu de répit, sortent de leurs ouvrages pour venir, selon leur barbare coutume, trancher les têtes des morts. Bonaparte saisit l'instant où ils sout tout entiers à leur affrense besogne, et lance un bataillon de la vingtdeuxième, un autre de la soixanleneuvième, sur les retranchements qui se trouvent à peu près dégarnis. Ces deux bataillons frais, soutenus par la dix-huitienie, qui a bientôt retrouve son ardeur, pénétrent jusque dans la redoute. En même temps la trente-deuxième redouble d'efforts, et tourne la droite de l'ennemi. La cavalerie, de son côté, tente une nouvelle charge à l'extrême gauche. Plusieurs escadrons traversent enfin l'espace redoutable qui règne entre les retranchements et le lac, et prenneut les Turcs à revers. Les Tures, en se vovant cernés de toutes parts, sont saisis d'épouvante, et ne songent plus qu'à se réfugier dans leur camp. Nos cavaliers, Murat en tête, les y pourchassent, les en font sortir, et les rejettent ainsi sur nos fantassins. Murat lui-même a penétré dans la tente de Mustaplia, et le somme de se rendre prisonnier. Le pacha, pour toute réponse, lui tire un coup de pistolet, dont la balle l'atteint audessus de la mâchoire inférieure, mais ne le blesse que légèrement. D'un coup

de sabre, Murat lui abat deux doigts de la main droite, le fait empoigner par deux dragons, et l'envoie à Bonaparte. Peu s'en faut que Sidney-Smith ne partage le sort de Mustapha. Quant au vulgaire des Turcs, ils trouvent, à mesure qu'ils sout rejetés hors de leu camp, ils trouvent immédiatement la mort sur les baionnettes de nos fantassins, ou bien ils courent, les uns se précipiter dans la mer, les autres se renfermer dans le fort d'Aboukir, ce qui va encore être la mort pour les uus comme pour les autres. En effet, il n'y a qu'une seule chaloupe près du rivage : c'est celle de Siduey-Smith, qu même ne la rejoint qu'avec beaucoup de peiug. Les embarcations turques sont à une telle distance en mer, qu'aucun des janissaires qui ont esperé se sauver à la nage ne peut les atteindre, et que tous, empêtrés dans leurs longs et amples vêtements, disparaissent bientôt sous les vagues. Quant à ceux qui ont cherché asile dans le fort, leur précipitation a eté si grande qu'ils n'ont songé à prendre avec eux ni munitions de guerre ni provisions de bouche; tous aussi, par consequent, sont destines à perir, et la plupart à périr de soif et de

Telle fut la bataille d'Aboukir, telle fut, après l'affront que notre marine avait recu ouze mois auparavai,t sur eette même plage, la revanche glorieuse que prirent nos troupes de terre. Toutes les tentes des Tures, tous leurs bagages, toute leur artillerie, parmi laquelle on remarqua deux pièces anglaises que le roi d'Angleterre avait envoyées en cadean au Grand-Seigneur, resterent au pouvoir de nos soldats. Jamais victoire n'avait été si complète, si décisive. Jamais peut-être l'histoire de la guerre n'avait encore offert l'exemple d'une armée ennemie de vingt mille hommes entièrement detruite, a vingt hommes pres. Jamais, à coup sûr, Bonaparte n'avait montré, même en Italie, pius de sangfroid et plus d'habiteté stratégique. Avec moins de six mille combattants, il venait d'en exterminer vingt mille, et il ne comptait que deux cents morts, il n'avait que sept cents blessés. Vers le soir, Kleber arriva avec sa division. Transporté d'enthousiasme quand il apprit tous les détails de la journée, il courut à Bonaparte, et, le sonlevant entre ses bras : - Général s'écria-t-il, vous étes grand comme le

La bataille avait été livrée le 25 juillet. Bonaparte, nous verrons tout à l'heure pourquoi, sehâta de regagner Alexandrie des le lendemain, car de cette ville et du 26 est daté l'ordre du jour par lequel il félicita de leur belle conduite les troupes qui avaient combattu la veille. Ce même ordre du jour annonçait que trois des forts élevés autour d'Alexandrie prendraient le nom de fort Crétin, fort Leturcq, fort Duvivier, et que le général en chef, particulièrement satisfait des services qu'avait rendus la brigade de cavalerie du général Murat, avait prescrit que les deux pièces anglaises trouvées dans le camp des Turcs fussent remises à cette brigade. Le nom de Murat et celui des régiments qui la composaient (c'étaient le septième bis de hussards, le troisième et le quatorzième de dragons) seraient gravés sur chacune de ces pièces. Sur leur volée on lirait : Bataille d'Aboukir

C'est encore d'Alexandrie que Bonaparte, le 31 juillet, adressa à toute l'armée la proclamation suivante, où perce une pensée qui commençait à le préoccuper fortement :

« La journée du 25 a rendu le nom d'A-BOUKIR glorieux à tous les Français : la victoire que l'armée d'Égypte vient de remporter accélère son retour en France.

« Nous avions conquis Mayence et la limite du Rhio en envahissaot une partie de l'Allemagne : nous venons de recoonuérir aujourd'hui oos établissements aux Iodes et ceux de nos alliés. Par une seule victoire nous avons remis entre les mains du gouvernement le pouvoir d'obliger l'Angleterre, malgré ses triomphes maritimes, à une paix glorieuse pour la république.

- Soldats! nous avons beaucoup souffert; nous avons eu à combattre des ennemis de loute espèce, nous en avons encore à vaincre; mais enfin le résultat sera digue de vous, et nous méritera la reconnaissance de la pa-

La nouvelle de la victoire d'Aboukir fut accueillie dans toute l'Égypte avec des transports de joie. Le debarquement des Turcs y avait causé de telles alarmes, non-sculement parmi les Français, mais parmi les indigênes eux-mêmes, qu'il était naturel que leur destruction y causat une satisfaction universelle.

Ce grand événement, qui ne tarda point à être connu en Europe, n'excita en France, avons-nous besoin de le dire. ni moins d'allégresse ni moins d'enthousiasme, et rappela plus vivement que jamais sur le général vainqueur l'attention publique, qui depuis un an s'était un peu detournée de lui. Le corps législatif vota dans le courant de septembre un décret solennel, qui déclarait que l'armée d'Orient ne cessait pas de bien mériter de la patrie; et le Directoire, en se hâtant d'expédier en Égypte une ampliation de ce décret, crut devoir y joindre pour Bonaparte une longue lettre de félicitation dans laquelle on remarque le passage suivant : « Le Directoire, citoven général, ne cesse d'apprécier l'admirable conduite de l'armée que vous commandez, et il vous renouvelle à vousmême, avec nne satisfaction sans bornes, l'expression de son inaltérable confiance dans vos rares talents, qui deià ont si bien servi la gloire de la république, et qui nécessairement concourront à accélérer les jours si désirés de la paix. » Toutefois, Bonaparte ne recut pas cette lettre flatteuse. Quand elle parvint en Egypte, Bonaparte avait quitté les bords du Nil, Bonaparte cinglait vers la France, et allait y recueillir lui-même du suffrage de ses concitoyens la récompense des services qu'il leur avait rendus...

On se rappelle qu'en mai, pendant l'expédition de Syrie, un paquet mysterieux était parvenu à Bonaparte. Ce paquet renfermait les journaux des trois premiers mois de l'année 1799 et une ettre de son frère Joseph. Or, d'une part, la lecture de ces journaux, où il avait vu que la république était de nouveau forcée à courir aux armes pour déjouer les efforts d'une seconde coalition européenne et n'essuvait que revers sur revers, avait douloureusement ému son patriotisme; de l'autre, la lettre de son frère, lettre où Joseph l'instruisait des querelles du Directoire avec le conseil des Cinq-Cents et le couseil des Anciens, le sollicitait ensuite de revenir en France, et l'assurait que son retour y était ardemment soubaité par les patriotes, qui tous se rallieraient à lui s'il parvenait à mettre le pied sur le territoire de la république, avait fortement exallé ses instincts de gloire et d'ambition. On croit qu'il avait des lors conu le projet de repasser au plus tôt en Europe, et que le noble desir de voler au secours de la patrie ou l'espérance égoiste de saisir en sa main les rênes si mai tenues du char de l'État, peut-être ces deux mobiles à la fois, avaient beaucoup influé sur la détermination qu'il prit peu de temps après de lever le siège de Saint-Jean-d'Acre. En reutrant au Caire vers le milieu de juin, il y avait trouvé la dépêche qu'on va lire :

- « Paris, le a prairial an VII ( at mai 1700).
  « LES MEMBRES DU DISECTOIRE EXÉCUTIF AU GÉNÉRAL BONAPARTE, COMMANDANT EN CHUF L'ARMES D'OBJEST.
- \* Les efforts extraordinaires, cistope and-nal, que l'Austriche et la Ruais résiment de déployer, la tournure sérieux et presque moit de déployer, la tournure sérieux et presque publique codesente se forces. Le Directoire visatt en conséquence d'ardonner à l'austriche de la Médiorranie, et pour se porte en de la Médiorranie, et pour se porte en Egype à l'élet de ransourer l'arme que vous commander. Il est chargé des concertes avec montre de le médiorranie, et pour se porte en comment de le responser l'arme que vous commander. Il est chargé des concertes avec montre de la Médiorranie, et pour le porte contre de la médiorra vous mainter. d'Aus ce est, laiser en Egype se partie de vou trospe, et le hochtoure vous mainter. d'aux ce est, la contre de la médiorie vous mainter. d'aux ce est, le la médiorie vous mainter. d'aux ce est, le la médiorie vous mainter d'aux ce est, le la médiorie de la médi
- Le Directoire vous verrait avec plaisir ramené à la tête des armées républicaines, que vous avez jusqu'à présent si glorieusement commandées.

« Signé : TREILBARD, LAREVEILLERS-LEFRAUX, BARRAS. »

Aucune gazette publique, aucune letre particuliere, aucun detail sur les optrations militaires qui avaient eu lieu depuis la finde mars, aucun reassignement sur la situation intérieure de la France de pouis la même écoque, o accompagnaient la dépêche du Directoire; mais Fesprit général de cette dépêche; l'autorisation, le vezu, l'espèce d'ordre qu'elle content, avaient affernil Bonagarre dans le décent par lui médite sous les murs de Sanit-Jeané A derc. Ce d'essein, ce n'était

nullement de renoncer à l'Égypte. Renoncer a l'Egypte, dont il jugeait, par tous les motifs enumérés dans les premières pages de notre récit, la possesion si avantageuse pour la France, à l'Égypte dont la conquête paraissait déjà certaine, Bonaparte n'y eut consenti qu'a la dernière extremité. Or, il ne pouvait, jusqu'à preuve contraire, se résoudre à croire que les destinées de la France républicaine en fussent à dépendre des vingt-cinq ou trente mille hommes de l'armée d'Orient. Bonaparte ne songeait pas davantage à ramener en Europe une partie de ses troupes. Ce que méditait Bonaparte, c'était d'y retourner seul, c'était d'aller d'abord mettre sa redoutable épée en travers des hordes étrangères qui menaçaient d'envahir de nouveau la France, puis de prendre audacieusement la suprême direction des affaires publiques. Certes, pour un jeune homme de vingtneuf ans qui sentait son cœur brûler de patriotisme et sa tête bouillonner de génie, cette double carrière de gloire et d'ambition était bien tentante à courir : toutefois, nous le répétons, Bonaporte avait résolu de ne voler au-devant des chances magnifiques que lui offrait la fortune, qu'après avoir completement assuré le auccès de l'expedition qu'il avait conduite vers les bords du Nil. La lecture même de la dépêche du Directoire ne l'avait point fait varier dans sa resolution : quoique dévoré d'impatience et d'inquiétude, il s'était encore promis de ne partir que lorsqu'il aurait non-seu-lement détruit la seconde armée turque, dont le débarquement était aunoncé de jour en jour, mais recu d'Europe des nouvelles plus explicites.

L'armée turque venait d'être détruite à Aboukir; réatait à se procurer des nouvelles, et voils pourquoi Bonaparte vietant ant hâte de vergagner Alexandrie; nom qu'il se listifié de voir quelque man qu'il se listifié et de la commande de la fonte tottomanne retournait à constantiquoje, et faisaisent trop bonne carde Mais il computat s'aboucher avec Sidney Mais il computat s'aboucher avec Sidney ne déseptrait pas d'obtenté du commo ne déseptrait pas d'obtenté du commo retour la commande de la comma

précis sur les événements dont l'Europe avait été le théâtre pendant les trois ou quatre derniers mois. Le prétexte le plus naturel dont se pût servir Bonaparte etait celui d'un échange de prisonniers. En ef-fet, Sidney Smith avait à bord de ses vaisseaux une trentaine de soldats français tombés au pouvoir des Tures pendant le siège de Saint-Jean-d'Acre, et soustraits par lui, on s'en souvient peut-être, au glaive des bourreaux de Diezzar. Bonaparte, de son côté, avait entre les mains une trentaine de janissaires capturés en même temps que Mustapha vera la fin de la bataille d'Aboukir. Bonaparte envoya done proposer a Sidney Smith un cartel d'échange, L'Anglais non-seulement agréa sana difficulte la proposition, mais combla de politesses l'officier qui en était porteur, et poussa la courtoi-sie jusqu'a lui offrir plusieurs llasses de journaux. Il présumait, disait-il, que ni les chefs ni les soldats de l'armée française ne scraient fáchés d'apprendre ce qui se passait dans leur pays, dout ils étaient éloignes depuis si longtemps. Avonsnous besoin de dire que l'envoyé de Bonaparte s'empressa d'accepter une offre par suite de laquelle le principal but de sa mission se trouvait atteint? Avons-nous besoin d'ajouter que sous une apparence de délicatesse le procédé de notre ennemi ne cachait qu'une veritable ruse de guerre. Pour que Sidney Smith se montrât si empressé à communiquer aux chefs et aux soldats de notre armée d'Égypte les nouvelles qu'il pouvait avoir recues d'Europe, ne devine-t-on pas qu'elles devaient être bien désastreuses pour la France? Et ce n'était pas seulement qu'il se promit un malin plaisir de la douloureuse impression qu'elles allaient leur causer. Il visait plus haut. Il aspirait à se faire une page dans l'histoire. Il comptait exciter chez Bonaparte un irrésistible désir de transporter immédiatement ses troupes au secours de sa patrie, et l'amener à s'estimer heureux desortir d'Égypte par une espèce de capitulation. Quelhonneur pour Sidney Smith s'il parvenait, movement un peu d'adresse, à obtenir un resultat pour lequel l'Angleterre avait déjà foit tant d'inutiles sacrifices? Si Bonaparte ne jugeait pas nécessaire de partir avec sonarniée, du moins il partirait seul, et e etait encore mieux. Sidney Smith se flattait de le prendre, Sidney Smith se figurait dejà le tenir, et, pensait-il, une fois Bomaparte prisonier, l'évaeuntion de l'Égypte par les troupes françaises ne se ferait pas longtempa attendre...

La collection de journaux que le commodore venait de transmettre si obligeamment à Bonaparte comprenait les mois d'avril, de mai, de juin, et même les premiers jours de juillet. Bonaparte passa tnute la nuit à les lire, à les dévorer. Sans doute, d'après le seul fait de l'existence d'une seconde coalition, d'après les iâcheux auspices sous lesquels il savait dejà que s'était ouverte la campagne de 1799, d'après les vives alarmes dont témoignait la dépêche du Directoire, Bonaparte ne se diasimulait pas que de grands désastres avaient pu fondre sur sa patrie; mais combien ses prévisions étaieut au-dessous de la réalité l Lors de son départ pour l'Égypte, il avait laissé en France trois ou quatre cent mille hommes de troupes, et cependant il voyait que tous les jeunes gens depuis vingt jusqu'à vingt-cinq ans venaient d'être appeles sous les armes! Il avait laissé d'illustres capitaines à la tête des armées républicaines, et cependant il trouvait presque tous leurs noms accolés à des défaites! C'était Joubert qui perdait en Allemagne les batailles de Pfullendorf et de Stockach; c'etaient Schérer et Moreau qui, en Italie, se faisaient battre successivement à Magnano, à Cassano, et sur les bords de la Trébia! La victoire paraissait n'être restee fidèle au drapeau trieolore que sur les rives du Nil. Sensible à tous nos revers, Bonaparte était peiné plus particulière-ment de ceux que nos soldats avaient essuyés en Italie. L'Italie, où ses talenta militaires avaient pris teur premier essor, l'Italie, dont il avait en quelque sorte fait une vaste province française. l'Italie semblait entierement perdue pour nous: nos troupes, qui en couvraient naguère la surface, etaient maintenant renfermées dans le territoire de Gênes ; la république cisalpine n'existait plus; enfin les Austro Russes traversaient les Alpes pour pénétrer aur le territoire français. Si du moins, pour faire face aux dangers du dehors , la France cut été calme et

unie an dedans ! si elle eut été mue tout

entière par un même sentiment de patriotisme! Mais non; d'un côté, la discorde réguait toujours entre les trois grands pouvoirs de l'État; de l'autre. l'appel général des classes conscriptionnelles, tout nécessaire qu'il était, un emprunt forcé de cent millions, une loi sur les otages, et cent autres projets révolutionnaires dont les feuilles publiques étaient remplies, excitaient le mécontentement des meilleurs citovens. La Vendée même se rallumait avec fureur, poussait ses excursions jusqu'aux portes de Paris, nécessitait de sanglantes représailles. Et les plus récentes de ces tristes nouvelles, au moment où Bonaparte les lisait, avaient dejà près d'un mois de date. En un mois, quel progrès le mal n'avait il pas pu faire l

Plus Bonaparte avançait dans sa pénible lecture, plus il regrettait amèrement d'être loin de l'Europe, loin de la France; plus s'affaiblissaient à ses yeux les motifs ou du moins les scrupules qui sculs l'avaient retenu en Egypte depuis cing ou six semaines. Le matin venu, et sa fecture finie, toute hésitation avait cessé de sa part : il était résolu à partir. Partir! Et comment? Les mariues combinées de l'Angleterre, de la Porte, de la Russie, du Portugal, ne tenaient elles pas la mer? Siduey Smith, avec ses deux vaisseaux de ligne, ne croisait-il pas devant le port d'Alexandrie? A tout liasard, il manda le contre-amiral Ganteaume, et, sans toutefois lemettre dans la confidence de son projet, il lui ordonna d'accelérer lea approvisionnements des frégates la Muiron et la Carrere, qui étaient dejà armées et équipées. Bonaparte enjoignit même à Ganteaume de faire sortir du port ces deux frégates, pour peu que la croisière anglaise s'eloignât, d'aller avec elles mouiller dans la petite anse du Marabout, laquelle est située à une lieue d'Alexandrie vers l'ouest, et de lui en transmettre sur-le-champ avis au Caire, où il se disposait à retourner. Que Sidney Smith vint seulement à se relâcher de sa surveillance, et Ronaparte, pour tout le reste, avait résolu de s'en remettre à la fortune.

Sur ces entrefaites arriva un événement, petit en soi, grand vu les circonstances, et d'où Bonaparte, qui fut toujours un peu fataliste, tira, dit-on, un favorable augure. Sur le pont du Thésée, un des deux vaisseaux de Sidney Smith, se trouvaient une centaine de bombes, reste de celles dont le commodore n'avait cessé pendant le siege de Saint-Jean-d'Acre d'assaillir les troupes assiègeantes. Le 4 août, veille du jour où Bonaparte devait se mettre en route pour regagner le Caire, ces bombes, par une cause qui n'a jamais été bien connue, prirent feu, et éclaterent toutes à la fois, pendant que le Thésée etait sous voiles. Vingt hommes de l'équipage furent tués, et le pont du vaisseau recut de tels dommages, qu'il fallut immédiatement l'envoyer à l'île de Chypre en réparation. Le matin du 5 , il ne restait donc plus que le Tigre devant Alexandrie, et ce vaisseau même, à en croire les prisonniers que Sidney Smith nous avait rendus les jours précédents, ce vaisseau que montait le commodore, devait bientôt s'eloigner aussi. Dès la fin du siège de Saint-Jean-d'Acre, disaient les prisonulers, Sidney Smith manquait deia d'eau et de vivres, mais il avait compté sur le succès de la dernière expédition turque pour renouveler ses approvision nements; ilavait en consequence négligéles moyens qu'il aurait eus alors de le faire sans quitter les parages de l'Égypte. Maintenant que l'expédition turgile avait échoué, il était trop tard. La famine menaçait, et le commodore, par suite de sa negligence, allait ne pouvoir ravitailler le Tigre sans le conduire également à Chypre. Etait-ce là l'exacte vérité? Ou bien n'était-ce qu'un nouveau stratagème de l'en-nemi? Ces bruits, insidieusement jetés dans des oreilles françaises, n'avaient-ils d'autre but que d'inspirer à Bonaparte une téméraire confiance? Sidney Smith. au lieu de s'éloigner en effet, comptait-il simplement se tenir quelques jours à l'écart, simplement feindre d'avoir renonce au blocus des ports egyptiens, donner ainsi à Bonaparte la tentation de prendre la mer, puis, une fois que Bonaparte aurait gagné le large, fondre sur lui et le saisir? Le général en chef français ne se dissimula point que tels fussent, suivant toute vraisemblance, les calculs du commodore; mais, nous le répétons, que Sidney Smith laissát sculement Bonaparte sortir du port d'Alexandrie, et Bonaparte, en faveur de l'enjeu magnifique qui l'attendait en France, n'hésiterait nullement à braver les risques de la tra-

Le 5, après avoir renvové dans leurs cantouuements les troupes qui étaient accourues vers Aboukir, et reitére à Ganteaume les ordres qu'il lui avait donnés, Bonaparte quitta Alexandrie pour retourner au Caire. Décide comme il l'était à s'embarquer au plus tôt pour l'Europe, il croyait ne pouvoir se trop håter de prendre toutes ses dispositions, et le Caire notamment lui semblait reelamer sa présence pendant quelques jours. Peut être d'ailleurs, en le voyant s'éloigner dulittoral, Sidney Smith concevrait-il quelque doute sur la réalité des intentions qu'il lui prétait ; peut-être le commodore, s'il avait effectivement besoin de gagner Chypre pour s'y ravitailler, croirait-il avoir le temps d'aller et de revenir pendant que Bonaparte lui même par-courrait deux fois la distance qui separe le Caire d'Alexandrie. C'était une chance de plus que s'ouvrait ainsi Bonaparte; et certes l'attravante perspective qu'il voyait se dérouler devant lui pour le cas où il atteindrait aux rivages de France valait bien la peine qu'il n'en négligeât

aucune... Bonaparte arriva le 10 aux portes de la capitale de l'Égypte, et, comme à son retour de Syrie, il voulut y rentrer triomphalement. Ce n'était pas que la vanité du général en chef trouvât la moindre satisfaction dans ces sortes de cérémonies, cen'était pas que les bommages dont les autorités civiles et militaires lui apportérent encore le tribut à une lieue en avant de la ville, les harangues françaises et les harangues arabes qu'il eut encore à entendre, ou la pompe au milieu de laquetto il s'avança encore jusqu'a la place Ezbekyeh, flattassent aucunement son aniour-propre; non, et il éprouva plus de plaisir à savoir que la tranquillité la plus parfaite n'avait cessé pendant son absence de régner dans la capitale; mais, par l'appareit dont il s'entoura, par les honneurs qu'il se fit rendre, il espérait donner aux indigenes une plus haute idée de sa récente victoire, leur inspirer un plus salutaire effroi de la puissance de ses armes, et il atteignit complètement son but. Cette seconde ovation, mieux méritée du reste que la précédente,

parut produire encore plus d'effes aut multitude. La vue de l'immense butin recueilli sur le champ de batallé d'activation de l'activation de l'activation de la commense del commense de la commense de la commense de la commense de la commense del commense de la commense del commense de la commense de la commense de la commense de la commense del commense de la commense del commense de la commense del commense del commense del commense de la commense del commense de la commense de la commense de la commense de l

plus bruvantes acelamations. Tonjours désireux de concilier davantage aux Français la bienveillance et l'affection des Égyptiens, Bonaparte, des le lendemain de son retour au Caire, expédia aux gouverneurs de toutes les provinces et aux commandants de toutes les places les ordres les plus formels pour qu'ils apportassent une extrême douceur et les meilleurs procédés possibles dans l'exercice de leur autorité à l'égard des indigènes. Bonaparte leur recommandait en première ligne de fsire tous leurs efforts pour persuader aux musulmans que la cause de leur religion ne courait aucun péril par suite de la présence des Français en Égypte. - « Ouoi que vous fassiez, écrivait le général en chef à ses divers lieutenants, soyez sûrs que toujours les chrétiens du pays seront pour vous; n'hésitez donc pas à toujours donner aux musulmans la préférence sur les chretiens. C'est surtout en vous conduisant d'après ce système que vous convaincrez les musulmans de vos bonnes dispositions envers cux, et que vous ôterez au fanatisme, auquel ils sont toujours enclins, tout prétexte pour éclater; n'oubliez jamais que notre conservation dépend de l'amitié des babitants du pays, et que si nous venions à la perdre, si par exemple une guerre de religion venait à s'allumer, nous serions tous perdus. - - En même temps, Bonaparte renouvelait aux membres du divan national la promesse que nous l'avons vu leur faire un mois auparavant, de bâtir une magnifique mosquée dans la capitale même de l'Égypte; Bonaparte les invitait à répéter sans cesse au peuple, dans l'intérêt de l'ordre et de la tranquillité, que le sultan Kébir chérissait particulièrement les seetateurs du Prophète, et n'avait pas de plus ardent désir que celui de les rendre heureux; qu'il possédait deux grands movens pour conduire les hommes, la persuasion et la force; qu'il cherchait d'abord à se concilier des amis avec l'un, mais qu'au besoin il recourait à l'autre pour détruire ses ennemis. La plupart des cheiks, la plupart des docteurs de la loi musulmane, au Caire surtout, croyaient à la sincérité des paroles du général en chef, paraissaient plutôt portes à l'entretenir dans ses bonnes di cositions qu'à braver sa colère, et sourisient à l'espoir que leurs nouveaux dominateurs finiraient par embrasser la religion mahométaue. La récente conversion du général Menou ne laissait pas, avouons-le, que de donner à une pareille idée, si bizarre qu'elle puisse paraître , l'apparence du fondement.

Suivre à l'égard des indigenes une politique si habile et si sage, assurer ainsi la tranquillité intérieure de l'Égypte, ce n'était pas assez. Bonaparte voulut encore, avant de quitter les bords du Nil, ne négliger aucune des mesnres qui ourraient contribuer au salut et au bienêtre des braves soldats qu'il allait y laisser. D'une part, les généraux de l'artillerie et du génie recurent du général en chef l'ordre d'achever dans le plus bref délai tous les travaux de fortification compiencés sur le littoral ou dans les terres; de l'autre, les instructions les plus étendues et les plus minutieuses furent adressées par lui aux diverses administrations de l'armée, afin que chacune redoublât de zèle et que tous les genres de services marchassent de front. Les manufactures d'armes, les fabriques de poudre, les ateliers d'habillement et d'équipement, l'agriculture même, ne tardèrent point à prendre un nouvel essor; et pour peu que Bonaparte, s'il repartait pour l'Europe, remit en bonne main le commandement supreme, la situation des troupes, qui dejà ne laissait presque lus rien à désirer, deviendrait probaplus rien a desirer, de la jour en jour. blement plus florissante de jour en jour.

Autre sollicitude: comnie la güerre était prolongée dans la partie supérieure dn Nil plus que dans les autres provinces del Egypte, comme les maineluks et les Arabes avaient concentré leurs derniers efforts de ce côté, Denon, ou

du moins un très-petit nombre de savauts et d'artistes aussi courageux que lui, étaient les seuls qui eussent pu jusqu'alors explorer le Said. Le Said cependant. qui renferme tant de superbes ruines. offrait, plus encore peut-être que la Basse et la Moyenne-Egypte, un champ merveilleux aux investigations et aux études des érudits. Bonaparte tint à honneur de ne laisser à personne la gloire d'ouvrir aux seiences et aux arts une mine si feconde. Le 15 août, cinq jours après avoir regagné le Caire, Bonaparte nomma une commission à cet effet; il la divisa en deux sections, dont la première eut pour chef le secrétaire per-pétuel de l'Institut. Fourrier, et la seconde le géomètre Costaz ; il rédigea pour chacune d'elles une série de questions relatives aux procedés agricoles, aux produits industriels, à l'histoire et aux traditions du pays, et présida lui-même à leur départ. Une circulaire envoyée à Desaix et à ses principaux lieutenants leur recommandait instamment de protéger par tous les moyens en leur pouvoir la vie et les recherches des membres de cette commission.

Enfin, apprenant qu'une troisième armée turque s'organisait en Syrie, et que le grand-visir lui-même avait quitté Constantinople pour venir prendre le commandement de cette pouvelle armée, à la tête de laquelle il prétendait arracher l'Égypte aux vainqueurs de mameluks. Bonaparte résolut d'entrer en pourparlers avec ce personnage, qu'on disait déja arrivé à Danias. Bonaparte écrivit done une longue lettre au grand-visir , et chargea Mustapha-Pacha, son prisonnier, d'aller la remettre en mains propres. Bonaparte, dans sa lettre, s'ef-forçait de prouver au premier ministre du sultan combien l'alliance de la Sublime-Porte avec l'Angleterre et avec la Russie était impolitique. La France, au contraire, était l'alliée naturelle du Grand Seigneur, et l'avait bien prouvé en ne cessant depuis trois siècles de veiller au salut de l'empire ottoman. Quant à l'occupation de l'Égypte par des troupes françaises, il ne fallait point v voir un acte d'hostilité contre la Porte même. Les Français avaient uniquement voulu, d'une part, venger leurs frères persécutés par les mameluks, de l'autre porter

un coup fatal à la puissance anglaise, et non insulter leur noble et fidele ami le sultan Sélim... « Pour moi , disait Bonaparte, j'espère avoir prouvé par toutes mes actions le respect que je porte à Sa Hautesse et l'amitié que je ressens pour la nation ottomane. A Malte, j'ai rendu la liberté à de nombreux e-claves tures ; ici, en Égypte, tout ce qui appartient au Grand Seigneur aété toujours protégé par mes ordres. • Suivait l'offre de restituer l'Egypte à son possesseur legitime, si la Porte, mleux éclairée sur ses intérêts véritables, voulait renoncer à l'alliance de la Russie et de l'Angleterre pour revenir à celle de la France. « Au surplus, ajoutait Bonaparte en terminant, mon arniée est forte et bien disciplinée; elle est parfaitement aguerrie, parfaitement approvisionnée de tout ce qui peut la ren-dre victorieuse de ses adversaires, fussent-ils aussi nombreux que les sables de la mer. En outre, des citadelles, des places fortes, se sont élevées sur les côtes et sur les frontières du désert. Je ne crains done rien et suis ici invincible: mais je dois a l'humanité, à la vraie politique, au plus ancien comme au plus fidèle desallies de mon pays, à l'empereur Selim, la démarche que je tente... » Le grand-visir, abandonné à ses propres inspirations, aurait peu être prête une oreille favorable à de pareilles ouvertures. Queis avantages, en effet, la Turquie avait-elle à retirer d'une guerre avec la France? Mais le premier ministre et tous les autres membres du divan de la Sublime Porte étaient trop circonvenus par les agents anglais et par les agents russes pour ne pas rejeter des propositions de paix faites au nom de la république française. Bonaparte ne s'était pas dissimulé que sans doute sa lettre n'aurait point d'autre résultat. Si cependant il l'avait écrite, c'était dans l'espoir que le grandvisir, effrayé du tableau gigantesque qu'on lui traçait de la situation del'armée française en Egypte, et d'ailleurs arrêté déja par le manque d'approvisionnements, car nos troupes et celles de Diezzar avajeut dévaste a l'envi les provinces syriemies, ne continuerait sa marche offensive qu'après avoir reuni toutes les forces et toutes les re-sources dont il avait indispensablement besoin. Bruaparte lui-même, s'il ne quittait pas l'É-

gypte, ou, dans le cas contraire, celui de ses lieutenants qu'i appellerait à le remplacer, aurait ainsi tout le temps de se prepare à souteir un nouveau choc. Peut-être même s'écoulerait-il trois ou quatre mois avant la reprise des hostilites, et si dans l'intervale Bonaporte de la companie de la companie de la companie de rait passivantage pour envoyre de puissants reuforts aux compagnoise qu'il aurait laissés sur les bords du Nil...

Cefut au milleu de ces solns divers, ce fut au moment où Mustapha se mettait en route pour porter au grand visir la lettre doot nous venons de donner plus haut l'analyse, que Bonaparte recut, le 17 août, d'Alexandrie, une dépêche, datée du 13, dans laquelle Ganteaume lui mandait que le Tigre, seul vaisseau anglais demeuré en croisière le long des côtes d'Egypte, avait également disparu depuis plusieurs jours. Le contreamiral ajoutait avoir, en conséquence, exécuté les instructions que le général en chef lui avait laissées pour le cas échéant, c'est-à-dire que les deux frégates la Carrère et la Muiron, et même deux autres petits hâtiments pouvant servir d'éclaireurs, étaient déjà mouillés dans l'anse du Marabout. L'occasion était trop belle pour que Bonaparte n'en prolitât point. Aussitôt qu'il eut achévé de lire la dépêche de Ganteaume, Il résolut de repartir dès le lendemain 18 pour Alexandrie; il fixa au 25 le jour de son embarquement, et désigna, sans cependant leur dire qu'il les einmenait en France, les personnes qui devaient l'y accompagner. Au contraire, il tàcha de dissimuler jusqu'au dernier moment, et, pour douner le change à tout le monde, pour maintenir les Français et les indigenes dans l'ignorance de son véritable dessein, il annonca publiquement qu'il s'en allait faire une tournée dans le Delta. Il avait à cœur, disait-il. de visiter en détail, à cœur de bien connaître cette terre si fertile qu'il n'avait encore qu'entrevue, et voulait y rétablir de nombreux conaux d'irrigation depuis

trop longtemps négligés.
Bonaparte, perant avec lui, outre une escorte de deux cent cinquante guides, quelques uns de ses meilleurs généraux et ceux des savants de l'expédition qu'il affectionnait le plus, quitta en effet le Caire le 18. Il arrivalt à Alexan-

drie dans la soirée du troisième jour... Lequel de ses lientenants Bonaparte se proposait-il de désigner comme son successeur en Egypte? C'était Kléber. Avant de sortir du Caire pour la dernière fois, Bonaparte avait écrit à Kléber, qui commandait alors la province de Garbieh. Toutefois, dans la lettre qu'il lui avait adressée, il ne l'instruisait point de la haute marque de confiance qu'il lui réservait. Préférant ne l'en instruire que de vive voix, et comptant lui tracer, de vive voix aussi, une espèce de plan de conduite, il lui avait simplement donné rendez-vous à Rosette pour le 24; mais, arrivé à Alexandrie dès le 21, et craignant, s'il attendait jusqu'au 24 ou 25 pour s'embarquer, craignant que la croisière anglaise ne reparût ou que les vents ne devinssent contraires, il résolut soudain d'avancer son départ de trois jours. Il ne verrait point, n'entretiendrait point Kleber; mais, precisément, le désir de manquer au rendezvous entra peut-être pour quelque chose dans cette brusque determination. Connaissant le earactère parfois irrésolu, parfois même indocile, de Kleber, qui avouait dans ses moments de franchise n'aimer la subordination qu'en sousordre, peut-être Bonaporte, au moment d'imposer à ce général le fourd fardeau de l'autorité suprême, n'était-il pas faché de lui laisser un ordre absolu, un ordre qui n'admit ni refus ni contestation...

« Le gouvernement m'ayant rappelé près de lui, il est enjoint an general Kleber de prendre le commandement en chef de l'armée d'Orient,

## « Signé : BONAPARTS. >

Telle fut la pièce officielle que Bonaparte rédigea et signa dans la journée du 5 fruetidor an VII (22 août 1799) pour remettre entre les mains de Kléber les pleins ponvoirs dont le Directoire l'avait investi lui-même dix-huit mois auporavant. Cette pièce, d'un laconisme ex-trême, était destinée à devenir publi-que; mais le pli sous lequel Kléber allait la recevoir devait lui porter en ou-tre une lettre confidentielle où Bonaparte lui donnait toutes les instructions nécessaires pour bien remplir la tâche im-

ortante qu'il venait de confier à son patriotisme. La lettre en question est fort longue; elle est fort connue; mais elle offre un trop grand intérêt historique pour que nous omettions de la consigner

### . Alexandric, le 3 Iructidor an VII. 4 AU GÉNÉRAL ELÉRES.

« Je pars pour la France, citoven général et vous trouverez ci-joint l'ordre de prendre le commandement en chef de l'armée. La crainte que la croisière anglaise ne reparaisse d'un moment à l'autre me fait precipiter mon voyage de deua ou trois jours. J'emmene avec moi plusieurs de nos compognons, notam-ment les généraux Berthier, Lannes, Murat, Andreosy, Marmont, et les citoyens Monge

« Je vous adresse divers journaux français et etrangers jusqu'au 10 juin : vous y verrer ne nous avons perdu l'Italie , que Mantone Turin et Tortone sont bloquees. J'at lieu de croire cependant que la première de ces places endra jusqu'au mois de novembre, et j'ai l'espérance, pour peu que la fortune me seconde, d'arriver en Europe avant le commencement de novembre

« Je vous envoie aussi deux chiffres ; l'on our correspondre avec le gouvernement, l'autre pour correspondre avec moi

« Je vous prie de faire partir dans le courant d'octobre le general Junot, ainsi que mes domestiques et tous les effets que j'ai laissés au Caire. Toutefois, je ne trouverai pullement mauvais que vous reteniez à votre service ceux de mes gens qui vous conviendront.

. L'intention du gouvernement est que le eneral Desaix reparte aussi pour l'Europe dans le courant de novembre, a moins d'évenements majeurs.

« La commission des sciences et arts repassera également en France dans le courant du même mois. Yous demanderez à cet effet un parlementaire conformément au cartel d'échange, des qu'elle aura terminé ses travaux. Elle est occupée en ce moment-ci à explorer la Haute-Egypte, Gependant, n'hesitez point à mettre en réquisition ceux de ses membres que vous jugerez pouvoir vous être utiles.

« Le pacha fait prisonnier à Aboukir est parti pour se rendre à Damas. Il porte de ma part au grand-visir une lettre dont vous

trouverez la copia ci-jointe.

« L'arrivée de notre escadre de Brest à Toulon et celle de l'escadre espagnule à Carthagene ne lausent plus aucune espèce de doute sur la possibilité de faire passer en Egypte les fusils, pistolets, sabres et fers coules dont vous pouvez avoir besoin et dont j'emporte l'état le plus exart, aiusi qu'une quantité suffisante de recrues pour réparer les pertes

des deux compagnes.

« Le gouvernement vous fera en même temps connaître ses intentions. Pour moi,

temps contraite ses intentions. Pour moi, honnie public ou simple particulier, je prendrai des mesures pour vous faire parvenir fréquemment des nouvelles.

« Si, par des événements incalculables. toutes les tentatives étaient infruetneuses, et qu'au mois de mai de l'an prochain vous n'ensiez reçu ni secours ni nouvelles de France; ou si, dans l'intervalle, la peste se declarait en Egypte, et que par suite du fleau rous perdissiez plus de quinze cents hommes, perte considérable puisqu'elle serait en sus de celle que les chances de la guerre occasionneraient journellement; je peuse que dans ce cas vous ne devez point vous hasarder à soutenir une troisieme campagne, et vous étes autorisé à conclure la paix avec la Porte ottomane, quand même l'évacuation de l'Égypte devrait en être la principale condition. Seulement il faudrait, autant que possible, éloigner l'exécution de cette condition jusqu'à la paix générale...

Nous savez aussi bien que moi, aussi bien que personne, citoreu général, combien la possession de l'Égypte est importante pour la France. L'empire ture, qui tombe en ruines de tous côtés, t'écroule aujourd'hui, et l'évacuation de l'Égypte par nos troupes serait un malbeur d'autant plus grand, que nous verrions, de nos jours, cette belle province passer en d'autres mains européeanes.

e Les nouvelles des succès et des revers qu'units la repluique en Europe dévent aux influte pussamentes en Europe dévent aux influte pussament en Caucht influte en Europe de la verte de la company d

A supposer des circonstances telles que vous croyet devoir conclure le traité avec la Porte, vous ferez sentir que vous ne pouver pas le mettre à exécution qu'il ne soit ratifié, et que, suivant l'usage de toutes les nations, l'intervalle eatre la signature d'un traité et sa ratification doit toujours être une interruption d'hostitités. vom consistent, je pense, dotopa given, en enteriore, je pense, dotopa given, and en en le pelicipa a sobre for serie, pen deriore, ben pelicipa a sobre for vero l'Egippé elle-neine. Quoi que von faire, les deriviens y seront tojopar pour pous. Il dant les empédies d'être troj insolents, afin cancer les charitiens, ce qui nons les rendrait inréconcisibles enneens, l'antientaine que contra les charities, ce qui nons les rendrait inréconcisibles enneens, l'antientaine que l'entre des conseils de charitation que conseils en de toute l'Egypte et de tous in-charit que des grands cheirks du Caler, on a l'opuison de taute l'Egypte et de tous in-charit que tent l'egypte et de tous in-charit que tent en l'entre de tous in-charit du peut en les des l'estre de tous in-charit que tent en l'entre de tous in-charit que tent en l'entre de tous in-charit du peut en l'entre de tous in-charit du peut en l'entre de tous in-charit que l'entre en l'entre de tous in-charit que de tous in-charit que l'entre de l'entre

« Quant aux fortifications, Alexandrie, Pil-Arisch, volla les clefs de l'Egypte: Jasais Fintention de faire établir cet hiver plusieurs redoutes de palmiers: il y en aurait en deux notamment de Salabirh à Kaireh, deux nutres de Katish à Pi-Arisch, d'Iune de ees deux dernières se serait élevée à l'endroit où le général Menon a découvert de l'eau potable.

Le général Samson, commandant le génie, et le général Songia, commandant l'artillerie, vous mettront chacun au fait de ce qui concerne son arme.

 Le citoyen Poussielgue a été exclusivement chargé des finances, Je l'ai reconnu travailleur et homme de mérite. Il commence à avoir des données passablement exactes sur l'administration du pays.

« J'avais le projet, si nul événement ne survensit, d'aviser au moyend établir ce hiver un nouveau système d'impositions qui eoit à pen près permis de se passer des Cophtes; crepadant, avant de rien inovers à cet legard, je vous conseille de réfléchir longtemps. Mieux vant centreprendre un jour plus tard qu'un jour trop tôt.

qui a just tiep loi.

qui a l'apart tiep loi.

giorne finanzia i sprissaria
rista diabhibibisment orbitur devant Alexandre, ou devant Bourdes, ou devant Boundes,
ristanti and sur possant, faites comstruire
ante tour ou une batterir à Bourdes puis, quante
les en une possant, faites comstruire
ante tour ou une batterir à Bourdes puis, quante
les en une pour su penare. A défant
de manachab, des duges d'Arribes, ou de
en maleurar pour le France. A défant
de manachab, des duges d'Arribes, ou de
en de l'arribes de l'arribes, purcent
en qu'en que, pourront y supplier. Cas
individus, transportes en France, y seront retens qu'en deux, au, verront la groundede la mation, prendrent une dére de tou
en de l'arribes de l'arribes

" Javais déjà demandé une troupe de comédiens; je prendrai un soin particulier da vous en euroyer une. Cet article est fort important, pour distraire l'armée et pour commencer à changer les meurs du pays.

cer a changer les meurs ou pays.

Le poate éminent que vous allez occuper, 
citoren genéral, va vous mettre à même de 
déployer enfia les talents que vous a donnés 
la nature. L'intérêt de ce qui se passe ici est 
vif, et les résultat en seront immenses pour 
le commerce, immenses pour la civiliation ; 
ce sera l'époque d'oit daieront lea grandes révolutions.

es Pour moi, accostumé que je suis à ne voit à récompesse de prime et des tresux tout à récompesse de prime et des tresux productions de la compessa del la compessa de la compessa del la compessa de la compessa del la compessa de la compessa d

« L'armée que je vous confie est toute comporée de mes celants. J'ai reça dans tous les temps, au milieu même de leurs plus rudes fatigues, des marques de leur affection. Entre tenez-les dans ces sentiments : vous le devez à l'attachement vrai que je leur porte, et, ci toyen général, à l'estime toute partieulière que j'às pour vous...»

Après avoir aehevé la lettre qui précède, Bonaparte traça les quelques lignes que voici, dans lesquelles il adressait aes adieux à l'armée d'Egypte, et qu'il priait Klèber de mettre le plus prochainement

# possible à l'ordre du jour.

« Les événements qui se passent en Europe mont décide à partir pour la France. Je remets le commandement de l'armée au général Kièber. L'armée aura bientid de mes nouvelles : je n'eu peux dire davantage. Il m'en coûte de quitter des soldate auxquels je suit atnt atteché, mais en bestro que momentaimenne, et le général que je leur laisse a la confiance du gouvernement et la mienne. «

Bonaparte chargeait également Kléber de transmettre au divan d'Égypte la lettre suivante, dont il sera facile à tout lecteur de saisir le but;

# « Ulėmas et cheiks!

« Instruit qu'une de mes escadres était prête à lever l'anere pour m'amener ici de formidables renforts, et convaincu, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, que tant que je ne frapperai pas un coup qui écrase à la fois tous mes ennemis, je ne pourrai pas jouir tran-quillement et paisiblement de la possession de l'Égypte, la plus belle contrée qui soit au monde, j'ai pris le parti d'aller me mettre moi-même à la tête de mes vaisseaux en laissaut pendant mon absence le commandement au genéral Kléber, homme d'un merite dis-lingué, el auquel j'ai recommandé d'avoir pour les ulémas et les cheiks la même amitié que moi. Faites tout ee qu'il vous sera possible pour que le peuple d'Égypte ait en lui la même confiance qu'il avait en moi; faites qu'à mon retour, qui aura lieu dans deux ou trois mois, je sois content du peuple d'Egypte et que j'aie sculement des louanges et des récompenses à décerner... »

Dès le 21, Bonaparte, décidé à partir le lendemain, avait écrit au général Menou, qui commandait une des provinces du littoral, de venir le trouver dans le plus bref délai. Menou arriva dans la journée du 22, au moment où Bonaparte fermait le pli dans lequel les différentes pièces que nous venons de transcrire ou d'indiquer devaient parvenir à Kléber. Après avoir investi Menou du commandement aupérieur des trois provinces d'Alexandrie, de Rosette et de Bahireh, Bonaparte lui confia qu'il partait le soir même pour l'Europe, lui ordonna le secret le plus absolu jusqu'après le départ de l'escadrille, à bord de laquelle il allait ae rendre, et lui laissa le soin d'envoyer à Kleber le pli dont nous parlions tout à l'heure.

La nuit venue, Bonaparte denanda une escorte de vingt-cianq ou trente gui-des, it mouter a cheva lie differente des, it mouter a cheva lie differente monta lui-même, sortit avec elles d'Actendrie, et les diriges vers l'anse du Amarbout, distante de vironde suiteurs. Ce fui pendant ce trajet seulement que mait en France, Punt-létra, au lieu d'alteindre un port français, peut-étre jui lieu d'alteindre un port français, peut-étre direction et se compagnona rienal-lie porter det un controllète de l'acte d

répondirent qu'ils le suivraient au bout

Le contre-amiral Ganteaume avait rejoint l'escadrille des le matin, et envoyé à terre dans la soirée le nombre nécessaire de chaloupes. Vers dix heures du soir, Bonaparte et sa petite troupe arrivèrent près de ces embareations. On a'y jeta après avoir abandonné les chevaux sur la plage, et bientôt on atteignit les frégates sur lesquelles on était résolu à courir les chances de la traversée. On venait à peine de monter à bord, qu'on signala une voile anglaise du côté d'Alexandrie. Croyant lire une sorte d'hésitation sur les visages de ceux qui l'entouraient, supposant du moins qu'ils pouvaient tirer un funeste augure de cette circonstance : - Il est encore temps de retourner au rivage, dit Bonaparte. Chacun de se récrier. -Soil, reprit-il, restez. Au surplus, vous n'avez rien a craindre : ma bonne étoile nous protégera, et nous arriverons en dépit des Anglais. - Per prudence, toutefois, on attendit jusqu'au lendemain 23 avant de lever l'ancre, et pendant la nuit la Revanche et l'Indépendant, deux navires destinés à éclairer la route des frégates, explorèrent inutilement les parages voisins. Le 23, tout danger paraiasant avoir disparu, on mit à la voile des la pointe du jour, et Bonaparte, avec ceux qui l'accompagnaient, salua la terre d'Egypte pour la dernière fois.

La frécatela Marion était commande par Ganteanne, et avait à bord, outre Bonaparte lui-même, son secretaire Bonare reime, son alée de camp Lavalette, les reimes, con alée de camp Lavalette, les vants Monge, Berthollet et Denon Sur Inférente de Garreire, que commandait le chef de division de la marine Damonir, as trovaient la grédeaux monoir, as trovaient la grédeaux partier par la commanda de la chef de division de la marine Damonir, as trovaient la grédeaux partier par la commanda de la commanda del la commanda de la command

Enfin l'escadrille emportait en France les étendards que l'armée d'Égypte avait enlevés à l'ennemi, soit à la bataille d'Aboukir, soit dans les précèdentes actions. Ces trophées, on peut les voir encore, après cinquante ans bientôt, suspendus aux voûtes de l'église de l'hôtel des Invalides, à Paris.

### CHAPITRE IX.

DEMAIRE : SENTIMENTS DE L'ARMÉE D'ÉGYPTE A LA NOSVELLE DU DÉPART DE RONAPARTE. --KLÉBER COMMARDANT EN CHEP. - GRAN-DES QUALITÉS DE CE CÉNÉRAL, MÉLÉES DE QUELQUES TRAVERS. - LOUABLE ACTIVITÉ QU'IL DÉPLOIE D'ABORD, ET A LAQUELLE SUCCÈDE BIENTOT UN COUPABLE DÉCOURAGE-MENT. - DESSEIN QU'IL CONÇOIT DE BANE-NER SESTROUPES EN FRANCE. - RAISONS OUI PEUVENT EXPLIQUER L'ÉTRANGE CONDUITE DE KLÉBER, MAIS QUI NE LA JUSTIFIENT POINT. - DÉPÉCBE, QU'IL ADRESSE AU DIREC-TOIRE POUR LE PRÉPARER A L'EVACUATION DE L'ÉCYPTE. - PAUSSETÉ DE PRESOUE POUTES LES ALLÉGATIONS DE CETTE DÉPÉ-CHE. - DERNIÈRES ET INCTILES TENTATIVES DE MOURAD-BET. - NOUVELLE ET INTROC-TUBUSE DESCENTE D'UNE DIVISION TURQUE PRÈS DE DANIETTE. - ELÉBER, MAIGRÉ DE TELS SUCCES, PERSISTE DANS SOR PUNESTS BESSEIN, OUVER DES POURPARLERS AVEC LE GRAND-VISIR JUSSUF, QUI S'AVANCE PAR LA STRIE A LA TÊTE D'UNE ARMÉE IN-MONBRABLE, ET CONCLUT LE CÉLÉBRE TRAITÉ D'EL-ARISCE. - OBSTACLES QU'AP-PORTE L'ARGLETERRE A L'EXÉCUTION DE CE TRAITÉ, ET PREMIÈRES NOUVELLES DE FRANCE DEPUIS QUE BORAPARTE À QUITTÉ LES BORDS DO NIL - BLEBER RETROUVE SOUDAIN TOUTE SON ENERGIE, WARCHE CONTRE LE GRAND-VISIR, LIVRE ET GAGNE LA BATAILLE D'RÉLIOPOLIS, POURSUIT AU LOIN LES VAINCOS, PUIS REVIENT METTRE A LA RAISON LE CAIRE, QUI S'EST INSURGÉ PENDANT SON ABSENCE. - IL VA TACHER DÉ-SORMAIS DE RÉPARER A FORCE DE ZÈLE SA PAIBLESSE D'EN MOMENT; MAIS IL MEURT ASSASSINÉ, ET SA MORT PORTE UN COUP PATAL A LA DOMINATION PRANÇAISE EN

Le 23 août 1799, aux premières Incurs du jour, à l'instant où l'exadrille qui portait Cétar et as forthan et elançait der oftes ef Espie vera les coites de France, et lorsque tout sommeliait en qui montait le greid evant la porte par laquelle Bonaparte était sorti de cett ville le soir précédent, vit soudain, du côté de l'ouest, un gron nauge de sous pous de l'est present de l'est par le qu'un est par la que de l'est par le qu'un est par le qu'un est par le greid et l'est par le grain du côté de l'ouest, un gron nauge de d'un corp de cavairier, s'avanquit dans d'un corp de cavairier, s'avanquit dans d'un corp de cavairier, s'avanquit dans

la direction d'Alexandrie même'; bientôt, en effet, elle entendit de nombreux hennissements; elle crut que c'était l'avant-garde d'une troupe de Bédouins on de mameluks qui vensient tenter un coup de main contre la place, et elle se hata d'avertir le poste voisin. De poste en poste, de caserne en caserne, l'alarme gagna promptement toute la ville, et un quart d'heure s'était à peine écoulé, que la majeure partie de la garnison s'elançait hors des murs pour marcher à la rencontre de l'eunemi, ou plutôt du tourbillon de sable qui approchait toujours, Cinq minutes encore, et de ce tourbillon s'échappe une soixantaine de chevaux, sellés, bridés, équipés, mais ne portant pas un seul cavalier. Un immense éclat de rire accueiltit d'abord eet étrange escadron. On se demanda ensuite, avec une certaine inquiétude, quels pouvaient être ces ehevaux. C'etaient, le lecteur l'a sans doute devine, ceux que Bonaparte et ses compagnons avaient pris la veille pour franchir les deux lieues qui séparent Alexandrie de l'anse du Marabout, li leur avait fallu les abandonner sur le rivage pour monter dans les chaloupes, et ces animaux, après avoir erré quelque temps au bord de la mer, avaient fini, obéissant à un instinct naturel, par reprendre le chemin de leur dernière écurie. On ne tarda guere à les reconnaître : on s'imagina alors que le général en chef, que les différentes personnes de sa suite, que les guides de son escorte, étaient tombés dans quelque embuscade; on les supposatous prisonniers, si même ils n'avaient peri tous, et une consternation profonde se peignit sur chaque visage. Tsudis que olus d'un grenadier s'essuvait les veux du revers de sa vaillante main, Menou, que Bonaparte, on se le rappelle, avait niis dans la confidence de son projet, Menou survint. Menou, peusant d'un mot sécher les pleurs, d'un mot ramener le calme dans les âmes, s'empressa de publier que Bonaparte, loin d'être au pouvoir de l'ennemi, einglait depuis quelques heures vers la France, Menou, il est vrai. dissipa ainsi la morne stuceur qui régnait dans les rangs de la troupe, mais ce fut pour y exciter les manifestations les moins équivoques d'un vif mécontentement. Quall Bonaparte acosti quitté l'Egyple I Le petit caporal crasit déserté! D'abordon put à peine en croire es o creilles; poisi, lorsque le doute devint impossible, lorsque Menou est donné des détaits, nommé le successour que Bonaparte s'était choisi, montré les depérches qu'il avait laissées pour Kiéber, les Isranes, les regrets. Iles témolgnages de pité fierel place aux plaintes les plus acerbes, aux recriminations les plus violentes.

La nouvelle du départ de Bonaparte se répandit en Égypte avec la rapidité de l'éclair. Répêtée à l'envi par les indigènes, elle vola de bouche en bouche, devança partout les courriers officiels, et partout produisit sur les différentes divisions de l'armée française la même succession de sentiments que nous lui avons délà vue produire sur la garnison d'Alexandrie. Partout elle provoqua dans le premier moment une si douloureuse surprise, qu'on refusa d'y ajouter foi, et que les gouverneurs de plusieurs villes, les commandants de plusieurs provinces, la démentirent. Dans leur opinion, ce n'était, ce ne pouvait être qu'un mensonge accrédité par les ennemis du dehors ou par les mécontents de l'intérieur pour démoraliser les troupes conquérantes et pousser les habitants à l'insurrection. Pais, une fois averée, la fatale nouvelle causa une tristesse générale, qui se changea bientôt en désespoir. Au désespoir succéda la colère, La colère alla jusqu'à l'indignation.

Il avait fallu toute la confiance que le vainqueur d'Italie inspirait à ses soldats pour les entrainer au delà des mers. vers un but inconnu. Ce but une fois atteint, une fois débarqués en Égypte, c'est-à-dire dans une contrée dont la plupart ignoralent naguère le nom, il avait fally tout l'ascendant qu'il exerçait sur eux pour les retenir si longtemps oin de l'Europe, toin de la France; car e'est une passion que le regret de la patrie. passion qui ne se maltrise que difficilement, torsque la distance, la nouveauté des lieux, le donte de la possibilité du retour viennent f'irriter encore. Un sourd mécontentement, quine provenait ni des fatigues, ni des privations, ni des dangers, mais de l'amour du pays natal que le Français porte en tous lieux, avait régné dès le début de l'expédition parmi les soldats de l'armée d'Orient, et s'était souvent trahi par des murmures, souvent même par des suicidea. Bien plus, un jour, dit-on. l'armée en masse, 'armée, quoique victorieuse et ne manquant plus de rien, avait formé le projet d'enlever ses drapeaux et de courir ae rembarquer. Mais eile n'en avait eu que la penaee, et n'avait point osé braver à ce point son général. Ce jour-là, comme dana toutes les occasiona où il ne a'agissait que d'imposer ailence à d'aigrea discoureurs. Bonaparte a était aimplement montré, et sa présence avait suffi pour retenir les plus mutins dans le devoir. Sa belle figure, son air toujours ealme et serein, son langage toujours si ersuaaif, enfin son incessante activité, balavaient, comme le vent balaye un léger nuage, les noirea vapeurs qui venaient de temps en temps troubler le eerveau de ses compagnona d'armes. S'occupant toujoura lui-même, et aschant ai bien occuper les autrea, possédant à un ai haut degré le don de captiver les esprits. il ne laissait pas naître, ou dissipait sans peine, dans lea âmes de ceux qui l'entouraient, des ennuis qui jamaia n'atteignaient la sienne. On ae disait bien quelquefois que probablement on ne reverrait plus la France, que la Méditerranée était devenue une barrière infranchissable; on se le disait aurtout depuia que la flotte avait été detruite à Aboukir; mais qu'on dût reprendre ou non le chemin du pays natal, qu'importait! Le général Bonaparte n'était-il pas la! ne pourrait-on, avec Bonaparte, aller en tous lieux et se faire partout une autre patrie!

Bonaperte s'oligienti. Bonaperte bandonianta de la miner l'armée d'É-gypte, les choses changesient compièrement de forc. Les soldats, les officiers méme, habitués à voir l'arbitre de leur même, habitués à voir l'arbitre de leur mendait pre-que tous depuis quatre ans, et qui les avait, dans cei intervalle, très de land epa sidifféliels, n'envisagérent plau que la mort aur cette terre d'Exprise de la mort aur cette terre d'Exprise avaz Bonaparte, et où Bonaperte les délaissait allors que sa présence leur de la control de la con

autre la tâche d'achever une expédition aventureuse qu'il avait seul provoquée. En vain, pour excuser son départ si myatérieux et ai prompt, ses amia les plus sincères et ses partisans les plus chauds prétendirent qu'il allait chercher les renforts dont l'armée avait depuis longtemps besoin. Peut-être aussi, peutêtre allait-il non-seulement dissoudre pour la seconde fois la coalition des puissances étrangères, mais terrasser au sein de la France le redoutable monstre de l'anarchie. Peut-être même mettrait-il ensuite la main sur le timon de l'État. Ce qui était certain, c'est qu'il se souviendrait de ses aoldats de prédileotion, de ses braves et fidèles phalanges de l'armée d'Égypte, qu'il ravolerait tôt ou tard à leur secours, et mettrait sa gloire à consolider une conquête qui était le résult at de ses hautes conceptions. De telles excuses, de telles assurances, n'obtinrent qu'un médiocre aucees. On s'obstina généralement à ne point ad-mettre qu'un irrésistible élan de patriotisme, mélé si l'on veut d'ambition, avait pu, à la nouvelle des désastrea militaires et des dissensions intérieures de la république, l'entraîner vers la France. On ne vit que l'abandon auquel il vousit de malheureuxcompagnons d'armes qui avaient eu assez de confiance en son génie pour le suivre. Puisqu'il s'enfuvait, il avait donc reconnu la suprême imprudence de l'expédition d'Égypte et l'impossibilité absolue de la mener à bonne fin. Avoir mal eombiné aes plana, s'être mépris sur les moyens et les chances de réussite, on le lul pardonnait encore. Mais on ne trouvait point d'expressions assez injurieuses pour le blâmer d'être parti seul. Partir aeul, délaisser au dela des mers ceux qu'il avait compromia, leur imposer la continuation d'une entreprise qu'il avait lui-même jugée inexécutable, e'était une honteuse félonie, une infâme trabison, une eruelle lâcheté.

récria-t-on d'une voix presque unamme, devait jusqu'au bout veiller au salut

commun. Rien ne l'exeusait d'avoir

quitté les bords du Nil, et remia à un

Ces propos, tenua sous le coup du désappointement et de la crainte, ont été complaisamment accueillis par beaucoup d'historiens, et ne cesseront jamais de l'être comme expression de la vérité, car le héros des temps modernes a toujours eu et aura toujours de nombreux détracteurs. Rien cependant n'est plus injuste, et nous espérons que le lecteur impartial aura puisé dans la lecture des pages qui précèdent la conviction (qui est la notre) que Bonaparte avait assez bien employé les dix-huit mois qu'il veuait de passer en Egypte pour que son absence à dater du mois d'août 1799 dût n'avoir pas de graves inconvénients. La victoire du mont Thabor et la victoire d'Aboukir semblaient mettre pour longtemps l'Egypte à l'abri de toute tentative des ennemis du dehors; au dedans régnait une tranquillité profonde. En fait d'administration, tout marchait a merveille, Bonaparte avait mis tout sur un si bon pied, qu'il n'etait besoin que de ne pas déranger exprès la machine pour qu'elle continuat de fonctionner à souhait. Enfin, il edt suffi d'un homme simplement doue de bon sens pour achever l'œuvre si bien commencée par Bonaparte, et Bonaparte venait de se choisir un successeur d'une incontestable capacité.

C'était à Kléber, nous l'avons déjà dit, que Bonaparte avait laissé le conmandement en chef, et Bonaparte eut fait difficilement un meilleur choix. Kléber savait la guerre, entendait l'administration, appréciait l'importance de la discipline. Kleber passait à juste titre pour intégre et désintéressé. Enfin, Klé-ber était le plus bel houme de l'armée, quoiqu'il en fut presque le Nestor et qu'il approchât de la cinquantaine. Sa taille élevée, son noble visage, où respirait tout le feu de son âme, sa bravoure à la fois audacieuse et calme, son intelligence prompte et sûre, faisaient de lui le plus imposant des capitaines sur un champ de bataille. Sonesprit était un peu inculte, mais vif, mais brillant, mais original. Ajoutons qu'il lisait sans cesse Plutarque et Quinte-Curce, qu'il les lisait exclusivement, et qu'il y cherchait l'aliment des grands cœurs, l'histoire des héros de l'antiquité. A vrai dire, l'armée d'Egypte, presque entièrement composée des soldats de l'ancienne armée d'Italic, connaissait peu Kléber, qui, après avoir glorieusement servi la république en Vendée, dans le uord, puis sur le Rhin, pendant les années 1793,

1794 et 1795, était alors tombé en disgrace aupres du Directoire et resté inactif pendant les campagnes de 1796, 1797 et 1798. Il est encore vrai que Kleber avait nne froideur, une fierte, une brusquerie de manières, qui contrastaient singulièrement avec cette bouillante ardeur, cette adroite familiarité, par lesquelles Bonaparte excellait à se concilier l'affection et le dévouement des troupes. N'importe! la belle tenue militaire de Kléber, la blessure qu'il avait reçue à la prise d'Alexandrie, la vigueur avec laquelle il avait engagé la bataille du mont Thabor, l'estime dont il jouissait parmi les officiers qui l'avaient connu sur le Rhin, entin le choix dont Bonaparte venait de l'honorer, étaient plus que suffisants pour lui gagner et la confiance et l'amour des soldas, s'il se montrait jaloux de les obtenir.

Toutefois, lorsqu'on avait appris le départ de Bonaparte et cherché quel successeur il pouvait s'être choisi, ce n'etait pas sur Kleber, avouons-le, que s'étaient toutd'abord tournes les regards. Il y avait en Égypte un autre général dont le nom, glorieusement cité dans la plupart des bulletins, balançait avec quelque avantage celui du nouveau commandant en chef. Appelées à émettre un vote, les troupes eussent peut-être désigné le modeste Desaix, dont la réputation militaire égalait celle de Kléber, et que sa simplicité, sa douceur, ses manières toutes françaises, entouraient d'une plus grande popularité. Desaix eût été, en ef-Tet, à tous égards, plus digne que per-sonne de remplacer Bonaparte en Égypte. Après Desaix venait Kléber, puis Reynier ou Lanusse. Telle était l'opinion de Bonaparte, mais il avait pensé qu'en France Desaix rendrait encore plus de services qu'en Égypte, et voilà pourquoi il lui avait laissé l'ordre de repartir le plus tot possible pour l'Europe. Il avait même songe un moment, dit-on, a enunener et Desaix, et Kléber, et Reynier, et à investir Lanusse du commandement en chef; puis, vu les périls de la traversée, il avait senti la convenance de laisser à la tête de l'armée d'Orieut un officier de premier ordre, et s'était décidé à choisir Kleber. Kleber, outre la supériorité du mérite, avait d'ailleurs, aux yeux de Bonaparte, un autre avantage sur Reynier et sur Lanusse : c'était d'avoir appartenu aux anciennes armées du Rhin. On sait que des le commencement des guerres de la république, une sorte de rivalité envieuse s'était élevée entre les armées du Rhin et les armées d'Italie. Au lieu de s'en tenir à une patriotique émulation, elles se jalousaient les unes les autres, et prétendaient faire autrement la guerre, c'est-a-dire la faire mieux. Or, ces prétentions, ces jalousies, portees sur les bords du Nil. y faisaient envisoger l'expédition d'Egypte sous des aspects completement différents. Tout ce qui était venu des armées du Rhin ne témoignait que peu de penchant pour l'expédition ; au contraire, les officiers et les soldats originaires de l'armée d'Italie se montraient tout devoués a l'entreprise, parce qu'elle était l'œuvre de leur petit caporal. De là, deux partis dans l'armée d'Orient; de la, entre les Français du Rhin et les Français d'Italie, comme ces deux partis s'appelaient, une sourde haine que la présence de Bonaparte avait contenue, mais qui pouvait, après son depart, dégénerer en querelles ouvertes. Sur de l'affection de ses anciens lieutenants et de ses anciens soldats, persuadé que ce n'étaient pas eux qui chercheraient à ternir sa gloire, ou à compromettre le succes de l'expédition d'Égypte. Bonaparte avait cru que le meilleur moyen d'imposer aux autres était de prendre son successeur parmi leurs gé-

Du reste, pendant les premiers jours, Kléber sembla n'être animé que du désir de justifier la haute marque de confiance qu'il venait de recevoir, et rieu n'eût fait présager l'étrange et coupable faiblesse à laquelle il faillit s'abandonner ensuite. Kleber se rendait à Rosette, où Bonaparte, on se le rappelle, lui avait donné rendez-vous pour le 23, lorsque chemin faisant il rencontra le courrier par lequel Menou ini expédiait les deux lettres que Bonaparte avait laissées pour lui, et dont l'une l'investissait du commandement en chef . l'autre lui tracuit une espèce de plan de conduite. Ces deux lettres lues, il vola vers le Caire, y arriva le 31, s'installa avec une espèced'appareil dans l'élégante maison arabe que Bonaparte habitait sur la place Ezbekyeli;

puis, le jour même de son arrivée, pour se faire reconnaître des troupes, il leur adressa la proclamation suivante;

### « Soldate!

« D'impérieux motifs ont détermiué le général eu chef Bonaparte à repasser eu Europe. Les dangers que présente nue navigation entreprise dans une saison si peu favorable, aur une mer si étroite et ouverte de tand d'enuemis, n'ont pu l'arrêter : il s'agissait de vorte bia-d'ext.

de soure finis-feez.

\*\*Subdist\*\* de puissonis que pais plévriene,
sus pais plévriene,
une pais digne de vons et de vos travauune pais digne de vons et de vos travauune pais digne de von et de vos travauvant le fasteau dont Bousparie ciair charge;
en a seus toete l'impartance, not ce qu'il
gie ai seus toete l'impartance, not ce qu'il
taite palieure à braver fous les mans et à
supporter toutes les piviations, appréciaot
reints tout ce qu'àvec de tels soldat un peut
face ou eurreprendre, je n'à ju lan enavolté
trace ou eurreprendre, je n'à ju lan enavolté
teur de vuus consumuler, et mes forces se
onts avernes.

 Soldats! n'en dontez point; votre salut et vos besoins de tout genre seront saus cesse l'objet de ma plus vive sollicitude.

Le nouveau général en clief s'empressa de se faire également reconnaître des autorités égyptiennes, et donna à cette cérémonie toute la pompe dont elle était susceptible. Le te septembre, d'après le vœu qu'il en manifesta, une nombreuse deputation, composée des principaux cheiks et des principaux ulemas du Caire, des membres du grand divan et de presque tous les personnages considerables de l'Égypte, se transporta près de sa personne, à l'Hôtel du gouvernement. Un des membres du divan, le cheik El-Mohady, prenant alors la parole au nom de ses collègues et de ses compatriotes, reclama protection pour le culte musulmon, ne dissimula point les regrets que les vrais croyants éprouvaient du départ de Bonaparte, mais ajouta que les chefs et le peuple trouvaient de grands motifs de consolation dans la bouté et la justice bien conques du digne successeur de leur ami le sultan Kébir, Kléber répliqua en ces termes à l'orateur de la députation indigène :

« C'est par més actes que je me propose de satisfaire à vos demaudes et d'obtempérer à vos vœux. Mais les actes sont lents, et

le peuple est impatient de connaître le sort qui l'attend sous le nouveau chef qui vient de lui être donné. Eh bien, dites lui que le gouvernement de la république française, en me conférant le gouveroement particulier de l'Égypte, m'a spécialement chargé de veiller au bonheur de la nation égyptienne, et e'est de tous les attributs de mon commandemer le plus eher à mon eœur. Le peupla d'Égypte fonde principalement ce bonbeur sur la religion: la faire respecter est donc un de mes principaux devoirs. Je ferai plus :'je l'honorerai, el contribuerai, autant qu'il sera en mon pouvoir, à sa gloire et à sa splendeur. Cet engagement pris, je crains peu les méchants; les gens de bien les surveilleront et me les feront connaître. La où l'homme et me ses teroni connuire. Le ou l'homane juste et bon est protégé, le pervers doil Irem-bler : le glaive est suspendu sur sa tète: Bo-naparte, mon predecesseur, a acquis des droits à l'affection des cheiks, des ulemas et des grands par une cunduite intègre et droite; je la tiendrai aussi cette conduite; je marcherai sur ses traces, et j'obtiendrai ce que vous lui avez accorde. Retournez donc parmi les vôtres; réunissez-les autour de vous , et dites-leur encore : « Rassurez-vous l « le gouvernement de l'Égypte a passé en « d'autres mains ; mais tout ce qui peut être « relatif à votre félicité ou à votre sureté sera « constant et immuable, »

La députation se retira extrêmement satisfaite, et les paroles de Kléber, répétées de bouche en bouche, comme il le désirait, portèrent l'espoir et la confiance chez tous les habitants de l'Égypte.

A peine installé, Kléber s'occupa avec la plus louable activité des divers devoirs que lui imposaient les importantes et délicates fonctions de commandant en ehef. Ainsi il passa une revue generale de tous les eorps d'infanterie, de cavalerie et d'artillerie qui se trouvaient au Caire ou dans les environs; il visita non-seulement la citadelle et les forts établis pour la défense regulière de la capitale, mais encore les travaux militaires du faubourg de Boulacq, ceux de l'ile de Rodah, eeux du village de Gizeh ; il inspecta nou-seulement le Lycée de la patrie, mais encore la manutention des poudres et salpêtres, et surtout l'interessant atelier de mécanique, qui, sous l'habile direction du citoyen Conte, rendait de grands services à la colonie. Kléber parcourut ensuite les hôpitaux, les prisons même, wouldt tout voir par ses yeux, et or-

donna tout ee qui pouvait contribuer au rétablissement ou au bien-être des malades, à la salubrité ou à l'amendement des prisonniers. Kleber assista plusieurs fois aux séances de l'Institut. Enfin, profitant de la complète tranquillité dont jouissait l'Égypte depuis la dernière viotoire remportée par Bonaparte sur la plage d'Aboukir, Kleber appliqua tout son zele s introduire dans l'administration militaire et dans le sort des soldats differentes réformes et différentes améliorations depuis longtemps jugées nécessaires. Il surveilla notamment l'exécution des derniers ordres donnés par son predécesseur pour renouveler l'habillement des troupes, et compléta l'approvisionnement des magasins de subsistances, autant pour obvier aux maiheurs d'une disette inattendue que pour subvenir aux besoins d'une campagne si l'on avait à marcher de nouveau contre les Tures ou à temr tête à d'autres en-

D'autre part, Kléber ne s'en tint pas, relativement aux ebeiks et aux ulemas, c'est-à-dire aux prêtres et aux magistrats indigenes, à l'audience de cérémonie qu'il leur avait accordée lors de son installation. Il conserva les espèces de levers ou réceptions, matinales que son prédécesseur avait instituées pour eux. Moins liant que Bonaparte, et surtout moins familier avec les principes du Coran, Kieber ne put continuer avec ses visiteurs ces conversations intimes sur le compte du Prophète qui faisaient naguere leur joie et leur admiration; Il ne Isissa cependant paa que de gagner leur bienveillance. Les saints ou doctes personnages auxquels il avait affaire étaient séduits par son beau physique, et rendaient volontiers justice à son amour de la discipline, à ses mille nutres bonnes qualités. Bientôt, d'ailleurs, sur eertain point, Kleber l'emporta aux yeux des Égyptiens sur Bonaparte luimême : ce fut en ce qui concernait la dignité de la représentation. Loin d'exiger des habitants du pays les bonneurs qu'ils avaient coutume de rendre aux nachas et aux principaux beys, Bonaparte avait dedaigne, avait interdit tont ce vain appareil. Bonaparte, même dans les céremonies publiques, ne paraissait accompagné que de ses aides de camp,

de ses officiers d'état-major et de quelques guides. Kléber, trouvant que son prédécesseur avait trop négligé l'étiquette, prit à son service un certain nombre de fellahs, dont deux, armés de djérids, marchaient constamment à ses côtes, et lui tenaient l'un la bride, l'autre l'étrier, quand il avait besoin de monter à cheval ou d'en descendre. Puis, à l'exemple des anciens maltres de l'Égypte, il ne sortait jamais que précédé d'une double rangée de kahouas, espèce de coureurs qui frappaient à chaque pas la terre de longs et gros bâtons, et ne cessaient de crier en arabe : Voilà le seigneur commandant en chef! Musulmans, faites place et prosternez-vous! Et en effet les passants devaient se ranger alors pour laisser la voie libre; ceux qui étaient montés sur des mulets ou des anes devaient mettre pied à terre, et tous s'inclinaient, tous croisaient les mains sur leur poitrine, tous saluaient le général en chef à la manière des Orientaux. Kleber se faisait en outre accompagner. dans les grandes occasions, per l'aga des janissaires, par plusieurs cheiks, par plusieurs membres du divan. Un tel cérémonial, qui eût été ridicule en Enrope, avait son utilité sur les bords du Nil; il imposait, il plaisait même aux musulmans; ear, habitués aux démonstrations du despotisme, ils ne trouvent à un boinme de véritable grandeur qu'alors qu'ils sont prosternés à ses genoux. En voyant Bonaparte affecter une simplicité extrême et refuser les hommages de la multitude, ils avaient eu beaucoup de peine à se persuader que Bonaparte fût digne d'être le chef des Français. Sa petite taille et sa mine chétive ne leur paraissaient en rapport ni avec le rang qu'il occupait ni avec les qualités que lui attribuaient ses soldats. Kleber à la bonne heure! Kleber, avec sa haute stature, ses formes athlétiques, sa mine guerrière, leur sembla un homme fait pour commander, un sultan véritable, et plus il exigea d'eux, plus ils lui prodiguèrent volontiers les téinoignages de leur respect et de leur soumission.

Ainsi débuta Kléber; et le zèle, l'hsbiteté dont il fit preuve à tous égards pendant les premiers jours de son commandement, produisirent les meilleurs résultats. L'armée et la population lui tinrent également compte de ses nobles efforts. La population se mon-trait calme et confiante; l'armée était pleine d'admiration pour la taille imposante et l'air heroique de son nouveau général en chef, le surnommait le Mars français, et, nedoutant pas de ses talents militaires, connaissant toute la sollicitude qu'il témoignait pour elle, commençait à se réconcilier avec l'idée de rester en Egypte sans le petit caporal. La fàcheuse impression d'abord causée par l'eloignement de Bonaparte, les regrets même qu'il avait laisses dans la plupart des cœurs, s'effaçaient peu à peu. Dejà on en revenait à plus de sang-froid et de justice; dejà on tenait d'autres discours, on se disait qu'après tout le général Bonaparte avait du voler au secours de la France en péril, et que, d'ailleurs, l'armée expéditionnaire une fois établie en Égypte, ce qu'il avait pu faire de mieux pour elle c'était d'aller à Paris exposer lui-même so situation et ses besoins, et réclamer des secours qu'il pouvait seul arracher à la négligence du Directoire.

Malbeureusement Kléber ne persévéra point dans la bonne voie où il venait d'entrer.

d'entrer. Le caractère de Kléber offrait les plus singuliers contrastes. Aux éminentes qualités qui le distinguaient saus contredit, venaient parfois se mêler, comme au bon grain l'ivraie, d'indignes petitesses. Fort strict envers ses subalternes pour tout ce qui concernait la discipline, il prétendait lui-même à une sorte d'indépendance envers ses supérieurs, et il avouait, nous l'avons deia dit, n'aimer la subordination qu'en sous-ordre. Or, s'il n'aimait que mediocrement à obéir, il aimait encore moins à commander. Il avait bien obéi aous Bonaparte, mais en critiquant, en murmurant. Il avait bien commandé quelquefois, mais sous le nom d'autrui. En Allemagne, par exemple, sous le général Jourdan, une sorte d'inspiration l'avait poussé plus d'une fois à prendre le commandement au milieu du feu, et alors il l'avait exercé en habile homme de guerre: mais après la victoire il était rentré dans son rôle de lieutenant, qu'il preferait à tout autre. En effet, Kleber

avait dans sa nature on ne sait quoi de nonchalant et d'endormi qui le rendait incapable d'un effort soutenu. Il lui fallait, pour accomplir de grandes choses, y être contraint par la nécessité.

Avant que Bonaparte ne l'appelát à la tête de l'armée d'Égypte, jamais Kléber n'avait exercé de commandement en chef. La nouveauté de son rôle, le sentiment de son devoir, les formalités de son installation, les soins divers auxquels il eut d'abord à vaquer, produisirent ehez lui, peudant une quinzaine de jours, une espèce d'energie febrile; puis, ers quinze jours écoules, il retomba dans sa nonchalance habituelle. Les soucis et la responsabilité du commandement, les immenses difficultes d'une tache qu'il n'avait pas éte libre d'aeeepter ou de refuser, les dangers dont les Turcs et les Anglais lui semblaient menacer l'Égypte, enfin la douleur de l'exil, remplirent son âme du découragement le plus sombre. La pensée que Bonaparte donnerait promptement de ses nouvelles, aurait sans cesse l'œil sur l'Égypte, y reviendrait même tôt ou tard, avait surtout stimulé l'ardeur de Kleber dans les premiers moments; mais, en l'espace de plusieurs semaines, les seuls détails re-latifs à la traversée de Bonaparte qui parvinrent d'Alexandrie au Caire furent qu'une rafale de trente-six heures avait suivi son embarquement, que Sidnev Smith avait alors repard, et que, fort desappointé de ce commencement d'évasion d'une proir dont il se crovait sûr, il s'était aussitôt élancé sur ses traces. Quoi de plus simple, quoi de moins compromettant pour la sureté de Bonaporte! Mais dans la facheuse disposition d'esprit où se trouvait Kleber il ne lui en fallut. pas davantage pour s'imaginer que probablement Bonaparte n'atteindrait pas les côtes de France, ou, dût-il les atteindre, qu'il n'obtiendrait certes pas du Directoire les renforts qu'il allait demander ; car, d'après les journaux du mois de juin. l'expédition d'Egypte avait soulevé au eonseil des Cinq Cents les discussions es plus vives et un blâme presque universel. Ainsi, non-seulement Bonaparte ne reverrait plus l'Egypte, mais, dans l'opinion de Kleber, e'etait un homme dont la carrière, soit militaire, soit politique, devait être regardée comme à jamais finie, un homme tout à fait perdu. Quant à demeurer en Égypte sans y recevoir de secours, Kléber jugeait la chose completement impossible. Kléber avait toujours eu pauvre idée de l'expédition. Si lors ilu départ il avait vivement souhaité d'être compris au nombre des généraux que Bonaparte emmenait avec lui, c'était ignorance du but de l'entreprise, c'était ennui de l'inactivité dans laquelle le Directoire le laissait depuis longtemps, e'était enfin que le temple de Janus semblait à la veille de se fermer en Europe. Une fois débarqué en Afrique, il n'avait pas cessé un seul instant de eonsacrer tous ses efforts à la reussite des projets de eonquête et de colonisation du général en chef; mais il avait toujours traité ces projets de chimériques, et souvent on lui avait entendu exprimer le regret de n'être pas sur les bords du Rhin plutôt que sur ceux du Nil. Une eirconstance toute particulière explique dans une certaine mesure les prejugés étrang s que Kléber nourrissait contre l'Égypte. Kléber, pour ses débuts dans la carrière des armes, avait passé huit ans au service de l'Autriche en qualité d'officier d'infanterie. Il avait encore l'accent, encore les mœurs tudesques, et pour la methode, pour la discipline, pour le mé-canisme, il donnait la préférence à l'armée allemande sur toutes les autres armées de l'Europe. Ajoutons qu'il avait eu à faire contre les Turcs cette malheureuse campagne où Joseph 11 essuva revers sur revers, et qu'il en avait eonservé une impression exagerée de la puissance et des ressources de la Porte. La l'orte, croyait-il, pouvait en tout temps, et d'un mot, mettre sur pied eent mille janissaires, soldars les plus braves du monde et devant qui la résistance était impossible. Au contraire, pour n'avoir jamais commandé en chef aucune armée française, Kleber n'avait et ne pouvait avoir qu'une idée fort inexaete de ce qu'on peut faire avec des soldats français.

Enfin, par les journaux que Bonaparte lui avait transmis, Kleber veauit d'apprendre les nombreux désastres militaires de la république; son patriotisme, sou ambition peut-être, s'etaient aussi émus, et non-seulement il brilait du désir de voier en personne au secours de la France, mais encore il n'admettait pas qu'une armée française pôt sous un pretexte quelconque demeurer en Afrique quaud les frontières mêmes de la France étaient menacées.

Par toutes les raisons qui précèdent, Kleber, des que les premiers tracas du commandement lui laissèrent le loisir de la réflexion, tarda peu à concevoir le dessein d'abandonner l'Égypte et de raineuer en Europe l'armée à la tête de laquelle il vensit d'être appelé. Quand on sut une de semblables idées preceeupaient le nouveau géneral en elief, nombre d'intrigants dunt 33 nonchalance naturelle le rendait facilement la dupe, noud-re de favor-s et de flatteurs dont il aimait a s'entourer, l'y entretinrent et y applaudirent à qui mieux mieux. Le projet d'evacuation médité par Kleber eut surtout nour approhateurs deux d'entre ses aides de eamp qui exercaient beaucomp d'empire sur lui, deux freres Damas qui avaient peu d'étendue dans l'esprit, peu d'elévation dans l'âme, et qui par ennui ou par tout autre motif desiraient vivement revoir la France. Ce malencoutreux projet, d'alioni renferme dans l'entourage unmediat de Kleber, ne fut bientot plus un mystère pour personne. Kleber non-seulement autorisa autour de lui et les propos les plus inconvenants sur son predecesseur et les railleries les plus absurdes relativement à l'expédition d'Egypte, mais encore, toujours caustique et frondeur, il commit la faute de ne pas s'en absteuir luimëme

Nous l'avons dit : les troupes francaises, à leur arrivée sur les bords du Nil, s'et ient prévenues contre l'Égypte, et l'eloignement, l'inconnu, les souffrances de toute sorte qui les y accueillirent,ne justifiaient que trop ces préventions, l'eu a peu l'influence de Bouaparte, la connaissance des ressources du pays. une sorte de bien-être matériel et surtout le succès de l'entreprise avaient ramené officiers et soldats à des sentiments moins defavorables; mais quand Kleber et ses intimes se prononcerent ouvertement contre l'Égypte, quand ils déelarerent tout hant que l'espoir d'en accomplir la conquête était une vaine

chimère, et qu'on devait y renoncer sans retard, ils réveillèrent soudain des haines à prine cteintes. Le gros de l'armee demeura, il est vrai, fidele à l'honneur, fidele au devoir. Les généraux Desaix, Reynier, Davoust, Lanusse, Menou, Lagrange, Songis, tous les officiers de l'artillerie et du génie, la plupart des colonels de cavalerie et les cinqsixièmes de ceux d'infanterie, ne eraignirent pas de manitester publiquement leur désapprobation des vues prétees au nouveau general en chef. Restait une centaine d'officiers qui , avec l'etat-major, avec les commis-aires des guerres, avec les membres des diverses administrations, voulaient à tout prix rentrer en l'rance, et qui prenaient la défense de Kléber. Ils se plaisaient à publier les discussions des Cinq-Cents du mois de juin, où l'opposition blamait l'expédition d'Égypte et en faisait un sujet d'accusation contre le Dircetoire; ils affectaient d'ailleurs de s'alarmer pour la république. D'une part, disaient-ils, la Francea besoin de toutes ses troupes pour defendre son territoire; de l'autre, nous avons à lutter iei contre le elimat et contre la peste, contre les mameluks et contre les Bédouins, contre les armées ottomanes, les armées anglaises et les armées russes, et tenter de nous y maintenir sans renforts serait folie. L'evacuation de l'Egypte aura done deux résultats : le premier sera de rendre à la république pombre de braves soldats et nombre d'execlients officiers ; le second de retablir entre la France et la Porte une alliance qui leur est nécessaire à tontes les deux pour contre-balaneer les efforts de l'Angleterre et de la Russie. Les mille raisons qui conseillaient de rester, qui même défendaient de partir, ne manquaient point d'éloquents avocats; mais, comme il arrive toujours, chaeun garda ses convictions. Deux partis plus tranchés que jamais existerent des lors au sein de l'armée d'Égypte : ce ne furent plus seulement les Français d'Italie et les Français du Rhin, ee furent les colonistes et les auti-colonistes. Inutile de dire que les officiers seuls adoptèrent l'un ou l'autre camp; mais, par suite de la desunion des ehels, la contenance et le moral des soldats s'affaiblirent à un point deplorable, et inseusiblement on se familiarisa avec de honteuses idées de capitulation qui naguere eussent indigué tous les eœurs.

Kléber, sa détermination prise, ne songea plus qu'aux moyens de l'exécuter. Il commenca par éloigner de lui tous les officiers dui ne partageaient pas ses opinions ou qui en manistestaient de contraires : ces officiers la étaient les plus braves et les plus capables. Il se mit ensuite à l'affût d'un pretexte pour s'aboucher soit avec les représentants de la Porte, soit avec les agents des autres puissances européennes, qui travaillaient plus activement que la Porte elle-même à nous expulser d'Égypte. A ce jeu il perdit chaque jour de sa considération auprès de l'armée ; mais il pirut ne pas s'en apercevoir ou feignit de s'en soucier peu; il n'en poursuivit pas moins son but, et loin de dissimuler son projet il saisit la première occasion qui se présenta de l'annoncer officiellement.

Le 29 août, dans la première proclamation qu'il avait adressée aux troupes. il leur avait dit que si d'importants secours n'arrivaient prochainement, une paix honorable, glorieuse même, les rameneralt dans leurs fovers. Un tel langage n'avait rien de répréhen-ible, rien Burtout qui s'éloignât des Instructions laissees par Bonaparte, Mais le 22 septembre, haranguant une partie de l'armée à propos du liuitième auniversaire de la fondation de la république francaise, il alla plus loin : il écarta cette fois et les furnnles dubitatives et les tournures conditionnelles; il écarta aussi et la gloire et l'honneur, « Braves compagnons, s'écria-t-il, vos enseignes cour-bent sous le poids des lauriers, et vos travaux demandent un terme.... longs travaux vont bientôt finir! . Puis, juatre jours après, c'est-à-dire le 26, Kleber, pour prepa er également le Directoire au parti extrême qu'il avait résolu de prendre, lui adressa une depeche où il présentait suns les coulcurs les plus sombres et même les plus fausses l'état dans lequel Bonaparte avait laissé les choses sur les bords du Nil, et ne craignit pas d'y joindre un rapport du ci-toyen Poussielgue, administrateur gépéral des finances, dans lequel ce fonctionnaire, qui pourtant devait sa haute position à Bonaparte, avait entassé

mensonges sur mensonges, calomnies sur calomnies.

sur calomines. Teleber per sussisting and the Teleber and sa défeche, Poussisigne Teleber and Teleber

température entre le jour et la nuit.
Ils dissient que l'arme manquait de
canons, de fusils, de projectiles, de
poudre, toutes riotes difficiles à reinplacer, parce que le fer coulé, le ploint,
les bois de construction, les matières propres à fabriquer la poudre, n'existaient
pas en faviné.

pass on tegytor.

In disasters (mil') a vasit un deficit
In disasters with a size finances on one
vait quatre millions aux soldats sur leure
solde, norm d'avris sept on ultura un fournisseures sur leurs divers services, « In
resource d'etablic de nouvelles vontributions était é,u see depuis longtrups,
Qu'on recourt à ce mayere, et le pays
se soulevait. L'inoniation u'avrait pai
et abondance ette année-la, et la récoite s'annouçant mai, he Expleime
movem d'acoustier l'inité.

Ils disaient que des périls de tout genre menaçaient la colonie; que les deux anciens chefs des numeluks. Mourad et Ibrahim, se soutenaient touours à la tête de nombreux cavaliers, l'un dans le Delta . l'autre dans le Said : que le grand-vis:r avait quitté Constantinople pour venir en persunne recouquérir l'Egypte; qu'il conduisait une puissante armée à travers la Syrie; que dejà il était parvenu à Damas, et que le faineux Djezzar allait lui envoyer un renfort de trente mille soldats excellents, anciens defenseurs de Saint-Jean d'Acre contre les Français; enlla, que les Anglais et les Russes devaient joindre une force régulière aux forces irregulières de la

Turquie.

Ils disaient qu'en cette extrémité la seule ressource qui restât était de traiter avec la Porte; qu'au surplus Bonaparte avait déià entanié des négociations à cet

égard, et que dans les instructions par lui laissées à son successeur il l'autorisait expressement à les continuer : qu'on allait essayer en consèquence de stipuler avec le grand-visir une sorte de domination mixte, qui attribuerait à la Porte l'occupation de la campagne d'Égypte et à la France celle des places et des forts, à la Porte la perception du miri ou impôt foncier, à la France celle du revenu des douanes.

Enfin, Kiéber donnait à entendre que l'ex-général en chef avait bien vu venir la crise, et que c'était la le motif véritable de son départ précipité. Poussielgue terminair par une calomnie plus odieuse encore : le général Bonaparte en quittant l'Égypte avait, prétendait il, einporte avec lui une somme de deux mil-

Certes, en sa qualité d'administrateur des finances, Poussielgue pe pouvait ignorer que la plupart des allégatio s consig ées dans son rapport étaient mensongères. Il le savait parfaitement ; mais, soit ennui de l'exis et désir de revoir la France, soit envie de complaire au nouveau général en chef, ii ne s'était nullement fait scrupule de trahir la vérite. Tout au p us pouvait-il nuire au général Bonaparte, et qu'importe? Bonaparte était un homme perdu, qu'on n'avait pas besoin de ménager. Quant à Kleber, il était de la meilleure foi du monde, Il poussait l'insouciance au point de n'avoir pas même songé à s'assurer par luimêine de la veritable situation des choses. Dans sa négligence, dans sa mauvaise humeur, il transmettait au Directoire les oui-dire que la passion répétait à ses oreilles et qu'elle avait convertis en une espèce de notoriété publique, et il ne croyait pas mentir. Il le croyait si peu, qu'avant d'expedier sa dépêche il demanda aux divers chefs de service des états qui, pensait-il, devaient corroborer toutes ses assertions, et qu'il les expédia sous le même pli saus même v avoir jeté les veux. Or, les états en question réfutaient sa lettre de point en point.

L'armée n'était plus que de quinze ou dix-huit mille hommes, ecrivait Kleber; rependant les états qu'il joignit à sa lettre portaient l'effectif à un tiers en sus. De fait, lorsque, deux ans plus

tard, elle fut ramenée en France, elle comptait encore vingt-deux mille soldats, et dans ces deux ans elle avait livré plusieurs grandes batailles, soutenu d'innombrables combats. En septembre 1799 l'armée était au plus réduite à vingt-huit mille hommes, nombre sur lequel il v avait au moins vingt-deux mille combattants, car l'Égypte est un pays sain, où les blessures guerissent vite. Il n'y avait d'ailleurs que peu de malades cette année-la et point de peste. Enfin, quoi de plus facile a Kleber que de completer ses cadres, même sans renforts de la mèrepatrie? Bonaparte ne lui en avait-il pas donné l'exemple? L'Égypte était pleine de chrétiens, pleine de Grecs, de Syriens, de Coptes, qui demandarent a s'enrôler dans nos rangs, et qui pouvaient fournir quinze ou vingt mille excellentes recrues. Par les soins de Bonaparte, des negres du Dirfour, achetés et affranchis, avaicht deja fourni jusqu'a cinq cents bons soldats à une seule de nos demibrigades. Puis, l'Égypte était soumise. Les Egyptiens proprement dits, les propriétaires du sol, preféraieut de plus en plus à la domination des mameluks, qui les pressuraient sons toutes les formes et avaient toujo rs le sabre à la main, la domination des Français, qui respectaient leurs propriétés et ne faisaient presque jamais tomber de têtes, Quant aux feilalis, à ces esclaves qui cultivalent la terre, peu leur importait d'obéir à tel maltre ou à tel autre, et ils n'eussent jamais songé d'eux mêmes à courir aux armes. Pour les décider à prendre un fusil il leur fallait l'appât de l'or ou les prédications de quelque fanatique, et ces deux mobiles étaient employés de plus en plus rarement auprès d'eux. A part donc quelques émeutes dans les villes et dans les campagnes, il n'y avait à craindre pour les Français que des Tures indisciplinés venant de loin, ou des Anglais mercenaires transportés à grand' prine sur des vaisseaux. Malgré la réduction de son effectif, l'armée française, pour peu qu'el e fût commandée, non pas avec génie, mais avec bon sens, était plus que suffisante contre de tels ennemis. Les événements eux-mêmes se chargérent bientôt de le prouver.

Les soldats étaient nus, ajoutait Kleber, et ne trouvaient que difficilement à se nourrir. Cependant le général Bonaparte avait laissé en magasin tout le drap nécessaire pour renouvel r les uniformes, et la preuve, c'est qu'un mois à prine après le départ de la Lttre de Kleber l'armée était entièrement habillee a neuf, D'ailleurs l'Égypte abondait en étoffes de coton; elle en produisait pour toute l'Afrique, et plus d'une fois déjà on y avait recouru pour vêtir les soldats. Quoi de plus simple que d'y recourir de nouveau? Quoi de plus facile, pour s'en pourvoir, que de les acheter, ou même de les exiger comme payement d'une partie de l'impoi? Quant aux subsistances, l'Égypte, comme nous l'avons ditet redit, est le grenier du reste de l'univers pour les cerésles. Le ble et le riz, le bouf et le mouton, les volailles et les légumes, le sucre et le café, y étaient alors à des prix dix fois moindres qu'en Eurone. Le bon marché était si grand, que l'armée, dont pourtant les caisses n'étaient pas trop bien garnies, pouvait payer tout ce qu'elle consommait, c'est-à-dire se comporter en Afrique beaucoup mieux que les armées chrétiennes ne se comportent en Europe, où l'on sait qu'eiles vivent aux depens du pays conquis et ne payent absolument rien.

L'armée, écrivait encore Kléber, manquait d'armes, manquait de munitions. Cependant, d'après les états mêmes qu'il envoyant au Directoire, les arsenanx contenzient encore onze mille sabres, quinze mille fusils, quatorze à quinze cents bouches à feu, dont cent quatrevingts de campagne Alexandrie senle, que Kleber représentait comme depourvue d'artillerie depuis le siège de Saint-Jean-d'Acre, comptait plus de trois cents pièces de canon en batterie. Quant aux munitions, it restait d'une part trois millions de cartouches d'infanterie et vingt-sept mille cartouches à canon. toutes confectionnées, toutes prêtes; de l'autre, on en pouvait aisément fabriquer de nouvelles, car il restait aussi onze cent milliers de poudre et deux cent vingt cinq mille projectiles. La suite de notre re- it démontrera que nous n'exagerons rien, puisque l'armée se batut encore deux ans, et que lorsqu'il lui fallut enfin abandonner l'Egypte elle y laissa aux Anglais, qui l'occuperent

après elle, d'immenses approvisionnements de toutes sortes.

A l'égard des finances, Kléber n'avait pay été mieux renseigné. Et d'abord la solde était au courant. Sans doute on hésitait encore sur le meilleur système financier à suivre pour entretenir l'armée sans trop fatigner le pays; nuis les ressources existaient, et l'armee, pour peu qu'on maintint les taxes dejà établies, vivrait dans l'abondance. En septembre 1799 il etait dù au delà de seize millions sur les impôts de l'année, et il y avait là de quoi subvenir amplement aux dépenses courantes. On n'en etait donc pas réduit à courir la chance de soulever les populations par l'établissement de nooveaux impôts. L'armée, grâce au bas prix des denrées, pouvait vivre en Égypte avec seize ou dix-neuf inillions, et l'Égypte, en se trouvant fort ménagée, en pouvait payer annuell-ment vingt-cinq. A ce taux elle ne payait pas moitié de ce que les nombreux tyrans qui l'opprintaient naguère sous le nom de mameluks lui arrachaient avec mille vexations. Quant à ces deux millions que Poussielgne accusait Bonaparte d'avoir pris dans les caisses publiques, Bonaparte n'avait pas même touché, avant de partir, l'intégralité de son traitement.

son tradement. Les dangers prochains, les dangers Les dangers door Kieler prérendait à colone menacée, a varient guer plus de foudement que les autres assertions de sa drepène. Ces révoltes qu'il sem à ri resolute de la part d'hanima et de Microsal de la part d'actre. Ces descentes naême des Anglais et des Rusdes, tous ces sujest d'alarme dont Kieber se procecupal tant et Leit ou singuillement et caugérée ou purement ina-

ginaires.

Ainsi, les indigères se tenaient tranquilles, et n'étaient pas disposés, comme on le dissit, à se soulever su premier signal. D'une part, nous trouvions charged pour dans les nombreux chretiens parties en figupt des amin lus des controlles en figure des amin lus des controlles en figures des amin lus des controlles en figures des amin lus des controlles en figures en figu

vait toujours fait, comme il avait preserit de continuer à le faire, on avait toujours soin de ménager leurs cheiks et leurs ulemas, c'est-à-dire leurs prêtres et leurs gens de loi, on rénssirait peut-être à se concilier tout à fait leur affection. Il n'etait pas douteux que si nous venions à éprouver des revers infitaires en Égypte, les Égyptiens, avec l'ordinaire mobilité des peuples conquis, agiraient comme les Italiens venalent d'agir, se joindraient aux vainqueurs du jour contre les vainqueurs de la veille. Ils appreciaient rependant tout er qu'il y avait de différence entre la domination des maineluks, qui les pres-uraient de mille manièrea et avaient sans ce-se le sabre à la main, et les Français, qui respectaient les proprietés et recouraient rarement aux executions capitales ; ils l'appréciaient, et nous en truaient compte. Ibrahim et Mourad, Join d'être encore l'un et l'autre à la tête de quatre ou eing mille cavaliers, en avaient à peine quatre ou cinq cents chacun autour d'eux. Depuis l'expédition de Syrje, Ibrahim se tenait immobile sur la frontière syrienne, qu'il n'osait dénasser, Mourad ne bougeait pas davantage de

la petite osis où il s'etait réfugie queques jours avant la bataille e'Aboukir. Le grand-visir, loin d'être au momen! de fondre sur l'Egypte avec une pui-saute-arme, ne enaitue de dquitter Constantinople. Il franchissait à peine le Besjihore, il atteignait à peine Seutari, et n'avait encore pour toute armec que les trois on quatre mille houmes qui

Djezzar etait enfermé dans Aere. Djezzar rappelait peu a peu les troupes qu'il svait à Gazali, à Juffs; et loig de préparer un ren'ort de treute mille hommes pour seconder les desseins du grand-visir, il voyait au contraire avec peu de satisfaction, mainten en surtout que son pachalick était delivré iles

Français, l'approche d'une nuuvelle armée turque.

composaient sa maison.

Deux fregates angloises, venant des 
Indes, avaient puru devant Cosseir 
vers le mirieu du mois d'août et Jenté 
plusieurs fuis de delarquer des troupes, 
Mais c'il que fois Tadquelant-general 
Douzelot, qui rounnandart la place, avait 
tué ou noye une centaine de cipaje sin-

diens, et les frégates avaient fini par disparalire. Quant à envoyer d'Europe une expedition contre l'Egypte, l'Angleterre avait ben à cette époque dans les eaux de Mahon une flotte chargée de troupes expeditionnaires; mais elle médiatis plutôt de les peter en Toscane, dans le royaume de Naples, ou sur le littoral de France.

Enfin l'expédition russe n'était qu'une fable. La Russie ne songeait en aucune façon à envoyer ses soldats si loin pour venir au secours de la politique an-

glaise en Orient.

T-fle ctait, a la fin de septembre 1709, an signi des divers prisit, que Nteber re-doutant pour l'Egypte l'evanteverité. Ces peris, ou n'étaient qu'imaginaires, ou n'avaient rien d'imminent, rien que la vigilance du grânfail en chet ne put prévair, rien dout son activité et son saug-fraid, comme Bouaparte l'avait montré à plusieurs reprises, ne pussent aissement triompher.

An reste, l'insuccès de divers efforts bientôt tentés par l'ennemi aurait dû démontrer à Kléber l'manité de ses

terreurs Ver- le milieu d'octobre, Mourad, presse qu'il était par la famine, se hasarda de nouveau à sortir du désert où depuis deux mois il avait trouvé un refuge, et à recommencer ses excursions dans la vallée du Nil. Il deboucha au-dessus de Siont, et remonta vers Girgeh jusqu'au village d'El-Gunaim; mais Desaix etait sur ses gardes, Desaix ne l'avait pas perdu un seul instant de vue. Le chef de brigade Morand, aussitôt lancé contre le bey, le cerna la nuit dans son camp, lui tua une cinquantaine de cavaliers, lui enleva ceut chevaux de remonte et la presque totalité de ses bagages, et l'obligea à fuir avec précipita-. tion. Toutefos, la rapidite de sa fuite ne le mit point hors de l'atteinte de son vainqueur. Morand et sa colonne traversèrent en quatre jours cinquant-lieues de pays, et-rejoignirent le bey près de Sainnoud, lieu qui lui avait dejà été fatal six mois auparavant. Cette nouvelle rencontre coûta encore a Mourad une centaine d'hommes, une centaine de chevaux équipés, plusieurs centaines de chame ux charges. Le bey lui-même lutta corps à corps pendant quelques minutes avee un dragon, du vingtième, faillit, dit-on, être fait prisonnier, et n'échappa enfin qu'avec beaucoup de peine. Desaix, qui tout en le combat-tant admirait l'ancieu chef des mamehuks pour son courage héroïque et son indomptable perséverance, tenta des lors auprès de lui les voies de la négociation pour l'engager à mettre bas les armes, lui persuader de voir des ainis dans les Français et lui offrir un sort independant. Mourad, ne crovant pas encore sa cause sasez mauvaise pour avoir besoin de s'en remettre a la genérosité de ceux qui venaient de lui ravir la domination de l'Égypte, rejeta d'abord avec dedain des propositions qu'il devait cependant accepter plus tard, et eontinua à courir la campagne; mais il ne commandait plus qu'à quelques centaines d'esclaves, ne possedait plus un seul point de la vallée, plus un seul canon, plus uu seul magasin, et avait perdu usqu'à sa reputation d'habileté et de bonheur. Le contenir devint de moins en moins difficile, et Kleber lui-même reconnut hientôt qu'un tel adversaire n'exigeait plus la presence ni les talents d'un géneral du mérite de Desaix. Bientôt, disons-nous, par ordre de Kieber, Desaix ne lai-sa dans la haute Egypte que deux petites colonnes mobiles, plaça toutefois à leur tête doux de ses meilleurs lieutenants, les généraux Boyer et Rampon, à qui l'activité dont il leur avait donne l'habitude et l'experience qu'ils avaient acquise sous sea ordres perinettaient de continuer h-ureusement la poursuite du bey fugitif, et rentra luimême dans l'Exypte moyenne avec le reste de sa division.

Kleher avait deux moifts pour rappeter Deasi prese dein. D'une part. Kleher vouldit se servir du nom de Desait vouldit se servir du nom de Desait avait desseit de territorier de l'autre, si le grand-risir foudoit sur l'Espat de vant que les pourpariers pussent geavant que les pourpariers pussent pur sur la préseir misur du personne la capocité militaire de son aucen compason, avait résult de hit confér un mée qui se rassemblait pour défendre la frontier sprieque.

En effet, les craintes de Kléber étaient pour le moment, et non sans quelque raison, concentrées vers la Syrie. Les agents britanniques avalent habilement fait valoir aupres du graud-visir la disparition du général Bonaparte; ils lui avaient représenté que la faiblesse de l'armée française avait aeule pu déterminer un si vaillant guerrier à prendre la fuite, et qu'ainsi il devenait facile de detruire une poignée de soldats abandonnes par le chef qui faisait leur force. Jussuf-Pacha, trop aensé pour admettre complétement eette explication du départ de Bonaparte, s'était néanmoins, sur la nouvelle du fait même, enhandi à franchir de sa personne le Taurus, puis à pousser une assez forte avantgarde jusque sur les bords du Jourdain. Enfin, le bruit courait en Egypte que pour empêcher Kleber de reunir la masse de ses forces sur un seul point, Jussuf envoyait un corps de huit mille janissaires d'élite, commandé par Seid-Ali-bev, tenter une descente sur la côte égyptienne. Cette rumeur était fondée. Du 24

au 30 octobre, cinquante-trois bâtiments tures de toutes grandeurs vinrent mouiller vers le Bogaz de Damiette, c'est-àdire à l'embouchure de la branche du Nil qui passe devant cette ville. Cette escidre portait les troupes destinées au debarquement, et ctait convoyée par un des deux vaisseaux de ligne du conmodore sir Sidney Smith, Le 31, le commodore, qui était présent, fit occuper une vieille tour située à un quart de lieue en mer, et qui, armée convenablement, aurait pu défendre l'entrée du fleuve, Abandonnée qu'elle était, les Anglais y établirent un poste et plusieurs pre-ces de canons; puis, le 1" novembre, sous le feu de cette batterie, une premiere division de quatre mille janissaires debarqua sur la rive droite du Bogaz. entre le lac Menzalch et la mer, et parut vouloir s'y retrancher pour attendre le debarquement des quatre mille autres; mais elle n'en eut pas le loisir. Homme de tête et de cœur, le géneral Verdier, qui commandait à Damiette, et qui n'avait sous ses ordres que sept ou huit cents fantassins, que cent cinquante à deux cents cavaliers, sortit bientôt avec sa petite troupe, se porta en toute

hâte au delà du fort de Lesbeh, sur la langue étroite le long de laquelle moitié des Turcs étaient déjà descendus, et, sans laisser aux quatre mille autres le temps d'arriver, attaqua vigoureusement ceux qui avaient pris terre. Les janissaires soutinrent le premier choc avec courage et succès; mais peu à peu ils lâcherent pied, et, charges de front par nos fantassins, pris en flanc par notre cavalerie, finalement acculés à la nier, près de trois milie d'entre eux furent tués à coups de baïonnette ou périrent dans les flots, tandis que le reste se rendait à discretion. Huit à neuf cents prisonniers, trente-deux drapeaux, cinq pieces d'a tillerie, tels furent pour nos troupes les trophees d'un brillant fait d'armes, qui ne leur conta guère qu'une trentaine de morts. Temoins du carnage de leurs compagnons, les quatre autres mille janissaires, qui étaient descendus dans les chaloupes et dejà naviguaient vers le rivage, se hâterent de rebrousser chemin vers leurs vaisseaux. Tous ees vaisseaux, ainsi que le vaisseau de ligne anglais, disparurent des la nuit suivante.

A la première nouvelle de l'apparitiou d'une escadre turque, Kléber avait expédie Des ix , avec une colonne de trois mille hommes, vers le littoral. Lorsque Desaix arriva devant Dami tte, il trouva la victoire remportre et les troupes qui avaient vaincu pleines de conliance et d'enthousiasme. Un si heureux debut semblait promettre au général Kiéber une longue continuité de succès sur les ennemis qui voudraient lui disputer la possession de l'Égypte, et aurait du lui servir d'encouragement, le faire revenir sur la fatale détermination qu'il avait prise d'évacuer au plus vité le pays. Kléber en eut, dit-ou, quelque velleité. Malheureusement il avait contribué plus que personne a entraîner les esprits vers ce malheureux projet d'une évacuation immédiate. Les esprits l'entrainèrent à leur tour; et quand bientôt l'occasion se présenta de négocier, il ne put, bon gré mal gré, la laisser échapper.

On se rappelle que Bonaparte, au moment de repartir pour l'Europe, avait eu l'idée d'ouvrir des négociations avec le grand-visir Jussuf, qui, disait-on, s'avançait par la Syric, a la tête d'une nouvelle armée ottomane, et venait en personne expulser les Français des bords du Nil; Bonaparte lui av it donc écrit, et avait charge Mustapha-pacha, fait prisonnier à la bataille d'Aboukir, d'aller remettre cette missive en mains propres. Or, ces ouvertures n'étaient qu'une feinte de la part de Bonaparte. Il ne songeait nullement à évacuer l'Égypte aux conditions qu'il proposait à Jussuf, et qui étaient que la Sublime-Porte tépudiât l'alliance de l'Angleterre et de la Russie; il ne voulait qu'amuser le grand-visir, que gaguer du temps, que brouiller la Porte avec les Anglais et les Russes. Mustaplia avait rencontré Jussuf à Ervan, capitale de l'Arménie; et le grand-visir l'avait charge de porter sa réponse au général en chef de l'armée française. Mustapha était de retour au Caire le 12 octobre. La réponse qu'il rapportait montrait un homme defiant et orgueilleux, mais n'impliquait pas un refus positif. Aussi des le 17 Mustapha était renvoyé vers Jussuf, et emportait au nom de Kleber des propositions qui non-seulement devaient flatter l'orgueil et vaincre la défiance du grand visir, mais qui encore annoncaient une ligne de conduite tout autre que celle de Bonavarte.

Mustapha à peine reparti, sir Sidney Smith intervint dans la négociation qui s'entamait, et ne tarda guère d'y jouer le principal rôle. Malgré l'in-succès du siège de Saint-Jean-d'Acre, auquel il avoit si puis-amment contribue, maigré même l'éloignement de Bonaparte. Sidney Smith commençait à crore qu'il fallait renoncer à l'es, érance d'expulser les Français d'Égypte par la voie des armes. A ses yeux , la dernière tentative des Turcs devant Damiette en était une nouvelle preuve. Mais le commodore brûlait toujours du desir d'avoir sa page dans l'histoire, et il avait résolu de substituer la ruse à la force, résolu de profiter d'un moment de faiblesse pour arracher aux Français leur precieuse conquête Toutes les lettres de nos officiers qu'interceptant la croisière anglaise montraient combien ils étaient devorés de l'envie de revoir la Frauce. Sidney Smith espérait décider tôt ou tard notre arjuée à négocier, lui

faire souscrire une capitulation plus ou moins honorable, la mettre en mer surle champ, et la jeter sur le rivage d'Europe avant même que le gouvernement français eût le temps d'accorder ou de refuser sa ratification. Dans cette vue, il comblait ou du moins paraissait combler les offici-rs français de prévenances; il leur laissait arriver les nouvelles d'Europe, ou du moins donnait passage à celles qui etaient anteri ures au DIX-HUIT BRUMAIRE; et quand il apprit les démarches que Kleber tentait auprès de Jussuf, il ne negligea rien pour disposer ce personnage a les accueillir favorablement. Il n'en resta point la. Le 26 octobre il écrivit à Klei:er lui-même qu'informé des conférences qui allaient s'ouvrir entre le grand vizir et le nouveau chef de l'armée française, il croyait devoir leur rappeler à tous les deux qu'aux termes d'un traité du 5 janvier 1799 la Porte était liée vis-a-vis de l'Angleterre et de la Russie, et ne ponvait traiter separement de la paix. L'Angleterre, à coup sur, ne le souffrirait pas, « Pour moi, ajoutait il, je suis non seu-· lement ministre plénipotentiaire de « Sa Majeste Britannique près la Porte-« Ottomane, mais commandant de son « escadre dans les mers du Levant ; or, a je déclare qu'au premier de ces titres · nul arrangement ne peut se conclure « sans que j'y participe, et qu'au se-« cond nulle communication, nul moua vement de troupes ne neuvent avoir « lieu par mer sans que je le permet-« te. » Apres ce preambule, abordant le fond même de la question, Sidney-Smith proposait tout simplement a Kléber d'évacuer l'Égypte, L'armée francaise, dans le cas où son général en chef y consentirait, ne serait aucunement traitée comme prisonnière; lnin de là, le commodore offrait de la reconduire avec tous les honneurs de la guerre, c'est-à-dire avec sea armes, ses drapeaux, ses bagages, sur les côtes de France.

Sir Sidney-Smith était-il bien, comme il s'en donnait le titre, ministre plémipotentiaire de Sa Majesté Britannique près la Porte? Non. Il l'avait éte, mais il ne l'était plus depuis farrivée de lord Elgin comme ambassadeur a Constantinopie. Il u'avait en réalité au mois

d'octobre 1799, que le pouvoir qu'un chef militaire a tonjours, celui de signer des conventions provisoires, des armistices, etc. Kleher, sans y regarder de pres, sans savoir au juste s'il traitait avec des agents suffisamment accrédités. s'engagea d'une manière aveugle dans cette voie périlleuse. Il y aurait trouvé l'ignominie si par bonneur le cirl ne l'eut doué d'une âme heroique et d'un cœur intrépide. Son âme, son cœur, il semblait les avoir perdus; mais il devait les retrouver des qu'il reconnaîtrait, grace à la mauvaise foi de ses ennemis. toute l'étendue et toute la gravité de sa faute. Pour le moment, Kleber, qui voyait les Anglais maîtres de la Méditerrance, n'envisagea qu'un point : c'est qu'a moins de les admettre dans la négoeiation, le retour en France devenait impossible. Il s'empressa donc d'aecueillir les ouvertures de Sidney-Smith, et proposa, tant au commodore qu'au grand vizir, vers lequel il expedia un nouveau courrier, que chacune des trois parties désignât un nu plusieurs commissaires qui eussent pleins pouvoirs pour traiter; mais, repugnant à recevoir les Tures dans son emp, et ne voulant non plus aventurer aucun Français au milieu des troupes indisciplinées de Jussuf, il imagina de choisir le Tigre, c'est-à-dire le vaisseau moute par Sidney-Smith, pour lieu des conferences.

On pense bien que Sidney-Smith delirea de tout son cœur a cette double propo-lion de Kieber. Quant a Jussuf, la véalt efini deuide a po. sace en avoit, el colte de la venera de la colte de deuizem messego du géneral en chef de Farmée française. Agreablement surpris d'apperendre, el par les deux letters du d'apperendre, el par les deux letters du d'apperendre, el par les deux letters du control de la colte de la

Quelque empressement que les trois parties semblassent avoir de traiter, un mois et demi s'écoula encore en alieus et venues ou en ponrparlers prelimi-

nairs. Enfin, le Tiper, seut vaiseau qui composit pour le moment et que Sidney-Smith appelait emphatiquement son escadre, ca le Tibesé etait toujours en réparation à Chypre; le Tiper, diomanus, qui croissit depuis plusieurs senaines entre Alexandrie et Danielte, et qui depuis plusieurs senaines attendait vainement la nivere les plempontatiares les requis le Ziderenther à son bond. Cétait le moment même où le géneral Bonaparte venial de saisir en Praeral Bonaparte venial de saisir en

timon des affaires publiques. Les négociateurs choisis par Kléber étaient le genéral Desaix et l'administrateur Poussielgne. Poussielgne, l'homme qui avait si indignement calomnié Bonaparte, était partisan de l'évacuation inunédiate; Desaix, au contraire, ne craignait pas de déclarer hautement qu'il ne fallait evacuer à aueun prix. Desaix, depuis que Kléber l'avait rappele du Said, n'avait cessé de faire les plus grands efforts pour résister au torrent, pour relever le cœur de ses compagnons d'armes; Desaix avait long temps décliné le triste rôle que Kleber voulait lui donner à remplir. En vain Kléber, pour s'excuser aux yeux de Desaix et pour le décider, lui répétait-il que c'était Bonaparte qui, le premier, avait commence les pourparlers avec les Tures, que Bonaparte avait même prévu, même autorisé d'avance la signature d'un traité d'évacuation pour le cas d'un imminent péril. Desaix, à qui la situation ne sem-blait nullement desespérée, à qui d'ailleurs on se gardait bien de montrer le texte des instructions laissées par Bonaparte, ne ponvait se defendre de trouver quelque chose de passablement louche dans les assertions singulières qu'on faisait résonner à ses oreilles. Il esperait toujours que quelque navire arrivant de France ée aireirait les points obscurs, et changerait pent-être les déplorables dispositions du nouveau genéral en chef et de l'état-major de l'armée. Il avait donc hésité lougtemps à se charger de la negociation entamée par Kléber, et, s'il avait fini par y consentir, c'était dans l'espoir de la traîner en longueur et de laisser des secours ou des ordres arriver de France. Au pis aller, il débattrait, il obtiendrait le

traité le moins désavantageux possible. Sidney-Smith combla Desaix d'égards. Était-ce simplement par courtoisie et parce qu'il se trouvait flatté d'avoir af-faire à un général du mérite de Desaix ? ou bien pensait-il le réconcilier ainsi avec l'idée de sortir d'Égypte et le rendre plus accommodant sur les bases du traité à conclure? Desaix, en tout eas, sut éviter le piège. D'une part, Desaix' resta ferme et inflexible dans son opinion; de l'autre, il fit valoir avec autant de chaleur que d'habileté les conditions que son chef l'avait chargé de défendre. Ces conditions, il faut le dire, étaient inacceptables de la part du commodore; mais elles convenzient d'autant mieux à Desaix, qui voulait gagner du temps. De la part de Kleber, elles étaient fort mal calculées, car leur exagération detruisait la possibilité d'aucun accord ; mais K léber cherehait dans leur étendue même l'atténuation de sa faute. Ainsi Kleber demandait non-seulement que l'armée française se retirât avec les honnenrs de la guerre, c'est-à dire avec arincs et bagages, mais encore qu'elle pût descendre sur ter point du continent qu'il lui plairait de choisre, afin de préter à la république le secours de sa présence là où elle le jugerait plus utile. Kleber demandait en outre que la Porte nous restituât sur-le-champ les îles greco-vénitiennes, devenues propriété francaise aux termes du traité de Campo-Formio, mais occupées depuis pru par des troupes turco-russes. Il demandait que ces fles, et surtout celle de Malte, bien plus importante que tout l'archipel Ionien, restassent définitivement a la France; que la possession lui en fût garantie par les signataires du traité d'évacuation même; que l'armée d'Egypte en se retirant pût renforcer et ravitailler leurs garnisons; enfin que l'alliance conclue entre la Porte, la Russie et l'Angleterre lors de la descente des Français sur les bords du Nil, fût décla-

ree immédiatement dissoute.

De telles stipulatione, nous l'avons déja dit, etaient déraisonnables. Non que la France y dêt trouver, et au dela, un équivaient à ce qu'elle allait perdre en perdant l'Egypte; mais elles sortaient évidemment du cercle dans lequel les parties contractantes devaient agir.

elles couraient ainsi le risque de n'être pas sanctionnées par qui de drait, et tout au moins leur execution entraînerait trop de lenteurs. Des officiers, qui ne traitaient à proprement parler que d'une simple capitulation militaire, ne pouvaient comprendre dans leur négociation des objets aussi varies, aussi étendus. Évidemment, abolir le traité de triple alliance dont il a été question tout à l'heure, puis débarquer les troupes françaises sur un point du continent européen où leur apparition soudaine changerait sans doute la fortune de la gnerre, c'étaient la des hardiesses qu'un simple commandant d'escadre ne pouvait se permettre. Quant aux fles Ioniennes, à Zante, à Cephalonie, à Corfou, elles étaient alors occupées, avonsnous dit, par des garni-ous turques et des garnisons russes, qui probablement pe se retireraient pas sur un ordre de Sidney-Smith ou de Jussuf, Enlin, Malte relevait de la suzeraineté du roi des Deux-Siciles, sans l'autorisation duquel on n'en pouvait disposer. Du-sent toutes ces stipulations être consenties par les cours un'elles intéressaient, encore fallait-il obtenir ce consentement, c'est-àdire envoyer à Naples, à Londres, à Saint-Petersbourg, à Constantinople, et des lors ce n'était plus une convention militaire immediatement executable. Bien plus, il faliait en réferer à Paris même, et c'était ce dont Kleber ne se souciait point.

Quelques jours s'écoulèrent avant que les negociateurs français vnulussent eutendre raison sur tous ces divers points; mais il en était deux autres, en quelque sorte préliminaires, et d'ailleurs ne depassant ni les pouvoirs de Sidney-Smith ni reux des commissaires turcs, sur lesquels Desaix se montra inexorable. Le premier concernait le depart de nos ble-ses et de nos savants, pour qui Desaix réclamait des sauf-conduits; le second etait la cessation préalable de toute hostilité entre nos troupes et celles du grand vizir. En effet, on était alors au 15 janvier 1800, et le grand vizir, que nous avons laisse deux mois auparavant aux environs ile Dames, n'avait cesse depuis lors de s'avancer vers l'Egypte. Le grand vizir, au moment où Mustapha était venu le trouver pour la

seconde fois, n'avait encore autour de lui que ses quelques milliers de janissaires, et n'osait prendre décidement l'offensive; mais en apprenant l'espèce de panique do t le depart de Bonaparte avait frappé soudain l'armée française. il s'était tont à coup senti lui-même plein de confiance et d'ardeur. Il avait hâté sa marche, il avait, partout sur son passage, prêché la guerre sainte au nom du Prophète, partout publié que les vrais croyants n'avaient plus besoin que de faire un dernier effort pour chas er les infideles des bords du Nil, que le redoutable Sullan ae feu les avait quittés, qu'ils étaient affaiblis et découragés, que toute l'Égypte était prête à se soulever contre lenr domination, enfin qu'il suffirait de se montrer à enx pour les vaincre. Jussuf avait même fait la paix avec l'ombrageux Djezzar, et s'etait assuré de son concours actif en lui donnant à entendre qu it s'agi-sait plutôt de pillage que de combats. Par ces divers niovens, il avait rassemblé autour de lui toutes les miliors des cina pachalicks de la Syrie, et bientôt il s'était vu à la tête de soixante-dix ou quatre-vingt mille Ottomans fanatiques. Aux Ottomans s'etait joint ce qui restait de mameluks, ear Ibrahim et Mourad avaient consenti à devenir pour la circonstance les auxiliaires de leurs auciens compétiteurs. Les Arabes Bédouins, dans l'espoir de pitter les vaincus, quels qu'ils fussent, avaient mis quinze milie chameaux a la disposition du grand vizir pour l'aider à franchir le désert qui sépare la Palestine de l'Égypte. Sidn-y-Smith, de son côté, tout en paraissant appeler de ses vœux un arrangement amiable, avait formé pour l'armee turque une espèce d'artiller e de campagne attrice avec des mulets. Enfin cette armée ne presentait guère qu'une masse confuse ; mais elle n'en était que plus redoutable à tout ce qui portait l'habit europeen ; et d'ailleurs son étatmajor a demi barbare comptait nonseulement pinsieurs officiers anglais, mais encore plusieurs de ces coupables émigres qui avaient concourn avec Phélippeaux à la victorieuse defense de Sant Jean-d'Acre. Enhardi par le nombre de ses soldats et par l'importance de ses ressources, Jussuf avait donc fait une certaine diligence, et il allait bientôt

se trouver en présence de l'armée francise. Au 15 décembre, i let alte angenon foin de Gazah avec le gros de ses troupes, et néme avant pousse un avantgarde de six mille hommes jusque devant le fort d'El-Arisch. Kleber, instruit de extle circonstance, s'était Ísdé den avertir Dessir, et lui avait prescrit d'exiger, sous peine de rupture des conferences, que l'armée turques arrêtit

sur la frontière. De ces deux points sur lesquels nos négociateurs devaient insister préa ablement, le premier, celui du depart des blesses et des savants, dépendait de Sidney-Smith: il l'accorda sans tron de difficulte. Quant à l'armistice, c'et it l'affaire des négociateurs tures. Or, des que la question leur fut posée, ils ré-pondirent par un refus formel. Desaix et Poussielgue bataillerent huit jours, mais sans rien pouvoir obtenir, et au bout des huit jours les représentants de Jussuf finirent par declarer que leurs pouvoir n'allaieut pas jusqu à leur permettre de prendre sur eux une pareille concession. Alors, comme les pourparlers allaient se rompre, Sidney-Smith, toujours officieux, toujours plein de ressources, proposa d'en referer par lettre au grand vizir. On accepta; il écrivit, et la depèche fut expédice sur-le-champ. Mais il est moins facile de s'entendre par écrit que de vive voix. Le courrier venait a peine de partir, que le commodore regrettait qu on ne fut pas allé tout de suite continuer la négociation auprès de Jussuf lui-même. En conséquence, il offrit de se rendre d'abord seul au camp des Tures, de sonder le grand vizir, de conclure avec lui une suspension d'armes, niême de courte durée, culla de le preparer à recevoir nos negociateurs s'il crovait pouvoir leur promettre non-seulement quelque chance de réussite, mais encore respect et súreté. On agrea cette nouvelle proposition de Sidney-Smith La mer etait fort mauvaise depuis quelques jours : il profita d'un moment de calme, sauta dans une embarcation, et se lit jeter à la côte, non sans avoir couru quelque péril. Avant de quitter le Tigre, il avait donné rendez-vous au capitame de ce vaisseau dans le port de Jaffa, où Desaix et Poussielgue descendraient à terre si le

lieu des conférences était transporté au camp des Tures.

Lorsque le commodore arriva près du grand vizir un événement horrible venait de se passer à El-Arisch. Le fort de ce nnm était, au dire de Bonaparte. une des deux clefs de l'Égypte; Alexandrie était l'autre. Une armée d'invasion, venant par mer, ne pouvait, pensait-il, pour peu qu'elle fût nombreuse, debarquer que sur la plage d'Alexandrie, Venant par terre, et ayant à franchir le désert syrien, il fallait qu'elle passât forcement par El-Arisch, alin de s'abreuver aux puits qui se trouvent en cet endroit. Aussi Bonaparte avait-il, d'une part, fait exécuter de grands travanx autour d'Alexandrie, et, de l'autre, fait mettre le fort d'El Arisch sur un excellent pied de déleuse. Outre un immense approvisionnement de vivres et de munitions, le fort, au moment où l'avantgarde ennemie vint l'assièger, renfermait une garnison française de cinq cents hommes, et avait pour commandant un officier des plus intrépides, le chef de bataillon du genie Cazals.

Le jour même de l'arrivée des Tures sou- les murs de la place, le colonel auglais Douglas, qui les conduisait, envoya sommer Cazals de se rendre, et ce fut un émigré français qui porta la sommation. Des pourparlers s'établirent, et il fut dit à nos soldats que l'évacuation de l'Écypte était imminente, que dejà on l'annonçait comme resolue, que bientôt elle serait inevitable, et qu'il y aurait folie à vouloir se defendre. Les coupaines sentiments qui n'avaient été que prop encouragés dans les rangs de l'armée française par ses chefs firent alors explosion. Les défenseurs d'El-Arisch, en proie comme tous leurs camarades au désir de revoir la France, murinurerent qu'ils ne vontaient pas combattre et qu'il fallait bien plutôt capituler. Cazals, indigné, les convoqua tous, leur tint le plus noble langage, leur déclara que s'il y avait des láches parmi eux ils pouvaient se séparer de la garnison et se rendre au camp des Tures, qu'il leur en laissait la liberté; mais que pour lui il se défendrait jusqu'à la mort avec ceux qui resteraient fidèles an devoir. Ces paroles semblé: ent rappeler les soldats a des idées d'hon-

neur. La sommation fut done repoussée, et Douglas fit commencer l'attaque. Douglas était un officier de mérite; mais, d'une part, l'indiscipline des milices qu'il commandait, le mangne d'outils et de canons, de l'autre, lui laissaient peu d'espoir de réussir. Le huitième our le siège n'avait fait aucun progrès, et la garnison ne comptait encore que deux morts, que douze ou quinze blesses. Malheureusement l'esprit d'insurrectinn qui était en elle éclata. Des traîtres appelerent l'ennemi du haut des remparts, et des soldats français bonte éternelle à leur mémoire! - 1etèrent des cordes et des échelles qui servirent à l'e-calade. Du reste, leur crime ne fut pas impuni. A peine entrés dans le fort, les Tures fondirent le sabre au poing sur ceux qui venaient de les y introduire, et les égorgèrent impitoyablement. Ramenés à eux-mêmes par un tel spectacle, les autres révoltés eurent beau se réunir à la garnison, beau se defendre alors avec desespoir, its succombérent presque tous, et leurs têtes, coupées immediatement, furent promenées en triomohe dans toute la Syrie. Cazals et une vingtaine de ses plus braves soldats étaient parvenus à se retirer dans une des maisons de l'intérieur du fort : ils s'v défendirent jusqu'au soir, et enfin obtinrent une honorable capitu-

ti n

le 19

HU

144

100

- 16

18

113

.nā

6

16

ø

laton.
Ainsl tomba El-Arisch, et t-l fit le
prenier effet du fâcheux état des espriss
dans l'arme français, le prenier fruit
que les clefs recuel·lirent de leur fautes.
La prise du fort et erte boucherie de
quatre à cinq cens l'rançais exciteren
quatre à cinq cens l'rançais exciteren
la confiance présonquieuse du grand
vizir. Cétait, a l'entendre, le plus beau
fait d'arimes du siècle.

ant à srines du sierce di cui le 20 décentibre 1790, et par conséquent Lucie n'avit pur record in dépéche que Scingenaire pur record in dépéche que Scingeclainer une suspension d'armes. Lorsque le commodore arris, le 2 janvier 1800, au camp du grand visir, et qu'il apprile le massarre borbare de presque toute la garnison d'El-Arisch, il enfut lui-même révolté; du moins il feignit de l'être, car il craignait la rupture des négonitions pendantes, et il se lata d'écrire à unos pendantes, et il se lata d'écrire à Kléber, tant en son nom qu'au nom de Jossuf, une lettre d'explications et pour ainsi dire d'excuses. Il y joignait l'assurance formelle qu'aucun nouvel acte d'hostilité n'aurati lieu tant que dureraient encore les négociations, qui d'ailleurs étaient en cliemin d'arriver à une prompte et heureuse issue.

Kiéber à la nouvelle du massacre d'El-Arisch II, assis de douleur et d'indignation, mais in est manifect de la comment de la com

En effet, non-seulement Jussuf avait consenti de boune grâce à recevoir les plénipotentiaires français dans son camp, mais encore Sidney Smith avait pu se convaincre que leur personne y serait al'abri de tout danger, leur caractère à l'abri de toute iusulte. Neammoins, de retour à Jaffa, où Desaix et Poussielgue l'attendaient avec impatience, le commodore, tout en leur faisant part des dispositions favorables du grandvisir, chercha par tous les moyens imaginables à les dissuader de se rendre aupres de lui, et son principal argument fut que commettre une pareille imprudence serait courir au-devant de la mort ou de la captivité. « Impossible de voir armée plus belle que cette armée turque, leur disart-il, mais aussi rien de plus feroce. La haine des auciens musulmans contre les chrétiens s'était réveillee dans toute sa force. Jamais ni Baiazet ni Selim n'avaient eu sous leurs ordres de si intrevides et de si redoutables soldats. Je les ai vus, vus de mes yeux, et ne peux vous dissimuler qu'il y va de vos têtes ou du moins de votre liberté si vous vous aventurez au milieu de ces hordes fanatiques. » Sidney-Smith, nous le répétons, ne pensait nullement qu'il y ent peril pour nos négociateurs à visiter le

eamp des Turcs. Sidney-Smith ne craignait pas davantage que Jussuf, parce m'il traiterait directement avec Desaix, dilt se montrer plus accommodant, Non; si le commodore tenait un pareil langage, s'il affectait tant de sollieitude pour la vie de nos deux compatriotes, e'est ou'il redoutait le conp d'œil observateur de l'un d'eux. C'est qu'il savait bien que Desaix n'aurait besoin que de voir un instant l'armée turque pour apprécier à sa juste valeur une si pitoyalile arinée. En effet, les hordes qui marchaient sous les drapeaux de Jussuf, ees hordes qui chaque soir se battaient entre elles pour des vivres ou pour un puits, resseurblaient plutôt à une migration de peuples sauvages qu'à une armée en eampagne. Mais, soit qu'il soupconnât la vérité, soit qu'il se sentit curieux d'étudier de près le mecanisme d'une armée orientale, Desaix ne fit aucun cas des representations de Sidney-Smith, Desaix et Poussielgue partirent de Jafra le 12, arriverent au camp d'El-Arisch le 13, et y furent comblés d'égards. Si la ruse de Sidney-Smith avait produit quelque effet, si ses perfides discours, sans retenir Desaix et Pouss elgue à Jaffa, leur avaient cependant inspire la moindre inquiétude relativement à leur sûreté persomelle, ces vaines craintes durent se di-siper aussitôt par les mille soins que prit Jussuf pour leur inspirer une juste confiance. Notamment, la tente qui leur fut assignée était contigue a celle du grand vizir lui-même, et ils n'eurent

d'autre garde que la sienne. Au bout de guelques jours, lorsqu'il eut examiné attentivement l'armee turque, ou du moins ce timultueux ramassis d'hommes qu'on décorat du nom d'armée, Desaix crut de son devoir d'éclairer Kléber, a Géneral, lui manda-t-il. gardez-vous d'évacuer l'Égypte! Il se nintmure autour de nous qu'une revolution a eu lieu en France, et que Bonaparte est à la tête de l'Etat. Quant à ce qu'on appelle l'armée du grand vizir. e'est un miserable amas de bandits. Sans doute elle compte quelques braves soldats, mais de tels soldats y sonten bien petit nombre. Une pareille armee est incapable de tenir un seul instant contre une seule de nos divisions. Le grand vizir prétend qu'il a plus de cent mille

hommes sous ses ordres, mais à peine en a t-il soix ante ou quatre-vingt mille. Il prétend que la Russie va lui envoyer un puissant corps de troupes auxiliaires , et les eadeaux qu'il destine aux genéraux et aux officiers russes sont deja étales dans la tente où nous tenous nos conferences : mais je n'ai pas besoin, géuéral, de vous representer, je pense, a quel point ce piege est grossier. Certes, s'il attendant d'Europe un renfort quelconque, il n'aurait pas commencé la campagne, » Par mallieur, Pous ielque communiqua aussi ses impressions à Kléher, et sa dépêelle etait eonçue dans un tout autre esprit, rédigée sur un tout autre ton. Suivant Poussielgue, l'armée turque était des plus formidables, car elle avait pu aneantir en quelques heures la garnison du fort d'El-Arisch. Elle était pleine d'ardeur et d'enthousiasme, pleine d'instincts féroces et sanguinaires, car toutes les avenues du camp avaient pour décoration des rangées de piques surmontées de têtes, et ces têres avaient apportenu aux infortunes defenseurs du fort. Enfin. immense deja, elle allait encore augmenter de jour en jour, et s'eleverait bentôt à deux cent mille hommes, car douze pachas etaient en route pour amener leurs contingents, et les troupes russes venaient d'arriver aux Darda-

En présence de ces deux rapports si contradictoires. Kleber, nous sommes honteux de le dire, se laissa dominer par les funestes préventions qu'il avant jadis puisées dans la guerre de Hongrie, Sans doute, Poussielgne et Desaix étaient l'un et l'autre des témoins oculaires, mais l'autorité d'un general n'aurait-cile pas dû être jugée plus compé-tente que celle d'un administrateur? Kiéber, néammoins, mit tout à la t de côté la dépêche de Desaix, pour n'ajouter foi qu'aux allegations de Poussielgue. Kléber erut que pour sauver son armée et son honneur il ne lui restait plus qu'à capituler, et il se bâta de transmettre aux deux négociateurs français des instructions bien differentes de celles qu'il leur avait d'abord données. Par exemplc, il ne parlait plus des fles Vénitiennes, plus de Maite, plus du ravitaillement de ces îles; il ne demandait plus que les troupes françaises fussent trans-

ortées sur tel point de l'Europe qu'il ui plairait de désigner; il n'insistait même plus pour que la Porte se retirât de la triple alliance; enfin, il exprimait le désir qu'on ne traitat plus que de l'évacuation pure et simple de l'Égypte. Du moment que le terrain de la discussion était ainsi déblavé, il semblait ue les parties dussent aisement se mettre d'accord; mais plus il fut fait de concessions d'un côté, plus on se montra arrogant et exigeant de l'autre. Les Turcs, ignorants et barbares, interpretaient notre conduite à leur manière, et voyaient dans notre disposition à traiter, non pas le désir de rentrer en France, mais la peur de combattre. Ils osèrent donc articuler que l'armée française eut à ae rendre prisonniere de guerre. A l'énonce d'une si monstrueuse prétention, Desaix, indigné, voulait que toute espèce de pourparlers cessat sur-lechamp. Mais Sidney-Smith intervint, ramena les parties à des termes plus moderés, et proposa des conditions honorables, s'il pouvait y en avoir de telles pour la convention qu'il s'agissait de conclure

Après de longs débats, il fut arrêté finalement que les hostilités demeureraient suspendues pendant trois mois; que ces trois mois seraient employés par le grand vizir à rassembler dans les ports de Rosette, d'Aboukir et d'Alexandrie les vaisseaux nécessaires pour reconduire notre armée en France, et par le géné-ral Kléber à évacuer la haute Égypte, la capitale, les provinces environnantes, puis a concentrer ses troupes vers les points d'embarquement; que notre armee se retirerait avec armes et bagages, en d'autrea termes avec les bonneurs de la guerre; qu'elle emporterait les nunitions dont elle aurait besoin jusqu'à l'instant de son depart, et laisserait les autres; qu'à dater du lour de la signature elle n'aurait plus droit d'imposer de contributions, ni même de percevoir celles qui resteraient dues, et que celles ci appartiendraient à la Porte; mais qu'en retour l'armee francaise recevrait trois mille bourses, qui valaient à peu pres trois millions de francs, et qui représentaient la somnie nécessaire à sou entretien pendant l'évacuation et la traversée; que les

forts de Katieh , Salahieh , Belbéis, qui formaient l'extrême frontière de l'Egypte du côté de la Syrie, seraient livrés aux troupes turques dix jours après la ratification du traité, le Caire trente jours plus tard, et que cette ratification serait donnée sous huit jours, donnée par Kieber tout seul, dounée d'une maniere absolue etsans recours au gouvernement français. Enfin Sidney-Smith, en son propré nom et au noin d'un commissaire russe qu'il avait fait venir on ne sait d'où, promettait de fournir à l'armée française des passe-ports au moyen desquels elle put traverser toute croisière ennemie.

Sidney-Smith, on l'a vu, avait été l'âme de toute cette négociation, et cependant il s'abstint de signer pour sa part le traité qui en fut le résultat. Était ce qu'il n'en avait point le droit? Etait-ce que l'arrivée de lord Elgin à Constantinople l'avait réellement dépouille de tout caractere diplomatique, qu'il manquait même d'instructions spéciales pour la circonstance, et que si, au lieu de perdre un temps precieux à en demander, il avait plutôt agi, c'était uniquement parce qu'il croyait avoir de fortes présomptiona d'esperer que sa conduite serait approuvée à Londres ? Ou bien, voulait il reserver une porte de derrière à la foi punique, si comue, de ses compatriotes? Dans tous les cas, et comme d'ailleurs la négociation concernait particulierement la Sublime-Porte, Desaix et Poussielgue, peu rompus avec les usages de la diplomatie, ne réclamerent point la signature du commodore anglais. Sans sa signature, la mer demeurait fermee, et c'etit été une occasion d'éclaireir le niystère des pouvoirs du commodore; mais, du moment que Sidney-Smith offrait des passe-porta, nos négociateurs crurent qu'il avait la faculté d'en donner, ils crurent que ces passeports aeraient valables, et ils n'en de-

imanderent pas davantage. Au moment de signer lui-même, et lorsque t-us les articles de la convention semblaient délinitivement arrêtes, Desaix fut pris d'un dernier scrupule. Son cœur, son noble cœur se révoltait à l'idee du triste rôle qu'on l'obligeait à jouer dans cette affaire. L'evacuation de l'Egypte, sous quelque aspect qu'il l'eau.

visagent, était à ses veux une lâcheté, un crime de lèse-patrie. Apposer son nom au bas d'un acte qui allait la consacrer, l'apposer à un tel acte sans plus de formalité, il ne put s'y resoudre. Il manda done son aide de camp Savary, lui ordonna de se rendre au quartier general de Salahieh, et le chargea de dire a Kleber, après que le general en chef aurait pris connaissance du projet de convention, qu'il ne le signerait que sur un ordre formel de sa part. Savary se mit en route, fit diligence, rejoignit Kleber, et s'acquitta de la commission dont il était chargé. Kléber, qui sentait confusement sa faute et qui n'en voulait pas porter seul la responsabilité, imagina de reunir un consen de guerre, et y appela tous les generaux de l'armée.

Ge conseil s'assemble le 21 janvier 1800, et le procéverbal de la somme est dereus pièce historique. On est doubuse de la conseil de la comme de la co

On lit d'abord valoir, dans le conseil de guerre du 21 janvier, la nouvelle, qui courait sur les bords du Nil, que la grande flotte franco-espagnole avait repasse de la Mediterrance dans l'Ocean; on en conclut qu'il n'y avait a esperer aucun secours de France, et la preuve, ajouta-t-on, c'était que depuis le départ de Bonaparte, depuis ciuq mois dejà, on n'avait pas même reçu de depêches du gouvernement. On argumenta ensuite de la demoralisation des troupes expeditionnaires, demoralisation sur lauelle la réceute conduite de la garnison d'El-Arisch ne pouvait laisser de doute. Puis, I'on se plut à rapetisser outre toute mesure l'effectif de l'arinée active, a pretendre qu'elle était réduite a huit ou ilix mille homuies, à exagerer au contraire la force de l'armée ottomane, a faire grand bruit de la pretendue expedition russe qui aliait se joindré au grand vizir,

et l'on s'efforça de démontrer ainsi l'impossibilité de se maintenir en Égypte. Enfin l'on osa avancer que Bonaparte avait prévu le cas où l'évacuation deviendrait nécessaire, et permis qu'alors on utilit devant la nécessité.

on phát devant la nécessite... Il y avait à répnn le que le retour de la flotte franco espaguole dans 10cean n'était p-ut-être qu'un vain bruit, et qu'on ne pouvait baser sur une simple hypothese une mesure au-si importante que celle dont il s'agissait; que d'ailleurs ce n'était pas une raison pour abandonner tout espoir d'être secouru, et que, précisément parce qu'on ne recevait depuis cinq mois ni dépêches ni secours, on était sans doute au moment d'en recevoir. Quant à la démoralisation de l'armée, n'etaient-ce point les chefs, à supposer qu'elle fût réelle, les chefs eux-iuemes qui avaient contribue a la produire? Mais elle n'existait pas réellement. S'il y avait eu des traitres à El-Arisch, n'v avait-il pas en quelques mois auporavant des heros à Damiette? Et encore, le massacre de ces traîtres mêmes n'avait-il pas renipli le reste de l'armée d'une si vive indignation, qu'elle voulait courir les venger et qu'elle avait murinuré hau enient d'être retenue? La réduction de son effectif à une dizaine de mille hommes n'était-elle pas une erreur aussi grossière, une fausseté aussi materielle, que l'elévation de celui des Turcs à cent ou deux cent mille combattants? N'etait-ce pas un autre mensongenotoire que l'expedition russe? Enfin, jamais Bonaparte n'avait autorise l'evacuation de l'Égypte d'une maniere absolue. Bonaparte avait formellement subordonne cette grande mesure a plusieurs circonstances, dont pas une ne s'était encore réalisée. Ainsi, au mo-s d'août 1799, Bonaparte avait posé pour conditions qu'il ne fût arrivé aucun renfort, aucun ordre, au printemps de l'année suivante; que la peste eut enlevé quinze cents hommes, outre les pertes de la guerre; et que des dangers miniments rendissent toute resistance impossible. Pour le cas même où ces diverses eventualités se réaliseraient, Bonaparte avait recommandé qu'on gagnât du temps au moyen de négociations et qu'on n'admit l'évacuation de l'Égypte que sous clause d'être ratifiée par le gouvernement français. Or, on n'étnit qu'en janvier 1800, il n'y avait ni peste en Egypte cette année-là, ni danger pressant, et il s'agissait de résoudre l'évacuation imniédiate, sans recours

aux chefs du gouvernement!. Toutes ces objections, la plupart des généraux présents au conseil de guerre les avaient sur les lèvres; un seut osa les formuler. Seul., tandis que ses collègues gardaient un coupable silence et subissaient bon gré mal gré l'ascendant du général en chef. Davoust entreprit de résiater à cet entraînement fatal. Davouat, alors simple général de brigade, depuis maréchal de l'empire et prince d'Eckmuhl, Davoust, qui joignait au courage militaire ce qu'on peut appeler le courage civil, ne craignit pas de tenir tête à Kléber. Il combattit énergiquement le projet de capitulation; mais il ne fut pas soutenu, pas écouté, et même, par une condescendance facheuse, il consentit à signer la résolution du conseil de guerre qui devait lever les scrupules de Despix. Il y consentit, disons-nous, après avoir laissé écrire dans le procès-verbal qu'elle avait été prise à l'unanimité.

Néanmoins, au sortir de la séance, et lorsque déjà l'aide de camp Savary se préparait à repartir, Davonst le prit en particulier, et le chargea d'affirmer à son général que s'il voulait rompre la negociation il trouverait un appui certain dans l'armée. Savary, de retour au camp d'El-Arisch, a'empressa de raconter à Desaix ce qui s'était passé au couseil de guerre et ce que Davouat l'avait chargé de lul dire. Un éclair de joie illumina la noble figure de Desaix... Mais jetant les yeux sur le procès-verbal de la délibération que Savary venuit de lui remettre, et y voyant que Davoust l'avait signé comme les autres : - A qui donc puisje me fier, s'écria-t-il avec amertume, si celui-là même qui désapprouve le traité n'ose conformer sa signature à son opinion? Quoi! on veut que je desobéisse, et on craint de soutenir jusqu'au bout un avis qu'on a ourert! - Desaix, navré de douleur, mais forcé de céder an torrent, valida le 28 ianvier, en la signant à son tour, cette honteuse convention d'El-Arisch.

La chose faite, chacun d'en compren-

dre la gravité, chacun de s'en repentir. Desaix surtout, Desaix, revenu au camp de Salahieh, s'en exprima avec douleur. Desaix ne dissimula point son profond chagrin d'avoir été choisi pour une semblable mission, et forcé de la remplir par ordre du général en chef; Desaix appela de ses vœux les plus ardents l'occasion de repasser en Europe, afin d'obtemperer au desir qu'il savait que Bonaparte avait manifesté de le compter encore au nombre de ses lieutenants. En attendaut, il lui adressa des le 2 février la lettre suivante :

« L'evacuation de l'Égypte vient d'être si-gnée, mon général !... Vous eo serez sans doute surpris; mais vous le serez plus encore quand tous saurez qu'elle l'a été por moi , qui me suis loujours pronouce pour la conservation de cette importante conquête.

« Toutefois, je l'espere, votre étonnement, moo general, dininuera lorsque vons conoaltrez les circonstances où je sue suis trouvé. Je vous assure que je n'ai rieo épargoé pour vous donner le temps de cous envoyer des secours, et que je n'al obei qu'à Pordre très-précis de votre successeur.

« Vous oi'aviez, lors de votre départ, invité à vons rejoiodre dans le coorant de l'hiver : je comple partir des que j'en trou verai les moyens. Que ferez-vous de moi après que je serai de retour en France? ce qu'il vous plairs. Je sersi toujours disposé à entrepreodre tout ce qui pourra le mieux vous convenir. Réparer la faute iovolontaire que j'ai comouse, bien servir mon pays, et rester inactif le moins longtemps possible; e'est tout ce que je désire. Personne ne vous est plus dévoué que moi, mon général, persoone n'ambitiooue davantage d'être utile à votre gloire... »

Davoust, dans la vivacité de ses rerets, se prépara également à quitter Egypte. En vain Kleber, pour le retenir, lui offrit-il le grade de général de division. Davoust refusa. - Je ne reux point, répondit-il, que mon avance-ment porte une date si déplorable.

Presque tous les autres généraux, Menou, Revnier, Lanusse, Samson, Songis, se repandirent aussi en propos amers. Enfin, la nouvelle de la convention d'El-Arisch produisit une pénible sensation dans toute l'armée. Quand l'armée apprit qu'elle devait évacuer sa belle conquête devant une misérable coline, sem-

blable à celle qui avait été défaite aux champs du mout Thabor, tous les cœurs se resserrerent. Elle chercha en vain des raisons qui pussent justifier une si singulière transaction. Elle n'avait recu aucun ordre du gouvernement; elle etait nombreuse, aguerrie, acclimatée, ne mauquait de rien; toutes les allegations portees au procès-verbal du conseil de guerre étajent fausses, exagérces, insiunifiqutes; et erpendant elle battait en retraite I II est vrai, on allait revoir la France, embrasser sa famille, ses amis. peut être cueillir de nouveaux lauriers sur le Pô, l'Adige, le Danube, et cette perspective était bien attrayante. Mais si officiers et soldats désiraient individuellement reprendre le chemin de la patrie, ces ménies hommes, réunis en corps, gémissaient, eux si habitués à voincre, sur la nécessité de sortir sans combat, saus quelque glorieuse in lemnité, d'un pays qu'ils avaient conquis au prix de tant de fatigues, de tant de péril-, de tant de sang repandu. En cette circonstance se ravivèrent les regrets qu'avait excites six mois aup ravant le depart de Bonaparte. « Ce n'est pas lui, se disait on, ce n'est pa- le petit caporal qui aurait conclu le traite d'El-Arisch. ou, s'il eut juge l'évacuation de l'Égypte indispeusable, il ne s'y serait décide du moins qu'après avoir force par une nouvelle victoire les Tures à consentir des conditions plus honorables et les Anglais a y donner une ratificatiun plus formelle... »

Le 8 février, dix jours après la signature, commença, a:n-l qu'il avait été convenu, l'execution du traité. Sidney-Smith et Jussuf ne se possédaient pas de joie. Le commodore avait regagné son bord par une sorte de délicatesse; il ne voulait pas, disait-il, acoir l'air d'insulter par sa présence au matheur de l'armée française. Le grand vizir avait été moins seru-uleux. Il s'était avancé rapidement , avait franchi le / desert avec beaucoup de pompe, et vu son ar-mée grossir à chaque pas. En effet, la perspective du ptllage, le riche butin ne promettaient les fertiles plaines du Nil, tentaient la cupidité de toutes les hordes du désert. Ibrahim et Mourad, nonobstant leurs anciens ilémélés avec la Porte, vinrent aussi offrir leurs ser-

vices à Jussuf; le grand vizir accepta leurs offres, et leur pardonna ce qu'il ap pelait leur longue rébellion, mais ne les accueillit qu'avec une extrême froideur lorsqu'ils se presenterent devant lui. -« Vous autres mameluks, leur dit-il d'un ton sévere et méprisant, vous n'avez de courage que dans la révolte et coutre vos souverains. Vous n'avez pas su defendre un seul jour l'Égypte, cette clef de la sainte Caaba, contre une poigue d'infideles qui fuient comme de timides gazelles à ma vue. A mesure que j'avance, ils se dispersent comme la poussière du desert au premier soufile du khamsyn, » - Ibrahim haissa la tête sans rien répondre; mais Mourad, indigné, se redressa avec noblesse, et lancint à Jussuf un regard plein de feu : - « Viz r, repliqua 1-il, rends grace au prophete qui dispose du cœur et de la volonté des hommes, mais ne t'abuse pas sur la cause de ta bonne fortune. C'est l'amour de leur pays, de leurs femmes, de leurs eufants, qui a fasciné les yeux de ces infideles, et les a rendus insensibles aux attraits du Nil. En consequence, prie Dieu qu'ils ne changent pas d'intention, ou tu verrais ces timides gazelles, devenant plus furieuses que les lions affamés du desert, porter le carnage et la mort dans les rangs de ton armée, et pas un de tes soldats ne reverrait les riantes plaines de la Syriel > A cette rude apostrophe, Jussuf resta muet. Mourad, calme et tier. sortit à pas lents de la tente où avait heu l'entrevue, et s'en alla, avec quelques centaines de cavaliers qu'il avait de nouveau réunis, camper sur le flanc des deux armées, du côté de la haute

Un mois vitait à peine teoulé, que dégie se places fortes de Xaisiè. Salahieb. Belbes, Lesbeh, Suez, deja toute se possitions retranches de la haute Ez-pie, dejà toute la rive droite du Xil no suivant is branche de Damiettes, même Fadaministration civile du Caire ett. etter les mains d'un lieutenant du grand viair. Qu'il que si jour encore, et la radelle, anis que tous les forts de la chardelle, anis que tous les forts de la la radelle, anis que tous les forts de la principal de la companya de par la companya de la principal de la companya de principal de principal de la companya de principal de principal de la companya de principal de princi

son matériel et ses bagages; il rappelait à ini les troupes disséminées dans le Said, et concentrait son armée, afin de la diriger ensuite aur Alexandrie et sur Rosette aux époques convenues pour l'embarquement. De part et d'eutre, on exécutait fidèlement le traité. Si quelque difficulté survenait, une commission composee d'officiers français, d'officiers ottomans et d'officiera britenniques, la levait aussitôt; et les habitants de l'Egypte, les mameinks surtout, ne concevalent rien au apectacle qui se passait sous leurs yeux. Notre invincible armee se retirant deveut la cenaille que conduisait Jussuf, e'était pour eux un phénomène inexplicable. N'importe! on était ou 15 février, et au 1° mars tout aurait été fini , nos dernières divisions euraient eu quitté l'Égypte, si un vent qui soudain soufila de Londres n'eût renversé le chef d'œnvre diplomatique de Sidney-Smith comme un château de cartes, rt, du même coup, sanvé l'honnear de Kleber, l'honneur de nos braves soldats.

Expliquons la chose en peu de mots. - Quelques semaines apres que Bonaparte se fut rembarqué pour l'Europe, Sidney-Smith, dans sa correspondance avec les lords de l'amiroute englaise, leur fit pressentir qu'il ne serait pas impossible de decider Kleber à signer une capitulation aux termes de laquella ce géneral évacuerait l'Égypte, pourvu que, loin de vouloir retenir son armee prisonnière de guerre, on lui en garantit le retour en France avec ermes et bagages. Une telle perspective avait rempli toute l'Angleterre d'allegresse. Deux mois durant, un tel résultat y eveit été impatiemment attendu, et le ministère britannique aurait été mis en accusation s'il edit détourné Sidney-Smith d'y consaerer tous sea efforts. Eh bien! ces deux mois écoulés, surviot un incident, par suite duquel les Anglaia dedaignérent ce même résultat comme trop mes-

On se rappelle la lettre et le rapport que Kléber et Poussiègue avaient adressés au Directoire le 26 septembre 1799. Plus d'un mois après, craignant que leur dépécien l'eût été interceptée par les croisières ennemies, ils imaginérent d'en confiar un duplicata à un ex-chevalier de Malte, nommé Barras et cousin du directeur de ce nom, qui eommandait le bâtiment la Marianne et entreprendit de reconduire en France un certain nombre de blessés. Or, la dépêche originale essuva braucoup d'accidents, beaucoup de lenteurs dans sa marche, et n'arriva à Paria que les derniers jours de décembre. Enfin elle y arriva, non pour aller à son adresse, il est vrai, car alors le Directoire n'existait plus et venait d'être remplacé par le gouvernement consulaire, mais pour être remise aux mains de celui la même contre qui elle apportait tant d'accusations, aux mains de Bonaparte, devenu chef de la république sous e titre de premier consul. Au contraire, la Marianne, qui n'appareilla d'Alexandrie que le 4 novembre, était dejà le 20 du même mois en vue dea côtes françaises lorsqu'elle fut capturée par un brick anglaia. Barras, au moment où il désespérait de pouvoir fuir, eut la précaution de leter a la mer les doubles dont il était porteur et dont il conuaissait l'importance. Pour les mieux soustraire à l'ennemî, pour être plus sur qu'ila iralent a fond, il les avait enfermes dans un mouchoir, avec un boulet; mais lorsqu'il lança le paquet le boulet déchira le mouchoir, qui etait de toile tres-fine, et qui, surna cant avec les papiers qu'il contenail, fut bientot requeilli avec eux. Aux copies d'int nous avons parlé n'avaient pas été jointes celles des états four-nis par les colonels des différents corps et par les chefs des differentes administrations, états d'où resultait la fausseté notoire des allégations de toutea sortes produites par le nouveau général en chef de l'ermée française; mais beaucoup de lettres écrites par nos ofliciera ou nos soldats à leurs familles, et qui ne peignaient pas le séjour d'Égypte sous de bien riantes couleurs, accompagnaient le nouvelle dépêche de Kleber et de Poussielgue. Le capitaine du brick s'empressa d'envoyer le tout à l'amiral Keith, qui avait le commandement en ehef des forces navales de l'Angleterre dans la Méditerranée. A son tour, l'amiral, après avnir pris commissance des papiers en question, se bâta de les expedier à Londres. Grande fut, en les recevaut, la joie du ministère britannique, car c'était un acte formel de dénouelation et d'accusation dirigé contre Bonaparte, qui vensit d'arriver au timon des affaires et d'être élu premier magistrat de la république. Non-seulement il fit publier dans toute l'Europe et la dépérie coltieclie et les coresponnis de ridicule sur notre espedition d'égupte et de brouiller entre cut les généraux Kléber et Bonaparte, mais ecove il imagina d'en tirer un avantage

phis réel. Puisque telle était la situation de notre armée expéditionnaire; puisque cette armée manquait de eanons et de fusils, manquait de projectiles et de poudre, manquait d'habits et de chaussures, manquait d'argent même pour vivre; puisqu'elle se trouvait réduite à huit ou dix mille hommes, et qu'elle courait risque d'être anéantie d'un moment à l'autre, pour peu que les Turcs et les mameluks, les Arabes et les habitants du pays vonlussent agir de concert ; puisque Kleber paraissait devoir s'estimer henreux d'en sauver les débris par une capitulation, débris misérables sans doote, mais formés de cadres, mais precieux à cause d'un grand nombre d'officiers et de sousofficiers, et pouvant ainsi devenir, six mois après leur rentrée en France, le novau d'une nouvelle armée de quarante mille hommes; pourquoi accorder à Kléber et à ces huit ou dix mille Français une eapitulation quelconque? Pourquoi souffrir qu'un seul de ces chefs et de ces soldats, qui, dévoués pour la plupart au nouvel élu de la république, iraient lui prêter main forte et affermir son autorité chancelante, sortit libre d'Égypte et remît le pied sur le territoire français? Ponrquoi ne pas priver Bonaparte d'un tel appui? Pourquoi, lorsque, au dire de Kleber même, son armée non-seulement ne pouvait plus menacer l'Inde, mais en était réduite à ne plus pouvoir se recruter, pourquoi ne pas la retenir prisonnière de guerre, l'amener tout entière sur les poutous de la Tamise, et l'y laisser pourrir? - « Il faut, s'écria-t-on à la tribune du parlement, il faut que cette armée qui en pleine palx a voulu envahir les Etats de nos allies, devienne un terrible exemple; il faut, dans l'intérêt du genre humain, qu'elle soit détruite, completement detraite, et que pas un des houmes qui en alti partien er evoie aes foyers!

A et effet, le 17 décembre 1799 le cobinte trinainquie expédiat à l'amiral Keithi lad-fense als-olue de signer aucun capitulation avec l'armée, d'Egypte, à moins qu'il ne fûl expresement sitquié qu'elle serait renue prisonnière de qu'elle serait renue prisonnière de l'ordre d'arrêter tous luliunents sur lesques l'armée d'Empire, par l'armée, d'expression de l'ordre d'arrêter tous luliunents sur lesques l'armée française pourrait et des emisraquée, et de les conduire en Agileterre, de qu'ejuse passeports qu'ils

fussent munis. La dépêche parvint à destination le 8 janvier 1800. Le même jour, Keith, qui évolutionnait alors dans les eaux des lies-Baléares, détacha trois frégates de son escadre, et les lança vers l'Égypte. Une de ces trois frégates devait chercher Siduey-Smith, lui communiquer les instructions que l'amiral venait de recevoir du gouvernement, et le charger de faire tenir une lettre que ce même amiral avait jugé bon d'écrire à Kleber: les autres devaient aller directement s'établir en croisière devant les ports égyptiens, et arrêter tout navire qui se risquerait à prendre la mer. Mais il fullait du temps. il en fallait surtout dans cette saison-là pour traverser la Méditerranée. Aussi, qu'arriva-t-il? C'est que chemin faisant les frégates capturèrent plusieurs bâtiments qui produisirent en vain des sauf-conduits de Sidney-Smith et du grand vizir, mais qu'avant qu'elles n'eussent atteint les parages d'Alexandrie le traité d'El-Arisch était conslu et à demi exécuté. En effet, ce fut le 25 février seulement qu'elles les atteignirent et que les communications de lord Keith parvinrent à Sidney-Smith. Le commodore, quand il vit a quel point la diplomatie de l'Angleterre faisait fausse ronte, fut désolé. Avoir à désavouer les engagements qu'il avait pris envers les Français et sans doute être accusé par eux de déloyauté, il s'en souciait mediocrement; mais, mieux instruit du véritable état des choses qu'on ne pouvait l'être à Londres, il savait que jamais Kliber ne consentirait a se rendre prisonnier de guerre, et il voyait les avantages certains de la convention d'El-Arisch, convention si habilement arrachee à un moment de faiblesse, sacrifiés aux plus illusoires esperanees. Toutrois, il n'était par just homme à quiter asiement la partie. Tout en transnettant à Kieber la lettre de lord Keils. Il dervit lu l'in-men, au genérai français pour le conjure de past top preciair français pour le conjure le past top preciair français pour le past top preciair français pour réoquée prompiement, et l'engaler à auspendre, si bon lui sembisit, la remise des places écytelmen au grand vizir, mais à patienter quinze ou vitert jours avant des récourach quelque parti plus avant des récourach quelque parti plus partin de l'autroir quinze ou vitert jours avant des récourach quelque parti plus promises de l'autroir de l'autroir de partin de l'autroir quinze ou vitert jours avant des récourach quelque parti plus promises de l'autroir de par l'autroir de l'autroir de par l'autroir

La lettre de lord Keith était conçue dans les termes suivants :

 A bord da valssena de Sa Majesté Britannique la Reine Charlotte; Minorque, 8 janvier 1800.

- Monsieur, « Venant de recevoir des ministres de Sa Majesté l'injonction positive de ne consentir à ancune capitulation avec l'armée française que vous commandez en Egypte, excepte dans le cas où elle mettrait bas les armes , se rendrait prisonnière de guerre, et abandonnerait aux puissances alliées tous les vaisseaux et tontes les munitions du port et de la ville d'Alexandrie, et, pour le ras où toute autre espèce de capitulation aurait eu déjà lieu, de ne permettre à ancune troupe de retourner en France sans qu'elle soit échangée , je crois nécessaire de vous informer que tous les vaisseaux ayant des troupes françaises à bord et faisant voile d'nn port égyptien vers un autre port du même pays avec des passes si guées par tout autre que par moi, qui ai seul le droit d'en délivrer, seront forces, par les officiers des vaisseaux que je commande, de ren-trer dans le port du départ, et que ceux qui seroni rencontrea retournant en Europe avec des sauf-con luits accordés en conséquence d'une capitulation particulière conclue avec une ou même avec deux des truis puissances allièes, seront retenus comme prises, et tous les individus trouvés à hord considérés

comme prisonniers de guerre.
« Signé Katra, amiral. »

Le croira-t-on! Kleber, en présence d'une parville lettre, put encora se lais-ser prendre aux doucercuaes paroles de sidney-Smith. Kleber suivit les conseils du commodore: il patienta. A la vérité, il interrompit aes préparatifs de départ et suspendit la remise des places fortes; nuis, comme, au bout d'une dizaine de jours, Jussuf insistatie de plue en plus

vivenent pour que les Français exécutassent le traité avec non noins de lonue foi que les Tures, Kléber etit prut-être celéauxamères récrinitations dugrand vizir, si des nouvelles qui sur ces entrefaites, arrivérent enfin de France ne fussent venues le rappeler à lui-nême et faire de lui, ce qu'il était réellement, un héros.

Le 4 mars, le brick français l'Osiris arvenait a se glisser dana le port d'Alexandrie, et apportait des dépêches du gouvernement. Le colonel Latour-Maubourg, a qui ers dépêches étaient confices, cut a peine mis pied à terre, qu'il fut entoure de que tionneurs, accablé de questiona, ou plutôt interpelle par mille voix confondues en une seule qui demandaient si Bonaparte avait revu la France sain et sauf. Il se hâta de répondre affirmativement. Puis, pour aatisfaire à la curiosité générale, il raconta en peu de mots et la révolution du 18 bruniaire et l'élévation de Bonaparte au suprême pouvoir. Après quoi, il vola vers le Caire pour remettre au général en chef Kléber la reponse à sa lettre du 26 septembre 1799.

Cette lettre accusatrice, dirigée contre Bonaparte et destinée au Directoire, avait été, nous l'avona déja dit, remise à Bopaparte lui-même, devenu chef de la république. En la lisant, Bonaparte avait eté indigné de tant de faiblesses, de tant de mensonges et de calomnies; mais, sentant combien l'armée d'Orient avait besoin de Kléber, estimant les grandes qualités de ce général, sans ignorer ses défauts de caractère, et ne prévoyant pas que le decouragement put aller chez lui jusqu'à l'abandon de l'Égypte, il disaimula ses propres griefs. Le 12 janvier 1800, par ordre du premier consul, Berthier, ministre de la guerre depuis l'installation du Consulat, adresaait à Kléber la réponse la plus modèree, en mênie temps la plus ferme, par conséquent la plus propre à le ramener au sen-

timent du devoir.

B-ther relevait toutes les inexactitudes dont fourmillait la lettre de Kléber, et opposait les piècea mêmes que
Kleber avait envoyees à l'appoit. Berthier s'ét-muait de ce qu'un general qui
avait, comme Kleber, tant contribué
au gain de la bataille du mout Thabor,

et si souvent battu en Europe les troupes de la coalition, pût s'exagerer au delà de toute mesure la portée des entreprises que la Porte, l'Angleterre ou la Russie se risquerait à tenter contre l'Egypte. Berthier ajoutait que le seul péril véritablement à craundre pour l'armée d'Orient était la désun on des chefs, désunion qui toujours linissait par se propager entre les soldats et amenait tôt ou tard le relâchement de la discipline. Berthier annonçait que d'aille irs le gouvernement s'occupait d'envoyer vers le Nil des renforts considérables, car il etait bien résolu a garder l'Egypte ou du moins à n'en jamais sortir par une capitulation. Quant aux négociations diploniatiques entamées par le général Bonaparte, Berthier rappelait et precisait les seules bases sur lesquelles Kleber füt autorisé à les poursuivre. Enfin, Berthier déclarait que si Kléber, au reçu de la dépêehe que nous analysons, avait dejà negocié, et négocié sans se renfermer dans la limite des instructions que lui avait laissées le général Bonaparte, le gouvernement désavouait d'avance, et sans la conpaître, toute transaction qui avait pu être conclue ; que Kleher devait même , pour l'avenir, regarder les lites instructions comme non avenues, et ne songer qu'à défendre l'Égy<sub>i</sub>te confiée à son hon-

neur et au courage de l'armée. Cette dépêrhe du ministre de la guerre condamnait de tous points, on le voit, la conduite teuue par Ktéber. En outre, elle était accon aunée de la proclamation suivante, dont chaque mot lui dut faire moniter la rougeur au visage, et que cependant il lui fallut publiér.

BONAPARTE, PERMIER CONSUL, A SES ANCIERS COMPAGNORS DE L'ARMÉE D'ÉMPPE.

## « Soldats .

Les consuls de la république s'occupent souveut de l'armé d'Égypte. La France consult toute l'influe nec de voir conquères pour la reaturation de son commerce et la cisitation du mondé. L'Europe entière vous réparde, Avois, fain quélque aimelion que vous phoeni les basent été li cité i et d'Abouis, et vous septe consultation de l'influence de la configuration d

« Soldats, sougez qu'un jour vous rentrerez

victorieux sur le terretouresseré de la patrie... Ce sera un jour de joie et de gloire pour la nation entiere! »

De telles paroles d'ectrizèrent toutes d'autres d'une profession d'une la course l'irre se et l'enthousisane; mais on se course l'irre se et l'enthousisane; mais on se quel front alordrenn-sonds le petit can une l'autre d'une l'entra la comment dequitet l'Egypte, on mudiassit la comment de quitet l'Egypte, on mudiassit la comment de l'autres de l'autres de la comment de la co

cretes ... Du reste. Kléber lul-même commençait à sent r que sa position devenait fort délicate, et qu'il ne lui resterait bientôt plus d'autre parti que de recou-rer aux armes, que de voincre. A dater du 8 mars, e'est-à-dire des le lendemain de l'arrivée du colonel Latour-Manbourg au Caire, on put s'apercevoir combien les dispositions du general en chef étaient eliangers. Il contremanda tous les ordres précédemment donnés pour le départ, toutes les mesures déja prises. L'artiflerie était embarquée sur le Nil : on la débarqua, alin de rearmer la cidatelle et les forts de la capitale. On réorma également les nomireux ouvrages de Gizeh. Une partie de l'armée et la presque totalité des magasius filaient vers Alexandrie: armée et magasins reprirent tout à coun la route du Caire. Enfin, pendant dix jours, le Nil ne fut charge que de diermes ramenant des troupes et des munitions. Le grand vizir, pendant ce temns la. ne ressait d'envoyer courrier sur courrier à Kleber, et de lui représenter d'un ton de plus en plus menacant que la convention d'El-Arisch était signée, qu'il fallait qu'elle s'exécutat, ou que sinon il allait marcher sur la capitale. Kleber se bornait à repondre qu'il n'executerait pas la convention tant que la lettre qu'il avait reçue de l'amiral Keith ne serait pas rétractée, et qu'il n'aurait pas entre les mains des passeports signés de ceux qui prétendaient avoir seuls le droit d'en accorder; que

usque-là le Caire, sa citadelle et ses forts demeureraient occupés par les troupes françaises; que s'il plaisait à Jussuf d'ouvrir les hostilités il en étalt libre. mais qu'on lui conseillait d'y regarder à deux fois, car au premier pas qu'il terait vers la capitale on irait a sa rencontre. A plusieurs reprises pendant ces dix jours, es agents de Sidney-Smith inter-Inrent comme médiateurs entre les Français et les Tures, et firent entendre dea paroles d'accommodement, - « Le commodore avait écrit à Londres, disaient-ils : et quand la convention d'El-Arisch y serait conoue, elle serait certainement ratifice. L'aller et le retour presidraient à peine un mois. Du moina fallait-il, plutôt que d'en venir aux mains sur-le-chainp, différer de quelques semaines. » Kleber, à qui le fait de sa signature troubl it la conscience, Jussuf, qui entendart les officiers anglaia railler presque tout haut son humeur belliqueuse et lui recommander une entière prudence, eussent consenti l'un et l'autre à cette espèce d'armistice; mais, l'un et l'antre, ils y mettaient des conditions inconciliables, Le grand vizir insistait pour que le Caire lui fût livré. Kleber, au contraire, voulait que Jussuf rétrogradat jusqu'à la Irontiere. Dans un tel etat de choses, vider la querelle par les armes était la seule ressource, et, tout en parlementant, ou s'y disposa des deux côtés.

Enfin, Jussuf foula aux pieds de trop timides conseils; et, lier de son immense superiorité numérique, certain des dispositions favorables de la maguerre partie des laistants de l'Ouestanient et du Delta, il récolut de prévenir Kieber et de se jeter avec sou armee dans la capital de l'Expus. En conséquence, il abil de l'Expus. En conséquence, il village de Natarieh, à cinq beures de marche du Carre

Informé de ce mouvement des la matiore du 19, Kieber fit ansaità ses préparatifs pour marcher lui-nême au devant de l'encenti, et son premier soin fut de nettre a l'ordre du jour la lettre de l'amiral Keith, en y ajoutant ces simples paroles: — Soldats, on ne répond a de telles insoênces que par des victoires; tenez-vous prêts a combattre!

Toute l'armée entendit no si noble

appel, et ne manifesta plus qu'un même aentiment : confiance aveugle en son chef, désir et espoir de conserver intact l'honneur de ses drapeaux, sur lesquels les noms de taot de glorieuses journées étaient écrits eu caractères d'or. Certes. la situation était bien changée depuis le 26 septembre 1799, jour où Kleber ecrivait au Directoire qu'on ne pouvait se maintenir sur les bords du Nil; elle avait bien empiré surtout depuis le 8 janvier 1800, jour de la signature de cette fatale convention d'El-Arisch! Alors on tenait les positions fortifiées de l'Egypte; on dominaitles indigenes, qui se mantraient soumis et trauquilles, et le grand vizir était encore au dela du désert de Syrie. Maintenant, au contraire, on avait livré les postes les plus importants pour ne plus occuper que la plaine; la population entière se montrait loquiete et remuante; les habitants du Caire, principalement, excités par le voisinage de Jussuf, n'attendaient que le signal de la révolte. Le sombre tableau tracé dans le conseil de guerre de Salahieli, faux alors, n'était maint-nant que trop exact. Mais n'importe! il fahait, ou se rendre prisonnier de guerre, ou entreprendre une lutte presque désespérée : on n'heaita point ; il fallait, ou subir le déshouneur, ou se detendre dans des conditions pires que celles où naguere on dé larait toute défense impossible : on brûla de se donner à soi-même le plus noble des démentis.

Le 20, bien avant le lever du soleil. les troupes, à la tête des juelles Kléber comptait rencontrer Jussuf, et qui pouvaient être evaluees à quatorze ou quinze mille limmes, sortirent ilu Caire pour se déployer dans les riches plaines qui bordent le Nil. Elles avaient le désert à leur droite, le fleuve à leur gauche, et en face d'elles, mais au loin, les ruines de l'autique Héliopolis La nuit, presque lumineuse dans ces climats, rendait les manœuvres faciles, sans toutefuis les rendre distinctes à l'ennemi. L'armée française se forma en quatre carrés prineipaux, dont deux à droite et deux à gauche. Les deux carrés de droite étaient commandes par le général de division Reynier, qui avait sous lui les generaux de brigode Rubin et Lagrange; les deux de gauche l'etaient par Friant, et sous

ses ordres, par Belliard et Donzelot. Chacun de ces quatre carres se composait de deux demi-brigades d'infanterie rangées sur plusieurs lignes. Aux angles et en dehors se trouvaient des compaguies de grenadiers, adossées aux carres mênes, et destinées non-seulement aleur servir de renfort, mais à enlever au pas de course les positions où l'ennemi voudrait tenir. Au centre de la ligne, c'està-dire entre les deux carrés de droite et les deux de gauche, la cavalerie, que commanilait Leclere, était disposée en masse profonde. A quelque distance en arriere, et un peu à gauche, un cinquième carré de fantassins, moindre que les autres, car il ne se composait que d'une deml-brigade, était destiné à servir de réserve. Enfin, soixante bouches à feu soutenaient les différentes parties de cet ordre de bataille.

Nous avons dit que Kléber, depuis qu'il était général en chef, déployait une sorte de luxe afin d'imposer aux Egyptiens. Les troupes françaises y trouvaient pour leur part une espèce de satisfiction d'amour-propre... En cette solennelle circonstance, Kléber, revêtu d'un riche uniforme et monte sur un cheval de haute taille, vint, lorsque l'aube parut, montrer aux soldats cette male figure qu'ils aimaient tant à voir et dont la fière beauté les remplissait de confiance. - Amis, leur dit-il en galopant devant leurs rangs, vous ne possedez plus en Egypte que le terrain que vous avez sous vos pieds. Si vous recules d'un seul pas, vous étes tous perdus! - Le plus vif enthousiasme accueillit partout sa présence et ses paroles; et des que le jour fut fait il donna ordre de marcher en avant.

onlie de mârcher en avanit.

arote henne au ther, on rôpercevair noore qu'une faille partie de l'anarote henne au ther, on rôpercevair noore qu'une faille partie de l'anmee du grand visit. Cetait l'avant-grade
qu'il avait poussee l'avant-reille au viipag de Maturieh, et qui ne compatit
distinuosit bien, à quelques centaines de
assa ude da du village, et un peu sur la
droite, un second corps de mêne force
approchant quel permier, et qui unancouvent de l'anne de l'anne de l'anne de l'anne de l'anne
et notre aile gauche, comme pour aller
tenurger le Calie ser nos derrières;

mais les ruines d'Héliopolis, un bois assez touffu de palmiers, et de fortes ondulations de terrain, dérobaient à nos soldats le gros même de l'armée turque. Cette armée tout entiere pouvait s'élever à quatre-vingt mille hommes; mais le 20 mars Jussuf n'en comptait que soixante-cina mille autour de lui. Les quinze mille autres avaient été précédemment détachés à Belbéis, à Salahieh, à Damiette, et dans la haute Egypte, L'armée française, défalcation faite des troupes qui al laient prendre part à l'action, se trouvait réduite à une dizaine de mille hommes, qui gardaient le Caire, Gizeh, Rosette, Alexandrie, et divers autres points du Delta...

Kleber, arrivée npresnoce, pensa qu'il islait d'abord harre passage à la division turque qui manneavrait sur notre gauche pour s'introduire dans le Caire. Cette division, comme c'est l'ordinaire des troupes citomanes, marchait contusienent. Aussi, un escadoro de guides puis un régiment de drapons, que Kleber lauça successivement courte elle, l'euvent biendét mise en fuite à coups de sabre. Infanterie et cavalerie s'éloi-guirent à pette de vue.

Ca premier engagement, qui était un mélueu augure pour l'issue de la journéei, finissuit à peine, que Kleber es hétait d'ordonne l'attaque du village, de Matarieh. L'avant-garde proprement de l'autre que occupait ce village, et de l'autre que occupait ce village, et de l'autre de l'autre que occupait ce village, heures. Ilimportait de l'en chasser e que son de l'armée ennemie le temps d'accourir, mais la téche semblat assez difficile déjà, cur cette avant-garde se composit de cinq a si mille painsaires, cavelleus de cinq a si mille painsaires, cavelleus de liers d'elite, et d'autant de miliers égrepaix l'internes qui avaient répoint les drépoput

de Jusuid depuis son entree en Egypte. Tandis que legóreira Reynier, avec les deux carrés de gauche, marchait sur Matarieh méme, Kieber, de son côté, opéra uu mouvement de conversinn avec les deux carrés de droite, et alla Setablir entre Matarieh et Héliopolis, de manière que l'armée turque ne plut venir au secours de la position menacee. Reynier, de cent post du village, détacha les com-

pagnies de grenadiers qui doublaient les angles de ses carrés, les forma en deux petites colonnes, et les lança contre les retrauchements ennemis. Les braves janissaires qui faisarent partie de l'avantgarde turque ne voulurent pas attendre qu'on les attaquat : ils marchèreut à la reneoutre de nos grenadiers. mais furent reçus de pied ferme, et assaillis a bout portant par une terrible fusillade, qui en abettit un grand nombre; nos deux colonnes se diviserent alors, ainsi que le leur avait prescrit Revnier. atlaquerent, l'une de front et l'autre de flanc, les janissaires interdits, et acheverent de les disperser. Puis, se réunissant de nouveau, elles se jetérent dans Matarieh au milieu d'une grêle de balles, fondirent à l'arme blanche sur tout ce qui voulut résister, et après un grand earnage, demeurerent maîtresses de la position. Turcs et Égyptiens s'enfuirent dans la plaine, et, rejoignant les debris de la première division qui s'était laisse battre, mais qui, quoique battue, n'abandonnait pas son dessein. Ils coururent tous en désordre vers le Caire, sous la conduite de Nassif-Pacha, principal Leu-tenant de Jussuf, et d'Ibrahim-bey, l'aneien collègue de Mourad. Quant à Mourad lui-même, il se tenait depuis le matin, à la tête do six cents eavaliers superbes. immobile sur les ailes de l'armée turque, et ne devait point prendre part à l'action. Vivement blesse de l'accueil qu'il avait reçu naguère du grand vizir, Mourad avait senti se rallumer en son cœur la vieille jalousie qui divisait depuis longtemps les Turcs et les mame-luks. Il avait compris d'ailleurs que les Turcs voulaient recouveer l'Egypte, non pour la rendre aux mameluks, mais pour la posséder eux mêmes. Il avait songé des lors à se rapprocher des Frauçais, dans le but de s'adier à eux s'ils étaient vainqueurs, ou de leur succèder s'ils étaient vaincus. Agissant toutefois avec eirconspection, il n'avait pas voulu se prononcer avant que les hostilités ne fuss-ut reprises, et avait simplement romis à Kleber de se déclarer pour ful après la première bataille. Cette bataille était engagée, et tant qu'elle durerait Mourad restriait neutre; mais que la victoire, comme tout le faisait dejà présager, se rangeat sous nos drapeaux,

et dans peu de jours Mourad devieu-

drait ouvertement notre allie. Le viliage de Matarieh, plein de ces mille objets de luxe que les Orientaux trainent toujours apres eux, offrait à nos troupes un ample butin, mais elles ne s'y arrêtèrent pas. Soldats et généraux sontirent qu'il ne fallait pas se laisser surprendre an milieu d'un village par le gros de l'armée turque. L'armée française, reprenant donc peu à peu son ordre du matin, e'est à dire se formaut de nouveau en plusieurs carrés, s'avança dans la plaine, depassa les ruines d'Heliopolis, et apercut bientôt à l'horizou un nuage de poussière qui marchait vers elle. A gauche était le village de Seriagous ; à droite , au milieu d'un bois de palmiers, se montrait celui d'El-Merg. et de l'un à l'autre courait une légère ondulation de terrain. Tout a coup le nuage de poussière s'arrêta, juis, dissipé par un souffle du vent, laissa voir, entre Seriagous et El-Merg, la ligne flottante de l'armée turque, qui, par suite de l'exhaussement du sol, se trouvait dominer un pru la nôtre. Kleber donna aussitôt le signal de l'attaque. En eonséquence, Reynier se dirigea

au pas de charge sur Seriagous, et Friant sur El Merg. L'ennemi avoit répondu d'assez nombreux tirailleurs en avaut des palmiers qui entourent ee dernier village; mais de simples escarmouches ne lui pouvaient guere rénssir contre nos intrepides soldats. Quelques detaehements d'infanterie legère que lança Friant eureut bientôt mis en fuite ees Tures isoles. En avant d'El-Merg, au milieu d'un groupe de eavaliers dont les brillantes armures reluisaient au soleil, se tenait Ju-sufiui-même. Quelques obus français disper-erent ce groupe, et le grang vizir voulut repondre par ledeploie ment de sa propre artillerie; mais ses boulets, mal dirigés, passaient par-des-sus la tête de nos soldats, et ses pieces furent bientôt demontées, bientôt mises hors de combat par les nôtres. On vil alors s'agiter les milledrapeaux de l'armée turque, et partie de ses escadrons se rua sur les carres de Friant. Heureusement les profondes gerçures du sol, effet ordinaire du soleil sur une terre inondée, retardérent la fougue des cavaliers turcs. et Friant ne fut pas pris à l'improviste. Il les attendit de pied ferme, les laissa arriver presque à bout portant, puis, par un feu de mitraille qu'il ordonna tout à coup, en renversa des centaines. Les autres se replièrent en désordre

Ce n'était encore la que le prelude d'une action générale. La bataille proprement dite s'engage enfin; mais elle va être à peine disputée. Jussuf ne déploiera aucune habilete militaire, et ses troupes n'opposeront nulle part de résistance sérieuse. A un signal qu'il donne, la masse de la eavalerie turque s'ébranle tout entiere, fond sur nos carrés, se répand sur leurs ailes, les tourne, et en un clin d'œil assiège leurs quatre faces; mais cette cavalerie n'avait ni l'elan nt la bravoure de celle que nous avions vaincue aux Pyramides. Elle caracole avec plus ou moins d'agilité devant nos fronts, mais n'ose faire aucune charge. Un moment, rependant, nos soldats sont restes comme interdits. Ce n'est pas que les cris, le mouvement. le tumulte de cette cavalerie innombrable, aient jeté le moindre trouble dans leurs ânies; mais une cinquantaine de leurs camarades out succombe dans les engagements qui ont déjà eu lieu, et l'ennemi s'est hâte de les décapiter. Leurs têtes ont etc mises au b ut d'autant de piques, et viennent d'être promenées sur toute la longueur de nos lignes. C'est ce hideux spectacle qui a un instant stupéfait nos troupes; mais le premier roulem nt de tambour a dissipé leur stupéfaction, et maintenant les voici, ca mes et impassibles derrière le rempart de leurs baionnettes, qui font dans tous les sens un feu continu et bien dirigé. En vain les mille groupes des cavaliers tures caracolent et tourbillonnent autour de nos phalanges: ils tombent sous la mitraille et les balles, ne parviennent jusqu'au pied des vivantes citadelles que pour y trouver le trepas, ou, s'ils peuvent encore faire voite-face, ils fulent à toute bride pour ne plus reparaître. De toutes parts règne une horrible confusion, et quelque temps l'atmosphère est obscurcie par la funiée et la poussière. Enfin le ciel se dégage, le sol se découvre, et alors notre armée victorieuse non-seulement contemple autour d'elle des masses d'homnies et de chevaux, hommes et

chevaux morts ou mourants, mais aperçort, aussi loin que la vue peut s'étendre, des bandes de fuvards qui courent vers presque tous les points de l'horizon. Toutefols, sanf quelques détachements qui vont rejoindre les deux divisions que nous avons vues dans la matinee prendre le chemin du Caire, c'est vers la frontiere syrienne, c'est vers El-Kangah, où ils ont campé la nuit précédente, que le gros des Turcs se retire. Kléber veut ne leur laisser aucun repos. Nos carrés, conservant toujours leur ordredehataille, franchissent Seriagous, puis El-Merg, et atteignent El-Kang-h le soir même. L'ennemi, en se voyant serré de si près, continue sa fuite : il la continue au milieu d'un désordre de plus en plus grand, et abandonne à nos soldats, qui ne portaient absolument que leurs armes avec eux. les vivres et les bagages dont ils avaient grand besom.

Telle fut la ménorable journée d'He lopolis, où neuf di si mille Prançais défirent soixant-dix à quatre-vingt mille Tures. La discipine, comme dans toutes les batailles que nous avious déjà luvrées en Égypte, la disciplinia venant de l'emportér encore aur le nombre. Anna le verifia la projuleire de Dabat; and se verifia la projuleire de Dabat; antière de la comme de la comme de servicire de la lus apprender que cette race dégènére n'avait plus rieu de commu ave les intréplés soldats de Soliman,

de Rajazet on de Sélim Ier.

Notre perte, cette fois encore, était insignifiante : elle ne s'elevait qu'à cent ou deux cents honimes. L'ennemi, au contraire, avait laissé douze ou quinze mille morts sur le terrain. Kleber, cependant, trouva que ce n'était point assez. Il fallait , suivant Kleber , obtenir un résultat plus sérieux que celui d'avoir falt mordre la poussière à douze ou quinze mille Tures; il fallait exterminer tous ceux des soldats de Jussuf qui survivsient à leur défaite; il fallait donc les poursuivre à outrance, les rejeter dans le désert, et les y faire périr par la faim, par la soif, par le sabre des Ara-bes. L'armée française était exténuée de fatigue : Kléber lui accorda un peu de repos, mais décida que la poursuite continuerait dans la nuit même.

En effet, le lendemain 21, des une heure du matin, Kléber faisait sonner le réveil; il détachait le général Lagrange et quatre bataillons, car il entendant une vive canonnide du côté du Caire, et ne pouvait douter que les divisions turques qui avaient tourné sa gauche ne fu-sent allées seconder la révolte de cette grande ville, où il avait à peine laissé deux mille hommes réportis entre la citadelle et les forts : ildétachait, disons nous, Lagrange avee quatre bataillons, l'envoyait au secours de la faible garnison de la eapitale, et le chargeait de transmettre aux divers commandants des troupes qui formaient cette garnison l'ordre de s'en tenir à occuper de bonnes positions defensives, à demeurer en communication les uns avecles autres, et de ne tenter aucun mouvement offensif avant son retour. Il craignait que quelques fausses manœuvres de leur part ne compromissent inutilement la vie de ses soldats, vie que de minute en minute il jugenit plus précieuse, car de minute en minute aussi il prenait plus fermement la resolution de rester en Égypte. Après quoi, toujours résolu a ne pas laisser de répit aux Turcs battus la veille, Kieber lui-même, avec le reste de son armee, s'elança dans la direction que le gros des fuyar is avait prise, c'est-à-dire vers Belbeis. et y arriva de tres-bonne heure dans la journée.

Jussuf, dans sa fuite rapide, avait déjà depasse Belbeis, mais il avait laisse un corps d'infanterie dans la ville et le fort et mille à deux mille cavaliers dans la plaine environnante. A l'approche de nos troupes, ces cavaliers se disperserent sans avoir seulement brûlé une amorce. Les fantassins tures postés dans la ville essayèrent du moins de résister; mais on les chassa de rue en rue, on les enferma dans le fort, et après un échange de quelques coups de canon le manque d'eau et la frayeur les décidèrent à se rendre. Notre cavalerie, pendant ce temps, avait battu la plaine sous la conduite du brave Leclerc, et elle venait de saisir une longue caravane de chameaux, qui se dirigeait vers le Caire et qui portait les bagages de Nassif-pacha et d'Ibrahim-bey. D'une telle capture, Kleber infera avec raison que le projet de ces deux chefs était d'insurger non-seulement la capitale, mais toutes les grandes villes de l'Égypte. Aussi, n'abandonnant pas encore la poursuite du grand vizir, mais voyant que l'armée turque ne tenait noulle part, il crut pous oir detacher Priant ave ennq nouveaux bataillons, et les diriger, comme les quatre donnes la veille à Lagrange, sur le Care.

Le 22, le surplus de nos troupes s'achemina de Belbeis vers Salahieh, sur les traces du grand vizir. Elles formaient trois colonnes principales. Reynier ou-vrait la marche à la tête de la division de gauche. Kleber suivait avec les guides et le septième de hussards. Venait enfin Belliard avec sabrigade, reste de la division Friant. Pendant le trajet, on reçut un message de Jussuf, qui demandait à négocier : on ne répondit que par un refus, et ce refus sembla rendre un peu de cœur aux fuvards. Amsi, arrivé pres du bourg de Korain, à mi-chemin de Salahieh, Revnier se vit lout à coup assailli par une multitude de cavaliers fougneux, et c'est a peine s'il eut. le temps de se former en carré. Il y parvint toutefois, et la grêle de balles, la tempête de boulets et de mitraille que les assail ants eurent des lors a essuver. modérèrent sing dierement leur fougue. D'aitleurs, au bruit de la canonnade, Kléber avait envoyé à Friant l'ordre de presser le pas, et lui-même ne tarda guère à survenir avec sa colonne de cavalerie. Mais, à cette vue, les Turcs qui étaient aux prises avec la colonne de Revnier. aimant mieux avoir affaire à la cavalerie qu'a l'infanterie française, se tournèrent aussitôt contre les guides et les hussards qu'amenait Kleber. Leur charge fut si soudaine, que l'artillerie légère, qui marchait avec le général en chef, eut à peine le temps de se mettre en batterje et que les couducteurs furent sabrés sur leurs pièces. Un instant Kleber et ses cavaliers coururent un extrême péril, et leur situation devenait d'autant plus critique, que les habitants de Korain, persuadés que e'en etait fait de cette poignée de Francs, s'elançaient dejà avec des fourches et des faux pour les achever. Heureusement Reynier envoya le septieme de dragons, qui dégagea Kléber, Friant, de son côté. arriva bientot avec ses fantassins, et les Turcs, prisentre deux feux, laissèrent encore quatre ou cinq cents hommes sur le

terrain. Après est encagement, plus gicircux, que jamis d'attendre Jassuf et d'en finir avec lui, Kleber remit à en retour la punition des labitants de Koraïn, et accelera autant qu'il just la marche de ses colonnes. La chaleur etait presque intolérable, car le vent soufflait du desert, et l'on respirait avec un air bràlant une poussière fine et penetrante; homaies et chevaux étaient équies de lassitude; imais on ne se découragea pas, et enfin on arriva en vue de Salabieh

vers la chute du jour. Ou était sur les frontières de l'Égypte, au seuil du désert de Syrie, et Kleber crovait que le jour suivant il anrait à en venir une dernière fois anx mains avec Jussuf; mais le 23, de grand matin, les habitants de Salahieh s'avancerent a sa rencontre, et lui annoncérent que, loin d'avoir osé l'attendre, le vizir avait continué sa fuite avec plus encore de précipitation que la veille et l'avantveille. Kleber accourat aussitôt, et vit de ses yeux un spectacle qui acheva de "lui prouver combien il s'exagerait naguère la puissance des armées turques. Tandis que Jussuf lui-même s'enfoncait bride abattue dans le désert avec cinq ou six cents de ses meilleurs cavaliers et quelques bagages, les deruiers débris de son armée se débandaient dans tous les sens. Une partie de ses soldats venait au-devant des nôtres, et implorait grâce à genoux; une autre partie courait vers le Delta; une autre eufin, pour avoir voulu demander asile aux sables de la Syrie, périssait sous le sabre des Arabes. Apres avoir convoyé les Tures jusque sur la frontière égyptienne, les Arabes s'v étaient arrêtés, dans l'espoir qu'il y aurait des valucus et des lors du butin a recueillir. Ils avaient calculé juste, et maintenant ils égorgeaient à l'envi les fuyards pour les piller. Au moment où Kleber survint, ils venaient de s'abattre comme une nuée d'oiseaux de proie sur le camp que venait d'aban-donner le vizir; mais à la vue de l'armee française is s'envolèrent sur leurs rapides coursiers, et bon gré mal gré laissèrent d'abondantes dépoudles a nos troupes. Il y avait là, dans un espace retranché d'une demi-heue carree, une multitude infinie de teutes et de canons; un nombre prodigieux de chevaux et de

bêtes de somme; nne quantité incrovable de selles, de harnais et de fers de rechange; des monceaux de munitions et de vivres, de tapis et de riches vêtements : des tas de vaisselle plate et de cassolettes d'or et d'argent; des milliers de coffres remplis de parfums d'aloès et de flacons d'essence de rose, d'étoffes de soie et de châles de cachemire; enfin de tous ces objets qui, au siècledernier, composaient le luxe brillant et barbare des armées orientales. A côté des quatre quenes du grand vizir, à côté de douze litières dorées et sculptées, on trouva, témoignage certain de l'active intervention des Auglais dans cette campagne, on trouva une voiture suspendue à l'européenne. de fabrique anglaise, et douze pièces d'artillerie avec la fameuse devise Honni

soit qui mal y pense ... Nos soldats, nous l'avons déjà dit, n'avaient rien apporté avec eux : nonseulement ils trouvèrent dans le camp ture tout ce dont ils avaient besoin en vivres et en munitions, mais encore ils v recueillirent un butin d'une valeur fabuleuse. En présence de toutea les ri chesses que leur livrait la victoire d'Héliopolis, nos soldats, éblouis et fascinés, eux qui naguère passaient les jours et les nuits à gémir sur leur sort et se regardaient comme condamnés à périr sous un ciel lointain, invoquaient maintepour n'avoir jamais à quitter l'Egypte. Le 24, après s'être assure par ses propres yeux que l'armée de Jussuf avait disparu, Kleber jugea qu'il était temps de rebrousser chemin; et comme il ne s'agissait pas simplement d'aller réduire le Caire, comme il fallait eu outre rameuer dans le devoir presque toute l'Égypte movenne, dont la plupart des villes venaient de s'insurger aussi ou avaient été naguère remises aux Torcs en exécution du traité d'El-Arisch, Kléber prit les dispositions suivantes. Il ordonna aux généraux Rampon, Belliard, Lanusse, de descendre le Nil avec un millier d'hommes chacun, chargea spécialement Rampon de marcher sur Damiette et de reprendre cette importante place, Belliard de seconder Rampon dans son attaque sur Damiette et de reprendre luimême le fort de Lesbeh qui fermait une

des deux bouches du Nil, Lanusse de

se terrir en communication avec ses deux collègues, de balayer le Delta depuis Damiette jusqu'à Alexandrie, et de châtier successivement toutes les bourgades révoltées; puis, laissant à Reynier deux mille baionnettes environ, lui ordonnant de rester trois ou quatre jours sur la frontière, pour ôter aux débris de l'armée turque la tentation d'un retour offensif, et de se rabattre sur le Caire lorsque les Arabes auraient achevé la dispersion des vaincus, Kléber luimême retrograda vers la capitale avec le reste de ses troupes. Il ramenait avec lui la quatre-vingt-huitième deml-brigade de ligne, deux compagnies de grenadiers, le septieme de hus ards, le troisième et le quatorzieme de dragous, en tont trois à quatre mille hommes.

Kléber arriva le 27 aux portes du Caire, et trouva la capitale en insurrection complète. Depuis son départ, cette grande cité, dont les habitants s'élevaient à trois cent mille âmes, avait été le théûtre des plus graves événements. Le 20, au bruit du canon d'Heliopolis, à la nouvelle que l'armée française était aux prises avec l'armée ottomane, presque toute la population du Caire s'etail portée en dehors de l'enceinte des murs, alin de connaître plus tôt l'issue de la bataille; et quand elle avait vu accourir lirahim et Nassif, quand elle avait vu derrière eux deux mille mame uks, trois a quatre mille janissaires, huit à dix mille cavaliers turcs et une multitude de paysans égyptiens, elle avait cru le grand vizir vainqueur. Le pacha et le bev n'avajent eu garde de la détromper. Ils lui avaient a firmé au contraire que les Francs vensient d'être exterminés et les Ottomans de reinporter une victoire complète. Alors, en quelques heures, cinquante mille Individus s'étaient levés au Caire, à Boulacq, à Gizel, dans les villages environnants, et, armés de sabres, de pignes, de mauvais fusils, avaient résolu d'égorger la faible garnison francaise laissee dans la capitale. Cette garnison, avons nous dit, n'était que de deux mille hommes; mais grace au sang-froid du général Verdier, qui la commandait, ces deux mille homines avaient presque tous eu le temps de se replier dans la citadelle et les forts qui dominaient la ville, et la, bien pourvus de vivres et de munitions, ils avaient opposé à leurs ennemis une résistance insurmontable, Quelques-uns cependant de nos soldats avaient couru le plus grand péril : c'étaient ceux qui, au nombre d'environ cent cinquante, gardaient l'hôtel du gouvernement, situé, comme on sait, sur la place Ezbékveh. Les Turcs et la populace in-urgee avaient voulu envahir l'hôtel, pour massacrer les Francs qui l'occupaient, et s'étaient flattés que l'accomplissement de leur dessein scrait d'autant plus facile qu'aucun secours ne pouvait être envoye de la citadelle ni des forts, lesquels s'é evaient effectivement à l'autre xtrémité du taire. Mais nos cent cinquante braves avaient si bien tait, tantôt par un feu habilement nourri, tantôt par des sorties audacieuses, qu'ils avaient contenu cette féroce multitule et donné au général Lagrangele temps d'accourir, Lagrange, détaché le soir même de la bataitle, était arrivé dans l'apres-midi du jour suivant, avait pénétré dans l'hôtel par les jardins, qui s'étendalent insqu'a la campagne, et mis des lors ce poste à l'abri d'un nouveau coup de main,

Les Tures, vovant qu'il leur ét it impossible d'atteindre jusqu'aux Français, avaient résolu de s'en venger sur les malheureux chrétiens qui habitaient la capitale de l'Égypte. Ils s'étaient rués d'abord dons le quartier des Europeens avaient tue nombre de négociants, pillé leurs demeures, enlevé leurs femmes et leurs filles. Ils étaient passés ensuite au quartieriles Coptes, qui professaient et professent encore le christianisme, qui possédaient de grandes fortunes narcemue es mameluks leur avaient devolu le soin de percevoir les impôts, et a qui les Français mêmes avaient Lissé leur rôle de percepteurs. On voulait donc punir en eux des amis de la France, et surtout dévaliser leurs maisons. Mais, heureusement pour les Coptes, leur quartier formait la ganche de la place Esbekyeli et s'appuvait à l'hôtel du gouvernement. Leur chef d'ailleurs était brave : il avait organisé un vigoureux système de iléfense et protégé la vie et les biens de la plupart de ses coreligionnaires. Les Tures, encore réduits de ce côté à une sorte d'impuissance, avaient imaginé alors de rechercher ceux d'entre les Araben qui passient pour vivre en bons termes avec les Français et qui chiaetta accusé de boire et les Turcas un pepils cinq pours les Turcs missapect, «t., comum de coutisme, m-vine, tale front le pillage et le meurtre. Nassi et l'arabilité principal de l'arabilité pri

pulace en haleine contre les Français... Sur ces entrefaites, arriva Friant, puis enfin Kleber. Toua deux, comme Lagrange, ila penetrerent par les iardius dans l'hôtel du gouvernement, et de là parvinrent jusqu'a la place Ezbekyeli; mais, sauf cette place et la citadelle, toute la ville était au pouvoir de l'insurrection. Laplace Ezbekieh elle-même était bloquée en quelque sorte, car les insurgés avaieut fermé par des murs creneles les rues qui venaient y aboutir. Certes, quoique l'armée du grand vizir n'existat plus, ce n'était pas une petite tache pour Kleber que d'avoir à reconquerir une ville aussi vaste que la capitale de l'Égypte, ville peuplée de trois cent mille habitants, qui presque tous avaient arboré l'étendard de la révolte, ville d'aitleurs occupée par douze ou quinze mille Turcs que dirigeaient deux chefs capables, ville enfin construite à l'orientale, c'est-à-dire percée de ruea étroites et divisée en massifs qui etaient autant de forteresses; car e-s massifs prenaient leur jour en dedana, ne montraient au dehors que de hautes murailles , et avaient au lieu de toits des terrasses d'où les rebelles faisaient un feu plongeant des plus meurtriers. La réduction du Caire offrait donc d'extrêmes difficultés; mais n'importe : Kléber ne pouvait hesiter à l'entreprendre. Il lui fallait même, sans quoi e'en était fait de toute son armée, il lui failait, disonsnous, y reussir par la force ou par la

ruse. Si Kléber ae décidait à employer la force, il n'avait le choix qu'entre deux moyens d'attaque: c'etait de lancer du

haut de la citadelle une pluie de bombes et de buis jussif se eque la ville capitulăt, ou bren de deboucher par la place Ezhekych, dederture une au nei es barricaire alevée s'a la tête des rues, et de peramente la destruction d'une grande cité, que consume de la companya de la conpanya de la companya de la companya de autre. Or, le preui r moyen pouvait que de la companya de la companya de proposition de la companya de que de la companya de la companya de persona de la companya de de-oddats que n'en avait coulte la bataille d'Hétopolis.

Kleb r montra ici autant de prudence qu'il avait montré d'énergie les jours précédents : il resolut de temporiser, de laisaer l'insurrection se fatiguer elle-me ne. D'aillenra, au commencement du mois, croyant être à la veille de s'embarquer, il avait dirigé presque tout son materiel, presque toutes sea munitions, vers la basse Egypte. Il avait depois lors, et surtout depuis son retour au Caire, donne les ordres nécessaires pour que la presque totalne de son artillerie de siège remontat le Nil; mais l'execution d ces ordres demandait au moins nue semaine. Provisoirement il lit bloquer toutes les iss es par lesquelles la ville communiquait avec le dehors , et calcula, non sans ra sou, que les insurges , bien qu'ils eussent truuve d'abondantes provisions de bouche chez la plupart des habitants dont ila avaient pidé les maisons . bien qu'ils eussent fabrique de la pourtre, confectionne des balles, forgé des boulets, fondu même des canons, verraient tôt ou taid la disette les atteindre, tôt ou tard la possibilité de se del'endre leur manquer. Ils liniraient aussi par se detromper sur le véritable etat des choa-s en Egypte, par savoir que l'armée du grand vizir avait été anéantie et que les Français étaient partout vainqueurs. Surtout ils ne pourraient pas rester longteinus d'accord; car les Tures de Nassif Pacha, les mameluks d'Ibrahim-Bev, et la population arabe du Caire, n'avaient nullement les mêmes intérêts. Par tous ces motifs, Kléber crut devoir gagner du temps, et lorsque l'occasion s'en présenterait tenter la voie des négociations. En attendant, il termina son traité d'alliance avec Mourad-Bey, que l'on a vu demeurer neutre pendant la dernière bataille, et qui non-seulement

lepuis que nos troupes avaiententrepris le blocus du Caire les approvisionnait de vivres, mais encore tenait en respect la partie de l'armée du grand vizir qui svait cherché refuge dans la haute Egypte. Mourad, par cette conduite, acheva de gaguer la confiance de Kleber. Ils eurent le 29 mars une entrevue solennelle à Gizeh, et s'y prodiguèrent de mutuelles marques d'estime. Le bey déclara for-melle nent se soumettre à la France. En retour de quoi il recut le Said à titre de feudataire, movennant un tribut annuel payable en bie et en argent, qui representait la majeure partie des impôts de cette province, et fut proclamé sullan français. Il promit, et nous le verrons tenir fidelement cette promesse, que lui et ses mameluks combattraient au besoin avec l'armée française. Les Français, de leur côté, s'engagerent, pour le casoù jamais ils quitteraient l'Egypte, à lui en faciliter l'occupation.

Bientôt, grâce a certaines relations que Mourad avait conservées au Caire et par l'entremise de plusieurs cheika, aecrètement smis de la France, Kléber entama des négociations avec Nassif et Ibrahim, Ces deux chefs, se sachant bloqués dans la place de manière à n'en pouvoir sortir sans tomber au pouvoir de nos soldats, redoutant s'ils étaient pris par eux d'être traités à la turque. et d'ailleurs n'ignorant pas la complete déroute de l'armée du grand vizir, prétèrent volontiers l'oreille aux ouvertures de Kléber, et entamèrent une capitulation sux termes de laquelle ils se retireraient sains et saufs avec leurs troupes. Mais, au moment où cette capitulation allaitêtre conclue, ceux des habitants du Caire qui avaient pris part à la révolte, et qui se voyaient abandonnes à la vengeance des Françaia, intervinrent pour reprocher aux Tures et aux mameluka leur lâcheté, menacèrent de les égorger tous s'ils persistaient dans leur dessein, et firent sinsi rompre les pourparlers. La soumission de la capitale de l'Égypte sembla des lors ne pouvoir être obtenue que par une attaque de vive force, et K leber se decida bon gré mal gré à user de ce deplorable moyen.

Pendant qu'on négociait, le matériel necessaire était arrivé de Damiette et d'Alexaudrie. Ou procéda d'abord au complet investissement de la ville, et Revnier, dont la présence n'était plus utile sur la frontière, vint avec sa division cerner la partie de l'enceinte qui s'étendait du nord su levant. Friant campa vers le couchent. Verdier occupa le sud. Leclere se placa entre Friant et Reynier, et battit ! campagne avec sa cavalerie. Enfin le 4 avril on tenta un premier effort : on entreprit, car il fallait évidemment commencer par la, de dégager les différentes issues de la place Ezbekieh. On y parvint: mais ce ne fut qu'en minant et en faiaant sauter toutes lea maisons qui entouraient la place. Une fois maîtres de la tête des rues qui about ssaient sur cette place, nos soldats, tandis que la citadelle jetait quelques bombes pour intimider la population, s'engagèrent avec la plus grande bravoure dans les rues mêmes. parcoururent chacune d'elles dans toute sa longueur en dépit des barricades qu'ils rencontraient à choque pas et d'une gréle de projectiles de toutes sortes qui ne cessait de pleuvoir sur eux, pénétrèrent ainsi au cœpr de la capitale, s'emparèrent ensuite d'une éminence que les Tures svaient retranchée et qui dominait le quartier copte, enfin disposerent tout pour un assaut général et simultané. Mais ces opérations préliminaires prirent beaucoup de temps, et ne furent achevées que dans la nuit du 13. Kléber sursit du moins pu ordonner cet assaut des la matinée du 14; mais, avant de a'y resoudre, il fit de nouveau sommer les révoltés. Cette nouvelle sommation fut encore repoussée avec dédain. Alors, tant il lui repugnait de punir toute une cite des fureurs de quelques fanatiques , Kleber imagina, puisqu'on s'obstinait à ne point vouloir entendre ses paroles de psix, de parler aux yeux par le moven d'un terrible exemple.

Boulag, faubourg détaché du Caire, et siue au born même du Nil, était aussi en pleine insurrection. Le 15, par or-fue de Kieber, Boulag fut enre, Boulag fut mis à feu et à sang. Nos troupes y trouvèrent la plus vivr étésiance de la part des babitants et des Tures. Elles current à prendre chaque maiou d'assut, à livrer un rude constat dans chaque ruie; a l'internation de les demerrent victorieuses, et tous les insurges qui ocen-poient ce malbuerures faubourque cussent

péri par le fer, toutes les habitations qu'il renfermait fussent devenues la prois des flammes, ai les chefs n'eusseut în par impleme ? genoux la pitié des vainqueurs. Après use telle marque de souties son. Kiléen fit ceser assolid le souties son cheffer fit ceser assolid le vainqueurs. Après use telle marque de la commission se constitution de la commission de

même. Tandis que les troupes de Friant et de Belliard débouchaient par les issues de la : lace Ezbekyeli, issues qui avaient été, on se le rappette, deblayées les jours précédents, la division Reynier se présenta par les portes du nord et de l'est, et Verdier, des hauteurs de la citadelle, accabla la ville de bombes. Ibrahim-Bev gardait une des deux portes que Reynier avait entrepris de forcer, Nassif-Pacha défendait l'autre, et tous deux, bien seeondés, accomplirent des prodiges de valeur. Vains efforts erpendant! ils lacberent pied peu à peu, reculerent pas à pas, et allèrent se heurter, au centre de la ville, contre celle de nos coionnes qui était partie du point opposé et avait également refoulé tout dans sa marche victorieuse. Les différents corns françois se rejoignirent, après avoir fait une horrible boucherie de la multitude qui se trouva ainsi cernée, puis se divisèrent de nouveau pour courir sus aux révoltés et les atteindre dans leurs principaux repaires. La nuit vint suspendre, non terminer la lutte, qui recommenca le lendemain et se prolongea ainsi pendant pres d'une semaine, mais ne cessa d'être de plus en plus favorable aux Français, de plus en plus fatale aux janissaires et nux mameluks, aux habitants de la capitale et aux paysans des environs. Enfin, au bout de huit jours, et lorsque dix à douze mille rebelles eurent péri, lorsque les flammes eurent dévoré plus de cinq ou six cents maisons, la rébellion parut s'avouer vaincue. Les habitants, qui naguere avaient presque retenu les Tures de force, les supplièrent alors de sortir de la ville et de eur laisser les moyens de traiter avec les Français, Kléber, qui déplorait tant de

sches meurtrieres, et qui teneit à méssagre ses troupes, ne demandait pas mieux que de négocier. Aussi la négociation fitt bientôt conclue. Ibrahim-Bey et Nessif-Pacha pronirent pour eux et leurs lommes de ne plus port-r les arrises contre la république l'anaçaise, à condition qu'ils auraient la vie sauve et pourraient se retirer en Syrie. Ils sortirent du Caire le 25, laiswant la merri des Français les malbeureux habitants qu'ils avaient poussés à la révolte, et qui pour, leur part

sés à la révolte, et qui pour leur part avaient dû se rendre à discrétion... Tel fut le dénoûment de ce drame terrible, qui avait commencé le 20 mars par la bataille d'Héliopolis, qui finissait le 25 avril par le départ des derniers lieutenams du grand vizir, et qui s'était joué, trente cinq jours durant, entre une poignée de Français d'une part et toutes les forces de l'empire ture, secondées par la révolte des villes egyptiennes, de l'autre. Cette révolte, cause principale de la grande effusion de sang qui venait d'avoir lieu, e'était la faiblesse de nos généraux qui l'avait provoquée. Si en effet Kleber n'eût jamais nourri le projet d'évacuer l'Égypte, si la plupart deses lieutenants ne s'y fussent rangés tôt ou tard, si même ce fuoeste projet n'eût pas recu uu commencement d execution, jamais les Egyptiens n'eussent osé se révolter. Alors la partie se bornait à un choc entre les carres de l'infanterie francaise et les escadrons de la cavalerie turque, et l'issue n'en pouvait être douteuse. Au contraire, nos préparatifs d'évacuation furent pour l'Égypte le signal d une explosion populaire qui éclata surtout dans les villes principales. Ces villes, le Caire notamment, il fallut les reprendre d'assaut, et chaque effort de ce genre fut plus meurtrier qu'une bataille. Les fautes que Kléber avait commises par suite d'étranges illusions, il les répara du moins par une belle et vigoureuse conduite des que ses yeux s'ouvrirent à la réalité. Il avait eru ne pas pouvoir disputer aux Tures l'Égypte paisible et soumise, et il venait de la reconquérir en irente cinq jours avec autant d'humanité que d'énergie, non-seulement sur les Turcs, mais eucore sur les Egyptiens soulevés. La fortune, ou plutôt la bravoure de ses soldats, avait même

secoudé Kleber à tel point, que leur

glorieuse campagne ne coûtait qu'un millier d'hommes à l'armée française. Quant aux pertes de l'ennemi, elles peuvent sans exagération être évaluées à

plus de cinquante mille morts. Dès que le Caire eut fait sa soumission, toutes celles des villes du Delta qui s'étaient insurgées à l'exemple de la capitale s'empresserent de rentrer à leur tour dans le devoir. Mourad, de son côté, expulsa facilement les Turcs qui s'étaient jetes dans le Said après la déroute du grand vizir, et fit régner l'ordre le plus parfait dans les deux provinces dont il avait reçu le comman-dement. Partout les vaincus tremblérent devant les vainqueurs, et s'attendirent à un châtiment terrible. Les habitants du Caire, principalement, qui avaient commes des atrocites sur les Arabes dévoués aux Français et sur les chrétiens de toutes les nations, étaient saisis d'épouvante. Ils ne doutaient pas qu'on ne dût les traiter avec la dernière rigueur, et croyaient que la perte de leur tête et de leurs biens pourrait seule expier feur crime. Mais Kleber, bumain comme il l'était, prudent d'ai leurs, se serait bien garde de répondre à des cruautés par des cruautés. Il assembla les chefs de la révolte, leur montra un visage sévère, puis leur pardonna, en se bornant à frapper une contribution sur les villes dont la population s'était in-

surgée. Le Caire eut à payer dix millions pour sa part, et s'estima heureux d'en être quitte à ce prix; hult autres millions furent demandés aux villes rebelles de la Basse-Egypte, et ces sommes permirent non-seulement de mettre et de tenir la solde des troupes au courant, mais de pourvoir à toutes les dépenses de leur nourriture et de leur entretien jusqu'à ce qu'un bon système d'impositions put être établi En même temps s'offrit une autre ressource tout à fait inatteudue. Soxante-dix navires tures venaient d'entrer dans les ports de l'Égypte afin de recevoir l'arniée française et de la reconduire en Europe. Les usages de la guerre permettaient de les capturer : on n'v mangua point; et comme c'étaient pour la plupart des pavires de commerce, navires par conséquent chargés de marchaudises, on vendit ces 13º Livraison. (ÉGYPTE FRANCAISE.)

marchandises au profit des caisses de l'armée. Notre armée se trouva ainsi dans l'abondance ; et flère de ses récents succès, confiante dans ses forces, complétement renseignée depuis six semaines sur la haute capacité militaire du nouveau chef que lui avait donné Bonaparte. enfin ne doutant plus qu'il ne lui arrivat bientôt des secours, car elle savait Bonaparte à la tête de la république, elle s'accommoda de mieux en mieux de son séjour sur les bords du Nil.

Pour Kleber, loin de songer encore à quitter l'Égypte, il sembla ne plus être anime que du désir d'assurer à la France la possession de cette importante colonie, et de racheter par un zèle de tous les instants la houte d'avoir jamais pu concevoir un pareil dessein. Il s'oc-cupa en premier lieu d'organiser définitivementies finances, consulta à cet égard les principaux administrateurs de l'armée et les gens les plus éclairés du pays, tomba d'accord avec eux pour restituer aux Coptes la perception des contributions directes qu'il leur avait enlevée six mois auparavant, et créa quelques impôts de douane, quelques droits de consommation. Le total des revenus devait s'élever à vingt-cing millions , tandis qu'il n'en fallait que dix-huit à l'armée pour vivre. Kléber travailla ensuite à combler les vides de ses cadres, et y versa, à l'exemple de son prédécesseur, des Grecs, des Coptes, des Nègres même. Puis il ordonna l'achèvement des forts entrepris autour du Caire, fit également travailler à ceux de Lesbeh, de Damiette, de Burlos, situés sur le littoral, et surtout poussa avec vigueur les travaux d'Alexandrie, Enfin il imprima une nouvelle activité aux savantes echerches de l'Institut d'Égypte. Bientot, des cataractes aux bouches du Nil, tout reprit l'aspect d'un établissement solide et durable. Bientôt même les caravanes de la Syrie, de l'Arabie, du Darfour, commencerent à reparaître au Caire, et l'accueil hospitaller qu'elles y recurent des autorités françaises as-

sura leur retour. La population se montrait généralement calme, soumise, resignee à son sort, mais, il faut bien le dire, froide et réservée envers nous. Les derniers événements nous avaient aliéné ses

sympathies. Pendant deux mois, d'ailleurs, le grand vizîr avait repris une grande influence, et nous étions redevenus des infidèles. A vec du temps néanmoins et de l'habileté, que n'aurait pas obtenu Kléber? Par malheur, et des les premiers jours, il y eut un point sur lequel Kleber, habile à tant d'égards, non-seulement s'écarta des règles de la plus vulgaire prudence, mais ne craignit pas d'enfreindre les sagea instructions que lui avait laissées Bonaparte. On se rappelle combien Bonaparte s'était toujours donné de peine pour persuaderaux Égyptiens qu'il aimait le Prophète et venerait le Coron, combien de fois il avait répété qu'un seul mot de plaisanterie au sujet du mahométisme, ou le moindre acte de rigueur envers les ministres de cette religion, pourrait avoir les plus fatales eonséquences. Jamais, quant à lui, il n'avait agi on parlé que d'après de tels principes; jamais, notamment, il n'avait souffert que l'administration française touchât aux hiens des mosquées ou en tracassát le personnel, et, nous le répétons, il n'avait pas quitté l'Égypte sans avoir pris soin d'inviter son successeur à tenir la même conduite. Or, dans le courant de mars, lorsqu'il fut questinn de lever sur les habitants de la capitale la contribution de guerre à laquelle ils venaient d'être condamnés, Kleber, oubliant et l'esprit des recommandations et l'autorité de l'exemple de Bonaparte, ne craiguit pas de faire peser sur les princip ux cheiks et sur le temporet des mosquées une forte partie des dix millions qu'il s'agissait de répartir. Cette mesure fut tres-populaire dans l'armée française, qui n'aimait guère les cheiks, qui n'avait pas vu de trop bon ceil Bonaparte les combier de prévenances, et qui ne se gênait plus pour les traiter de vieux cafards, Mais qu'arriva-t-il? C'est que si la plupart de ces pieux personnages s'exécutèrent avec plus ou moins de bonne volonté, il y en eut un qui. surtaxé par Kieber, sous prétexte que sa haine contre les Français était notoire et qu'il se vantait de descendre en droite figne du Prophète, refusa net de payer. Kleber le fit jeter en prison, Outre qu'on meconnili ainsi sa naissance et son rang , il ne refusa que de plus belle. Kléber le

fit båtonner ; il pava alors, mais nos n'avons pas besoin de dire que l'indignation des musulmans fut générale et profonde. La hastonnade à un cheik! un tel outrage au sang de Mabomet! Tout l'Orient, à mesure que se propagea la nouvelle d'un fait si monstrueux, en frémit. En Égypte, tous les cheiks et tous les nlémas, c'est-à-dire tous les docteurs de la loi et tous les ministres de la religion, avaient juré immédiatement de venger l'injure de leur confrère, et ils n'observerent que trop bien ce serment. car la fatalité allait leur mettre sous la main un docl e instrument de vengeance. A quoi tient done la destinée des hommes et des empiresi...

Vers eette époque, c'est-à-direau commeneement de mai, un jeune Alépin, nonimé Soliman, entrait au Caire. Il y avait éte élevé, ou du moins vérait venu plusieurs années de suite étudier la loi turque et le Coran à la grande mosquée El-Azhar, école peut-être la plus celèbre de tout l'Orient pour la jurisprudence et la théologie. Soliman, alors âzé de vingt-quatre sns, était en proie a une graude exaltation religieuse, et aspirait à entrer dans le corps des docteurs de la foi musulmane. Ses études terminées. il avait aecompli le pélerinage de la Mecque, secompli le pelerinage de Medine, et il accomplissoit celui de Jérus-lein au mois d'avril 1800, lorsque les fuvards de la déroute d'Héliopolis aceoururent en foule dans cette ville. Beaucoup d'eutre eux étaieut ses compatriotes, et tous étaient ses eoretigionnaires : la violence de leur désespoir, le récit des souffrauees qu'ils avaient eu à endurer au passage du désert, et surtout leurs plaintes au sujet de la mauvaise foi des intidèles, qu'ils accusaient de n'avoir signe la convention d'El-Arisch que pour les attirer dans un piége, émurent vivement son imagination malade. Les prières qu'il entendait à chaque instant du jour des milliers de bouehes offrir au ciel pour qu'Allah, par un regard abaissé vers la terre, daignât satisfaire aux mânes des erovants et confondre la superbe des idolátres, enflammerent de plus en plus son fanatisme. Il en vint a se persuader que le Prophète l'appelait à sauver la Sainte-Caaba, et que pour y parvenir il

n'avait besoin que delivrer le combat sa-

cré contre le fourbe et astucieux chef des Français, c'est à dire d'assassiner Kléber, Quand il eut une fois concu ce projet, qui était à ses veux l'œuvre la plus méritoire. le chemin le plus sur du salut éternel, il se mit en devoir de l'executer. Il acheta un poignard, loua un dromadaire, et se joignit à la première earavane qui gagnait le Caire. A son arrivée dans la capitate de l'Egypte, il alla droit à la grande mosquee, s'ouvrit de son dessein à quatre des principaux cheiks, qui avaient été ses professeurs, et qui, on le devine, loin de l'en détourner, l'y affermirent au contraire par de chauds temoignages d'approbation, passa quarante jours et quarante nuits en priere, presque en jeune, puis, a partir du 10 juin, se mit à survre Kieber, à épier l'occasion de frapper sa victime. Ce moment favorable, trois jours s'ecoulerent sans qu'il le trouvât, et il courmençait à se décourager, à faiblir dans sa résolution. Cependant, le 14, il imagina de s'introduire dans les jardius de l'hôtel du gonvernement, où Kleber n'habitait plus depuis la dernière insurrection du Caire, parce qu'on était en train d'y réparer les degâts des boulets et des bombes, mais venait chaque matin pour inspecter et hâter les travanx; Il ae cacha dans une citerne abandonnée, et attendit. Au bout de quelques heures, Kleber parut, accompagné de l'architecte Protain, auquel il montrait differentes réparations a entreprendre. Soliman sortit aussitôt de sa retraite, se jeta aux genoux de Kléber en lui remettant une petition, et, se relevant soudain tandis que le genéral en elief la lisait, lul plongea à quatre reprises son poignard dans le cœur. Kleber tomba sons la violence de ces coups. Protain, qui tenartun bâton, se rua sur l'assassin, le frappa violemment a la tête, mais recut à son tour un coup de goignard qui le renversa. Aux cris qu'avaient jetés Kleber et Protain, des soldats accoururent, les releverent l'un et l'autre baignés de sang, cherchèrent l'assassin, et le saisirent blotti derriere uu moneeau de décombres.

Protain survecut à sa blessure. Moins heureux, Klieber, quelques minutes après cette scène tragique, rendit le deruier soupir. Une commission militaire, reunie sur-le-champ, jugea Soliman, avous tout. Il fut condainne suivant les lois du pays, et empalé. Les quatre cheiks qui avaient reçu sa confidence, et qui s'étaient bien gardés d'avertir l'autorité française, eurent la tête tranchie. On parut croire que le salut de l'armée exigenit ces sanglants holocaustes. Values précautions! avec Kléber non-seulement l'armée avait perdu un général et la colonie un fondateur, mais la France venait de perdre l'Egypte, car le commandement allait passer en des mains incap bles, qui devaleut bientôt se leisser ravir cette belle et importante conquête. De tous les generaux que Bonaparte avait au mois de mai 1799 emmenés vers les bords du Nil, un seul, puisque Bonaparte lui-même était retenu en Europe par l'accomplissement de ses hautes destinées, un seul eût et e vraiment digne de remplacer Kléber. Avons nous besoin de nommer Desaix? Mais depuis plusieurs mois Desaix avait quitté l'Égypte, et le 14 juin 1800, le jour où Kleber perissait au Caire sous le poignord d'un fanatique, Desaix, à mille lieues de distance, ce même jour, presque au même instant, succombait sur le champ de bataille de Marengo.

Kleber fut enterré avec une grande poince sur une des hauteurs qui dominent le Caire, Le mathématicien Fourrier, président de l'Institut, prononça son oraison funebre, et toute l'armee versa sur lui des larmes ameres; mais combien ne l'eut-on pas pleure plus amèrement encore si l'on eut pu prévoir ce qui devait arriver en 1801 par suite de l'impéritie de son successeur | En 1801 il fallut décidement évacuer l'Egypte, et les restes de Kléber furent alors rapportes a Marseille. On rapporta aussi en France le squelette de Soliman, qui avait eté détaché de l'instrument du supplice au bout de quelques semaines, lorsque les insectes et les oiseaux de proje en avaient eu complétement dévoré les chairs; mais tandis que ce squelette, envoyé aussitôt à Paris, était déposé au cabinet d'anatomie comparée du Jardin des Plantes, où on le voit encore, et où les aniateurs de phrénologie vont chaque jour étudier sur son crane les protubérances du fauatisme et du meurtre, le cercueil qui renfermalt la dépouille de Kléber resta près de vingt ans oublié dans un coin du château d'Il. Fafin, sons la Restauration, Louis XVIII fit transporter ce cercueil à Strasbourg, où Kleber ciait né, et maintenant il repose dans un eaveau construit au milieu de la place d'armes de cette ville, et au dessus duquei une statue en bronze a été érigée le 14 juin 1840.

## CHAPITRE X.

SOMMAIRE : MENDU SUCCESSEUR DE RLÉBER. BONNE VOLONTÉ DD. NDUVEAU GÉNÉRAL RN CHEF , SECONDÉE PAR UNE CERTA: NE SCIENCE ABMINISTRATIVE, MAIS TRAINE PAR UNE CON-PLÉTE INCAPACITÉ MILITAIRE - SITUATION SATISPAINANTE DE LA COLONIE PENDANT LES SIL PREMIERS MOIS DE SON COMMANDEMENT . QUI PURENT SIX MOIS DE PAIX; TOUTEFDIS, HALGRE L'AVIS BEITERE D'DNE EXPEDITION ANGLAISE, IL NE PREND AUCUNE PRÉCAUTION DÉPARSIVE. - DÉRANQUEMENT DES ANGLAIS DANS LA RADE D'ABOULIR, LE S WARS 1801 . -INCTILES EFFORTS DE PRIANT ET DE LANGSE POUR LES REPUTISER. - ARRIVÉE DE MENOU LUI-MENE - RATAILLE DE CANDRE. - ASSEZ LONGUE INACTION DES DEUX PARTIES BELLI-GÉRANTES. A LA SUITE DE LAQUELLE LES ANGLAIS MARCHENT SUR ROSETTE, S'EMPA-RENT D'UNE ROUCHR DO NIL ET PENÈTRENT DANS LE DELTA. - LAURANCE SESAYS DE LES ABRÊTER A BANANILH ; MAIS IL L'ESSAVE EN VAIN , A CAUSE DES FORCES INSUFFISANTES QU'IL A OSTENCES DE MENOU. - L'ARMÉE FRANÇAISE, DES LORS COUPÉE EN DEUX ET BLOODER DAE MDITIÉ AU CAIRE, L'AUTRE MDITTÉ DANS ALEXANDRIE. - REDDITION DU CAIRE PAR BELLIARD EN JUILLET. - REDDI-TION D'ALEXANDRIE PAR MENDE EN SEPTEM-RRE. - L'ÉCYPTE DÉFINITIVEMENT PERDUE POUR NOUS

Kieber mort, et jusqu'au jour où les consuls, heriteae du pouvoir executif no-consuls, heriteae du pouvoir executif no-consuls, heriteae du pouvoir executif notire, lui aurrient nomme un successeur, heno es trouvoir dire, parmi les généraux que Bonaparte avait laisses en appellat al honaure de prendre par intérnia les comanadement en chet de l'armée préjutionaire. Cet bonneur, néme tempellat au l'anomeur de prendre par intérnia les comanadement en chet de l'armée préjutionaire. Cet bonneur, néme tempellation de l'armée de

vaste soulèvement organise dans tout l'Égypte par l'influence des Tures et des Anglais, le commandement en chef paraissait imposer à quiconque l'accepterait une responsabilité si lourde, que Menou, soit modestie, soit méliance de ses forcea, hésita d'abord à se charger d'un tel fardeau, et qu'il ofirit de se désister de ses droits en faveur de Reynier, le plus ancien général après lui. Par les mêmes raisons, et eouune d'ailleurs la loi etait précise. Revuier refusa. Menou prit donc, bon gré mal gré, la direction administrative et militaire de la colonie que Bonaparte était venu vingteing mois auparavant ioniler aur les bords du Nil, et disons tout de suite qu'après la perte de la bataille navale d'Aboukir et l'insucrès du siège de Saint-Jean d'Acre, après surtout le retour de Bousparte en Europe et l'assassinat de Kleber, rien ne pouvait compromettre davantage la réusaite de l'entreprise. Menou avant de l'intelligence, de l'esprit, des connaissances étendues, nne grande application au travail. le gout des établissements coloniaux, toutes les qualités d'un administrateur, mais aucune de celles d'un général. Il avait été membre de l'Assemblée Coustituante; il avait même présidé uluaieurs lois, et non aans queique talent, cette assemblée; mais, autérieurement a l'exped tion d'Egypte, jamais il n'avait commandé ni armée ni corps d'ar-mee en campagne, du moins hors de France. Menou, a cette epoque, n'avait encore servi activement que peu de mois, et en France même, dans la guerre de Vendée, Aussi Menou était-il absolument depourvu d'expérience et de coup d'œil. Brave, on ne pouvait lui contester de l'étre. A plusieurs reprises pendant le cours de l'expedition il avait montré une veritable bravoure. It avait notainment fait ses preuves en juin 1799, c'est-àdire au debut, dans cette nuit où l'armee avait eu a prendre pied sur la terre égyptienne. Il avait débarque alors un des premiers sur la plage du Marabout, était monté à la tête des grenadiera de sa division à l'assaut d'Alexaudrie, avait planté de sa main le drapeau tricolore sur une des tours de cette ville, et même avait été assez dangereusement blessé. Mais, pour ne point manquer de courage

militaire, Menou manquait de détermination morale. Menon manquait tellement de earactère, que sous son autorité débile les autres chefs de l'armée ne cessèrent d'être en proie aux plus funestes discordes. Enfin Menou était plus âgé que Kléber lui-même : il avait la soixantaine passée; et autant Kleber, à cinquante ans, brillait encore par sa bonne mine, autant Menou portait peniblement son åge. D'aideurs, jeune ou vieux. Menou avait toujours été fort diagracié sona le rapport physique. Il avait de l'embonpoint, la sue très-faible et montait gauenement à cheval. Bref. c'était à tous égards un commandant des plus mal choisis pour des soldats aussi alertes et aussi entreprenants que les nôtres.

Si du moins le sort n'eût appelé Menou que passagérement à la tête de l'armee, à la tête de la colonie! Mais non : Menou, rendons-lui cette justice, se hâta bien d'expédier en France la nouvelle de la fin déplorable de Kléber, pour que le gouvernement de la République avisat dans le plua bref delai à lui donner un auccesseur definitif; mais, d'une part, le bâtiment qui portait la depêche de Menou n'atte guit Toulon qu'au mois d'octobre, et de l'autre, le premier consul, c'est-à-dire Bonaparte lui-même, commit alors la faute immense de maintenir Menou dana le double poste qu'il tenait du hasard. Un moment, dit-on, le premier conaul eut l'idée de rappeler non-seulement Menou, mais encore Revnier, et de confier le commandement suprême à Lauusse, que l'ancieuneté de grade designait après eux. Si Reynier, en effet, était un bon offieier d'état-major, ai Revuier, comme tel, avait servi, non sans distinction, aux armées du Nord et du Rhin, il ne possédait cependant pas les qualités les plus nécessaires à un géneral en chef. C'etait plutoi un homme de conseil que d'action. Il manquait d'exterieur. avait le caractère froid, aimait la solitude, se communiquait peu, ne savait ni électriser ni dominer les soldats. Lanusse, su contraire, Lanusse, qui, après avoir commencé sa carriere dans les Pyrénées-Orientales, avait ensuite fait les fameuses campagnes d'Italie avec Bonaparte, était le plus brillant des généraux devant l'ennemi. Lanusse était dans la

force de l'âge ; il avait le caractère décidé, aetif, entreprenant, enfin il brûlait du feu sacré. Mais quand et comment la nomination de Lanusse parviendraitelle en Égypte? Était-on sûr de faire arriver tel ou tel ordre à point nommé sur les bords du Nil? Ne pouvait-on pas craindre que les Anglais, par exemple, si l'arrêté contenant la désignation d'un nouveau général en chef tombait entre leurs mains, ne s'en servissent pour désorganiser le commandement? Ils eussent fait savoir que Menou était destitué, mais n'eussent pas transmis l'ordre qui instituait son successeur. Le commandement serait done resté incertain plus ou moins longtemps. Tout calculé, le premier conaul, qui ne pouvait alors soupçonuer aucunement la complète absence de toute capacité militaire qu'on a reconnue depuis dans Menou, erut qu'il y aurait plus d'inconvenient a changer l'ordre naturel qu'a le auivre. D'ailleurs, aux yeux de Bonaparte, certaine raison militait puissamment en faveur de Menou : c'était le zèle bien conuu de ce général pour la conservation et la colonisation de l'Égypte. Menou avait, en effet, vivement resiste sous Kleber au projet d'évacuation, énergiquement combattu l'influence des officiera du Rhin, hautement blâmé le honteux traité d'El-Arisch. En un mot, Menou passait pour chef du parti colo-niste. Il avait même, des 1798, poussé l'enthousiasme jusqu'à épouser une fenime turque, jusqu'à se convertir à l'islamisme, jusqu'à changer ses prénoms de François-Jacques pour ceux d'Abdallah-lacoub, et depuis lors il pratiquait sa nouvelle religion avec plus d'exactitude et de gravité que pas un niusulman de naissance...

Certes, au 15 jiui i 1800 la thèhe dont se chargeat Menou était rude. Pourtant elle l'était moins qu'elle ne paraisait l'être, et l'armée d'Exprée comptait dans son sein plus d'un general qui et victorieusement donnie la crise. Menou lui-indine, pendant les canq ou aix preniers mois, se tira d'affaire nieux qu'on à surat, pui l'appèrer de lui. Les circonsniers mois, se tiroit d'armée de la de de de tout prevision. D'abord, l'assassanta de Kieler, bin d'êre, comme on Pasit craint, le sienal d'une formidable

insurrection de toute l'Égypte, fut au contraire suivi d'une tranquillité profonde. Les Égyptiens, qui venaient de voir l'armée du grand vizir dissipée en un elin d'œil sux champs d'Héliopolis et la revolte des trois cent mille habitants du Carre réprimée en quelques jours, jugérent des lors les Français invincibles, et regarderent leur établissement sur les bords du Nil comme un arrêt du destin. D'ailleurs, les indigenes se familiarisaient de plus en plus avec leurs hôtes européens, et trouvaient, de leur propre aveu, le joug de ces nouveaux maltres beaucoup plus supportable que celui des mameloks. Surtout ils étaient singulièrement flattes de voir un de leurs coreligionnaires à la tête de l'arinée française. D'autre part, l'été et l'automue s'acheverent sans que les Turcs ni les Anglais renouvelassent aucune tentative contre l'Égypte. Eniln, et c'était la na point capital, l'armée accueillit avec faveur et confiance l'avénement de Menou au poste de general en chef. A défaut de qualités plus réelles et d'avantages plus solides, Meuou avait dans le caractere, comme dans toute sa personne, une espece de bonhomie dunt ehacun lui savait gré. Sans doute, les soidats, railleurs comme les troupiers français le sont naturellement, se moquèrent plus d'une fois d'Abdallah Iacoub Menou, qui priait la face tournée vers l'Orient et dont la femme avait toujours le visage voilé; mais son âge, sa brillante valeur, sa probité notoire, l'éclat qui rejaillissait sur lui d'avoir été un des pères de la liberté, l'attachement qu'il svait voué su petit caporal, et qu'il osait manifester avec chaleur, toutes ces eauses lui concilièrent l'opinion du gros des troupes. Quant aux officiers, y en eut le lendemain de la mort de Kleber, lorsquel'avenir paraissait si gros de perils, il y en eut qui s'applaudirent de n'avoir pas, comme Menou, l'ubligation de subir le fardeau du commandement, mais qui ensuite, à mesure que l'horizon parut s'éclaireir, lui envierent sa haute fortune, qui même aggraverent par milie petites tracusseries les ditlicultés de la situation. Parmi ces officiers se trouvaient, avouons-le, des noms illustres, tels que Reynier, Lanusse, Belliard, Verdier, Friant, Toutefois hatens-nous

d'ajouter qu'au bout de quelques mois, quand arriva l'ordre signé du premier consul, par lequel Menou était définitivement investi du commandement en chef, ces mesquines jalou-les et ces compables malveillances disporurent bientôt. Du reste, ofliciers et solilats, tous dans l'arince avaient sentiment de la honte indélébile qu'ils eussent encourne si la convention d'El-Arisch se fût exécutée. Quelques regrets qu'on gardat toujours de la patrie absente, on ne songeait plus à commettre de nouveau une faute qu'on avait a peine rachetée par la plus é latante victoire : on ne sougeait plus à évacuer l'Egypte. On aentait, au contraire, qu'ou devait compte à la repu-blique d'une conquête si belle, et on aspirait à lui en assurer la possession. Maintenant, d'silieurs, qu'on savait le genéral Bonaparte parvenu au pouvoir suprême, on s'expliqualt le motif de son depart, on ne le traitait plus de déserteur, et l'armée, se eroyant toujours présente aux yeux de son aneien général, n'avait plus sucune inquiétude pour son sort futur.

Evidenment eet état des choses et des esprits facilitait beaucoup la tâche du nouveau commandant en ehef. Du moins, Menou, homme de cabinet plutot qu'homme d'épée, put suivre en toute liberté ses goilts de travail, ses plans d'administration. A peine installé, Menou, mauvais géneral, mais administrateur laborieux, travailla jour et nuit à ce qu'il appelait l'organisation de la colouic, la civilisation de l'Egypte. Par malheur, Menou, comme il arrive souvent, avait les défauts de ses qualites mêmes : Menou etait un peu faiseur. Il fit done de bonnes choses, mais il en fit également de mauvaises, et surtout il en lit trop.

Almou, « à extégar di la mérite que Almou, « à extégar di la mérite que de la commença par introduire for étojes», commença par introduire for étojes», commença par introduire for étojes que partir parça exactitules la contribution extraordinaire de donze milions que son prédevesseur avait fraupre sur les villes egyptiennes comme estiment de la dernière révoire. Estamte il it trondre les soitante-dit hittiments, presque tous charges de marchadises, qui avaient été, après la batoille d'Ileio-oois, sémestres dans le votr d'Alexan-oois, sémestres dans le votr d'Alexan-

drie où ils étaient venus soua pavillon ture quelques mois auparavant afin de recevoir à leur bord l'armee française et de la reconduire en France aux termes de la eonvention d'El-Arisch : vente qui donna cing autres milliona. Puis. activement secondé par le citoyen Estève, administrateur général des finances de la colonie, il sméliora beaucoup la perception des impôts ordinaires, y supprima grand nombre d'abus, éclaira par exemple les modes de comptabilité jusque-la assez obscurs des Coptes. Grace à ces mesures, et conime le Nil monta en 1800 plus haut que de coutume, comme la récolte plus abondante permit de lever des impôts plus forts, comme d'ailleurs le commerce reprenait de jour en jour, et que les douanes de Suez, de Cosseir, de Siout, donuaient des revenus de plus en plus considérables, jamais les caisses de l'armée n'avaient encore été si bien remplies, et toutes les branches de l'admiuistration se ressentirent de cette abondance. Menou en profita pour mettre et tenir au courant la solde des troupes, pour les bien loger, les bieu vêtir, les bien nourrir, et surtout pourrendre leur pain, de bon qu'il était deja, excellent ; pour perfectionner le service des liôpitaux et des lazarets; pour monter la cavalerie, atteler l'artillerie, et compléter les cadres du régiment de dromadaires, dont l'agllité merveilleuse dégoûtait les Arabes eux-mêmes du pillage; enfin pour imprimer une activité sans cesse croissante a toutes les manufactures et fabriques chargées de pourvoir aux principaux besoins de l'armée française. La auraient du se borner les efforts de

Menou; mais soit desir d'augmenter de quelques milions, les resources financieres de l'armée, soit ette monte, cière de l'armée, soit ette monte, ette de l'armée, soit ette monte, et l'armée, soit ette monte de l'armée, de faire bien et d'assimiler immédialement une colonie is la métrople, Merou imagina colonie is la métrople, Merou imagina priétés subollières et immobilières, d'asser l'aimpét four êtu de nouvelle bases, et soutout d'ôter définitivement aux sour l'aimpét four êtu de nouvelle bases, et soutout d'ôter définitivement aux comment de la comment

pas le temps de les mettre à exécution : maia il en eut assez pour créer un certain nombre de contributions nouvelles. Ainsi, à certaines époques, les cheiks, ces magistrats municipaux de l'Égypte, recevaient de l'autorité française, en signe d'investiture de leurs fonctions. des pelisses ou des schalls de prix, et à ces dons ils répondaient par d'autres dons de chevaux, de chameaux, de bestiaux. Menou y substitus une prestation en argent, et la lixa a deux millions et demi par an. Menou imposa une capitation aunuelle de même somme aux négociants coptes, grecs, juifs, daniasquins, francs et autres, qui étaient etablis en Egypte. De plus, Menou installa l'octroi aux portes de toutes les villes egyptiennes. Enlin, il établit un impôt sur les successions.

Toutes ces mesures fiscales, sans être iniques en soi, avaient le tort d'être prématurées, le tort du moins de fondre d'un seul et même coup sur les contribuables, et de changer brusquement une multitude d'habitudes prises. Comme, cependant, elles n'atteignaient guere que la partie aisée de la populatiou, leur pratique materielle rencoutra peu d'obstacles. Cheiks et négociants, liabitants des villes et des campagnes, tous s'y aounirent avec une apparence de bonne volonté, mais qui n'était que le resultat de la erainte. On toucha done leur argent, mais on s'aliena leurs cœurs; et le jour où il aurait fallu les trouver dévoués on les trouva hostiles.

Quant à l'armée française, elle a'occupait peu de celles des créations de Menou qui ne la concernaient point. De temps à autre, en ce qui la regardait, l'armée avait à rire des excent : leités du général en chef; mais officiers et soldats lui savaient gré de sa constante sollicitude pour eux. D'ailieurs, officiers et soldats se reconciliaient de plus eu plus avec leur sort. Voyant que l'occupation de l'Égypte devenait définitive, ils tâchaient de s'y établir le plus agréablement possible. Au Caire, à Alexandrie, dana les autres villes, ils a'étalent arrangé des logements commodes; et ces logementa, des feinmes syriennes, grecques, égyptiennes même, les unes achetées aux marchands d'esclaves, les autres cédant à une impulsion volontaire, étaient venues les partager. Toute tristesse était bannie. Le Caire, par exemple, comp-tait plusieurs théatres : les officiers eux-mêmes, en attendant que Bonaparte envoyat la troupe de comédiens qu'il avait promise, y jouaient des pieces français-s, et ees représentations étaient fort goûtées non-seulement de nos soldats, mais encore des indigènes, car les judigenes commençaient à entendre et parler le français aussi bien que nos soldats l'arabe. Nos soldats, grace à cette facilité des relations, grâce aussi a cette merveilleuse souplesse avec laquelle le caractère français se famillarise avee les autres peuples, trouvaient en Egypte autant de bien-être qu'ils en avaient trouvé naguère en Italie. On les voyait à chaque pas causer, fumer, pren ire du café en compagnie des Arabes et des Turcs. Puis, comme la solde était toujours au courant, comme, de plus, excepté le pain, qui leur était fourni en nature, le reste de l'ordinaire leur était donné en argent, et que toute espèce de vivres est en Égypte à un prix excessivement bas, ils avaient le bénéfice du bon marché, vivaient au sein de l'abondance pour presque rien, et man-geaient plus souvent de la volaille que de la viande de boucherie. Et ce n'étaient pas seulement les denrées de l'Égypte ou des contrées circonvoisines qui affluaient autour d'eux : celles de France et d'Europe, notamment les vins. les eaux-de-vie, les huiles, ne manquaient pas non plus, et même le cours en était raisonnable. Grâce, en effet, à la prévoyanee du premier consul, qui, d'une part, faisait noliser des navires de commerce dans tous les ports de la république, et qui, de l'autre, excitait les spéculations privées par de fortes prinies, il ne se passait pas de mois, presque pas de semaine, sans que des navires européens d'un tonnage plus ou nioins considérable vinssent mouiller devant Alexandrie. Outre des denrees et des munitions, ces navires apportaient les journaux, les correspondances des familles, et les dépêches du gouvernement. Par suite de ces fréquentes communications, la patrie demeurait présente à tous les yeux, enère à tous les cœurs. Chaeun saluait avec enthousiasme la nouvelle ère de prospérité que

le retour de Bonaparte avait ouverte pour la France, et le sendiment d'union, l'attachement su gouvernement et à la pour le France, et le sendiment black de l'année 1800 le peuple français tout entier, étaient rependus dans Francé O'rieut elle même. Au retit des journées de Marcine, de l'année de la république de la république de la république de la république de la utres armée de la république de la utres armée de la république de la utres armée de la république de la république de la utres armée de la république de la utres armée de la république de la république de la utres armée de la république de la république de la utres armée de la république de la république de la utres armée de la république d

Mais l'Angleterre, pendant les pre-miers mois du commandement de Menou, ne songeait guère à rien entreprendre contre l'Egypte. Au contraire, lorsque le gouvernement anglais, vers la fin de mars 1800, avait connu les véritables motifs de la fameuse dépêche de Kléber, il s'était hâte d'écrire de nouveau à l'amiral Keith pour se déclarer sutisfait de la convention d'El-Arisch et lui ordonner en consequence de livrer passage à l'armée française. Keith avait recu ces nouvelles instructions le 17 avril en rade de Livourne, et sur-le-champ il avait expédié vers Sidney-Smith une frégate qui toutefoisne le rejoignit que le 18 juin dans les eaux de Chypre. Dès le lendemain, 19, Sidney-Smith ecrivaità Kiéber pour lui transmettre cette importante communication, et lui proposait d'executer purement et simplement la convention d'El-Arisch ou d'en conclure une autre sur des bases analogues. Mais le 19 juin il y avait déja einq jours, on le sait, que Kleber était mort, et ee fut Menou qui reçut la lettre de Sidney-Smith lorsqu'elle parvint au Caire dans le courant de juillet. Menou y répliqua, disons-le à sa louange, de manière à détruire toutes les espérances d'accommodement que Sidney-Smith pouvait nourrir encore. - « Pour négocier et pour signer une convention diplomatique, mandat-il en substance au commodore, il faudrait que nous fussions, vous et moi, des ministres plénipotentiaires à qui nos gouvernements respectifs cussent donné carte blanche. Ministres plénipotentiaires! e'est un titre qu'il vous

plat de vous attribuer, mais qui, une fois dejà, vons a valu un désaveu, et auquel, pour ma part, je confesse n'avoir aucun droit. Si done le cabinet britannique veut descendre dans le champ-cios de la diplomatie, qu'il s'adresse à Paris, au premier consul. Ne s'agit-il que d'une capitulation militaire? nous avons l'un et l'autre, vous en votre qualité de coinmodore, et moi comme général en chef. des pouvoirs suffisants; mais il faudrait avant tout que l'armée française fut vaincue. Or, elle est et a toujours été vietorieuse. - - Cette dépêche de Menou termina definitivement les négociations d'El-Arisch, qui duraient depuis le mois d'octobre 1799, négociations où l'Angleterre, on peut le dire, souilla son caractère national, car elle y apporta une mauvaise foi évidente, et y tint, de quelque côté qu'on envisage la question, une conduite injustifiable aux yenx de la politique, de l'honneur et de la pro-

L'Angleterre, pendant les cinq ou six semaines qui suivirent, parut se résigner à nous voir tranquilles possesseurs de l'Egypte. Mais un événement qui marqua les premiers jours de septembre 1800 vint tout à coup lui rendre l'espoir de nous expulser des bords du Nil. - On se souvient qu'après s'être emparé de Malte en juin 1798, Bonaparte y avait laissé le général Vaubois comme gouverneur avec quatre mille hommes. Huit autres mille hommes eussent été nécessaires pour compléter la garnison de l'île et mettre Vaubois en état de s'y maintenir. Bonaparte, à peine débarque sur la plage égyptienne, écriviten conséquence au Directoire; mais le Directoire ne pensait à rien. Le Directoire manqua l'occasion d'assurer à la république une si importante conquête. Juin, juillet, sout et partie de septembre, quoique la mer demeurat libre, s'ecoulerent sans que Vaubois reçût aucun secours de France.

Il est vrai que dans le courant d'août, après la bataille navule d'Aboukir, Villeneuve vint mouiller devant Malte avec un vaisseau de quatre-vingts et deux fréates, dont les équipages montaient à quatorze cents hommes; mais ce faible renfort ne diminus guère les difficultés de la position de Vaubois. D'une part, le roi des Deux-Siciles, à qui apparte le roi des Deux-Siciles, à qui apparte

nait la souveraineté de Malte, y envoya bientôt de nombreux agents, qui poussèrent les Maltais à l'insurrection. et même des armes, des officiers, de l'argent. De l'autre, l'amiral portugais Neizza, au commencement de novembre, mit le blocus devant l'île avec quatre vaisseaux de sa nation. Vaubois concentra alors ses troupes dans la ville de Lavalette, d'où il expulsa dix mille habitants de gre ou de force, et abandonna l'île aux insurgés. Le 16, Nelson, avec une partie de sa propre escadre, rejoignait Neizza, et sommait Vaubois de capituler. Vaubois repoussa cette sommation avec mépris. Vaubois repoussa aussi avec un egal aucces deux tentatives que les insurgés firent en janvier et en février 1799 pour surprendre Lavalette, où il continuait à se tenir enfermé. Ajoutons que l'hiver ne s'acheva point sans que plusieurs petita bâtiments français chargés d'approvisionnements de toutes sortes ne se glissessent dans le port. Plus tard, la révolution du 18 brumaire, et les heureux événements qui ameliorerent des lors la situation intérieure de la république, vinrent accroître la confiance de la garnison, et divers navires qui arriverent encore de temps en temps permirent de continuer vigoureusement la defense jusqu'au printemps de l'année 1800. Mais à partir de cette époque, les croisières de l'ennemi exercerent une si rigoureuse surveillance, que Vaulois cessa de recevoir aucun ravitaillement. et commença à désespérer de sortir vainqueur de la lutte. En vain expédia-t-il de mois en mois le Guillaume-Tell, la Diane, la Justice, pour la France, alia d'y donneravis de sa détresseet dans l'espoir qu'un de ces bâtiments reviendrait ui apporter des vivres et des munitious. Il n'y eut même que la Diane qui toucha les rivages français. Enfin, le 5 septembre, après deux aus de blocus, et lorsque ses magasins étaient complétement vides, Vaubois capitula; mais il sortit de la place avec les honneurs de la guerre. Il en sortit, non pour être envoyé captif sur les pontons de la Tamise, mais pour être, avec tous ses soldats, reconduit à

Toulon. Sitôt qu'on apprit à Londres ce nouveau succès de Nelson, ordre fut transmis à

l'amiral Keith, qui était toujours erraut à travers la Méditerranée, d'aller preudre à bord de son escadre une armée anglaise qui était alors campée, partie a Mahon, partie à Gibraltar, et de la transporter a Malte. Cette armée était sous les ordres du géneral sir Ralph Abercromby, et l'Angleterre l'avait réunie quelques mois auparavant dans le but de la jeter sur les côtes de Provence et de nous susciter là une Vendée nouvelle; mais c'était un projet auquel la victoire de Marengo avait force l'Angleterre de renoucer. Cette même armée, pour quoi maintenant l'Angleterre l'envoyait-elle à Malte? Était-ce pour l'y laisser oisive? N'était-ce pas plutôt pour l'employer à nous ravir l'Égypte et pour rasseoir ainsi son propre empire dans l'Indoustan? Le premier consul ne s'y trompa guere; et ce fut pour détourner l'Angleterre de l'accomplissement de ses nouveaux desseins, ce fut pour creer une diversion puissante, qu'il déclara vers cette époque la guerre au Portugal. En effet, les Anglais furent obliges de tenir à Lisbonne des forces assez considérables. Par suite, sir Ralph Abercromby se trouva retardé dans ses mouvements, et vit le nombre de ses troupes diminué de près d'un tiers Neanmoins, Il atteignit Malte le 25 octobre, et son effectif, à cette époque, dépassait encore une vingtaine de mille hommes. Après deux mois environ de séjour dans l'île, il recut enfin, vers les derniers jours de 1800, des instructions qui le chargeaient de reconquerir l'Egypte, et, habilement secondé par lord Keith, il partit aussitot avec ses vingt mille combattants. En même temps ordre était transmis à une division de huit ou dix mille cipayes de partir de l'Indoustan, de pénetrer dans la mer Rouge, et de débarquer à Suez. L'Angleterre aurait ainsi vingt-cinq ou trente mille hommes sur les bords du Nil-

Aber-rounby emmenait trente-siz pièces de campage, mais qui n'étaient pas attelées. Au lieu de cinquer droit vers l'Egypte, il alla monillier le 1º "janvier 1801 dans la rade de M-hou, rade slude sur les côtes de 1-ses Mineure, vià-a-vrs de Rhodes, et y débarqua ses troupes. Cette reliche avait plusieurs motifs. Il fallait d'abord qu'Abercromby se procurât des cheraux pour sa cavalerie, son artillerie,

ses transports, ses ambulances; il fallait ensuite donner à la division des Indes le temps d'arriver à Suez, et concerter un plan de campagne avec le grand vizir Jussuf, qui était encore en Palestine. Le plan recommandé à Abercromby par le ministère britannique était de débarquer à Joffa, de se reunir a Jussuf, de traverser avec lui le désert, de rallier alors la division indienne, puis de marcher sur le Caire avec soixante mille hommes, dont la moitié d'Auglais. Plusieurs fois, dans le courant de jauvier et de février, Abercromby envoya le géneral Moore, un de ses principaux lieutenants, à Jaffa, pour s'entendre avec le grand vizir; mais, d'une part, Moore ne trouva que mauvais vouloir chez les Tures, qui imputaient à l'intervention de l'Augleterre les défaites par eux subies en Egypte, et, de l'autre, au retour de chacuu de ses voyages, il traça uu si hideux tableau de leur armée, qui ne consistait, à l'en croire, qu'en un ramassis de sept ou huit mille brigands, mal équipés, mal disciplinés, mal disposés, mal commandés, rongés de maladies et de malpropreté, propres plutôt à affamer l'armée anglaise et à lui communiquer la contagion qu'a lui fournir une aide efficace, qu'Abercromby modifia son plan primitif, et reuonça à traverser le Le 23 février, quoiqu'il ne se fût en-

core procuré que sept cents chevaux. Abercromby leva l'aucre, et ciugla vers la côte égyptieune avec l'intention d'y tenter une descente. D'après le nouvrau plan qu'il avait adopte, il comptait d'abord s'emparer d'Alexandrie de vive force, et n'avoir besoin pour y parvenir ni de cavalerie ni même d'attelages pour son artillerie. Son artillerie, il la ferait trainer à bras par des matelots; une fois entré dans la place il s'y fortifierait. monterait ses cavaliers, attelerait ses cauons, inviterait un amiral ture, qui croissit le long de l'Égypte avec une as-sez forte escadre, à debarquer six nulle janissaires qu'il avait à bord, et tâcherait egalement de persuader au grand vizir Jussuf d'agir de son côté avec quelque vigueur. Il y parviendrait saus aucun doute, et aurait ainsi la supériorité du nombre contre les Français, lesquels, suivaut lui, ne pouvaient alors mettre

en ligne qu'une quinzaine de mille hommes, dout même un quart d'auxilialres. Il n'aurait donc pas plus de peine à se rendre maltre de toute la vallée du Nil que d'Alexandrie, imposerait la convention d'El-Arisch a Menou, et reconquerrait l'Égypte sans bataille, sans de grandes pertes d'hommes. Au cours naturel des elioses, un tel plan, comble de la témérité, devait entraîner la ruine de l'armée qui en osait eutreprendre l'exécution; mais l'aveugle fortune le fit réussir, il est vrsi que la fortune fut servie à souhait par la coupable négligeoce et la déplorable incapacité du général en chef français.

Meronu, depuis plusieurs, mois, ne pouvait ignorer qu'une puissante expedition, composée à la fois d'Orentaux, present le la companie de la companie de la FE gypte. Les auts arrivenent de toutes paris : lis arrivelent, et de l'Archipel par les hâtiments grecs, et de la haute clientene par de nombreuves dipéchies du premier consul. Menou, néammoins, retat sour à toute espece d'avertisement, et ne sui prendre soume ment, et ment, et le suit prendre sucume des ment, et es un jernedre sucume des tres, soit militaires, qui étaient clairteres, soit militaires, qui étaient clairterent lidéques par la situator.

Eutre autres misures politiques que consciliaire la exirconstances. Menon aurait d'il ménager soignousement la dificilié de Sourci, qui gardait la baste matiens qu'il reçut du bey que de mairer à nous l'alieren si c'ett ér possible. Menou aurait d'il aussi profiter de da défiance des Trues à l'égard des Anglais, et rouver avec la Turquie, n'etic et que par l'einte, des magocations de cet que par l'einte, des magocations les efforts de l'Angleterre; mais il n'y songe même pas l'angleterre que l'angleterre qu

En fait de mesures administratives, henou aurait dé téblir à Nesandrie, à Rosette, à Damiette, à Ramavieh, au Caire, de grands depôts d'approvisionnements de bouche, approvision amends toujours faciles dons un pays aurait également du romonter avec le plus grand soin, et conte que coûte, la cavalerie et l'artillerie soit principalecavalerie et l'artillerie soit principalement de ressource contre une armée de debarquement, qui d'ordinaire est dépourvue de ces deux srmes. Mais Menou recula devant les dépenses nécessaires. S'engager dans de telles dépenses eût peut-être pêné le service de ·a solde des troupes. Or, il avait promis de tenir la solde à jour : il s'y refuso.

Quant aux mesures militaires, ilen était une fort simple, au moyen de laquelle Menon aurait pu defendre avec avantage et le littoral et les frontières de l'Égypte contre toute attaque du deliors. L'armée française s'elevait eucore à près de vingtcinq mille hommes, et dans ce nombre elle en comptait dix-sept ou dix-huit mille capables de servir activement, Ces dix-sept ou dix-huit mille combattants actifs, il ne s'agissait, pour conjurer toutes les chances de la guerre, que de les concentrer sur quelques points principaux, au lieu de les laisser epars dans chaque ville, dans chaque bourg, dans chaque hameau, où ils étaient employés à la perception du miri. En effet, l'Egypte ne pouvait être straquée que par trois points : par Alexandrie, par Damiette, par la Syrie. De ces trois points même, il n'y en avait qu'un de serieusement menace : c'était Alexandrie , à cause de la facilité que le voisinage de la rade d'Aboukir offre aox debarquements. La plage de Damiette n'offrait au contrave qu'un accès difficile, et d'ailleurs elle ne communiquait qu'a peine avec le Delta Quant à la frontiere syrienne, le grand vizir, trop faible pour prendre l'initiative de ce côté, ne pouvait inspirer que peu de crainte. Toute l'attention du général en chef français aurait donc pu se diriger sur la descente annoncée comme tres-prochaine de l'armée anglaise. Dans cette situatiou, il aurait fallu reunir autour d'Alexandrie quatre ou cing mille hommes de troupes actives, non compris les marins et les dépôts preposes à la garde des forts de la pisce. Deux autres mide hommes eussent suffi a Damiette. C'était assez du regiment des dromadaires pour observer la frontière de Syrie, ou du moins une garnison de trois mille hommes au Caire, garnison pouvant toujours être rejointe par les deux mille hommes de la haute Egypte, surait suffisamment protégé la capitale si le vizir eut poussé jusqu'à ses murs. Ces

divers emplois n'eussent absorbé que les deux tiers environ des dix-sept ou dixhuit mille hommes de troupes actives dont 'Menou pouvait disposer. Si donc il edt formé une grosse réserve des six mille hommes restants, et qu'il ent convenablement posté cette réserve; si par exemple il l'eut établie à Ramanieh, c'est-à dire à une journée d'Alexandrie, à deux journées de Damiette, à trois ou quatre de la frontière syrjenne, il eût partout rendu impuissantes les tentatives de l'ennemi. Menou ne songea à aucune de ces mesures, et non-seulement il n'y songea point de lui-même, mais, dans sa négligence, dans son impéritie, dans sa folle sécurité, il ferma usqu'au dernier moment la bouche à tous ceux des généraux de l'armée qui les lui conseillérent.

La slotte anglaise approchait cependant, Le 28 février, cette flotte, qui ne comptait pas moins de cent quatre-vingts voiles, apparut devant Alexandrie. Toutefois, écartée par une tempête, il lui fallut regagner le large. Ainsi, la fortune la ssait encore une chance à Menou, car plusieurs jours s'écouleraient sans doute avant que les Anglais ne tentassent de débarquer. La nouvelle de leur apparition, immediatement transmise par Friant, qui commandait à Alexandrie, arriva au Caire le 4 mars; et si Menou edtalors agi avec la sagacité et la vigueur nécessaires, tout était sauve. Si des le 4 Menou eut fait refluer toutes ses forces vers Alexandrie, nous aurions pu avoir au bout de quatre ou cinq jours, c'est-à-dire le 8 ou le 9, dix mille hommes sur cette partie du littoral. Peut-être les Anglais eussent-ils été de ja débarqués; en tout cas, ils n'auraient pas encore en le temps de mettre à terre leur matériel ni de consolider leur position, et on arrivait assez tot pour les jeter a la mer. Mais, nous le repétons, il fallait se décider sur-le-champ, il follait marcher nuit et jour, il fallait surtout savoir discerner le vrai peril. Or, Menou resta à la fois absolu et incertain dans ses idees. Menou ne voulut écouter personne, et ne prit pas la résolution prompte et sensée que lui indiquaient tous ses lieutenants. Menou, au lieu de lancer la masse de ses troupes vers Aboukir, renforça Rampon vers Damiette, dirigea la division Reynier vers Belbéis pour qu'elle that tête au grand vizir, et n'achemina vers Ramanieh qu'une partie de la division Lanusse; enfin, il deneura lui-nième au Caire avec le gros de son armée, et ce fut là, c'est-à-dire à quarante lienes de la mer, qu'il résolut d'attendre les nouvelles utterieures.

C'était le comble de l'incapacité. En effet, les événements marchaient d'heure en heure. La flotte anglaise, après être d'abord entrée dans l'ause du Marabout. en sortit pour s'arrêter définitivement à ce même point de la côte où l'escadre française avait mouillé en juillet 1798 et l'escadre turque en juin 1799, c'est-àdire dans la rade d'Aboukir. Deux jours encore elle attendit sur ses ancres que la houle devint moins forte et rendit le débarquement possible; mais le 8 au matin, la merse calmant, sir Ralph Abercromby distribua cinq mille hommes d'élite dans cent cinquante chalonpes, qui rangées sur deux lignes et protégées par deux petites divisions de canonnières, s'avance rent bientôt à force de rames vers le ri-

Dès le 3 le brave Friantétait accouru; mais, sur six mille hommes evviron qui étaient sous ses onires, il n'avait pu, causse de la multipicité des postes qu'il lui fallait défendre, amener avec lui que le ters de son monde, et c'était hien peu, c'était trop peu, méme avec une coune artillerie, pour couvir une plage qui présente quatre uu cinq mille mètres d'étandure.

Une vive canonnade s'engagea dès que la flottille ennemie s'eloigna des vaisseaux: et cette flottille, qui avait besoin d'une demi-heure pour atteindre la terre, éprouva hien du mal. Beaucoup des chaloupes qui la composaient furent coulées, et il y eut tant de desordre un moment parmi les autres que Friant put compter sur la victoire. Neanmoins la flottille se reforma, et telle était la disproportion des forces entre l'attaque et la defense, que cinq mille Anglais parvinrent a prendre pied sur le rivage. A ors se livra une action terrible, qui coûta douze cents hommes à nos adversaires, et à la suite de laquelle Friant, bien qu'il n'en eût lui-mêine perdu que trois cents, crut devoir ordonner la retraite. Bien plus, il se retira si precipitamment,

qu'il abandonna et ses batteries de la côte et plusieurs pièces de campagne, et qu'il ne s'arrêta qu'à une demi-lieue en avant des murs d'Alexandrie.

Pendant le reste de la journée du 8 l'armée anglaise continua de débarquer, cerna le fort d'Aboukie, et poussa ses éclaireurs assez loin au dela du fort. Pendant les quatre jours qui suivirent Abercromby acheva sans obstacle le débarquement de ses troupes et de son artillerie. Le 12 au soir il avait dix huit mille hommes à terce, mais il manquait de eavalerie, il manquait même d'attelages pour ses pièces. A cette époque, nous l'avons dit, l'effectif de l'armée française etait encore d'environ vingtcinq mille hommes, dont deux mille cinq cents cavaliers et mille cinq cents actilleurs. Son matériel de campagne s'elevait à cent pieces attelées. Elle était donc, numériquement, eapable de tenir tête à l'ennemi. Mais, tandis que l'armée anglaise pouvait se concentree sue un seul point, l'armée feançaise avait des poliits nombreux à defendre, le pays entier à contenir, la frontiere sycienne à observee, et l'impéritie ou l'indécision de Menou allait la tenir plus disseminée encore qu'il n'eût été nécessaire. Lanusse, toutefois, avait marché rapidement sur Ramanieh. Lanusse était même areivé, le 11, avec trois mille quatee eents hommes, devant Alexandeie; il avait peis le commandement en chef, et s'était établi au camp des Romains, sa droite à la mer, sa gauche à la tête de la digne du loc Madieh. Dès lors nous etimes, tant infanterie que cavalerie et artillerie, cinq mille hommes en ligne.

I.e 13. Abercomby, faisant trainer seconos por des maledots, se me seconos por des maledots, est me mercite pour enlevez Alexandre, et remembre de la comparación de la comparación de la consecución de la convenenta qui avant à exécuter Abercomby Tobigealt à présenter le flancardo de la convenenta qui avant à care de la convenenta que de la convenenta que fortense, et conselha der de la confeciencia quantitativa de la convenita del presenta de la convenita de la convenita de la convenita de la convenita del convenita de la convenita del co

tendre derrière ces reteanchements l'arrivée de Menou. En effet, au recu d'un second message que lui avait expédié Friant, Menou avait du se mettre en route et ne pouvait tardee. Ces raisons continrent quelque temps Lanusse; mais quand il vit son adversaire à portée du cannn, il n'y tint plus. Au lieu de donner le signal de la cetraite, il s'ecria en avant, et s'elança un des peemiers. Abercromby, qui ne s'attendait point à une si brusque attaque, out à peine le temis de faire halte et de former son ordre de bataille. En peu d'instants la mèlee devint hoerible, et si Lanusse, qui pour lutter contre dix-huit mille hommes n'en avait que six mille, en eût seulement com; té quelques mil iees de plus. il remportait la victoire. La première liane des Anglais fut enfoncée, et ils eurent beaucoup de morts, beaucoup de prisonniers, mais la seconde parvint à cetablir le combat. Nos teoupes, Lanusse à leur tête, ficent encore des prodiges de valeur; mais, cédant à la disproportion du nombre, elles furent conteaintes de ceprendee leur peemière position, puis de se replier sous les murs d'Alexandrie. Quant à Abercromby, au lieu de poursuivre son avantage, au lieu de continuer à s'avancer sur la place, il se contenta d'occuper à son tour le camp des Romains, et garda des lors la defeusive. Ce furent les Français qui revinreut l'attaquer au bout de quelques joues. Des le 8 Menou, sue les représentation, de l'état-major genéral, avait cappelé à lui Reynier et Rampon; puis le 11, quand il avait appeis le débarquement de l'armée anglaise, il s'était inis en route pour Alexandeie à la tête de cinq à six mille hommes de toutes armes. Il marcha sans perdre un moment, et lorsqu'il eut rejoint Lanusse nous eûmes neuf mille fautassins, deux mille elievaux et un millier d'artilleurs avec cinquante pièces attelées en face de l'ennemi. L'ennemi, de son côté, par suite des pertes qu'il avait essuyées le 13, ne comptait us qu'une quinzaine de mille hommes. plus qu'une quinzone de ...... Néanmoins il gardait toujours l'avantage s'être beaucoup soucie de le lui eavir. Menou, en effet, avait laissé épars dans

toute l'Egypte moyenne et dans l'Egypte

supérieure huit mille hommes valides

dont le Caire, Belbéis, Salahieh, Suez, Rosette, Lesbeh, se fussent passes facilement, ou du moins que des vétérans et des dépôts y eussent parfaitement supplicés. Ces buit mule honimes, il était encore temps de les appeler autour d'A-Jexandrie; mais Menou, étonné de l'inaction des Anglais, en conclut qu'il n'avait besoin d'aneun renfort pour les vainere, et mauifesta l'intention de les attaquer sans delai. Les meilleurs généraux de l'armée française lui représenterent vainement que sa folle ardeur pouvait entraîner les plus fatales conséquences, et que dans un moment si décisif il lui fallait surtout renoncer à son système de disséminacion des troupes. « Ab! disaient-ils, si Bonaparte était ici, ce n'est pas douze mille seulement, c'est plus de vingt mille, que nous serious sur le champ de bataille; mais dans notre état d'inferiorité, devonsnous risquer d'en venir aux mains!...» Menou resta inébranlable dans la résolution qu'il avait prise, et les préparatifs furent faits en consequence dans la journée du 20. Les troupes, du reste, étaient remplies d'euthousiasme, et avaient à leur tête des chets dignes de les commander, car à Lanusse, à Rampon, à Friant, étaient venus s'adjoindre Reynier, Roize, Baudot, Destaing,

Le 21, les Français prirent les armes entre trois et quatre heures du matin. et se portérent avec vigueur contre une partie des retranchements ennemis peu distante des ruines de l'ancienne Canope. Les premiers engagements nous furent favorables; mais dans une manœuvre dont le but était de tourner la droite des Anglais, deux de nos corps d'infanterie, par une meprise fatale, se chargèrent un moment sans se reconnaître. De la une confusiou qui non-seulement fit manquer cette manœuvre, mais par suite de laquelle échoua tout le plan que les généraux Reynier et Lanusse avaient arrêté sur la demande de Menou. En vain les quatre divisions qui formaient le centre de l'armée française se précipiterent-elles successivement sur la ligne des Auglars, elles furent repousses l'une après l'autre. Ainsi, contre nons se décidait le sort de la bataille; mais nous pouvions encore nous retirer avec honneur et sans de trop grands désas-

tres, quand Menou, qui n'avait pris aueune part à l'action, et qui se promenait tranquillement sur les derrieres de l'armée, crut qu'il était de son devoir comme général en elief de donner au moins un ordre. Il se porta done sur la reserve de cavalerie que commandait le general Roize, et lui ordonna de charger. Roize objecta inutilement l'imprudence de cette tentative : il dut obeir. Entamant alors la charge en désespéré, sabrant et renversant tout ce qui s'opposait à son passage, il pénétra jusque dans le camp ennemi. Telle fut la panique des Anglais, qu'ils se jetérent presque tous à plat ventre pour ramper ainsi jusqu'à leurs tentes; mais un obstacle imprévu arrêta bientôt nos cavaliers , et causa leur perte au moment où ils poussaient dejà des eris de victoire. Leurs chevaux s'abattirent dans des trous de loup et sur des chausses-trapes dont l'ennemi avait parsenie son camp, ou s'embarrasserent dans les cordes et les piquets des tentes qui étaient croisés à dessem. Roize mit pied à terre, se battit en lion et fut tue avec presque tous les braves qui l'avaient suivi, Après quatre heures de cette épouvantable mêice, quatre heures pendant lesquelles Menou n'avait su prendre une détermination, il se décida eufin à ordonner la retraite, qui heureusement put encore s'effectuer en assez bon ordre.

Quels avaient été les vainqueurs, quels avaient été les vaincus? Tout ce qu'on peut dire, c'est que de part et d'autre on avait perdu beaucoup de monde. De notre côte nous ne comptions pas moins de deux mille cinq cents morts, et Roize n'était pas le seul de nos genéraux qui fût reste sur le terrain : Lanusse et Bandot avai nt partagé son sort. En outre, Rampon , Destaing, Silly, avaient eté gravement blesses. La perte des Angiais égala, peut-être surpassa la nôtre, et leur général en chef lui-même, sir Ralph Abereromby, mortellement atteint, survéeut à peinc huit jours. Les Anglais se vantérent cependant d'avoir eté victorieux. De fait, ils repoussèrent notre attaque, mais ils ne sortirent pas de leurs lignes, ne se portèrent pas d'un pouce en avant pour profiter de leur pretendue victoire, et passerent en proie a de graudes alarmes la nuit qui suivit

la bataille. A chaque instant, au moindre bruit, Ils ac eroyaient attaqués de nouveau, et leurs inquiétudes, leurs terreurs ne connaissaient pas de borne. Hélas! les Anglais ne snupconnaient pas la complète insanacité de Menon...

Les deux armées, à partir du 22, ne songerent plus qu'a se retrancher dans leurs positions respectives. Le camp des Français, surtout, devint inexpugnable, car Menou nes necupa pendant plusieurs mois que d'y accumuler les ouvrages les uns sur les autres. (inncentrer enfin ses forces et reprendre l'offensive , vollà ce qu'il anrait plutôt dû faire des les premiers jours. Qu'il l'ent fait, et l'armée française, quoique fort affaiblie par les trois engagements du 8, du 13, du 21 mars, aurait, comme au début de la camngne, encore pu tenir tête aux nombreux ennemis qui menaçaient de l'assaillir. Un général habite et résolu aurait évacué tous les postes secondaires sans aucune exception, laissé trois mille hommes au Caire, trois autres mille hommes dans Alexandrie, et formé du reste de ses troupes un corps mobile de sept ou buit mille combattants, de manière à manœuvrer soit contre les Anglais s'ils s'aventuraient à cheminer sur les étroites langues de terre par lesquelles la presqu'ile d'Aboukir commu-Dique avec l'Intérieur de l'Égypte , soit contre le grand vizir s'il pénetrait par la Syrie, sort contre l'amiral turc s'il essayait de penétrer par Rosette, soit cufin contre les cipaves de l'Inde s'ils venaient effectivement débarquer à Cosséir. Telle est, disons-nous, la tactique qu'eût adoptée un ehef habile et résolu; mais au risque d'avoir hientôt quatre ou cinq adversaires sur les bras, Menou, qui ne manquait pas moins de résolution que d'habileté, ne sut prendre aucun parti décisif. Il rappela puur protéger le Caire une brigade qui occupait la haute Egypte; porta, pour surveiller Rosette, quelques troupes d'Alexandrie à Ramanieh, et après ces insignifiantes mesures demeura dans une inaction complète. Agir, tenter d'agir, lui semblait le comble de la témérite taut qu'il n'aurait pas recudes secours de France. Des secours ! à chaque instant Menou en attendait, car le premier eonsul lui avait mandé dans plusieurs dépêches qu'il s'occupait

d'en expédier; mais les jours, les scmaines, les mois s'écoulaient, et les renforts promis n'arrivaient pas. Des son retnur en France, cependant, ou du moins dès son avenement au pouvoir suprème, Bonaparte avait fait armer une pulssante escadre qu'il destinait à l'Egypte, et des novembre 1800 cette escadre était prête. Elle comptait sept vaisseaux, deux frégates, un brick, avait pris à bord quatre mille hommes de troupes avec un matériel immense, et avait été placée sous les ordres de l'amiral Gantesume. Comme il importait beaucoup de dissimuler aux puissances étrangères le but de l'entreprise, c'etait dans un de nos ports de l'Ocean, c'était à Brest que l'armement avait cu lieu, et le bruit avait été répandu que l'escadre en question devait aller à Saint-Domingue, Mais une flotte anglaise bloquait la rade de Brest, et pendant plus de deux mois Ganteaume avait épie inutilement l'oceasion de gagner le large. Enfin. le 21 janvier 1801, à la faveur d'une tempête violente qui avait contraint les Anglais de s'éloigner pour quelques heures, il était hardiment sorti du port. puis, la fortune secondant son audace, il avait franchi le détroit de Gibraltar et pénétré dans la Méditerranée sans apercevoir une seule voile anglaise. Ou'il eut alors plungé vers l'Orient, qu'il cût cin-glé droit vers le Nil, et il trouvait la mer libre (car l'amiral Keith était toujours devant Macri), et il donnait à Menou lui-même la possibilité de se main-tenir en Egypte. Mais, pour être supérieur à Menou en fait de capacité, Ganteaume ne déploya en ces circonstances ni plus de earactéreni plus de determination. La tempête du 21 avait endommagé une de ses frégates : Ganteaume, au lieu de la diriger sur Toulon et de poursuivre vers l'Afrique avec le reste de ses valsseaux, avait commis la faute de la convoyer jusqu'en vue du port et même d'attendre qu'elle eût réparé ses avarics. Qu'était-il arrivé ? c'est qu'au bout de quelques jours, quand il avait voulu continuer sa route, il avait trouvé l'ennemi prêt à lui disputer le passage. Ganteaume était un bon marin, un excellent soldat, et l'ennemi n'était point en forees supérieures; mais Ganteaume, qui avait à cœur de remplir sa véritable

mission, c'est-à-dire de mener des renforts à notre armée d'Égypte, svait cru ne devoir pas courir les chances d'une bataille navale, s'était d'abord réfugié dana le golfe de Lyon, et était ensuite venu se blottir dans le port de Toulon inême avec toute son escadre. Plusieurs fois, en février et mars, il avait repris la mer; mais chaque fois la simple apparition de quelques frégates croisant sons pavillon britannique avait suffi pour le ramener au port. Chaque fois la grave responsabilité qu'il aentait prser sur sa tête avait produit dans son cœur intrépide un trouble auguel la peur des boulets assurément était etrangere...

Tandis que pour s'opposer aux progrès de l'ennemi descendu sur la presqu'ile d'Aboukir Menou comptant en vain sur l'arrivee de Ganteaume, et semblait resolu, s'il ne recevait pas de renforts, à se croiser indéfiniment les bras, le général Hutchinson, successeur d'Abercromby, ne resta lui-même inactif qu'une dizaine de jours, et se disposa ensuite à pousser en avant. Le lendemain de la bataille de Canope, Hutchinson et ses soldats avaient, malgré leur pretendue vietoire, désespéré du succès de leur entreprise contre l'Égypte et agité la question de se rembarquer. Notre armée, pensaient-ils. s'élevait encore à vingt-quatre ou vingt-eing mitle honmes, et probablement Menou allait la concentrer tout entière à l'entrée de la presqu'île. Ainsi bloqués, eux qui ne pouvaient remuer leur artillerie, qui n'avaient ni renforts ni approvisionnements à espérer de quelques mois, qui en étaient réduits à vivre de biscuit et de viande salée, qui campaient sur un sable brûlant, sous un ciel de fen, et que les maladies décimaient déjà, ils étaient tous condamnés à bientôt périr s'ils ne se rembarquaient. La nécessité d'un prompt rembarquement eût sans doute prévalu dans l'armée anglaise si, peu de jours après la bataille, l'amiral turen'eût mouillé en rade avec cinq vaisseaux de ligne et de nombreux transports montés par six mille janissaires. Des lors Hutchinson ne voulut pas quitter l'Égypte sans avoir essayé plus sérieusement de nous la ravir. Hutchinson, au commencement d'avril, mit le colonel Spencer,

un de ses principaux lieutenants, à la tête des six mille janissaires qui ve-nalent d'arriver, lui donna en outre six nille Anglais et dix pièces de canon, et l'envoya par mer débarquer devant Rosette. Son but était de a'ouvrir ains l'accès de l'intérieur du Delta, de s'y procurer des vivres frais et des chevaux. et de tendre la main au grand vizir qui s'avançait à l'autre extrémité du triangle. Or, il il'allait que trop bieu reussir. En effet, Rosette n'était gardée que par deux ou trois cents Français, qui ne purent opposer aucune resistance aux douze mille Anglo-Turcs, et qui des le 8 se replièrent en remontant le Nil jusqu'au bourg d'El-Aft, situé un peu en avant de Ramanich. Toutefois, chose étrange, l'ennemi, maître du Nil, et pouvant, par le fleuve, se provurer les vivres dont il avait besoin, pouvant, par le fleuve aussi, pénétrer au cœur de l'Egypte, attendit pres de trois semaines avant de mettre son succès à profit. Quel avautage n'etait-ce pas donner à un adversaire prompt et avisé! Si Menou eût bien employé son tem, s, a'il eut, pendant le mois qui s'écoula, exécuté autonr d'Alexandrie les travaux necessaires de défense, et se fût ainsi ménagé le moven de n'y laisser que peu de monde; s'il eût dirigé environ six mille hommes d'Alexandrie sur Ramanieh, et attiré aux ce même point tout ce qui n'était pas indispensable au Caire, il aurait pu opposer buit à neuf mille combattants aux Anglais et aux Turcs qui venaient d'aasaillir Rosette. C'en était assez pour rejeter ces assaillants aux bouches du Nil, pour remonter l'esprit de l'armée française, contenir les Egyptiens dans le devoir, replacer Hutchinson et ses alliés dans un véritable état de blocus sur la plage d'Aboukir, et ramener enfin la fortune, Cette occasion, que Menou manqua encore, fut la dernière.

core, fut la derniere.
Menou, au lieu de réunir à El-Aft
toutes celles de ses troujes dont la préserve n'état pas necessaire aur d'autres
poiuts de l'Egypte, se contenta d'yroyer successaire au les ordres
d'alentin, prois petites divisions qu'il
tra de la garrisson inétine d'Alexandrie
et qui ne fornièrent qu'un total de quatre mille hommes. Il ne fit pas descenر حشر

dre un seul soldat du Caire, et poussa la negligence jusqu'à laisser sans instructions le général Belliard, qui avait le commandement de la capitale. Cependant, s'il y avait une position qui méritat d'être defendue, c'etait El-Aft, ou du moins Ramanieh. C'était la ou nulle part qu'il fallait opposer une résistance energique aux efforts de l'ennemi. En effet, cette position perdue, le corps tout à fait insuffisant que Menou venait d'y placer etait séparé d'Alexandrie, était contraint de se replier sur le Caire, et des lors l'armée française se trouvait coupée en deux. Lagrange et ses deux coliègues n'apprécièrent-ils pas mieux que Menou la gravité du peril, ou bien pensèrentils que leur infériorité numérique leur ôtait toute chance de pouvoir le conjurer ? Ce qu'il y a de certain, c'est qu'ils l'essayérent a peine, c'est qu'assaillis du côté du Nil par une grêle de boulets inces-samment lancés par les chaloupes canonnières dont l'ennemi avait couvert le fleuve, pressés du côté de la campagne par le gros des Anglais et des Turcs, ils abandonnèrent tour à tour El-Aft et Ramanieh sans presque avoir combattu, et que du 8 au 14 mai, en l'espace de six jours seulement, ils prolongerent leur retraite jusqu'au Caire.

La perte de Ramanieh, c'était pour l'armée française la perte de ses communications; c'était pour la France la perte de l'Egypte nême. Si, ne effet, notre armée tout entirer a'avait pas su disputer le trarian aux Angio-Tures, se pouvait-il que, fractionnée comme elle disputer le trarian aux fangio-Tures, su pouvait-il que, fractionnée comme elle résistancement, elle leur popular est superior de la resistancement de la ramée devait n'avoir plus d'autre ressource que celle de capitale.

A l'arrivée des généraux Lagrange. Morand, Valentin, et quand il au la lacieuxe tournure que pernaient les choses, Pellarde convoque sur-le-charpa un conpellard convoque sur-le-charpa un conplus critiques. D'une part Butchinson, qui était acocur ofigire lui-ariente la colonne anglo-turque, aliait probablement en hâter de poursivire son succès. De l'autre, le grand vizir, sur la nouvelle pur les Anglo-furra s'étaient readus que les Anglo-furra s'étaient readus pur les Anglo-furra s'étaient readus le Deltu, avait franchi le disert à la tête de viogt-rieq ou trente mille honunes,

et depuis le 11 il était campe sous Belbéis, à douze lieues du Caire. Tous les pachas de la Syrie, même Diezzar, lui avaient envoyé leurs contingents, Enfin, Osmanbey, successeur denotre allié Mourad, qui était mort quelques mois auparavant, venait de se déclarer contre nous. Quelle conduite devait tenir Belliard en de telles circonstances? Les troupes qui arrivaient de Ramanieh, jointes à celles qui déjà occupaient la capitale, formaient douze à treize mille hommes; mais dans ce nombre il n'y en avait guère que la moitié de réellement valides; les autres étaient des biessés, des malades surtout, car la peste sévissait à cette époque. Sept mille soldats étaient bien insuffisauts pour garder une ville d'uu circuit immense, et dont l'enceinte pouvait à peine braver l'art des ingénieurs européens. D'ailleurs on avait peu d'argent, peude vivres. Par toutes ces considérations, il n'y avait évidemment pour Belliard que deux partis à prendre : es-sayer par une marche hardie de descendre dans la basse Égypte, d'y surprendre le passage du Nil et de rejoindre Menou, ou bien, ce qui était plus sûr et plus facile, à cause de la multitude qu'il fallait trainer après soi, se retirer à Damiette. La, au milieu des lagunes et au sein de l'abondance, car la province regorge de grains et de bestiaux, on pouvait résister longtemps à un ennemi trois ou quatre fois supérieur, et retarder du moins de cinq ou six mois une capitulation devenue des lors inévitable. Mais pour adopter l'un ou l'autre de ces deux partis, il fallait évacuer le Caire, évacuer volontairement la capitale de l'Égypte, et Belliard ne put s' décider. Belijard ne s'aperçut pas que le Caire était perdu pour lui, et que par consequent mieux valait sortir quelques jours plus tôt de cette capitale pour tenter une grande opération militaire . que la rendre à l'ennemi quelques jours plus tard pour n'avoir plus qu'à gagner le littoral et à se rembarquer. Belliard se berça du folespoir de tenir et contre Hut-. clunson et contre Jussuf. Belliard voulut même ue pas attendre l'ennemi derrière les remparts du Caire, mais marcher au-devant de lui. Il se souvint des trophées d'Héliopolis, et des le 14, comme Hutchinson n'était encore qu'à Chébreins, il risolut de se porter contre Jussef, por la route qu'avit suitri et Kilber. Il partit done avve cinq mille homnes, et atteigni El-Khanka le 16, mais pour ne pas aller plus foin, il s'y leurta en effect contre l'avant-gané de grand et rei, s'effraya de cette oftensive institendue, et au live de sabrer la misèrie colue à laquelle il avait affaire, se hita charte en retraine. Il failleurs, et Beide hattre en retraine. Il failleurs, et Beiques jours, semblitat avoir mis de oite sa criconspection habituelle, et s'appro-

chsit rapidement du Caire Hutchinson arriva le 23 à Térameh. Là, toutefois, il fit halte, et, de sa personne, se rendit, par le canal de Menouf, au camp de Jussuf, afin de se concerter avec ce noble personnage. Le 28 il revint se mettre à is tête de ses troupes, et le plan qu'il avait arrêté svec le grand vizir commença aussitôt à recevoir son exécution. Ce plan était fort simple. Tandis qu'Hutchinson conduirait l'armée anglo-turque par la rive gauche du Nil, Jussuf l'accompagnerait pas a pas par la rive droite, et le général français, ainsi resserré peu à peu dans le Caire, ne pourrait bientôt plus, s'il ne voulait s'y voir assiegé, en sortir par l'une ou l'autre rive du fleuve que pour sceepter une bataille en règle.

Hutchinson et Jussuf ne s'avnocerra une lenteneur; mis de leur part cette lenteur chit de la prudence, de l'inabie clien dime, et le Billard e put leur faire obstacle. Bellard les prodences de l'inabie considerate de l'estate l'estate

cuassions l'Egypte.

Beliard profits de l'armistice pour convoquer un nouveau conseil deguerre.

On agita dans econseil si l'on éessperait point à s'ouvrir de vive force un passage vers Alexandrie ou vers Damiette; mais ce lut pour la forme seu lement; an torna bientit à crime seu lement; an torna bientit à contre seu present de la conseil de la conseil de la conseil de la crime de la cr

donc des commissaires au camp des Anglais et des Turcs pour y traiter d'une capitulation, et les généraux ennemis, qui à ce moment même craignaient eucore un retour de fortune, non-seulement accueillirent avec joie les ouvertures de Belliard, mais accéderent aux conditions les plus honorables pour l'armée française. Il fut convenu en substance que l'armée, ou du moins la partie de cette armée qui occupait la capitale de l'Egypte, en sortirait avec les honneurs de la guerre, c'est-à dire avec armes et bagages, avec son artillerie, ses chevaux, tout ce qu'elle possedait enfin; qu'elle ser it reconduite en France, et nourrie pendant la traversée aux frais de l'Angleterre. Cette capitulation, signée le 25 juin 1801 et ratifiée des le lendemain 26, était exécutoire quinze jours après. Le 10 juillet, Belliard remit le Caire et Giseh : puis, à la tête de treize mille sept cent trente - quatre officiers ou soldats, il prit le chemin de Rosette, où l'embarquement de-vait avoir lieu. Hutchinson étsit si étonne de son triomphe, que pendant le trajet du Caire au littoral Il ne cessa d'appréhender que Belliard nese ravisat, et que ses appréhensions ne se calmèrent que le 7 août, lorsqu'il vit les vaisseaux qui emportaient nos troupes disparaître enfin à l'horizon. Quant à nos troupes, leur orguell eut cruellement à souffrir d'un tel départ. Quelle humiliation pour ces vétérans d'Italie, qui en 1798, après leurs victoires de Castiglione, d'Arcole et de Rivoli, étaient rentrés en France si fiers de leur gloire et des services rendus à la république; quelle humilistion d'y retourner cette fois en vsincus! Si rien pouvait les étourdir sur leurs revers, ce n'était pas de rapporter du moins leurs armes, leurs canons, leurs drapeaux : c'était , après leur long exil, c'était uniquement de regagner les rivages de la patrie.

Derrière Belliard, il restait encore dix mille Francais en Egypte; mais aucun fait digne d'être recueilli par l'histoire n'y va désormais signaler leur présence. Menou et ces dix mille Francais, cernés dans Alexandrie comme Belliard et sa division l'avaient été au cultre, faliarie nussi être forcés dese rendre. Ce n'était plus qu'une question de temps, et Menou ne se le dissimulait pas; mais il s'en consolait par l'idée d'une défense non moins héroique que celle de Massena dans Genes, et il jurait au premier consul, qui dans toutes ses dépêches l'engageait à tenir du moins hisqu'à ce que la paix qui se négociait alors entre la France et l'Angleterre fût définitivement conclue ; il jurait, disonsnous, qu'il tiendrait des années. Si seulement il eût tenu jusqu'au t5 novembre, il eût eté délivré par les preliminairea de Londres, et la possession d'Alexandrie nous eut été comptée pour quelque chose dans le règlement dellnitif des conditions de la paix d'Amiens ; mais des le 25 août, c'est-à-dire des qu'Hutchinson, qui pouvait tourner tous ses efforts contre Alexandrie, eut complété l'investissement de la place, Menou, craignant que la famine ne vint joindre ses ravages à ceux de la peste, assembla les officiers généraux qui servaient sousses ordres, et leur proposa de capitul-r! Il y en eut, et parmi ceux-là nouseiterons Destaing, Delzons, Zaionsehek, Bertrand, qui opinerent pour qu'on se défendit jusqu'à la dernière extrêmité, et qu'on ne capitulat que selon les lois de la guerre, e'est-àdire quand l'eunemi aurait enlevé les ouvrages extérieurs, forcé la première enceinte et même rendu la brèche pratieable à la seconde; mais la majorité répliqua qu'il ne s'agissait ni de ae rendre à discretion ni de poser les armes, et que si, comme tout portait à le croire, on pouvait obtenir des conditions semblables à celles qu'avait obtenues Belliard, le salut de dix mille hommes valait bien la peine qu'on y travaillât. Des pourparlers s'ouvrirent donc le 29 août. Un traité d'évacuation fut signe le 2 septembre, et l'embarquement des troupes françaises eut lieu dans le courant du mois. Cette convention d'Alexandrie était la même que celle du Caire, la même également que celle d'El-Arisch. Aussi, en 1800, alors que notre armée expéditionnaire occupait victorieusement l'Égypte et que nul ennemi sérieux ne lui en disputait la possession, com-bien Kléber et tant d'autres généraux n'avaient-ils pas été coupables de consentir à évaeuer le pays, et surtout d'y

consentir à des conditions que deux ans plus tard une formidable armée de quarante ou einquante mille Anglo-Turcs s'estima heureuse d'imposer aux débris de la nôtrel...

Belliard était arrivé en France vers nilleu d'octobre; Menou y arriva vers la fin de décembre, et les deux divisions successivement ramenées par eux formèrent un total d'envirou vingtquatre nille hommes.

Telle fut l'expédition d'Égypte, si brillante au début, si triste au dénoûment. Bonaparte, qui la conseilla, qui même l'imposa au Directoire, en a été beaucoup lone par les uns, beaucoup blâme par les autres. Suivant ses panégyristes il n'a, dans sa longue et prodi-gieuse carrière, rien imaginé qui fut plus grand et qui pût être plus veritablement utile. Atteindre et frapper l'Angleterre dans son empire indien, s'assurer d'un moyen d'échange pour retirer de sesmains nos colonies qu'elle nous avait prises, ou fonder sur les bords de la Mediterranée une colonie nouvelle, qui nous indemnisât de la perte de toutes les autres et transformat réellement cette mer en un lac françaia; tel était le triple but auquel tendait Bonaparte. Mais, objectet-on, l'entreprise, pour avoir chance de réussite, était eoncue sur une échelle infiniment trop vaste. Effe nous jetait en dehors de notre sphère natureile d'operations; elle attirait partie de nos forces sur le Nil, alors que nous étions encore entourés d'ennemis et de dangers en Europe; enfin, si l'Angleterre, déta menacee en Europe par notre domination sur l'Escaut, l'eût été aussi dons l'Inde par notre domination sur le Nil, toute conciliation entre elle et nous fût devenue a jamais impossible, et il nous aurait fallu ou la detruire ou être detruits par elle.

Que le lecteur se charge du soin de facile la part de l'eloge et du blaime; mais il nous semble, nous le confessons, qu'il n'a manqué à l'expédition d'Egypte, pour obtenir l'approbation générale, que ce qui en ee monde justifie tout, que ce qui du moins justifie toutes les temérités, la Rucciss.

FIN DE L'EGYPTE FRANÇAISE.



## TABLE DES MATIÈRES

#### CHAPITRE PREMIER.

Situation de la France à l'Égard du reste de l'Europe, en coches 1:97; juis avec touses les puissances, l'Angleterre exceptér. Projet de descente en Angleterre abandonné, sur les instances du genéral Bonaurie, pour une aepdician control l'Egypte, control de l'Égypte de la cohercia de l'Égypte de la compete et le cohercia de l'Égypte préputére qui devait en résulter pour l'Angletere. — Détail des insunces prépraints de l'Espédico. Pag. 1.

### CHAPITRE II.

Bousparte à Toolen. — Enthoussame que sa présence actie parmi les troupes capédicitamières. — Il se passe en reuse et 
pédicitamières. — Il se passe en reuse et 
adresse au nomer de partir. — La fotte, 
suivie de couvei principal, met à la voile, 
delles necessivement les irois atorise conseries et de couveir de partir. — La fotte, 
suivie de couveir principal, met à la voile, 
de l'expédition poursait sa route 
router l'Égypte. — Quelques mots sur la 
couver l'Égypte. — Quelques mots sur la 
corporphie, les habitants, l'état-social et 
couveir les l'autres de débuquement et nouveile proclamation du 
périent de chée. — Page 17

récte le chée. — Page 17

Page 18

P

## CHAPITRE III.

Debarquement de l'armée franquise. — Marche sur Alexandrie; attaque et prise de cette ville. — Honsour funibres rendis de l'armée de l'armée de la politique que Bonaparte se propose de suivre portablir es fêgripe l'autorité française. réablir es fêgripe l'autorité française. l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de qu'il adresse aux habitants. — Dispositions et preparatifs pour marrher sur le Caitre. — Pg. 16

#### CHAPITRE IV.

Marche de l'armée française sur la capitale de l'Égypte. — Traversée du d'isert; effet du mirage; faitgues et reuelles privations des troupes; derouragement des soldats et désespoir des officiers mêmes; inaltierable serentée du visage et de l'humeur de Boanqurte au milieu des plaintes universelles. — Allégement des souffrances quand on

#### CHAPITRE V.

Justalle swale d'Aboulit. — Destursion presque complète de Fescade française. — Sang-field de Bonapare à la nouvelle de céduate. — Divers suopen qu'il emperate comme des indigents et comme de indigents et comme de la field de Prophete. — Certaine de l'Institut d'exprés. — Après de divisevant de often de la field de la ripublique. — Recrutement de l'urmère. — Soite des opérations militaires, — Espédicio de Divisations de l'appellie de l'ap

#### CHAPITRE VI

Révulte du Caire, — sévérement chitiée par Bonaparte, — et suivie d'une tran-213 emilité profonde, dont il molte pour dues capitale de l'Egipe d'évoléroment de la capitale de l'Egipe d'évoléroment de cand de Sure, et monqué du peir et glorie de l'auxe. — Manileste par lequit le les la legis de l'auxe. — L'auxe le l'auxe. — L'auxe qu'elle d'évolé produit aux veux des pues d'auxe d'évolé produit du toute l'auxe, — a per par d'face louisit. — Déclaration de guerre de louisit. — Déclaration de guerre de l'auxe. — L'auxe qu'elle de l'auxe. — L'

#### CHAPITRE VII.

Expédition de Syrie. — Fore et composition de de troubert que binationne solgie pour de composition de troubert que binationne solgie pour que contrate que principal que

#### CHAPITRE VIII.

Profunde remognitis do 17 Egypte median est desig presents mun del republiment de Syrie, — traublée ensuite un quelque monté par la revolu de l'Entra-tendre que l'estate que l'estate de l'estate de

CHAPITRE IX. Sentiments de l'armée d'Égypte à la nouvelle du départ de Bonsparte. - Kiéber commandant en chef. - Grandes qualités de ca général, mélées de quelques trevers. — Louable activité qu'il déploie d'abord, et à laquelle succède bientôt un compable découragement. - Dessein qu'il conçoit de ramener ses troupes en Prance. - Raisons qui peuvent expliquer l'étrange con-duite de Kléber, mais qui ne la justifient point, - Depeche qu'il adresse au Directoire pour le préparer à l'évacuation de l'Égypte. — Fansseté de presque toutes les allégations de cette dépêche. - Dernières et inutiles tentatives de Mourad-Bey, - Nouvelle et infructueuse descente d'une division turque près de Damiette.

— Klèber, malgré de tels succès, persiste dans son funeste desseiu, ouvre des pourparlers avec le grand vizir Jussuf, qui a'avance par la Syrie à la tête d'une armée innombrable, et conclut le célebre traité d'El-Arisch. - Obsterles qu'apporte l'Angleterre à l'exécution de ce traité, et premieres nouvelles de France depuis que Bonaparte a quité les bords du Nil. -Kléber retrouve soudain toute son énergie, marche contre le grand vizir, livre et ga-gne la bataille d'Héliopolis, poursuit au loin les vancus, puis revient mettre à la raison le Caire, qui s'est insurgé pendant son absence. — Il va tâcher désormais de réparer à force de zele sa faiblesse d'un moment; mais il meurt assassiné, et sa mort porte un coup fatal à la domination française en Égypta. . . . . . Pag. 154

#### CHAPITRE X.

Meson mocesseur du Kilder. — Dones que muit de nouveau prient en chel, secondes par une certaine s'enere administrative, sais trahis par une complete incapazite illitatica — Siluttora statisfassate due la concommandement, qui furrut sin moni de son commandement, qui furrut sin moni de parti, [ battoria, suagle l'arti rivitori d'une privantion defenare; — Delanquement de Arigina dans la rade d'Abouler, le Banta, altot. — Joulius efforts de Frince de Lanuar, altot. — Joulius efforts de Frince de Lanuar, port la repeature — Artisee de Menou Ini-cabrae. — Batallië de Campes. — Anse a longe insection des deus parties Bellighrottes, à la mis de Impuelle de Linguis de la mission de la mession de la mission de la mission de la mission dans le Della. — Lagrange ensey de la cabrae le Della. — Lagrange ensey de la cabrae le Della. — Lagrange ensey de la cabrae conjecte de la mission de la mission de della cabrae de la mission — L'Impue fir par della companya de la mission de la cabrae conjecte de la cabrae de la mission de la missio



# L'UNIVERS,

# HISTOIRE ET DESCRIPTION

DE TOUS LES PEUPLES,

DE LEURS RELIGIONS, MOEURS, COUTUMES, ETC.

# ÉGYPTE MODERNE,

#### CHAPITRE I".

SOMMAIR. — PRÉCIS DE L'HISTOIRE DE MO-HAWES-ALL — NOTICS SER SA PARILLE. IBRAHH-PACHA. — ISWAEL-PACHA. — TOUR-SOUN-PACHA. — SAID-PACHA. — ZOHRA-PACHA. — ARDAS-PACHA. — AVENIR DE LA DYNUTE NOUVELLE, — AHMED—BEA, DEF-TERDAR.

Depuis le commencement du siècle un homme possede l'Egypte; il en dirige les mouvements politiques; il en accèlère ou suspend l'activité sociale; il en augmente ou diminue l'importance industrielle, commerciale et agricole; il en transforme à son gré la puissance militaire; il est le nerf, le cœur et la pensée de cette contrée mystérieuse et rélebre, dont le nonise méleaux plus vieilles de nos traditions religieuses, et dont la connaissance est restée l'arcane de la science moderne. Sous les regards inquiets de l'Europe, attentive pendant plus de quarante ans. l'heureux soldat macédonien est devenu la personnification du peuple soumis à son auto-rité, et, au fond, l'histoire du pays se résume tout entière dans la seule biographie de Mchémet-Ali, Examiner les phases de sa longue vie; saisir le fil conducteur qui l'a guidé au milieu de tant d'événements; suivre les voies diverses par lesquelles il est parvenu à l'apogée de sa fortune; enfin, projeter 1re Livraison, (ÉGYPTE MODERNE, )

une égale et paisible clarté sur les scèncs tantôt sombres et tantôt magnifiques de cette destinée remarquable, c'est assurément faire un tableau complet de l'Egypte actuelle sous le point de vue le plus intime, le plus réel, et le plus frappant. Nous avons donc jugé néces-saire de rassembler d'abord ici, dans une sorte d'introduction, les principaux faits du règne du grand pacha, et, en indiquant les traits significatifs de son caractère, de signaler les particularités corieuses de sa conduite. Cette esquisse, à laquelle se rattacheront les details contenus dans les différents chapitres de cet ouvrage, aidera le lecteur à mieux apprécier l'état présent de la nation égyptienne, le rôle de l'homme célèbre sous la domination duquel elle se trouve placée.

Nous commencerons par dire quelques mots de l'origine et de l'enfance de Méhemet ou Mohammed-Aii, en dégageant la vérité, autant que possible, de tous les récits mensongers que les imaginations éblouies ont prodigue sur ses premières années.

Suivant la version la mieux fondée, Méhémet-Ali est, né en 1768 ou 1769 (1182 de l'hégire), à Cavala, ville maritime de la Turquie d'Europe (1). Il

(i) Située dans la Macédoine, qui forme aujourd'hui la partie occidentale de la Roumélle, Cavala est sur le golfe du même nom, pres de

I. PROMINGA! (EGILLE MODERNE!

était eneore fort jeune lorsqu'il perdit son père, Ibrahim-Agha, qui était garde de sûreté des routes; et peu de temps après ce premier malheur, le seul parent qui lul restat, Toussoun - Agha, son ouele, Mutesellim de Cavala, fut décapité par ordre de la Porte.

Ainsi privé de famille, le jeune Méhemet fut recueilli par un ancien ami de son père, le tchorbadji (2) de Praousta, qui le fit élever avec son propre fils.

Cet homme, réservé à de si brillantes destinées, passa sa première jeunesse dans d'obscures fonctions militaires, où il trouva cependant plusieurs occasions de déployer beaucoup de sagacité et de bravoure: il rendit même de grands services à son protecteur pour la perception des impôts, opération toujours difficile en Turquie, et qui devient quelquefois une véritable expédition militaire.

Jaloux de récompenser Méhémet-Ali des services qu'il lui rendait, et désireux sans doute aussi de se l'attacher plus étroitement, le vieux tchorbadji le maria avec une de ses parentes qui venait de divorcer, et qui possedait quelque bien. Ce fut le commencement de la fortune du jeune homme ; il avait alors dix-huit ans. Des relations avec un négociant francais de Cavala Jui avaient donné le goût du commerce; il s'y livra dès lors entièrement, et fit quelques opérations heureuses, notamment dans les tabacs, la plus riche production de son pays. Cette epoque de sa vie n'a pasétésans influence sur l'Egypte, car on sait combien le pacha s'est efforcé, dans son gouvernement, de développer les ressources industrielles et commerciales.

L'invasion française le surprit au milieu de ces occupations paisibles. La Porte ayant fait alors une levée en Macédoine, le tchorbadji de Praousta recut ordre de fournir un contingent de trois cents hommes. Il confia le commandement de cette petite troupe à son

Philippt, autrefois Philippes, et à trenie-deux lieues (128 kalomètres) nord-est de Saloalque. C'est une place forte, qui a un port assez bon et assez commerçant et une population d'envi-ron buit mille ames, presque toute composée de musulmons. Le commakan qui la commande dépendactuellement du gouvernement de Salo-

(2) Tchorbadji, capitalne de janis-aires au iel on donne differents postes militaires de

fils Ali-Agha, et lui donna pour lieute-nant Méhémet-Ali, dont il avait déjà apprécié le mérite et l'expérience. Ces recrues macédoniennes joignirent l'escadre du capitan - pacha, et debarquérent avec le grand vizir sur la presqu'ile d'Aboukir, où bientôt se livra cette bataille si glorieuse pour la France et si désastreuse pour l'armée du sultan. A pres cette défaite, démoralisé, comme beaucoup d'autres chefs turcs, Ali-Agha laissa sa troupe sous la conduite de

Méhemet-Ali, et quitta l'armée. L'Égypte était alors au pouvoir de la France. Bonaparte, Desaix et Kleber l'avaient conquise par leurs victoires. Nous n'avons point à faire ici une bistoire de la brillante campagne d'Égypte: et nous nous bornerons à tracer un bref aperça de l'état du pays au moment où l'impéritie du général Menou

forçait la France à renoncer à cette rapide et aventureuse conquête. D'un côté, l'Égypte était occupée par

les troupes du sultan, fortes de 4.000 Albanais, et par celles que l'Angleterre venait d'y débarquer sous la conduite de l'amiral Keith; de l'autre côté, elle était disputée par les mamelouks; et l'on se demandait si cette milice puissante recommencerait à dominer l'Egypte comme avant l'invasion, ou si le pays retomberait sous la dépendance de la Porte. Mais les mamelouks, épuisés par leurs luttes contre l'armée française, avaient même perdu la faculté de se recruter dans la Circassie et la Géorgie; la Porte, qui voulait faire gouverner l'Egypte par un vice-roi , empéchait ces contrées de leur fournir des soldats. Les mamelouks avaient encore en

cux-mêmes une autre cause de destruction : leurs deux beys principaux, Osınan-Bardissy et Mohammed-l'Elfy, au lieu de doubler leur force en partageant franchement le pouvoir, comme l'avaient fait Mourad et Ibrahim Beys avant l'occupation française, se laisserent absorber entièrement, ainsi qu'on va le voir tout à l'heure, dans nne rivalité qui détermina leur ruine et celle de leur corps.

Le premier pacha investi de la viceroyanté de l'Égypte après le départ de l'armée française fut Mohammed-Khosrew, qui avait mission de détruire le

reste de puissance que les mamelouks conservaient eucore.

Le vice-roi servit la Porte avec fidélité; son administration fut ferme et zélée; mais les mesures qu'il prit contre ses fiers antagonistes manquèrent de la suprême iutelligence indispensable dans une mission si dificile.

Mohammed-Khosrew, dont la rivalité avec Méhémet-Ali attirait il ya quelques années les regards de l'Europe, allait, pour la première fois, se trouver face à face avec son futur compétiteur.

Cependant, Mehémet-All n'avair pas quitte l'Egypte; par son activité et l'importance de ses services, il avait conquis successivement les grades de bynbochl; chef de mille hommes, et de copi-boulouk-bocht ou chef de la police du palais. Enfin, il avait obtenu de Mohamued-Khorsew-Pacha le grade de serchimé, qui le mettait à la tête de trois à quatre mille Albanais.

Ainsi pouru, et fort avand s'alleura dans les homes grées du vice-roi, le jeme ambitieux voyait devant lui les me ambitieux voyait devant lui les il n'ignorait pas bout le parti qu'on pourrait tiere au besoin de ces soldats, tomises turbulents et pillarch, toujours prêts à vendre leur détrouement. Le stait pas insactif, et comme ses supérieurs n'avaient plus rien à lui prescrire, il acceupait sourdement à étendre et à fortilier l'influence et le crédit dont il coreupait sourdement à étendre et à fortilier l'influence et le crédit dont il Un été-ement imprétu vita seconder.

ses projets. A peine arrivé au pouvoir, Khosrew s'était empressé de combattre les mamelouks; mais cette entreprise téméraire n'avait eu pour résultat que la défaite des troupes envoyées contre eux

Le serchimé Méhémet-Ali, qui faisait partie de l'expédition avec son corps d'Albanis, n'avait pu prendre part à faction, à cause de son elogiagement du faction de la comment de l'expédition avec de la recotatent d'une définite, imagina d'en rejeter la responsabilité sur son licutenant Méhémet, et l'occusa auprès de Khosrew. Celui-ci, dupe de cette accusation, ou feignant de l'être, s'en emparc, et dès ce moment trésolut la rempar, et dès ce moment trésolut la

perte de Méhémet-Ali, dont il commençait à redouter l'influence.

Pour arriver à son but, le vice-roi, sous prétexte d'avoir à faire au serchimé une communication importante, le manda au milieu de la nuit; Méhémet, pénétrant aisément les intentions de Khosrew, se garda bien d'obtempérer à cette injonction. Mais la desobéissance allait le mettre dans une position critique; pour se tirer d'un aussi mauvais pas, il fallait une occasion favorable; il la trouva dans l'insurrection des soldats, irrités du retard qu'éprouvait le payement de leur solde. S'allier avec les mamelouks et leur ouvrir les portes du Caire, se joindre ensuite à Osman-Bardissy pour marcher contre Khosrew, fut pour Meliémet-Ali un projet aussi promptement concu qu'exécuté. Il accule le vicc-roi dans Damiette, s'emparc de cette ville, et conduit son prisonnier au Caire, où il le confie à la garde du nestor des mamelouks, le vieil lbrahim-Bey (1803). La nouvelle de ces événements ne fut pas plutôt arrivée à Constantinople,

que le sultan dépécha en Égypte Alifezairii-Pacla, pour remplacer Khosrew et châtier les auteurs de sa clut. La confiance de la Porte coûta cher au nouveau vice-roi. Nayant pu réduire les mamelouis et les altanais par la force, il eut recours à la ruse; mais ses combiasisons, mai drigées, le lireut mis. Indigués de sa duplicité, ils le mirent à mort.

Ce triomphe ranima un peu les espérances des manelouks; ce n'était néanmoins qu'un peu de gloire sans portée pour leur avenir. Au même moment, le second bey des mannelouks, Mohammed-l'Elfy, revenait d'Angleterre, où il avait été réclamer un appui, et débarquait à Aboukir.

Bardissy vit avec une extréme inquistude le retour de ce bey, son égal, qui venait partager et peut-être mêne lui venait partager et peut-être mêne lui venait partager et peut-être mêne lui veriales mêtes efforts personnels. Ces crialetse n'étaient que trop fondées. Tandis que Bardissy étayait sa puissance sur sea armes, l'Elly s'était fait le protégé de l'Angleterre; et, pour prix de cette protection, il avait pris des engagements de nature à compromettre l'a-

venir de l'Égypte. Méhémet-Ali, qui saisissait toutes les occasions capables de servir ses projets ambitieux, et qui avait d'ailleurs un grand ascendant sur l'esprit de Bardissy, attisait la jalousie du bey, et le poussait dans une voie funeste. Ce fut lui qui décida le chef mamelouk à se défaire de son rival par la violence; cédant à ces perfides suggestions, il l'attira en effet dans un guet-apens; mais l'Elfy s'échappa, et gagna la Haute-Egypte.

Bardissy n'ent pas le temps de se féliciter d'une retraite qui le laissait maître absolu du pouvoir; malgré l'eloignement de son competiteur, il était plus près que jamais de sa ruine. L'audace des Albanais, excitée parla scission ouverte de leurs chefs, venait de se reveiller tout à coup. Ils demandaient à grands cris huit mois de solde, et menacaient Bardissy d'une révolte si leurs réclamations n'étaient pas écoutées. Pour se procurer les moyens de les apaiser, le bey frappa les habitants du Caire de contributions énormes, et par cette mesure maladroitement rigoureuse. augmenta encore son danger, en soulevant le ressentiment de la population. Les révoltés, d'ailleurs, n'acceptérent pas cette réparation tardive; conduits par Méhémet-Ali lui-même, ils vinrent l'assieger dans son palais, et Bardissy, après une vaine tentative de résistance, fut encore heureux de parvenir, grâce à son sang-froid et à son courage, à sortir sain et sauf du Caire, où il ne

devait jamais rentrer (1804). Méhemet-Ali, que cette révolution, dirigée avec autant d'habileté que de prudence, avait élevé au faîte du pouvoir, voulut se servir de son crédit aupres des oulémas pour faire rendre la iberté à Khosrew; mais les autres chefs albanais n'appronvant pas cette mesure, le prisonnier fut dirigé sur Rosette, où on le fit embarquer pour Constantinople. Force de ceder sur ce point, Mehémet-Ali montra, en général, dans ses autres actes une grande déférence pour la Porte. Il exigea que la vice-rovauté fût conferée à un pacha turc, et fit nommer ace poste Kourschid-Pacha, gouverneur d'Alexandrie. Il fut lui-même désigné par les cheikhs et les chefs des troupes

pour remplir les fonctions de kaimakan. Ces deux nominations, ratiliées par le sultan en 1804, révélèrent à Méhémet-Ali la haute influence qu'il exercait déjà

sur les affaires de l'Égypte. Nous avons maintenaut à décrire la conduite de Méhémet-Ali pendant les vicissitudes qu'éprouvèrent les prétentions rivales du corps des mamelouks et de la Porte, et la position qu'il se fit au milieu de ces deux partis tour à tour triomphants ou vaincus.

Les mamelouks, décimés par trois ans de guerre, n'étaient plus cette nombreuse et redoutable milice qui avait glorieusement combattu l'armée de Bonaparte. Le corps se composait alors seulement de six ou sept mille cavaliers, et l'argent manquait pour subvenir au recrutement. L'enrôlement de quelques rares transfuges des troupes turques, et les faibles tributs qu'ils percevaient en-core avec peine dans les provinces de la Thebaide : c'étaient la toutes les ressources d'une puissance qui décroissait chaque jour.

D'un autre côté, la force des Turcs n'avait ni base solide dans le pays ni homogénéité; leurs troupes, formées en grande partied' Albanais venus en Egypte pour repousser l'invasion française, irritaient les populations par leurs pillages, qui devenaient de plus en plus fré-quents à mesure que le payement de leur solde s'arriérait davantage.

Loin d'embrasser ouvertement l'un ou l'autre de ces partis, Méhémet-Ali se contenta d'entretenir leur rivalité. Ce grade de chef albanais, qui lui donuait l'air d'un subalterne, facilitait beaucoup le rôle qu'il voulait jouer.

Il travailla silencieusement avec une persévérance et une souplesse infinies. Flattant l'ambition des nns, nourrissant le ressentiment des autres ; gagnant les taibles par ses caresses, imposant aux forts par son autorité; présidant à toutes les revolutions du Caire : s'attachant à la cause des pachas quand il fallait soutenir les mamelouks, et quand les pachas acquéraient une certaine force s'alliant avec les mamelouks contre ses allies de la veille : du reste, ne négligeant rien pour trouver dans le peuple un appui, et se servant, pour y arriver, des cheikhs et des oulémas, qu'il se conciliait, les

uns par des dehors religieux, les autres par son amour apparent du bien public, l se maintint ainsi pendant les nombreux changements qui amenèrent tel ou tel parti au pouvoir. Enfin, au commencement du mois de mars 1805, comme le peuple se fatiguait de commotions aussi violentes que fréquentes, il s'engagea envers les cheikhs à tout ramener dans l'ordre s'ils consentaient à le servir de leur concours et de leur influence. Súr des oulémas, il fomenta une révolte, assiègea Kourschyd-Pacha dans la citadelle, se rendit maître du Caire dans l'espace de quelques jours, et compléta son œuvre en chassant les mamelouks. Il fut aussitôt proclamé pacha par les Albanais et les oulémas, qu'avaient sé luits sa valeur ou ses artifices. l'idèle à son système de prudence, et pour se créer un nouveau titre aux faveurs dela Porte, Méhémet-Ali feignit de refuser. A près bien des hésitations, qui cédérent devant de magnifiques présents, ou peut-être devant la considération des difficultés rencontrées jusqu'alors pour établir régulièrement l'autorité des pachas, le gouver-nement turc se détermina à sanctionner le choix du peuple égyptien. Mé-hémet-Ali reçut le firman d'investiture le 9 juillet 1805; mais pendant les sept années qui suivirent if ne commanda que dans la Basse-Égypte : encore Alexandrie demeura-t-elle tout ce tenus soumise à un officier délégué par le sultan. Quant à la Haute-Egypte, elle était restée l'apanage des beys mamelouks, qui avaient su se maintenir dans le Saïd.

Dès que Méhémet-Ali fut arrivé au pouvoir, l'Elfy, qui avait reformé son parti dans la Haute-Égypte, mit tout en œuvre pour renverser le nouveau

pacha.

Il offrit d'abord à Kourschyd son allianee pour l'aider à reprendre son poste ; il promit sa soumission à la Porte si elle voulait chasser le nouveau dignitaire, puis il se tourna vers l'Angleterre, et n'eut pas de peine à s'assurer son concours en promettant de lui livrer les principaux ports de l'Egypte. Cette négociation, que M. Drovetti, consul de France à Alexandrie, fit échouer une première fois auprès du capitan-pacha, en dépit des menaces d'invasion proférées par les agents anglais, se renoua

quelques temps après, sous l'influence de l'ambassadeur d'Angleterre, qui demanda, au nom de son gouvernement, le rétablissement des mainclouks, prenant sous sa responsabilité la fidélité de l'Elfy. La Porte envoya aussitôt une flotte en Égypte porter à Méhémet-Ali un firman qui le nommait au pachalik de Salonique. Dans cette conjoncture, le viceroi, se sentant soutenu par les cheiklis, qui l'avaient aide à s'emparer du pouvoir, ne chercha qu'à temporiser; il rencontra bientot un nouvel appui dans les beys mamelouks du parti de Bardissy. qui oublièrent leurs griefs personnels pour se venger de l'ennemi commun. En même temps, vingt-cinq mamelouks français (1), gagnés par M. Drovetti, quitterent les drapeaux de l'Elfy pour ceux de Méhémet-Ali.

Enfin, le pacha d'Égypte avait dans l'ambassadeur français a Constantinople un zélé défenseur auprès du capitan-pacha. Ce dernier, voyant que la scission des mamelouks les mettait daus l'impossibilité absolue de jamais reconquerir leur ancienne puissance, plaida la cause de Méhémet-Ali auprès de la Porte, et en obtint un firman qui le rétablissait dans sa vice-royauté, à la seule condition (2) de payer un tribut annuel de

4,000 bourses (5,000,000 fr., environ). La puissance de Méhémet-Ali commençait à se consolider, et la mort presque simultanée d'Osman Bardissy et de Mohammed l'Elly (novembre 1806 et janvier 1807) semblait ini promettre une certaine tranquillité pour l'avenir, lorsque le 17 mars suivant les Anglais, mécontents de sa réconciliation avec la Porte, débarquèrent en Egypte sept ou buit mille hommes, dans l'intention de réveiller les mamelouks, qui s'endor-

(i) Lors du départ de l'armée française, liuit cents soidais environ, de loules armes, dencu-rérenten Egyple. Cétaient des malades, des trairiemeise Egyple. Cédicieu des maistes, des reioneus, des marcous, que marcous, que l'arcolore, qu'il terre dropse d'un-nouveus, des marcolores d'un redoubt. La guerre et les maisties les out-orientes, et il ni en erset plus autoure d'un peut de chiq ou sis, qui vegéeven intérniblement. Il leux saints les prévents suites, ant en vivres qu'en argont, et de labors au soit un en vivres qu'en argont, et de labors au soit un ten vivres Damicile. Métheure Ail donne, Acor bourses pour ce tribut, et expédia 4,000 archées de de à Djeida. L'acché equivant a 167,31 litres. maient dans des divisions de famille et de palais, et de leur prêter main-forte.

Une partie des troupes anglaises, sous la conduite du général Fraser, s'empara d'Alexandrie, où les Anglais demeurèrent six mois sans avoir pu tenter aucune autre entreprise; le reste de la petite armée, dirigé sur Rosette, fut taillé en pièces par une poignée d'Arnautes.

Ainsi echoua cette expédition ; le viceroi, qui au commencement de la campagne avait donné des preuves d'une véri-table cruauté orientale, et envoyé au Caire plus de mille têtes anglaises pour orner la place de Roumlych, termina ses opérations par un acte de générosité européenne, et rendit ses prisonniers sans rancon. Le plande défense adopté par le pacha était l'œuvre de M. Drovetti, auquel revient par conséquent une part de

la gloire de ce rapide triomphe

Méliémet-Ali, n'ayant plus à s'inquiéter des Anglais, qui avaient évacué l'Egypte depuis le 14 septembre 1807, commencait à donner essor à ses idées d'anibition, lorsque la politique ombrageuse de la Porte trouva prudent d'envoyer l'astucieux pacha contre les Wahabys (1), qui menacaient d'envahir les saints lieux. Avant d'obéir à ces ordres, le vice-roi comprit que pour s'engager dans une guerre aussi périlleuse, et qui exigeait un rassemblement de forces imposant, il devait préserver l'Égypte des dangers que l'éloignement des troupes allait rendre plus imminents. Or, l'Égypte n'avait pas de plus grands ennemis que les mamelouks; depuis 1808 ils avaient repris les armes, et tenaient le pays dans une constante agitation. Menémet-Ali se détermina donc à extirper les racines mêmes de la guerre civile, et l'extermination complète de cette milice redoutable fut promptement arrêtée dans son esprit. Il n'y avait pas à hésiter sur le choix des moyens. La guerre n'avait pas pu réussir, il ne restait que le meurtre, et le vice-roi adopta cet effroyable parti. Il invita donc le corps entier des mamelouks à une fête qu'il avait l'intention de donner dans le palais de

(1) Les Wahabys sont des sectatres qui veuleni ramener la religion à la simplicité du Koran; ils peuvent être lustement qualifiés, par anatogie, les protestants de l'islamisme. Ils oc-cupent toute la partie de l'Arabie appelée le pays de Nedi.

la citadelle en l'honneur du départ de Toussoun-Pacha pour la Mecque,

Ce palais est bâti sur le roc, et on y arrive par des chemins encaissés à pic dans des quartiers de rochers. Le 1er mars 1811, jour fixé pour la solennité. Méhémet-Ali recut lui-mênie ses invités avec un luxe royal, et une cordialité faite pour dissiper les soupcons si les manielouks en avaient conçu. La fête se passa sans accident fâcheux. Lorsqu'elle fut terminée, on fixa l'ordre de la sortie, et on donna le signal du départ, après les cérémonies d'usage; les janissaires précédajent immédiatement les mamelucks. A peinc les premiers avaient-ils atteint la porte de Roumlyeh que Salch-Kock, le chef des Albanais, donna ordre de tirer sur les mamelouks engagés dans le défilé. En même temps, les soldats embusqués derrière les murs de la citadelle commencerent un carnage d'autant plus affreux, que la défense était complétement impossible dans cette gorge étroite et sans issue; les chevaux une fois engagés ne pouvaient plus manœuvrer : après avoir résisté aux plus vaillants soldats du monde, après tant de faits d'armes célébres, il fallait recevoir la une mort obscure, sans gloire, et sans vengeauce. Quelques mamelouks cependant jetèrent leurs jubés, et, le sabre à la main, tenterent de frapper les Albanais postés sur les rochers; ccux-la moururent du moins en combattant. Chaliyn-Bey tomba devant la porte du palais de Salah-Ed-Din; son corps fut traîne dans les rues par la soldatesque, Soleiman-Bey, demi-nu et couvert de blessures, parvint jusqu'aux terrasses du harem, où il implora vainement protection; il fut saisi et décapité. Hassan-Bey, le frère du célèbre Elfy, préférant aller audevant de la mort, lança son cheval au galop, franchit les parapets et tomba tout meurtri au pied des murailles, où quelques Arabes l'arrachèrent à une mort certaine en favorisant sa fuite. Le petit nombre de ceux qui échappérent au carnage se réfugia en Syrie, ou dans

Pendant que cet horrible drame se passait au Caire, des scènes analogues complétaient la catastrophe dans les diverses provinces, dont les gouverneurs avaient recu l'injonction expresse d'é-

le Dongolah.

gorger jusqu'au dernier des mamelouks disseminés sur la surface de l'Égypte. Presque tous périrent, et ce corps ecilèbre fut à jamais anéanti, car le peu d'hommes qui survécurent étaient impuissants à le reconstituer.

Les mamelouks français, qui se trouvaient à cette époque dans la capitale, et qu'on n'avait pas les mêmes roisons de redouter, furent seuls exceptés du massaere d'après les ordres formels du pacha. Ainsi finit, en un seul jour, cette lutte

si longue; cette série de combats. de vengeances et de représailles, fut couronnée par un de ces grands forfaits, nombreux dans l'histoire, et que la politique exense peut-être malgré l'extrême horreur qu'ils inspirent toujours. Tel fut aussi la fin tragique du puissant corps des janissaires, quelques années plus tard : seulement, Ménémet-Ali sembia résoudre et executer sa terrible sentence avec une pusillanimité que la nécessité incluctable put seule vainere, tandisque Malimoud présida en personne à l'accomplissement de ses ordres avec l'horrible sang-froid d'un béros (1). Du reste, ces sanglantes œuvres de l'ambition et de l'antagonisme ne sont pas une manifestation particulière aux mœurs asiatitiques ; les fastes de nos potentats europeens sont illustrés par des exemples analogues de barbarie. Sans parler de la Saint-Bartbelemy, qui eut bien sa majesté d'infamie, nous pouvons citer la destruction des strélitz, qui tombérent victimes des calculs monarchiques du ezar Pierre le Grand; et de nos jours, dans la guerre acharnée, atroce, qui,

(1) On a dil que pendant este repovariables serve de neutra Rebiener-Al Petril piece serve de neutra Rebiener-Al Petril piece serve de neutra Rebiener-Al Petril piece qui avia su rei se compiuent tapia, un miller deven condicient devenue, il famili travapillement son condicient devenue, il famili travapillement son piece de la condicient de la petra demanda de la petra del petra d

de 1810 à 1836, a ravagé l'Espagne, Ferdinand VII flt tailler en pièces, sous ses yeux, des soldats qu'il avait lui-même poussés à la révolte, — boueherie plus bideuse que celle des mamelouks et des janissaires, et fruit d'une des trahisons les plus exécrables qui se puissent imaginer. En fait de perfidie et de cruauté,

l'Oceident ne le cède en rien à l'Orient. Bien que Méhémet-Ali ne se méprit pas sur les intentions qui avaient suggéré a la Porte l'expédition contre les Wahabys, il s'empressa de faire les préparatifs de cette longue guerre, pendant laquelle Toussoun et Ibrahim Pachas, ses deux fils, ne parvinrent en plusieurs années qu'à affaiblir les redoutables sectaires qui désolaient l'Arabie et interrompaient les pèlerinages; lui-même commandait une armée dans le Hedjaz, lorsque Latif-Pacha arriva muni d'un firman d'investiture au pachalik d'Égypte. Heureusement, Méhémet-Ali avait laissé pour vekyl, à son départ, un homme de cœur dévoué à sa cause, Méhémet-Bey. Le fidèle ministre feignit de favoriser les prétentions de l'envoyé du divan, s'empara de sa personne, et le fit publiquement décapiter.

C'est de ce moment que date vérinbement le règne de Mèlèmet. All. Enibement le règne de Mèlèmet. All. Enibement le règne de Mèlèmet. All eniprompirement aux moyeus de rèperse le maurais etat des finances, et comprit toutes les ressources qu'on pouvait tireture de la ressource qu'on pouvait tireture de la régle de la régle de la régle de la réalisation de ses vues ambiteuses. Il fallait tout mener de front dans le gouvernement d'un poys pendont tant d'anranneter le paysan qui avait abandonné te sterres pendant les troubles; fonder un ordre politique et cut pour susaire les terres pendant les troubles; fonder un ordre politique et cut pour susaire vaux depuis longtemps délaises.

La chose la plus importante citait de reprimer les courses depredatrieres de Rédouins; pour s'assurer l'ochissance de ces hordes jusque-là insoumises, il retint leurs cheikhs en cotage; en même temps il imposait un freinaux malversations des Coptes, entre les mains desquels se trouvait de temps immémorial l'administration des terres.

Uue paix stable ayant été ainsi ga-

rantie à l'intérieur du pays, la sollieitude du pacha se porta sur une entreprise toujours difficile à accomplir après de longues crises; il avisa au moyen de favoriser et de régulariser la rentrée des impôts, sans gêner les opérations financières des particuliers, déjà entravées par la rarcté du numéraire. Dans ce but, il rétablit l'usage de percevoir le tribut en nature. Grâce à cette niesure, et à de sages combinaisons ad-ministratives, les affaires reprirent bientôt leur cours. A l'aide du tribut payé en nature, il organisa le commerce d'exportation. Mille barques, construites à ses frais, sillonnaient en tous sens les eaux du Nil, et portaient les produits de l'Égypte sur les bords de la Méditerranée, où d'immenses magasins servaient d'entrepôts aux marchandises destinées

aux pays étrangers.

Mehemet-Ali entretenait des relations suivies avec les négociants européens; le pays dut à ce contact bienfaiteur beaucoup d'heureuses innovations, et l'agriculture s'enrichit de quelques productions jusques-là inconnues. Un francais, M. Jumel, introduisit en Égypte la culture du coton à longue soie, tandis que M. Drovetti, resté l'ami du pacha, lui facilitait, par des conseils intelligents et expérimentés, l'établissement des manufactures, et l'aidait de sa connaissance des hommes et des choses. Bientôt on vit s'élever des filatures decoton, des fabriques de draps, d'indiennes, de tarbouches, une raffinerie de sucre, une distillerie de rhum, des salpetrières par évaporation, etc., etc.

Le commerce extérieur emportait par année jusqu'à sept cent mille ardels de céréales, et plus de six cent mille balles de coton. En échange, les millions de l'Europe arrivaient dans les coffres du pacha industriel, et les revenus de l'Eurype, qui jusqu'à cette époque, n'avaient jamais depassé trente millions, étaient plus que doubles en 1816.

Le peu de succès que Méhémet-Ali avait obtenu à la tête des troupes irrégulieres, lors de son expédition contre les redontables Wahabys, le décida à réaliser l'idee, qu'il nourissait dequis longtemps, d'une organisation militaire à l'européenne. Ce fut des lors l'occupation unique de l'audacieux pacha, et le but exclusif de sa persévérance. Le Nizam-Djedyl fut procłamé au mois de juillet 1815, et toutes les troupes recurent l'ordre de s'organiser sur le modèle de l'armée française. Cette entreprise qui, en 1807, avait coûté la vie à Sélim III, faillit aussi être fatale à Mêhémet Ali.

L'existence de certains préjugés religieux particuliers aux musulmaus et d'une indiscipline consacrée par une longue impunité, la force des habitudes invétérées, toutes les circonstances de la situation enfin, devaient faire pressentir la désobéissance. Les premières démonstrations de mécontentement ne firent qu'irriter le désir de Méhémet-Ali; il se montra inébranlable, et prit des mesures énergiques, qui portérent bientôt l'exaspération au comble. Une insurrection terrible éclata parmi tous ces étrangers mercenaires qui composaient presque entièrement l'armée les tronpes, furieuses, marchèrent contre le tyran, contre le giaour; le palais fut pille, et le pacha eut à peine le temps de s'enfernier dans sa citadelle. Pour sauver sa vie et ressaisir l'autorité, sa scale ressource fut une promesse solennelle de renoncer à ses projets. Méheniet Ali ajourna donc l'aecomplissement de ses vues sur l'organisation militaire, et se réserva d'en faire d'abord l'essai sur les indigènes, hommes plus faeiles à manier que des étrangers turbulents, nourris des vieux principes des okaz et des mamelouks. La guerre qui continuait en Arabie lui permit de se défaire des hommes les plus indomptables, qu'il envoya dans le Hediaz. sous le commandement d'Ibrahim-Pacha, son fils aîné.

Un succès viai heette époque consoler Médiente-Ai di Cebe qu'avaient reçu ses tentatives réformatrices. Ibrahuni, après une longue suite de désastres, parvint, en 1818, à faire prisonnier le socood, qu'il envoya au Caire porter au grand pacha (tirequ'on donne souvent à Médienne-Ail en Égypte au temple de Médie. De miliereurs int crusuite à Médienne-Ail en Égypte de Médie. De miliereurs int crusuite à Médienne de Médie de miliereurs int crusuite plice térnotique de la viémete des orthodoxes. Pour de la clémene des orthodoxes. Pour

récompenser Ibrahim de ses services, le sulha hi en roya une pelisse d'homeur, et le nomma pecha de la Mekke, titre qui lui confiérail le premier rang parmi les visirs et les pachas, et le plaçair même au-dessus de son père dans la hièrarchie des dignitaires de l'empire un comment de l'empire de l'empire

Après avoir détruit Darych, capitale du Nedj, et dispersé les schismatiques, Mehemet-Ali avait formé le projet d'étendre ses possessions dans l'intérieur de l'Afrique et de soumettre le pays des Noirs, où il espérait trouver de grandes ressources. Cette contrée passait pour recéler de très-riches mines d'or, situées dans les environs du Bahr-el-Azraq (le fleuve Bleu). Stimulé par l'envie de posséder ces trésors, il organisa une armée d'expedition, dont il donna le commandement à Ismacl-Pacha, un de ses fils; cinq mille hommes de troupes Irrégulières, dix pièces de canon et un mortier partirent donc pour le Sennaar en 1820.

La seule peuplade capable d'opposer quelque résistance aux forces égyptienues était celle des Dar-Chaguyan ou Chaylayes, tribu d'origine etrangère, mais établie en Nubie depuis un temps immemorial, selon l'historien Abd-Allah Ben-Ahmed. Aussi bons cavaliers que les mamelouks, et comme eux combattant presque toujours à cheval, les Chaylayé, qui comptaient environ dix mille hommes, étalent devenus, à cause de leur caractere belliqueux, la terreur des tribus voisines. Neanmoins, n'ayant pour toutes armes que leurs djellabés, ou épées à deux tranchants, un poignard, et des javelines qu'ils lancent avec une grande dextérité, ils ne purent résister long-temps à l'artillerie de Méhémet-Ali. Après deux combats, où leur adresse à lancer la javeline ne les empêcha pas de perdre beaucoup de monde, le melek Chaous, leur chef, vint avec sa tribu faire sa soumission à Ismacl-Pacha. Le général égyptien prit alors possession du Sennaar, et pénétra jusqu'à Fazoql, où il croyait trouver des mines d'or, but essentiel de cette aventureuse expédition.

Les maladies et les privations de tout genre avaient beaucoup diminué les troupes d'Ismael, lorsque son beau-frère, le defterdar Alimed-Bey, viut le rejoindre avec trois mille hommes pour continuer les opérations. Ismael profita surle champ de cette circonstance pour laisser son armée à Métama et descendre jusqu'à Chendy, où il voulait lever quelques troupes et de l'argent. « Je veux, » vint-il dire au mélek Nemr, « je veux qu'avant cinq jours tu remplisses ma barque d'or, et que tu me fournisses deux mille soldats pour mon armée. » Sur une observation du mélek, le pacha consentit néanmoins à réduire le tribut à 20,000 piastres (1) fortes d'Espagne (110,000 f., environ). Mais, comme le melek deniandait un plus long délai, Ismaël jura, en le frappant de sa pipe au visage, qu'il le ferait empaler s'il ne payait ponctuelle-ment. D'autant plus furieux de cet outrage, que sa soumission n'avait été pour lui qu'une source de vexations, et n'avait fait que l'exposer à des actes arbitraires, Nemr résolut de se venger. Avant facilcinent soulevé une population aussi mécontente que lui de la domination égyptienne, il fit apporter près de la résidence temporaire d'Ismaël une grande quantité de paille et de tiges sèches de doura, sous prétexte de nour-rir les chevaux du pacha. Le soir, une foule d'hommes et de femmes, assemblés autour de cette maison, commencerent à exécuter, au son du tambourin et des chants, une de ces danses solennelles et graves particulières au pays. En entendant ces chants, que les conjurés composent pour la circonstauce, toute la tribu se joint aux danseurs, et répète les refrains menacants. Tout à coup, à un signal donné, les gardes du pacha sont attaqués à l'improviste, et refoulés dans son habitation. Alors les noirs entassent autour de cette masure les matières combustibles qu'ils ont préparées, et mettent le feu de tous les côtés a la fois. C'est en vain qu'Ismaël, ses mamelouks et ses scrviteurs essayent de se frayer un nas-

(1) II s'agit ici de la piastre espagnole ou gourde, la seule monnaie qui, avec les sicles d'or, avait alors cours dans le Sennar. La gourde ou colonnade vaut aujourd'hui de 20 a 21 piastres eigyptiennes, soit environ cinq francs ou cinq (rance 20 centimes.

sage au milieu des flammes, ils sont étouffés et brûlés aux cris de joie d'une foule immense, qui pendant trois jours, ne pouvant se rassasier de vengeance, continua d'insulter à leurs corps défigurés. En même temps la révolte s'organisait à Métama, où l'oncle de Nemr massacra le reste de la suite d'Ismaël.

Le bruit de cette horrible nouvelle fit acconrir le defterdar du Kordofan; il parut avec sa petite armee, et délit completement les troupes bien plus nombreuses d'un ennemi qui, dans l'ivresse d'un triomphe récent encore, dédaignant une guerre de partisans où sculement se tronvaient pour lui des chances de succès, avait voulu essaver ses forces en rase campagne, et accepter un combat régulier. Le defterdar avait juré sur le cadavre de son beau-frère de faire tomber vingt milletêtes pour venger sa mort; investi du commandement en chef du Sennaar et du Kordofan, il poursuivit avec la dernière rigueur l'exécution de son vœu. Dans son acharnement implacable, il inventa pour ses victimes des raffinements de torture et de nouveaux supplices, et tint si cruellement sa parole, qu'il devint un objet de terreur non-seulement pour les naturels, mais encore pour ses propres soldats. Il resta en possession du commandement jusqu'à l'année 1824, durant laquelle Rustein-Bey vint avec des troupes réglées le remplacer dans le gouvernement de ces con-

Les armes du conquérant ont ruiné pour longtemps l'agriculture et le commerce dans le Sennaar et le Kordofan, et depuis qu'elles sont raugées sous la domination du grand pacha ces deux provinces ne sont plus guère que le marché central où les Turcs s'approvi-

sionnent d'esclaves.

Méhémet-Ali n'avait pas oublié ses projets d'organisation militaire; mais il avait vu combien il serait imprudent d'en occuper de nouveau la capitale, qui s'était violemment declarec, cn 1815, contre ses prétentions novatrices; il se décida prudemment à préparer en secret les bases de cette grande reforme, qu'il pouvait introduire plus facilement dans les conjonctures présentes. Les expéditions du Sennaar et du

Kordofau avaient alors purge presque

entièrement l'Égypte d'une soldatesque factieuse, à laquelle toute idée de discipline devait être absolument jusuppor-

Méhémet-Ali envoya donc à Assouan, sur les frontières de l'Égypte, quelques centaines de mamelouks faisant partie tant de sa maison que de celle de quelques grands de sa cour; et là un officier français, nommé Sève, depuis Soliman-Pacha, fut chargé de leur éducation militaire. Après avoir surmonté des difficultés et bravé des dangers de tout genre, Seve parvint à former avec ces mainelouks les cadres de plusieurs régiments que des fellahs et des nègres vinrent aussitôt remplir. Pendant que ces nouveaux régiments apprenaient les manœuvres européennes, l'œuvre d'organisation se poursuivait à la fois, sans perte de temps, sur tous les points du royaume et sous toutes les formes : à Alexandrie, on formait et on instruisait une marine; au Caire, un Français montait une fabrique de fusils et une fonderie de canons, tandis que l'hôpitai militaire d'Abouzabel, l'école d'état-major de Kanka et l'artillerie egyptienne s'organisaient simultanément par les soins de trois autres de nos compatrioles.

Toutes ces innovations exigeatent des dépenses énormes, et contraignaient Mchémet-Ali à augmenter de beaucoup les impôts, aux murmures de la population. Les fellahs, arrachés à leur famille, à leurs champs, pour peuplerles régiments ou les fabriques, maudissaient ces institutions des infidèles qui les opprimaient sans leur apporter ou leur faire entrevoir aucune compensa-

tion, aucun avantage.

Le mécontentement était général. Ce fut dans le Said que l'émeute éclata au commencement de l'année 1824; un chef marabout de Deraveh harangua le peuple à la prière du vendredi, et fanatisa > toute l'assemblée. Le hasard voulut que plusieurs bataillons des nouvelles troupes, expédices au Sennaar pour remplacer le reste des milices irregulières, se rencontrassent avec les mécontents; ce fut un puissant renfort pour les insurgés; leur parti, encore grossi par une centaine de fellahs, se trouva bientôt fort d'environ vingt mille hommes. Cette insurrection, formidable en apparence, n'eut pas les suites flécheuses qu'on pouvait eu attendre, et fut au contraire favorable aux vues du pacha. En effet, conduits par un chef incapable, à qui le fanatisne avait seul donne un caractère, manquant d'ensemble, et marchant sans but déterminé, les révolés perdirent, en divers engagements, près d'un tiers de leurs forces, et furent bientôt obligés de rentre dans l'ordre, pour subir, après leur défaite, un joug plus pesant encore.

Une insurrection bien autrement iml'empire ottoman une de ses plus belles portante, et qui menaçait d'enlever à provinces, vint révéler à Méhémet-Ali l'étendue de son pouvoir. Favorisé par les sympathies de l'Europe civilisée, l'affranchissement de la Grèce faisait chaque jour des progrès alarmants. Le sultan, effrayé, tenta de lui susciter un adversaire plus terrible que ceux qu'elle avait eu jusqu'alors à combattre. Espérant peut-être aussi porter un coup à la puissance toujours croissante du pacha d'Egypte, qui avait alors vingt-quatre mille hommes de troupes réglées, il lui ordonna de marcher contre les rebelles, et réclama l'appui de l'armée et de la flotte de son vassal, lui donnant ainsi la mesure de sa propre impuissance. Trop faible encore pour imiter les Grees, et comprenant fort bien qu'il se rendralt odieux parmi les musulmans s'il refusait de mettre une partie de ses forces à la disposition du sultan, Méhémet-Ali s'empressa d'obéir; il comptait, d'ailleurs, par cet acte de soumission faire prendre le change à la Sublime-Porte sur les idées d'indépendance dont il se

Vers le milieu de juillet 1824, dissept mille hommes, huit cents chevaux, quarre compagnico de supera, el 17aquarre compagnico de d'Alexandresur l'escadredu pocha, forte de solvante-troix vasseaux et de cent bitiments det rasport de tout en antions. bitiments de transport de tout en antions. bitiments de transport de tout en antions. bitiment de virtual bet alexantications aviation antion antion viola em maintes occasions toutes les viola em maintes occasions toutes les Candie fut pacifiles, et la Morrée fut, siono soumise, au moins mouncatané-

berçait dejà.

ment réduite à l'impuissance par les massacres qu'on y fit et le nombre des csclaves qu'on envoya en Égypte.

Le succès de cette expédition avait dit comprendre à Méhmet Ali tout ce qu'il pouvait attendre de ses troupes, et ses projets s'en étainet considérablement agrandis. Il pensait déjà à s'emparer de la Syrie, Jorsque la bataille de Navarin viut, du même coup, anéantir sa flotte et celle de la Turquie, et le forcer d'ajourner. l'exécution de ses plans de conquête.

On attribue à Mchémet-Ali, au sujet de la coopération de la France à la victoire de Navarin, un propos dont nous n'avons pu vérifier l'authenticité, et que par conséquent nous ne voulons pas garantir, mais que nous ne pouvons néanmoins passer sous silence, parce qu'il exprime aussi notre pensée sur la conduite insensée du gouvernement français dans cette circonstance. Quand le vice-roi apprit le grand désastre auquel il participalt d'une façon funeste, il se borna, dit-on, pour toute plainte, à pronoucer ces mots : Je ne comprends pas que les canons français aient tiré contre leurs vaisseaux! réflexion aussi profondement judicieuse qu'elle a du être amère, et qui prend dans notre pensée le même caractère de censure et de regret que nous pouvous lui supposer dans celle du pacha, car nous sommes convaincu qu'il nous était facile d'obtenir et d'assurer l'indépendance de la Grèce sans coup férir; mais nous avons été dupes, dans cette affaire et dans celles qui sont survennes depuis, des vues égoistes de la diplomatie astucieuse de l'Angleterre et de la Russie. Comme auparavant nous avions travaillé aveuglément pour ces deux puissances envahissantes. nous les avons encore servies dernièrement en Syrie et dans l'Asie Mineure : Meliémet a perdu une flotte d'abord, puis son importance politique; mais nous, combien n'avons-nous pas perdu, là par notre assistance, iei par notre inaction, également maladroites et fatales? A l'égard du célèbre carnage dont on s'est si ridiculement glorifie dans notre pays, le motif d'une persecution de la part des Tures ne saurait être accueilli, car la destruction de l'armée musulmane fut résolue par les trois

puissances alliées au point de vue de considérations humanitaires : nous ajouterons de plus que, pour terminer au plus tot la lutte que soutenaient les Grecs contre leurs oppresseurs, les trois escadres philhellènes tuèrent beaucoup plus d'hommes en un seul jour que les deux partis ne s'en étaient tué mutuellement depuis le commencement de la guerre. De toutes manières, nous aurons touiours à regretter d'avoir manifesté une telle fureur homicide vis-à-vis de peuples dont nous aurions pu si facilement régler le différend, en leur donnant l'exemple de la modération et des moyens pacifiques.

Assez politique pour dissimuler le ehagrin qu'il ressentait d'avoir perdu ses forces navales, le pacha ne songea qu'à réparer ce désastre avec toute l'ardeur naturelle à son âme ambitieuse. Il construisit un arsenal maritime à Alexandrie, et peu de temps après sa marine fut recréée dans des proportions supérieures à celles qu'elle avait avant

sa defaite.

Pendant la guerre de Morée, toutes les réformes administratives ou agricoles de Méliémet-Ali n'avaient plus d'autre but que d'entretenir l'armée et la flotte, et de payer les subsides que la Porte demandait impérieusement. Le vice-roi dépeuplait les champs pour peupler les tentes, et pressurait le pays pour enrichir les chefs et nourrir les soldats. Afin de réaliser plus sûrement les capitaux qui lui étaient indispensables, il voulut tout accaparer. Au mépris du précepte du Koran qui défend le monopole, toutes les productions de l'Égypte furent déposées dans les magasins de l'État; le pouvoir s'attribuait le droit exclusif de les vendre. Mais, forcé souvent de placer les marchandises à crédit et sans garanties, le pacha ne retira pas de cette mesure tout le bénéfice qu'on pouvait en espérer. Il monopolisa aussi l'industrie, en forcant à travailler exclusivement pour lui les ouvriers de toutes elasses, assujettis tyranniquement à se charger d'apaltes. De là le découragement des travailleurs et la mauvaise qualité des produits. Il voulut aussi que ses manufactures l'affranchissent de toute dépendance vis-à-vis de l'Europe ; mais ces opérations lui devinrent beaucoup plus dispendieuses que les achats de produits étrangers auxquels elles étaient substituées, et elles eurent l'inconvenient d'enlever à la terre des bras dix fois plus productifs dans les champs que dans les ateliers.

Comme ces ressources ne suffisaient pas encore à ses nombreuses dépenses personnelles réunies aux sommes que lui coûtait la guerre de Morée, le pacha civilisateur se jeta dans toutes les voies de l'arbitraire pour en ercer de nouvelles ; il soumit chaque fellalı à une contribution extraordinaire de huit piastres, sous prétexte de pourvoir frais de la guerre contre les infidèles. Sous le même prétexte, il frappa chaque maison de l'Egypte d'une taxe dont le produit total s'élevait à quarante-einq mille bourses (cinq millions six cent vingt eing mille francs environ ). Au moyen de la perception de l'impôt en nature, la majeure partie des produits du sol étaient dejà en sa possession; ces augmentations d'impôt enleverent au fellah les faibles droits qui lui restaient sur la récolte des champs cultivés péniblement par ses mains; elle appartint tout entière au vice-roi : il preserivait le genre deculture qui lui était utile ou agréable, pour acheter ensuite la récolte au prix lixé suivant sa volonté.

Le pacha était done de fait l'unique propriétaire de l'Égypte; les malheureux habitants, places dans l'alternative de payer les contributions ou de mourir sous le bâton, vendirent d'abord ce qu'ils avaient de plus précieux, puis leurs bestiaux; enfin, se trouvant complétement dépouillés, ils quittèrent une patrie où le soleil ne mûrissait plus de inoissons pour eux, et des familles entieres émigrérent en Syrie. La loi de solidarité, établie pour remédier au mal, ne fit que l'aggraver; en moins de einq ans, malgré les postes de Bédouins établis dans le désert, dix mille fellahs avaient quitte l'Egypte.

Tel était l'état du pays au retour d'Ibrahim-Pacha, lorsque la Morée venait d'être pacifiée par la tardive médiation des puissances européeunes.

La campagne de Morée avait coûté au pacha plus de 80,000,000 de piastres (environ 20,000,000 de francs) et plus de trente mille hommes.

Un grand divan extraordinaire de tous les membres du gouvernement fut convoqué au Caire pour délibérer sur les expédients capables de réparer ou d'attenuerles conséquences ruineuses d'une querre soutenue pour les intérêts de

l'empire ottoman. Le conseil, composé d'hommes ignorant les véritables intérêts du pays, ou trop craintifs et serviles pour donner leur opinion, se borna à introduire quelques réformes sans valeur dans l'administration et dans l'armée; décision insignifiante et qui ne pouvait rien changer au sort de la population arabe. Une seule délibération importante eut lieu dans ce conseil : on résolut d'abandonner dorénavant aux- spéculateurs européens l'exportation des produits nationaux, mesure bien tardive, mais incontestablement sage, qui rendit au commerce une immense activité, et apporta quel-que amélioration dans les finances du pacha.

Mchémet-Ali, puissant et redonté au dehors, sécure et opnient au dedans, chercha dans l'exécution des projets que son ambition avait conçus depuis longtemps un nouveau moyen d'etendre sa

domination.
Ser yeux so, combrent encore una
Ser yeux so, combrent encore una
four vera regularità de la conquete. A fejoque de l'expédition en Morée, el Rejoque de l'expédition el Rejopoint de la Rejopoint de la Rejopoint de la Rejopoint de l'exper, et commirer de la
l'initiatir de cette contrée une foule de
production qui lui manquent. La territoire de la Syrie posseite de blux, des
publicion nombreuse.

Quelques différends svec Abd-Allah, pacha d'Acre, suffirent à Méhémet-Ali pour justifier une agression contre la

Abd Allah était le successeur de Soleyman. Les sollicitations pressantes des autres pachas de la Syrie l'avaient engagé dans une révolte contre le sultan Mahmoud, qui, par ses réformes religieuses et sociales, excitait alors un grand mécontentement dans l'armée et dans la population turques. MéhémetAli, saisissant avec empressement l'occasion d'avoirun allié en Syrie, avait réconcilié le rebelle avec Mahmoud; il lui avait en outre prêté une somme de onze mille bourses (1).

Une fois le danger passé, Abd-Allah, oubliant le service que lui avait rendu Méhémet-Ali, refusa de rembourser la somme prêtée et de renvoyer de son pachalik les nombreux fellahs, qui venaient se placer sous sa protection. Bien loin de s'y opposer, il favorisait au contraire l'émigration, et disait hautement que les Égyptiens étaient avant tout les sujets de la Sublime-Porte, et non les esclaves du vice-roi Méhémet-Ali. Bien que ce langage public alléguât une raison spécieuse, au fond, le véritable motif d'Abd-Allad était le devoir de ne amais trahir ni livrer ses hôtes, coutume antique, révérée et religieusement pratiquée dans tout l'Orient. Mais cette émigration devenait contagieuse, car, malgré des postes nombreux de Bédouins établis dans le désert pour la prévenir, dix-huit mille hommes, tant soldats que fellahs, avaient dejà passé en Syrie à l'époque de l'expédition qui en fit la conquête. Il était urgent de prendre des mesures eflicaces pour arrêter les fuvards et empêcher l'Egypte de se dépeupler.

Irrité de l'Ingratitude d'Abd-Allo, et trouvnat dans ledsir d'en tirevengeance un nouvel argument en faveur de la guerre privalitée dans son esprit, qu'il irait reprendre sas dis-buit nille claise, et qu'avec eux il prondrait un homme de plus. Puis il fit toutre les dispositions utiles pour lièter le départ de cut i traite d'Andrinople avait réduit la Turquie était d'aileurs une circonstance trop favorable à se projets d'apgrandissement pour qu'il neu profitt pas. Les préparaîts de la guerre, introrent poussés sure un nouvelle vigueur ent poussés sure un nouvelle vigueur

(1) 1,275,000 francs. La hourse contient too plastres, qui vaient 128 france serviera. La voi plastres, qui vaient 128 france serviera. La via est impassible de donner une réduction exactement conforme aux rapports existants, selon les diverses époques; nous avons adopté les diverses époques; nous avons adopté yaut à 25 centimes. après la cessation du fléau. Au commencement de novembre 1831, vingtquatre mille hommes d'infanterie et plus de quatre-vingts bouches à feu se mirent existent dans les relations, dans la manière des oir

en route pour la Syrie

Une partie de l'armée prit la route du désert : l'autre, composée de quelques troupes d'élite, à la tête desquelles se trouvaient Ibrahim et son état-major, partit d'Alexandrie, et fut débarquée à à Jaffa par la flotte.

Abd-Allah, n'ayant que trois mille hommes à opposer aux Egyptiens, ne songea pas à défendre la Palestine, et se retira dans Saint-Jean-d'Acre, surnommée la pucelle depuis les tentatives infruetueuses de l'armée française. Le plan d'Abd-Allah était de ménager ses troupes pour les opposer, toutes fraîches et pleines d'ardeur, à l'armée déjà fatiguee de son ennemi; il pensait avec raison que le général égyptien devait graduellement diminuer ses forces en laissant des garnisons dans les villes conquises, et que, par consequent, plus la rencontre des deux armées serait reculée, plus elle serait favorable aux Syriens. Il envoya done seulement en campagne un eorps de cavalerie, moins pour combattre que pour observer les mouvements d'Ibra-him.

Gaza, Jaffa, Caïffa tombèrent rapidement au pouvoir du généralissime; mais il n'en fut pas de même de Saint-Jeand'Acre, contre laquelle avaient déjà échoué toutes les savantes combinaisons de Bonaparte (1). Ibrahim, qui s'é-

(1) Il est assez curieux de noter lei que lors du siege de Saint-Jean d'Aere par Bonaparte la place ne fut pas defendue par des Tures, mais par deux émigrés français; l'un, natif de Bour-ges, se nummait Phelippeaux; l'autre se pom-nait Fromelin. En melationanti lei la presence coupable de deux de nos compairtotes au mi-lieu de nos ennemis et ses conséquences, nous JULIA DE DES CONSEQUENCES, DOMES ANOMES CONTRELECTION, DE DES CONTRELECTIONS DE CONTRELECTION DE CONTRELECTI dout le dévouement à leur pays demoure prochable, n'ont pas été, par les fausses indi-calions de la maladresse, de l'ignorance ou de la parifaité, des instruments moins réels et moins acidis de ce revers. A l'examen comparatif des ouvrages de Savary, de Volney, et des voyageurs qui ont ultérieurement explore l'Orient, on est étongé des différences capitales qui tait vanté d'être plus heureux que le héros français, se dirigea sur cette place

de ces divers écrivains, et des nombreuses, des graves rectifications que les plus récents ont eu a faire aux nollons données par leurs devanciera; de cette étude éclairée ressort surfout une conclusion surprenante, et qui mérite d'être si-gnaiée, c'est que, entre les deux célèbres au-teurs eltés, celui qui se montre le moins di-gne de ercance n'est pas le romausque et poegne de ercance n'est pas le romauesque et pos-tique Savary, si souvent accusé de mensonge et si souvent aussi réhabilité par l'observation judicieuse et attentive, mais blev Yolney, le philosophe sévere et tranchant, su caractère duquel est décerne si généralement une réputa-tion de veracité inflexible, quoique ses allures, en apparence véridiques, encourent fréquem-ment peul-ètre, à mellieur titre, la qualifica-tion de boutades de manvaise humeur, de parti pris de critique caustique et morose : l'un el l'autre sont inesacts , sans doule , dans leurs tableaux de l'Orient; mais quel voyageur peut ae vanter d'avoir toujours scrupulcusement proscrit la fietion, d'elre exempt de toute inexactitude dans ses récits? Du moins les rianles descriptions, les décorations cuchan-teresses de Savary sont tracées avec la bonne foi de l'enthousiasme ; aucune de ses erreurs ne procède d'une intention mailgne, el elles ont été peu dangereuses; celles de Volucy, au contraire, qui, de son aveu meme, semblent in-troduites dans son livre par suite d'un plan prémédité de contradiction, concernent des eloses d'un tont antre ordre, et deviennent des aèles d'une haute importance : son système de dénigrement, de dépréciation injuste des Orientaux a pu avoir une influence funeste sur tes taux a pu avoir une influence funeste sur les événements politiques et militaires qui ont de-cidé du sort actuel du munée. Qui sait si des moyens plus puisanis, conveniblement pré-pares et combines à propos, n'auraieni pui as-surer a Bonaparte la prise de Suini-Jean d'Acre, et quelles possibilités magnifiques, Bolfant alors sur les vagues de l'avenir, sont venues s'aneantir sans retour sur le rivage tatal ou, pour la première fois, a fait naufrage la fortune du vainqueur de l'Italie et de l'Égypte? Mais on avait lu dans la narration du conselencieux Volney, publiée en 1785, le passage suivant, que nous extrayons fextucliement du voyage en Syrie et en Egypte, tome II, pages 80 et 94 : « Acre, que Daher voulait habiler, n'offrait « aucune défense; l'ennemi pouvait le surpren-« dre par terre et par mer ; il résolut d'y pouredre par terre et par mer: il résolut d'y jour-voir. Dès 176, sous prétette de se faire ba-elt nne maison, il construisit à l'angle du - nurd, sur la mer, un paisa qu'il munil de - nurd, sur la mer, un paisa qu'il munil de - quelques tours, cefin, il ferma la vuile, du - colé de terre, par un mar auguel il ne laisa - que deux portes. Tout cela passa chez les - Turks pour des ouverger; unis parmi nous - on en frait. Le paisa de Daher, avec see - un mar autre de l'accession de la con-tre de la contra de l'accession de résistance : - un mar autre de résistance : de résistance : « tuurs antiques, est incapable de résistance : « quatre pieces de campagne renverseralent, « en denx voiées, et les murs et les mauvais canons que l'on a guindes dessus à cinquante « pieds de hauteur. Le mur de la ville est cu-core plus faihle; il est sans fossé, sans rem-« part, et n'a pas trois pieds de profondeur.

avec 60 bouches à feu et un équipage de siège assez considérable, tandis qu'une secadre, composée de cinq vaisseaux de ligne et de plusieurs frégates, arrivait d'un autre côté pour seconder les opérations de l'armée de terre.

Sans se laisser terrifler par l'importance de ces forces, les assiégés se défendirent avec opinidtreté.

Beaucoup de sang fut versé dans les deux camps; un assaut désespéré, bravement repoussé par les Syriens, était bientôt suivi d'une sortie reçuc courageusement par les Égyptiens. Les boulets et les bombes pleuvaient nuit et jonr. Assiégés et assiégeauts lançaient sans cesse des fusées à la congrève, qui dévoraient les tentes et les édifices. Les mines et les contremines ébranlaient et labouraient le terrain; et les deux partis n'oubliaient aucun des moyens de destruction que la science a mis à la portée de la tactique moderne. Après un siége de trois mois la place tenait comme aux premiers jours. Abd-Allah, riant derriere ses mnrs des efforts des Egyptiens, attendait tranquillement l'armée ottomane, qui s'avancait pour les chasser de la Syrie.

De son côté, au lieu de se fatiguer d'une aussi longue résistance, Ibrahim s'obstinait de plus en plus à cette conquête difficile. Il voulait absolument s'emparer de la forteresse, quiavait bravé les efforts de Napoléon, et mettait tout en œuvre pour exciter l'ardeur de ses soldats.

« Dans loute cette partie de l'Asie on ne con- nail ni bastions, ni ligne de défense, ni che-a mins couverts, ni remparts; rirn en un mot e de la fortification moderne. Une frégate, « montée de Irenie canons, bombarderait « loute la côle sans difficulté; mais, comme l'ignorance est commune aux assaitlants et
 aux assaitlis, la balance reste égale. de contlance dans ces assertions, la furia Franrese alla se ruer teméralrement et se briser contre cette ville sans remparts, qu'elle attaqua avec des pièces de campagne; les tours auti-ques, que deux volées devaient faire crouler. nol reslees inebraniables, et les fossés profonde de la place ont englouti au pird de ses énstions l'élite de nos légions victorieuses. Telles ont été les déplorables suites de l'insdivertance ou des travers d'esprit d'un homme estimé sérieux et capable. De pareils égarements ne sauraient élos trop rigoureusement blâmés. Déja, au sujel des mênes faits, M. Marcel avail émis, sur les effets des renseignements erronés, une opinion que nous pariageons et dont nous reproduisons en partie les termes dans ces lignes.

Cependant les Égyptiens commençaient à croire qu'ils avaient trop pré-jugé de leurs forces; les rigueurs de l'hiver, les fatigues du siège, et les privations de tout genre, avaient occasionné un grand nombre de maladies parmi les troupes d'Ibrahim : les Nubiens surtout avaient peine à résister à l'influence d'un climat si différent du leur. Craignant que le découragement des siens ne devint un trop puissant auxiliaire pour Alid-Allah, le fils de Mehémet-Ali avait ordonné un assaut général, lorsqu'il apprit que le pacha d'Alep marchait au secours de Saint-Jean d'Aere, à la tête de quatre mille hommes. Sans attendre d'être assiégé dans son propre camp, il part aussitôt avec l'élite de ses troupes, atteint dans la plaine de Heren le pacha d'Alep, auquel les pachas de Kaisserie et de Maadé venaient de se joindre, puis, après un combat sanglant, il revient victorieux autour de Saint-Jean d'Acre, et reprend l'offensive avec une nouvelle vigneur, en modifiant ses plans d'attaque d'après les conseils d'un officier italien du génie, nommé Romey.

Les nunitions de guerre et les vivres destinés à ravitailler la place assiégée servirent, au contraire, à augmenter les moyens d'attaque des assiégeants, en même temps que ce succès rapide relevait le courage de l'armée égyptienne, et faisait passer le donte et le découragement dans les rangs de leurs ennemis. Ayant régularisé les travaux du siège, Ibrahim-pacha prit quelques mesures importantes, qui augmenterent les chances de reussite. Ces préparatifs achevés, il donna le signal d'un assaut décisif, dont il fit une fête belliqueuse pour exalter ses soldats. Ce fut au bruit de fanfares éclatantes que l'attaque s'onéra simultanément sur tous les points accessibles de la piace; on se battit avec acharnement de part et d'autre; chacun tit bien son devoir, et la journée entière s'écoula dans une lutte terrible. dont l'issue resta longtemps incertaine entre les deux partis; mais Ibrahim, s'étant jeté en avant lui-même, entraîna ses soldats fatignés, et entra enfin dans Saint-Jean d'Acre le 27 mai 1832, après six mois de siège,

Abd-Allah, fait prisonnier, fut amené

à Méhémet-Ali, qui, au lieu de le traiter avec la rigueur orientale, comme s'y attendait le captif, se contenta de l'accabler de sarcasmes, et de l'envoyer vivre en simple particulier à Roudah

Ainsi tomba sous les efforts d'un général semi-barbare une place qui avait résisté au plus grand des généraux modernes des contrées eivilisées. Saint-Jeand'Acre n'était plus qu'un amas de ruines. Méhémet-Ali fit restaurer la célèbre forteresse, et même compléter le système de fortification de cette place d'après les indications que les deux derniers sièges avaient pu fournir; ils'en fit une retraite sûre en cas d'événements malheureux, et ordonna qu'on y entretint de grands approvisionnements de toutes sortes : préeautions que la trahison devait rendre inutiles. Mais nous devons suivre pour le moment la marche victorieuse de l'armée du pacha. Maître de ce point, dont la possession était pour lui d'un hant intérêt, Ibrahim songea sérieusement à reousser les troupes ottomanes, qui semplaient avoir pris le parti d'attendre les

Tripoli, et marcha lui-même sur Damas, dont il s'empara sans éprouver aucune résistance de la part d'Ali-Pacha, commandant de cette place. Après avoir ainsi abandonné lâchement une ville importante, sur laquelle ils paraissaient s'être repliés pour la défendre, les Osmanlis continuerent leur mouvement de retraite. Alors Ibrahim, concentrant ses forces, qui se montaient à environ trente mille hommes, se porta sur Homs, où s'était arrêtée l'armée du sultan, commandée par Méhémet-Pacha et forte detrente à trente-cinq mille combattants.

événements, et de rester en observation.

Il envoya donc un corps d'armée à

La bataille se livra le 7 juillet 1832. Les Osmanlis commencerent l'attaque; mais ils furent bientôt déconcertés par l'ensemble des manœuvres de Soliman-Pacha, et. la peur se mettant dans leurs rangs, ils se retirèrent en désordre , laissant sur le champ de bataille deux mille morts, trois mille prisonniers, et plu-sieurs pièces de canon. Les Egyptiens n'eurent que deux cents hommes tués. et moins de deux cents blessés.

Ibrabim, sans perdre un moment, poursuivit l'armée vaincue jusqu'à Haleb; après l'en avoir chassée, il prit possession de la ville, l'unc des plus considérables de la Syrie, et se remit en marche pour rejoindre l'ennemi, qu'il atteignit

et combattit à Beylan.

Là, le général de l'armés turque entreprit vainement d'arrêter la marche victorieuse des Égyptiens ; espérant profiter de l'avantage de la position, il y avait établi des batteries, et attendait de pied ferme. Mais la force morale d'Ibrahim était alors immense; après quelques décharges d'artillerie, il forma son armée en colonne, et la lanca sur les Osmanlis à la bajounette. La journée fut encore favorable aux Égyptiens; les Tures laissèrent deux mille prisonniers et vingt-eing pieces de canon sur le champ de bataille. Le colonel du 18° régiment osmanli, ebloni par la gloire d'Ibrahim. nassa dans les rangs du vainqueur. Les soldats d'Alich-Pacha imitèrent cet exemple. C'était un spectacle étrange pour l'Orient qu'une armée turque mise en déroute par des soldats égyptiens, par des hommes que les Tures considéraient comme leurs humbles esclaves dennis trois cents ans ! La conséquence de cette dernière victoire, qui assurait au vainqueur les défilés du Taurus, fut l'occupation d'Adana, de Tarsous, et la conquête de la Syrie entière.

Mahmoud, effravé des revers successifs de son armée, fit un suprême effort pour s'opposer aux progrès d'un ennemi qui semblait menacer son trone. Une nouvelle armée, forte d'environ cinquante mille hommes, formée en grand partie de troupes régulières, commandée par Reschyd-Pacha, grand-visir de la Porte-Ottomane, et munie d'une artillerie formidable, fut envoyée coutre les

Egyptiens.

Cependant Ibrahim avait rassemble son armee à Adana, pour la remettre en état de tenir la campagne lorsque l'occasion le demanderait. Informé des préparatifs formidables du gouvernement ture, il partit, le 14 octobre, pour reconnaître les défilés du Taurus, et se dirigea sur Koniah. A peine eutil pénétré dans les plaines de l'Anatolie. que Smyrne et plusieurs autres villes importantes lui ouvrirent leurs portes, et se déclarèrent en sa faveur ; ce fut donc par une véritable route triomphale gu'il atteignit Koniah, où il trouva un matériel d'artillerie considérable et une très-graude quantité de vivres que Méhémet-Pacha avait abandonnés la veille en évacuant la ville.

Cette fois l'adversaire du fils de Méhémet-Ali allait donc être Reschyd-Pacha, le vainqueur du rebelle Mustapha; Mahmoud u'avait trouvé que lui qui fût digne de sa confiance dans cette position critique, et il lui avait confere le titre de grand visir et donné des pouvoirs illimités. « Sauve l'empire, s'était · écrié le sultan, et ma reconnaissance a sera magnifique. » En même temps, our enflammer le fanatisme de l'armée. Mahmoud lançait un fetfa solennel con-tre le pacha d'Égypte et son fils ; leur tête fut mise à prix, et on promit la bienveillance du propliète et les faveurs du sultan à celui qui délivrerait le Saint-Empire de ces terribles ennemis. Impatient de justifier le choix de son maître, le nouveau vizir traversa bientôt le Bosphore a la tête de 60,000 bommes, et s'avança vers Koniah, où Ibrahim était déjà arrivé, en poursuivant les restes de la précédente armée turque.

La position avait paru bonne au général égyptien; il avait déja fait reconnaître de tous côtés le terrain et exécuter différentes évolutions, dans le but de familiariser les troupes avec le lieu de l'action.

Le 18 et le 19 décembre, il battit l'avant-garde des Turcs, et peu de temps après, ayant appris que les Osmanlis se mettaient en marche pour le joindre, il fit ranger son armée en bataille. Le temps semblait devoir être peu propice à uue action, un épais brouillard obscurcissait presque entièrement l'atmosphère. Les Égyptiens aperçurent bientôt l'armée turque s'avançant en bon ordre, quoique fort embarrassee pour prendre position sur un terrain qu'elle ne connaissait pas, et qu'elle ue pouvait même explorer parfaitement à cause de cette brune. Elle se développa donc un peu au hasard, sans calculer l'espace qu'elle occuperait, de sorte qu'un grand intervalle fut laissé entre la cavalerie et la gauche de l'infanterie.

A peine cette évolution était-elle complétement achevée qu'une éclaircie subite fit connaître aux Égyptiens l'ordre de bataille de leurs ennemis; Ibrahim se jeta vivement daus l'espace qui séparait les deux corps d'armee, culbuta la cavalerie, fit prisonnier le grand-visir, et mit le desordre dans l'infanterie, qui cessa aussitôt toute résistance et n'opéra sa retraite qu'avec la plus grande difficulté.

Cettemanœuvre brillante, dont l'exécution fut due à l'habileté de Soliniar-Pacha, non-seulement donna la victoire aux Egyptiens, qui semblaient devoir être écrasés par des forces supérieures, et assura à Méhémet-Ali la conquête de la Syrie entière, mais encore eut un effet prodigieux sur les esprits. La journée du 24 décembre ouvrait à Ibrahim les portes de Constantinople. Mécontents, les peuples de l'Anatolie voyaient en lui le libérateur qui avait déjà sauvé l'islamisme des redoutables Waliabys, et s'attendaient à voir briser par lui le joug abhorré qui pesait sur eux. Son nom seul était un talisman. L'enthousiasme fut tel, qu'à Smyrne, par exemple, le mutesellim fut renvoyé de la ville, où une autorité nouvelle fut constituée au nom de Méhémet-Ali. Si le lendemain de cette bataille Ibrahim edt marché sur la ville sainte, il y faisait une révolution; il se posait en pontife de l'islamisme, et proclamait la déchéance du sultan, avant que ce prince eût organisé la moindre résistance. C'en était fait : le trône des derniers fils d'Othman passait aux mains d'un soldat albanais. Mais le généralissime prit trop tard cette résolution, et ce ne fut qu'un mois après la victoire (le 20 janvier 1833) qu'il se mit en marche pour le Bosphore. Déjà il était arrivé à Kutahieb, et quelques journées seulement le séparaient de Scutari, lorsque Mehemet-Ali, ayant appris que l'escadre ottomane avait ordre de se rendre en Syrie, envoya l'escadre égyptienne à la rencontre des vaisseaux du sultan. Les deux flottes furent bientôt en présence : celle des Turcs était plus nombreuse, celle de l'Égypte mieux équipée, et les avantages pouvaient être égaux; mais les succès de l'armée de terre électrisaient la mariue de Méhémet-Ali, ce qui fit craindre au capitanpacha que la flotte de la Sublime-Porte n'eût le même sort que son armée; il refusa donc le combat, et rentra dans le

Bosphore. A la nouvelle de cet événe-

ment, qui le livrait à la merd de son nemeiu, l'almonde, epouvanté, sollicita l'appui de la Russie : 20,000 Russes portrareti immédiatement pour Consportrareti immédiatement pour Conspour les capitales de l'empire estoman qu'appres un laps de temps qui aurait permis à l'arbinn de s'en rendre maltre. Le sultan sorti de cette reirride, en signant sorti de cette reirride, en signant sorti de cette reirride, en signant cette de l'arbinne de la Syrie, et l'intertion de la Russie dans les afficies cha la Porte Ottomane fut authentique de la Porte Ottomane fut authentique.

On a peine à comprendre l'incurie de la Porte dans toute cette expédition. Elle semble trembler devant son pacha; les armées qu'elle envoie en Syrie laisseut Ibrahim prendre constamment l'initiative, condition de succés presque infaillible à la guerre; la flotte turque, bien plus nombreuse que celle d'Ibrahim, reste inactive lorsqu'elle pouvait assurément empêcher celui-ci de transporter des troupes et des munitions. Enfin, quand l'armée égyptienne s'était imprudemment avancée dans l'Asie Mineure, anelques milliers d'hommes jetés dans le Taurus auraient probablement changé la face des événements, et on néglige même de recourir à cet expédient désespéré. Il est difficile, en un mut, de pratiquer plus complétement la doctrine du fatalisme, et de s'en rapporter avec plus d'abandon à la pre-voyance d'Allali qui dirige tout. La conquête de la Syrie, accomplie

La conquête de la Syrie, accomplie par Mèhieute I.di dans l'espace d'une année, a valu au vice-roi d'inappréciables avantages, et l'on peut dire qu'elle a completé sa puissance. L'adjonction de cette contrée était nécessaire pour garantira upachala possession libre ettranquille de l'Egypte, dont les véritables frontières ne sont pas dans les sables de Suez, mais aux montagnes du Taurus.

La guerre de 1832 a tracé la configuration naturelle du nouveau royaume rabe avec l'ancienne délimitation. Autrefois la Porte menaçait sans eesse son pacha, et le tenait en respect par ses armées de terre et de mer; maintenant la Syrie, qui, comme un poste avancé de l'armée du sulton, gardait à vue le vioc-roi suspect, est devenne la sentinelle protectrice de celui qu'elle surveillait jadis; et même, maître aujourd'hui du district d'Adama, c'est Mehémet-All qui tient le sultan en échec.

La bataille de Koniah avait profondement excité le ressentiment de Mahmoud. Depois ce jour fatal à son arnece, le sultan cherchait les movens de se venger de l'homme dont l'audace avait chranlé son trône, et qui pouvait peut-être, par la suite, attaquer son empire plus directement encore. Il mit done tout en œuvre pour ruiner la puls-

sance de Mehémet-Ál.
Son premier soin fut de fomenter des
troubles en Syrie, afin d'ebranler le crediet et d'affaiblir Tamée de son redontable vassal. Ce fut anssi dans ce but de
destruction par la guerre stucieuse
qu'il signa un traité de commerce dont
tre des embarras de totte nature, et
mettre en opposition les intéréts du viceroi et ceux des puissances européennes.

En même temps que Mahmoud appelait à son aide toute la diplonatie orientale, il s'occupait de rorganiser son armée et de relever sa marine. Enfin, con armée et de referer sa marine. Enfin, tenir vidoriensement une nou velle intre, il envoya en Asi Mineure 23,000 hommes d'infanterie, 14,000 de eavaleire, et 140 bouches à fineu, sous les commandement du seraskier Hafiz-Pacha. Neibnet-Lii répondit à estite démonstration en faissut marches au le même point de partie de la commande de la commande de de par l'hebrim.

Les ennemis étalent en présence au commencement du mois de juin 1839, et vinrent camper au sud de Nézib. Un espace de 6,000 mètres environ les séparait l'un de l'autre. L'endroit où était placée la ganche du camp ottoman lui offrait une protection naturelle; devant elle se tronvait une assez vaste étendue de terrain fortement accidenté, circonstance qui présentait beauconp d'obstacles aux mouvements des troupes et rendait l'attaque dans cette direction très-désavantageuse pour l'armée égyptienne. Le 23 juin, il n'y avait encore eu que des engagements sans importance entre les deux armées ; sur ces entrefaites, vers minuit, Hafiz-Pacha, Informé que plusieurs régiments syriens avaient

l'intention de passer dans ses rangs, résolut de faciliter leur désertion, en attaquant à l'improviste le camp égyptien. A cet effet, il fit lancer 260 obus sur l'armée ennemie; mais il n'obtint pas de cette manœuvre tout le succès qu'il espérait, malgré le trouble et la confusion que cette attaque imprévue eta nécessairement parmi les soldats. L'énergie d'Ibrahim et de Soliman-Pacha opposa promptement une barrière aux transfuges, et quelques centaines seulement parvinrent à gagner le camp des Turcs. Cet incident fit comprendre au générallssime qu'il devenait urgent de mettre un terme à de semblables tentatives, en livrant une grande betaille.

Au lever du soleil, les troupes égyptiennes se mirent en marche, precédées par les Hawaris, qui escarmouchaient avec les troupes irrégulières, tandis que leur général se portait sur les derrières de l'armée turque. Hafiz-Pacha resta quelque temps immobile, et tout à coup fit pleuvoir sur les Egyptiens le feu d'une terrible artillerie, auquel ceux-ci répondirent en faisant fouer

toutes leurs batteries.

L'engagement durait depuis près de deux heures, quand les munitions d'Ibrahim se trouvèrent épuisées. Ce fut pour lui un moment terrible. Tandis qu'il était obligé de ralentir son feu, seize bataillous, principalement composés de Syriens, profitajent de son anxiété pour tenter de passer dans le camp ennemi. Dans cette conjoncture, un offlcier français, M. Petit, conseilla à Hafiz-Pacha de marcher à la baionnette. Heureusement pour l'armée égyptienne, Hafiz hésita devant une manœuvre qui lui donnait inévitablement la victoire : Ibrahim, le sabre à la main, sous le feu de l'artillerie turque, força les fuyards à rentrer en ligne, et recut bientôt de nouvelles munitions. Il ordonna alors une attaque générale, et, ayant porté ses batteries en avant, il fit exécuter, à la distance de 600 mètres, un feu à mi-traille si bien nonrri, que l'ennemi fut en un instant complétement déconcerté.

Les Bachi-Bozouks, tronpes irrégulières, prirent la fuite, et bientôt le dé-sordre fut à son comble. Malgré l'activité et la bravoure déployées par Ha-

fiz-Pacha et les officiers européens de l'armée turque pour ranimer les soldats, une grande partie de l'infanterie. qui jusque-là avait montre beaucoup de sang-froid, suivit l'exemple des Bachi-Bozouks et abandonna ses armes. La cavalerie n'avait pas donné, par suite de l'inhabileté de son général en chef; elle fut entraînée dans la déroute, mais elle exécuta sa retraite avec ordre.

Une fois encore la victoire s'était déclarée en faveur du pacha.

Le séraskier se retira sur Marach avee le reste de son armée, laissant 4,000 morts et 2,000 blessés aur le champ de bataille. Plus de 100 pièces de canon, 4,000 tentes, des provisions de toute espère et 1,200 ou 1,500 prisonniers resterent aussi au pouvoir des Egyptiens, qui eurent de leur côté 3,000 hommes au moins hors de combat. Telle fut l'issue de la journée de Nézlb, journée sanglante et décisive, qui consolidait délinitivement la puissance de Méhémet-Ali en Egypte, et dont la Porte n'aurait vraisemblablement jamaja pu se relever par ses pro-

pres forces. Mals un événement, en dehors des combinalsons de la politique et de la force des armes, vint, à cet instant même, remettre tout en question en Orient. Six jours après la bataille de Nézib, le 30 juin de cette même année, l'implacable adversaire de Méhémet-Ali, Mahmoud mourut de phthisie pulmonaire, laissant pour héritier d'un empire si fortement ébranlé un jeune homme de dix-sept ans, étiolé par l'é-

ducation du harem.

Bien des eroyants, en cherchant un appul pour l'islamisme, menacé jusque dans Constantinople par la protection perfide de quelques puissances enropéennes, ne virent qu'un seul homme capable de relever la Turquie et de lui conserver son indépendance. L'amiral, Achmet-Pacha fut du nombre des partisans de Méhémet-Ali; et le 14 juillet la flotte ottomane entra dans le port d'Alexandrie, aux acclamations de l'Égypte triomphante, pour apporter sa mission à l'heureux vice-roi. Ce fut là le point culminant de la

gloire de Méhémet-Ali, et des cette

heure, où l'Anatolie s'était prosternée à ses pieds, où Constantinople semblait l'appeler de ses vonx, il vit de jour en jour sa grandeur s'abaisser, et son influence politique s'éteindre.

A peine Ibrahim avait-il eu le temps de prendre une résolution d'après ces nouvelles éblouissantes, qu'il reçut l'ordre de ne point agir; cet ordre lui fut transmis par un agent du gouvernement français; et, en effet, c'était la France dont la main retenant Méhémet Ali, en lui faisant espérer qu'il obtiendrait par la diplomatie le semens résul-

tats qu'il eût pu se promettre de la guerre.

Cependant le grand pacha avait fait trop d'efforts violents pour qu'il lui fût permis de rester impunément immobile. L'Égypte, obérée et dépeuplée, ne pouvait plus nourrir ni recruter son armée. Méhémet-Ali voulut que la Syrie alimentat ses conquérants, et que les vaincus remplissent les cadres que les vainqueurs étaient insuffisants a combler. Peut-être, dans l'étourdissement du triomphe de Nézib, au moment où les esprits inquiets s'étaient tournés vers le vice-roi, edt-il pu faire accepter cette exigence, en marchant sur Constantinople pour aller s'installer protecteur du trône des sultans; mais lorsque son hésitation avait permis à chacun de laisser parler ses ambitions et ses haines, la Syrie lui donna le nom de tyran : le Liban se révolta, et les Druses, se jetant sur les Égyptiens, leur fireut éprouver des pertes considérables. L'armée égyptienne, sans vivres, sans renforts, était cernée dans uu pays ennemi, aussi hostile peut-être elle-même à la puissance dont elle était l'instrument que ceux contre lesquels elle se battait. - Au milieu de ces circonstances fâcheuses, le traité de Londres fut sigué (15 juillet 1840). L'Angleterre, la Russie, la Prusse et l'Autriche reconnurent qu'il fallait rameuer Méhéinet-Ali au simple rang de vassal de la Porte. - La France s'abstint, conduite fallacieuse, qui entretint pour un peu de temps encore la confiance funeste

du pacha.

L'armée égyptienne était néanmoins une force encore imposante; elle se composait de :

130,000 fantassins réguliers ;

11,000 cavaliers réguliers; 4.000 hommes d'artillerie avec un ma-

tériel nombreux et du génie: En tout environ 146,000 hommes de troupes régulières. En outre, on comptait 22,000 hommes de troupes irrégulières.

Sur ce nombre, Ibrahim commandait a environ 130,000 hommes. Le reste était réparti dans le Hedjaz, le Sennaar. l'île de Candie et l'Égypte, Trouvant pourtant ces forces insuffisantes. Méhémet-Ali fit délivrer des armes aux élèves des écoles spéciales : bientôt il fit enrégimenter même des invalides, des borgues, des hommes attaqués de maladies chroniques, etc., pour former des corps de réserve en cas d'insurrection. Toujours inquiet et actif, il imagina d'ajouter encore à ces milices une garde nationale; dans l'état de dépérissement extrême où était l'Égypte, ce ne fut à la vérité que la triste caricature des soldats citoyens d'Europe. Les grades furent distribués aux gens riches et influents : ils puisèrent dans leur autorité soudaine un nouveau moyen de tyrannie et d'extorsion, augmentérent le malaise et le mécontentement du pays, et n'organiscrent rien. Le résultat fut si complétement nul, que le vice-roi fut forcé de renoucer à son idée, malgré l'extrême ténacité naturelle à son caractère.

Néamoins, la ferneté de Nélémet-Aliet la réputation militaire d'Urahim retenient encore les signataires du traité de Londes. Ils offirent, comme dernier terme d'accommodement, le pachalik d'Acre avec edui de l'Exypte. La vice-roi refusa net, déclarant qu'il préficitat périr les armes à la main; et les consuls qu'itèrent Alexandrie, à l'exception toujours du pléinjottentiaire français.

l'eu de temps après, les troupes anglaises prirent Seyda, ville du littoral de la Syrie; lbrahim tenta de ressaisir cette ville, mais il fut repoussé, et dut se jeter dans la montagne.

Le conmodore Napier avait mis le siége devant Beyrouth. — Ce point, d'une grande importance, était bien défendu par Solman-Pacha, à la tête de deux régiments; malheureusement le bruit de la défaite d'Ibrahim se répandait avec rapidité; on ajoutait même que le généralissime avait perdu la vie dans la déroute. Soliman, alarmé, erut devoir aller à la recherche de la vérité, afin de rassembler les débris de l'armée s'il en était besoin; il laissa donc Beyronth sous la garde de Sadik-Bey, colonel d'un des deux régiments. Celui-ci, se voyant seul, quittala ville, et les Anglais s'en emparerent aussitôt. Mais, ayant bientôt recu de Soliman une lettre qui l'assurait de l'existence d'Ibrahim, et lui annoncait le retour immédiat du général à Beyrouth, Sadik-Bey craignit de payer sa trahison de la vie, et s'alla rendre aux Anglais avec son régiment. De Beyrouth le commodore alla mettre le siège devant Saint-Jean-d'Acre. Ici la mauvaise volonté des chefs égyptiens fut plus manifeste encore. Au bout de trois ou quatre heures de bombardement, Ismaël Bey et quelques autres officiers superieurs prirent pretexte de l'explosion d'un magasin à poudre pour abandonner la ville. Il n'y eut ni brèche pratiquée, ni débarquement opéré : ce fut une fuite honteuse, lorsqu'on avait encore des munitions et des vivres en abondance.

Napier se dirigea ensuite sur Alexandrie avec six voiles, et vint proposer la paix à Méhémet-Ali. Un traité fut rédigé et accepté des deux partis; mais, lorsqu'il fut question de le ratifier, les puissances alliées désavouèrent le commodore, et les choses restèrent dans le même état gu'auparavant. — Méhémet-Ali gardait toujours la flotte ottomane comme un otage, Enlin la Porte se décida à lui offrir le pachalik héréditaire de l'Égypte, à la condition de laisser au sultan le droit de choisir entre les enfants du pacha celui qui devrait lui succeder. Le fier vice-roi rejeta aussi cette proposition, en disant - qu'Ibrahim saurait y au besoin soutenir ses droits, et qu'on « n'anrait rien gagné en faisant souserire « le père à cet arrangement préjudiciable « au fils. » Nonobstant ce langage énergique, circonvenu bientôt après par les démarelles et les notes de la France, il renvova la flotte a Constantinople, et ordonna à son fils d'evaeuer la Syrie.

ordonna a son liis d'evaeuer la Syrie.

Ce n'est point une narration aussi brève qui pent donner même nne faible idée des souffrances endurées par cette armée, tout à l'heure victorieuse, pour atteindre ses foyers; les chiffres seuls

ont queique chose d'incroyable et de tragique. Sur plus de 130,000 hommes, il u'en rentra pas 50,000 en Égypte, et ceux qui rentrèrent étaient dans un état digne de la plus profonde pitié.

Le désastre était donc complet. Cette fois Méhémet-Ali dut demander luimême la continuation d'un titre qu'il avait glorieusement porté pendant plus de vingt ans. On lui fit répéter sa demande, et quand on la lui octrova, sans doute par un reste de crainte pour le pouvoir qui avait failli engloutir l'empire tout entier, ce fut en lui imposant des conditions humiliantes et vexatoires (1); ainsi le pacha dut renvoyer dix nille Syriens incorporés dans son armée, reduire cette armée à dix-huit mille hommes, etc. La Porte intervint encore dans les affaires intérieures de l'Égypte, et, sous prétexte de soulager le pays, elle s'efforca de garrotter le pacha.

Pour lui, une rage secrète sembla diriger dès lors ses monvements. On le vit detruire successivement, afin de produire quelques économies, plusieurs écoles et établissements publics auxquels il avait paru attacher un haut interêt. De ce nombre furent l'etablissement agricole de Choubra, les écoles primaires et préparatoires, et enfin les écoles spéciales. Dans les écoles qui restaient on substitua des maîtres turcs ou égyptiens aux professeurs européens. Ibrahim, qui n'avait jamais goûté de ces innovations que celles dont l'art militaire pouvait directement profiter, aidait et encourageait cette triste palinodie des premières années du reene de son père : et tous deux ne semblaient plus avoir d'autre but positif que d'éluder le traité et de continuer sous une autre forme tout ce qui avait été proscrit. Le monopole agricole, commercial et industriel fut maiutenu, avec d'autant plus d'âpreté, peut-être, que les puissances tutrices de la Porte avaient mis plus d'insistance à le faire détroire; des arrangements fictifs, des subtilités, des subterfuges, ont été employés activement

(1) Yoyez, à la fin du chapitre 1º, la traducllon du halli-scherif qui accorde a Mehémei-Ail le pachalik heréditaire de l'Egypte, et de ceini qui lui donne sans herédite le gouvernement des provinces de Darfour, de Nubie, de Kordofan et du Sennas. par l'habile pacha pour déjouer les dispositions dont le véritable but avait été de le dépouiller de toute force et de toute puissance tant au dédans qu'au

C'est là le triste caractère des faits qui se sont succède pendant ces dernières annees, faits au fond desquels subsiste toujours probablement l'espérance de secouer le joug, quoique le grand âge du vice-roi puisse faire douter qu'il voie janiais un aussi beau jour. De cette œuvre peu de chose reste aujourd'hui, si ee n'est la trace des efforts et le nom de ce qu'on a tenté. L'Égypte maintenant est épnisée, et il faut attendre qu'à défaut d'une aide puissante la nature ait refait ses forces; cependant, dans une vie si diversement agitée, malgré soi on attend toujours; et de même qu'après la bataille de Nezib, lorsque l'Orient était dans l'admiration et la terreur, Mehéniet-Ali n'a cessé d'éprouver les revers les plus terribles, on peut aussi, à cette heure que sa puissance paraît être rentrée dans la voie commune, s'attendre à la voir surgir derechef, et à contempler sur le vieil arbre quelques nouveaux fruits encore pleins de saveur.

Ici finit la période de temps que notre narration doit embrasser. Les événements postérieurs à l'éracustion de la Syrien ont point changé la signification de ceux qui l'avaient précéde, et, quoi qu'il soit arrivé depuis cette époque, l'aspect et le fond des choses sont demeurés à peu pres les mêmes en fixypte.

Après l'esquisse rapide mais comlete des grands faits qui ont illustré la vie de Mehemet-Ali, cette biographie semblerait imparfaite si elle ne présentait pas un portrait de l'homme luimême. En outre, la tâche de l'historien n'est pas achevée tant que les diverses parties de son récit n'ont point été reliées entre elles par des appréciations et une conclusion philosophiques; nous ne pouvons nous dispenser d'offrir, dans un résumé, des eonsidérations sur la valeur des actes politiques et sociaux du législateur moderne de l'Egypte, et un coup d'œil général sur l'état actuel de ce pays. Quand nous aurons peint physiquement et moralement la personne du paeha souverain, il nous restera donc encore à accomplir la partie

la plus importante et la plus difficile de notre travail : à établir en quelque sorte le bilan de cette grande renommée.

Méhémet-Ali est de taille moyenne; il a le front saillant et découvert, les arcades sourcilières très-prononcées, les yeux noirs et enfoncés dans leur orbite, la bouche petite et souriante, le nez gros et eolore. L'ensemble de ses traits formerait peut-être une physionomie un peu commune; mais la sienne est néanmoins remarquable par une grande mobilité d'expression, et par un mélange harmonieux de finesse et d'amabilite. Une belle barbe blanche, extrémement solgnée, encadre son visage et couvre sa poitrine. Il a la main parfaitement bien faite; genre de beauté auguel les Orientaux attachent beaucoup de prix. Sa constitution est vigoureuse; sa tournure est élégante; son allure, fière et ferme, a quelque chose de la préeision et de la régularité militaire. Il développe bien sa taille en marchant, et balance légèrement le corps. Souvent il tient les mains eroisées derrière le dos; et, comme Bonaparte, il aime à se promener dans eette attitude à travers ses appartements.

Le pacha est rarement vitu aves faste. Autrefois ils portatt toquiours le costume des ancieus mamelouks; maist, de depsis quelquare anuies, il a substitute le tarbouche militatre au large turban dont l'effec etait si noble et si pirore que, et l'uniforme etrique du nizam aux amples d'apperies si longtemps affecrent toquores une telle simplicite, qu'on a répuemment pu le prendre plutol pour quelqu'un de la suite du pacha que pour le grand pobal lui-mêure.

Ses manières sont dignes et bienveillantes comme celles d'un grad scigneur, chose que le dernier esclave apprend du reste asser tile en Orient. Il ne s'entoure point d'une foule de courtisans armès, comme font d'ordinaire les astrapes de l'Asie; un seul factionnaire veille à sa porte ouverte à tout venant. Dans son divan, où on le trouve toujours sans armes, il joue labituellement avec une riehe tabatière ou avec le rosaire des peuples d'Orient.

Les jeux de billard, des échecs et de dames plaisent beaucoup au pacha, et il ne se fait aucun scrupule de prendre pour sea adversaires des officiers subalternes, et quelquelois nême de simples soldats; mais le plus ordinairement ce sont les consuls ou des voyageurs étrangers qui font sa partie de billard. Ce n'est pas ainsi qu'on se figure, en Europe, le destructeur des mamelouks, le vainqueur de Mahmoud, et le regéné-

rateur de l'Égypte. Méhémet-Ali est très-impressionnable et très-vif; il parvient difficilement à cacher les émotions excitées par des causes soudaines; aussi a-t-il été souvent trompé par de hardis intrigants, qui profitaient de cette faiblesse ou de cette qualité bien connue. Sa générosité, peu commune, et qui va quelquelois jusqu'a la prodigalité, excite d'ailleurs la cupidité des aventuriers, et leur promet une riche moisson en cas de réussite; peu de princes sont autant sollicités, et voient autour d'eux plus d'ambitions abjectes. An nombre des traits saillants du caractère de Méhémet-Ali, des témoignages non suspects placent l'amour passionne des femmes, que la tradition signale aussi comme un des penchants dominants de Mahomet.

Le vice-roi est très-épris de la gloire; aussi s'exprime-t-il avec orgueil et enthousiasme quand il parle de son existence passee. Il pense beaucoup à l'éclat qui entoure son nom pendant avie, et s'imagine que cette renominée lui survivra.

Il se fait faire une traduction de la plupart des journaux européens, et paraît souffrir beaucoup des critiques plus ou moins acerbes dont ses actes ou sa valeur personnelle y sont souvent l'objet. Maintes fois on l'a vu manifester son indignation ou son chagrin des attaques virulentes que lui ont prodiguées qu'elles lui ont été très-nuisibles et qu'il faut leur imputer, en grande partie, la ruine de ses espérances. Selon la communication d'une personne digne de foi, Hussein-bey aurait raconté, à ce sujet, qu'il avait entendu Méhémet-Ali atttribuer l'opposition de la France et de l'Angleterre à ses projets d'indépendance, principalement à l'influence du journal de Smyrne, par lequel avaient été répandues en Europe tant de diatribos et de calomnies sur son gouvernement. « Jedonnerais volontiers, » ajoutait le pacha, « un million de thaleris « (six millions de francs environ) pour « que cette feuille n'etajiamais paru; et « c'est ma faute si elle existe, car Jai « eu longtempssou rédacteur à ma dispo-« sition, et le l'ai rébuté.»

Les émotions de sa vie politique lui ont ôté le repos; il dort peu, et rarment d'un sommeil paísible. Deux esclaves veillent constamment à ses côtés pour replacer les couvertures qu'il dérange sans eesse.

Parmi les différentes péripéties qui ont pu contribuer à troubler son repos, on cite comme une des plus influentes celle qui a produit le hoquet convulsif

auquel il est notoirement sujet. Voici quelle est l'origine de cette affection spasmodique. Lors de l'expédi-tion d'Arabie, Toussoun-Pacha fut bloque dans Tayef par l'armée des Wahabys. Le grand pacha était resté à la Mecque; il n'avait point de troupes avec lui, et on lui conseillait de se rendre a Diedda, afin d'être prêt à s'embarquer en cas d'événements. « Je ne veux point « m'éloigner, dit-il; au contraire, je veux aller delivrer mon fils. » Et il partit escorté seulement de 40 mamelouks. Arrivé près de Tayef sans avoir encore arrêté de plan de conduite, il voulut se reposer pour y réfléchir ensuite, et ordonna à un de ses mamelouks de le réveiller a la moindre alarme. Il était donc plongé dans le plus profond sommeil, quand un des sentinelles amena un espion wahaby, pris dans les environs du bivouac. Le serviteur, épouvanté, réveilla son maître en sursant, et lui causa une si grande frayeur, qu'il fut pris d'un hoquet convulsif dont les attaques se sont répétees depuis a chaque emotion violente. Cependant, avant recouvré ses sens, Méhémet-Ali interrogea l'espion; et, dirige par les réponses de cet homme, il lui dit à son tour qu'il commandait l'avantgarde de l'armée du pacha. « Si tu veux, ajouta-t-il, porter à Toussoun-Pacha « la nouvelle de l'arrivée de son père, tu recevras 100 thaleris de récompense. » L'Arabe consentit, et emporta la missive. Avide, comme tous les individus de sa race, il accomplit religieusement son message, et recut le bacchiche promis; puis il courut vers le camp wababy, où il annonça l'arrivée de Méhémet-Ali a la tête d'une armée formidable. La ruse eut un plein succès; les assiègeants, terrifiés, disparurent en peu d'heures. Cette facile victoire a néanmoins coûté le repos au vainqueur.

Malgré les courts instants qu'il donne au sommeil, il est toutefois d'une activité peu commune. A quatre heures du matin on le voit sur pied, et toute sa journée est employée, soit à travailler avec ses ministres, soit à passer des revues, soit à inspecter les chantiers ou tout autre établissement public dont il se plati à surveiller les travaux.

Il cateule bien, saus jamais avoir appris l'artiunéque. On sait, qui l'avait quarante-cinq ans lorsqu'il chercha à connaître les premiers éléments de l'écriture et de la lecture. Une esclare de son harem lui enseigna, dil-on, l'alpiabet, et un cheikh fut chargé de lui apprendre à cerrie. Cest lu une particular de la companie de la com

"Ma usein de l'intimité, il est communicatif, curieux, et ses questions accusent une ignorance naive, tout en révient beaucoup de finesse et de pénètration. Dans la conversation, il a quelquefois un à-propos remarquable de répartie. Un consul vantait un jour, en sa présence, le tableau d'ilorace Vernet représentant le massacre des manelouks, peiture que tout le monde admirait alors au musée de Paris: « L'artiste, dit le polca, pourar trouver un

« snjet de pendant à son tableau dans « snjet de pendant à son tableau dans « le massacre des mamelouks de Bona-» parte à Marseille. » Son caractère est absolu et violent;

Son caractere est absolu et violent; mais, comme presquetouses Orientaux, dans la majeure partie des ess il suit se contein; et conduira exec la plus sinsi la fougue de son tempérament en fait un homme brave et hardi, et le pouvoir qu'il a de dompter cette fougue, au besoin, en fait un géneral labile, et lui donne l'art de commander en toutes circonstaures.

En dépit de ses penchants irascibles,

beaucoup de bonte naturelle lui rend difficile d'infliger des punitions; une indulgence, qui semble dans certaines occasions aller jusqu'à l'insouciance, le porte à pardonner volontiers, et même à oublier les fautes les plus graves. Cette propension de son cœur vers les actes de justice et de clémence lui a dicté une de ses décisions administratives les plus importantes : c'est celle qui enlève aux grands le révoltant privilége de punir de mort leurs esclaves ou leurs subordonnés; il a voulu que de semblables sentences fussent ratifiées par un arrêt du souverain, mettant ainsi un arbitre entre l'accusé et le juge, et un intervalle salutaire entre la faute et le châtiment.

Cependant il a quelquefois des aecès étranges de despotisme, et nous en consignerons ici deux exemples assez cu-

rieux. Entre autres plantes rares venues d'Europe, Méhémet-Ali avait recu un dahlia. Placée en pleine terre, au grand soleil, assez loin du kiosque favori du pacha, la plante avait fleuri parfaitement sans que son maître y prît garde. Mais un étranger ayant un jour parlé de la beauté de cette fleur, Méhémet la remarqua pour la première fois, et, l'admirant à son tour, il commanda de la mettre en caisse et de la transporter sous le sycomore qui ombrage son kiosque. Le jardinier ayant osé objecter que la fleur pouvait en mourir, à cette observation le prince fronça le sourcil, et jura de faire enterrer vif le maladroit qui laisserait périr l'objet de sa soudaine prédilection. Le lendemain le dablia était soigneusement déposé dans une large caisse à l'ombre du sycomore; mais la fleur à demi fanée penchait languissamment sur sa longue tige. Le jardinier fut amené, étendu sur le sol, et, malgré ses réclamations, il recut d'abord plusieurs coups de courbache. Cependant, comme le patient ne cessoit de répéter avec un grand sang-froid qu'on ne pouvait faire obéir les plantes de même que les hommes, il en fut quitte pour une légère bastonnade. Après mûre réflexion, le pacha lui envoya même un cadeau pour le dédommager.

Dans le nombre des arbres fruitiers qui lui étaient aussi venus d'Europe, il avait recommandé à ses jardiniers deux ou trois variétés de pruoiers. On en prit grand soin, et l'un d'eux produisit quelques prunes. Le prince, qui avait suivi avec intérêt les développements de ce fruit, avant eu la fantaisie d'en goûter tandis qu'il était encore vert, lui trouva deja un goût exquis, et ordonna au directeur du jardin de donner une attention spéciale aux eing ou six prunes qui restaient. L'arbre fut donc entoure d'un filet pour empêcher les oiseaux d'arriver jusqu'à ces fruits pré-cieux, et un gardien dut exercer la plus active surveillance. Malheureusement, un de ces tourbillons si fréquents en Egypte vint fondre sur l'objet de tant de sollicitude, et, la tourmente passée, il resta sur l'arbre..... une seule prune! Par compensation, sans doute, celle-ci devint si belle qu'elle semblait avoir entièrement absorbé à elle seule tous les sucs destinés à alimenter une récolte abondante. Enfin la pruoe allait être mure, et depuis quelque temps le pacha semblait oublier de visiter son jardin. Les jours passaient, et rien n'annonçait une prochaine promenade à Choubra. Le directeur, fort inquiet, en délibéra avec ses subordonnés; il fut décidé, à l'unanimité, que la prune avait atteint sa maturité parfaite, et que si on ne la cueillait elle courrait le risque de tomber ou de se gâter sur l'arbre. On la détacha donc de la branche, en grande cérémonie; puis, après l'avoir délicatement enveloppée de duvet de coton, on l'enferma dans une petite boîte, qui fut cachetée et expédiée par un expres à son Altesse. C'était au temps du ramadan; Méhémet-Ali, légèrement indisposé, prenait ses repas dans son harem. La prune lui fut servie parmi d'autres fruits par un ennuque auquel on n'avait point fait savoir tout le prix qu'elle avait pour son maître; n'ayant pas été prévenu, le pacha la prit avec une complète inadvertance, et la mangra , sans se douter que c'était une de celles à l'égard desquelles il avait fait de si rigoureuses recommandations.

A quelques jours de là, il se rendit à son jardin, et, tout d'abord, il vint droit au prunier. Plus de prunel..... Avant qu'on eût pu lui donner l'explication de cette disparition desappointante. le pacha fut pris du hoquet convulsif. symptôme de sa plus violente colère, et le directeur du jardin, saisi sur un signe, fut jeté à terre, et bâtonné au nied de l'arbre. Le pauvre homme parvint enfin à se faire écouter, des témoins furent entendus, et on appela l'eunuque. - Est-ce que j'ai mangé une prune? lui cria le pacha du plus loin qu'il l'apercut. - Oui, Altesse; il y a quelques jours qu'au repas du soir je vous en ai servi une. - Et tu ne m'as pas averti! - Au geste qui accompagne ces paroles, l'eunuque comprend son danger, court, s'élance sur le cheval tout harnaché du pacha, et disparait a travers champs avant qu'on ait pu tenter de s'empsrer de lui. Le malheureux se tint caché pendant plusieurs jours; cependant lorsqu'on osa en parler au pacha, il daigna lui faire grace.

Hâtons-nous de le déclarer : si le viceroi a des caprices de despote, il a fait preuve, en plusieurs circonstances, de besucoup de loyauté, et d'une parfaite noblesse de sentiment. Ainsi il n'a jamais coosenti à livrer à la Porte les rebelles réfugiés en grand nombre dans ses États; et même lors de l'insurrection de la Grèce il protégea religieusement les Hellenes qui se trouvaient en Egypte, et les conserva dans leurs emplois. Pourtant ce serait une complète erreur d'inférer de ces démonstrations accidentelles que le pacha ait des notions raisonnees et un amour vrai de l'équité; qu'il se puisse être jamais préoccupé sérieusement de censurer et de faire respecter les droits naturels de l'homme dans ses États, quoi qu'on l'ait beaucoup glorifié d'avoir voulu instaurer pour tous ses sujets indistinctement une législation protectrice, et la tutelle d'une administration régulière de la justice. Le code qui a été promulgué par Méhémet-Ali, il y a quelques années, et dont on a tant vante la sagesse et la portée libérale, n'a jamais été mis en vigueur; ce fut un sacrifice fait par Zalein-Pacha (1) à sa renommée, aux instigations et à l'exigence de ses prôneurs. Aussi a-t-il été abandonné aussit ot après son adoption, ou si ses dispositions oot

 Zalem veut dire oppresseur, lyran, de Zoulm, oppression. Zalem-Pacha est le nom que les feilabs donnent a Méhémet-Ail. été appliquées, cela a été dans de rares occasions, lorsque les intérêts directs ou indirects du pacha n'en devaient point souffrir. A la verité, il n'en pouvait guère être sutrement, à moins que le legislateur n'eût eu une trempe de génie et de caractère de beaucoup supérieure à celle qu'il a montrée; il lui eût fallu frapper d'abord, sans hésiter, ses affides, les soutiens de sa puissance, et s'interdire à lui-même une foule d'iniquités. Le premier coupable qu'eussent atteint les nouveaux statuts eût été leur principal redacteur, Moukhtar-Bev, qui, bien qu'elevé en France, n'avait pas perdu les goûts honteux si communs dans son pays, et qui, dix jours apres avoir acheve la fameuse compilation, furieux de rencontrer dans un jeune domestique arabe une résistance inébranlable à ses propositions dissolues, fit impitoyahlement mourir ce malheureux sous le bâton. Instruit de cette affaire, Zalem-Pacha pensa, comme font encore tous les grands en Egypte, qu'une tête fellah ne vaut pas un cheveu turk. En dépit des prescriptions formelles et rigoureuses de la récente jurisprudence, Moukhtar-Bey en fut quitte pour payer un dieh (rachat ou prix du sang) de 500 piastres, environ 125 francs, somme inférieure à ses appointements d'une journée : on voit qu'à ce taux il pouvait tuer, sans inquiétude pour sa propre peau, plus de trois cent soixante-cinq homines par an; encore cette condamnation n'a-t-elle été peutêtre prononcée que pour la forme, et ne sommes-nous nullement certain qu'on ait veillé à l'exécution de la sentence, et que les parents de la victime soient jamais parvenus à recevoir cette indemnité dérisoire. Ce n'est pas là le seul fait de ce genre que nous pourrions révéler, ils ahondent : pour se venger de semblables déconvenues, ou par des motifs tout aussi peu excusables, Selim-Pacha jette un de ses mamelouks à l'eau ; Mahou-Bey tue un des siens sous le bâton; Choukry-Effendi en fait autant : tous ces meurtres et bien d'autres crimes restent impunis. Deux ans après la publication de ce code, dans lequel on s'était plu à voir le gage d'une ère d'égalité civile et d'inviolabilité individuelle pour tous les habitants du

pschalik, indigènes ou étrangers, on torturalt eucore les paysans avec des briques rougies au feu, on les clouait encore par les oreilles, on les déchirait encore à coups de courbache, pour les forcer à payer l'impôt ou les avanies du pacha manne-neuné (1).

Il faut bien le dire, l'octroi réel d'un régime légal , l'investiture donnée à ses sujets de la faculté de recours à l'autorité souveraine d'une constitution, la soumission du chef du gouvernement et de ses agents à la sanction suprême d'une juridiction inévitable et impartiale, eussent été une gêne cruelle pour le mode usuel de procéder du vice-roi et de son administration. Sans doute il a hien quelque peu mérité le surnom de Zalem dont le peuple lui a faithommage, n'avant guere plus rien autre chose à lui offrir dans l'état de misère où il l'a réduit. Sans passer en revue toute la série des setes tyranniques qui lui a valu cette épithète significative, constatons seulement que rien n'égale l'esprit de fiscalité et de rapine de Méhémet-Ali, et l'iniquité de ses extorsions. Armée, employes, artisans, il voudrait ne payer personne, et s'arrangerait parfaitement d'être servi gratis; les officiers civils et militaires, les soldats, les ouvriers, ont toutes les peines imaginables pour obtenir le règlement de leurs appointements on de leurs salaires, et rarement ils reçoivent des espèces; dans la majeure partie des cas, ils sont forcés d'accepter des marchandises provenant des fabriques du pacha; et pour se procurer de l'argent il leur faut revendre à perte les objets aui leur ont été comptés à des prix exorbitants. Jamais caissier du trésor auguel est présenté un teskéré (mandat) n'a de numéraire dans ses coffres, il ouvre au réclamant ses magasins, où celui-ci eut choisir, s'il y a du choix, en subissant le tarif. Le créancier auquel il ne convient pas de se charger de débiter les produits des manufactures viceroyales s'adresse à des usuriers, qui lui escomptent son titre avec un rahais considérable sur la valeur nominale, rabais sur lequel le potentat industriel

prélève sans doute une prime pour per-(1) Epithète donnée à un roi par Homère : Δτημοδόρος βασιλεύς, Iliados A., v. 381. mettre ce courtage. Parmi toutes les rubriques ingénieuses inventées par Méhémet-Ali pour obtenir quittance sans bourse délier, un exemple remarquable achèvera de donner une idée nette de sa fécondité en combinaisons financières. Après la prise de Saint-Jeand'Acre par les Européens, Ibrahim-Pacha, voyant l'impossibilité de garder la Syrie plus longtemps, envoya l'ordre à tous les corps de troupes d'effectuer leur retraite vers l'Égypte, et de détruire en partant tout ce qui pourrait servir contre eux. Les fortifications et les oudrières furent démolies, les tentes furent brûlées, les canons encloues, et tout le matériel dont les magasins étaient approvisionnés fut mis en pièces : on alla meine jusqu'à briser les fusils et les sabres des soldats qui mouraient en route, asiu de ne fournir aucune arme à l'ennemi, qui se grossissait chaque jour de tous les mécontents. A l'arrivée de l'armée au Kaire, on fit le compte minutieux de la perte occasionnée par l'execution de cette mesure, impérieusement imposée aux Égyptiens par leurs chefs, et l'on trouva qu'elle se montait à six mois de la solde des débris de l'armée vaincue qui venait d'essuver tant de fatigue et de souffrance; cette enquête était assez légitime, mais ce qu'il y eut d'odieux, d'incroyable, c'est ce qui nous reste à divulguer, ce que le rapprochement des chiffres a déjà fait soupconner peut-être : on voulait retenir cette somme aux soldats survivants, et il fallut d'énergiques protestations de la part de Soliman-Pacha pour vainere l'obstination de Méhémet-Ali, et le faire renoncer à sa singulière détermination. Le pacha finit par comprendre, non sans peine, qu'il était au moins imprudent d'irriter, par une confiscation abusive, une armée dont son sort pouvait encore dependre d'un instant à l'autre. Il nous semble évident que l'institution sincère et l'existence respectée d'une sauvegarde omnipotente du faible et de l'opprimé sont incompatibles de tout point avec de semblables inclinations. Au surplus, si l'on avait eu l'intention lovale de faire le bien , d'affranchir et de rendre heureux les infortunés serfs de l'Égypte, il n'était nullement nécessaire d'étudier, d'imiter la morale et les préceptes de l'Occident : la vertu du R.C.
na suffisait à la chose : il ne r'agissait
que de se conformer strictement aux
commandements et aux arrêts du prophète; au nombre des decreta sases
cat qui si sigmition et chibitent il accaparennent et le monopole, à peu preix
gal du vol. Nais Mehiemet-All semble
avoir puise des inspirations plus efficaces dans la maxime arabe : 1 a peuple
doit être traité comme le sesante; il que
doit d'être traité comme le sesante; il que
doit être traité comme le sesante; il que
doit être traité comme le sesante; il que
doit être traité comme le sesante; il que
de l'aux de l'accaser pour en iterde l'aux de l'accaser pour en iterde l'aux de l'accaser pour en iterde l'aux de l'accaser pour en iter-

Puisque nous sommes sur ce sujet, et que nous avons consigné ici la malédietion qui résonne sans cesse sur les lèvres des fellahs, nous ne pouvons nous dispenser d'entrer dans quelques explications sur un fait auquel on a donné beaucoup d'importance et de retentissement dans son temps, et qui, de prime aspect, renferme une infirmation directe et imposante de la preuve par nous alléguée d'un anathème genéralement fulminé à l'endroit du pacha : nous voulons parler de la démarche solennelle tentee unanimement et spontanément par les Egyptiens auprès de la Sublime-Porte, pour conjurer la déposition de leur gouverneur. Voici les moyens rapides et efficaces par lesquels s'est opérée cette conversion manifeste de la disposition des esprits : au milieu de novembre 1840, le vice-roi convoua au Kaire les nazers et les cheikhs de tous les districts de l'Égypte. On se réunit à la citadelle, et Hussein-Pacha, à qui avait été confiée la haute mission de présider ce conseil, parla éloquemment de la nécessité d'introduire des réformes dans l'administration des provinces afin de soulager le peuple, et fit briller aux yeux de ses auditeurs uue superbe perspective; après ce ravissant discours, il prit avec complaisance l'avis de chacun d'eux, écouta toutes les demandes et réclamations, et distribua magnifiquement des promesses; puis, feignant d'être force de partir precipitamment par la réception d'une lettre du vice-roi, il pria les nazers et les cheikhs d'apposer de suite leurs sceaux au has d'une feuille de papier qu'il prenait l'engagement de remplir du procèsverbal de leur conference, en relatant fidèlement ce qui s'y était passé. Aucun des assistants n'osa refuser, et l'honnête pacha perpétra une innocente substitution; il rédiges sur le blanc seing une supplique du peuple égyptien au sultan Abd-ul-Medjid pour solliciter le maintien de Méhémet-Ali dans le pachalik d'Egypte. Trompés par quelque autre ruse, ou séduits d'une façon quelconque, les oulémas du Kaire dressèrent une requête dans le même but. On voit, par nos éclaircissements irrefutables, quelle foi il faut ajouter à ces tendres et louangeuses pétitions, à l'aide desquelles on a exploité audacieusement l'admiration et la sympathie crédules de bien des gens.

Le vice-roi observe les rites de l'islamisme, mais il n'est point fanatique, et il a toujours montré une grande tolérance pour tous les cultes. Il est le premier souverain musulman qui ait su faire respecter les chrétiens dans son empire, qui les ait traités avec confiance. et qui leur ait donné des titres et des commandements. - En bravant ainsi les préjugés du peuple et l'inévitable jalousie des grands, Mehémet-Ali a déployé un véritable courage et fait montre d'un esprit plein de droiture. A proprement parler, du reste, Mehemet-Ali-ne semble guère se soucier d'être rangé au nombre des zélés islamistes, de mériter la sainte épithète de moumenine, ou vrai croyant. Rien n'atteste en lui la conviction profonde de la précellence absolue de la foi mahométane sur les autres; quelques traits de sa vie nous ont paru des indices suffisants pour asseoir cette opinion, et serviront probablement à la justifier. Au mépris du Koran et de toutes ses lois divines, le pacha fit deux ou trois fois saisir, à la fin de leur pèlerinage, tous les pieux Arabes qui s'étaient rendus à la Mekke pour accomplir ce devoir solennel et indispensable, et compléta, de cette manière, les régiments du Hedjaz décimés par la guerre. A l'époque accoutumés de la crue du Nil, en 1825, comme les eaux n'étaient point arrivées à la hauteur ordinaire, Méhémet-Ali, avant ordonné des prières dans toutes les mosquées, engagea aussi publiquement les chefs des autres cultes professés en Égypte, à faire prier pour obtenir de Dieu ce bienfait commun. . De tant « de religions, » disait-il dans cette circonstance, « il serait bien malheureux « qu'il n'en fût pas une seule bonne. »

Ce prince, avec beaucoup de facultés remarquables, possède les vertus de l'homme privé. Il est bon père, ami sur, et, chose rare parmi les princes asiatiques, sa sobriété est extrême, et ses mœurs sont assez pures. Une grande sensibilité lui donne quelque chose de touchant, et lui concilie facilement l'affection de ceux qui l'environnent. La mort de ses enfants l'a profondement affecté; pendant longtemps on pouvait suivre sur le visage du pere inconsolable la trace d'une grande douleur; et la perte de ses compagnons d'armes lui a souvent fait verser des pleurs sincères. Plusieurs de ses camarades de jeunesse ont été associés à sa fortune, et se sont élevés et enrichis par ses faveurs; ses compatriotes ont toujours trouvé près de lui un secueil bienveillant et généreux. La terre natale est restée chère à ses souven rs, et il a souventtémoigné son affection et son intérêt pour les lieux où s'est passée son enfance : les habitants Indigènes de Cavala sont, dit-on, exempts de tous impôts, Méliémet-Ali les payant annuellement au trésor impérial. On rapporte aussi qu'il a donné l'ordre de conserver soigneusement sa maison paternelle et de n'y faire aucun changement; il a encore des parents qui y vivent, comblés de ses bienfaits.

Soit par une faiblesse commune à beaucoup d'hommes sur le retour, soit par calcul, le pacha aime à se dire plus aje qu'il ne l'est réellement, afin de faire remarquer la vigueur qui lui reste encore. En 1836 il se donnait soixante-treize ans, ce qui ferait remouter sa naissance à l'année

1763, taniis qu'il est née n 1768 ou 1769, Il serait complétement oiseux de parler de ses vertus guerrières; la haute postion qu'il s'est faite en dit assez à cet égard. Nous ajouterons seulement que dans sa vie privée il a souvent poussé le courage jusqu'à la témérité. Il y a quatre ou rinq ans à peine qu'on l'a vu entreprendre sur un dromadaire de longs et périlleux vosques au milleu du désert, et braver les écueils du Nil, pour se rendre à Fazoglou, c'est-à-dire à

six cents lieues de sa capitale. Exempt des préjngés mahométans, et partisan des innovations, le pacha s'enquier besucoup des nations del Europe, qu'il mite avec une certaine affectation, même dans leurs erreurs. Mais, majere cocte xémonaire, as patrie excret accore une certaine influence sur ses penses et as conduite. Il parle ave enthoissant de la Mascéd tel. Il parle ave enthoissant de la Mascéd tel. Il parle ave enthoissant de la Mascéd tel. Il parle ave enthoissant de la martin de leur pays il servit que pour fêt de leur pays il servit un peu de la même famille. Entendant un jour zaconter un trait de la vie d'A-lexandre, il s'evin avec orqueit : El moit aussi giesus de Philible (1). S Name d'aussi giesus d'aussi d'au

(t) C'est ainst que les Tures appellent la Macédoine, du nom de Philippe, père d'Alexandre. Nous terminons ces détails réalifs au pacha par quelques renseignements qui nous ont paru mériter d'être mis sous les yeux du lecteur. Void la formule des titres qu'il prend en tête.

de ses actes officiels:

« Son Altesse, le doué de grandeur, de puis« sance, de victoire, de conquête, d'inicili« gence, Mohammed-All-Pacha; que Dieu pro-

a lége ses jours, et déploie dans la bataille ses a étendards ; » En regard de cet échantillon de style emphalique, parfailement conforme aux traditions de la superbe orientale, vient necessairement se placer la description du scau de l'heu-

ment se placer la description du sceau de l'heureux parveau. Au centre de ce scean, le possessent est désigné en ces fermes : « Celul qui ee lie sur Dicu, « l'assisté Mohammed-Ail son esclave. » Dans le cercle avoissement de le cercle avoirer de la cercle a

le cercle axtérieur, qui sert de bordure, on lit deux vers qui signifient : « Ceiut dont le recours est dans l'apôtire de Dieu, fil-li sisla e par le ilon dans sa lanière, est sans erainte. » Cette devise est imité un Borda, poème à la louange du prophèle. Des nézocauits anglais de Manchester et de

Des négociants anglais de Manhenteler et de Liverpooi on talt frapper des médallies en or, de liverpooi on talt frapper des médallies en or, de la company de la company de la company de la pacha, gravée d'après un manvala portion qui l'ul donne un ale ignoble et féroce : on itil à l'entour Miróstar-ALI-Pacata; aur le revars, deux palmes, dont les tilges sont bonés estacompany à leur naisance, canadreal Huscription

TO THE PRIEND
OF SCIENCE, COMMENCE,
AND ORBER, WHO PROTECTED
THE SUBJECTS AND PROPERTY
OF ADVERSE FOWERS,
AND REPT OPEN
THE OVERLAND ROUTE
TO INDIA.
1840.

En voici la tradnetion littérale :

A l'ansi
de la zeience, du commerce
et de l'ordre, qui protessa
les sujets et les propriétes
des puissances antagonistes,
et maintint libre

la route par terre de l'Inde. poléon est l'objet de son admiration; oportrant le Macchoinni l'emporte peutètre encore dans son esprit; à causse du prestigne de l'especé de ceutte de familie prestigne de l'especé de ceutte de familie de ces docs grands hommes sont sa lestients hoituelle; èt, par suité du ni sinquilier mélange d'idées héroiques et astuciesses, il ajout à ca sujet de méditations la lecture du Prince de Machiavel, dont il a fait faire une traduction pour de Napoléon et de César, il se croit obbigé d'écrite ses monires, et que, quand gé d'écrite ses monires, et que, quand

La biarre idée de cel hommage members ou internas écials dans les cerveaux des spéculateurs britanniques au moment méme ou la lateur britanniques au moment méme ou la beautif de la commandation de la constitue de la consti

All motre (poppe, dans des elevonationes on onicis efferies, il prime et autre bien different. Il france au thorse of dans on onicis efferies, il prime au thorse of dans bonne dont nos pacifiques gouvrantis republicate in défense podiante, apor l'avert podiante in défense podiante, apor l'avert podiante in défense podiante in vier- di cette remaine précent au de l'apprept participant gave et auser resemblaine du vier- di cette de l'apprept de

IL SAIT DÉFENDRE AVEC NOBLESSE L'HONNEUR DE BON PAYS.

Sur la lame du cimeterre li y s en français et en arabe :

NÉZIB , 1839,

Nous n'enirerons dans aucone réfiction motivée, ni sur l'intempestit si de la démonstration, ni sur le ridicute des expressions empuyées dans in phrase dioplesse; nous ferons neur du pays — n'à pas d'équivalent dans ildiome arabe; celte pruser, ce sentiment, chers à l'Ordéral, soni compétensent vides de sens ri nuis pout les intelligences et les âmes orienet, nuis pout les intelligences et les âmes orienil a un moment de loisir, il diete à son kateb (secrétaire) une relation des événements de sa vie agitée, version qui sera seulement connue après sa mort.

Au nombre des incidents secrets de sa carrière aventureuse, il en est un des plus intéressants sur lequel l'avenir nous apportera peut-être quelques révélations de sa part a défaut d'autres, et dont nous dirons iel quelques mots, sous forme d'anecdote, sans rien affirmer. A l'époque de la prise d'Alger, on racontait, à Alexandrie, que le gonvernement français, ne voulant point conserver sa conquête, mais seulement punir l'insolence du dev et détruire la piraterie, avait offert à Méhémet-Ali de lui céder cette province importante s'il voulait payer les frais de la guerre et donner au commerce de nos nationaux toutes sortes de priviléges et avantages; la mission de M. Bois-le-Comte n'avait pas, prétendait-on, d'autre objet; et, selon quelques personnes qui passaient pour bien informées, le pacha avait accepté et commençait déja ses préparatifs , quand la révolution de 1830 est arrivée, Cet événement seul a-t-il rompu de fait toutes les négociations, ou d'autres causes ont-elles fait manquer plus tard ces combinaisons politiques? Ce sont là des questions d'histoire diplomatique qu'il ne nous appartient pas de résoudre. Il n'est pas d'homme qui ait été jugé

Il n'est pas d'homme qui ait ete juge plus diversement que Mchemét-Ali-Les uns ont vu en lui un nouveau Plodiemé-Philadelpia, un héros dont le règne a régénéré et civilisé l'Exypte; les autres en ont fait un aventurier habile, qui s'est occupé de parvenir au pouvoir dans un but ectusif de domination, et d'exploiter son pachalik dans un intérté tout personale.

Mais, quoi qu'il en soit de ces opinions contradictiers, c'est manifestement, tout le monde doit le reconnaitre, à une grande force de conception, à une persévérance rare, à un esprit de conduite parfaitement entendu, à un tact profond, à une énergie puissante, qu'il a dû sa fortune et sa réputation.

Méhémet-Ali est évidemment un homme supérieur. A-t-il vraiment eu pour but le bonheur et la gloire de l'Égypte, ou n'a-t-il agi que par l'iucitation d'un vain amour de célébrité, ou d'une ambition sans mesure? Enfin un gouvernement réparateur a-t-il succédé à la tyrannie des mamelouks? Telles sont les questions que cette grande existence soulève, et sur lesquelles nous técherons de jeter quelque clarié.

Cest à tort qu'on dit l'Egypte civilisée, elle ne peut l'être si subitement. La civilisation est le produit d'une serie d'opérations successives, elle ne peut s'improviser en un quart de siècle; et si l'on n'envisage que les résultats, la civilisation engendre un bien-être dont l'êgypte est malheureusement loin de jouir. Il est vral que nour introdnire ses

innovations Méhémet-Ali a du ménager les habitudes, les superstitions, les préjugés, maladies semblables à ces vers rongeurs de la Guinée dont la main la plus habile peut seulement, à la longue, effectuer l'extirpation, et qu'il a mis dans son œuvre autant de patience que d'adresse; il est vrai que la jalousie ombrageuse du sultan lui a suscité des obstacles presque insurmon-tables, qu'il lui a fallu poursuivre son œuvre en levant des armées et des contributions hors de proportion avec les ressources normales de ses domaines, et organiser le pays en appauvrissant les provinces pour des guerres où il n'avait à recueillir que de la gloire. -Etrange moven de civilisation! Il a pressuré si violemment l'Égypte, qu'il l'a épuisée, et poursuivi l'Égyptien avec tant de rigueur pour en faire un soldat, que les villages se dépeuplaient à l'approche des recruteurs! Mais, au milieu de tant de difficultés, le fond de la pensée du grand pacha n'a été ni le soulagement des iufortunes du peuple, ni la réforme des abus qui l'avaient avili, ni l'éducation d'une nouvelle race moins abjecte et plus intelligente.

Il a crée des guerriers qui ont vaincu les Walabays et les Osmanlis; il a formé des mateloits, des constructeurs, des ouviriers; étéré des arsenaux, des manufactures, des écoles; mais le fellab est-il aujourd'hui plus propre, mieux nourri, plus moral, plus instruit? Il comment les actil obtenuts? Rien n'a c'étrespecté: succession des maneloults, mosquées, ouafs, propriétés particu-

lières, il a tout usurpé sans distinction. Maître absolu de la fertile vallée du Nil, il en a modifié la culture, il en a régi la navigation dans le seul but d'augmenter ses propres revenus. A l'accaparement des terres, il a joint le monopole de l'industrie et du commerce; il est devenu l'unique propriétaire, l'anique manufacturier, l'unique marchand, et de cet immense ponvoir il n'est ressorti qu'une splendeur personnelle, et il n'en a pas tiré quelque grande et efficace mesure contre la misère et l'ignorance de son ruple. Même dans l'intérêt des établissements qu'il fondait, militaires, marins, ou manufacturiers, il n'a point agi avec nne prévoyance vraiment perspicace, puisqu'il n'a point fait d'élèves en assez grand nombre pour les coutinuer après sa mort. Des ouvriers ont été appelés d'Europe par Méhémet-Ali; ils sont venus construire des vaisseaux, diriger des ateliers de tout genre; cependant la chose importante a été néligée : ils ont faconné très-peu d'ouvriers aptes à les remplacer.

Les écoles ont été instituées dans un but purement militaire, et il en est sorti ueu de suiets canables. Comment pouvait-on espérer le contraire? Il n'existait pas d'éléments préparatoires, et il fallait étever d'emblée jusqu'à la science des êtres dont l'intelligence n'avait pas même reçu cette culture primordiale qui dans nos contrées se transmet d'une génération à l'autre pour ainsi dire avec la vie. Faire des médecins, des ingénieurs, etc., avec des adolescents qui nonseulement n'avaient pas acquis les connaissances nombreuses, abstraites, les prédispositions propices conférées par l'enseignement préliminaire sous l'empire duquel croissent les facultés du jeune åge dans les familles éclairées, lot infaillible des enfants des hautes classes, mais qui même n'avalent jamais soup-conné les plus simples notions devenues communes à ceux des classes inférieures et supérieures parmi les nations avancées de l'Occident; - développer Immédiatement des entendements novices, tout à fait étrangers aux divers degrés d'initiations originelles que le labeur successif du temps laisse planer et répand sans cesse dans l'atmosphère des sociétés lentement policées, et qui y

paraissent comme des idées innées chez l'individu auquel II échoit de la respirer dès sa naissance! - Une conception aussi téméraire ne pouvait aboutir qu'à un avortement. Dépourvu lui-même de toute éducation première, Méhémet-Ali, trompé par son exemple et par l'instinct du despotisme, semble avoir pensé qu'il pouvait susciter des savants, comme il avait vu surgir des soldats, par la seule force de sa volonté; tandis qu'en suivant l'ordre naturel, il eut pu, tout au plus, à l'aide de méthodes appropriées et de directions sagaces empruntées aux peuples sur lesquels il voulait modeler le sien, préparer pour son fils une élite de population apte à comprendre la théorie et à essayer de la mettre en pretique. Du reste, il fait si peu de cas de l'instruction, ou du moins de ses colléges, qu'il a pris quelques-nns des élèves de l'école de cavalerie pour les incorporer parmi ses domestiques; en 1840 il a choisi dans l'école des langues trois des meilleurs élèves pour les appeler aux fonctions de euisinier sous la direction du maîtrequeux français de son palais.

Méhémet-Ali n'a point songé à rendre possible l'affranchissement de cette race arabe dont il a dédaigné la langue et qu'il a toujours méprisée. Il n'a de faveurs que pour les étrangers, turcs on chrétiens; ce sont eux qui joulssent tandis que l'indigène travaille. Dans l'armée, ce sont les Osmanlis et leurs esclaves qui ont tous les grades; il en est de même dans les emplois publics; les Arabes, parias de l'État, sont le per-pétuel jouet des agents de l'administration, tout-puissants contre des hommes ignorants et sans appul, dont ils n'ont à redouter ni les plaintes ni le ressentiment. Ainsi, à l'aide de faux poids et de fausses mesures, on trompe l'agriculteur sur la quantité des produits de sa terre. Au moment de la vente, le fellah n'a jamais recueilli que du coton de troisième qualité. En outre, nne foule d'employés peuvent lui faire de fréquentes demandes d'argent; s'il refuse, il a la bastonnade; et s'il se soumet, le courbache est encore là pour lui en falre donner davantage. Emploiet-on un paysan à une corvée, au lieu de le payer, on lui dit que son village doit au gouvernement; c'est la loi de

solidarité; ou si on le paye, c'est avec de faux teskérés. Méhemet-Ali a sous le rapport du génie fiscal quelques traits

de ressemblance avec Philippe le Bel. Le mauvais état des finances de l'Egypte n'est pas uniquement le résultat des longues et nombreuses guerres, la plupart déterminées par la nécessité : des changements mal compris, des entreprises imparfaitement appréciées ou

combinées avec trop de légèreté, les vices de l'administration, la mauvaise foi des employés, et l'exagération de leurs appointements, sont autant de causes destructires de la fortune publique, autant d'obstacles à la prospérité du pays, qui ont joint leurs pernieieux efféts aux fléaux de la guerre, et qui continuent l'œuvre de ruine durant la continuent l'œuvre de ruine durant la

paix.

Plus une année est abondante, plus la misère du peuple est grande, parce que Méhémet-Ali entame slors de plus vastes opérations. Par exemple, en 1829 le peuple mourait de faim tandis que des montagnes de grains destinées aux spéculations du pacits germaient sous les yeux des mallieureux Arabes, sans qu'on leur permit même d'en acheter.

Content d'avoir fait retentir son nom dans les feuilles européennes, d'avoir soumis les peuples qui l'entourent et fait trembler le grand seigneur au milieu de Stamboul, Mélièmet-Ali a trouve sa mission assez grande, et ne s'est occupé de la prospérité de l'Égypte que d'une manière secondaire et pour procurer à son ambition les moyens de se satisfaire, Ou plutôt, Mehemet-Ali, homme providentiel, n'a pas eu la parfaite conscience de ses actions et de leur portée; il est venu porter un coup à l'édifice oriental, et, prenant les quelques pierres qui en sont tombées, il a bâti à la hâte une habitation sans durée, à la place où le véritable architecte élevera

le nouveau monument.
Toute sa conduite porte ce cachet
d'action temporaire et égoiste, en
même temps qu'une sorte d'empreinte
fatale d'inspiration. Il n'a point protègé
fargiculture, étendu et multiplié les
irrigations; l'espoir du lucre semble seul
l'avoir engagé à donner à l'Orient l'utille exemple des procédés européens
dans le utilure et l'industrie; et cepen-

dant on se demande comment le soldat macédonien a embrassé cette voie nouvelle, et comment cet esprit inculte a pénétré l'urgence de chercher hors de la routine des ressources et de la grandeur.

deur. On voit dans tous les aetes de sa vie le prince avide de gloire, et nulle part le législateur jetant les fondements d'un bien-etre qui doit lui survivre; nulle part le régenérateur qui s'occupe de la justice, qui forme des citoyens aux travaux bienfaisants de la paix, comme aux redoutables exercices de la guerre: qui leur inculque le sentiment de la patrie et s'efforce de la leur rendre chère. Il travaille sans but d'avenir; son gouvernement tout autocrate ne preud que de lui sa force et sa maieste; ses successeurs, s'ils ne l'ont point compris, reprendront la vieille routine orientale, et le pays retombera dans son ancienne barbarie, à moins que, parmi ces germes lancés au hasard, quelqu'un ne soit tombé dans une bonne terre, et que, se propageant par sa propre vertu, il ne couvre de moissons nouvelles de sciences et de richesses le sol aujourd'hui aride de l'antique et célèbre Égypte.

Pour agir d'une manière homogène et logique il eût fallu qu'avant de rendre l'Egypte conquérante, Méhémet-Ali la rendit commerçante, agricole, heureuse. Inspirer à ses sujets l'amour des lois, de l'ordre et du bien public; leur donner confiance dans ses innovations. pour les leur faire aimer, au lieu de les leur imposer par la violence quand le souverain y reneontrait un avantage personnel et immédiat, tel était le programme de l'œuvre complète. Il fallait convaincre et non contraindre, employer la force intellectuelle, et non la force brutale. Il fallait enfin élever ce troupeau d'esclaves au rang de peuple. Les hauts emplois devaieut être donnés non pas d'après de puériles prédilections, non pas à l'intrigue ou à la fantaisie, mais bien aux services réels et au mérite; et l'ou pourra toujours reprocher à Méhémet-Ali d'avoir nomme ses favoris aux premières dignités de l'État, sans s'inquiéter d'examiner s'ils présentaient des garanties de capacité et d'expérience. On lui reprochera aussi d'avoir enrichi les grands, et d'avoir entretenu par une générosité mal placée une sorte d'aristocratie intruse, dont les priviléges et les caprices dérégles ajoutent encore à l'oppression du peuple.

Ces étrangers, chrétiens ou musulmans, préférés sans cesse à la race arabe, et enrichis à ses dépens, sont détestes de la nation, qu'ils ont néanmoins servie; et les institutions qui devaient renouveler la face du pays, et lui donner dans le monde politique une place honorable, sont devenues odieuses à ceux même dont elles pouvaient être l'orgueil. Au lieu d'éveiller chez des êtres dégradés par une longue et terrible servitude quelque lueur d'amour de la patrie, en leur donnant l'espoir d'un sort meilleur, de faire naitre l'émulation parmi eux, au moven de récompenses graduées, de les inciter au travail et à l'étude par le désir de la liberté, il les a laissés dans leur léthargie, et s'est servi d'eux comme d'instrunfents macbinaux, sans songer qu'un des plus brillants rayons de sa gloire aurait été d'en faire des hommes.

Le pacha fut des l'abord forcé de recourir aux Francs, pour mener son entreprise à bonne fin, et il a admis, sans choix et sans distinction, tous ceux qui se présentèrent. Les premiers durent être les meilleurs; il y avait alors autour de Mehémet-Ali un prestige qui lui attira quelques hommes de cœur et de talent; puis bientôt s'abattit sur l'Égypte une nuée d'intrigants cherchant pature : le prince fut trompé, indignement dupé, et, devenu defiant, il enveloppa tous les Francs sous la même réprobation. comme il les avait entourés d'une même prédisposition bienveillante. Du reste, il faut bien l'avouer, les Francs ne viennent en Égypte que poussés par l'amour du lucre, ou par le besoin d'échapper à la vindicte de leur patrie. Nul n'a pour but la cause du progrès et des lumières, nul ne sent avant tout le désir de faire le bien et d'être utile. Aussi, après un sejour plus ou moins prospère pour eux. ils quittent cette terre hospitaliere, chargés de la malediction d'un peuple dont ils ne sont pas les oppresseurs les moins actifs. Il est honteux de voir le peu que les Européens ont fait depuis vingt ans que le grand-pacha les emploie.

En 1836 Méhémet-Ali disait au di-

van de Kéneh. « De tous les Européens qui ont travaillé pour moi trois seulement m'unt rendu de grands services : Soliman-Pacha (Sève), Cerisy-Bey et Clot-Bey, Ces Français sont les premiers Francs que j'ai connus, et ils ont tou-jours vérifié la haute opinion que j'avais concue d'eux lors de l'expédition de Bonaparte. » Ces paroles n'étaient point une flatterie de circonstance; il n'y avait à ce moment dans le divan que le prince Puckler Muskaw, un colonel russe, M. Campbell, consulanglais, et les gouverneurs de Kéneh et d'Esneh. Malgré le fondement trop réel que peut avoir la prévention du pacha contre les Francs, le peu de con-sidération et d'égards qu'il leur témoigne depuis longtemps, la défaveur blessante qui accompagne leurs moindres démarches , le discrédit auguel ils ne peuvent échapper que difficilement, quui qu'ils fassent et quels qu'ils soient, ont eu les plus fácheux résultats. Dans la campagne de Syrie, Mehémet-Ali a vu s'effectuer de nombreuses défections, nonseulement parmi les Tures, mais même parmi les Francs. Delcaretto, ingénieur italien, qui avait fortifié Saint-Jean-d'Acre depuis que cette ville était tombée entre les mains d'Ibrahim, passa le premier à bord de la flotte anglaise, pour communiquer le plan de la place et diriger le feu (1). Un Anglais, M. Bretell, ingénieur des mines, se rendit coupable d'une parcille trahison. Pendant six ans il avait parcouru la Syrie aux frais du gouvernement égyptien; il connaissait parfaitement les dispositions des diverses parties de la population, et le fort et le faible de chaque localité. A la nouvelle d'un projet de coalition européenne contre l'homme dont il avait accepté des bienfaits et ossedé la confiance, M. Bretell eut l'infamie de passer en Angleterre pour donner les renseignements nécessaires au

3º Livraison. (ÉGYPTE MODERNE.)

<sup>(1)</sup> Nous des ons rappeter lei qu'an ingénieur napoillain nommé Caretto resta tonglemps au service d'All, pacha de Janina, qui, un jour, sur la révétation de quetque turpitude, le fit bátonner et renfermer dans un cachot; ie ni patonner e rebierner dans un cachot; Carello y demeura quesques années, et ne re-couvra la liberté qu'en 1818. L'identité de nom conduit à penser que c'est le même indi-vidu , qui sans doute vint pius tard en Egypte cacher le reste d'une vie condamnec a l'opprobre et à la misère.

soulèvement de la Syrie et à la conduite des opérations militaires dans cette contrée. Les Français n'ont point perpétre de félonies semblables; tous ont suivi l'honorable exemple donné par So-liman-Pacha, et sont restés inebranlablement fidèles à la cause qu'ils avaient embrassée. Mais ils sont néanmoins atteints par la commune disgrâce des Européens. Ils n'ont plus de chances de fortune, ils ne peuvent guère parvenir à un poste de confiance, et faire quelque ehose de grand et de fructueux nour les intérêts actuels ou futurs du pachalik. A l'exception d'un ou deux peut-être, ceux qui y conservent une fonction ne sont que des courtisans, qui songent uniquement à s'enrichir en profitant des eirconstances, et qui exploitent tous les desordres et les abus, sans se mettre en peine de rien redresser ni améliorer Encouragées par le gouvernement,

protégées par des institutions, l'agriculture et l'industrie pouvaient devoir deux sources fécondres de fortune et de honbeur pour l'Egypte; mais sacrifiées aux intérêts militaires, monopolisées dans l'unique intérêt du pocha, elles n'ont rien gagné à une activité plus apparente que réelle; leur essor et leur développement se sont promptement arrêtes.

En résumé, une tentative gigantesque a été faite; et malgré toutes les circonstances favorables, n'étant pas fondée sur une expérience suffisante, elle a, comme un avortement terrible, produit de violentes souffrances et un immense épuisement. Debout sur les ruines d'une œuvre qui semblait se préparer pour des siècles, Méhémet-Alia, selon toute apparence, accompli désormais sa tâche, et, vivant encore, assiste au jugement de la posterité. Le bien qu'il a fait, placé dans un jour éclatant, a largement recueilli sa récompense; le bien qu'il est pu faire a parlé aussi hautement; et l'exigence du monde civilisé est d'autant plus sevère qu'il a pris part aux luttes, et engagé son honneur à la chute ou au succes du grand-pacha, Quelques années de repos ont calmé les passions haineuses, ou, s'il en existe encore, l'aspect de ce vieillard, que la tombe attend chaque jour, doit y faire un juste contre-poids. Devenue Impartiale

par l'équilibre d'intérêts coutraires, l'Europe appelle aujonrd'hui devant soi cette vaste carrière, comme l'antique Égypte évoquait à ses pieds l'ombre tremblante de ses rois; en mesurant les moyens et le but, les efforts et les résultats, les obstacles et la réussite, elle comprend qu'une position éloignée a trompé l'optique des spectateurs, et que, faute d'initiation au véritable état des choses, des actions ont paru sublimes ou odieuses, lorsqu'elles étaient uniquement des élans irréfléchis, ou des nécessités subies à grands regrets peutêtre; elle voit que mille ambitions étrangères de peuples et d'hommes se sont abritées sous cette existence, la troublant fréquemment à leur profit, et entravant toujours sa marche régulière; et elle juge que si dans ce retentisse-ment et cet eclat il s'est trouvé beaucoup d'échos et de reflets, il y avait pourtant au fond une voix et une lumière; e'est pourquoi elle dit : « Ce n'est point une grande gloire, mais c'est une belle célébrité! Les bornes restreintes d'un chapitre

ne nous ont pas permis d'entrer dans de plus amples détails sur les institutions du grand-pacha d'Egypte. Nons avons voulu seulement indiquer leur filiation et les intentions qui les ont fait naître. On trouvera dans les diverses divisions de cet ouvrage des développements et des explications qui achéveront de donner à l'opinion du lecteur des bases solides et invariables.

La traduction du Hatti-Chérif du 21 zelhedji 1256 (13 février 1841), pièce officielle, donners des renseignements précieux sur la véritable position de Méhent-Ali en face de la Sublime-Porte, tant pour le passé que pour le présent.

### HATTI-CHERIF

- De Sa Hautesse, qui confère à Méhémet-Ali l'hérédité du gouvernement de l'Égypte, en le soumettant à certaines conditions,
- Mon vizir, j'ai vu avec satisfaction les preuves de soumission que vous vener de donner, ainsi que vos protestations de fidélité, et vos assurances de dévouement envers mon auguste personne et pour les intérêts de mais de sublime-Porte, Votre longue expérience et la

naissance des affaires du pays placé depuis longtemps sous votre administration ne me laissent pas donter que vous saures, par le zele et la prudence que vous apportergz dans ce même gouvernement, acquerir de nouveaux droits à ma bienveillance et à ma confiance en vous; et qu'en même temps, reconnaissant le prix de mes hienfaits, vous tâcherez de transmettre à vos descendants ces qualités qui vous distinguent. - Sur cette consideration, je me suis décide à vous confirmer dans le gouvernement de l'Égypte, d'après les limites tracèrs sur la carte qui vous est envoyée par mon grand-vizir, et à vous couferer, en outre, la prirogative de l'hérédité de ce gouvernement, sous les conditions suivantes :

1. Lorsque le gouvernement de l'Égypte sera devenu ucant, il sera coulci à c'etui de vos enfants milles que je choinirai, et le même moda de succession s'appliquera aux cenhats milles dece dernier, et aussi de autic. Dans le cas ou votre lignée maseuline viendrait à s'etendre, les enfants milles issue des fenemes du votre famille ne pourront avoir aucun droit à la succession.

2. Celui de vos fils qui sera choisi pour vous succèder dans le gouvernement de l'Égypte devra se rendre à Constantinople pour y recevoir l'investiture.

3. La prérogative de l'hérédité conférée au gouverneur de l'Égypte ne lui donnera aucun rang ou titre superieur à celui des autres vizirs, ni aucun droit de préséance, et il sera traité parfaitement aur le même pied que ses

4. Les dispositions de mun hatti-chérid de Gulhané, ainsi que les lois administratives en vigueur ou à creer dans mon empire, -et tous les traités conclus ou qui pourront se conclure avec les puissaines anies, serout également exécutés en Égypte.

5. Tous les impôts dout cette province se trouvera grevée seront perçus eu mon nom; et pour que les habitants de l'Expte, qui font partie des sujets de ma Subiane Porte, ne soient pas exposés à des avanies et à de perceptions irrégulières, les dinnes, droits et autres impôts y seront réglés d'après le systeme suivi dans le reste de l'empire.

6. Le quart des revenus, des droits de douare, dines et autres implés en Egypte, sera prélèré sans ausune déduction, et veré au treou de ma Sublime Pert. Les trois autres quarts serviront à couvrir les frais de perequeux, de l'administration circle et militaire, et de l'entreties du gouverneur, ainsi qu'à payer le bié que l'Égypte doit envoyer chappe année aux villes saintes de la Meoque et de Médine.

fedine. 7. Le tribut ci-dessus, dù par le gouverneus de l'Égypte, et le mode de payement, dureront einq aus, à dater de l'an 1257 (22 février 1842). Ils pourrout, par la suite, être règlès d'une autre manière plus convensble à la situation future de l'Égypte, ou à la nature de nouvelles circonstances.

8. Comme il est du devoir de ma Sublime-Porte de connelltre le montaut annuel des revenus et la manière de percevoir la diue at les autres impôts, et comme cet objet exige une commission de surveillance et de contrôle dans cette province, on y aviera ultérieurement d'appre ma volonté impériale.

ment d'après nas volonte impertaté.

9. Le règlement si important des monmaires derant être fiste par ma Sublime-Porte,
de manière à ne plus admettre aucune variation pieces deur de la reque qu'el la vilione,
de la respectation de la proposition de la vilione,
de la respectation de l'apper en mon tonn en
Egypte, dervoul être excelenceat sembiables à
cellen qui norten de la monassi impériale de
Constantinople, soit pour le titre, soit pour
la forme et le module.

10. En temps de paix, dix-buit mille hommes de troupes inflisent à la garde intérieure de l'Egypte; ce nombre ne pourra être dépassé. Cependant, comme les forces egyptennes sont desinées à la défense de la Sublime-Porte, non moins que les autres forces de l'empire, elles pourrout être angmentiese, en temps de guerre, dans la proportion qui sera jugée convexuable.

11. D'après le nouveux système de service militaire qui a été adopté pour tout mon empire, les soldats après avoir servi cinq ans devant être remplaces par de nouveux soldats, ce même système sera suivi auxi en Egypte. Ainsi, sur les déraières recrues des troupes égyptiennes qui servent aujourd'hoi. l'on

chosira vingt mille hommes pour commencer le nouveau service, dont dix-huit mille seroat gardés pour l'Égypte, et deux mille envoigs ici pour faire leur temps.

12. Le cinquieme de ces vingt mille hom-

nes detaut être remplace chaque année, ou preudra annuellement en Egypte quatre nuille recrues, d'appes le mode presenti par le reglement mititaire, au moy en du tirage au sort, et en procedant avec toute l'humanite, l'impartialité et la dilugence requises. Trois mille six cents hommes de ces recrues restrount dans le pays, et quatre couls aerout explaire.

13. Les soldats qui auront fini leur temps de service, soit en Egypte, soit ici, rentreront dans leurs foyers, et ne pourront plus être requis une autre fois.

14. Quoique le climat de l'Égypte puisse exiger une différence dans l'étolle des habits militaires, les uniformes, néaumoins, aiusi que les signes distinctifs et les drapeaux des troupes égyptiennes, ne différeront pas de ceux des autres tronpes de l'empire.

ceux des autres tronpes de l'empire. 15. De même le costume et les signes distinctifs des officiers, matelots et soldals de la narine égyptienne, ainsi que le pavillon des bâtiments, seront les mêmes que ceux d'ici. 16. La nomination des officeers de terre et

de mer jusqu'an grade de lieutenant inalusivement appartieudra au gouvernement de l'Égryte. Celle des officiers supérieurs dépendra de ma volonté impériale.

 Durénavant le gooverneur de l'Égypte ne pourra construire des bâtiments de guerre sans mon expresse permission.

18. La concession de l'hérédité au gouvernement de l'Égypte étant soumise aux conditions et-dessus énoncées, l'inexécution de l'une d'elles motiverait le retrait immédiat de celle concession.

Le présent hatti-chérif vous est dom odresse, afin que vous , aimi que vos descendants, reconasissants de la faveur impérial que je viens de vous accorder, vous vous conditions de l'acquier de la proféger les habitants de l'Égypte contre tout voicioner, en pour voyant à leur nà-reté et à leur hieu-dre, et en vous gardant de contrevenir à mes ordres; effait, pour que contrevenir à mes ordres; effait, pour que les affaires importantes du pays confié à votre gouvernement.

Le 21 zelhedji 1286 ( t3 février t841 ).

## SECOND HATTI-CHÉRIP (Portant la même date.)

A mon vizir Mchémet-Ali, pacha gouverneur de l'Égypte, à qui a été nouvellement conféré, en outre, le gouvernement des provinces de Nubie, du Darfour, du Kordofan et du Sennaar.

Ainsi que le porte un autre frana impenia, je von si combrad dans le pouveracial, je von si combrad dans le pouveraquelques conditions et certaines limites de pless; je vons si asporde sans herédist le pouvernement des previous de Public, per penta de la companya de la servicio de la companya de la companya de la penta, you vos suchervar si administre et organiere ces provinces selon mes vues equibelle, «1 à pouveri en laise-deve des habicials, «1 à pouveri en laise-deve des habidites de la companya de la companya de la Sublime-Porte la liste exacte de tous les revenus aumedo. De tempe en tempe les troupes attaques les villages des sonties evitences, et les jeunes individus naties et femelles qui sont par serindividus naties et femelles qui sont par sersindividus naties et femelles qui sont par serde leur solds. Nouvellementi il en traulte la 
raine et la dispositation du pary mans entre abun, non moiss funette, de mutiler des 
mannes pour la greuite est abun, et out autre abun, non moiss funette, de mutiler des 
mannes pour la greuite des harmas, dant entre abun, non moiss funette, de mutiler des 
misses de justice et d'unmantie productions deriges de justice et d'unmantie production de 
noispeus de la 
raine de l'uniformatique de l'uniformatique de 
noispeus de 
noispeus de l'uniformatique de 
noispeus de 
no

réprimer, à l'avenir, des actes aussi coupables. Vous publièrez que, à l'exception de quelques individus connus qui sont allès en Egypte avec ma flotte impériale, j'ai pardonne sans distinction à tous les officiers, soldats et autres employés qui s'y trouvent.

Quoique, d'après mon autre firman, la nomination de vos officiers au-dessus du grade d'adjudant doire être soumise à ma décision, ceva qui sont en place aujourd hui seront confirmés; mais vous enverrez à am Subhine-Porte une liste de ces officiers, afin qu'on leur expédie leurs firmans de coofirmation. Telle est ma volonté soureraine, à laquelle vous vous halteres de vous conformer.

Le 2t zelhedji, 1266 (13 février 1841).

# NOTICE SUR LA FAMILLE DE MÉMÉMET-ALI.

Le harem de Mohammed-Ali a vu naîtrequatre-vingt-trois ou quatre-vingtquatre enfants; l'incurie ou l'impérilie, coutumières dans tout l'Orient,

fle, coutumières dans tout l'Orient, des soins nécessiers au bas flee, l'observance aveugle de certaines pratiques superstitieuses inveléciées, et, sans au- cun doute, les rivalités, les intrigues parties, peu d'entre eus sont parcents à la puberté, et les chances de parcents de l'entre eus sont parcents à la puberté, et les chances de suites de cette nombreuse ilgaée il resté seu lement aujourd'lui cinq fils et deux filles.

Voici la liste des princes qui composent actuellement la nouvelle dynastie égyptienne :

Fils de Méhémet-Ali. Ibrahim-Pacha, né en 1789. Saïd-Bey, — 1822. Hussein - Bey, në en 1825. Halim-Bev.

-- 1826. Meliemet Ali-Bey, - 1833. Petits-fils du vice-roi, fils d'Ibrahim-pacha.

Achmed-Bey, né en 1825. Ismael-Bey , **— 1830.** Mustapha-Bey, - 1832.

Petit-fils du vice-roi, fils du défunt Toussoun-Pacha.

Abbas-Pacha, gouverneur du Caire, né en 1813. Neveux du vice-roi, enfants de frères ou de

saurs. Achmet-Pacha, gouverneur de la Mecque,

âgé de quarante ans Ibrahim-Pacha, kutchuk, général de divi-

Ismael-Pacha, ex-gouverneur d'Alep, géneral et gendre d'Ibrahim-Pacha, âgé de trente

Hussein-Pacha.

Schérif-Pacha, ex-gouverneur de la Syrie. Hussein-Bey. Ali-Bey.

Petits-neveux du vice-roi, fils d'Achmet-Pacha, un des neveux précédemment cités.

Méhémet-Bey. Ibrahim-Bey.

TABAHIM-PACHA. - SES FILS : ACHMED-BEY, ISMAEL-BET, MUSTAPHA-BET.

De l'union contractée en 1787 avec une femme récemment divorcée, parente de son protecteur le tchorbadji de Praousta, Mohammed-Ali a eu trois fils, Ibrahim, Toussoun et Ismael, dont l'aîné a vu le jour du vivant du précédent mari de sa mère et dans le pays où résidait probablement encore cet homme. Ces circonstances ont donné lieu à nn bruit assez généralement répandu : soit que, pour colorer l'erreur de quelque vraisemblance, on ait suposé un acconehement survenu dans l'intervalle de deux hymens, on une grossesse existante à l'époque du second, on croit que ce prince est le fils adoptif du vice-roi. Mais, quoiqu'il soit en effet né à Cavaia, quoiqu'il ne puisse y avoir aucune incertitude à l'égard des particularités admises par nous, et sur lesquelles s'est, sans doute, fondée la méprise des gens mal renseignés ou la fable inventée par la malveillance, lbra-

him est positivement venu au monde dans la deuxième année du mariage de

Mehémet-Ali. Ibrahim-Pacha, le seul de ces trois premiers fils qui existe maintenant, est de taille moyenne et fortement constitué. D'après les dates que nous venons de préciser, il doit avoir aujourd'hui cinquante-sept ou cinquante-huit ans. li a le nez effilé, les veux gris, très-relevés à l'angie externe, le visage allongé, marqué de petite vérole et de taches de rousseur. Ses cheveux et sa barbe. autrefois d'un blond ardent, ont blanchi de bonne heure au milieu des fatigues de la guerre. Aucune de ses habitudes corporelles ne vient compenser ce qui manque de noblesse ou de beauté dans sa figure et dans ses formes; il est toujours sale et mal vêtu, ce qui complète un extérieur assez disgracieux.

Il aime le vin, la bonne chère, tous les plaisirs sensuels, et s'y livre parfois sans mesure. Comme presque tous les princes orientaux, il a beaucoup d'embonpoint; un jour qu'un de ses familiers paraissait le plaisanter sur la proéminence de son abdomen, il repartit : « Si j'ai le ventro gros, ce n'est pas de nourriture, mais de ruses et d'adresse : Ma Fych akl, mélyan doubárah. »

Ce prince est très-irritable et fort emporté, mais quelques bouffonneries le font parfois revenir de la plus violente colère; il est capricieux, obstiné, méfiant et vindicatif au delà de tonte expresion ; son avarice est incomparable, et sa rapacité dépasse de beaucoup l'apreté de son père. Sans parler du trafic méprisable et souvent odieux qu'il a fait en campagne et fait encore durant la paix avec les vétements et les vivres de ses soldats, nous trouverons assez de preuves de vilenie dans sa vie civile. Jamais, dans les exploitations agricoles et les usines qu'il gouverne. Ibrahim ne rétribue le travail d'un manouvrier avec de l'argent; il donne en payement des denrées, dont il fixe luimêine la valeur. C'est ainsi qu'il a écoulé des tarbouches à trente-six piastres la pièce, tandis que dans le commerce on ne voulait les acheter qu'à vingt-quatre. Non content d'exagérer le prix d'une marchandise, il livre des denrées avariées. Une fois, plusieurs tonneaux d'olives pourries, par suite d'impéritie dans le pro-

cédé de préparation, ont dû représenter. de gré ou de force, le salaire de tous ses domestiques et gagistes. Une autre fois il a fallu accepter de la mélasse provenant de sa rafiinerie. - Aujourd'hui il faut prendre un mouton en compte ; demain le travailleur sera obligé de se satisfaire avec quelques paires de babouches. Son économie rurale et domestique est conduite de la façon la plus sordide; il fait vendre jusqu'aux guillés faits avec la fiente de son bétail! Du reste, il a bien compris quelle est la richesse de l'Égypte, et s'occupe d'agriculture avec beaucoup d'intelligence. On lui doit l'introduction de nouveaux procédés et de nouvelles plantes, et il a fait defricher une grande étendue de terrain. Eufin, s'il est plus avide que Méhémet-Ali, il est aussi plus prevoyant et meilleur admi-

Naturellement sérieux, il a quelquefois des accès de franche gaiété. Capendant Ibrahim n'a point térrité des manières Saciles et prévenantes deson père; au contraire, la sévérité du regard, le son écalatat de la voix, la gravité du maintien, la roideur du geste, toul l'ensemble des apersonne a quelque chose d'imposant et de rude, qui intimide au prenier abord, et qui up romet pas

d'agreables relations.

Ibrahim a reçu une éducation tout orientale. Les langues turque, persane et arabe lui ont été familières des son enfance : il les parle et les comprend avec facilité. Il connaît assez bien l'histoire de l'Orient; mais ce qui a principalement contribué à développer les ta-lents qu'il possède, c'est moins encore l'etude méthodique, une culture intellectuelle d'ailleurs fort imparfaite, que les fonctions importantes dont sou père l'a investi des sa plus tendre jeunesse. De-puis l'âge de seize ans chargé de commander des troupes ou de gouverner des provinces, il s'est promptement habitué aux affaires, et a pu acquérir en politique et en administration une sorte d'expérience pratique, qui est devenue l'unique base de sa connaissance des choses et des hommes. Au total, si l'on prend pour terme de comparaison le savoir des classes moyennes en Europe, il est profondément ignorant : à peine sait-il lire et écrire. Sa vanité n'en est pas moins té-

méraire : il prétend disserter et trancher sur toute espèce de sujet; au dire général de son entourage et de ses juterlocuteurs occasionnels, sa conversation est une mine intarissable de discours saugrenus, qu'il débite avec une assurance prodigieuse, imperturbable. Enclin et habitue à l'usage de la force pour première et dernière raison, il ne songe pas à discerner la capacité des hommes qui l'entourent, à les employer opportunément et à les ré-compenser de leurs services. Le rang qu'il occupe, il le doit simplement au caprice de la naissance, qui l'y a place; dans tout ce que cette origine favorable l'a appelé à faire, rien n'indique la trempe d'un esprit supérieur, bien qu'on ait voulu quelquefois le mettre fort au-dessus de son pere; il est certain qu'il n'eût jamais accompli l'œuvre de Méhémet-Ali, et tout fait présumer qu'il sera inhabile à le continuer, si toutefois il réussit à conserver longtemps après lui ce poste élevé.

Lorsque Méhémet-Ali eut résolu de crèer des troupes régulières et de les former aux manœuvres et à la discipline européennes, Ibrahim-Pacha l'aida puissamment dans l'exécution de ce projet, en appreant lui-même les manœuvres et les évolutions, et en propageant les éléments de tactique et de stratège déments de tactique et de stratège

parmi les troupes.

Avant Ibrahim on croyal en Orient que la ravalreir turque etain superieure a la seval-rie europeane. La seule vue de la caracterie europeane. La seule vue la caracterie europeane. La seule vue la la campagare de lorre lui fit bientôt reconnaître l'absurdité de cette opiniou. L'avantage que des eavaliers soumis à une organisation analogue à celle de clamp de batalile. Aussi des que les évenements l'eurent rannen en Egypte, la l'occupa immodatement de l'etablissement d'une cavalerie riquilere, vie l'avantage de l'ava

L'expédition contre les Wahabys, les campagnes de Morée, de Gréce, de Syrie, et surtout la bataille de Nézib. attestent l'éuergie, la persistance, la promptitude d'action, en un mot les facultes énninemment belliqueuses d'ibrahiun-pach. Sans être un grand capan.

taine, il a donné souvent plus de preuves de capacité que la plupart des généraux qu'il a eu à combattre. Cependant, il est loin d'avoir l'instruction et les qualités indispensables du commandant en chef d'une armée; toutes ses opérations militaires ne sont jamais la suite d'un ealcul raisonné, d'une combinaison judicieuse : les avantages qu'il a remportés sont résultés de l'ignorance et de l'inconcevable lâcheté de ses adversaires, plutôt que de sa science ou de sa prévoyance. Inhabile à concevoir un plan de campagne, il ne sait pas davantage l'art de diriger une bataille; il pousse résolument ses troupes au combat, et déploje beaucoup de bravoure et d'audace, il paye intrépidement de sa personne; mais c'est là tout ce qu'il est apte à faire, et cette impétuosité farouche lui cût été fatale dans maintes occasions s'il n'avait eu près de lui, pour le seconder et réparer ses imprudences et ses bévues, des hommes plus experts et sagaces.

S'il n'a pas le don de la meditation vigilante, de la détermination réfléchie, il n'est pas porté pour cela à consulter les gens éclairés et circonspects; présomptueux, arrogant, il ne s'apercoit pas de ce qui lui fait défaut, et n'en admet pas l'utilité; il fait peu de cas des doutes, des observations, des avis qui lui sont soumis; et lorsqu'il ne les repousse pas dédaigneusement, ce qui arrive le plus fréquemment, il les écoute à peine, et articule pour toute réponse aux arguments des officiers plus compétents que lui : « Allah kérim! ou Bacallum. Dieu est généreux! Nous verrons. » Jamais il ne donne un ordre avec clarté et précision; il parle beaucoup, et embrouille son auditeur, de façon à ce que si une entreprise ne réussit pas, il puisse en faire retomber la faute sur ceux qu'il se réserve de pouvoir au besoin accuser de n'avoir pas exécuté ses commandements.

En toute occurence, ses façons sont des plus desagréables, hautaines au point des plus desagréables, hautaines au point détre le plus souvent blessantes; la rusqu'à l'insolence, jusqu'à l'outrage sans qu'à l'insolence, jusqu'à l'outrage sans distinction de rang ui de personne; qu'il soit joyeux ou morose, satisfait ou mécontent, son vocabulaire est presque toujours celui du dernier goujat; sa creizen et sans cesse janesiances et extrême et sans extrême et sans cesse janesiances et extrême et sans extrême extrême et sans extrême extrême extrême extrême et sans extrême extrême

goiète; auspectant le monde, il est prompt à accueillir les insinuations, les délations de toute part et contre quiconque. Aucun genre de mérite ne trouve grâce devant sa stupide jalousie; on l'a vu ne pouvoir dissimuler son dépit à la nouvelle d'une action d'eclat, d'une chose glorieuse accomplie par un autre, et même se livrer à des transports de colere à l'audition d'un éloge dont il n'était point l'objet. Les travers, les vices du caractère d'Ibrahim, lui ont aliené bien des dévouements incontestables, et ont eu sur l'esprit de l'armée principalement une funeste influence. Des officiers supérieurs, fatigués des mauvais procédés du généralissime, ont abandonné leurs drapeaux. Hussein-Bey, colonel de cavalerie, Dyrisse-Bey, colonel d'infanterie, Selim-Bey, ancien mamelouk du grand-pacha, devenu général de division, ont goitté l'armée égyptienne pour prendre du service à Constantinople: avec ces desertions, qui ne sont pas les seules, nous pourrions signaler nombre de démissions dont Ibrahim a été l'unique cause. Il est géuéralement hai des chefs et des soldats. du peuple et des grands de l'Égypte.

Au milieu de ses victoires biasrdeues, le litts de Mehmet-Ail as un eramonias accomplir une closes peu commer: aundi que les conquierauts ordinaires hissant après au l'accompter du habitat dans du blabit d'ans tout le la Syrie, au fur et a mesure qu'ul étendait ses conquêtes, l'unité eg gouvernement et la centralisation administrative; c'est essuriennt élèver par les restultas, sinon par l'intension, et de la régularité militaire jusqu'au rang d'une vertu vociale.

Qu'esque individue placés sons la terura d'un del Tharlin, ou gagnés par des présents, se sont empresses à l'envi de proclamer a loyaute et sa clèmence : nous devocs à nos principes de fidiel listorine de réflett ces élosse imposteurs. Quant à sa Joyauté, les tendances vuidealt reset impits ables ne l'excluent pas virtuellement, si elles nes l'excluent pas virtuellement, si elles nes l'excluent gratification de l'excluent de l'excluent pas virtuellement, si elles nes l'excluent pas virtuellement, si elles les les virtuellements pas virtuellement, si elles l'excluents de l'excluent pas virtuellement, si elles les l'excluents de l'excluent pas virtuellement, si elles l'excluents de l'excluents de l'excluent pas virtuellement, si elles l'excluents de l'excluent de l'excluents de l'excluent jamais reculé devant les subtilités et les Jaus-fayants pour esquiver l'accomplissement de ses engagements les plus Gracomplissement de ses engagements les plus Graneis; pour ce qui est de la magnanimité, neis homicide et dévastatrice du guereire céciène, c'est une véritable mystification. A considéer seulement sa dureté et as rigueur inflexible envers ses soldats et ses subordonnés de toutes sortes, on sa flurie coutre ses enquenis.

Ibrahim, avec des facultes remarquables parmis escompatriotes, n'est point le genéralissime d'une nation civilisee, mais d'une agglomeration de tribus mais d'une agglomeration de tribus n'est participat de la companie de la violemment vera l'arbitriarie; et cu serait pour un général européen une cusuate impardonnable n'est souvent pour lui qu'une conséquence inévitable de sa nature, corroborée par celle des quéques anecdotes pour justifier notre jugennent.

Le meurtre du maallem Gaali a été souvent raconté, mais nous ne pouvons nous dispenser de le rappeler pour mettre au jour quelques circonstances peu connues. Ce mobâcher (agent, chargé d'affaires), employé supérieur des finances, était fortement soupçonné par Mehémet-Ali d'avoir livré à la Sublime-Porte des renseignements précis sur l'état des revenus du pachalik, et d'avoir ainsi procuré les movens, jusque la vainement sollicités, de fixer exactement le chiffre du tribut annuel dû au grandseigneur par son rusé vassal. Atteint dans une de ses machinations les plus sensibles, le grand-pacha était fortement conroucé contre le coupable supposé; mais, faute de preuves, il ne savait comment punir cette trahison, et d'ailleurs il avait à craindre d'irriter son suzerain par un châtiment ostensible. Dans son animosité perplexe, il prit conseil de son fils, qui déclara prendre sur lui le soin de la vengeance. Le mobâcher fut mandé, et recut l'ordre d'accompagner le général durant une tournée dans la basse Egypte. Sans défiance, ou n'osant pas refuser, Gaali se mit en route avec Ibrahim. Après quelques jours de voyage paisible, celui-ci l'iuvita à jouer aux échecs , à la

suite d'un repas. Pendant la partie, librain, qui couvait no dissein, en unit à harciter son adversaire de fiaçon à faire naiscier son adversaire de fiaçon à faire naispèrer graduellement de ses réponses en réalité très-humbles, il l'accusa d'imperiennece, et, prement un pistodet dans sa centure, il lui tira une balle dans le centure, il lui tira une balle dans le contrate de la comparation de la contrate de la contrate de la comparation de la comparation de la dit que les parents de la vielture aurent beaucoup de peine à oltenir le cadaver de la comparation de la comparation de la vielture aurent beaucoup de peine à oltenir le cadaver distances de la vielture de la contrate de la vielture de la vielture distances de la vielture de la vielt

Alide I'ssuedeson artificieux expedient. On cite encore plusiours meutres accompagnies d'horribles raffinements. A blumas, avant le dipert dei troupes pour l'Exype, il si circupier son mameloui. Experiment de l'Experiment de l'Experiment de sons as permission. La mort ne satisfit pasla colere d'Ibrahim; il ordonna qu'osan ann fut enterré de manière à laisser ses pleds sortir de la terre, afin que les chiens d'erorassent son codavre. Ibrachiens d'erorassent son codavre. Ibracoupé de platolet des gens ceptie ou tre de coupé de platolet des gens de mission, ou même des étrangers.

Pendant qu'il étaît à Damas, il fit, dinon, assassine Ahmet-Aga, son ami et son compagnon de table depuis vingt ass. Des personnes, selon toute apparence bien informées, racontent qu'un jour un des enfants d'Ibralim se trouva mai après avoir bu du fait; la mère, empisionne son cufant; libralim-pacha, sans pousser plus loin l'enquête, fit jeter les quatre femmes dans le Nil.

tes quarte reminées dans en en la servicio de la compara de la contenue de para y, il avait promis 50 acoutume de para de la contente de para y, il avait promis 50 acoutume de para de la contente de para y, il avait promis 50 acoutume de para y, il avait promis 50 acoutume de para de la contente de para y, il avait promis 50 acoutume de para y, il avait promis 50 acoutume de para de la contente de l

reux, et souvent ils renvoyèrent sains et saufs leurs prisonniers de guerre. Lorsque Hadji-Christos rendit le vieux

Navarin a Ibrahim, au mois de mai 1825, la capitulation portait que les soldats vaincus déposeraient aimplement les armes, et aeraient conduits par une escorte jusqu'aux avant-postes de l'armée grecque, sans éprouver d'autres vexations. La garnison, forte de neuf cents bommes environ, defila an milieu des troupes egyptiennes rangées sur deux baiea. Au mepris de la convention, le pacha leur fit déposer toute la monnaie d'or et d'argent dont ils étaient possesseura, et des témoins oculaires assurent que la aomme s'éleva à plus de 40,000 fr. Les pièces d'or étaient presque toutes des guinéea ou des souveraina qu'on avait distribué à ces hommes quelque temps auparavant, et qui provenaient d'une souscription anglaise. Enfin, pour mettre le comble à sa déloyauté, Ibrahim retint captifs le général Hadji-Christos, l'évêque de Navarin avec cinq diacres, et un riche négociant de Tripo litza qui s'était trouvé par hasard à Navarin pendant le siège. Une note fournie au Journal de Smyrne par M. Pabro, drogman d'Ibrahim, affirme que le pacha, eu relâchant ses prisonniers, les gratifia de toutes, sortes de présents; malheureusement ceci n'est qu'une pure allégation sans fondement.

Aprie avoir brillé et saccagé Calamata (juin 1825), Brahim, qui avait birouaqué aux environs, donna subhement monter à cheral, il rencontra un de ses soldats qui buvait du café sur le bord du chemin. Pézèstini (motingiroux, qui e équivant à procéndée), lui dicil, ton ambitre est a cheral, et tu prendi enmante est a cheral, et tu prendi enune foule d'autres injures grossières, il tira un pistolt de ses fontes, et le

tua.

Lors de la première prise de Calamata, Ibrahim avait donné l'ordre à ses hommes de ture indistinctement tont Grec qui tomberait en leur pouvoir. Quelques maraudeurs prient un jeune homme de quinze à seizeans, et, aprésavoir assouvi avair lui leur brutalité, ils l'amerèrent au général. Des que le jeune homme apertual trahim, il vintse jeter à ses pieds,

et bie sprima, en langue turque, avve des phintes améres, leo outrages indicase qu'il avait endurés. Après avoir reproche un soldat Si finerécution de set orche un soldat Si finerécution de set ordres, Ibraliam repousas le jeune Grediu noupé peipied, et lui dit avec un affreux sourires. 3 lergrette que tu n'aise pas eu affaira in mon ammée entière; va - su est affaira in mon ammée entière; va - un via pas mort autrement (1). Au montain quelques pas de la tente, et tomba percé de coups.

Durant la nuit du 11 décembre 1820 plusieurs Grec avaient eu le courage et l'adresse de traverser tous les postes du 3° et du 6° régiment, toutes les gardes decavalerie, et ils avaient réussi à melever onze chevaux dans les deurs ein pacha, eampé alora prês de Modon. A deux nuits de là, le 13, un de ces Grecs pénétra de nouveau dans le eampé grpeiten, mais cette fois il fut découvert et arrêté; le lendemain Ibrahim-Pacha le tis brûler vid dans un four à enbur.

Dans cette guerre de Morée il a épuisé tout ce que la cruauté a de plus infâme et de plus execrable. Il s'attaehait aurtout à faire périr les femmes et les enfants, voulant, disait-il, exterminer la race. Vers les derniers jours du siége de Saint-Jean-d'Acre, à la veille d'entreprendre un assaut qu'il voulait rendre décisif, il avait, eutre autres magnifiques promesses prodiguées aux chefa et aux soldats pour aiguillonner leur courage, juré solennellement de récompenser par la décoration de colonel celui des officiers qui monterait le premier aur la brêché. Un des instructeurs français, nommé Dehli Ibrabim (2), fils d'un mamelouk de Bonaparte, et bien connu de toute l'armée, a'élança à la tête des

(1) Nous avons dù nous interdire la traduction littérale des expressions iriviales que la chronique mei dans la houche d'ibrabim, donl le langage est habituellement des plus vulgaires et crapujeus.

ci crajurent.

(1) C. moi est le nom d'un corps militaire crétiries de los l'Avrèn pour se provesse l'acceptant de la commentation de la commentat

soldats, parvint à escalader le rempart et à y planter un drapeau : seul contre une multitude de combattants, il fut immédiatement renversé dans le fossé, et, malgré cette affreuse chute, gravit une seconde fois avec un acharnement merveilleux jusqu'au sommet, d'où il fut une seconde fois précipité; on l'emporta grievement blesse dans sa tente. Le généralissime offrit à Dehli-Ibrahim le grade de chef de bataillon, en prétextant, sur ses réclamations, qu'il n'avait pas su se maintenir aur le rempart; " Mais , répliqua celui-ci , le cœur et la voix pleins d'indignation et d'amertume, si vous m'aviez donné pour me seconder cent bommes pareils à moi, nous v serious restés, et la ville serait à présent en notre pouvoir. » Le surlendemain. nialgre les douleurs de ses contusions et de ses blessures , l'intrépide Debli-Ibrahim devança encore tous les assaillants, et put de nouveau paraître le premier aur la brêche et agiter son étendard à la face des ennemis : cette fois il recut un coup mortel. Le même jour, auimées, sans contredit, par l'exemple de l'infortuné officier, les troupeségyptiennes entrèrent dans la place. Le récit conclut de lui-même; nous nous abstenous de commentaires

Nous citerons maintenant un fait d'un autre ordre, qui mettra en lumière les notions de morale familiale d'Ihrahim-Pacha. Dans une tournée sur les côtes, le fils de Méhémet-Ali, arrivé à Damiette, daigna assister à une fête donnée en son honneur par l'agent anglais, M. Sourour. Après la sieste, la fille du consul, enfant de huit à dix ans, vint présenter au pacha une corbeille de fruits et de fleurs. Ibrahim felicita le consul sur la beauté de cette enfant, et demanda si la mère vivait encore. - Avant recu une réponse affirmative, il reprit avec un sourire de bienveillance : « Eh bien . « puisque les chrétiens (1) ne peuvent « épouser qu'une femme à la fois , je « souhaite pour vous qu'elle meure dans a la semaine, afin que rous puissies en posséder une autre. Dans ce veu impromptu, dicté évidemment par une intention tout à fait favorable à l'individu, auquel un tres-prochain veuvage était censé devoir plaire infiniment, et debité aussi gracieusement que possible, la grossièreté dispute la palme à la barbarie.

Oui ne reconnaît dans ces divers actes l'astuce cruelle des Orientaux, lenr mepris de la vie humaine, et leur implaca-ble despotisme? Les mœurs du pays et les faits de la vie privée de ses habitants expliquent suffisamment des actions révoltantes à notre point de vue, et il ne reste à reprocher particulièrement à Ibrahim que de ne s'être pas élevé audessus des habitudes de son éducation toutes les fois que la position le permettait. Ce n'est point un homme de génie qui a dominé les vices et les prejugés de sa nation ; c'est un prince que quelques heureuses dispositions uaturelles n'ont pu préserver d'aucun des défauts de la race à laquelle il appartient. Ibrahim n'a point enflammé son armée d'une noble ambition, il ne lui a pas présenté quelque digne but pour obtenir un concours volontaire et enthousiaste; il guide ses troupes à l'aide de la superstition, par l'espoir du vol et de la rapine. Il n'a opere aucune réforme dans le moral de ses soldats; il les détruit par des marches forcées, des fatigues trop continues, le manque de nourriture et de vêtements. Voilà l'homme dont une plume vénale a osé dire : « Ibrahim est l'ânte de son « armée; son coup d'œil et son sang-« froid sont d'un vieux capitaine; sa · loyauté, sa noble simplicité, son élan « au feu, lui ont gagné le cœur des e chefs et des soldats. Bon administra-« teur, ami des lumieres et de la civili-« sation, ce prince est destiné au plus « brillant avenir. » C'est ainsi qu'on écrit l'histoire

Du reste, ses rapporte journaliers avec les Francs ont apporte quelque modification à la brutatite primitive de ses allures. Vaniteux, avide de gloire, il aspire à jouir en Europe d'une grande renommée, et la crainte de la publicité a pris visiblement beaucoup d'empire sur son esprit; il a acquis dans ce commerce des idées plus saines sur certaines choese.

<sup>(1)</sup> Il n'esi iei question, bien entendu, que des sectes du christianisme qui proserivent la polygamie, car il en est dans l'Oriette qui Propolygamie, car il en est dans l'Oriette qui Prapolitation de la promisculté à certaines époques de feltes religieuses (les hanciet, etc.). M. Sourour et as femme soul Levantins, et professent le culte catholique.

essentielles, et semble disposé maintemant à supporter les contradictions et à écouter les conseils. C'est l'influence de ces relations, et plus encore celle des dermiers événements, qui a tant soit peu réprimé la fougue de son caractère, et lui a appris a mettre un frein souvent uite a l'abtriarie de ses volontes; il triser sea passions, et se soumettre aux lois immérieuses de la necessite.

Ibrahim-Pacha a tros fils, Achmed-Bey, Ismael-Bey, et Mustapha-Bey, L'ainé, âgé de vingt ans environ, ressemble beaucoup à son père de meurs et de visage; on dit neamonis que celur do doune de grander espérances. A près l'avoir fait voyager pendant quelque temps il complète actuellement ses études (1). Quant à Ismael et à Mustapha-Bey, ce sont encore des orifants.

#### TOUSSOUN-PACHA.

Toussoun-Pacha, second fils de Méhemet-Ali, avait une belle figure, et joignait à des inclinations nobles et che parties de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de extreme set de justesse d'esprit. Nommé au commandement de toutes les troupes campées sur le branche de Roestte, à son retour de l'Arabic, ce jeune homme perit à Beromals, son quarter general, pour une esclave greeque, qui était morte de la peste entre ses brés ait

On raconic que, personne n'osant amoner cet évinement su pecha, on mil le corps dans une bière ouverte, qu'on introduisit dans le plais pendant la nuit, et qu'on déposa à la porte de l'appartement des femmes. Ménémet-Air, sortant le matin du hardin, reconsult on llés, pousa un grand cri, se jeta on llés, pousa un grand cri, se jeta brassé; puis il se renferma dans son paties, ou il resta seul pendant plusieurs jours, sans vouloir s'ocuper d'affaires publiques in recevoir personne.

Les obsèques du prince furent célébrées avec beaucoup de pompe ; un nombreux cortège de dignitaires militaires et civils accompagna le convoi

 Nous apprenons, au moment de mettre cette feuille sous presse, que ce jeune homme vient de mourir. funèbre, et Méhémet-Ali suivit a pied les restes de son fils jusqu'à l'Imam-Chafay, au lieu destine à l'inhumation des membres de sa famille. D'abondantes aumônes furent distribuées aux pauvres et aux mosquées. Le sépulcre de Toussoun est une construction en dôme. de forme arabe; on lui a élevé, près de Bab-el-Zouevieh, un sibyl (1) d'une architecture sans goût ni proportions, et dont le faîte est revêtu de quelques ornements insignifiants et disgracieux : c'est un des specimens les plus démonstratifs de l'impéritie des Tures, qui, en dépit de leurs vaniteuses prétentions, sont loin de pouvoir rivaliser avec l'art des Sarrazins.

Diverses versions ont été émises touchant les causes et les circonstances de ce trépas soudain et la facon dont le grand pacha en a été instruit : à l'égard de la mort de Toussoun nous avons adopté eelle des relations qui nous a parn la mieux édifiée; et quant an dernier point, les détails consignés plus haut nous ont été rapportés par des personnes selon toute probabilité bien informées. Tout le monde s'accorde, du reste, sur les témoignages de douleur profonde donnés par Méhémet-Ali à la triste nouvelle de la perte de son fils prédilectionné. Quelques narrateurs ont écrit que la belle esclave dont le prince était si fortement épris n'avait nullement été atteinte de la peste, et avait survécu à son maître; suivant eux, les symptômes du mal auquel a raidement succombé Toussoun révélaient une origine différente de celle que nous leur avons attribuée, et accnsaient un de ces empoisonnements si facilement et fréquemment pratiqués en Orient. D'après certains indices habilement interprétés, on a même désigné, plus ou moins expressement, l'auteur d'un crime domestique qui detruisait un personnage auquel la vive tendresse de son père faisait une position redoutable : pour nous, nons n'avons réussi à rien recueillir, et c'est un devoir de le proclamer, qui nous permette de légitimer une opinion confirmative des soupçons énoncés crâment par les uns, enveloppés de réticences et de précau-

(1) Réservoir public d'eau.

tions insidieuses par les autres. Quoi qu'il en soit de ces dires, au sujet desquels nous ne pouvions garder le silence, toujours est-il, et nous devons aussi le mentionner, que lorsqu'Ibrahim-Pacha recut à Médine, où il était depuis deux mois environ, des dépêches contenant l'avis du décès de son frère, il les lut sans se montrer en aucune manière affecté de ce malheur, et ne partagea nullement l'affliction et le deuil général de sa famille; il régnait entre les deux princes une inimitié qui, pour être sourde et soigneusement tenue secrète la plupart du temps, n'en avait pas moins laissé percer sa réalité aux yeux de leurs affidés et des observateurs perspicaces. En vertu de son caractère et de raisons qu'il est inutile de préciser après notre exposé de l'état des choses, Ibrahim était celui des deux ennemis consanguins chez qui les sentiments jaloux, haineux, devaient avoir acquis le plus d'empire; et l'on comprendra comment, s'il n'a point éprouvé ni exprimé de joie, il a pu demeurer extérieurement tout à fait impassible, et n'a point su se dompter jusqu'à prendre un autre maintien que celui de l'indiffé-

#### ISMAEL-PACHA.

rence.

Le troisième fils du vice-roi, Isnaelpacha, loin de ressembler à son frère Toussoun, était d'une laideur repoussante et d'un naturel aussi désapréable que sa personne. Son père manifestait peu d'affection envern lui, et ce fut probablement pour l'oigner du Caire dans le Sennaar, où le malheureux Ismael trouva une fin affreusement tragique.

SAÎD-BEY, HUSSEIN-BEY, HALIN-BEY, MÉHÉMET-ALI.

Le pacha a encore quatre autres enfants mâtes : Said-Bey, âgé de vingt-trois ans; Hussein-Bey, âgé de vingt ans; Halim-Bey, âgé de dix-neuf ans, et Méhémet-Ali, âgé de douze ans.

Said-Bey est né en Égypte; sa mère est Circassienne, n'ayant pas eu d'autres enfants, elle s'est consacrée tout entière à l'éducation de ce fils. Après avoir reçu tous les enseignements que comportent les mœurs et l'instruction turques, le prince a suivi un cours d'études à l'européenne, sous la direction de plusieurs

professeurs français.

Said-Bey parie et écrit assez bien le français, Loquiqu'i ait pour les travaux acédeniatres de l'intelligence une vérificate de l'intelligence une vérificate de l'intelligence une vérificate de l'intelligence une vérificate de l'intelligence d'intelligence d'intel

# Filles de Méhémet-Ali.

# ZOHRA-PACHA.

Des deux filles existantes du vier-croi Faine est marrie à Moharrem-Bey, vice-smiral, gouverneur d'Alexandre. La fenme du missionnaire anglais, de le consideration de la finalitation des le considerations de la finalitation de la finalitatio

En revanche, sa sœur cadette, veuve d'Ahmed - Bey - Defterdar, fameux en Egypte par sa barbarie et ses exactions, a considérablement fait parler d'elle : Zohra-Pacha est déplorablement connue des habitants du Kaire pour la vie scandaleuse et criminelle qu'elle a menée après la mort de son mari. Comme Marguerite de Bourgogne, de hideuse mémoire, elle envoyait ses eunuques quêter dans les bazars et les cafés de la ville les jeunes hommes les plus beaux et les plus robustes. Les élus étaient introduits dans le palais de la princesse. baignés, parfumés, richement vétus et succulemment repus; puis, après ces utiles précautions, ils partageaient la couche de Zohra, qui, pour prévenir l'in-discrétion des satisfaiseurs improvisés de sa concupiscence, les faisait étran-

gler au sortir du lit et jeter dans le canal voisin de sa demeure. Maints cadavres avant été trouvés flottant sur l'eau, on s'émut, on chercha quels pouvaient être les auteurs de ces meurtres fréquents et semblables, et ces abominables întrigues furent bientôt avérées; déjà la découverte était répandue dans toute la ville, et elles continuaient toujours; mais on se tenait sur ses gardes, et les pourvoyeurs étaient réduits à dépister les étrangers non encore initiés à ce sinistre mystere. Un de nos compatriotes, dont le Caire était la résidence en ce tempslà et auquel nous devons cette anecdote, a connu personnellement deux jeunes Européens, gaillards vigoureux et déterminés, qui, armés jusqu'aux dents, hantèrent assiduement durant plusieurs jours un café, désigné comme lieu principal de la chasse aux amants, avec l'intention aventureuse de se laisser emmener, et de se tirer, de gré ou de force, sains et saufs du perfide lupanar. Aucunes représentations n'avaient pu les dissuader de tenter cette folle entreprise. Quels en eussent été les résultats? c'est ce qui ne se peut présumer avec certitude; nous inclinons à eroire qu'il fut très-heureux ponr eux de n'avoir pas réussi à captiver par leur bonne mine le choix des eunuques. Cependant la rumenr accusatrice grossissait; elle vint gronder jusqu'aux oreilles de Méhémet-Ali. Infornié pertinemment de ces homicides débauches, le grand-pacha fit maconner toutes les fenétres extérieures du palais de sa lubrique et scélérate fille, ct les portes furent également murées', à l'exception d'une seule, à l'entrée de laquelle veille nuit et jonr un poste nombreux de soldats, avec la consigne la plus sévère à l'égard des visiteurs. C'est à tout ce que nous savons sur le compte de Zohra-Pacha.

#### ABBAS-PACHA.

Toussoun-Becha a laissé un fils, Aba-Pacha, que son grand-père aime beaucoup. Ce jeune prince, aujourd'hui gouverneur de la capitale, a toutes les qualités physiques de son père et quelque-sunes de ses facultés intellectuelles peut-être; mais à coup sûr il ne possède aucune des vertus qui le distinguaient. Il est violent, impérieux, eruel, et s'est livre à des excès que ni son âge ni son éducation ne peuvent faire absoudre. Entre autres bruits accusateurs, il circulc une histoire sur l'empoisonnement d'un mamelouk, ganymède du prince, à laquelle se rattacherait la mort inopinée du docteur Gand, médecin d'Abbas-Pacha. Nous sommes fâché de nepouvoir la démentir.

soffinite. Iache den pouvor in dementir. L'extriene condescendance dont il a capable de supporter la contradiction, et lui inspire quiequéents les idées les plus extraordinoires sur ses droits et a puisance. L'urir de bonne heure à plus extraordinoires sur ses droits et a puisance. L'urir de bonne heure à la contracte tous les débuts qu'en un dirigit par d'inhabiles gouverneurs, que l'orvine une éducation effentiese, que l'orvine une éducation effentiese, que l'orvine une éducation effentiese, gent et le une étude sur pur le l'entre de l'entre propriés une éducation effentiese, serieuses.

Cependant son grand-père, qui le chérissait tendrement, avait voulu eultiver une compréhension native assez promettante : à cet effet on l'entonra de maîtres; mais le jeune homme, ennemi du travail, vain, léger, passionné pour la chasse, faisait si peu de progrès que Méhémet-Aly se fâcha un jour, supprima tout d'un coup mamelouks, chevaux, levriers et faucons, et le séquestra à Kanka, où il devait exclusivement employer son temps à l'étude. Abbas-Pacha apprit à lire et à calculer. et ses parents, trop faibles, lui pardonnérent et le laissèrent rentrer dans le tourbillon de ses plaisirs. Ce fut à peu près à cette époque qu'il fit sa première campagne en Syrie, sous les ordres d'Ibrahim. Ponr l'initier à l'administration, on le nomma ensuite gouverneur d'une des villes de la basse Égypte, et peu après son grand-père lui confia le même poste au Caire, où il ne se fait point aimer. Les propensions despotiques dont il avait donné des preuves dans sa première jeunesse se sont développées dans une position élevée, et d'enfant gaté Abbas est devenu un tyran. Habitué à n'eprouver aucun refus, à satisfaire tous ses caprices, s'il trouve un cheval. un dromadaire, ou toute autrechose qui lui plaise, il fait prendre par ses mamelouks l'objet de sa convoitise, et

le fait conduire ou porter dans son palais, non-sculement sans demander l'assentiment du maître, mais même sans lu offirir la moindre indemnite. Des faits pius graves encore doivent effrayer les legyptiena pour l'avenir: outre ce qui peut être vrai dans les seches dont representation de la consideration de la denné implicyablement l'ordre de jeter deux femmea au. Nie

Une de ces femmes était la fille d'une esclave blanche du harem de Méhémet-Lazouglou, ministre et ami de Mehémet-Ali. Mariée à un officier turc, elle avait été répudiée, sous prétexte d'infidélité, et vivait su Caire dans une maison splendide entourée d'un superbe jardin. Amyn-Bey, élevé en France et directeur de la poudrière, était logé dans un palaia voisin de cette belle demeure, et plusieurs fois il avait demandé qu'on lui cédât une partie du jardin pour agrandir sa propre habitation. Desesperant d'obtenir jamais de bon gre ce qu'il désirait, cet honnne eutl'infamie d'espionner la femme dont il était mécontent; l'ayant aurprise dans la maison d'un juif, où elle avait un rendez-vous galant, il la fit arrêter, et demanda au gouverneur que la coupable fût jetée au Nil. Dans ce rigide réquisitoire, qui avait pour but d'assurer un béritage à son auteur, il s'appuvait, pour pallier les motifa cupides de son action, sur une sorte de parente entre son épouse et la femme coupable, ce qui lui donnait un intérêt à réprimer, à punir le desordre. Abbas-Pacha, gagne peutêtre ou par des présents, ou par des relations d'amitié avec Amyn-Bey, fit droit à cette cruelle sommation. Des soldats emmenèrent la malheureuse au vieux Caire, après le coucher du soleil; là elle fut depouillée de ses bijoux, étranglée, et jetée dans le Nil. Nous ignorons quel était le crime de la seconde victime.

A bbas-Pacha avait fait la connaissance d'une courtisane célèbre, de la belle Sophia, à la foire de Tantah. Il en fit sa maîtresse, et l'entretint magnifiquement au Caire jusqu'au moment où, aoup-connant sa tidelité, il se brouilla avec elle. Mais sa jalousie, sa rancune ne se trouvaient point assez bien satiafaites;

parvenusu pouvoir, il fitsaisir cette belle personne, et, après liai voir fait donner cinq cents coups de courbache, il l'exisi à Ennch, ville ou sont rélegues les prostituées: vengeanced autant plus odieuse qu'elle s'exclust de sang-froid et avec préméditation. Quelques personnes on trouvé entre ce prince et son grand-père des points de ressemblance, entre autres l'Itabitude de regarder dans les yeux la personne à qui il parle, comme pour lire au fond de sa ceusée.

Alba-Ped-ismantenant trents-troit
and Son debited proces est sujucious
si forome qu'elle est devenue ne véritable infirmité. Cest à tort qu'on l'a représenté comme le rival déclaré d'ilbrabim relativement à la succession de Mérimet-Ali: Abbas paralisairetement attaché a son once librabim; et celuici ne serait pas Theritier du vice-roi par droit de balsance, que le prestige toto lui donneraient l'avantage sur ses competiteurs.

## Avenir de la dynastie de Méhémet-All. Le nom d'Abbas-Pacha clot la liste

des héritiers directs sur l'existence desquels repose la première condition de durée pour la dynastie fondée par Méhémet-Ali. Quel aera le sort probable de cette mémorable fondation?

A n'essayer pas de seruter en pure perte les accrets impénétrables de l'avenir, à n'aventurer point nos propres spéculations au regard des catastrophes sociales ou internationales surgies du sol de l'Asie ou de celui de l'Europe, dont l'éventualité peut être sondée, et sans nieme enoncer les diverses hypothèses que des esprits plus ou moins instruits et perspicaces se sont évertues à élaborer, la solution du fatal problème prend pour nous sa valeur absolue dans une considération unique : la simple question de l'acclimatation des hommes domine, à nos yeux, la majeste transcendante des élucubrations politiques ; elle pèse d'un poids ineluctable dans la balance du deatin. Jamais les plages délétères de l'Afrique n'ont permis aux immigrants de se perpétuer dans leur atmosphère : cette contrée brûlante a dévoré, sans assouvir son insalubrité, les diverses races de conquérants exotiques qui l'ont abordée et qui s'y sont fixées sur la foi de ses invitations traîtresses. Où sont les traces des envahisseurs, où est leur postérité? Grecs, Romains, Vandales, Carthaginois, tous sont disparus tour à tour; partout, en tous lieux, tous ont été engloutis sans exception; et de ces légions numéreuses il reste à peine quelques ossements sous la terre, à la surface rien, pas un seul individu dont le type originel soit reconnaissable. A la seconde génération du colon déjà l'essence primitive de la souche étrangère s'abâtardit notablement, et la séve radicale sera impuissante peut-être à produire deux tiges vivaces et prolifiques encore, tant le dépérissement est rapide. tant l'extinction est infaillible. Cette loi terrible de destruction, les prédécesseurs immédiats de Méhémet-Alidans le gouvernement de l'Egypte en ont fait la douloureuse expérience : à peine les mamelouks, ces hommes choisis parmi les plus beaux et les plus forts, parvenaient-ils à procréer quelques rares et débiles soldats. Elle s'est vérifiée déjà dans la lignée du grand-pacha : la dégé-nérescence y est sensible, manifeste; sur une telle abondance de rejetons la proportion des décès prématurés est démonstrative, de funèbre augure; ceux qui ont survécu sont assez sains, assez vigoureux, mais parmi eux, sans contredit, le plus robuste est celui qui naquit dans la patrie de ses ancêtres. Leur progéniture ne ressemble guere au vieux trone; Abbas-Pacha est foin d'avoir la même vitalité que son grand-père, et les berceaux de son harem sont une maladrerie: ses enfants meurent serofuleux; en 1842 il lui en restait un seul, qui était difforme, rachitique. Viennent les événements que le temps prépare, agressions du dehors, insurrections des indigènes, ou transmissions de pouvoir operees sans secousses : que feront des creatures infirmes, imbéciles; comment tiendront-elles dans leurs mains énervées le sceptre déja si lourd pour l'être valide qui le leur va léguer ? Pour nous, qui ne voulons pas tenter la Providence. le nœud gordien n'est pas même dans l'idiotie ou la faiblesse des descendants du vice-roi. Verront-ils seulement s'écrouler le trôpe élevé péniblement par l'infatigable Macédonien? Qu'importent

ione tous les éléments de conjectures fatidiques et les oracles déilèses de la sagesse diplomatique? Qu'importe qu'une griffe subtile ou qu'une serre puissante menace de s'abattre sur un territoire convoité? qu'importe l'instabilité de l'équilibre des interêts européens? Qu'importent les ferments de révolutions intérieures, et que Turcs, Arabes, Francs, tous les habitants du pachalik détestent cordialement la famille régnante? Pour elle, la sentence irrévocable de déchéance est une affaire de pronostie physiologique; elle porte dans l'altération, dans la dépravation intrinseque de son germe une cause certaine de ruine. Que l'hérédité soit prospère, que l'avénement des successeurs du vice-roi solt paisible, quelques années suffiront à éteindre cette flamme splendide, à tarir ce sang généreux : la dynastie de Méhémet-Ali n'est pas née viable! elle mourra bientôt de sa laide mort, si les décrets d'Allah ne lui réservent pas avant cette heure misérable une fin plus glorieuse.

## AHMED-BEY, DEPTERDAR.

Une peinture précieuse manque emocore àcette seire de portraits de famille; c'est celle d'un homme qui a lausé de contrait de la comme de la comme de la dont trizse années après son trépas authentique le non excerc fait toujours rissonner d'horreur ou d'equavant; c'est celle du gendre de Méhemet-Alir, c'est celle du gendre de Méhemet-Alir, c'est celle du gendre de Méhemet-Alir, t'est celle du pendre de Méhemet-Alir, rest celle du pendre de Méhemet-Alir, rest celle du pendre de manure de la rest celle du pendre de manure de la rest celle de la princesse, et complétera de rette celle de la princesse, et complétera de rette de la princesse, et complétera de la princesse, et complétera de rette de la princesse, et complétera de la princesse de la princesse de rette de la princesse de la princesse de la princesse de la princesse de rette de la princesse de la p

Le deflerdar Ahmed Bey est mort en 1833; mais outre que le caractere inhumain de ce personnage possède depuis longtempe dans toute la region de pays sounise au pacha une triste celèbrité, comme il appartient d'ailleurs à l'histoire politique de cette époque, il n'est pas inutile, de toutes façons, de le faire connaître à nos lecteurs d'Europe.

Le desterdar était un homme de taille moyenne, mais vigoureusement constitué; ses vêtements de couleurs éclala ferocité.

tantes et les riches broderies dont ils étaient chamarrés, ses nombreux esclaves armés, le somptueux ameublement de son palais, tout lui donnait l'aspect d'un des puissants beys ghouzes (1); et, d'après le témoignage des anciens du pays, le faste de ses costumes, les tendances de ses mœurs et même l'air de son visage rappelaient parfaitement Mourad-Bey. Safigure surtout avait une expression qui se gravait profondé-ment dans la mémoire, car il en est peu qui portent au même degré cette empreinte satanique. Il y avait dans son maintien impassible, dans ses yeux gris, dans ses regards mobiles et incertains, moustache longue et hérissée, dans tous ses traits enfin, quelque chose de si farouche et de si profondement cruel, qu'on se demandait si c'était un homme qu'on avait devant les yeux; et quand on l'apercevait couché sur son divan, accoudé sur une jeune panthère, on croyait voir la forme et le symbole de

Ce gendre de Méhémet-Ali descendait d'une famille de bevs. Elevé parmi les grands de Constantinople, ses manières se ressentaient de l'éducation de la capitale et de ses liaisons avec les personnages les plus distingués. Imbu de tous les préjugés musulmans, il était cependant instruit, pour un Ture, et connaissait passablement la géographie et l'histoire. Sa politesse était exquise; mais sous ces formes attrayantes il cachait l'âme la plus atroce, et il avait si énergiquement manifesté ses penchants sanguinaires, son tempérament implacable, que la seule idée, la seule menace de sa présence inspirait la terreur, et que, nous l'avons dit, sa mémoire l'imprime encore. Méhémet-Ali lui-même ne le voyait pas toujours d'un œil fort tranquille : sa constante opposition à l'introduction de la tactique européenne dans l'armée égyptienne, et à tonte innovation en général, ses nombreux mamelouks, et

(1) Ghouzz, nom générique sous lequel on désigne communément les mamelouks en Egypte. Les Arabes ont lière e moi du persan ghuz, ou ghouje, dont la signification est, suivant Castel, intrépide, rapace, sanguinaire, et qui est le nom d'une peuplade du Turkistân.

quelques propos échappés dans l'ivresse, ont fait croire qu'il eut plus d'une fois la pensée de s'emparer du pouvoir.

Cette biographie serait démesurément longue si nous voulions enregistrer tous les récits qui circulent de bouche en bouche sur les bords du Nil, et v ioindre la foule de détails, inconnus peut-être, que nous avons appris par suite d'une circonstance fortuite, un de nos amis avant eu à son service pendant plusieurs années un ancien domestique du defterdar; mais, indépendamment de ce que les limites qui nous sont assignées ne nous permettent pas de nous étendre beaucoup sur ce sujet, dans son nez légerement épaté, dans sa «d'intérêt secondaire, la succession interminable de faits présentant tous le même cachet deviendrait fastidieuse autant qu'inutile; nous relaterons seulement quelques anecdotes, choisies parmi celles qui sont de notoriété incontestable, et nous publierons en même temps le résultat des observations que des rapports personnels avec le terrible conquérant du Sennaar ont permis à un voyageur français de recueillir, et qui nous ont été obligeamment communiquées. Nous insérons textuellement ici un passage de son mémorial, « Vers la fin de 1832 ou le commencement de 1833, environ six ou huit mois avant le décès d' Ahmed-Bey, j'eus l'occasion d'avoir quelques entrevues et entretiens avec lui, durant un séjour d'une semaine que je fus amené par hasard à faire dans son oalais, à Djiziret-Mohammed, près du Caire. En dépit des prédictions de son aspect formidable et de son sinistre renom, son accueil fut fort avenant, ses allures restèrent constamment des plus courtoises, et aucun de ces événements de vie domestique dont i'avais tant de fols oui les lamentables paraphrases ne vint troubler pour moi les jouissances d'une hospitalité parfaitement irréprochable. Le texte de nos conversations était l'histoire et les mœurs étrangères, l'astronomie, mais surtout la geographie, science à la-quelle il pretendait se bien connaître.

- Je veux envoyer à la Société de géogra-« phic de Paris, me disait-il, une carte
- du Sennaar et du Kordofan, où i'ai fait « une campagne pour Méhémet-Ali. » La

carte était composée de plusieurs feuilles de papier collèes sur toile, et sur lesquelles étaient tracés grossierenent, mais avec assez d'intelligence, le cours du Nil, les montagnes, les frontières du Sennaar et du Kordofan, ainsi que les noms et positions des principales villes on bourgades.

Ahmet-bey mourut jeune eneore, le 8 juin 1833, laissant une fortune que l'on évalue à 40,000 bourses ou environ

cinq millions de francs.

Nous passerons sous silence plusieurs traits de la vie du célèbre deflerdar, que la Mébrare, An doit la competie du convenablement le caractère des Orientus, il faut se placer au point de vue de la religion et des mours musulmanes; si on les june d'après les principes ou les préjuges de matte évitilisation de la religion et des mours musulmanes; si on les principes ou les préjuges de matte évitilisation de la gravité de l'histoire.

# CHAPITRE II.

DESCRIPTION DE L'ÉTAT PHYSIQUE DE L'ÉGYPTE

CONSIDERATIONS CÓMÉRALES. MITATIONS
DOMAINE TRATISSON DE CÉNTRE. NATRATE DE FOL. SETURE DE SETU.

DE NIL. SOURCES ET COLOS DE NIL.

CATARICTES. CREES. INCOMES
DE SOUS. — ANNACE — FIGURES
DE SOIL. — ANNACE — VÉCÉTACE.

CULTAR ET L'ANNACE — VÉCÉTACE.

ROSSE. — BALANIACE — BORTALITÉ A ALEXADRIE.

ROSSE.— BALANICS.— BORTALITÉ A ALEXADRIE.

Placés dans une position géographique des plus tranchées, les Egyptiens penvent offrirun exemple concluant des lois de la physique genérale du globe. Si les anciens habitants de l'Égypte n'avaient pas trouvé sur le rivage du Nil des carrières inépulsables de grès et de pierre colcaire, le goût de l'architecture n'aurait pas eté uu des traits marquants de leur caractère, le sol n'aurait pas été couvert de monuments gigantesques. Où le rulte attesta-t-il mieux les besoins et les désirs de l'homme? Les animaux, et jusqu'aux végétaux utiles ou nuisibles, furent divinisés, et les mouvements du Nil furent consacrés par les rites de la 4me Livraison, (EGYPTE MODERNE.)

religion. La nature avoit refusé des forêts et des mines à l'Égypte; elle fut agricole, pastorale, savante et artiste: elle ne fut ni conquerante ni commerante. Les expéditions guerrières qu'elle fit, à diverses époques, n'eurent aucun résultat durable, parce qu'elles n'étaient point dues aux instincts de la nation. En vain les Ptolemées réunireut par des routes maguifiques les bords du Nil et le riyage de la mer Rouge, le commerce resta entre les mains des étrangers, et les Egyptiens s'engagerent rarement eux-mêmes dans cette nouvelle voie. L'Égypte demeura, quant au commerce, un pays de transit, et le grenier des nations voisines; en raison même de leur eivilisation avancée, les Égyptiens méprisaient trop les peuples étrangers pour aller chereher ellez eux les moyens de s'enrichir.

SITUATION, BORNES ET DIVISION DE L'ÉCEPTE.

Solon le voyageur Bruce, le nom d'Égyte 'eint de l'éthiopien vorre, et sigule 'eint de l'entre de l'entre de l'entre de qui, pour d'en apour d'uni peu appicaqui, pour d'en apour d'uni peu de de la aplendeur de l'Egypte, sous les l'haroons, lorsqu'un habile système d'irrigations avan dist de cette contré la maire nourricier de nations (1); als Bible l'apque les Arabes donnent sujourd'uni d' Egypte; les Optes ont conserve l'en int l'Egypte; les Optes ont conserve l'en de Chemiz, qui est évidenment le Arande ou Kennie des anjens monu-

Située entre 23° 23° et 31° 35′ 30″ de lat. boréale, et entre 22° 10′ et 33° 21′ de longit. à l'est du méridien de Paris, l'Égypte se déploie longitudinalement.

Les ethaussements du sol aux embouchurres de es fleuve, et tout le Deita, sout formés par les depôts des inondations | ériodiques et l'entassement des sablés de la mer; la unajeure partie de ce terrain arénace n'enistait même pas à l'époque où les prêtres égyptiens ont fixé les limites de ieur patrie : pour eux, elle finissait avec le Nil. Le terme des

(i) Byptus étail le plus ancien nom du Nit (Hom. Odyss. XIV, 258). Ce nom fut plus tard applique à tout le pays. mesures données par Hérodote doit, d'après les recherches de plusieurs savants, s'arrêter à la principale bouche du fleuve nourrieier, à l'issue de la seule branehe primitive, à laquelle Ptolémée appliquait l'épithète d'arab-dajus», schetnoufi des indigènes (bonne branche ou

principale division (1)).

L'Egypte occupe la partie nord-est de

l'Afrique; enclave entre deux mers et deux ders deux des deux des pour l'initeaux nord la Méditerrance, à l'est la mer Rouse; a sur la Nube, à l'est la l'hye, Elle un peu vers l'ouest la L'hye, Elle un peu vers l'ouest; c'est une longue band de terrain traverse par le Nil, qui, arrivà i trente lieuse de la mer, se public perfaitement unit et dont la pente est prespie insensible. L'Expree loige la pointe de Bournois, précente que qui la pointe de Bourlos, précente cent mille lecterar de terrains culti-

vables. On la divise en haute, movenne et basse Egypte. La Haute-Egypte ou Sald s'etend de la Nubie jusque vers la province du Caire; la Moyenne-Egypte renferme la province du Caire et les provinces latérales; la Basse-Égypte se compose de tout le pays situé entre le territoire du Caire, la Méditerranée. l'istlime de Suez et la Libye. Le Saïd est une longue vallée entre deux chaînes de montagnes; c'est ce qu'on appelle la vallée du Nil; sa longueur, depuis l'lie de Philæ jusqu'aux grandes Pyramides, entre les 24° et 30° de latitude, est d'environ quatre-vingt-dix myriamètres, en y comprenant les sinuosités du fleuve. A la hauteur du Caire, les montagnes s'affaisseut, et le pays se nivelle presque completement; la chaîne orientale forme alors, au bord de la vallée, une sorte de haute muraille coupée en quelques endroits par dea ravins; la chaîue occidentale se termine en peute douce. Depuis le Caire jusqu'à la mer, et entre les deux bras du Nil qui descendent dans la mer, l'un a Rosette et l'autre à Damiette, le pays forme un triangle presque equilatéral dont la base a environ soixante-dix

lieues; cette plaine a recu le nom de Della, à cause de la ressemblance de sa configuration avec celle d'un des earacteres de l'alphabet grec (a). Les indigènes lui ont donné le nom de rab ou rib. qui signifie poire, parce qu'ils ont trouvé quelque ressemblance entre la forme de ce terrain et celle d'une poire; de rib on a fait rif, et er-rif avec l'article. Abou'l-Féda divise l'Égypte en Rif ou côtes, et en Said ou hautes contrées. Le Delta fait partie de la Basse-Égypte; en remontant on trouve, à peu présenface du Caire et de l'autre côté du fleuve, la ville de Giseh, célèbre par le voisinage des pyramides; et un peu au dela des pyramides commence la vallée du Nil, qui se prolonge vers le midi, dans un espace d'environ cent cinquante lieues.

## NATURE DU SOL.

I. Égypte, à proprement parler, n'es qu'une grande oasis dans un immense désert. Ses proportions sont en ropport avec celles du cours d'eau qu'il a créce. Le Nil, rompant la montagne granique, vint creuser son it sur la pierre caleaire du Sald, méler son limon fécule producteur la possisére stérile apportée par l'impétueux khamsin, et prepare ainsi une nouvelle terre pour l'habitation ainsi une nouvelle terre pour l'habitation

des hommes. Voyageurs, savants ou poëtes, curieux ou aventuriers, tous sont frappes de l'E-repet original et grandiose de l'E-gypte, quel que soit le côte par où ils l'a bordent; rien nest pluis interessant, plus majestueux, plus riche que ce long arvin sillound éen inlie canaux, tapisse d'une vegécition saus cose verdoyante de proposition de la commentation de la comment

A mesure qu'on pénètre dans le pats, et qu'on en observe minutieusement les details, l'étonement et l'intérèt s'accroissent au lieu de dinniere. Tei la terre se suffit à elle-même, et les régions suspireieres de l'atmosphère ne lui envoient point leurs ondées biendiasantes point de pluie pour aliemetre ces vé étaux que le sol engendre sans relà-lee. Un seul lieure suffit pour arroser crête plaine limoneuse et réparer annuel-lement la perte des sues nourricers.

Voir Champollion le Jeune, l'Égypte sous les Pharmons.

Tout s'accomplit avec une regularité solennelle : eux mêmes jours le Nil s'éleve, aux mêmes jours il s'abaisse, pour recommencer à des périodes regulières; et cependant au sein de cette contrée privilégiée, où la nature se charge ellemême d'une partie des travaux de l'homme, au milieu de ces sables que le vent seul agite, les yeux surpris recounaissent les vestiges d'une catastrophe violente. Le sel des mers couvre de ses efflorescences cristallines le sable desséché du desert, les coquilles gisent sur les hauteurs, les vallons sont labourés par le passage des torrents, les pierres sont polies et faconnées par le roulement des flots, et des scories volcaniques encombrent quelques endroits des gorges, loin de tout cratere. On a essayé d'expliquer, avec plus ou moins de vraisemblance, ces singularités naturelles. Entre toutes les hypothèses émises à cet égard nous sommes forcé de faire un choix; le nom de Déodot Dolomieu et l'autorité de la grande commission scientifique de Napoleon mettront notre responsabilité

suffisamment à couvert. Une cause inconnue, le choc d'une comète et du globe terrestre, par exemple, aurait un jour imprimé aux mers de grandes oscillations, et quelques portions de nos continents auraient été tenporairement submergées. D'après cette hypothèse, les eaux de la Méditerranée se porterent vers le mont Liban, tandis que celles de l'océan Indien entrèrent dans le golfe Arabique. Les courants dévastateurs se rencontrèrent en divers points, et a diverses reprises, et alors, se faisant un moment équilibre, ils laisserent retomber les roches et les sables qu'ils avaient entraînes, Ainsi se formerent l'isthme de Suez et quelques autres atterrissements; aius s'établirent les amas de coquillages dont les débris font aujourd'hui des collines entières; aiusi se creusa le désert; ainsi le sel se répandit sur la surface de l'Égypte; ainsi s'agglomérèrent des matières hétérogenes dans des lieux étrangers à la production de quelques-unes d'entre

elles.

Le Nil lui-nième a modifié plusicurs fois l'intérieur de la vallée, et les traces de son cours se retrouvent dans des lieux fort éloignés l'un de l'autre. Un de ses

anciens lits a suivi la ligne des oasis. et son passage y a laisse des vestiges irrécusables; il a ensuite baigné le pied de la chalue libvque, et peu à peu repoussé par les sables, il s'est porté vers les monts arabiques, qu'il creusa lentement en quelques points. Ces changements de position, joints à d'autres eirconstauces, auraient même donne naissance à la régiou des grès dans la montagne lihyque; telle du moins a été l'opinion du savant M. de Rozière. Ces sites done, si immuahles en apparence, sont en realité toujours changeants et renouvelés, au point que le fond des eaux est devenu montagne, et que la montagne, à son tour, menace de devenir un jour le lit du fleuve l

Cette constitution extreordinaire promet surtout à l'étude une mine inéquiseble d'observations et de phénomènes nouveaux. La géologie doit faire une ainple récolte dans un semblable champ

En effet, hier que la vallee du Nil soit, in pour ce, qui cooreme l'ouverture riveraine, uniquement de formation allurent de la companie de la companie de la tention du goologue; de parte d'autre, le col limoneur, est crealisé dans des défert viennent jusqu'à ces montague qui qua de la companie de la companie de la citata de la companie de la qui qua de la companie de la qui que de la companie de la que que la companie de la départe vingt kilomètres, et dans que se production de l'action de departe vingt kilomètres, et dans que se oforsie de l'arts pas nême de que se oforsie de l'arts pas nême de

Depuls leur extrémité septentrionale iusqu'à dix ou ouze myriametres de l'entrée méridionale de l'Égypte, les deux chaînes sont de formation secondaire et denature calcaire; durant les huit myriamètres suivants, elles sont composées d'un grès sablonneux, légèrement micacé, tendre, facile è tailler ; c'est une roche assez belle et de nuances variées, avec laquelle sout construits presque tous les anciens édifices de Thèbes. - Plus on approche ensuite des cataractes et plus la roche devient dure; à une lieue de Svene, on trouve des terrains primitifs, sur les bords de la vallée, et la montagne granitique montre aux yeux étonnés

daires.

ses blocs énormes, d'où les anciens ont tiré la masse de leurs statues colossales

et de leurs obélisques.

Ainsi, entre Phila et Assouan (Syène), la rive gauche du fleuve est occupée par l'extremité nord des montagnes qui s'étendent dans la Nubie, et qui consistent en une sorte de roche de granit rouge, mélé d'amphibole; cette roche a reçu le non de suénite.

Le granit est quelquefois coupé par des masses de gneiss, de porphyre, de schiste argileux, de quartz et de serpentine. dans la pâte desquelles sont disséminées de nombreuses variétés de jaspes et de cornalines. La serpentine se trouve aussi dans les gisements de la chaîne arabique, sur de longues nappes de schiste argileux, et d'un feldspath compacte; auelaues auteurs l'ont decrite comme une espèce de marbre vert. On trouve encore dans la Hante-Egypte un véritable marbre, qui prend diverses nuances de jaune, de blanc, de bleu et de rouge; quand ce marbre se combine avec la serpentine il forme la pierre bien connue sous le nom de vert antique.

Les muntagnes opposées correspondent entre elles en beaucoup d'endroits par la nature des matieres. Cependant les montagnes de granit appartiennent à la chaîne libyque, et la formation composée de feldspath en lames confuses, et d'une forte quantité d'horn blende, sans quartz ni mica, est absolument étrangère aux montagnes de Svène, tandis qu'elle constitue les principales montagnes de l'Arabie, et notamment le Sinai; cette dernière roche a recu de quelques savants le nom de Sinaite, par opposition à la Suénite, qui est le granit rose de Sveue et des environs. La Sinatte joue un rôle très-important dans ce systeme de montagnes, et sert, entre autres caractères, à faire distinguer les terrains primitifs des terrains de formation seconda re.

Conomence à observer la transition de i une à l'autre formation dans les montagnes à l'ouest d'Elejhantine; la transition traverse ensuite le fleuve, et se montre dans les montagnes plus au nord. Elle franchit ainsi les déserts de la Troglodytique, poursuit la même di-rection dans l'Arabhe Pétrée, coupe l'ave de la presqu'ile au-dessous de la vallée de la presqu'ile au-dessous de la vallée.

de Pharan, et paraft devoir rejoindre les montagnes de la Syrie.

Au sud de cette ligne tout le terrain set de formation primitive; au nord de la Méditerranée tout est de formation secondaire. Le terrain est alors principalement calcaire, à l'exception d'une bande plus ou moins étroite de montagnos de grés et de poudingue, qu'on retrouve très-fréquenment entre les terrains printifs et les terrains secon-

A Eaneh le roc devient presque exclusivement calcaire, et il garde ce caractère jusqu'a ce qu'il se termine dans la plaine qui borne la Basse-Egypte. L'escarpement de ces roches, qui montrut presqu'à pie, donne au pays un aspere traste et monotone: les montagues rettes et plutoreques, et précentent en qu'elques endroits des points de vue d'une grande beauté.

En résumé, à l'entrée de l'Égypte, en descendant le fleuve, on voit, du côté de l'Afrique, la chalne libyque, qui se compose de diverses espèces de granit et de gneiss; vers la Nubie, des roches amphiboliques schisteuses, des masses d'amphibole vert, des diabases, des serpentines, des stéatites, la dolomie et la trémolite; tantôt la dolomie et la trémolite sont à découvert, par blocs considérables, ou forment des montagues entières, tantot ces roches et les autres que nous venous d'énumérers ont recouvertes par des couches plus ou moins épaisses de psammites, des grès extrêmement durs. des pondingues quartzeux, des brèches silicruses, etc. Ces diverses formations précèdent ce qu'on nomme proprement la suénite ou granit oriental, autour de laquelle se groupeut d'autres varietés de granit, des gneiss, des si histes micacés des phyllodes, des roches d'eurite et de keralite, du feidspath lamélleux et arenatifere : bientôt en descendant vers la Thébaide, on trouve la syénite rose tulqueuse, qui sert de transition entre le granit et le grès Elle différe de la syénite ordinaire par une quantité de mica plus considérable, par l'absence des cristaux de quartz, et par l'addition d'une matière stéatiteuse qui se mêle au mica et lui donne une nuance verte assez prononcee. La présence du tale dans la

syénite indique une formation plus récente dans cette espèce de granit qui ellemême est la moins ancienne des pierres de ce genre. Bientôt après on voit apparaître les montagnes de grès. Celles-ci n'ont ni les coupes vigoureuses des roches de granit, ni même les a cidents de coupe moins prononcés des roches calcaires; elles forment comme une longue maraille d'un gris somb e. Quand les deux chaldes se rapprochent du fleuve, elles sont escarpées et roides, denudées même de poussière et de eail:oux; quand el es s'eloignent, le grès, plus friable, se desagrège, et la montagne prend quelquefo s l'aspect d'une dune tresélevée; à la hauteur de la Thébaide, les montagnes sont pour ainsi dire en ruine comme les édifices, et les fragments de leur crête gisent à leur pied en amas confus. Ce grès est plus chargé de mica, et son grain est plus gros que celui de Paris. Il a des nuances plus précises, quoique jamais elles ne soient vives; sa consistance est aussi plus égale, et on en trouve de grands blocs exempts de fissures; en un mot, e'est plutôt un psammite (de ψάμμος, sable) légèrement micacé qu'un grès ordinaire, quoiqu'il soit engénéral très-adhérent. Cette pierre, si souvent employée par l'architecture égyptienne, est léposée en lits épais d'une grande régularité entre des minces filons d'argile. Neanmoins les couches diminuent d'énaisseur à mesure qu'on avance vers la région calcaire. A cinq I eues audessus d'Esneh. on trouve la jonction de ces grès au calcaive. La zone des montagnes de grès se ilirige du nord-est au sud ouest. Sa limite n'est point precise; elle forme plusieurs saillies et plusieurs enfoncements considérables, occupés par les montagnes calcaires, de sorte que les deux terrains alternent à plusieurs reprises sur les bords de la vallée. Le calcaire se voit quelquefois dans la même montagne que le g es, et dans ce cas le gres surmonte un calcaire compacte à petites discolithes, et un autre calcaire plus recent renfermant des camites et des pectinites, tandis qu'une troisieme formation calcaire beaucoup plus grossière ( psammite-calcaréo quartzeux ) couronne la montagne, Ou voit, par cette disposition, que le gres est un quement une formatiun secondaire; ceux de la

vallée du Nil, en particulier, paraissent avoir été produits par les dépôts eneaissés d'une eau chargée de sable quartzeux. Ces depôts, tassés par leur propre poids, ont acquis avec les siècles une compacité extrême, à laquelle d'autres eirconstauces ont ajouté l'adhérence indispensable à la constitution d'une pierre. Le calcaire des dernières montagnes de cette chaîne est gris, ou diversement nuancé de plusieurs couleurs; sa ea-sure est à la fois esquilleuse et conchoïde; souvent elle contient beaucoup de pétrifications de poissous, de coquillages et de coraux. D'Alexandrie à la mer Rouge, près de Surz, c'est cette pierre qu'on rencontre. Le district montagneux qui conduit à Kosséir en présente aussi, et il y a dans la même circonscription des hauteurs où la haux carbonatée est traversée par des conches de gypse ou sulfate de chaux. Lo sable des vallers qui coupent ces montagnes est en partie quartzeux, en partie calcaire, et indique suffisamment le genre des pierres des débris desquelles il s'est formé. Un échantillon de cette matière a donné à l'analyse les résultats suivants:

| Sous-carbonate de soude | 0,2335 |
|-------------------------|--------|
| Suifate de soude        |        |
| Muriale de soude        |        |
| Sable siliceux argileux |        |
| Carbonale de chaux      |        |
| Oxyde de fer            | 0.0020 |
| Eag                     | 0,0971 |
| Total                   | 1,000  |

Plusieurs vallées coupent à claime arabique pour aller joindre la me Rouze; une des plus vonsiderables est à vallée curée de plus vonsiderables est à vallée curée de la vallée de la vallé

égards; ces diverses roches se continuent en combinaisons variées jusqu'à trois lieues de Koaséir, où les montagnes changent de nature et deviennent gypseuses ou calcaires, leurs couchea sont apparentes et régulières et dirigées presque toujours du nord au sud. La se montrent amoncelés les détritus d'une coquille pétrifiée que Rozière pense avoir appartenu à l'ostræa diluviana (1), et qui forme la substance du calcaire. Le fond de la vallée est couvert d'énormes fragments de gneiss, d'argilite, de porphyre, de granit, et d'autres roches composéea, telles que l'actinolithe, et une sorte de stéatite qui contient des nodosités formées par un gypse schisteux. Parmi les substances particulières aux montagnes qui bordent la vallée, il cn est une qu'on trouve rarement aeule, mais qui entre dans la composition des granits, des porphyres et de plusieurs antres pierres anxquelles elle communique une belle nuance verte; cette substance, qui ressemble au schort vert du Dauphiné (delphinite), se trouve aussi dans quelques cudroits du désert de Sinaï; c'est une varieté d'épidote.

A Lambageh, situé à deux lieues et demie de Kosséir, on voit de nouveau s'élever des montagnes de granit, et par devant de petitea montagnes schisteuses, qui en rendent l'accès difficile; un peu après les montagnes s'écartent, et on atteint le port formé au Said par un accident de la côte, et au nord par un gianntesque rooher de corall'et de ma-

drépores.

La vallée de l'Égarement, qui est parallèle à la vallée de Kosséir, est d'une composition géologique très-différente; car on n'v voit pas de montagnes, et un petit nombre de mamelons gypseux. calcaires, ou formés d'amas de coquilles et de masses de sel marin accidentent sculs nn terrain aride et sans verdarc. Le sol de la vallée n'est pourtant pas entièrement plan; et il se divise, au contraire, en plateaux dont le plus considérable est supporté par un banc calcaire. Mais la formation géologique la plus remarquable d'Egypte est celle qui borde la vallée des lacs de Natron, située à trente-deux milles à l'onest du

(1) Espèce d'huitre, moliusque acéphale.

Nil, entre le Fayonm et la Méditerranée. Le calcaire joue un grand rôle dans le aystème cutier; il est la base des montagnes granitiques de Svène, et probablement celle de toute la région des grès; enfin il s'étend sous le sol même de la vallée, depuis la chaîne libyquejusqu'au lit du fleuve, auprès duquel on l'a trouvé, à 6 met. 708 m. de profondeur; les collines qui divisent le bassin de la Rivière sans eau sont en grande partie formees par diverses combinaisona du natron avec d'autres sels. Dans le désert, ce dernier sel existe en couches minces et compactes sur un lit de gypse: dans d'autres endroits on le rencontre très-fréquemment en cris taux, quelquelois sous le sable, mais le pius souvent à la surface du sol.

La chaîne de terraina anciens qui sé-

pare Keneh de Kosséir, et qui suit la côte de la mer Rouge du nord au sud, est accompagnée d'une aeconde chaine parallèle, composée de basalte et de trachyte. On voit ces roches sur les deux contre-forts de la première chaîne, et même sur les points les plus éleves; c'est ainsi qu'en France des terrains volcaniques constituent le mont d'Or, le Cantal et le Mezenc, qui domine tout le paya; en Egypte et en France, les nappea de basalte recouvrent celles de trachyte et forment de larges lames plates assez continues; il est probable que les dispositions des montagnes coniques de Lagetta aont dues à un phénomène de soulévement analogue à celui qui a créé le mont d'Or et les groupes

En redescendant du col de Lagetta on continue à marcher aur les roches de basalte et de trachyte jusqu'à Hammamat; mais après Hammamat on rentre dans les roches de grafite, de porphyre et de syénite, qui se prolongent jusqu'à

du Cantal.

et de syénite, qui se prolongent jusqu'à la vallée de Kosséir. Sur les bords de la mer Bouze les roches voleaniques reparaissent; elles forment une série de petits cônes qui bordent la côte pendant une assez grande longueur.

L'Egypte possède beaucoup de pierres finea; nous nous bornerons a l'enumération des plua remarquables, pour ne pas depasser les limites que nois nous sommes imposées dans cet ouvrage.

Une ile de la mer Rouge porte le nom

de Zemorget ou tle des Topaxes; selon quelques ecrivains, les anciens rois d'Égypte y exploitaient une mine de sel gemme (1). On trouve des émeraudes dans les moutagnes situées sur la rive occidentale du golfe Arabique; des mines abandonnées ont ete decouvertes par Cailliaud, en 1816, dans la vallée de Kosseir, à quatre journées de marche de cette ville, sur l'ancienne route de Coptos à Bérénice, au pied du Zabourah, un des pies les plus éleves des monts Ollaki; et l'histoire dit qu'il se faisalt autrefois un commerce considérable d'émeraudes entre l'Égypte et l'Italie. Les auteurs arabes distinguent quatre espèces de Zemroud, dont la plus estimée est nommée par eux Dabbani, et la plus imparfaite (une aigue-marine) Zeberdjed; ils affirmeut que l'inde seule produit des émeraudes comparables à celles d'Ollaki. Néauntoins, beaucoup de savants pensent que l'émeraude connue des ancieus n'est pas semblable à celle du Pérou. Bruce parle d'une ile de la mer Rouge qu'on appelle l'tle des Emeraudes (Gezyret-Uzzumurud). M. de Rozière pense que ce pourrait être la même que l'île des Topazes, dont la position est loin d'être bien précisée. Mais un examen plus approfondi a fait reconnsitre que cette île produisait seulement un spath-fluor de couleur verte, et que les Ababdeh, en appelant cette ile Gezyret-Uzzumurud, ont fait une confusion de lien. On compte aussi le chrysoberyl ou cymophane parmi les productions minérales du Said, et plusieurs variétes rares de quartz, par exemple l'aventurine dite aventurine d'Egypte, et le cristal de roche, qu'on trouve sur les rivages du nord. On a recueilli des calcédoines et des cornalines sur les deux rives du Nil, dans toute l'étendue du pays. L'agate git dans les rocs qui entrecoupent le désert à l'est du Caire, tandis que le jaspe court, en filons d'une epaisseur considérable, dans le schiste argileux qui borne la vallée placée entre Esneh et Syout. Un jaspe plus rare et plus beau est abondamment répandu dans le désert sablonneux qui sépare le Caire de Suez : c'est le célèbre jospe d'Egypte; on le trouve aussi dans les gise

ments situés au-dessons de Benisouef: il y est enclavé au sein d'une sorte de conglomérat. Enfin, dans les vallées transversales qui du Nil supérieur communiquent à la mer Rouge, on voit beaucoup d'actinolithes, d'épidotes, d'amphiboles.

Les montagnes qui bornent l'Égypte dans quelques directions out été si imparfaitement explorées que nous ignorons quels en sont les trésors métalliques. On peut néanmoins conclure de l'état avancé où se trouvaient les arts chez les anciens habitants des bords du Nil que le fer n'était pas inconnu parmi eux, et même que le minerai se recueillait dans le voisinage des grands travaux auxquels il était indispensable. L'exécution des obélisques, des pyramides, des statues, et de tous les ornements de l'architecture égyptienne implique nécessairement l'emploi d'excellents instruments munis de lames bien trempées.

L'Égypte n'a point de mines d'or, quoiqu'il s'en trouvedans les possessions du pacha; nons en porterons aux chapitres XIV et XV, en traitant du conmerce et de l'industrie.

Il est digne de remarque que dans les plaines sabionnenses, où l'eau manque aujourd'hui si complétement, on rencontre ces jaspes bruns qu'on appelle cailloux d'Egypte, et dont la forme ar-rondie, la surface lisse, indiquent assez qu'ils ont été longtemps le jouet des eaux avant de reposer dans un sol aride. Une autre anomalie de ces contrées est de présenter dans ces sables tranquilles. au pied de ces montagnes dont les couches parallèles se continuent avec une régularité parfaite presque, des pierres ponces, des calloux encroûtés de scories, et d'autres produits volcaniques, preuves irréfutables des révolutions naturelles dont l'histoire la plus reculée n'a pas gardé le souvenir. D'antres traces non moins évidentes de ces convulsions du globe sont encore imprimées à la surface de l'Egypte.

A deux lieues et demie à l'est du Caire, il de consideration de l'est du Caire, il sur un espace de plus d'une lieue carrée. Ce enrieux monnment de quelque grande cutatstropie physique, perdu dans le désert entre les deux routes qui vont de Suez au Caire, l'une au nord et l'autre

<sup>(1)</sup> Voyez Diodore de Sielle.

au sud, n'a pas été découvert par les savants de l'expéditinn française, et il n'est connu des Européens que depuis une vingtaine d'années.

La plaine où se trouve ce bois pétrifié semble avoir subi l'action du feu. Elle est couverte de monticules de calcaire. d'argile ou de grès vitrifié. Le terrain présente à sa superficie du sable calcaire mêle de graviers roulés et quartzeux, puis des couches d'argile et de calcaire, dans lesquelles sont enfouis braucoup d'ossements fossiles et de coquillages de différentes époques. Les parties les plus basses de cette plaine sont celles où les arbres sont les mieux convervés; au milieu ils présentent encore la couleur du bois et inême l'écorce. Il y a des morceaux qui à la première vue semblent être des arbres que l'on vient de fendre et de couper. Tous les fragments sont à la surface du sol ou à moitié ensablés : les parties ensevelies sont mal conservées et se pulvérisent lorsqu'on les touche. Ces arbres sont couclies dans tous les sens, et le terrain en est parsemé de distance en distance. Les grands troncs ont plus de vingt metres de longueur; la plupart sont droits, et quelques-uns présent-nt de fortes branches, où l'on distingue encore des nœuds. Dans les parties cassées perpendiculairement à l'axe de la tige, on r-connaît très-distinctement les différentes zones de tissu ligneux qui peuvent donner l'âge du végétal. La forme générale, l'écorce et l'embranchement semblent indiquer des sapins, des chênes et des sycomores. Les dattiers sont assez nombreux, mais quelques morceaux filandreux, comme le bois de palmier, et coupes par nœuds comme le hambou, ressemblent à l'interieur d'un trone de bananier. Beaucoup de morceaux, qui sont creux et qui ont environ deux pieds de diamètre, offrent l'apparence de bambous d'une es-

pèce colossale.

Ces vestiges antédifuviens attestent
autant l'action du feu que celle des coux.

La plupart des troncs sont virifiés, d'autres sont semblables à des tisons
c'autres sont semblables à des tisons
etients au sortir d'un béders; il est fort
probable que ces arbres périrent par
action d'une chaleur souterraine ou
par celle d'un feu allumé sur leurs racimes. Les soulèvements de griès vitrifié

qui entourent la forêt, la nature de qualer soches e pares sur la surface de la plaine, tout prouve une action volceuique, un feu inter eur qui a brillé le bois avant sa pétrification. Les incrustations, autre de la commentation de la comm

A deux journées de marche des lacs de Natron on voit une forêt de duttiers pétrifies, dont plusieurs troncs, hants de sept à huit pieds, sont encore

debout.

Pour compléter cet aperçu de l'état géologique de l'Égypte, nous donnons Janaiyse du limon du Nil, qui forme presque exclusivement la terre végetale de ce pays. En le desséchant à 100°, il présente la composition suivante:

| Silice                         | 48.50  |
|--------------------------------|--------|
| Alumine                        | 24,24  |
| Peroxyde de fer                | 13,65  |
| Carbonate de chaux             | 3,85   |
| Carbonate de magnesie          | 1,20   |
| Magnésie                       | 1,05   |
| Acide ulmique et matière orga- |        |
|                                | 2,80   |
| Eau                            | 10,70  |
| Tolal                          | 100,00 |

La base de ce limon est donc un silicate d'alumine composé à peu près de 2 atomes desilice et de l'atome d'alumine. L'acide ulmique et la matière organisée contribuent a faire de ces alluvions annuelles un engrais prérieux.

Lorsque le limon est sec il prend une consistance très-frune; se aessure présente pin grain très-fin; il est brun (terre d'Exprle), et son aspect est celui d'une terre fine argio-ferrugineuse. Au contact d'un acide il produit un peu met dans l'eau; au toucher, il est doux et un peu savonueux, cependant il haupe l'agrèment la langue.

La poussière du désert forme l'autre élèment qui constitue la terre végétale dans la vallee du Nil; cette poussière est un sable quartzeux, dont l'alliance est indispensable au limon pour former le soi cultivable, dans lequel on a fait germer presque tous les végétaux du globe.

## ISTHME DE SURZ.

L'isthme qui sépare la mer Ronge de la Méditerrance n'a pas plus de 120,000 metr-s de Isrgeur (environ 25 lieues), entre Suez et la côte voisine de l'ancienne Peluse. Son terrain est plat, et il se distingue du reste de l'Égypte par l'absence de toute verdure, d'habitations et d'eaux vives. L'idée de faire communiquer ensemble les deux mers est si naturelle et promet tsut d'avantages au commerce, qu'elle a dû venir à l'esprit des plus anciens souverains de l'Egypte. Cette communication peut s'effectuer de deux manières : ou directement, par un canal percant l'istlime de Suez, ou indirectement par l'intermédiaire du Nil. C'est ce dernier parti qu'ont pris les socieus. Jamais ils n'ont songé, ainsi que l's démontré M. Letronne, à établir ls jonetion directe, qui rependant eut été plus facile. « Ils ont eu , dit ce savant célèbre , d'excellentes rsisons pour agir ainsi. La première est la nécessité de faire profiter le Delta de cette grande communication, car l'un des principaux objets du cansl a du être l'exportation des denrées pour l'Arabie; il fallait donc le mettre en rapport avec une branche du fleuve. La seconde est l'impossibilité d'établir un port durable sur la côte de Péluse, non-seulement à cause de la disposition de la côte, mais surtout à couse de l'existence du courant continu de l'ouest à l'est qui règne le long de la côte septentrionale de l'Afrique, courant qui, en entreînant le limon du Nil, comblerait en peu de temps tout port qu'on voudrait établir sur un point du rivage à l'orient des bouches de ce fleuve. La troisième raison qui a pu influer sur le choix des ancieus, c'est l'opinion où ils ont été que le niveau de la mer Rouge surpasse celui de la Mediterranee; cette difference, deja remarquée par Aristote (Météorolog., I, 14), niée par Strabon (XVII, p. 804) et quelques modernes, a été mise hors de doute par les opérations précises des ingénieurs français en Egypte ( Mémoire de M. Lepère). Il est

à présent établi que cette différence est, au maximum, de 30 pieds 6 pouces (9 mètres 907 millimètres) (1). >

Il n'v a rien à objecter contre la première raison, slléguée en faveur de la communication indirecte de la mer Rouge avec la Méditerranée. Quant sux deux autres raisons, qu'il nous soit permis de faire quelques observations Sans doute, la Méditerranée subit, comme le ilit M. Let onne, l'influerce d'un courant silant de l'ouest à l'est; mais il y en a un autre, plus profond, qui va dans une direction dismétralement opposee; le premier recoit les eaux de l'océan Atlantique, et le dernier les v ramene. D'après des expériences précises, ces courants en sens contraire sont surtout sensibles su détroit de Gibraltar, point de jonction de la Mediterranée avec l'ocean Atlantique. M. Letronne ne parle que du courant superficiel de l'ouest à l'est, « qui, en entrainant le limon du Nil, comblersit en peu de temps tout port qu'on voudrait établir sur un point du rivsge à l'orient des bouches de ce fleuve. » Mais, évidemment, ce que ce courant superficiel surait fait dans un sens, serait aussitôt détruit par le courant plus profond agissant en seus contraire.

D'ailleurs, l'arrivee des eaux de la mer Rouge modifierait dell-même ces courants de telle manières, que l'opinion exprise pl. Illiaer se manières, que l'opinion prime par l'illiaer se rehéologue rejarde ensuite comme un fait constant que la Mediterranée est plus basse que la mer Rouge; et l'ajoute; « Le réaultat d'une rant repide qui écariant bientide le enal, et, se précipitant avec force vers la Méditerranée, finairit par en deveu le niveau [e premier effet de ce charge-basses du Della (2). »

Ces craintes nous paraissent au moins ex gérées, même en admettant la différence de niveau indiquée entre les deux mers (3). La Méditerranée n'est pas

(1) Voyez l'Isthme de Suez, par M. Leironne, dans la Revue des deux mondes, 16 juillet 1841. (2) Ibid, p. 7.

(2) Ibid, p. 7.
(3) Dans un travait récemment communiqué à l'Académie des sciences, M. Sainte-Preuve

un réservoir fermé comme la mer Caspienne: elle communique indirectement avec la mer Rouge par l'unermédiaire de l'Océan, l'équilibre, s'il était un instant troublé, ue tarderait donc pas à se retablir, conformément aux lois les plus simples de l'hydrostatique.

Sans entrer dans le detail des causes qui pourraient expliquer les différences de niveau entre ces deux mers voisines, nous ferons observer que de semblables différences existent aussi pour d'autres mers, sans entraîner les graves inconvénients qu'on a signalés. Ainsi, les caux du Zuidersée sont plus élevées que celles de la mer du Nord, maigré que la communication soit ici bien plus directe. Le niveau moyen de la mer du Sud est plus élevé que le niveau moyeu de l'ocean Atlantique (1). A cela il faut eucore ajouter que le niveau moyen des mers éprouve (abstraction faite des marées) non-seulement des oscillations journalières, mais qu'il varie suivant les saisons, comme cela a lieu pour la Baltique et la mer Noire; enfin qu'il y a des changements de niveau seculaires (2).

La largeur de l'istlime peut, d'après M. Letronne, se diviser en trois parties est différentes : la première est un bourrelet sabhoneux qui séquer le fond du des golfe Arabique du bassin des marais solants que les anciens appelaient les Lacs amers; la seconde est formée par ce bassin tiu-inème, dépression profonde, qui se trouve bien au-dessous du niveau des deux ners; la troisième du niveau des deux ners; la troisième

montre que les méthodes employées, il y a près de cinquante ans, par les ingénieurs français pour mesurer les niveaux de la Méditerranée et de la mer Rouge, manquaient d'exactitude et devaient conduire a des resultais errones.

errors.

Gilmando Papajos Erroriro, de., p. 18 m. 18 m

partie est une plaine sablonneuse, qui s'étend depuis l'extrémité nord de ce bassin jusqu'à la Méditerranée; cette plaine est à pente continue et entrecoupée de quelques lagunes (lacs Birket et Ballah).

et Bollab;
consideratal (in bassin et al., 2000). Conside

M. Letronne a réuni soigneusement et discute avec beaucoup de sagacité les témoignages des anciens qui se rapporteut à l'achèvement et a la navigation de ce canal. Nous ne saurions mieux faire que de lui emprunter en partie l'exposé qui va suivre.

va suivre. Suivant Hérodote, dont le témoighage doit ici l'emporter sur Aristote, Strabon et Pline, Nécos, fils de Psammitichus (vers 615 ou 610 avant J. C. entreprit le premier (ἐπεχείρεσε πρώτος) de creuser le canal qui conduit à la mer Rouge. Une tradition, sans doute postérieure, attribue le commencement de cette entreprise à Sesostris. Le creusement du canal tient, selon M. Letronne, évidemment à ces vues de commerce maritime qui paraissent être restées étrangeres à l'aucienne Egypte, et qui ne se montrent qu'a l'epoque où l'établissement des loniens, sons Psammitichus, vint si notablement modifier la politique de ce prince et de ses successeurs. Déjà les Grecs, quelque temps auparavant, avaient, sous le règne de Periandre, essayé de conper l'isthme de Corinthe. . Je suis, ajoute l'illustre académicien, convaincu que cette première opération a suggéré l'autre, et que c'est la une idée grecque dont jamais les anciens rois d'É-gypte ne s'étaient avises. Voilà pourquoi Hérodotc n'en a rien dit : ce qui serait inexplicable si l'histoire écrite ou la simple tradition eut alors conservé le souvenir d'une première opération. . - Le caual que Nécos avait commencé de creuser etait de quatre jours de navigation, et sa largeur telle que deux triremes pouvaient y passer de front. « L'eau qui l'alimente, dit Herodote (II, 158), provient du Nil, d'où elle est dérivée un peu au-dessus de Bubaste, près de la ville arabe Patumos. Ce canal se jette daus la mer Rouge. On a commencé à le creus r (δρώγυκται πρώτον) dans cette partie de la plaine d'Egypte qui regarde l'Arabie, située vis-à-vis de Memphis et contigue à la montagne dans laquelle sont les carrières. A partir du pied de cette montagne le canal s'étend, dans un long espace, de l'occident à l'orient, puls il suit les étroites vallées de la montagne, et se porte de la au midi pour se jeter dans le golfe Arabique. » Nécos interrompit son onvrage, parce

qu'un orace lui avait prédit qu'i traqu'un orace lui avait prédit qu'i travaillerait pour un barbare. Darius, fils d'Hystaspe, le reprit de nouveau; et Herodote, à l'époque où il visita l'Egypte, le vit sans doute presque terminé.

Des auteurs plus récents, tels que Diodore, Strabon et Pline, s'accordent à dire que ce canal ne fut définitivement achevé que par Ptolémée II. Diodore et Strabon, qui voyagesient en Égypte, le premier soixante aus avant J. C., et le der-nier quarante ans plus tard, lorsque la contree était déjà réduite en province romaine, parlent du canal comme existaut et servant à la navigation. Diodore s'exprime ainsi (1, 33) : « Un canal, creusé à force de bras, s'étend de la bouche Pélusiaque jusqu'au golfe Arabique et à la mer Rouge. Nécos, fils de Psammiticlius, entreprit le premier de construire ce canal; Darius, le Perse, le continua, mais il le laissa înachevé, car il avait appris que s'il perçait le dé-troit il Inonderait l'Égypte. On Ini avait en effet démontré que la mer Rouge est plus élevée que le sol de l'Égypte. Ptoemée II y mit la dernière main; et dans l'endroit le plus favorable il fit pratiquer une séparation artistement construite (quartyres diagraque) : on l'ouvrait quand on voulait y naviguer, et on la refermait aussitôt.

On a beaucoup discuté pour savoir quelle était cette séparation artiste-

ment construite. Sans nous artéer à ces discussions, nous n'hésitons pas à adopter la traduction de M. Hoefer, qui a rendu (tom. 1, p. 36) le mot διάφρατμα par écluse, et nous souponnons, avec M. Letronne, que l'invention des écluses est beaucoup plus ancienne qu'on ne se l'unagine.

Pline (Hist. nat., VI, 29) et Plutarque (1 ie d' Anloine, p. 382) n'ont pas peu contribué a embroutiler la question. Ce dernier rapporte qu'après la bataille d'Actium, Cléopatre, désespérée et craignant de tomber entre les mains du vainqueur, résolut de se retirer avec sa flotte et ses tresors dans l'Inde, où elle avait déja euvoye Césariou, le fils qu'elle avait eu de César; précaution inutile, puisque plus tard son précepteur Rhodon le rameua à Alexandrie, sous prétexte qu'Auguste voulait lui rendre la couronne; mais à son retour il fut mis à mort. Lorsque Antoine revint a Alexaudrie, il trouva, dit Plutarque, Cléopatre occupée de l'entreprise gigantesque de faire passer sa flotte par-dessus l'istlime qui sépare les deux mers.

Des savants modernes, au nombre desquels se trouvent MM. Lepère et Rozière, ont regarde ce passage comme décisif pour établir que sous les derniers Lagides la communication par le canal n'existait plus : et , en effet , s'il fallait le prendre à la lettre, on ne pourrait en tirer une autre conséquence; mais heureusement M. Letronne a parfaitement demontré que le récit de Plutarque neut très-bien se concilier avec celui de Diodore et d'autres historiens anciens Et voici courment. (Nous laisserous ici parler M. Letronne : ) « ..... Il a été remarqué qu'à cause de la faiblesse de la pente entre Bubaste et la mer Rouge, laquelle n'excede pas deux mètres dans les circonstances les plus favorables, la navigation du canal ne pouvait durer que peu de mois chaque année. Aussitôt que le Nil était descendu au-dessous d'un certain niveau, elle devait être interrompue; du moins le passage du canal au Nil se tronvait forcement arrête. L'étiage s'établit ordinairement en mars. et se prolonge jusqu'à la lin de juin; mais longtemps avant et après ces époques, le chômage du canal devait avoir

lieu. La bataille d'Aetium se donna le 2 septembre de l'an 31 avant J. C., et il résulte des événements qui suivirent cette bataille qu'Antoine ne put rejoindre Cléopatre que dans les premiers mois de l'an 30, en février ou plus tard eneore. Son retour a donc coincidé avec le temps de l'étiage, e'est-à-dire avec l'époque où le canal devait necessairement chomer. C'est alors qu'Antoine trouva Cléonatre occupée de son entreprise. On conçoit que certe princesse, dans l'excès de sa fraveur, eraignant à chaque instant de vuir arriver Octave à la tête de sa flotte victorieuse, ne pouvait patiemment attendre trois ou quatre mois que le retour de l'inondation eût rendu le capal navigable. Elle prit done le parti extrême de faire passer des vaisseaux par-dessus l'isthme, de Peluse à Heroopolis. Antoine la fit renoncer à cette entreprise. en lui montrant qu'il disposait encore de reasources considérables. Mais il est probable qu'elle aurait d'elle-mêine abandonné l'opération, ayant reneontré un obstacle auquel elle ne s'attendait pas, dans l'opposition des Arabes de Petra, qui brulerent les premiera vaisseaux qu'elle avait fait passer. »

Ainsi le fait rapporté par Plutarque peut être fort exact sans contredire les temoignages de Diodore et de Strabon. On doit en conclure, non que le canal n'existait plus, mais que la navigation y était foreément interrompue lorsque Cleopatre voulut faire passer sa flotte dans la mer Rouge (1).

(1) L'interprétation si naturelle que M. Letronne a donnée du passage de Piularque doit chauger les idées qu'on s'était faites sur le but route commerciale qui descend, dans une direction oblique, de Bereujce sur la mer Rouge direction oblique, the Berenites sur la mer Rouse a Cuplos sur le Mil. Celle roule, Tracée a granda frals, comprensit onze stations (Cemon Hydreum, Codosti Hydreum, Hydreum, Apoltinas, Phalazum, atatonis Hydreum, Hydreum, Hydreum, Johnstonsons Hydreum, Hydreum, Hydreum, Ddynse, Phamicon, Coptos 1, ou it y axil des cliences et des logements pour les caravanes. On a cru généralement que celle voie de communication avail éte établie par Ploté-mée Pluladelplie pour remplacer l'ancien canal, qu'il n'avail pas pu achever. Mais d'après es qui vient d'étre dit, l'établissement de la route de Berente sa qui sient d'étre dit, l'établissement de la route de Bérenice ne pourait pas voir ce but. Le nom de Bérénice (mère de Piolémée) prouve même que cetle route avait été tracée avant l'ache-vement du canal qui abouitt a la mer Rouge, près de la ville d'Arainné (nom d'une aœur de Piolèmée ... Il est en effei constant que Piolé-Piolemée . Il est en effei comiani que Piole-née Philadelphe a donné le nom de sa mère

Sous les Arabes, comme sous les Ptolémées et les Romains, le canal servait prineipalement à l'exportation des denrées de l'Égypteen Arabie. Les bâtiments. partis d'un point queleonque du Nil, arrivaient dans le caual, de la dans la mer Rouge, et se rendaient à leur destination. sans qu'il fût nécessaire, de procéder à . l'opération longue et coûteuse du transbordement.

Sous le règne de Néron ce canal portait envore le poin de fleuve de Ptolémée, et Pline le qualifie de navigabilis alneus. Plus tard, il attira l'attention de l'empereur Trajan : il fut en partie déblayé, et reçut une nouvelle branehe, qui portait la prise d'eau à Babylone pres du Caire actuel, environ soixante kilomètres en amont de Bubaste ; cette augmentation de pente faisait aussi augmenter la durée du temps pendant lequel le canal pouvait être navigable C'est sans doute a cause de ces améliorations que son ancien nom de fleuve de Ptolémee fut alors changé en celui de fleune de Trajan (1). On peut admettre qu'il resta navigable au moins jusqu'au siècle des Antonins, qui montrérent tant de sollieitude pour la prospérité de l'Empire. Mais au dela de cette epoque, il est impossible, dans le silence de l'histoire, de rien atlirmer de certain relativement à la navigation de ce canal, Sir Gardner Wilkinson a reconnu, par l'examen attentif des lieux, que les earrières de Djebel-Fatireh ont été abaudonnées peu de temps après le règne d'Adrien on d'Antonin. Il est vraisemblable que l'abandon de ces carrières est en grande partie dù à l'ensablement du canal; aus-

( Bérénice ) aux plus anciennes villes de sa fon-dation, et qu'il avail imposé le nom de ses sours ( Arsinoé et Philotera ) aux villes postérieurement construites. Le port de Bérenice était destiné à recevoir les produits de l'Arabie meridionale, de la côte orientale de l'Afrique el de l'inde, qui arrivaient par l'intermediaire des Araires, au moyen du cabelage, Car le voyage direct ne prit do développement que sous les Romains, principalement depuis qu'hippatus avait fait connaître les directions constantes de la mousson. La roule de Berenice, avant d'al-temdo le Nil, se bifurquali : la branche méri-dionale, plos directe, venait aboutir a la ville d'Apollinopolis; elle desservall plus particulié-Haule-Egypte; la branche septen rement la trionale, doni le terme ciali Coplos, servatt au transpori des marchandises destinces à l'E-gyple inferieure.

(1) Ptolemee, Geogr., 1V, 8.

sitôt qu'il cessa d'être navigable, on dut renouere à terminer et à transporter en Egypte toutes ces colonnes dont on voit encore aujourd'hui les fûts et les chapiteaux épars. L'ouverture des nouvelles carrières de Syène aura été une suite de cetabandon:

Le canal resta hors d'usage jusqu'à la conquête de l'Égypte par les musulmans, en 639. Les extraits de divers auteurs arabes, cités par Makrizy, donnent des détails circonstancies sur le rétablissement de cette voie par les ordres du calife Omar. En moins d'un an. disent ces auteurs, des bateaux chargés de grains arriverent à Colzoum (Clysma des anciens), et portèrent l'abondance sur les marchés de Médine et de la Mecque. La navigation subsista sans interruption jusqu'au calife Al-Mansor, qui ordonna de combier le canal pour empécher qu'on ne portât des vivres au rebelle Mohammed-ben-Abdoailah, ce qui eut lieu en 762 ou 767 de notre ère. Depuis ce moment le canal n'a plus été rétabli.

Manutenant est-il possible de reprendre les travaux des anciens et des Arabes, et de retablir la navigation par la même voic qu'ils avaient suivie? On ne peut en douter, pulsque les conditions sont les mêmes, si non plus favorables qu'elles ne l'etaient autrefois. C'est la l'opinon de M. Letronne, que nous partageons sains réserve.

Mas et a 'est pas cette voie qui fixe le plan attention des ingenieurs modernes, plan attention des ingenieurs modernes, pour le precenent même de l'aitline de Suer, et par consequent pour les communication directe de la mer flouge avec la sur la geneire l'avantage d'être pratissible à tuttes les époques et den être point entre per partie prenier l'avantage d'être pratissible à tuttes les époques et den être point currace para la bassed un'il. Ou rea isera ators l'entreprises devant la quelle les antons qui, arties aux proçerés de la physique generale du globe, nous parasett, pour la plupari, deunese de fonnéent, pour la plupari, deunese des fonnées.

# DU NIL.

La position et la forme du système du Nil sont uniques sur le globe; c'est le senl grand fleuve des tropiques qui, répandant périodiquement ses eaux fécondantes, soit bordé, depuis son cours supériour jusqu'à son enhouture, de déserts entièrement impropres par eux-mêmes à toute espece de cuture. Le Nil est encore le seul fleuve des troji ques qui vienne se jeter dans une mer méditerranée sans flux et sans reflux. Le Gange, l'Indué et tous les grands systèmes d'eaux de la Chine et de l'Amérique sont océaniques et de l'Amérique sont océanique.

## SOURCES DU NIL.

Les sources du Nil étalent inconnues des anciens. Cambyse, Alexandre, deux des Ptolémées, César et Néron firent faire des recherches pour les découvrir : mais toutes furent infructueuses, et il n'en résulta qu'un proverbe latin : Caput Nili quærere, par lequel on exprima l'inutilité d'une entreprise. Dans les temps modernes, beaucoup de voyageurs se sont voués à cette étude, excités par la difficulté du problème plutôt que par l'utilité que présentait sa solution ; ce-pendant la source mère du Nil est toujours inconnue, et le proverbe de Claudien est demeuré vrai A force d'investigations, on sait qu'après avoir traversé au nord des déserts inconius, le Nil, sorti d'une mysterieuse source. reçoit sur la rive orientale un affluent nomme par les Abyssius Bahr-el- 1byad, ou fleuve Blane, et plus loin un second fleuve aussi considerable, qui porte le nom de Bahr-el-Azrek ou fleuve Bleu (1).

## COURS DU NIL.

Le fleure Blane, qui est généralement est, regarde comme le Nil propriement dit, descend d'une chaîne de montagnes de gres; il fire son origine de plusieurs peres; il fire son origine de plusieurs peres; il fire son origine de plusieurs per la claure (Quarry), et qui se remisseu la Laure (Quarry), et qui se remisseu dans le pays de Dousqu'our former un seul cours d'eau. Après rette rémison, 1-Abpail, dej considerable, se dirigi d'abord dans la direction nord-est, puis lies tourres a morti, son lit est alors d'altre d'un son des peres de la considerable, et dirigit d'abord dans la direction nord-est, puis lies tourres a mort, son lit est alors de l'abord dans la direction nord-est, puis d'abord d'abord dans la direction nord-est de l'abord de l'abord de l'abord de l'abord de l'abord d'abord d'

(1) M. Abbadie, célèbre orientaliète, qui habile depuis tonglemps ta ville d'Axum, vient d'annouer son relour d'un voyage aux sources du Nil. Tous les réaultais de ce voyage ne sont has encore consus. eette nouvelle direction, i coupe la terresse de Fazoglou, turverse leu montanese de Drir et Tougzala, et le pays des Foungi, puis entre dass une vaste pluige, où un grand nombre de cours d'eau, dont les noms seuls sont connus des Europecus, vienneut ze jointre à lui : tels sont : le Bahr-leidry, la Bahr-dromia, le Bahr et Hourau, le Farbi, mis cuivi-ch u'est sans dur Farbi, mis cuivi-ch u'est sans dur farbi, mis cuivi-ch u'est sans dur que le Beuve Bleu, Bahr-et-Jarck, dont nous parlerons tout à Theur

Le pays où l'Abyad opère sa jouetlon avec ses différents affluents, est divisé en un grand nombre d'îles, dont les plus grandes ne sont habitables que jusqu'à la saison des pluies. Arrivé au 13º latitude nord, sous la même latitude que la ville de Sennaar, l'Abyad est si large qu'on ne peut reconnaître d'une rive une persoune placée sur l'autre; sur la rive gauche s'elève El-Acie, et sur la rive droite on a bâti également une ville qui se nomme Schillouck. A hult journées de ce point, 16º latitude nord, le Bahr-el-Abyad reçoit dans son sein les eaux du Bahr-el-Azrek; selon les habitants du pays, le fleuve Blanc, au contraire, se perd dans le fleuve Bleu, quoique ee dernier soit moins volumineux. Celui-ci a pour sources nières des fontaines situées sur des hanteurs marécageuses et ombragées d'une abondante végétation, et qu'on tronve dans le pays des Agows; ees fontaines, peu éloignées l'une de l'autre, sont trèsprofondes, mais elles n'ont que quelques pieds de diamètre. Après plusieurs détours dans un marais tourbeux, le fleuve eutre dans un lit formé par des rochers, et se precipite comme un torrent à travers la vallée; a trois journées de marche de sa source, dans la laine de Baad, le fleuve Bleu a déjà la largeur d'une portée de fusil. De la plaiue de Baad au lac de Tzana le fleuve parcourt environtrente-cinqlieues; dans l'intervalle de ces deux points il forme deux coscades : l'une est située dans la plaine de Goutto; l'autre, moins considerable, est pres de Kerr. A l'embouchure du Bahr-el-Azrek, dans le Tzana, le fleuve n'a pas moins de deux cent soixante pieds de largeur, et coule avec une si grande rapidite a travers le lac, que

leurseaux ne se méleut point. Ensortant du Tzana, quin à pasmoins de septitieues de longueur, le Bahr-d-Asrek se dirige d'abord vers le sud-est, et se courbant ensuite en spirale, il se rapproche de sa source jusqu'à une journée de marche, après avoir parcouru un espace de vingtneut journées.

C'est à deux milles du lac que se trouve la première cataracte. Bruce lui donne quarante pieds anglais de hanteur; le fleuve s'enfonce ensuite dans un ravin étroit et sombre, au sortir duquel il a, dit-on, un quart de lieue de largenr dans les grandes eaux. Il parcourt aussi la terrasse de Fazogiou et coupe la grande chaine limitrophe du pays des Chang dlas par trois hautes cataractes, dont la plus élevée a deux cent quatre-vingts pieds. lei on cesse de suivre son cours; les vovageurs le quittent aux cataractes et ne le reprennent que près de Sennaur. Il sort d'un lit de roches escarpées, entre dans la vaste plaine de Sennaar. forme près de la ville de ce nom une vallée des plus fertiles, et après avoir parcouru ensuite un terrain sablonneux et inculte, où son lit devient très-large, il se jette dans le Bahr-el-Abyad, Malgré tous les affluents que le fleuve Blen reçoit par sa rive droite, il est probable qu'il n'atteindrait pas la terre d'Egypte et qu'il se perdrait dans les sables, s'il ne rencontrait has lefleuve Blanc, dont la masse d'eau est trois fois plus considérable. Peu après cette jonction, le fleuve recoit le nom de Nil, qu'il porte jusqu'à la mer.

Selon l'opinion la plus ordinaire, ce nom est dérive du gree Nation, qui vient de vizv blo et signifie nouveau limon. Le nom du grand fleuveégyptien est a lui seul une histoire curieuse. Selon les Grees, il aurait d'abord été nommé Ægyptos, et il anrait donné son nom an pays qu'il vivifiait pas sa présence. La Bible appelle le Nil Gihon ou Gyhhoun, mot qui exprime une eau jaillissante. C'est particulièrement le Nil Blanc (Bahr-el-Abuad) qui reçoit ce nom; et quand les Pères de l'Eglise parlent du Nil proprement dit, ils l'appellent l'ess escau (le Gihon de la Thehaide), Ailleurs la Bible désigne le Nil sous la denomination de Nehhl ou Nekhl, et plusieurs savants ont ern frouver la l'etymologie de Nil. A la vérité,

Diodore de Sicile attribue l'origine de ce mot au nom d'un ancien roi de l'Egypte; mais comme lui seul mentionne l'existence de ce roi, l'autorité reste au moins contestable. Du reste, Nil en sanscrit signifie Bleu: c'est une épithète de Siva; il ne serait pas surprenant que le fleuve égyptien, après sa jonction avec le Bahr-el-Asrek, le fleuve Bleu, eut recu en Egypta même, à une époque où peut-être les prêtres indiens impatronisaient leurs idées dans une société naissante, le nom de Nil ou de Reuve Bleu ou de fleuve de Siva. Parmi les noms du Nil les plus anciens et les plus remarquables, on doit citer Oscapi. Oxeaun représentant l'abondance et la richesse, et Omaves la ruine et la destruction; Isis et Typhon, le bien et le mal; les eaux douces, et l'onde amère mythe éternel reproduit sous toutes les formes et partout.

Immediatement au-dessous du confluent de l'Abyad et de l'Azrek, une rangée de montagnes basses et rocheuses traverse le Nil de l'ouest à l'est. La chaine est percée en un seul endroit, et le fleuve se précipite par cetta gorge avec une violence extrême et un grand bruit : il se joint au Tacazzé, aquelques journées de l'île de Kourgos, et reprend encore une fois la marche d'un torrent des montagnes pour franchir la hauta terrasse de la Nubie. Après la cataracte de Syène le Nil coule égal et paisible , portant avec lui la richesse et la fécondité. Le Nil à son entrée en Egypte se divise en plusieurs bras qui forment un nom-bre considérable d'îles. La plus grande, Gestra-el-Helseh, est peu connue; les plus célèbres sont celles de Philæ et d'Eléphantine, Au-dessous de Philæ, le Nil a précisément la largeur de la caseade du Niagara, c'est-à-dire un quart de lieue. Nous parlerons des cataractes dans une autre division, et nous nous bornerons ici à tracer la topographie du fleuve. C'est à Syèna que commence l'Égypte ancienne : de Rakoti à Souan (d'Alexandrie à Syène) signifiait autrefois : toute l'É-

Au-dessous de la cataracte de Syène le Nil prend un cours paisible; la rive occidentale est inculte et deserte; les montagnes n'ont point de végétation, et sont recouvertes seulement du soble que

les vents y amoncellent depuis des milliers de siècles; sur la rive orientale, la chaine des monts Arabiques, plus haute que celle des montagnes Libyques, est aussi d'una teinte plus brune, relevée çà et là par des bouquets de verdure : le fleuve coule dans un canal étroit. A neuf lieues d'Assouan on trouve Koum-Ombou (Ombos); la plaine qui entoure ce monticule de ruines a deux lieues de largeur. Au mois de septembre 1800 les soldats français trouverent les sables de cette plaine assez chauds pour y cuire des œufs; le thermomètre marquait 60°. Un eanal qui traversait l'ancienne ville d'Omt bos est devenu un bras du Nil, et a forme la grande lie de Mansouryeh, placée devant les ruines d'Ombos. Au-dessous d'Ombos, avaut le premier défile du Diebel-Selseleh, on trouve le mont des Tempêtes, Djebel-Aboucheger. A seiza liaues d'Assouan, les montagnes ne laissant qu'un espace de trois mille pieds au lit du Nil. et le surplombent même en plusieurs endroits; ce lieu, où l'on voit les ruines d'une ville, est appelé par les Arabes Al-Roualb, la Petite Porte. Le village d'Edfou se trouve à quatre lieues de la, sur la rive gauche du Nil, à trois quarts de lienes du fleuve; c'est l'ancienne ville d'Hatfou. A Esneh, la vallée du Nil s'élargit considerablement; la plaine s'eleve par une pente insensible jusqu'aux montagnes ealcaires qui la bornent, et presqua partout elle est trop haute pour recevoir les eaux du Nil. Après un second détilé on trouve Ermant (Hermonthis), sur la rive gauche du Nil; sur la rive droite, mais un peu au-dessus, la voyagenr foule les ruines de Thèbes et le pave de Luxor; c'est aussi là qu'on rencontre le village de Karnak, dont le sol est encombre par les ruines magnifiques d'une partie de Thébes, et où M. Prisse d'Avennes a trouvé la Chambre des rois, aujourd'hui a la Bibliothèque royale. La plaine de Thebes s'étend au nord d'Erment, à l'est et à l'ouest du fleuve, jusqu'aux montagnes. Le Nil a cet endroit décrit un demi-cercle; il incline d'abord vers l'est, remonte vers le nord jusqu'à Kéneh. en passant par Cous et Keft devant la vallee de Kosséir, et de Keneh, qui est situé en face des ruines da Denderah; de l'autre côté du fleuve, il tourne brusquement à l'ouest pour reprendre bieutôt sa direction première. La vallée de Kosséir, qui traverse une longueur de quarante-deux lieues, et va du Nil à la mer Rouge, est un désert dans lequel on a établi des stations en maçonnerie pour indiquer la direction de la route; elle est bordée par des montagnes qui se rapprochent quelquefois jusqu'à une distance de cinq cents pieda, et quelquefois s'écartent et laissent une grande largeur à la vallée

L'ancienne Abydos, aujourd'hui El-Haraba-el-Madfouneh, est située dans l'angle que forme le Nil en se recourbant en arriere; cette ville n'est point sur le fleuve, mais sur un bras du fleuve, anjourd'hui desséché. Benisouef (Ptolémais) est à peu dedistance d'Abydos, sur la rive gauehe du Nil, et Girgeh se trouve entre ces deux villes, sur la même rive occidentale.

Après qu'il est rentré dans sa direction normale, le Nil continue de mareher accompagné des deux chaînes latérales; seulement elles sont à une plus grande distance, et présentent aux sables du désert plus de ravins et de gorges pour penetrer dans le pays. A la hauteur de Darout-el-Cheryf, la vallée prend de telles dimensions que, sur la rive gauche, un bras du Nil, parallele au fleuve, peut encore placer son eours et laisser une bande de terrain cultivable. - Ce bras canalisé est le Bahr-lousef, canal de Joseph, qui coule pendant cinquantehuit lieues au nord. Ce pretendu canal n'est que l'ancien lit occupé par le Nil avant que ce fleuve se portât plus vers l'est. Le Nil actuel baigne le pied de la chaîne Arabique; l'ancien Nil côtoie la chaîne Libyque, et va se jeter au nordouest dans le Fayoum. Le Fayoum forme un bassin large, presque rond, et separe du reste de la vallée du Nil; e'est le nome Arsinoîte de l'antiquité. Le Bahr-) ousef penètre dans cette plaine par un ravin situé à quatre lieues et demie ouest-sud-ouest de Benisouef, et conserve son nom jusque dans la capitale de la province; mais à l'extremité occidentale de Medinet-el-Fayoum, il se divise en une foule de petits causux, qui vont arroser les villages dans toutes les directions. A huit mille mètres nordouest du ravin, où passe le Bahr-Yousef, on trouve un pont de dix arches, paralleles au Nil. Dans le temps des basses

eaux, c'est une digue; mais quand elles sont hautes elles passent par-dessus, et tombent de l'autre côté dans le Bahrbela-ma, fleuve sans eau. Le Bahr-bela-ma forme done la commun cation septentrionale du Bahr-Yousef avec le grand lac Mœris. D'après la tradition de cette contrée, le Fayoum était autrefois une mer méditerranée qui recevait les eaux du Nil; Joseph, fils de Jacob, lit construire une digue pour empêcher le fleuve de se deverser dans ce ba-sin. L'eau du Fayoum descendit dans la mer, et le bassin, mis à sec, devint bientôt une terre fertile. Les eaux qui resterent se rassemblerent dans le lac Mœris ou Birket-el-Keroun, et dans le Birket-Garah. le premier au nord, le second au sud de

la province. Près de la saillie des montagnes Libyues, conronnée à Giseh par les Pyramides, le Nil passe de la Moyenne dans la Basse-Egypte. Les deux chaînes de montagnes quittent alors brusquement le fleuve, la Libyque s'en va vers le nord, l'Arabique tourne subitement à l'est, au dela de la rallée de l'Egarement. An sommet méridional du Delta, à vingt-einq kilomètres, ou cmq lieues, du Caire, le Nilse partage en deux branches, dont l'une descend à la mer vers le nord et se termine au-dessous de Rosette ( Raschid), l'autre, plus volumineuse, se jette dans la mer au-dessous de Damiette (Damiat). Dans l'angle même formé par la division du Nil est un village nominé Dorgoveh.

# DELTA DU NIL.

Le Delta n'offre aucune élévation naturelle, à l'exception des dunes qui bordent la côte; quelques buttes artificielles élevees par les anciens Egyptiens et sur lesquelles sont bâtis les village arabes; des monticules formés par des décombres forment les seuls accidents d'une plaine parfaitement unie. Un grand nombre de canany sillonnenten tous sens cette partie de l'Égypte, et y entretiennent une température modérée même pendant les plus fortes chaleurs. Le sol du Delta, dont l'exhaussement se produit beaucoup plus lentement que ce ui du restede l'Egypte, semble être entierement compose d'alluvions; car des sondages de quatorze et quinze mètres de profondeur n'ont traversé que des couches de terre végétale alternées de couches en sable quartzeux semblable aux dépôts du Nil-Malgré l'humidité répandue par les canaux, le terrain se dessèche facilement jusqu'à se erevasser au point de devenir incommode à la marche; après l'inondation, ou rencontre des ouvertures si larges et si profondes, que le pays serait impraticable pour des chevaux étrangers. Ces erevasses, produites par l'action de la enaleur, sont l'indice d'un sol essentiellement argileux. La ligne extérieure du Delta est formée par un bane presque continu de grès caleaire; quelques savants en ont conclu que la limite du Delta avait été invariable, mais il paraîtrait que la mer Rouge rebâtit sans cesse cette digue naturelle; on n'en saurait done tirer aueune preuve concluante.

C'est dans ce grés calosire que sont crusées des cavités, les unes naturelles, les autres artificieles, formant ce qu'on ce cavités sont remplies par la mer, qui ana doute a ronge pour parenir junque, la une digue de roches de cette même pierre. Les catacombes se trouvent dans de la medigue de la companya de la Alexandire. Le terraine de cette plaine est un sable rougestre à travers lequel percent des rochers de grès. C'est pris de là, et toujours dans le même banc de geurs ont pommels. Sains de Cilomátre.

## BRAS DE ROSETTE.

L'eau de eet embranchement coule d'abord parallèlement à la limite du désert de Libye pendant environ huit lieues; c'est la que vient aboutir le Bahr-Yousef, devenu El - Asarah, ou le canal des Pyramides, Pendant une longueur de six lieues en aval, le Nil oppose lui-même une barrière aux masses de sable qui s'arrêtent dans des forêts de roseaux, sur la rive gauche, et s'amoncellent en dunes près du fleuve. Le canal de Bahyreh, qui se dirige vers le nord-onest et va se jeter dans le lac Maréotis, protège ensuite l'Égypte contre l'envahissement du désert, tandis que le bras de Rosette eoule au nord à travers la plaine, qu'il arrose par un grand nombre de canaux. Nous citerons seulement les plus importants. Le canal de Damanhour a huit

lieues de longueur, et vient aboutir à la ville dont il porte le nom. C'est là, suivant le savant M. de Rozière, qu'était autrefois le sommet du Delta. Damanhour signifie, en ancien égyptien, la terre d'Horus. «Or les prêtres considéraient le Delta comme un présent du Nil. La terre d'Horus commencait done à la tête du Delta pour descendre en s'élargissant jusqu'à la mer. Au-dessous de la prise d'eau du canal de Damanhour, le bras de Rosette baigne sur la rive droite les ruines de l'aneienne Sais, aujourd'hui Sa-el-Hagar. Le canal d'Alexandrie, ou canal de Rahmanieh, ereusé il y a près de deux mille ans, a environ quatre-vingtdix kilomètres de longueur; il recevait toute l'année les eaux du Nil, et venait tomber dans le Port-Vieux. Cette dernière partie a été utilisée pour canal de Mahmoudeh, commence en 1819, sous le règne du sultan Mahmoud, et l'un des plus beaux ouvrages de Méhémet-Alv. Le canal de Mabmoudielra soixante-dix-sept kilomètres de développement; son point de départ est Adfuch, en face de la ville de Fouah. L'eau du Nil se répand dans ce canal à l'époque des crues; mais eonime elle devient stagnante lorsque le Nil est bas, elle ne sert plus qu'à l'irrigation, et les Alexandrins sont réduits, pendant une grande partie de l'année, à boire l'eau de leurs eiternes.

Un peu au-dessus de Rahmaniel, le bras de Rosette se divise encore en deux bras prineipaux, et forme une ligne d'îles de quinze à dix-huit mille mètres de longueur. Le bras oriental est plus considerable, il est navigable en tout temps; le bras occidental est presque entierement comble ; il est à see pendant une partie de l'année. C'est sur celui-ci qu'est située la ville de Rahmanieh, et à douze eents mêtres au-dessous de eet endroit commence le canal d'Alexandrie. Le canalde Deyrout se jette dans le lae d'Edkou au-dessous de tous ees eanaux. Le bras du Nil passe entre la ville de Rosette, placée sur la rive gauche, et Reylet-Abady, qui est sur la rive droite; puis il arrive au fort Julien, et se jette dans la mer. Entre Rosette et Rahmanieh on trouve une grande lagune : e'est le lac d'Edkou; peu de temps avant l'expédition française la pêche de ce lac était encore la source du revenu principal du canton d'Edkou. Mais les digues des canaux étant restées longtemps fermées, le lac est presque entièrement desséché. Lors de l'inondation de 1800 les habitants d'Edkou obtinrent du gouvernement français l'ouverture de la ligue de Beyrout. Les eaux s'élancerent dans le lac eu si grande abondance, que le niveau du lac s'établit un momeut à soixante centimètres au-dessus de celui de la mer : et il en résulta un peu de dégât dans la campagne; les eaux forcèrent la digue, et vinrent tomber dans la mer par une bouche de cent cinquante mêtres de largeur sur quatre de profondeur. Après le lac d'Edkou, dans la direction d'Alexandrie, se trouvent d'abord le lac Madieh ou d'Aboukir, puis le lac Maréotis. Anciennement le lac Maréotis était en communication avec la Méditerranée. Du temps de César il était joint à un des ports d'Alexandrie, le port Kiléosir, et les vestiges du canal qui condnisait ses eaux à la mer sont encore visibles. Jusqu'au milieu du dix-septième siecle le lac resta plein et poissonneux : le climat d'Alexandrie était alors très-salubre; mais depuia le desséchement du lac il est devenu beaucoup moins favorable à la santé. Les lacs Madieh et Maréotis sont separés l'un de l'autre par une étroite langue de terre que traverse le canal d'Alexandrie, et une bande de rochers calcaires les éloigne de la mer.

En 1801 les Anglais, qui assiégeaient Aboukir, coupèrent la digue du lac d'Aboukir, sur laquelle passe le canal d'Alexandrie; la mer se précipita dans les deux lacs : il s'écoula tout un mois avant que les eaux fussent de niveau. Cette irruption violente détruisit plus de cent cinquante villages et fermes. On a retabli la digue : le lac Maréotis est de nouveau séparé de la mer, et l'eau s'évaporant peu à peu, il se retrouvera, dans un temps peu cloigné, à l'état de lagune dessécliée. L'évaporation a laisse au fond une couche de sel de plusieurs pouces d'épaisseur. Le lac d'Aboukir fut aussi à sec pendant deux siècles; en 1778 la mer rompit les digues, et y lança ses eaux.

#### BRAS DE DANIETTE,

Cette partie du Nil alimente aussi des canaux nombreux. Sur la rive gauche le premier est le canalde Ménouf, qui commence à deux lieues de la bifurcation du fleuve à Batn-el-Bakarah, et se jette audessous de Terraneh dans le bras de Rosette, après un cours de dix lieues. A douze lieues au-dessous du canal de Ménouf on trouve le Chybyn, le bras Sébennitique de Strabon ; il court au nordouest dans l'intérieur du Delta jusqu'à Chybyn-el-Koum; il a six cents pirds de largeur, forme un grand nombre d'îles et plusieurs canaux secondaires. Entre le second et le troisième canal, le bras de Damiette coule dans une contrée fertile, baigne les murs d'Athrib et de Boursyr, et traverse Semenhoud (l'ancienne Sebenuitus), la ville la plua importante qu'on rencontre entre le Caire et Damiette, Apres Semenhoud etavant Mansourah commence le canal de Tabanieh, qui suit un cours de douze lieues et va se perdre dans le lac Bourlos. Ce lac, le Butos des anciens, occupe plus de la moitié de la base du Delta, et une étroite bande de terre le sépare de la mer, avec laquelle il communique par une seule ouverture. Sa plus grande longueur est de douze lieues, sa plus grande largeur de six; il est parseme d'lles. Le lac Bourlos recoit toutes les eaux de l'intérieur du Delta qui ne sont point absorbées par les terres.

Sur la rive droite, le Nil alimente d'sondie canada triposite, qui va se perder dans le Birkei-el-Biali, première de disse le Birkei-el-Biali, première de disse le Birkei-el-Biali, première de la Mekke. Le second canal est immite par les Arabes. Hou-Mescapy, et portait eutrérois le monde bras de Peluse; il commerce à deux lieuses au-dessus du la contract en l'accommerce à deux lieuses au-dessus du l'autre de la maisse de l'accommerce à deux l'accommerce à deux l'este de l'accommerce de l'a

Le canal de Moueys, appelé par les anciens bras de Tanis, quitte le bras de Damiette immédiatement au dessons de la bifurcation du fleuve; il a vingt-quatre licues de parcours, et se jette dans le lac Menzaleh.

Lecanal Achmoun part de Mansourah et va se perdre dans le lac Menzaleh, auprès de la ville de Menzaleh. Ce canal a douze lièues de longueur jusqu'au lac.

Le bras de Damiette coule encore pendant quatorza liaues, et descend dans la mer au fort Lesbé, trois lieues au-dessoua de Damiette. Entre le bras de Damietta et l'embouchure de Péluse, le rivage est occupé par le lac Menzalali; ce lac a onza lieues da longueur du nordouest au sud-est, et une largeur d'environ deux lieues du sud au nord, Ses eaux communiquent avec la mer par denx ouvertures : la première est l'ancienne embouehura du Tanis, la seconde correspond ou canal d'Achmoun. Deux laes distincts occupaient jadis l'emplacement du lac Menzaleh : celui de l'ouest était appelé le lac de Tanis, l'autre le lac d'Elsar. La mer avait d'abord forme la premier de ces laes, en se jetant sur un territoira fertile, en l'an 543. Cent ans après , las musulmans faisaient irruption en Egypta presqua aussi fatalement que la mer. Depuis longtempa le lac Menzaleh serait comble par le sabla des dunes, si les bras de Mendes, de Tanis at de Pé-

luse ne le ramenaient à la mer.

Le bras de Damiette est l'œuvra des hommes; et ils'est grossi aux dépeas des bras de Péluse, de Tanis et de Mendès; l'équilibre s'étant rompu par cette déviation, l'eau de la mer est entrée dans les terres at a formé le la benezalah.

Le Delta a, en droite ligne, trentedeux lieues de longueur, de sa pointeaux embouchures da Rosetteet de Damiette; et en tenant compte des sinuosités, chacun des bras a un dévelappement d'environquarante-buit lieues. Les deux embouchures sont à vingt-neuf liaues l'una

de Fautre.

A Fest de route d'Aboukir les ragues et les vesits portent continuellement le continuellement le resultation de la continue de la vesit portent de la continue del la continue de la continue del la continue de la continu

comme à l'embouchur de Rosette. Ce phénomène as troum sous le nom de Bophaz des bras da Damietta et de Rosette quistrecents este. Le bophaz de Rosette quistrecents mêtres de largeur; ils e prodoit qui orme la rade dure aute profonde qui forme la rade due ap d'Aboukir. Celni de Damiette est mois considérable, le mouvement des euxs est assez faible at les sables y font une moins forste barre. Ou dit qu'ill y a bophaz quind, la vent soutile assez fort une mois forste barre. Ou dit qu'ill y a bophaz quind, la vent soutile assez fort relative profonder un passaze.

Des montagnes de la Lune jusqu'à la mer le Nil a une étendue de neuf cent vungt-cinq lieues, dont trois cent cinquante au sud et à l'est du Darfour, trois cent cinquante en Nubie, et deux cent vingt-einq en Egypte.

La peute de ce fleuve est moins conniderable que cella de quelques grands, flauves d'Europe, Comme le lit du N'il na pas éproud d'exhaussement sensible sur la barre granitiqua de la cataracte de Syène, où il n'a pu se former d'atterrissements, nous farons abstraction de la partie supérieurs de son cours, et nous le considérerons sur le territoire du l'Egypte soulement.

De la cataracte de Syène au Caire la penta est da deux pouces et demi par milla mètres, et du Caire à la mer cette proportion se réduit à un pouce par mille.

La rapiditá du cours s'secroît naturellement pendant les grandes eaux; ella n'est cependant jamaia assez considérable pour s'opposer à la remonte d'un mach poussé par un vent médicere, ou pour accélérer au delà de trois quarts, de lieue à l'heure la descente d'une djerme abandonnée an courant.

L'eau du Nil ne contient pas de sels magnésiens, mais seulement du muriate de suude et des carbonstes terreux, en assez petites quantités. On lui attribue une vertu prolifique fort contestable. Elle produit sur quelques personnes un effet laxatif, et purge comme les eaux nitreuses. Au retour des voyages dans le désert, où l'on ne boit que des eaux saumâtres . l'eau du Nil doit assurément paraftre un breuvage délicieux. Neanmeins ce n'est pas uniquement aux voyageurs, ou aux hommes exposés à de longues privations, que cette boisson paraissait précieuse : anciennement on portait les eaux du Nil jusqu'en des contrées fort éloignées, et spécialement chez les princesses du sang des Ptolémées mariées dans les familles étrangères. L'analyse chimique l'a trouvée cinq fois plus pure au Caire que la Seine ne l'est à Paris. Cependant le Nil n'est dans cet étatd'épuration qu'su moment où les eaux décroissent; car lorsque les eaux montent, ou lorsqu'elles sont tout à fait basses, elles sont mélées à une foule de matières, plus ou moins noisibles, qui en altèrent grandement la qualité. Pendant la crue les eaux deviennent visqueuses, et se colorent de diverses couleurs, parce que les affluents du Nil entraînent avec eux des eaux bourbeuses, des végétaux, et même des parties du sol qu'ils ont traversé: ainsi l'affluent du Sennaar emprunte une nuance rougeâtre des terres rouges de l'Afrique centrale.

#### CATABACTES.

Le Nil a ses cataractes comme l'Orénoque, le Mississipi, le Gange, le Niagara; on en compte douze du Kordofan jusqu'à Svene; mais elles sont loin de présenter le spectacle grandiose des chutes de l'Orénoque ou du Niagara. Ce n'est point un abaissement subit du sol qui produit les cataractes du Nil ; ce sont des rochers de grès ferrugineux qui interrompent, divisent, precipitent le cours du fleuve. Nous avons parlé plus haut des cataractes qui se trouvent dans le cours supérieur des deux branches qui forment le Nil, et nons parlerons ici seulement des plus rapprochées de la terre d'Egypte. Le Nil, irrité des obstacles que

les montagnes lui opposent, se replie sur lui-même, et forme, en franchissant cette barrière, une multitude de petites cascades qui impriment cent directions contraires aux flots du fleuve, et causent plus de bruit et de mouvement qu'elles n'offrent de dangers véritables au navigateur. Les anciens décrivent ces cataractes comme de magnifiques cascades. Le Nil coulsit alors dans un lit beaucoup plus élevé et devait arroser toutes les plaines de la Nubie complé-tement sèches de nos jours. L'action lente et continue des eaux a limé les rochers granitiques sur lesquels le flot passait sans cesse, et à chaque siècle le niveau s'est sbaissé. Maintenant au lieu d'un barrage d'une grande élévation, les cataractes sont des amas de rochers entre les flancs desquels le Nil passe avec effort. « Dans quelques siècles, dit Geoffroy-Saint-Hilsire, je ne doute pas que les pies du fleuve, qui ne sont plus que de forts éperons, ne soient tout a fait usés; et la cataracte d'Assouanse réduira à une nappe d'eau. » La plus haute de ces chutes n'a pas plus de six pieds; et le bruit n'en est pas plus fort que celui du courant qui fait mouvoir la roue d'un moulin. Ce passage est praticable dans toutes

les saisous de l'année; des voyageurs français ont descendu ses rapides dans une grande cange sux premiers jours de juin, c'est-à-dire au moment où les eaux sont les plus basses. L'embarcation, dirigée par des cordes que tfrait un nombreux équipage, commandé par un des pilotes du lieu, et favorisée d'un bon vent, franchissait aisement les canaux tortueux entre les récifs, tandis que les matelots, sautant de rochers en rochers, ou passant à la nage d'un écneil à l'autre, la maintenaient en bonne voie. Retenus d'une manière analogue, les bateaux descendent encore plus facilement pendant le reste de l'année. Une autre fois les mêmes voyageurs ont passé les cataractes au temps des hautes eaux, le 7 septembre. Le fleuve enflé avait nivelé toutes les petites chutes; ce n'était plus qu'une eau agitée, sous laquelle se trouvaient des écueils qu'il failait éviter. A cette époque de l'année les pilotes suivent la rive gauche; au printemps c'est le long de la rive droite qu'ils se dirigent : les cascades y sont moins nombreuses, quoique plus fortes. Les accidents sont rares; cependant lors des basses eaux il est prudent de faire transporter par terre les objets précieux ou ceux que l'eau peut détériorer.

Le paysage des Cataractes est le plus pittoresque de tous ceux que le Nil arrose. Deux chaines de montagnes de granit cassées en blocs gigantesques, nues, hérissées de pics et de mamelons noirs, bordent le fleuve pendant deux lieues de leurs formes abruptes, et descendent dans le lit même par des pentes presque verticales pour aller rejoindre les erueils au milieu des eaux. Transition brusque entre une plaine fertile et des monts inaccessibles! Dans la plaine le fleuve, large, tranquille, majestueux; dans les montagnes le torrent qui bouillonne, écume, et se brise contre mille rochers. C'est une scène du plus grand effet, Cette nature apre et sauvage, ces amas de blocs arrachés aux montagnes et ietés en désordre aux pieds des monts arides qui remplissent le paysage, produisent un sombre pendant an tableau riant et riche des champs d'Eléphantine. coupés par les frais ombrages de bosquets de palmiers. Le seul lien de ces deux scènes si différentes, c'est un eiel d'un bleu éclatant, dont les eaux du Nil refletent les teintes magnifiques à côté de la couleur sombre des rochers qui l'entravent,

# CRUE ET INONDATION DE MIL.

C'est à ses inoudations périodiques que le Nil doit le culte qu'on lui a rendu de tout temps en Égypte. Par un séjour de trois mois dans la basse terre il dépose l'aliment de la végétation, et fait d'un désert stérile une contrée riche et feconde. Quelques pieds de plus ou de moins que la hauteur normale de la crue sont egalement nuisibles. Si la crue est trop forte elle cause des inondations et les desastres qui les accompagnent; si elle est trop faible elle ne feconde pas suffisamment le sol, et laisse arriver la famine. On peut donc dire sans exagération que le Nil est la mesure de l'abondance et de la vie pour l'Égypte. Aussi le commeneement de la crue et l'arrivée du Nil à la hauteur nécessaire sont-ils des événements nationaux qui s'annoncent solennellement au peuple; nous entrerons dans quelques détails à ce sujet en traitant des mœurs et usages musulmans en Égypte.

L'histoire conserve le souvenir de quelques années désastreuses, où la crue nanqua absolument, soit par des causes naturelles, soit par des entreprises qui avaient été faites pour jeter le Nil dans les déserts de l'Afrique.

L'an 1166 de l'hegire (1654) l'inou dation mangua tout à fait. El-Mostanser, autlan d'Egypte, emvoya le patriarche des Jasoluiss vers l'emperur d'E-pour s'enquirir des causes de ce désaire. Le monarque fit un acceuil favorable au patrarche, et, touche du tablem que cettie-if faisit de la consternation des couper une diguequi defournait li floure; les vaux reprirent leur cours habituel, et montérent de trois coudées en un fite nationale, et le saltan comble heureus pouvelle, un apperait une si heureus en couvelle.

Ce n'était pas la première fois qu'une semblable tentative était faite. En 120 de l'hégire (738 de l'ère chrétienne), Lalibala avait tenté de réaliser la prétention des Abyssins, et commencé des travaux pour détourner les eaux du Nil. Le monarque africain abandonna son entreprise; mais la possibilité n'en reste pas moins démontree. Il serait peut-être également possible de ramener dans le Nil des rivières qui se perdent dans les sables, et, en se concertant avec les peuples voisins, d'assurer à l'Égypte une inondation toujours suffisante; la surabondance des crues fournirait un moyen de conquérir sur le désert quelques points susceptibles de culture, et d'y creer de nouvelles oasis,

C'est vers le mois de juin que commence la crue du Nil, et déjà du temps d'Hérodote elle avait lieu constamment au solistice d'élé; ce qui fait supposer que les eaux grossissent prés de leurs sources environ quatre-vingts jours avant le solstice. Quand l'inondation est tardive il en résulte presque toujours quelque effet désastreux.

Les Coptes croient que le Nil monte toujours le 20 juin. Pendant la nuit

de la Saint-Jean, qui précède ce jour, tombe el noktah, la goutte; selon eux, cette goutte purifie l'air, chasse la peste et presage une heureuse crue. En réalité, des rosées abondantes précèdent annuellement la crue, et elles produisent un effet salutaire sur l'état atmosphérique. Pent-être retrouverait-on dans les diverses fables par lesqueltes les anciens expliquaient les débordements du Nil l'origine simple et naturelle de ce phénomene. Aujourd'hui personne n'ignore que les torrents de pluie qui tombent à eette époque sous la zone torride sont l'unique cause des crues du Nil, et que par conséquent si les pluies sont moins abondantes l'inendation diminne dans la même proportion. La hauteur de l'inoudation n'est du reste pas la même dans toute l'Égypte : dans le Saïd les eaux montent à vingt et mênte à vingtquatre coudées, et autour du Caire elles n'en ont plus que quinze de profondeur; en face de Rosette et de Damiette il n'y a guère que deux coudées d'eau. La pente des rives, la vites-e et la direction des courants, l'influence des vents, et d'autres causes fortuites qui ne pruvent être sommises an calcul, font varier à l'infini la quantité d'eau qui se trouve dans la campagne. Ainsi, par exemple, la crue est plus faible à Esneh qu'à Keneh, quoique cette dernière ville so trouve plus bas d'un degré; le rétrécissement du fleuve à Keneh, et le détour qu'il fait à cet endroit dans une direction opposée au vent d'ouest, dont la force soutient les eaux plus hautes, ex-

apparente. Une longue expérience a dû apprendre aux habitants de l'Égypte à redouter également les trop faibles et les trop fortes crues, et leur a prouvé qu'un terme moyen seul procure au cultivateur d'abondantes récoltes, et assure au sou-verain le payement de l'impôt : ce terme d'abondance s pour limites de sept mètres à sept mêtres et demi. L'art pourrait rigoureusement remedier à l'excès des crues par un bon système d'irrigstion et de desséchement. Au moven de digues éclusées, on pourrait a volonté porter à la mer le trop-plein des canaux, ou verser des eaux dans les parties basses du désert. Dans les crues insuffisan-

pliquent suffisamment cette snomalie

tes, on pourrait aussi retenir les eaux et empécher qu'elles ne s'écoulassent en pure perte; c'est dans ce double but que les anciens Égyptiens avaient ouvert une décharge du fleuve dans le vaste réservoir naturel du lac Mœris.

Voici la lettre qu'écrivit Omar à son lieutenant, après la conquête de l'Egypte, et la réponse d'Amrou à cette lettre. Ces documents suthentiques établiront que tes nouveaux possesseurs, quoique remplis de préjugés fanatiques, attachaient une juste importance aux inondations du Nil.

- Le khalife O'mar-ben-el-Khetlab, successeur d'Abou-Behr, à A'mrou-benel-1'as, son lieutenant.
- A'mron-ben-4-A'ns, ce que je désire de toi à la réception de la présente, c'est que tu me fasses un tableau do l'Égypte assez exact pour que je puisse m'imaginer voir de mes propres yeux cette bello contree. Salut.
  - « Réponse de A'mrou-ben-el-A'as.
- « O prince des fidèles, peins-toi un désert aride et uns campagne magnifique au milieu de deux montagnes, dont l'ince a la forme d'un monticule de sable, et l'autre celle du ventre d'un cheval maigre, ou bien du dos d'un chameau.
- « Telle est l'Égypte : toutes ses productions et toutes ses réclesces depuis LSoar jusqu'à Mancha (depuis Assouan jusqu'anx frontieres de Ghaza) viennent d'un fleuve beni, qui coulo avec majesté au milieu d'elle; le moment de la erue et de la diminution de ses eaux est aussi réglé quo le cours da soleil et de la
- « Il y a un temps fixe oà toutes les sources de l'univers vieunent payer à ce roi des ficuves le iribut auquel la Providence les a assujetties envers lui : alors les caux augmenteut, teles ortient doieur lit, et elles arrocent la surface do l'Égypte pour y déposer un limon produetif.
- « Il n'y a plus de communication d'un village à l'autre que par le moyen de barques légères, aussi innombrables que les feuilles du palmier.
- « Ensuite, lorsqu'arrive le moment où les eaux cessent d'être nécessaires à la fertilisation du sol, ce fleuve doctle rentre dans les bornes que lo destin lui a prescrite, pour laisser recueillir les trésors qu'il a cachés dans le sein de la terre.

• Un people protégé du cisl, et qui , semblable à l'abelie, ne parait destine qu'à travailler pour les autres, assa profiter lui-ndes de fruit de se peines et de sas sourse, ou-dépose des armences dont il attend la prospèrit de la blemfainace de cet Etre apprêncequi fait croître et mûrir les moissons; le germes devicope, le lige ablieve, son qu'in el forme par le securar d'une rosée bénigue, qui amprêde dont le sol à cette debreute.

« A la plus abondonla, récolte succède tout à coup la stériilé. Cest ainsi que l'Expte offre accessivéenent, é prince des fédéres, l'image d'un désert arrâce et sublomeser, d'une plaine les fédéres, l'image d'un désert arrâce et sublomeser, d'une plaine liquide et argentée, d'un marécage consert d'un limon uoir et pois, d'une prairie verte et ondoyante, d'un parterre orné des fleurs les plus variées, et d'un vaste champ couvert de mosissons jaunissantes. Beni soit à jamais le nom du Crésteur de taut de merveilles!

« Trois déterminations contribuent essentiellement à la prospérite de l'Egypte et au bonbeur de ses tufauts : la première est de n'alopter aucun projet tendant à augmenter l'impêt; la seconde, d'empôver le lura des revenus à l'augmentation et à l'entretien des reauxs, des diques et des ponsis, et la troisieme, de ne lever l'impôt qu'en nature sur les fruits que la terre produit, Salut. »

Le tiers des impositions était donce difects à l'entréein des canaux, des digueste des points. L'entretien des canaux secudes points. L'entretien des canaux secudes points. L'entretien des canaux secudes des propriétaires; les travaux de la crue. Il en fut ainsi jump? I fource de la crue. Il en fut ainsi jump? I fournement à leur profit les fonds assignés pour cet objet important; depuis lors cette partie essenciée de l'administration tilipares des gouvernants que la question de l'extience du pays est aban-

 à main armée couper des digues, afin d'éscuer la suraboladance des oux aux depens des champs voisins. Les terres de la company d

# EXHAUSSEMENT PROCRESSIF DU SOL.

L'exhaussement séculaire du lit du Nil est a Éléphantine de 0º,132, et au Caire de 02,120 ; la cause de cette différence git naturellement dans la pente du fleuve, et dans la rap dité du cours des eaux qui en est le résultat ; l'exhaussement moyen du lit est donc pour toute la vallée de 00, t26 par siècle, et celui de la vallée el e-même doit présenter les mêmes proportions, les surfaces du lit et de la vailée tendant continuellement, par leur action réciproque, à amener un parallelisme complet. Cependant ces atterrissements n'ont ni la même profondeur dans toutes les provinces de l'Égypte, niune profondeur correspondante à celle des couches de sable qui élèvent graduellement le lit du Nil. Cette apparente anomalie est causée, au contraire, par les mouvements naturels et réguliers du fleuve. L'exhaus-ement du sol de la vallee est proportionne à la quantité d'eau qui séjourne à chaque débordenient, et par conséquent à la masse de matières terreuses que l'eau tenait en suspension. Cinq onces d'eau, pu sées à keneh pendant les grandes caux et lorsqu'elles sont les plus fangeuses, ont donne trente-neuf grains de dépôt terreux sec.

Suivant le rapport de tous les historiens, les Égyptiens bâtissaient leurs cités et leurs monuments sur des terra-ses assez élevées pour n'être point

(1) On appelle charaky une terre trop élevén pour que l'inondation poisse l'alleindre; souvent ors terres sout arrocers par des moyens artificiels; les terres maiurellement arrocers portent le nom de rayeh. Par assigié, en dit qu'une terre est tombre en charaky pour exprimer qu'elle est re-lec a set.

couvertes par les eaux; mais aujourd'hui, dans certains endroits, les eaux recouvrent la base même des édifices : à Thèbes et à Karnacla terrasse factice a été retrouvee à dix-huit pieds de profondeur, et en s'aidant des inscriptions et des rapports contemporains, on peut prouver mathématiquement que dans un intervalle de seize cents ans le sol s'est élevé de 1m,096 ou de 0m,106 par siècle A Syout l'exhaussement séculaire semble avoir été de 0m,126. A Héliopolis les dépôts sont aussi beaucoup plus considerables et presentent avec ceux de Thèbes une proportion de 1 à 1,50, soit 0m, 126 par siècle. La direction des vents a une grande influence sur ces résultats. Le vent de l'ouest et du nordouest envoie sur l'Égypte les sables mouvants de la Libyc, et dans les lieux où des canaux n'ont pas mis d'obstacles aux empiétements du désert, le sable a changé la forme de la vallée; peutêtre même a-t-li refoulé le lit du fleuve vers l'est. Le Nil eneore entralne avec lui des sables dans la Basse-Egypte; car à ehaque sondage on a trouvé que le limon du Nil repose sur une couche de sable quartzeux. Ce sable, mêlé de parcelles de mica et de fer magnetique, n'appartient pas à la Libve, mais aux régions

La nature des matières charriées par le Nil a aussi modifié les mouvements de l'exhaussement du sol. Ainsi, les pierres et le sable, plus pesants, tombent les premiers au sortir du lit du fleuve, sur la rive même, et forment une sorte de reinpart; l'eau ne porte guereplus loin que des substances terreuses qui se tassent facilement et occupent moins de place. Dans le principe, la crue exhaussait davantage les rives, parce qu'elle y jetait sa charge la plus volumineuse, et parce qu'elle les couvrait pendant plus longtemps; mais le temps a changé eette disposition naturelle. Les rives s'étant élevées par les alluvions, et l'autre extrémité de la vallée par les sables, le milieu du pays est devenu convexe, et les eaux, s'y precipitant avec plus de force, y entrainent plus de matières et y restent plus longtemps. L'eau filtre à travers le sable et va former un reservoir souterrain qu'on retrouve toujours en ereusant plus ou moins profondément le sol.

granitiques de la Haute-Egypte.

Cette nouvelle forme du terrain a établi près du fleuve une sorte de longue digne, et ensuite une bande de terre cultivable où les inondationsséjournent peu, quand elles y arrivent; c'est sur ces hancs d'alluvions qu'on cultive l'indigo, la eanne à suere et le coton, autrefois à peu près incompus à l'Expute.

peu pres inconnus à l'Égypte. L'élévation progressive du sol, occasionnée par les crues du Nil, était déjà le sujet d'études intéressantes chez les anciens. Hérodote et Aristote regardent le Delta comme une terre entierement produite par les dépôts successifs des eaux; et leur opinion paraît extrêmement vraisemblable, tant à cause de la nature du sol, qu'à eause de sa configuration. L'historien gree dit qu'à une journée des côtes la sonde trouve treize brasses de limon (t); et le genre des terres qui forment le fond du bassin d'Alexandrie confirme grandement cette observation, sinon pour une distance aussi considérable, du moins quant aux rivages immédiats de la Basse-Égypte.

Quoique cet exhaussement s'effectue avec une lenteur extrême, et que le lit du Nil s'élève en même temps, on peut prévoir une époque où les différences presque insensibles de leur accroissement gradué produiront un bouleversement total dans l'aspect de l'Égypte. Dans la Haute-Égypte, où le lit du fieuve s'exhausse d'un quart plus rapidement que le sol de la vallée, celle-ci deviendra un lac; dans la Basse et la Moyenne-Égypte, où le sol s'élève d'un dixième plus vite que le lit du Nil, les eaux cesseront de baigner les terres et d'y apporter la fertilité; et la conséquence finale serait l'anéantissement de l'Égypte s'il n'était dans la nature des choses de se créer leur propre contre-poids par l'action lente des siècles.

A mesure que les terres s'élèveront d'une part et seront donlinées de l'autre, un nouveau système d'agrieulture s'établira, une bonne économie d'irrigations et une canalisation intelligente ritabliront un équilibre indispensable.

Telle n'était pas l'opinion d'Hérodote, dont la philosophie n'avait pas pour appui les bases seientifiques sur lesquelles repose aujourd'hui tout raisonne-

(1) Hérodote, II, 6,

ment. « Un jour, dit-il, le terrain par-« viendra à une si grande liauteur, que lea plus fortes crues ne pourront pas « l'atteindre; l'Egypte deviendra un « pays stérile et absolument inhabitable. »

## ANIMAUX.

Les espèces animales habitent l'Égpte en vertu d'une sorte de prédestination; et en les consocrant à la divinité les prêtres égyptiens ont prouvé qu'ils reconnaissaient cette loi inhérente au paya. Les mammêtres, les oiseaux, les reptiles et les insectes ont reçu un culte particulier: partout sur les monuments même leurs images accompagnent celle de l'honme.

Le chameau n'est pas indigène en Egypte : sa véritable patrie est l'Asie movenne et l'Arabie. C'est l'inséparable compagnon de l'Arabe nomade. On en diatingue, comme on aait, deux especes : le camelus bactrianus (chameau à deux bosses), et le camelus dromedarius (chameau à une bosse ou dromadaire). Le premier est le djemmel des Arabes; il est très-fort, de haute taille, sert au transport des fourds fardeoux et appartient plus particulièrement à l'Asie; l'autre, plus petit, plus agile, a recu le nom d'hedjin, parce qu'il sert de monture aux pelerins (hadji); il habite surtout le nord de l'Afrique. Le poil du chameau est un article important de commerce; on en fait dea étoffes, dea tapis et des tentea. Le lait des chamelles est fort aimé des Bédouins.

Dès la plus haute antiquité, les cheouux étient estimés en Égypte. Mais il est difficile d'en bien caracteriser les races indigense en les comparat à celles plus anciennement connues. La race des chevaux nedjdis ou nedjs n'ét-it pas très-commune en Égypte avant la conquête du Nedj par Méhemet-Ali. Le nedjdi est l'arabe pur sang; et quoiqu'il soit né llors du para, comme il fatt maintenant partie des richesses de l'Egypte, nous en ferons ci une brève description.

Les nuscles du cheval nedjdi sont trèsapparents; ses formes sont anguleuses, son attitude eat fière; il se pose toujours très-bien; son regard est plein de feu et d'intelligence; sa tête est sèche, le las de la face est si êtroit, qu'il peut tenir dans

la main; le front, au contraire, est trèslarge. Lea oreilles sont très-petites, les yeux tres-grands: l'encolure est droite. le garrot éleve, la croupe très-courte; les jambes sont sèches, les jarrets larges; le pied est petit, la queue attachée très-haut. Le cheval nedidi est encore jeune à vingt-cinq ans, et il vit ordinairement jusqu'à cinquante. On le nourrit avec du lait de chamelle, de la farine, de l'herbe, des dattes, du bouillon et de la viande. D'ordinaire sa robe est gris-elair, gris-truité, alezan brûlé, ou bai-clair. Les Arabes attachent une telle importance à la pureté de la race de leurs chevaux nobles, appelés kochlani, que leur filiation est toujours constatée par des actes authentiques ; ils font remonter à pres de deux mille ans la généalogie de plusieurs de ces beaux animaux, et il en est dont la lignée peut être demontrée par des preuves écrites pendant une série de quatre siècles. Méhémet-Ali a fait venir en Égypte un grand nombre de ces chevaux, et veille avec soin à ce qu'il n'en sorte plus de ses États. Le cheval égyptien proprement dit est aujourd'hui une espece due aux croisementa de la race dongolahury avec les chevaux syriens.

Nous devons aussi mentionner l'ane (hemdr, en arabe); c'estun animal grand, bien fait, à la démarche vive et lègère. Les baudets de cette partie de l'Afrique sont ai vigoureux, que dans les voyages à travers le désert on s'en sert pour auppléer au manque de chameaux. Les meilleurs proviennent du Soïd.

Le mulet (baghl, en arabe) est aussi d'un usage très-commun. Le mulet égyptien est très-beau, et les Musulmans l'estiment beaucoup; il arrive qu'on vend un mulet aussi cher qu'un cheval.

Les mules (baghleh) sont préférées aux mulets, tant à cause de leur douceur que de la faculté de supporter mieux la fatigue.

La bœuf domestique de cette contrée (Ihour, en arabe) ne différe pas de celui d'Europe; mais on trouve dans le pays un bœuf sauvage que les Arabes appellent bagar-et-ouesch; il a une grande analogie avec le zbbu, et quelques naturalistes pensent que c'est le méme onimal. Le buffle ne naralt nas d'orisine e'evre

Le buille ne paraît pas d'origine égyptieune : on ne le voit point sur les anciens monuments. Selon l'opinion génère, cet animal est une injuoritation des Arabes. Le buille égyptien (d'jummous, en arabe) a très-peut de poist, sa peau est gris de fer; ils une physionomie fravouche, maissi est infiniment plus doux que le buille d'Europe. On ne s'en sert point ordicaliement pour les travaux agricoles; mais les bestiuux amenés de Carmanie n'ayant pu s'accilinater, il a fallu employer à la culture le buille et même le chameau.

Dans les temps anciens, le 20%, beed boss des rigions tropieales, nétait pas étranger à l'Egypte. En examinant, en 1830, la momie d'un prêtre, ou trouva aux pieds du mort l'image du beur A pie, et ce beuf était un zébu. Il ne paraît pas cepeudant que jamais ectte race y ait été commune. Lors de l'expéditud d'Exypte on trouva un zebu chez un des beys, où Il était nourl'un comme objet de curiosité.

La race ovine fit partie des richesses du pachalik i, la line est généralement de belle qualité. Les brehis (gadomés, de narbe) sont trés-fécundes: presque toutes produisent annuellement quaire agencua en deux porties. L'especia plus commone est le mouton de Babarie; il yo ceptradist beaucon de beliers vieu de la line produisent de la libera del libera de la libera del libera de la libera de libera de la libera de libera de la libera de la libera de la lib

Le mouflon à manchettes ou mouflon d'Afrique, ovis ornata ou oris tragelaphus, mérite une description plus détaillée : sa taille est celle du béier commun, son col est couvert d'une sorte de crinière bérissée, longue et fort touffue, surtout au garrot; cette crinière est d'une couleur plus sombre que le reste du corps, dont le pelage ressemble au poil d'hiver du cerf. Une barbe assez longue garnit les machoires et se divise en deux parties; la gorge est également garnie de longs poils flottants, et des manchettes de poils, de six à sept pouces de longueur, protégent les genoux. La base des cornes est quadrangulaire, mais les angles en sont émoussés et la corne se termine par une véritable pointe. L'individu que possede le Musée de Paris a été tué dans les environs du Caire, où cependant on rencontre rarement cet animal à l'état sauvage. Dans l'étot de domesticité, l'oeis trapelaphus est fort doux, quoique trae-vif; il aime à se tenir sur les lieux élevés; sa course ést très-rapide, et entremèlée parfois de bonds prodigieux.

La chèrre (madzeh, en arabe) est répandue dans toute la Basse-Egypte; elle est originaire de Syrie, et connue en Europe sous le namdechèvre mambrine. Dans la Haute-Egypte, on voit de trèspetites chèvres dont le poil est long et soyeux, et qui ressemblent sous ce rapport aux chèves d'Angray.

port aux chevres d'Angora. Parmi les quadrupedes communs à l'Égypte et à l'Europe, on doit une mention particulière au chien (kelb, eo arabe), qui paraît constituer une espèce distincle, perpétuée sans mélange, et habite en troupes soit dans les villes, soit sur les limites du désert; ses mœurs sont toujours à demi farouches, rarement on le voit attaché à un maître. Lorsqu'il vit en liberté complète, son pelage est plus long et plus fauve, et il se nourrit de charognes, comme l'hyène et le chacal. Quand toute autre pature leur manque, ces chiens sauvages se dévorent entre eux. Il advient assez souvent au'ils se précipitent, la nuit, hors de leurs retraites pour attaquer des bestiaux isolés et errants par basard dans le voisinage. Un de nos amis, passant un soir au galop près d'un cimetière, glte ordinaire des bandes de chie s, faillit, quoique bien armé, être victime de leur attaque féroce et imprévue; les coups de pistolet et de sabre ne parviurent point à le débarrasser d'une poursuite acharnée . à laquelle son arrivée aux maisons put seule mettre fin ; il eut ses vêtements dechirés et son cheval grievement blessé. Les chiens qui habitent les villes y sont, pour ainsi dire, divisés en tribus; un membre de l'une d'elles ne saurait se mêler à d'autres, sans être immediatement assailli avec furie, quelquefois dévoré, ou tout au moios terriblement battu. Il est curieux de voir les chiens guetter le passage des femmes qui vont puiser de l'eau, se glisser derrière elles, la queue entre les jambés et l'oreille basse, et se hâter de boire pour regagner leur gite. Jamais un chien de la ville ne s'aventure à une excursion dans la campagne, et les meutes sauvages n'osent pus braver les périls d'une visite à la cité. Le chat (qolh, en arabe) est aussi origianire de l'Expte : il y jouissait de privileges presque divins. Et encore aujourd'un on y tante les chats aven des égrads tout particuliers; ceux qui tombent malades recoivent der soins empressés dans des höpitaux fondés par de pieux

sectateurs du prophète.
L'hyène (dabeh, en arabe) est bien
connue des fellahs. L'espèce commune
(hyæna striata) habite particulièreauent l'Afrique septentrionale; ellefraquente les villages pendant la nuir, et
entre parfois jusque dans les villes, où
elle mange les charognes et ilébarrasse
ainsi l'air des migames les plus langeainsi l'air des migames les plus lange-

reux. On voit aussi des chacals en Egypte, II y a peu de loups en Egypte; leur poil est plus court que celui des loups d'Europe; les Arabes le nomment dyd. Le renard (dadeb, en arabe) est plus petit que celui d'Europe. Son pelage est d'un brun foncé, ses oreilles sont noi-

res, et ses pattes fauves.

Le sanglier (khanzir-barry ou hallouf, en arabe ) est un animal impur pour les malométans; les chasseurs arabes ne lettuent pas; susiest il tres répandu, surtout dans la Basse-Egypte: on y rencontre des bandes de clinquante ou soixante sangliers qui dévastent la campagne et

particulièrement les champs de doura. La gazelle gazat, en arribe, et en général les antiloges, appartient aux animaux les plus ceractéristiques du continent africain. Elle se trouve sur les confins de l'Expyte, dans les deserts, ou elle se nourrit de petites lierbes. On en voit chez presque tous les habitants riches du Caire; car, quobique d'un naturel très crantifi, elle s'apprivoise faclement. Sa légèrete, l'étégance de ses formes, et la douceur de ses yeux sont

un thème favori de la poésie arabe. Le daman, appelé aussi daman d'Israel, le schasan des Hébreux, est un animal de l'ordre des ruminants; il est petit; son pelage est d'un roux très-foncé.

Autrefois on voyait frequemment Phippopotame (hippopotamus amphibius, Lin.) en Espite; mais, soit à cause de la multiplication de ses ennemis naturels, soit parce qu'il ne trouve plus une pâture assez abondante, il descend rarement aujourd'hoi an-dessous des cataractes. Sa voracité est si grande, que des naturalistes ont attribue la diminution de l'espèce au manque d'alimentation. L'hippopotame causait jadis de grands dommages a l'agriculture égyptienne. Un ancien voyageur suédois, Hasselquist, dit à ce propos : « Lorsque « l'hippopotame vient sur le rivage, il dé-« truit en peu de temps le champ de blé « ou de luzerne qui est le plus à sa por-« tee, ot n'y laisse pas subsister la moin-« dre verdure; car il est tres-vorace, etil · faut une copieuse chère pour remplir · son énorme ventre. » On a vu des hippopotames isoles jusque dans les environs de Damiette; mais ce n'est là qu'un fait accidentel. En 1836 on en signala deux près de cette ville ; ils commirent de grands dégâts dans la campagne : au bout d'une vingtaine de jours, l'un fut tué, et l'autre disparut. La mer oppose toujours une limite à teurs excursions. car ils out impérieusement besoin d'eau douce.

Ceparlydermeétait sacrédans les provinces de l'Éxypte où le crocodile était considéré comme immouder on ne voit janais son inage sur les anciens monuments, mais on la frouve souvent sur les médalles des nomes. On pense géneralement que l'hipopotameest le échémolí de la Binle. (Job., XI, 18, a24.)

Il est à remarquer que le nom gree de eet animal, qui signific litteralement cheval de fleuve, est traduit en arabe par faras-el-bahr, jument de fleuve.

Il n'y a point de singes indiséoses en Egypte, et il ue semble pas qu'il y en ait jamais eu, malgré les nombreuses momies de singes qu'on voit dans les hypogées. Les figures de singes qu'on voit sur les monuments se rapportent aux espèces que Geoffroy Saint-Hisiarie a désignees par les noms de cynocephalus papio et de cynocephalus anubis.

Le lieries de egiocephatus Anuois.
Le lieries on (apriod, en arabe) est plus
petit que l'espèce européenne, dont il se
distingue encore par la longueur de ses
oreilles, ce qui lui a valu le nom d'oreillard, errinaceus auritus.

La martre-furet est très-répandue en Égypte, où elle fait de grands ravages dans les basses-cours.

Le lièvre (arneb, en arabe) diffère du lièvre d'Europa par la longueur des oreilles et celle des pattes postérieures. Il est assez rare en Égypte; les musulmans le regardent comme un animal impur. Par compensation, il y a beaucoup de lapins, et le peuple en mange. L'iehneumon, le vicerra tchneumon.

Lin., herpestes Pharaonis Desmarest, est un des animaux les plus célèbres de la mythologie et de la faune égyptienne. L'instinet qui le porte à dévorer les petits des reptiles venimeux et les œufs des erocodiles lui avait fait aecorder les honneurs divins. On rencontre en Egypte des ichneumons apprivoisés, qui remplissent quelquefois dans les maisons l'office des chats : comme ceux-ci, le viverra ichneumon s'attache à la demeure de l'homme et s'en éloigne peu; il emporte sa proie dans quelque endroit obscur pour la dévorer à son aise, et manifeste son déplaisir par un grognement de colère lorson on vient le troubler dans son occupation. L'ichneumon vit de rats, de serpents, d'oiseaux et d'œufs de toute espèce; c'est un animal extrêmement craintif et cireonspeet à cause de la faiblesse de sa vue. bien qu'un odorat remarquablement développé supplée chez l'ichneumon à cette imperfection. Il est d'un gris brun et un peu plus grand que le chat domestique, car son corps a ordinairement un pied et demi de longueur, et sa queue, terminée par un large pinceau de longs poils, a une dimension presque égale. Au dela du sphineter de l'anus, les teguments communs, allongés et replies sur eux-mêmes forment une poche que l'ichneumon peut ouvrir et fermer à volonté. Cette poche a donné lieu aux contes les plusextravagants. Elien, par exemple, raconte que les ichneumons sont liermaphrodites, et qu'un combat décide des fonctions sexuelles que chacun d'eux devra remplir. Cette poche anale, qui existe chez presque tous les animaux du genre viverra, contient une matière odorante, analogue au muse.

odorante, analogue au muse. L'ichneumon, qui est la mangouste de Buffon, était consaeré à Latone; son nom arabe est nems. Une petite espèce de mangouste à oreilles larges et longues vit sur les dattiers en Nubie.

Il y avait jadis en Égypte plusieurs espèces de musaraignes, presque inconnues aujourd'hui, entre autres le sorex Olivieri et le sorex religiosus de Geoffroy. Ces animaux étaient l'objet d'une grande vénération; on a trouvé dans les catacombes de Sakara les restes embaumés de quelques-uns de ces ron-

geurs. Les rats (far) sont un des fléaux de la terre d'Osiris : ils détruisent beaucoup de céréales. Dans l'année 1246 de l'hégire (1830), il apparut une telle quantité de rats que pour sauver les récoltes Méhémet-Ali promit une prime d'une piastre par vingt têtes de rats ; et le gouverneur de Souady assurait quelque temps après , à un voyageur français de nos amis , que beaueoup de felialis avaient payé leurs contributions de cette manière. En mars 1840 (1256 de l'hégire) le même voyageur, faisant le trajet d'Erment à Thèbes, rencontra, pendant une heure et demie de chemin, tous les champs dévastés par cette ancienne plaie de l'Egypte.

Il y a des années où l'on ne voit preque point de rats, tandis qu'à d'autres époques, sans cause connue, ils apparaissent par miliers: aussi le fellah, ami du merveilleux, s'imagine-1-il qu'ils naissent de la terre fécondée par quelque influence atmosphérique, et affirme sérieusement en avoir vu naître du limon. Cette croyance remonte d'ailleurs à la Cette croyance remonte d'ailleurs à la

plus haute antiquité.

Parmi les variétés de cette espèce il

faut mentionner le rat d'Alexandrie, que les Italiens appellent rat des toits, et qui a pour traits earactéristiques une longue queue annelée et des poils roides et piquants.

L'echimya nilolicus doit aussi être ici mentionné; les poils du dos de cet animal sont assez roides et assez forts pour ressembler à des épines; c'est ce qui lui a fait donner la qualification de rat épi-

La gerboite se trouve dans les ruines un entourent Alexandrie. Elle vit en troupes dans des terriers creués avec ses ongies et ses dents; on dit mêm que en rat peut percer ainsi une sorte de pierre lendre qui gli sous le sable de ces parages. C'est un animal timile, qui read ans son terrier au plus l'égre hruit, et dans sou terrier au plus l'égre hruit, et les abies. Les gerboiss tanqront de l'est abies. Les gerboiss tanqront de l'est abies de les soits l'aument la chaleur du soleit quad elles sont à l'ombre, elles sa serveut les

unes contre les autres et paraissent souffrir du froid. Les Arabes la nomment djerboa. Il y en a deux espèces, de taille différente; la plus petite a les pieds velus, l'antre les a entièrement nus.

Les ruines si nombreuses de l'antique Egypte recelent une immense quantité de lézards : il en est sur le corps desquels l'or et l'azur brillent en bandes longitudinales et dont la queue est du plus beau bleu céleste. Nous nous bornerons à décrire les sauriens les plus re-

marquables de ce pays.

Le moniteur du Nil, tupinambis, lacerta nilotica de Linné, est une espèce de lézard vénéré des anciens Egyptiens: il dévore les œufs des crocodiles, et détruit ces terribles animaux lorsqu'ils sortent de la coquille et viennent se jeter dans l'eau. Il a environ trois pieds de long sur les bords du Nil; mais les individus de cette espèce qu'on trouve au Congo, où ils détruisent également les animaux nuisibles, sont infiniment plus grands. Dans les déserts qui environnent l'Égypte, comme dans le pays même, on voit le moniteur de terre, qui est le erocodile terrestre d'Hérodote, et le scinque des anciens. Le nom arabe du momteur du Nil est waran-el-bahr, lézard d'eau, par opposition au scinque, qu'on appelle wardn-el-djebel, lézard de la montagne.

Le boursah ou gecko (lacerta gecko, L. leprosa de Forskal), quelquelois ap-pelé par les Arabes abou-bours, le père de la lèpre, ou simplement bours, lèpre, est ainsi dénommé à cause de sa peau, qui offre l'apparence d'une lèpre ; les Orientaux croient que si le boursah répand sa bave sur du sel, ce sel donnera la lèpre à eeux qui le mangeront. Ce préjugé est fort repandu parmi les habitants du Caire; ils couvrent avec soin les vases contenant du sel, et y placent même de l'ail, dout l'odeur écarte ce reptile. Ces animaux sont plus laids que malfaisants. Dans les maisons du Caire, on les voit souvent courir sur les murs des appartements, en poussant un petit cri aigu qui ressemble à celui de la belette. Ils disparaissent pendant l'hiver pour se retirer dans des trous, sous les terrasses, et ne se montrent plus qu'au mois de mars. Les chats sont très-friands de la chair des bours, et leur font une chasse active.

Le stellion (hardoun, en arabe) est un netit lézard à corps verruqueux, à queue épineuse et doigts sans ongles; il est très-commun en Egypte, et les musulmans le tuent, paree qu'ils prétendent qu'il imite ironiquement par ses mouvements de tête leurs salutations pendant

la prière. On rencontre aussi dans cette contrée une des plus célèbres espèces de sauriens, le caméléon, sur lequel on a forgé une foule de récits merveilleux. La conformation anguleuse de sa tête qui semble coiffée d'un casque, la saillie en arête de son épine dorsale, la longueur de sa queue préhensile, la disposition de ses doigts maigres et effiles, divisés à chaque patte en deux faiseeaux opposables l'un à l'autre, la disposition particulière de ses yeux, qui lui permet de regarder à la fois dans deux directions opposées; l'immobilité parfaite qu'il conserve pendant de longues heures, et la faculté d'imprimer presque a tout son corps la coloration de l'objet sur leque il se place pour dissimuler sa présence aux animaux dont il se nourrit, - tout contribue à en faire un être bizarre et original. Notons, cependant, que son pouvoir de revêtir diverses nuances ne va pourtant pas jusqu'à imiter exactement celles de toutes les substances avec lesquelles il est mis en contact

Nous avons à parler maintenant du plus grand des sauriens, le crocodile (temsah, en arabe). Cet animal était engrande vénération chez les anciens habitants d'Ombos, d'Arsinoé et de Coptos. Herodote rapporte que dans cette contrée les prêtres s'emparaient d'un jeune crocodile et l'apprivoisaient, en ayant toujours la précaution de lui attacher les pieds de devant avec une chalne, Ils suspendaient à ses oreilles des ornements précieux, et quelquefois des pierres fines d'une grande valeur ; l'animal était nourri avee la chair des vietimes . et, après qu'on l'avait traité pendant sa vie avec toute sorte d'égards, on embaumait son corps, qui était ensuite déposé dans les catacombes.

Dans d'autres villes, plus rapprochées des rives du Nil, le crocodile, loin d'être

l'objet d'un culte particulier, était un animal exécré; on se faisait une gloire, non de le choyer, mais de le tuer. N'y a-t-il

pas là une contradiction frappante? Les anciens l'avalent déjà fait ressortir pour railler les Égyptiens et leur religion Cependant, cette contradiction n'est qu'apparente, et il ne faut s'en prendre qu'à l'ignorance des historiens en matière de zoologie. En effet, il existe en Égypte deux especes de crocodile : le crocodilus niloticus Geoff., et le crocodilus suchus G. La première espèce est la plus connue, la plus grande et en même temps la plus féroce; elle peut acquérir jusqu'à vingt-cinq pieds de longueur. Ce crocodile était repoussé du culte, comme un animal immonde et nuisible; la seconde espèce, au contraire, est plus petite et d'une forme plus grêle; la tête est plus aplatie et plus allongée. Celle-la était vénérce des anciens Egyptiens : animal inoffensif, l'avant-coureur de la crue du Nil, le crocodile suchus était le messager de la divinité fécondante.

Les pécheurs eux-mêmes savent qu'il y aune race plus méchante que l'autre; ils la reconnaissent à se couleur jaundire et à la conformation de ses écaillés. Els racontent aussi que les croco-lifes s'aventurent dans les palines lors de la crue des eaux. Les crocodifes se nourrissent de petits pois-sons et de petits guadrupédes, qu'ils avalent tout entiers, au rapport des voyageurs. Ils sont très-frainds de lo des voyageurs. Ils sont très-frainds de lo

chair des nègres.

La fenelle cache dans le sable quatrvingta ou cent acut de la grosseur de cour d'une ois; le sobil est riangé de le mainte de crocolites qui rendrient les infinie de crocolites qui rendrient les rives du Ni inhabitables en peu d'années, ai divers animant n'en Liende leur grinciple platrer; les vautours en le en ous avous des partie du calle qu'ou adressait à l'enheumon, qui cherrhe sans et en ous avous des grantes-que suiven. Le trionge, ou fortee modé du Ni Le pritta. Les peuts de devoue de devou les petits.

la chasse au crocodile se fait de nos jours de plusieurs manières; nous en citerous deux, qui sont r-marquables par leur simplicité. L'une est en usage chez les nègres : pour attaquer l'ennemi dans l'eau, je noir arme sa main droite d'un coutesu solide et pointu, et couvre son bras gauche entier d'un fourreau de cult très-épais; ainsi préparé, il s'avance vers le crocodile, et lui présente le bras gauche en travers de la gueule; l'animal ne manane pas de s'en saisir; mais, comme il a la langue en grande partie soudée à la voûte palatine, il ne peut changer la direction de l'objet qu'il a pris dans ses mâchoires: il s'efforce en vain de l'avaler ou de le faire tomber dans l'eau pour le happer ensuite plus commodéniest; pendant ce temps, le nègre enfonce son couteau de la main droite dans la chair de la mâchoire jusérieure. qui est fort tendre; l'eau se précipite dans la gorge du monstre, et il est a la fois asphyxie et submerge en peu d'instants.

L'autre méthode est encore plus simple, et les Égyptiens l'emploient de préférence. Ils s'arment seulement d'un fort bâton, et, s'approchant du crocodile avec circonspection, ils assenent un coup violent sur l'extrémité des mâchoires et les brisent, car ces os ont peu de solidité, malgré la force terrible avec laquelle ils broient ce qu'ils tiennent une fois. Par ce seul coup l'animal est mis hors de combat et doit mourir en peu de jours, à moins que son antagoniste ne profite d'un premier avantage et ne le tue sur-le-champ. Le crocodile se tient ordinairement dans la Haute-Égypte; il est rare qu'il descende au-dessous de Girgeh.

Le céraste, qu'on suppose être l'ancien aspic, existe toujours dans les déserts qui bordent la patrie de Cléopatre. On a vu de ces vipères vivre pendant des années renfermées dans un vase de cristal avec un peu de sable lin, sans aucune nourriture apparente. Les cornes auxquelles ce reptile doit son nom ( kéras, corne) sont blanches, brillantes et fines comme la barbe d'un grain d'orge. Les Arabes nomment cette vipère haiye. Parmi les autres sernents, il nous suffira de mentionner l'éryx, dont une espèce habite la Thebaide et une autre le Delta: le scytale des Pyramides ; les couleuvres dites oreillure, à bouquet émaillé, à raies parallèles, et à capuchon.

Nous ne parlerons pas ici de tous les insectes qui abondent en Égypte dans certaines saisons de l'année; nous nous boruerons à indiquer les plus connus. Le scarabée (djordn., en arabe) est ciebre dans la mythologie égyptienne, commesymbole de la fecondite et de l'immortalité. L'explication de ce mythe est des plus simples : après la retraite du Nil et la fecondation des terres, on voit le limon couvert d'une multitude de sea-raises; ce phénomère auta sons aucun representer par cet animal l'emblème d'une existence nouvelle.

Les scarabées figurés sur les monuments n'appartiennent pas tous à une même espèce, et les auteurs anciens qui ont écrit sur l'Égypte en indiquent plusieurs comme étant l'objet d'une sorte d'adoration; ainsi la plupart des searabées égyptiens, c'est-à-dire une douzaine de variétés, pourraient porter le nom de scarabées sacrés. Celui que Linné et d'autres naturalistes ont designé particulièrement sous ce nom se trouve nonseulement en Égypte, mais dans le midi de la France et en divers endroits de l'Europe. Quant au scarabée nommé par Latreille ateuchus Æguptiorum, et dont le corselet et les élytres brillaieut de reflets dorés, il paraît constant qu'il a disparu du pays, comme l'ibis religiosa, la musaraigne et le lotus rose. M. Cailliaud a retrouvé l'ateuchus au Seunaar. où l'ibis a aussi émigré.

Nous devons parler aussi de la blatte orientale, insecte jadis étranger à l'Europe, où il a été importé depuis peu par le commerce d'Orient : il est connu en France sous le nom de cancrelat ou kakeriat, du mot hollandais kakkerlak. Son corps ovale, allongé, aplati, brun en dessus, brun jaunâtre en dessous, exhale une odeur plus forte et plus nauseaboude que celle de la punaise. Ces blattes sont nocturnes. Tapies toute la journée dans quelque cachette obscure, elles sortent la nuit de leurs retraites, et errent cà et là cherchant à manger des débris de pain, de sucre, de viande : tout leur est bon. Faute de mieux, elles attaquent-les bouquins et les vieux cuirs. Aussi fécondes que voraces, elles pullulent dans les habitations humides et surtout dans les barques ; c'est en vain que pour les détruire on a recours aux moyens les plus énergiques : la présence de cet orthoptère nécessite quelquefois dans nos ports la condamnation d'un navire.

On n peut uon plus omettre de partie de la sauterelle (dryrdd, ea arabe), ce terrible ennemi de l'agriculture eggetiene. Quand les souterelles voignes es (gryllus migratoritas, ceridius missonies es comme les grains de suble, didest, i e cultivateur tremble. La terre est quelquefois l'itteralement couvert est que destre le cultivateur tremble. La terre est quelquefois l'itteralement couvert est que destre l'est est cerit est peut de l'est d

pius le moindre vestige de vérdure. En Syrie, lorsque les habitants voient arriver les sauterelles, ils forment de longues murailles avec des fuilles et de mauvaises herbes séches, et y mettent le feu. Les sauterelles, qui a voient jameis mus grande musication de la conmeis mus grande musication. La Laimeis musication de la conture, qui met toujours le reméde à côté du mai, envoie en Syrie, dans la saison des sauterelles, des troupes d'une e-pèce d'étourneau qui fait une guerre acharnée à ces inseeles voraces.

Lors de l'occupation de la Syrie par les armées de Méhémet-Ali, Ibrahim-Pacha avait fait defendre, sous peiuc de mort, de tuer un de ces utiles oi-

Les papillous (fepidopères) sont moins varies en Esypte que les colopères; et parmi ceux-ci les diuncs sout moins nonbreux que les nocturnes. Les libelluines sillonnest en quantité la surlace du Ni el ser sirves; d'autres nes ropteres, les myrmiéons ou fourmillous ne sont pas moins communes ! la larve de ces dernier vereux comme en Europe, une embascade dans les terrains meume embascade dans les terrains meu-

Les arachinides de toute espèce aboudent aussi, et parmie usi lí fant meutionner les hideux scorpious, dout la piqu're, toujuurs mortiele pour les animaux méme assez gros, tels que les chiens, est tout au moins dangereuse pour l'hommet le scorpiou hobite les ablètes, pi super des les papartements, où on le trouve sous les nattes et parfois dans les litts.

Le Nil contient aussi quelques variétés de crustaces et d'annélides que nous ne pouvons énumérer.

Parmi les oiseaux il faut d'abord ci-

ter l'autruche (nahmé, en srabe), qui particulierment dans les déserts siturés à l'ouest de la mer Rouge. L'autruche acquiert jusqu'à sep juées de hauteur, et au vitesse à la course sur-turche acquiert jusqu'à sep juées de la course sur-turche acquiert jusqu'à sep juées de la course sur-turche de la course sur-turche de la course sur-turche de la course sur-turche de la course que d'autruche de la course que dans les liuxs où le soleil d'environ trois invres pesant, et elle ne le course que dans les liuxs où le soleil en le course que dans les liuxs où le soleil en le course que dans les liuxs où le soleil en le course que dans les liuxs où le soleil en le course que dans les liuxs où le soleil en les courses de la course d

Les gens riches du Caireen nourrissent dans leurs cours. Cet animal ainsi privé n'est pas d'un naturel aimable; quand il est en colère il donne de vigoureux

coups de pied.

On a rarement parlé du peuple des Pharaons sans nomnier l'ibis, échassier, qu'on voit si fréquemment dans les inscriptions hieroglyphiques et les ornements des temples : le tuer ou le blesser était un des crimes les plus odieux, le meurtre, même involontaire, de cet oiseau vénéré était puni de mort (Hérodote). Le corps de l'ibis était embaumé par les prêtres égyptiens avec un soin tout spécial. Il y a cinq ou six espèces d'ibis : les plus remarquables sont l'ibis ardea et l'ibis religiosa. Le premier est gros comme la femelled'un corbeau, et on en trouve beaucoup dans la Basse-Egypte; durant l'inondation du Nil il se place sur les lieux que l'eau n'atteint pas, et quand le fleuve se retire l'oiseau le suit pas à pas, dévorant une foule d'insectes et de petites grenouilles. L'ibis religiosa est l'espèce la plus célèbre. Il a un peu plus de deux pieds de hauteur, et de l'extrémité de la queue au bout du bec à peu près deux pieds et demi de longueur. Le bec de cet oiseau est arque, sa longueur est de six pouces, et il est beaucoup plus épais et plus large à sa base que celui de l'ibis ardea. La tête de l'ibis religiosa et une grande partie de son cou sont à l'âge adulte entièrement dépourvus de plumes, n'avant ainsi d'autre tégument qu'une peau noire; durant sa jeunesse, et quoique sa taille soit déjà très-développée, son cou est garni de plumes blanches assez serrées. La base du cou, le dos, le ventre, le dessus des ailes et la queue sont d'un blane rougeatre; des

plumes d'un pourpre sombre, qui partent de dessous les plumes tertiaires des ailes, pendent, non sans grâce, de chaque côté de la queue lorsque les ailes sont fermées, et cachent les extrémités des pennes ou rémiges qui sont noires à reflets verts. Les jambes et les pieds sont couleur de plomb, et les griffes sont noires. L'ibis religiosa était l'emblème de l'Égypte; du temps où il recevait les honneurs divins, on croyalt cet oiseau si fortement attaché à sa patrie qu'il se laissait mourir de faim quand on l'avait transporté ailleurs, et, selon une autre tradition de la même époque, il inspirait aux serpents une telle frayeur. que la vue seule de ses plumes suffisait pour les mettre en fuite. On l'appelle aussi this blanc.

li faut encore nommer l'ibis tantalus, le abou-Hannés (père Jean) de Bruce, qui porte souvent le nom d'aboumenguel, père de la faucille.

On compte quatre espèces d'aigles (equé), en rabe ): l'aigle commun, l'aigle impériul, l'aigle criard, — ess trois espècess trouvent éçolement en Europe, enfin l'aigle de la Thébatde, qui est séchalire, et q'on voit quelquélois en Syrie. Il y a sussideux espèces de milans qui se montrent périodiquement dans le pays: ce sont le milan royal et le milan royal et le milan royal.

Le vautour égyptien (rachama, en arabe), vultur percnopterus, est un oiseau furt utile; mais son aspect est extrémement rebutant. Sa face est nue et ridée, ses yeux sont grands et noirs, son bec est recourbé, ses serres sont longues et larges, pour mieux déchirer sa proie. et son corps tout entier est couvert d'immondices, Malgré cette hideuse forme, les habitants de la Basse-Égypte, reconnaissants des services que ce vautour leur rend en dévorant les cadavres des ehameaux et des ânes, lui ont voué une sorte deculte. Tous les matins et tous les soirs, les vautours recoivent avec les milans, sur la place de Roumelieh, au Caire, devant le château, une distribution de chair fraiche, dont la dépense se prend sur des legs faits exprés par les riches musulmans. On dit que le rachama suit la earavane annuelle de la Mecque, pour dévorer les corps des bêtes de somme qui meurent pendant le voyage.

Le pluvier de l'Orient, charadrius kervan, est un oiseau de la taille de la corneille: il vit dans la Basse-Egypte, au milieu des bosquets d'acacias qui entourent les villages d'Aboukir et de Sakara: on le voit aussi autour des sépulcres anciens et dans le désert. Sa voix a de l'analogie avec celle du pivert noir, et il siffle assez agréablement. Sa nourriture se compose de rats et de souris, qui abondent dans le pays durant certaines saisons. Il boit rarement, car il est originaire du désert, et on l'a quelquefois gardé vivant en cage pendant plusieurs mois sans lui donner d'eau.

Le charadrius hæmantopus, au contraire, aime l'humidité; on le trouve sonvent dans le voisinage des lacs; il paraît au mois d'octobre, comme le pluvier, à la fin de l'inondation.

Le trochilus, charadrius zgyptius (siksak des Arabes), a environ deux décimètres de longueur; ses ailes sont d'un bleu cendre; l'abdomen et le cou sont d'un blanc jaunâtre; la tête est noire, avec deux lignes blanches qui vont du bec à la nuque; un manteau noir s'étend des épaules à la queue. Les pattes sout bleues et le bec est noir.

A l'approche de l'homme le cri per cant du trochilus avertit le crocodile de se tenir sur ses gardes. Ce n'est pas, 'comme on sait, le seul service qu'il rende au reptile, et le fait étrange raconté par Hérodote, confirmé par l'observation de M. Geoffroy Saint-Hilaire pendant l'expédition d'Égypte, n'est plus contestable. Le Nil engendre une multitude d'insectes, qui lorsque le crocodile vient reposer sur les flots de sable pénètrent dans sa gueule, entr'ouverte du côté de la brise, et s'attachent à son palais. Le malheureux animal est hors d'état de se débarrasser de cette armée de petits ennemis. En effet, sa langue, organe dont Hérodote et les Arabes niaient l'existence, et qui ne s'est manifesté que sous le scalpel de l'anatomiste, est adhérente au palais et ne lui saurait être d'aucune utilité pour se défendre. Le trochilus entre sans défiance dans cette gueule immobile et y fait sa pâture des insectes, au grand soulagement du monstre. Du reste, il n'est pas le seul oisean des bords du Nil qui ait cette hardiesse. Les Arabes prétendent que le

siksak porte aux ailes deux crochets qui lui servent à forcer le monstre à laisser le passage libre, s'il s'avise de vouloir fermer trop tôt la gueule. C'est le pluvier armé, charadrius armatus, qui a sans doute donné lien à ce conte.

Le corbeau égyptien (khouráb, en arabe) liabite les arbres, et se nourrit d'insectes et de charognes. On dit avoir trouve dans son estomac des débris de

scorpion et de scolopendre.

Cet oiseau a la singulière habitude de percher sur le dos des chameaux, et du s'y nourrir de la vermine de l'utile quadrupède. Tant que le corbeau se borne à dévorer les insectes nuisibles, le chameau le laisse faire pacifiquement; mais quelquefois une cicatrice attire la gourmandise de l'oiseau rapace; alors la douleur triomphe de la patience proverbiale du chameau : il se roule dans le sable, et met son ennemi en fuite.

On trouve les martins-pêcheurs, alcedo rudis et agyptiaca, sur les bords du Nil, où ils vivent de petits poissons,

de grenouilles et d'insectes.

La chauve-souris (outwat, en arabe) se distingue par une fourrure gris cendré et une queue longue et grêle; elle établit son sejour dans les galeries souterraines, les ruines des anciens temples, et les excavations. Il y en a huit espèces, sept insectivores et une frugivore; sur ces buit espèces une seule semble être particulière à l'Égypte : c'est le nyctinome d'Egypte. Celle-ci présente le nez camus et les lèvres pendantes d'un dogue, la tête aplatie, et comme écrasée par de vastes oreilles, qui couvrent entièrement le crâne. Le nyctinome d'Égypte est une des plus laides chauvessouris.

Les Arabes prétendent que le saug d'une chauve-souris applique sur un enfant nouveau-né a la propriété d'empêcher le noil de croître. On assure qu'afin de prévenir l'usage des poudres ou pommades épilatoires les sages-fenimes se servent quelquefois de ce moyen, et que l'opération réussit; il y a même un mot pour désigner la femme qui dans son enfance a été lavée avec le sang de l'outwat : on l'appelle mou-outwat.

Dans la Haute-Egypte et sur les bords

de la mer Rouge on trouve le canard du Nil, anas nilotica, à l'état sauvage. Son cou et la partie supérieure de sa tête sont blanc tacheté de noir, et une hande grise prend naissanen derrière ses yeux; le dessous du corps et les cuisses sont du même gris que cette ligne. Les Arabes appellent ect oiseau bah ou berk; dans la Basse Égypte, on le rencontre quelquefois dans les basses-cours avec d'autres oiseaux domestiques.

Parmi les oiseaux de basse-cour on trouve l'oie (ouizzah, en arabe); l'espèce indigène est l'oie cendrée.

per antiquere est out en cuarte.

per la contraction de la contrac

Depuis quelques années seulement, la poule d'Inde a eté importre dans les domaines de Méhemet-Ali, où «He a prospéré et se propage assez rapidement. Les Arabes la nomment farakhah roumt. Les Egyptiens élevent beaucoup de

pigeons, et des villages entiers n'ont pas d'autre industrie. Le pigeon domestique (hamda, en arabe) est semblable à ceini d'Europe. Il en est de même du ramier.

L'hirondelle de mr éxptienne, sterna nilotica (abou-nours, en arabe), est un fort joil oiseau. Son bec est noir, sa tête et son ou sont gris, semés de points noirs, et le pourtoir de ses yeux est noir avec des points blanes; le dos, les ailes et la queue sont gris. Le ventre et la gorge sont blanes, les pattes sont rouges et les dojats noirs. On trouve le sterna nilotica sur le Nit; mais il préfère les canaux voisins du Caire, quand ils sont pleins de limon.

Les pelicans, pelicanue oncorotalus (rakmahah, en arabe), paraissent sur les bords du Nil vers le milieu de septembre, quelques-uns s'arrêtent à Damiette et dans les lies du Delta, mais la plus grande partie va jusqu'an Caire. Ces oiseaux voyagenten troupes triangulaires, comme les oies sauvages.

Les seuls poissons qui puissent être considérés comme judigénes sont ceux qui appartiennent au Nil; encore ceuxci sont-iis presque tous communs au Sénégal et à l'Égypte; ce dont on pourrait conclure que le Niger mêle ses eaux au Nil dans la partie supérieure de son cours. Notre courte notice sur l'ichthyologie se bornera donc principalement aux individus qui vivent dans le fleuve, et dont les uns, propres au bassin de l'É-gypte, habitent telle ou telle localité entre les cataractes et la Méditerranée pendant l'année entière, tandis que d'autres emigrent à certaines époques, ou foot irruption dans la vallée du Nil avec l'inoudation.

Le bicilir polystère, podypéreu sibchir, est une dès cauriosités naturelles de l'Egypte. el lient des serpents par son port, as forme allongée el la nature de ses teguments; des celècies en ce teguments; des celècies en ce terres dans le crême, par où s'eshappe l'esu qui a ète portes sur les brauchies; et des quadripedes par des extrémités andiques aux leurs, less nageoires venrales et pertonales étant placées à la soite de prolongations de families. Per les poissons du Nil.

Legrand nombre de nageoires dorsales que possède le biebir lui a fait donner la qualification de polypière; car d'ordinarre les poissous ont deux ou trois nageoires dorsales, et le polypière en a seize, quelquefois di-huit. Ces nageoires se composent d'une pière osseuse posée transversalement, et de quatre ou six rayons cartilagineux inserés dans une

sorte de sillon creusé dans cette pièce osseuse. Le bichir n'a point de queue, à proprement parler; seulement, la dernière nageoire (nageoire caudale) embrasse les quinze vertebres qui forment le squelette de la queue et se confond avec ce rudiment. Les nagebires pectorales ne sont pas moins étranges : ce sout comme de petites pattes, auxquelles l'organe natatoire est adapté. L'illustre naturaliste avait d'abord pensé que c'était une sorte de bras analogue à ceux des phoques; mais un examen attentif lui a fait reconnaître qu'un prolongement excessif des os du carpe produisait seul cette anomalie. Les écailles présentent beaucoup de

ressemblance avec celles du serpent, et l'armure qu'elles forment rappelle tout à fait la carapace des crustaces.

and a complete des criticies.

In a complete des criticies.

In a complete des criticies de canal

inquier correspondient aux divente de canal

preumalique; un muscle contricteur

non très-grandes et prives de canal

preumalique; un muscle contricteur

tond de l'eau, où il rampe en s'aidant de

se longues mageries. Du reste, le bi
est longues mageries. Du reste, le bi
pendant les bases euux, as chair est

banche et asvoureuse. On le cuit au

four tout entier, parce que le couteau ne

savant festames, et brought est cuit on

Le mormyre oxyrrhynque (gahmour, en arabe ), vénéré par les anciens Égyptiens, est un poisson voyageur. On pretend que cet animal a la tête meurtrie du côté gauche quand il descend vers l'embouchure du Nil, et du côté droit quand il remonte le fleuve ; ce fait aurait pour cause la nécessité où se trouve ce poisson de longer la eôte pour éviter la force du courant : en descendant il a la rive à sa gauche, et en remontant elle est à sa droite. Les points légers dont la tête de ce poisson est parsemée sous l'épiderme out probablement donné lieu à ce conte arabe. La chair de ce poisson est flasque, visqueuse, et d'un goût peu agréable. Le caractère spécial que présente l'oxyrrhynque est sa tête, de forme conique dans la partie supérieure, et terminée par une sorte de museau cylindrique, au bout duquel s'ouvre une bouche

extraordinairement petite, semblable à celle des quadrupèdes fourmiliers.

Par une distraction singulière, le voyageur Belon a classé ce mormyre oxyrrhynque parmi les brochets, auxquels il ne ressemble nullement. L'erreur du célèbre voyageur, commentée par des lecteurs peu attentifs, a donné naissance à un mormyre particulier, qui ressemble au bro het et porte le nom de mormyrus dorsalis. Somini, de son côté, a jugé convenable de donner spécialement au mormyrus dorsalis le nom de kaschouch; mais ce mot arabe s'applique à tous les mormyres. Outre l'oxyrrhynque, il y a dans le Nil plusieurs variétés de mormyres: le mormyre caschiveh décrit par Hasselquist; le mormyre herseh. qu'on trouve à la hauteur de Dendersh. et que Linné appelle mormyrus anguiltoides, le mormyre de Salehyeh ou labiasus; le mormyrus dorsalis, que Sonnini appelle kaschoueh; le baneh, mormyrus cyprinoides de Linné, le plus petit des poissons de ce genre : dans la Haute-Egypte on le nomme rous-el-hagar, tête des pierres. On n'a pu déterminer jusqu'à ce jour si l'an-cien oxyrrhynchus était le moderne gahmour ou le mormyre kannumeh de Forskal. Ces deux poissons offrent beaucomp d'analogies entre eux, et peut-être portaient-ils indifféremment l'appellation d'oxurrhunchus, et recevaient-ils concurrenment les hommages religieux des habitants de la terre de Kemé.

Il y a en Egypte trois espèces de perches, les P. argyptiaca, nilotica et damietta; elles reinoutent le fleuw beaucoup au-dessus du Caire; ces trois espèces ont une chair blanche, d'une saveur exquise, et sont fort reclierchées des labitants. La perche du Xil porte le de kerne ou konchern la forqu'elle est parvenue à toute sa longueur. Les jeunes sont nommées honar ou hammor.

L'espèce ut tétrodon la plus connue en Egypte est le tétrodon physa, nomme fisholat par les Arabes (tetrodon limeatus). Le fisholat, comme tous les tétrodons, a la máctioire armée de quatre dents cartilagienuese, et posséde la faculté de gonfler d'air une partie de son corps; mais chez le tétrodon du Nil ce goullement présente une particut ce goullement présente une particut nu particut une particut de goullement présente une particute.

larité : le ventre est garni de piquants qui se roidissent à mesure que l'animal grossit, et le protégent contre la voracité de ses ennemis. Le poids du dos devenant hors de proportion avec celui du ventre ballonné, l'animal culbute et surnage, emporté par le courant jusqu'à ce qu'il comprime sa poche aérifère et ramène son ventre à ses dimensions primitives. On dit que les fahakahs ont la faculté d'émettre des sons fort distincts, provenant réellement du gosier. Le tétrodon descend en Égypte avec les grandes eaux; il suit l'inoudation dans les terres : mais, habitué à séjourner dans les bas-fonds, il ne se retire pas avec l'eau. Il devient donc la proje facile des fellahs, heureux de s'en nourrir, bien loin de redouter sa chair comme un poison actif, ainsi que l'ont dit certains voyageurs. Les fahakahs servent de jouets aux enfauts arabes. Quand ces animaux sont morts, les enfants s'en amusent encore, et se les jettent comme des ballons, ou les font éclater en frappant un coup sec sur la peau gonflée.

On trouve en Exyptequelques individus du genre tétrodon hérissé (tetraodon héspidus). C'est un poisson des mers de l'Inde et de l'Arabie, et il ne se voit que dans la mer Rouge. Du reste, il ne présente d'autre différence avec le faha-kah qu'un plus grand nombre d'aiguillons, plus petits et disposés plus réguilles.

rement sur tout le corps.

Le docteur (Iot-Bey a décrit une autre espèce, sous le nom de tétrodon physis (probablement le tétrodon physis ) selon et cerviaul, le tétrodon physis peut se rempiir d'une certaine quantie d'eau et la lancer avec force sur ses ennemis; il ne se montre aussi qu'à Fepoque de l'inondation. Un autre narrateur, non moins ingénieux, attribue aux aiguillons du tétrodon la propriété de faire nailre sur la peau de petites ampoules analogues à celles que produit

le contact de l'ortie.

Le cyprin lébis (exprinus niloticus),
qui est un iabéon, et le cyprin binny,
cyprinus lepidotus, qui est un barbeau,
sont deux poissons bien connus en
Exypte. Le premier est aussi quielquefois appéle lébue par les Arabes, qui le
nomment sahal, et migouara quand l'animal est jeune. Quant au binny, il est

fort recherche; un proverbe arabe dit même du binny: \$I tu connais meilleur que moi, ne me mange pas. Enfin on compte par milliers les pécheurs de binnys. Dans quelques cantons ce poisson est nommé maccoura. (Pest au cyprin binny qu'appartient la dénomination de lepidotus, écailleux, par l'aquelle les anciens ont désigné un des poissons sa-crès de l'Egypta.

Le muyil cephalus et le clupea nilotica sont bien connus des Expytiens. Comme leur nom l'indique assez, le premier de ces poissons est un mulet, et le second une alose. Le clupea nilotica quitte la mer en decembre el janvier, et remonte le Xii, 3 la grande joie des cuttresources dans la préparation de cette alose; les Arabes la nominent salosuga. Le silume carias d'Ilsasedusis.

nommé scheilan ou gonrgar dans la Haute-Egypte, schal-araby et schal-beledy dans la Moyenne et la Basse-Egypte, est eucore un des poissons sur lesquels a travaillé l'imagination des Arabes. Ses nageoires épineuses et profondément dentées font des blessures graves. Le crocodile même les redonte et fuit devant le scheilan. On attribue aussi à cet animal une sorte de grognement qui lui avait fait donner par les anciens l'épithete de porcus. Le silurus auritus, schilbeh-oudney des Arabes, et le silurus mystus, schilbeh du Nil d'Hasselquist, sont très-communs dans le Nil et peu estimés des pêcheurs, quoique la chair du schilbeh soit moins mauvaise que celle des autres silures; le silure oudney est tout à fait dédaigné, à cause de sa petitesse. Ces deux poissons portent une arme analogue à celle du scheilan; mais comme elle est beaucoup moins forte, elle ne resiste pas aux premiers chocs, et on la trouve presque toujours brisée.

Parmi les siluroides il faut citer le synodeute marcodon (schal-serie des Arabes) et le synodonte membranace de schal-serie des Arabes) et le synodonte membranace qui portent une épine pectorale mobile. Dans la l'aute-Egypte ce dernier, est nommé gourgar-kengaoui ou genrgar-galladeh. Il porte enore le nom d'abus-sarf (père du milt), à cause de la longueur de son épine dorsale; unais ce nom est une causse

fréquente d'erreurs, car il est donné par les Arabes à tous les pimélodes. Le djemel a l'habitude de nager sur le dos, lorsqu'il est tranquille, et il est représenté ainsi dans une des grottes sépulcrales de Thèbes.

Le pimélode bisculatus (schal-karafcheh des Arabes) se distingue par la section en deux parties de la plaque osseuse du crânc et du dos. La forme du karafeheh est d'ailleurs à peu près celle

du scheilan.
Le schal-abou-aréal se nomme zammer dans la Haute-Égypte, et à Rosette
xaxoung-roumi.

Le biyud-titilkê a la têle fort large et tellement dêprimêr, que les deuy eux se trouvent plutôt supériours que peux se trouvent plutôt supériours que latéraux. Ce poisson parvient à une longueur de trois pieds et demi, et as le vend pas cher, parce qu'il est fort abondant, le peuple s'en nourrit preque exclusivement pendant trois mois. C'est avec la peau de ce bayad qu'on grarit la plupart des instruments à percussion. Le bayard éconne est moins promisson de la constitue de la constitue unoins déprimér que celle de ce poisson.

Uheterobranchus anguillaris (harmouth-araby des Arabes) est remarquable par sa vitalité. Longtemps aprequ'on l'a tiré de l'eau, et même après qu'ou lui a brisé la tête, il s'agite encore avec vivacité.

L'harmonth-araby, applé par Geofrey Saint-Ulliaire heterobranchus anguillaris, est designé par Linné sous aguillaris, est designé par Linné sous les mon de silames anguillaris. La vitaession de doubles branchies, qui contiment leurs fonctions quelque temps après que l'animal est mortellement frappé. L'hétré obranche bidorsale tharmonth-habh des Arabes) est aussi rare en l'animal est monthe l'anche de l'animal est monthe l'anche de l'animal est monthe l'animal est monthe l'animal est monthe l'animal est aussi rare la premier de ces posisons appartient su cours supérieur du Nil, et on ne voit en Egypte que des individus isolés.

Les Arabes ont donné le nom de raad (tonnerre) au malaptérure électrique, silure qui lorsqu'on le saisit fait épronver à la main une commotion assez violente pour forcer à lacher prise immédiatement. Ce poisson a les yeux couverts d'une conjonctive assez épaisse, et Geoffroy Saint-Hilaire proposa de le désigner par l'épithète de typhlinus (τυρλές, aveugle). Les Arabes appellent aussi la torpille raad.

An nombre des poissons remarques best of Figures i flux ajouter neore le nomer d'Alexandrie, qui habite exclisivement la Médierranée. Son corps, minre comme une lante de couteau, est avant de la comme del comme de la comme de la comme del comme de la comme del comme

Solon le docteur Glot Bey, le saumon di les un poisson maznifique, qui remonte le courant du fleuve jusqu'au Caire; on en voit beaucoup qui psent jusqu'à cent livres, et leur chair est aussi délicate que celle des petites espèces: c'est un des meilleurs mangers que fournisse le Nil. Les Arabes nomment le saumon wefurab.

La mulle baremozé est un petit poisson dont la chair est assez savoureuse. La mulle guilé est très-abondente à la hauteur de Thèbes; mais on ne la trouve pas dans la Basse-Égypte.

Le mochokus niloticus est un poisson de petite taille, dont les pécheurs craignent beaucoup les dangereuses épines. Ils l'appellent matechoucké, ce qui si-

gnifie: Ne te pique pas.

Le leucis du Nil est un joli poisson blanc d'argent, à reflets d'or sur le ventre; on le voit à la hauteur de Thebes pendant l'inondation.

Enfin le chromis botte est un netit la-

bre fort joli, qui abonde dans les mares formées par les eaux du Nil, près de Rosette; sa chair est délicate. Le rémora, echeneis naucrales, se voit guelquefois à Alexandrie; les Ara-

bes le nomment ferrhoim ou khamil.

La girelle se trouve dans le Nil, et
porte alors pour les naturalistes le non

de sparus niloticus.
Les Arabes ont donné le nom de boult
un poisson du gerre labre, labrus
niloticus, qu'ils estiment le meilleur de
ceux qu'on pêche dans les eaux de l'Egynte.

Sur les côtes de la Mediterranée et de la mer Rouge on trouve beaucoup de zoophytes, des corallines, des coraux, des éponges, des polypes, des madrépores, des millépores, des sertullaires, des cellulaires, et quelques belles espèces de gorgones ou d'éventails de mer.

## VÉGÉTAUX.

C'est au savant M. Raffeneau-Delile. ancien membre de l'Institut d'Égypte et professeur de botanique à Montpellier, a M. Figari, et à M. George Lloyd, mort si malheureusement à Thebes, que nous devons, en grande partie, les documents sur lesquels est rédigée cette partie de l'histoire naturelle. Les plantes réellement indigènes de

l'Egypte habitent les parties arides de ce pays, à peu d'exceptions pres. Ces plantes, disseminées à de lointains intervalles sur des terrains sablonnenx, sont presque toutes annuelles ou hisannuelles; il est rare qu'elles persistent un temps plus long. On trouve principalement la végé-tation du desert dans de petites localités basses, semblables à des vallées, se dirigeant presque toujours de l'est à l'ouest, et abritées au nord et au sud; ce sont les pâturages des gazelles. Pour le botaniste le désert présente d'abord l'aspect affligeant d'une lande indéfrichable, d'une nappe de matière à tout jamais sterile; mais en l'explorant il y déconvre, parsemées cà et là, des excavations irregulières, analogues à des iles, refuges où eroissent péniblement diverses espèces de végetaux.

Les pluies d'hiver rassemblent ainsi dans les endroits creux du sol toutes les semences du désert; les tourbillons du vent produisent le même effet ; tout fleurit aux mois de mars et d'avril; puis tont se desseche au mois de mai, et pendant l'été le terrain est complétement denudé.

Le désert contient beancoup de plantes aromatiques. Il y en a qui sont si petites, et d'une couleur si pen tranchée, qu'elles se confondent avec le sol. Quelquefois le mirage les fait paraître comme émergeant d'un lac, et de petits arbrisseaux semblent de loin être de grands

Les plantes qui croissent dans le désert sont d'un vert blanchâtre; leur

tissu est sec; elles sont peu succulentes. et leurs branches sont convertes de poils et d'aspérités. Enfin, elles sont peu elevées au-dessus du sol, et leurs racines, souvent filiformes, s'étendent très-loin et s'enfoncent très-profondement, La plupart sont des dicotyledonées.

Tous les végétaux de l'Égypte, soit indigenes soit naturalisés par un sejour immemorial, sont appropriés, par une modification particulière des fonctions organiques normales, au sol dont ils tirent leur substance. Au lieu de se nourrir exclusivement par des racines, comme font les plantes des autres régions, ils asoirent par les stomates, pores constamment dilates des feuilles, la tratcheur et la rosée des nuits, ce qui les rend capables de résister au soleil brûlant et de passer des trois mois d'humidité de l'inondation à la sécheresse du reste de l'année. Cependant on a réussi récemment à acelimater en Égypte un certain nombre de plantes étrangeres, sans que leur structure offre jusqu'a ce jour de modification apparente.

L'absence de pluie a été de tout temps un grand sujet d'étonnement pour les voyageurs qui voyaient une terre si fertile. Ainsi Hasselquist écrivait à Linné: « Que penserez-vous si je vous « dis qu'il y a des arbres dont l'exis-« tence remonte à six cents ans, et sur « lesquels il n'a pas tombé six onces

« d'ean? »

L'arbrisseau qu'on trouve le plus fréqueniment dans le désert est l'acacia segal de Delile, le segal des Arabes, que Pluc et Théophraste ont nonmée épine altérée. Son tronc nu, peu élevé, est armé de longues et fortes épines d'un blane d'argent; ses branches sont convertes d'un épiderme rude, écailleux et d'un rouge foncé; il a besucoup de feuil-les, et porte rarement des fleurs. Un sable très-fin s'accumule ordinairement au pied de cet arbrisseau, et s'élève souvent jusqu'à la moitié de sa tige. Quelquefois le sable recouvre entièrement l'acacia, qui sert alors de noyau à un de ces monticules de sable si fréquents dans le désert.

Oui pourrait songer aux plantes de l'Égypte sans se souvenir du papyrus? Le cyperus papyrus (berdy, en arabe) de Linné a une forte tige, d'un vert éclatant; cette tige est triangulaire, et se termine en cône. Selon Pline la raeine du papyrus est grosse comme le bras d'un homme, et la plante atteint quinze pieds de hauteur; mais on n'en trouve guere de nos jours qui excede dix pieds. A environ deux pieds de terre, la tige est recouverte de feuilles creuses et pointues, couchées l'une sur l'autre comme des écailles, et qui fortifient la partig du tronc la plus exposée ; ces feuilles sont ordinairement d'un jaune ou d'un brun terreux. La tête de la plante présente un certain nombre de filaments foliacés, ayant à peu près un pied de long; chacun de ces filaments est partagé en quatre dans sa largeur ; vers le milieu s'clèveut quatre panicules de fleurs qui se terminent par une sorte de houppesoyeuse, dont la forme a de l'analogie avec celle d'une oreille de veau. Ce singulier végétal a servi à une foule d'usages ; les plus célébres sont la construction des bateaux et la manufacture du papier.

Quelques botanistes, croyant reconnitre dans les descriptions qui restent du célèbre persés l'aguacaté (avocatier de Saint-Domingue), l'ont nomue laurus persea. M. Delie pense que le persés des anciens est le lébabá, hergle, hadeúj, des Coptes et des Arabes, et il nomue ce végetal balantes auguficaca. Ce bel arbre fruitier a complétement disparu des canapagnes és yptiennes.

Il n'eu est pas de mêue du lotus, dont l'image est associé à une Goule d'ides superstitieuses ou de fites religieux. Cest une espèce de nympalez, ou lis d'eau, qui couvre tous fes canaux et les lacs de ses larges feuilles roudes; la fleur, coupe élégante d'un blanc brillant ou d'un bleu azuré des plus purs, repose sur feau avec une grâce qui suffirait à justifier l'emploi que la religiou et la pôsie en ont fait, tant en Égypte que dans les index.

Nous ne connaîtrions le lis rose du Nil que par les anciens monuments si on ne l'avait retrouvé dans les Indes. C'est le nymph za nelumbo de Linué; ses fruits étaient connus sous le nom de féves d'Égypte.

Mais les fruits du lotus, tant vantés par Homère, sont ceux du moderne jujubier, zizyphus on rhamnus spina Christi. C'était la nourriture des Lotophages. Le jujubier est décrit par Théophraste sous le nom de lotos; ce doit être le dudaim de le Bible. Les Arabes le nomment sidr ou nabq, et ils aiment beaucoup les fruits (nabqah) de cet ar-

Le peuplier blanc, populus aiba de Linné, que les Arabes nomment hour, et le peuplier noir, populus nigra de Linné, qu'ils appellent bags, sont cultivés dans les jardins.

Les cyprès, cupresus sempervirens de Linné, sont assez abondants; on en forme des avenues. Les Arabes nomment cet arbre sarou; il pousse avec une grande rapidité.

Le murier blane, morus alba de Linné, se voit en Éxpte, où il est nomie toud-beledy; mais les muriers noirs, morus nigra de Linne, toud-châmy des Arabes, sont infiniment plus nombreux. Le climat de l'Éxpte leur est favorable, et leurs fruits y sont bons.

L'olivier, olea europea (en arabe, zeytom), existe en Egypte de temps immémorial, mais pendant lougtemps cet arbre précieux a eté négligé. C'est à Mehemet-Ali qu'on doit les nombreuses plantations qu'on voit aujourd'hui.

Le tamarin (atleh, tarfeh, hatabahwar, en arair) sert a ombrager les sakies. On emploie ses exernissances pour la teinture noire et pour le tan-

Le dattier ou palmier, phoenix dactylijera, est l'arbre qu'on rencontre le lus souvent sur tous les points de la Haute et de la Movenne-Egypte; les Arabes nomment le palmier mâle dakar, le palmier femelle entayeh, et dunnent au végétal le nom générique de nakhleh. Cet arbre vient sans eulture; mais pour obtenir de bons fruits il faut en arroser le pied et le tailler annuellement. Dans le Said surtout on rencontre d'immenses forêts de dattiers; les troncs nus, qui s'élancent jusqu'à soixante ou quatre-vingts pieds de bauteur, et se terminent par d'élégantes ogives formées de palmes entrelacées, donnent à ces forêts quelque chose de monumental, dont aucun autre arbre ne pourrait donner l'idée. Isole, le palmier est gracieux, et lorsque d'éuormes grappes le parent tout autour, il ressemble à une large corbeille, qui laisse céhapper son contenu de travers un treillis rirequier. Les espèces de palmier sont fort nombreuses, et different per levolune, la forme, la couleur et la qualité de leurs fruits elles pauvent être divisées en trois varietés, selon qu'elles produient des distares rugestres, junce oublanteiltres. Elles commencent à moirr d'aux le Said dates ruguestres, junce oublanteiltres. Elles commencent à moirr d'aux le Said une rough put de la fait de l

Une des richesses de l'Égypte est assurément le dattier; beaucoup de familles, surtout dans le Saïd, n'ont point d'autre nourriture que ses fruits (en arabe tamr, balah; dattes mures, rotab; couservées, agouch; le nom nubien du dattier est fentigy, et celui de la datte benty ou betty ). On fait avec des dattes une sorte d'eau-de-vie, du vinaigre, et du sirop ou mélasse; on broie les novaux pour alimenter les chameaux; les feuilles (chamroukh, en arabe) sont converties en corbeilles et en nattes; les galnes membraneuses (lys, en arabe) de la base des feuilles servent à faire des cordes nour l'agriculture, les navires, etc.; les grappes en fournissent aussi, et le bois, quoiqu'il soit fort tendre, est employé pour la charpente dans la construction des maisons. La palme est attachée à l'arbre par une base filandreuse; quand elle est coupée et séchée, on la bat avec une massne; les fibres se séparent, on les peigne, et on en fait des balais. Les pistils de la fleur du dattier produisent une espèce de lilament qui ressemble à du crin ereou : on s'en sert dans les bains pour frotter et savonner le corps ; eufin, lorsqu'on abat un palmier, on trouve au sommet du tronc, à l'endroit où les palmes se rémnissent, une substance blanche et tendre, avant la consistance et le goût d'une amande fraîche. Les Arabes en sont très-friands, et l'appelleut le cœur dn dattier.

On sait que les dattiers n'ont pas d'autres branches que leurs palmes (acbétath, argour, en arabe), qui sont placées eirculairement au sommet de la tige, et y forment cinq ou six rangées: chaque aumée on taille la rangée inférieure de ces palmes; c'est ce qui produit les grosses écailles dont tout le trons duit les grosses écailles dont tout le trons est hérissé. Le nombre des anneaux ciailleux d'un dattier peut par conséciailleux d'un dattier peut par conséquent donner l'âge de l'arbre; il n'est pas rare d'en trouver qui ont plusieurs siècles d'existence. Dans l'état sauvage, ces frontes teadq, en arable p' d'ant point coupées séchent sur l'arbre; alors les paimes inférieures, devenuers ordées d'ures, fortentendre un eliquetis presque contiune la un milleu du siènec du désert.

Outre l'amélioration du fruit, qu'une coupe réglée procure, ces écailles ont un autre avantage: elles forment comme de petits crans, à l'aide desquels on parvient facilement jusqu'au sommet de

l'arbre.

Le doum, cucifera thebaica de Delile (doum en arabe, ambouy en nubien), diffère essentiellement du palmier ordinaire; son tronc est lisse; il se divise en deux branches principales, qui se subdivisent à leur tour, et dont les rameaux ont aussi leurs bifurcations. Les fruits, groupés en grappes commeceux du dattier, ont à peu pres la grosseur d'une orange un peu allongée; sous une enveloppe rougeatre on trouve une substance spongieuse et sucrée, mais assez fade; au centre du fruit est un gros noyau. Il n'y a pas de doum dans la Basse et la Movenne-Egypte; on ne commence à le rencontrer que dans les environs de Tantah , à soixantedix lieues du Caire. Il donne deux récoltes par an.

Le sycomore, ficus sycomorus (en arabe, djemmez), est appele par quelques vovageurs figuier de Pharaon ou d'Adam; Prosper Alpin le nomme sycomorus djemmez et ficus ægyptiaca. Cet arbre a une importance immense dans un pays dépouryn de bois dur. Il prend en Egypte d'énormes dimensions. On en voit dont le trone n'a pas moins de cinquante pieds de circonférence. Ce trone est ordinairement très-court; les branches, larges et horizontales, sont couvertes d'un épais feuillage qui pousse vers la fin de mars, mais les anciennes feuilles ne tombent que lorsque la saison amène les nouvelles. Le voyageur épuisé trouve sous le sycomore une ombre salutaire, et ses figues, fraîches et aqueuses, qui sembleraient peu savoureuses comparées à celles du tyn-beledy ou du tun-bersoun, paraissent délicieuses dans un pays privé d'eau. Elles commencent à mûrir en juillet. La furce des vents etésiens courbe les branches du sycomore avec une violence si grande et si continue que l'arbre garde, après le changement de direction du vent, la position prise pendant ces longs ouragans. C'est avec le bois du sycomore, réputé incorruptible, que les anciens Egyptiens construisaient les cercueils que nous avons retrouvés intacts après plusieurs milliers d'années, et dans lesquels l'antique Misraïm nous a légué ses momies précieuses. On en faisait aussi des meubles et des statuettes.

Les Arabes l'ont employé pour la construction des édifices. Toutes les frises de la mosquée de Tayloun, au Vieux-Caire, sont en sycomore. Il sert aujourd'hui, entre autres usages, à faire des affûts de canon. Les figues du sycomore ne naissent point aux extrémités des branches, mais sur le tronc même ou sur les branches les plus grosses. On assure qu'elles ne murissent que par la piqure de deux insectes dont l'un, sans ailes, est dans l'intérieur du fruit, l'autre qui est aile, se nomme en arabe namous diemmes: Forskal l'appelle cunips sucomori.

Le bananier (musa paradisiaca. mouz des Arabes ) ne se trouve que dans la Basse et la Moyenne-Egypte, encore n'est-ce guere qu'au milieu des jardins. En pleine terre, la tige herbacée, qui porte les feuilles immenses du bananier, ne resisterait pas aux coups de vent. Cette plante fleurit en octobre et novembre. après la retraite des eaux, lorsque l'air est tempéré et la terre encore humide. La figue banane, qui tient le milieu entre la poire et la datte, est un peu visqueuse et cotonneuse, mais elle fond dans la bouche; elle est fort recherchée des riches habitants de la ville du Caire. Le bananier ne réussit pas très-bien dans ce voisinage; il lui faut les campagnes nitreuses de Rosette et pent-être la brise de la mer pour atteindre son plein développement.

L'amandier, amygdalus communis, que les Arabes nomment louz, est in-digène en Égypte; les deux variétés qui produisent l'amande douce et l'amande amère sont cultivées; mais les fruits en sont assez médiocres.

L'abricotier (mech-mech, en arabe) at-

teint de trente-six à quarante pieds : le pecher (khoukh), le prunier (bargoug), le poirier (kommitrih), le poinnier (tiffah beledy), le coignassier (sefargel), n'ont pas en Egypte autant de saveur qu'en Europe. Les figuiers produisent de ons fruits ; on en compte trois variétés : le tyn bersoun, le tyn pollizan et le tyn beledu.

Le figuier d'Inde, cactus opuntia de Linne (tyn choqi ou frangy, en arabe), est une plante très-répandue. On en fait des haies, et on en mange les fruits.

Le jujubier, zizyphus vulgaris, ou rhamnus zizuphus de Linne, est un arbre qu'on trouve souvent autour des sakies; son bois est très-dur, et pourrait être utilement employé pour la charpente et la menuiserie. Les Arabes le nomment onnab.

Le caroubier (ceratonia siliqua de Linne, kharroub des Arabes) est tresrare en Egypte. On le voit seulement dans

Il y a deux variétés de grenadier, punica granatum de Linne, dans les jardins égyptieus : l'une (roumman, en arabe) porte des fruits d'une douceur remarquable; les fruits de l'autre variété, le roumman heggasy, sont légèrement acides.

L'oranger, citrus aurantium de Linné (naring helou, en arabe), est trèscommun en Egypte; il y a des villages entiers qui ne produisent que des oranges. On en compte plusieurs variétés, entre autres le citrus suave lusitanicum. que les Arabes nomment bortugán.

Le citronnier, citrus medica de Linné, appelé par les Arabes leymoun mûleh, est aussi très-répandu; cependant les Egyptiens préférent le limon, leumoun helou, fructu aurantiiformi

On compte deux espèces de sehestier, cordia myxa de Linné, et cordia crenata (mokhayet et mokhayet roumy, en arabe); le second, qui est le plus petit, porte les meilleurs fruits.

La vigne d'Égypte et les vins qu'on en tirait avaient autrefois une grande reputation : les Romains transplantèrent des ceps égyptiens en Italie. Mais la conquête du pays par les musulmans fit disparaître cette culture; on garda seulement quelques plants dans le Fayoum pour avoir du raisin. Méhémet-Ali a remis en activité la culture de la vigne, ritite vinifera de Linné (ende, no arabe); et, seconde par Ibrahim-Pacila, il a introduit en Exppie des espéces quí on cultive en Europe et en Greve; presque toutes ont réussi. Les raisins indiqueses sont três bons, et n'ont que de très-petits pepins; quelqueune des varietés, dit-on, que a même pas du tout; elle est nommée par les Arabes exab benatiyo.

Les Orientaux emploient les feuilles de vigne dans la cuisine; ils en font des

boulettes avec du riz.

On a récemment introduit en Égypte diverses plantes et différents arbres : L'anauas, bromelia ananas de Lin-

né n'a pas réussi completement. La canne à sucre, saccharum officinarum de Linné (qas ab-el-sukkar, gháb, qasab halou, en arabe), vient parlaitement, et promet de très-beaux résultats. Le cerisier, prunus cerasus (kherer, en arabe), ne produit presque pas de fruits. Le fraisier, fragaria vesca, est aujourd'hui parfaitement acclimate. Le corossolier, cachimentier, annone, annona squamosa, ou reticulata, de Linne, que les Arabes appellent khesta ou gechtah, et qui est d'origine américaine, vient assez bien sur le territoire d'Égypte. Ou pile les feuilles de cet arbre, et on en fait une espèce de cataplasme qu'on applique sur les yeux dans le commencement des ophthalmies. Le govavier, psidium pomiferum est tout a fait naturalise. Le nover, juglans regia de Linné (djios, enarabe), introduit par Méhémet-Ali, à cause de son bois, se développe très-bien, mais il porte peu de fruits. Le papaver, carica papaya de Linné, devient gigantesque et donne des fruits excellents. Le pistachier, pistacia vera de Linné (festoq, en arabe), est tres-répandu et porte de bons fruits.

Les céréales de l'Égypte ont toujours été renommées. Cette contrée fournissuit abondamment de blé la Gréce et l'Italie; aujourd'hul il est moins exclusivement cultivé. Le trilicum satieum de Linné est appelé hontah, gameh, par les Arabes.

Le dourah, dourâ ou dorah, sorghum vulgare, holcus sorghum de Linue (en nubien mareh) demande peu de soin; aussi croît-il en abondance dans toute l'Éxple: la farine de douvrà forme une partie exsentiel de la morriture du peuple. Le chaume du dourais sert à une peuple. Le chaume du dourais sert à une conde d'usages : combastible, c'obie d'usages : combastible, c'obie d'usages : combastible, c'obie d'usages : combastible d'usages : combastible : combasti

Le riz, oryza sativa de Linné (arz, vulgairement rouz, enarabe), est cultivé dans la Basse-Egypte. Quelques médecins prétendent que l'usage habituel du riz n'est jamais exempt de danger, et que

le riz contient un principe venéneux.

Les Egyptieus mangent la tige et la feuille de la trigonelle feuugrec, trigonella fænum gracom; ils fout aussi griller les graines de ectte plante, qu'ijs nomment helbeh, et les preparent comme

La fève, faba sativa, vicia faba de Linné (foul bélédy des Arabes), etait regardee comme un mets impur par les anciens £gyptiens. De nos jours c'est un des produits les plus abondants du pays. Les animaux domestiques, bœufs, chameaux, ânes, en mangent beaucoup, et le peuple aime aussi cet aliment.

On cultive la gesse, lathyrus sativus (gil bán, en arabe), et le pois, pisum arrense (besilleh, en arabe); mais ee sont les buffles et les chameaux qui les

mangent.

Le baricot (lebbdo des Arabes, ougouldy des Nulieus), dolfechos nilogouldy des Nulieus), dolfechos nilotíca (eu rabe oldeyo), est cultivé dans toute l'Exple. Les environs de Philaen posserient une varieté que les indigénes appellent kacheryngy, et Linné phassolus mungo. On trouve à Thèbes, près du t-mple de Memnon, quelques priest du t-mple de Memnon, quelques sexez commun à Svène.

Les lentilles d'Égypte étaleut renonmées dans l'antiquité. Les Romains les nommaient lentilles de Pétua; elles sont d'un jaune orange. Galien attribue en grande partie à l'usage de ce légume la production de l'élephantiasis, autrefois endemiqueen Égypte. Les Arabes appellent les lentilles ads; c'est l'ervum lens de Linné.

actionave, malor sylvastris (khobbey, 2-kh des Ardos); la banie ou ketnie, hbbicau esculerius (bāmyeh Louegly); le pourpier, portulaca oleraca (rigleh, en arabe; segelteman, en nubien); lepinard, spinacia oleraca (sedio), h. eschankli; la portuga (sedio), h. eschankli; la cortio (sedio), h. eschankli; la cortio (sedio), h. escalario; la cortio (sedio), h. escalario; la cortio (sedio), h. escalario; la cortio (sedio), se maggent bouilla, soit seuls, soit avecde la viande, Les Egyptians cultivent la pauze, et en

font pius d'usage que nous des épingrás. L'oignon, allium cepa (bésal, en arabe), faisait partie des offrandes qu'on plaçait devant les dieux; et ou voit encore sur les peintures des bottes d'oignons arrangees symétriquement, de manière à couvrir les autres offrandes,

L'oiznon égyptien est plus petit que celni d'Europe; il est aussi plus doux. Si les anciens Égyptieus adoraient l'oignou, les modernes l'aiment beaucoup, Les cultivateurs de Rahmânyeh produisent une qualite de cette bulbe qui est très-recherchée et expediée même jusqu'à la Mecque.

Les poireaux affilium porrum (körråt, en arabe), sont aussi très-bons en Exple; le celeri, apium gruecoless (kèri\u00eds on kontanta propositiones), apium petroselinum (magedonnis on bagedonnis), n'est guere cultivé que dans les jardins de Mehemet-Ali. La lature romaioe, lacture satiea (khass des Arabes), est trèsbell en Exvute; on la mange l'hiver.

La errotte, ducuse carotta gusar, en arabe); le nave, brassica napua (tili); le radis, rajhanus sativus (figl); le etono, brassica oberacea (korvob); le chou-fleut, brassica oberacea cavalitura (karnobid); la Tetichatu, cyarara seogmus (kharchod); le lenouthanellom tomate, adaman Igooperatica (bytingda toumaten), sont cultives en Egypte et servent a fallmentation.

La coriandre, curiandrum safirum (kouz barah, en arabe), est une espèce de feuouii assez repandue. La graine de cette plante joue un grand role dans les incantations des magiciens.

Le carvi, carum carvi (karāouyh, en arabe); le cumin, cuminum cyminum (kaumoun); l'anis vert, pimpinella anisum (yansoun); le piment rouge, capsicum frutescens (félfel ahmar), sont employés comme condiment.

L'Exylér-bonde cu melous et en cocombres. Nous reterous parmi ceuv-ci le cacuanis clate (adot-alilony, fruit encore vett aggour, en arbe), qui on nomme aussi le roi des concombres, et qui Caire. La chair de cette cucuribitave a baucoug d'analogie avec celle du melon, celle est douce, facile et légèrement aqueuse: les gens riches, et les Europensa qui vivent au Citre, en font grand cas, et la rezardent comme moin dandre la vière (amille.

La pasieque, cieurabila citrullus (datibh des Arabes), est deivieruse en Ex-pte, pasieque à chair rouge, butjah ahoner; jaune, — arfar; behachiter, — abyad; à évorre maculer, chaire, — abyad; à évorre maculer, le de la companie de la consentation de la companie de la consentation de la companie de

lony. Parmi les gourdes, o'èle que le peuple mange le preference est le cueurbla famgenarde, qu'il apettle grandstougt ; o'apettle qu'il apettle grandstougt ; o'apettle qu'il apettle grandstougt ; o'apettle qu'il apettle priss on l'assicionie avre du vinaigre; feorre hachee et nélée avre uu pen de ret et de farue vompes une capeca de faleux. Le qu'arbé-flougt croit dans tonte et de farue du desert. Citons recore la cousqu'ile cossi de desert. Citons recore la cousqu'ile cossi de desert. Citons recore la cousqu'ile cossi de desert. Citons recore la cousqu'ile pour hachous et qu'arbé alabasse (prarch médiour); le ceurboluj); — poptignorpha oblonga, giboluj); — poptignorpha oblonga, gi-

raumon, — (mogh eby).
L'aubergine, solumum melongena, compte deux varielès: l'une, blanche, se nomme bydingan abyad; l'antre, violette, porte le nom de bydingan asoued; on les mange crues et cuites.

La colocase, arum colocasia (qolqas

bélédy des Arabes ), est toujours cultives en Egypte pour ses grosses et succulentes racines déjà connues des gour-

mets de l'antiquité.

On cultive Besucoup le safran bâtard ou curthame en Egypte, et Gest un des objets d'exportation les plus considerables; les foulles du safranon, corthables; les foulles du safranon, corthables; les foulles du safranon, corthables; les considerables de la considerable de la consi

L'acacia de la Haute-Égypte, lebbeck (lebakh, en arabe), se voit dans les jordins du Caire, mais il ne paralt pas être indigène : c'est le mimosa nilotica, ou acacia vera, qui est originaire de l'Égypte et qui produit l'encens. Alpinus a confondu cet arbre avec le mimosa du Sénégal, et décrit même la célèbre gomme odorante comine le produit de ce dernier arbre; mais les Arabes, qui connaissent parfaitement les deux especes, appellent saut (fruit, garad) l'arbre qui produit l'encens (en nubien hora, dioouy), et fetneh le mimosa du Sénegal. L'enceus est lui-même de deux sortes ; le meilleur se recueille dans la baie septentrionale de la mer Rouge, près de Thor ou Thur : de là le nom de thus que les Romains donnaient à l'encens, et qui était usité parmi les marchands égyptiens eux-mêmes. On récolte une qualité inférieure dans le désert situé entre le Caire et l'isthme de Suez.

Caire et l'inthune de Sueze.

On sait que l'eurage dans se feunes de Consait que l'eurage des results de la citadre les ongles d'un jaune orange aunt à pur persa le nuance de l'acquier les foults de l'eurage de

aux femmes égyptiennes; elles ont pour cette fleur une sorte de passion; elles aiment à en orner leurs turbaus, et à les placer dans leur sein. On assure que lo henneh possède des vertus aphrodisiaques. C'est une coutume fort ancienne que celle de se teindre les ongles, car on a trouvé des momies dont les maius en

portaient encore les trocse évidentes. L'asciépiade, casclepita gipantea, spelere okchar par les. Arabes (Truit. begyl-d-okchar; par les. Arabes (Truit. dans les parties les plus méridionales du Suïd. La soie que donne cette plaute pourrait être employée à faire des tissus de des ordiges cestellents, mais l'industre ne soit pas encore l'uliser; les vuclépiade pour changer le pelace des animaus qu'ils dérobent, et qu'ils font paraître blance de bruns ou de noirs

qu'ils étaient auparavant.

L'aloès, aloé vulgaris (asbhārak, or arabe), est use plante symbolique pour les Exptiens nusulmans, qui l'ont pour les Exptiens nusulmans, qui l'ont pour la sins dire dédice à la religion. Les Hadjis ornent le seuit de leur potre avec une branche d'alos pour indiquer qu'isi ont accompli le saint voyage. On attribue ou outre à cette plante le pouvoir d'é-loigner les mauvais espirits et les apparents de la commune aux nusulmans, autre commune aux nusulmans, autre commune aux nusulmans, autre commune aux nusulmans, autre commune aux nusulmans, aux nusulmans,

Le chanvre, cannabis sativa (tyl chardneg, el-hachych, en arabe), n'était cultivé jadis que dans la Haute-Égypte, et servait seulement à faire la préparation enivrante qu'on nomme hachych; le vice-roi en a étendu

la culture.

Le cotonnier, gosspium rilifolium (gota-ei-chagar, en arabe, est-à-dire arboresent), a été tiré des jardins des particuliers, oà it il était qui nu vain orsches productions du pays. Cette mesure importante est egalement due à Mehèmet-Ali. Il y a emocre deux varietés de gosspium : le G. herboccam amauom gosspium : le G. herboccam amauom com figures de la company de

Le lin , linum usitatissimum (kittán ; (en arabe, huile zeyt-hár), a été cuitive de toute antiquité en Égypte; c'est encoreure désplantes importantes du pays. La garance, rubia tinctorum (fouch, en arabe), est cultivée avec succès de-

puis quelques années.

L'indigotier, indigofera argentea ou tinctoria (nylch, en arabe), est ordinairement semé sur les bords du Nil, dans la Haute-Égypte et le Fayoum. L'indigo paraît y conserver sa propriété colorante, quoique la matière soit moins

bien préparée.

Outre qu'on extrait de l'huile des semences du lin, du coton et du chanvre, on cultive encore en Expte diverses plantes olicires : le tournesol, croton linctorium (khobbeyreh); l'arachide, arachis knyopas (pois Sennaur); le cota, brassica napus (selgam); le pavet, paparer souniferum (aboue-choum); le ricin, (l'icinus communis) (kharosun); en crientale (sergens, builte vivi); en.

orientale (semsem; hulle syrig); etc. L'avoine(sommey), l'aceau forskali ou pensiltennieu; près des Pyranies des Sabarali (on pensiltennieu; près des Pyranies des Sabarali (ongarel-el-definmel, ede Sabarali (ongarel-el-definmel, ede Sabarali (ongarel-el-definmel, ede sabarali (ongarel-el-derys)); le cliendent (neggl); la luzerne, medicago intertexta (nafai); le colome, clome pensilapilale (en nubien plantes sight signales, la nourritura plantes fournaires, dont la plus remarquable est une sepece de luzerne (berayn hedjüszy) venant de la Makke, et al. (et al. 1918). Pennie de la Makke, et al. (et al. 1918). Pennie de la Makke, et al. (et al. 1918). Pennie de la Makke, et al. (et al. 1918). Pennie de la Makke, et al. (et al. 1918). Pennie de la Makke, et al. (et al. 1918). Pennie de la Makke, et al. (et al. 1918). Pennie de la Makke, et al. (et al. 1918). Pennie de la Makke, et al. (et al. 1918). Pennie de la Makke, et al. (et al. 1918). Pennie de la Makke, et al. (et al. 1918). Pennie de la Makke, et al. (et al. 1918). Pennie de la Makke, et al. (et al. 1918). Pennie de la Makke, et al. (et al. 1918). Pennie de la Makke, et al. (et al. 1918). Pennie de la Makke, et al. (et al. 1918). Pennie de la Makke, et al. (et al. 1918). Pennie de la Makke, et al. (et al. 1918). Pennie de la Makke, et al. (et al. 1918). Pennie de la Makke, et al. (et al. 1918). Pennie de la Makke, et al. (et al. 1918). Pennie de la Makke, et al. (et al. 1918). Pennie de la Makke, et al. (et al. 1918). Pennie de la Makke, et al. (et al. 1918). Pennie de la Makke, et al. (et al. 1918). Pennie de la Makke, et al. (et al. 1918). Pennie de la Makke, et al. (et al. 1918). Pennie de la Makke, et al. (et al. 1918). Pennie de la Makke, et al. (et al. 1918). Pennie de la Makke, et al. (et al. 1918). Pennie de la Makke, et al. (et al. 1918). Pennie de la Makke, et al. (et al. 1918). Pennie de la Makke, et al. (et al. 1918). Pennie de la Makke, et al. (et al. 1918). Pennie de la Makke, et al. (et al. 1918). Pennie de la Makke, et al. (et al. 1918). Penn

La luffe, momordica lufa (louf), est une plante dout le fruit est rempli d'un tissu filamenteux, avec lequel on pratique les frictions dans les bains.

On cultive let tabase sur les berges du Nitel des Gnaux. Le tabase commun est junne (dokhān, fumere); le tabase rustie que est vert, e les Arabes l'appellent dokhān achdār, c'est-à-dire, a lleurs vertes: c'est le les Arabes l'appellent dokhān achdān, c'est-à-dire, a lleurs vertes: c'est le accidanar patrica. Tous seulement à le consommation du pauvre. Le tabase de Schirizz est le nicollana persica. Les Hoitlens appelaient le tabase gult, elle nome de tabase, qu'ils donnaient à la pipe, fut appliqué par les Europeens a la plante.

Le houblon a été récemment introduit dans la culture égyptienne par le professeur Delile.

Le dahlia, dahlia pinnata, a été importé par les Français; il réussit bien. On fait de jolis berceaux de verdure avec le dolic lablab, qui porte de longues

grappes de fleurs.

Le jasmin à grandes fleurs, arminum grandiflorum (yasmym djasmyn), se voit dans les jardins, et fleurit

de mars jusqu'en décembre.

Le burier-rose, nerium oleander (difeh), est très-commun en Esypte; la jonquille, narcissus jonquilla; l'attlet, dianhus carpophyllus (groupel); la pervenche rose, ciuca rosea; la renoncule des jardius, rannuculus asialicus (cagly); le romarin, rosmarinus oficianis (ktyl. aseldn'); la tubéreuse, polyanthes tuberosa, sont cultivés dans les jardins des gens riches.

La rose à cent feuilles, rosa centifoit (ouard), et d'autres variétés de roses s'y trouvent également. De tout temps on a cultivé cette fleur dans le Fayoum, pour en extraire l'essence de rose. C'est au mois de février que la ré-

colte se fait.

Nous citerons encore la viulette (benefsig), charmante fleur qu'on cultive

à l'ombre des orangers.

Les jardins magnifiques du vice-roi et de son fils aine renferment un grand nombre d'espèces végétales très-rares. Le caféier, coffea arabica (boun;

graine, bounalis; décoction, kavah, kahoueh), s'est difficilement acclimaté; mais, à force de soins, on a obtenu dans les plantations d'Ibrahim-Pacha des arbrisseaux qui ont quinze pieds de hauteur et produisent une assez grande quantité de grains. Suivant le témoignage d'Alpin, il y avait jadis en Egypte des cafeiers dans les jardins; il est probable que la culture reussirait beaucoup mieux dans le Saïd. Ce végétal vient de la Haute-Ethiopie; il a été, vers la fin du quinzième siècle, transporté à Moka; les Vénitiens firent connaître la graine en France et en Angleterre, au milieu du dix-septième siècle; mais ce fut plus tard que des plants furent introduits en Europe par les Hollandais; leur première culture au jardin de Paris est de 1713, et c'est de la que, en 1717, le caféier fut importé dans les colonies des Antilles. Les bambous (arundo bambos, bambusa arundinacea), eroissent très-hien en Egypte. On v voit encore le campeche (hamatoxylon campechianum); le terminalier des tades : le avicocoulier de Prorence (celtis australis); le santal blanc (santalum album); le tamarinier, tamarindus indica (tamar heudu); des murtacées fort rares; des amomées: le cannellier (laurus cinnamomum); le laurier qui produit le camphre (laurus camphora); des orchidées d'Amérique, entre autres la vanille (epidendron vanilla,) qui vit, comme plante épiphyte, sur un gros múrier; la thalie, thalia dealbata, envoyée de Montpellier par M. Delile; l'euphorbe à feuilles de souci, euphorbia calendulifolia; le lis blanc (lilium album), qui fleurit au mois de mars; etc., etc.

La patate, convoleulus batatas, pomme de terre de l'Yémen, réussit parfaitement et promet à l'Égypte un nouveau légime. Il en est de même du topinambour d'Europe, heli-nathus

tuberosus.

Le bouleau (belula alba); le micocoulier d'Amérique (celtis occidentalis); le badamier (terminalia catappa): l'arbre de Judée (cercis siliquastrum); le sterculier a feuilles de platane (sterculia platanifolia); l'érable sycomore (acer pseudo-platanus); l'érable platane (acer platanoides); le filaria à larges feuilles (phyllyrea latifolia), se trouvent seu'ement dans les jardins des riches. Dans la Basse-Égypte. on voit surtout le platane d'Orient (platanus orientalis); le frêne à fleurs (fraxinus ornus) (lesan-el-ahsfour); le frêne commun, le robinier faux-acacia (robinia pseudo-acacia); le févier d' Amérique (gleditsia diacanthus); le peuplier tremble (populus tremula), le pin sulvestre (pinus sylvestris,) le thuya thuya orientalis et occidentalis). Il y a aussi un petit nombre de chênes, et plusieurs espèces de exprès, cupressus disticha, pendula, horizontalis.

# CLIMAT ET TEMPÉRATURE.

Le climat de l'Égypte doit être classé en tête des climats tempérés, si on le compare à celui des places torrides.

On pourrait dire qu'il n'y a en Égypte

que deux saisons: — la saison tempérée qui dure depuis le mois d'octobre jusqu'à la fin de mars, et qu'on ne saurait miens comparer qu'à nos plus belles journées de printemps et d'automne; et la saison chaude, qui règne jusqu'à la fin de sentenire.

On a, en général, beaucoup exagéré l'élevation de la température de l'Égypte, très-variable d'ailleurs suivaut les ré-

gions.

La chaleur, qui dans le Delta s'élève tarement au-dessus de 28° ou 29°, augmente progressivement si l'ou remonte vers la Haute-Égypte. A Syout, plocée à peu près au centre, le thermomètre marque jusqu'à 34°, et à Syène jusqu'à 36° et 38°.

Voici des maxima de température observés sur différents points de l'É-

Au Caire, qui se trouve sous le 30° 2' l-t., Coutelle a noté un maximum de 40° 2, et Niebuhr un micimum de 9° 1'. Sous le kluslifat de Namoun, de813 a833, Denys de Jeluari, patriarche jacobite d'Antioche, vint en Égypte, où il trouva le Nilgelé. (Chron. syr., page 152; Relations d'Expte, par Abballstif, trad.par

de Sacy, page 505.)

On airra une idee exsete de la temperature moyenu de la Basse-Exgute pendant chaque mois de l'année, en jetant les veux sur le tablera suivant. La première colonne donne le résultat des naservations termonetriques faites au Caire par la commission scientification. Caire par la commission scientification de comparer ces observations à celles qui sont consignées dans les cinq colonnes suivantes : elles ont de faites dans la même ville par M. Destouches, pharmacien au service du pacha. On verra par làque la température n'a pas éprouvé de variations sensibles depuis plus de quarante ans.

|           | COMMISSION<br>scientifique<br>de l'expédi-<br>tion française. | 1835 | 1836 | 1837 | 1838 - | 1839 |
|-----------|---------------------------------------------------------------|------|------|------|--------|------|
| Janvier   | 13,3                                                          | 12,2 | 11,3 | 15,3 | 14,2   | 13,8 |
| Pévrier   | 14,0                                                          | 15,4 | 14,9 | 14,9 | 18,6   | 14,9 |
| Mars      | 17,5                                                          | 17.5 | 18,1 | 19,7 | 18,5   | 17,3 |
| Avrli     | 22,2                                                          | 94,4 | 21,1 | 22,1 | 21,9   | 20,6 |
| Яаі       | 24,3                                                          | 26,7 | 22,9 | 27,8 | 25,5   | 24,4 |
| Juin      | 28,6                                                          | 27,7 | 27,0 | 30,4 | 28,5   | 28,* |
| Juitiet   | 30,2                                                          | 20,0 | 29,4 | 20,6 | 28,3   | 29,4 |
| Août      | 29,4                                                          | 29,9 | 29,4 | 29,8 | 28,4   | 30,2 |
| Septembre | 28,3                                                          | 26,8 | 27,8 | 28,8 | 26,9   | 26,5 |
| Octobre   | 22,7                                                          | 24,3 | 25,3 | 23,4 | 23,6   | 23,7 |
| Novembre  | 16,6                                                          | 19,6 | 20,6 | 19,1 | 20, s  | 20,3 |
| Décembre  | 16,2                                                          | 15,0 | 16,3 | 14,6 | 16,9   | 15,8 |

Nous devons ajouter à ce tableau la hauteur barométrique mensuelle moyenne au Caire, pour compléter les observations faites en cet endroit.

HAUTEUR BAROMÉTRIQUE MENSUELLE AU CAIRE.

| Janvier    | . 762mm.46 |
|------------|------------|
| Février    | . 2020 20  |
| Mars       | . 759 4    |
| Ayril      | . 760 1    |
| Wai        | . 758 2    |
| Juin       | . 754 4    |
| Juillet    | 753 9      |
| Aoûl.      | . 254 O    |
| Septembre  | . 256 2    |
| Octobre,   |            |
| Novembre   |            |
| Principle: |            |

On voit que dans les lieux situes au nord de l'équateur la pression atmosphérique diminue à partir de jauvier et augmente en hiver.

L'amplitude moyenne des oscillations barométriques au Caire, en hiver est 14°, 21; en été, 5°,57; la moyenne de l'année

est 9,25. L'isotherme (1) de 25° passe par le nord

(1) En réunissant par des lignes tous les points dont la température moyenne annuelle est la même, en obtient des courtes, que M. de Humbuidt a nommées lignes icothermes. de la mer Ronge, puis par Abuscheher, sur le golfe Persique. L'isotherme de 20°, passe près de Tums et d'Alger, suit à peu près la direction de la côte du nord au sud, et vient passer entre l'ile de Candie (1at. 35° 22°, temp. 12° 9°) et le Caire

(lat. 30° 2, temp. 22° 4'). Les lignes isobarométriques sont des courbes qui indiquent l'égale intensité de pression atmosphérique dans deslocalités différentes.

La ligne isobarométrique de 4º 6º 11
attein l'Afrique au nord du csp. Vert, s'elève ensuite vers le nord, traverse
l'Égypte, puis descend vers l'équatur.
La ligne isobarométrique de 9º 02 atteint la côte occidentale de l'Afrique entre le cap Bajodor et les lies Canaries, traverse la partie septentrionale du
Fezzan et le Della du Ni, puis passe

entre Bagdad et Bassora.

Lair de l'Égypte, et s pécialement celui d'Alexandrie, a une facuite d'oxydation très-remarquable. Un voyageur français nous a affirmé qu'en tros ans il avait vu les ferrures de ses fenêtres disparaltre complétement.

On ne peut parler du climat de l'Egypte sans mentionner le mirage. C'est surtout dans les vastes plaines nivelees, lorsque le sol ext échauffe par le solei, que ce phénomier d'optique se produit. Dans la llaute-Egypte, où les villages not situés sur de petites éminerales, le pays, au milieu du jour, présente souveau pays, au milieu du jour, présente souveau se seme d'ilots sur les pages, au frais par le service s'extre le villages; cet effet physique est si commun sur les plages africaines, que le Koran désigne par Seralo (mirage) tout ce qui est trompeur. Les adicions de l'intérier de

« trouve que ce n'est rien. » Les effets du mirage varient, et ne presentent pas toujours l'apparence trompeuse de vastes nappes d'eau; quelquetois les couches d'air échauffé fornient comme un miroir fantastique dans lequel semblent se relléter des villages, des forêts, situés souvent à de grandes distances; mais ces tableaux, tout en produisant une illusion complète, disparaissent à mesure qu'on avance, pour faire place à d'autres qui disparaissent aussi à leur tour. On se rappelle que lors de l'invasion française en Egypte, les soldats, dévores par la soif, firent continuellement le jouet de ces apparitions mensongères pendant leur marche d'Alexandrie au Caire.

DES VENTS ET DE LEUR INFLUENCE. PLUIE ET ROSÉE,

Parmi les vents qui régnent en Égypte - il faut d'abord nommer le khamsin. C'est un vent chaud du sud-sud-ouest, qui se déclare le plus souvent au mois de mai, et dure habituellement cinquante jours : ce qui lui a valu son nom, qui en arabe signifie cinquante. On ne peut se faire une idée du khamsin, si l'on n'en a pas éprouvé les effets. Il s'annonce presque toujours brusquement comine un ouragan, par un desordre général dans l'at-mosphère. Le ciel, de pur et serein qu'il était, se rembrunit tout à coup; c'est-à peine si l'on aperçoit le disque du soleil; des nuages d'un jaune terne s'amassent dans une partie du ciel, roulent, s'étendent, s'aplanissent et se fixent; un bruit sourd les accompagne; toute la nature prend une teinte uniforme, qui a quelque chose de sinistre. Si on leve les yeux pour chercher le soleil, on voit flotter, dans une colonne oblique d'atomes lumineux, la poussière impalpable que le khamsin enlève au désert. Les orbres de haute futaie, placés à une distance qui permettait de distinguer les feuillages et les fruits, ne paraissent plus que comme une silhouette plus sombre dans l'atmosphere grisâtre. Le thermomètre monte de 10 ou 15 degrés dans l'espace de quelques heures; la chaleur devient étouffante et plonge le corps dans un état complet de prostration; la respiration est courte et laborieuse, la peau se dessèche et se crispe; la transpiration s'arrête, et l'on se sent dévoré par une chaleur ardente qu'aucune boisson ne semble pouvoir apaiser. Ce qu'on éprouve est d'autant plus pénible, que le khamsin succède très-souvent à une belle soirée de printemps. Un silence effravant règne partout; les travaux et le mouvement de la vie cessent, les animaux se cachent, et on n'entend que le bruit de l'ouragan. Les habitants des villes et des villages se réfugient à la hâte dans leurs maisons, où ils se jettent sur des divans ou sur des nattes, après avoir fermé portes et fenêtres, pour se garantir de la poussière fine et pénétrante que soulève le tourbillon. Le Bédouin, si indifférent aux vicissitudes de l'atmosphere, atteud prudemment sons sa tente, enve-loppé de son ample burnous de laine, la fin du khamsin. Malheur à celui qu'un tel vent surprend au milieu du desert! Le sable, en recouvrant les traces des caravanes, l'empêche de reconnaître la route qu'il doit suivre : il lui faut camper à la hâte là où il se trouve. Les végétaux souffrent encore plus que les êtres du règne animal. Les premières raffales du khamsin hâtent la maturité des fruits, lorsqu'elles ont lieu à l'époque ordinaire; mais si ces ouragans commencent trop tot, ils causent uu dessechement anticipé qui diminue quelque-fois d'un tiers la valeur de la recolte. En 1838, plus de quarante mille pèlerins musulmans étaient campés dans le désert, près du but de leur voyage, lorsque le khamsin se déchaîna tout à coup; les tentes furent déchirées et jetées au loin, beaucoup de voyageurs furent frappés d'apoplexie, et d'autres, déjà fatigués d'une longue route, présenterent bientôt les symptômes cholériques

les plus alarmants; ceux qui survécurent précipitèrent leur marche en désordre vers la Kaaba, et, frappés de terreur, s'empressèrent d'offrir un sacrifice pour désarmer la colère d'Allah.

La poussière impalpable envoyée par le désert est peut-être eq qui seil e plus pénible à supporter dans les ouragans du hamain; elle provoque des êternuments, fatigue le gosier et dessèche la bouche, donne des maux de têt et provoque le sommeil. L'odorat est frappé d'une odeur de terre semblable à ceile qui se développe au début d'un orage après une longue sécherses.

Le khansin n'est point particulier a Ekpyre, puisqu'on le retrouve dans le désert, sur la côte de Syrie. en Arabie et dans le Darbeit. Des vents choude en Perse, sur divers points de l'Afrique, et en Espagee, mais ils soufflent dans des directions differentes suivant les localités. En Égypte, le plus violent vient de l'est; à Surale, du noct; à Barra, du nort-ouest; à Bagiad, de l'ouest, et ensyrie, dusude-est. Voie commut Voirey rolpique ces differences:

« Examinant les sites géographiques, « on trouve que c'est toujours des con-· tinents déserts que vient le vent chaud; « et en effet il est naturel que l'air qui « couvre les immenses plaines de la Libve et de l'Arabie, n'y trouvaut ni ruis-« seaux, ni lacs, ni forêts, s'y échauffe par « l'action d'un soleil ardent, par la re-· flexion des sables, et prenne le degré « de chaleur et de secheresse dont il est « capable. S'il survient une cause quel-« conque qui determine un courant à « cette masse, elle s'y precipite et porte « avec elle les qualités etonnantes qu'elle « a acquises. Il est si vrai que ces qua-« lités sont dues à l'action du soleil sur « les sables, que ces mêmes vents n'ont « point dans toutes les saisons la même « intensité. »

On peut, en outre, déduire de cette explication la raison pour laquelle ces mêmes vents du sud sont très-froids pendant les mois de décembre et de janvier.

Nous empruntons encore à Volney le passage suivant, qui donne uue idre bien précise de la direction la plus ordinaire des vents peudaut l'aunée: « En Égypte, olorsque le soiril s'approche de nos gones, les vrats qui e tenient dans la partie de l'est passent aux rumbs du nord et s'y fisent. Pendant juin ils souillent constamment nord et nordouest. Ils contineuet en juillet de souiller nord, variant à droite et à gauche, du nord-oest au nord-est. Sur la fin de juillet et la moité de septembre ils se facet nord pur, et ils sont modères, plus vifs le jour, plus colmes la nuit.

 Sur la lin de septembre, lorsque « le soleil repasse la ligne, les vents · reviennent vers l'est, et sans y être « fixes ils en soufflent plus que d'aucun « autre rumb, le nord seul excepté. A « mesure que le soleil passe à l'autre « tropique les vents deviennent plus variables, plus tumultueux; leurs régions les plus constantes sont le nord, le nord-ouest et l'ouest. Ils se maintiennent tels en décembre, janvier et fevrier, qui pour l'Égypte comme pour nous sont la saison d'hiver. Alors les vapeurs de la Méditerranée, entasséeset appesanties par le froid de l'air, se rapprochent de la terre, et forment « les brouillards et les pluies. Sur la fin de février et de mars, quand le soleil revient vers l'équateur, les vents viennent plus que dans aucun temps des rumbs du midi. C'est dans ce dernier mois, et pendant celui d'avril, qu'on voit regner le sud pur, le sud-est et le sud-ouest; ils sont mêles d'ouest, a de nord et d'est; celui-ci devient le « plus habituel sur la fin d'avril , et pendant mai il partage avec le nord l'empire de la mer. »

A cette explication de l'illustre voyageur nous n'ajouterons que quelques mots. Au sud du bassin de la Méditerranée s'étend l'immense Sahara, dépourvu d'eau et compose uniquement de sable ou de cailloux roulés ; le désert s'échauffe done fortement sous un soleil presque vertical, tandis que la Méditerranée conserve sa temperature ordinaire. Il en resulte qu'en eté l'air s'élève au-dessus du Sahara avec une grande rapidité et s'ecoule surtout vers le nord, tandis que dans le bas les vents du nord s'etendent jusqu'en Italie. Dans le nord de l'Afrique, au Caire, à Alexandrie, on ne trouve que des vents du nord. Tous les navigateurs savent que la traversée est moins longue que le retour quand on vs d'Europe en Afrique, durant l'été. En hiver, où le sable ravonne fortement, l'air du désert est plus frais que celui de la Méditerranée, et un yent du sud très-froid se fait sentir en Egypte, mais il est infiniment moins fort que celui du nord ne l'est en été. Le vent du nord prédomine toujours dans la partie orientale du bassin de la Méditerranée; du 15 mai su 15 octobre les vents soufflent constamment du nord ou du nord-est. En hiver, la direction est moins constante, mais la prédominance des vents du nord est enfore trèsmarquée. Depuis avril jusqu'a juillet ces vents ehassent de gros nuages, qui parcourent lentement la longue vallée du Nil et semblent menscer continuellement de la pluie. Ces nuages épais, qu'on croirait destinés à se résondre en pluies abondantes sur les montagnes boisees de l'Abyssinic, décroissent peu à peu dans leur marche au-dessus des déserts, et sont complétement dissipés dans le voisinage des frontières de cette contrée, qu'ils atteignent rarement. Aussi ne pleut-il presque jamais dans la Haute-Egypte.

Du reste, les pluies n'y sont pas considérées comme un bienfait. Soit préjugé, soit observation, le cultivateur égyptien. croit que l'eau du ciel fait germer une foule de plantes nuisibles aux céréales, parce qu'elles absorbent sa nourriture, Dans la Basse-Egypte, où il pleut assez fréquemment, les bles sont mêles de graines étrangères qui leur ôtent de lenr valeur; c'est peut être la tout le fondement de l'opinion des cultivateurs sur les pluies. Au Caire quelquefois des roulements prolongés de tonnerre amenent d'abondantes pluies; mais la fondre gronde rarement dans la Thebaïde, Cependant le 23 mai 1838 fut une journée d'orage pour Thébes. Le ciel était chargé de nuages des le lever du soleil; le thermomètre marquait 39°; on ue vovait pas les éclairs, tant les nuages étaient denses et épais ; à midi tomba une averse qui n'apporta aucune fraîcheur et ne decouvrit pas le ciel. Jusques à quatre heures la pluie, le tonnerre et des rafales chargées de poussière se succéderent sans interruption. De Luxor on n'apercevait

plus la montagne libyque, on ne vovait plus même l'autre rive du fleuve, mais on entendsit au sud et au nord de Thèbes d'affreux roulements de tonnerre. A quatre heures, la pluie tombant par torrents dégages un instant le ciel. Mais ce fut seulement après le concher du soleil que le ciel s'éclaireit complétement; le vent devint alors plus frais, et le thermometre descendit à 30°. Cette même année Ruppel remarqua aussi de violents orages dans l'Afrique orientale. Pendant l'annee qui suivit toute la partie septentrionale du tropique africain souffrit d'une grande sécheresse, l'inondation du Nil manqua, et la disette fut complète en Egypte.

On croit généralement qu'il ne pleut jamais en Egypte : cetteerreur vient de la confusion qu'on fait des diverses parties de cette contrée. Les gens du pays se rappellent cependant avoir vu de la pluie même à Assouan; mais, sans tenir compte de ces rares exceptions, ce qui est vrai pour la Haute Egypte est complétement inexact pour la Basse. Dans cette dernière province les pluies, qui commencent ordinairement dans le mois d'octobre, continuent en novembre et décembre et finissent en mars. Pendant cette période de temps la pluje est à peu pres cuntinuelle. On compte par année de vingt-cinq à trente sverses de pluie. Dans le Della, pendant la saison des pluies, l'eau tombée la veille sature si complétement l'air d'humidité, qu'on est comme plongé dans un bain de vapeur perpétuel. C'est l'époque des maladies endémiques si fatales sux Européens. Quoigu'il pleuve moins souvent et moins abondamment au Caire, il y eut dans cette ville en 1824 huit jours d'une pluie si violente, qu'elle occasionns des dégâts de toute espèce et l'écroulement de plusieurs maisons. En général, les pluies sont d'autant plus fortes et plus fréquentes que le Nil s débordé davantage et qu'on est plus près de ses embouchures.

Quelques personnes ont pretendu que les nombreuses plantations du vice-roi svaient modifié le climat quant aux pluies; mais en réalite l'effet en est jusqu'à present insaississable. Dour déterminer un changement plus marqué, il faudrait opèrer des boisements infininent plus considérables. Si l'on compare les plus considérables. Si l'on compare les résultats donnés dans ces dernières années avec ceux de la commission scientifique del 'expédition française, on verra qu'il ny a pase ue de variations considérables depuis plus de quarante ons; le nombre moyen des jours de pluie à cette époque était de quinza à seize, et il est de douze à treize d'après les expériences les plus récentes.

Le brouillard est rare en Égypte, même en hiver; cependant il y est quelquefois si épais, qu'on se croirait transporté sous le ciel brumeux de l'Angleterre; l'influence du soleil le fait néanmoins bientôt disparaître.

moins bientôt disparaître.

La neige ne tombe jamais que sur le

littoral ou sur des territoires qui en sont rapprochés; encora tombe-t-elle en si petite quantife, qu'elle y est à peine sensible. En 1833 il tomba de la neige à Alexandrie, a Rosette et jusqu'à Atfels, ce piénomène excita un étonnement général. Lez gens les plus vieux du pays ne se souvensient pas d'exemple d'un pareil fait.

La grêle, moins rare en Égypte que celle de la neige, ne laisse pas que d'être un événement assez extraordinaire. Les Français qui étaient à Keneb en l'an VIII virent tomber des grêtons gros comme des noisettes. Depuis lors on a vu le même fait se renouveler à de longs intervalles, notamment en 1828 à Abouzabel. Suivant le témoignage du docteur Clot-Bey, la grêle fut cette fois si grosse, qu'elle tua plusieurs animaux et ravagea les campagnes, En 1832 M. Prisse d'Avennes vit tomber de la grêle à Kankat, et en 1841 à Thèbes. Les Arabes attribuaient ce phénomène à la grande quantité d'étoiles filantes qu'on avait vues cette année-là en Egypte.

Une extrême chaleur n'est pas un obstacle à la formation de la grêle. On en voit dans les contrées équatoriales. Denhani et Clapperton en ont remarque au centre du continent africain, et Bruce parle d'orages de grêle observés en Abvssinle.

Nossine.

Selon Volney, « une température élevée et un ciel presque toujours pur donnent à l'Egypte de fréquentes rosées.
On les observe surtout en été, et dans
la Basse-Egypte, où leur abondance
dépend de la direction des vents. Lorsque le vent vient du nord ou de l'ouest,

il arrive sur l'Egypte chargé de l'évaporation de la Mediteranie, et les rosses soin très pénéramies; quaud in l'Egypte après soir l'avrese l'Alcique et l'Arabie, et les rosses soit preque muiles. Cas renarques sont parlatement et l'arabie, et les rosses soit preque muiles. Cas renarques sont parlatement erreur en disant que les rosses soit d'autant plus frequentes pendant l'été; une suite d'observations exactes a démontré le contreire. Les rosses soint d'autant plus l'arabie l'arabie d'arabie d'arabie d'arabie l'arabie l'arabie d'arabie d'arabie d'arabie d'arabie l'arabie l'arabie d'arabie d'arabie d'arabie d'arabie d'arabie l'arabie d'arabie d'arabie d'arabie d'arabie d'arabie d'arabie l'arabie d'arabie d'arabi

L'influeuce des rosees est en général très-bienfaisante. On se souviendra sans doute ici de la croyance copte qui attribue à la Noklah la disparition de la peste.

# MALADIES, MORTALITÉ A ALEXANDRIE.

Les malaties ont en Expyte un caractre particuler: tels um's attribuent aux miantes répardus dans l'atmosphére par les eaux siagnants des lacs, on par les eaux siagnants des lacs, on veulent y voir l'effet de l'extrême chaeur et du rayonement des sables, qu'i Baupmente encore. Ceuv-ci prétenent que la salece et la riciere du pendent que la salece de la riciere du suivant d'autre, les trois circonastances d'humidité, de chaleur et de malpromaladire régnantes. Un plupart des maladires régnantes.

Nous ne pouvois donner une ide plus exacte de la peste et des causes qui la produisent qu'en citant textuellement les conclusions d'un savant mémoire de M. Pariset, inseré dans les Annales d'hygiène publique et de médecine légale.

gale.

Il faut reconnaître, dit-il, avec les

Illustres médicins de l'armés fraucisse,
avec les harnos Desgenettes et Larrey,
avec les harnos Desgenettes et Larrey,
et l'armés de l'armés

 éventuelles, de saisons et de localités. « Les causes dont l'effet parait être le « plus constant sont les pluies, qui, » pendant le trimestre de la mauvaise « saison, en novembre, décembre et jan-. vier, tombent dans la Basse-Egypte, « et même dans la capitale. Plus dange- reuses que l'inondation, non-seulement ces pluies dégradent et ouvrent les sé-« pultures, mais encore elles détrempent ces amas prodigieux d'immondices « qui ceignent les villages; et lors-« qu'elles s'arrêtent, pour peu que l'air « soit tranquille et le soleil ardent, tous « ces éléments de putréfaction fermen-« tent, et chaque village devient une · fournaise d'émanations pesti lentielles. « Ces émanations, retenues par les « brouillards, stationnent avec eux sur · le sol; elles pénètrent par toutes les « voies dans l'économie, et se déposent « soit sur les matières textiles, soit sur « les tissus déjà fabriqués. De quelque « manière que les choses se passent , ce « qu'on ne saurait nier, c'est que la peste est d'autant plus à craindre pour
 les villages, qu'ils ont reçu de plus a fortes pluies pendant l'hiver. Tel est « le fait capital que M. Hamont tient de « la bouche même de plusieurs sheicks du Delta, et qu'il a eu l'occasion de « constater lui-même. Il suit de la que · lorsqu'en raison de ces pluies d'hiver, la peste prend quelques développe ments, les premiers malades doivent « se montrer dans le mois de février, un · peu plus tôt, un pen plus tard, et c'est · ce qui a lieu en effet. Ensuite la peste a croft, s'élève en mars et en avril, se « soutient ou fléchit en mai, décline et « tombe à la fin de juin, jetant cepen-« dant encore quelques éclats en juil-« let et même en août et septembre ; « d'où l'on voit deux choses : la première, « que cette marche uniforme se concia lierait difficilement avec une impor-« tation qui n'a rien de régulier; la se-« conde, que, contre l'opinion de quel-· ques medecins, le khamsinne prend au-« cune part à la production de la peste; « car le khamsin ne souffle qu'entre « l'équinoxe du printemps et le solstice « d'été. J'ajoute que lorsque le kham-« sin paraît il tue les pestiférés, sans « tuer la peste. La peste s'arrête : on la · dirait terminée; elle ne reprend son

cours que lorsque le khansin s'est ar rété lui-même.
 Certes, la pesie n'est pas toujours
 contagieuse, autrement l'Orient serait

Certes, la peste n'est pas toojours contagieuse, autrement l'Orient serait degre incroyable, et je me crois en droit de soutenir, comme les Europeens orientaux, qu'elle se commanique et per une incoulation directe, et par le ladé dépose dans ses vétements, et par ceux que réceitent principalement es unatiers dont on fabrique des tissus. Ce qu'elle a pergred dons telle épice. Ce qu'elle a pergred dons telle épises, de la compérament, profession, services dont on l'arrival de la Sexe, dez, tempérament, profession, régime, habitude, tout enéferies, lou, régime, habitude, tout enéferies, lou.

« démie elle l'immole dans telle autre. « Sexe, åge, tempérament, profession, « regime, habitude, tout en défend, tout « y livre. Avec des symptômes doux, elle tue; avec des symptômes violents, elle « laissevivre. Dans la même année, dans le même lieu, à plus forte raison d'nnc « année à l'autre, d'un lieu à l'autre, elle « est bénigne, elle est mortelle. Les « efforts critiques, les bubons, les char-« bons, ici favorables, là sont contraires. « Elle cède à l'hiver, elle brave l'hiver; « elle cède à la chaleur, elle brave la cha-« leur. Tel remede est utile aujourd'hui « qui demain sera pernicieux; ainsi de suite, avec une variété, avec une ver-« satilité que nous qualifions de caprice « et d'anomalie, et qui est l'effet neces-« saire de mille causes que notre saga-« cité ne pénétrera jamais.

e cite ne penetterea jamais.

- L'unique foyer de peste qui soit
- au monde, c'est le Delta, parce qui
nulle part, dans le monde, vous ne
- rencontrerez ce que vous rencountere.
- dans le le lait une terre étendue, egale,
- dans le le lait une terre étendue, egale,
- dans le le lait une terre étendue, egale,
- dans le le lait une terre étendue, est de la matière animale, our, l'est de la matière animale, et de l'est de la matière animale, et cette matière soustraite, la peste est anéantie
- soustraite, la peste est anéantie
- pour jamais.

» pour jamais. »
Sous le nom de Adb el Nil, qui siguille bouton du Nil, les Egyptiens desagerent une maladie eutanie, cousée par
lungué de neu un la de boisson, enlungué de neu un la companya de la colora de
lungué de neu control de la colora de
lungué de la colora de
lu

elle se manifeste par de petits boutons noturaté d'un crecle rose plus ou moins sif selon la délicatesse et la sensibilité du sujet; es boutons, qui donnent lieu à un prurit apust doulourest qu'incommode, deviennent quelquefois de véritables furoncies. Le habot d'. N'il attaque de préference les Européens, ou le voit plus frequemment dans la Basse-figpre que dans la Myognes, et tres-travennent dans avec succès par les saignées, les bains froités et les antients, les bains froités et les antients, les bains froités et les antienblositiques.

Le ramdam est une ophthalmie endémique dans toute l'Égypte, mais plus fréquente dans le nord que près de l'équateur, plus commune dans les villes que dans les campagnes. Le ramdam n'épargne aucune classe, aucun tempérament ; ce n'est point un tribut une fois pavé au climat de l'Égypte; et le même individu peut en être attaque à plusieurs reprises. Les animaux eux-mêmes n'en sont pas exempts; les chevaux, les ânes, les chameaux, les bœufs, les chiens, les chats, en sont souvent atteints, quoique plus rarement et avec moins de violence que l'homme. C'est surtout à l'époque des chaleurs que cette affection devient fréquente. Le ramdam n'a pas toujours une grande intensité; quand la maladie est bénigne, une légère rougeur se manifeste sur la conjonctive palpebrale, et ne s'étend guère au delà; quelquefois cependant elle se prolonge jusqu'à la inembrane muqueuse; mais elle l'atta-que toujours assez faiblement. Cette in-flamination produit une douleur légère accompagnée de larmoiement, et se résout promptement par la sécrétion d'un mucus qui s'amasse entre les cils; au bout de quelques jours, l'œil, complètement degage, revient à son état primitif.

Mais la miladie ne présente pas toujours des symptémes aussi pur graves : trop souvent l'inflammation s'empare trop souvent l'inflammation s'empare che la muqueus et gonfile les paupières ; l'eil malades sécrété d'abord des larmes chers et bridiante, autoquelles succède chappe des angles lacrymaux, du cana nasal et de tous les points tappisses par la muqueuse. Les désordres ne se bornet pas toujours à s' d'autres parties internes sont quelquefois envalues, et l'inflammation devreut si intense, que l'exil, l'ammation devreut si intense, que l'exil, après s'être gouffé d'une manière épouvantable, finit parse vider complétement, au milieu des plus atroces douleurs. Après cette resolution, tous les symptòmes morbides disparaissent successivement, et la guérison ne se fait pas attendre.

Le traitement le plus ordinaire de l'ophthalmie aigue consiste dans l'emploi des antiphlogistiques, des saignées et de lotions émollientes. Dans le traitement de l'opthalmie chronique, le docteur Clot-Bey affirme avoir obtenu un grand nombre de guérisons en employant une dissolution par parties égales de sulfate de zince t de sulfate d'alumine.

Ces terribles maladies des yeux ont été attribuées à diverses causes. Quelques niédecins ont pensé que l'and mégyptien était dd, comme les ophthalmies de Malte, à la réflexion du sobiel échatan sur des surfaes de couleurs claires; d'autres ont eu trouve leurs claires; d'autres ont eu trouve sière fine que soulière le klamatin ou dans sière fine que soulière le klamatin ou dans les molécules aalines irritantes que l'atmosphère tient en suspension

A la vérité, ces diverses causes déterminent souvent une légère blépharite dont on triomphe aisément par l'usage d'un simple collyre; mais on ne peut admettre qu'elles donnent naissance aux ophthalmies graves dont on vient de parler; car dans la Haute-Egypte, où la réverbération du soleil est plus intense que dans le reste du pays, le ranidam est très-rare; d'autre part, si la maladie est dueà l'introduction dans l'œil de molécules sablonneuses ou salines, pourquoi est-elle inconnue dans le désert ? pour quoi les ouvriers qui travaillent dans les terrains nitreux n'en sont-ils pas atteints plus fréquemment que d'autres individus? Il est donc plus rationnel d'attribuer l'ophthalmie à des causes physiques résidant, en effet, ou dans l'atmosphère, ou dans la composition du sol, mais qui ont jusqu'à present échappé aux investigations. La suppression subite de la transpiration de la tête doit aussi être comptée au nombre des causes immédiates de l'ophthalmie; l'exemple des Bédouins, qui passent leur vie dans le désert à peine abrites sous de misérables tentes, et qui, malgré les vicissitudes atmosphériques

auxquelles ils sout exposés, malgré leur

mauvaise nourriture et leur rude existence, n'ont jamais d'ophthalmie, est. digne d'une attention sérieuse. L'unique prés-rvaiff employé par ces hommes presque sauvages contre toute espèce de unabdies est l'ample burnous de laine qui les enveloppe constamment, quelles que soient la chaleur ou la douceur de la sai-

L'organe de la vue est encore le siège de diverses autres affections, qui sont en général la consequence d'ophthalmies plus ou moins reprétes; de ce nombre sont l'entropien et le trichiasis. Ces deux maladies, que l'on ronfond souvent, sont pafaitement distinctes.

L'entropion, qui consiste dans le renversement de la paupière en dedans, provient de la cicatrisation de petits ulcères

palpebraux.

Le trichiasta n'est que la déviation des cils; il est indépendant de l'état des paupierres, et ne derive pas toujours de l'oplithalmie, dont il rest, au contraire, souvent la cause. On remédie facilement à ces deux maladies au moven de petites incisions pratiquées dans les parties malades.

Le dragonneau, dont quelques naturalistes ont nié l'existence, est un entomozoaire, espèce de ver de la grosseur d'une corde de violon, et d'unc longueur qui est rarement moindre de six pouces, et qui va quelquefuis jusqu'à quatre pieds. Le dragonneau prend naissance sur toutes les parties du corps, au nez, à la langue, au tronc, aux testicules, sur les membres supérieurs ou inférieurs. mais principalement sur ces derniers. Il s'établit à la surface de la peau comme dans les tissus sous-cutanés et au centre des articulations; dans le premier cas, il révèle sa présence par l'apparition d'un cordon arrangé en spirale, qu'on prendrait pour une veine ou un vaisseau lymphatique enllammé, et qui cause un prurit douloureux. Quand il a son siège dans le tissu cellulaire, l'engorgement qu'il provoque est plus de temps à se déclarer; après une inflammation plus on moins prolongee des parties envahies, l'abcès qui renferme le dragonneau laisse échapper un liquide purulent au milieu duquel on voit un gros fil blanchâtre, qui n'est autre chose qu'une des extremités du dragunceau. On parvient

à l'extraire en le saisissant au moyen d'un morceau de diachylon, et en exercant de temps à autre de légères tractons, jusqu'à ce qu'on l'ait fais sortir tout entier; ce qui dure souvent plusieurs jours. Mais i est surfout essentiel de ne pas brusquer l'opération; sans a quol, comme le ver solitaire, l'animal se briserait et occasionnerait de nouveaux accidents.

Le dragonneau était presque inconnu en Egypte avant la conquête du Sennaar par Méhémet-Aly, et aujourd'hui il attaque de préférence les nègres de l'Hedjaz, de la Nubie, de l'Ethiopie. On l'a cependant ubservé sur quelques Égyptiens et même sur des Européens. Les causes de cette étrange affection sont jusqu'à présent inconnues : la seule observation importante qu'on ait faite à ee sujet, c'est que les personnes attaquées dn dragonneau avaient eu des rapports avec des individus atteints du même mal. On pourrait inférer de là l'existence d'un certain principe contagieux.

Outre les maladies dont nous venons de parler, et qui sont particulières à l'Egypte, il en est beaucoup d'autres qu'on y rencontre plus communement que dans nos climats. Telles sont la dyssenterle, les hémorrholdes, les henies, l'éléphantiais, la lépre, la quie, les afjections calculeuses et cérébrales, les

La chaleur intense de l'été, et surtout l'extrême différence de température qui existe entre le jour et la nuit, contribuent activement au développement de la plupart de ces maladies. Mais, par des dispositions particulières du climat, dont la nature nous est inconnue, d'autres maladies, qui sembleraient devoir être plus fréquentes en Egypte que partout ailleurs, y sont au contraire fort rares. Le tétanos, par exemple, qui est surtout propre aux climats chauds, attaque fort peu d'Égyptiens, et on ne rencontre jamais dans ce pays de cas de goutte et d'hydrophobie; cette dernière exception est d'autant plus extraordinaire que les villes renferment une grande quantité de chiens errants. C'est seulement au Dongolah, au Sennaar et dans le Soudan, qu'on voit fréquemment en hiver des chiens enragés.

Nous ne pouvons donner, faute de documents, ni la mortalité moyenne de l'Égypte, ni même celle des principaux endroits du pays : nous dirons seulement qu'à Alexandrie le chiffre des morts s'éleva pendant longtemps a dix-sept par jour sur une population de soixante-dix mille ames; ce qui fait une movenne annuelle de neuf à dix pour cent. Cette effravante mortalité a diminué un peu depuis le départ des troupes. D'après cela, le climat des côtes septent rionales de l'Égypte serait plus meurtrier que celui de la Nouvelle-Oriéans, de Batavia, etc. A Londres, la mortalité annuelle moveune de toutes les classes reunies présente une proportion de vingt à vingt-deux par mille. A Ceylan, parmi les troupes anglaises, la proportion la plus considérable ne monte pas au delà de trente par mille, et au cap de Bonne Espérance, ou la mortalité atteint un véritable minimum, on ne compte que neuf décès par mille Européens.

# CHAPITRE III.

# POPULATION DE L'ÉGYPTE.

COPTES. - PELLAHS. - NUBIERS. - BÉDOUINS. - ABABDERS. - BICHARUS. - OSMANLIS, -GRECS. - ARMÉNIENS. - SYRIENS. - JUIPA. - ESCLAYES BLANCS, ESCLAYES NOIRS ET ABYSSINIENS. - EUROPÉENS. - DERÉE DE LA VIE CHEZ LA POPULATION ÉGYPTIENNE.

Au temps de son antique splendeur l'Egypte dut avoir, comme tous les Etats prosperes, une population nombreuse. Selon Diodore de Sicile et Strabon, le nombre des habitants de cette contrée était de sept à buit millions d'àmes sous les Pharaons, et même sous les Ptolemees. Les historiens arabes pretendent que l'Égypte comptait vingt millions d'ames et vingt mille villes ou villages lorsque Amrou en fit la conquête. A cette évaluation on reconnaît l'exagération habituelle des Orientaux, Cenendant, comme la vérité perce toujours à travers la fiction, on peut en inferer que la population de l'Egypte était alors fort considérable. Lors de l'expédition française, au commencement de ce siècle, on ne faisait plus monter qu'à deux millions le nombre de ses habitants ; mais ce nombre n'est évidemment qu'une exagération en sens inverse, car, après de

longues et sanglantes guerres , un calcul impartial porte encore à trois millions au moins la population actuelle de l'Égypte. A la vérité, l'absence de registres d'état civil fait qu'ou ne peut appuyer cette donnée sur des statistiques d'une authenticité rigoureuse. La quantité approximative des maisons, qu'on a supposé (1) contenir, en movenne, buit personnes au Caire et quatre dans le reste de l'Égypte, a été pris pour base de l'évaluation. On estime a quatorze cent mille individus la population måle, dont le tiers est en etat de porter les armes.

La population se répartit à peu près

| 1 | e la manière suivante ;       |           |
|---|-------------------------------|-----------|
|   | Egyptiens nousulmans          | 2,600,000 |
|   | Egyptiens chrétiens coptes    | 150,000   |
|   | Osmanlis tures                | 12,000    |
|   | Arabes bédouins               | 70,000    |
|   | Barabras                      | 4,000     |
|   | Negres                        | 20,000    |
|   | Abyssinieus                   | 5,000     |
|   | Esclaves circassiens, mingré- |           |
|   | liens, géorgiens              | 5,000     |
|   | Juifs                         | 7,000     |
|   | Syriens                       |           |
|   | Grees rayas                   |           |
|   | Arméniens                     |           |
|   | Grees francs                  |           |
|   | Européens domiciliés en É     | gypte :   |

| Italiens 2,000                  |          |
|---------------------------------|----------|
| Maltais 1,000                   |          |
| Français de 5 a 6,000           |          |
| Anglais, , , , de 100 à 200 l   |          |
| Autrichiens de 100 à 200        | 9,500    |
| Russes, Polonais, de 40 à 50    | environ. |
| Espagnols, , , de 15 à 20       |          |
| Suisses, Belges, Hollandaia,    |          |
| Prussiens, Suédois, Danois, en- |          |
| Viron 100                       |          |

En comparant le dépeuplement de l'É-

gypte turque avec l'exuberance de la population sous les Pharaons, les Ptolémées, et sous la domination romaine. on est naturellement conduit à recherther les causes de cet appauvrissement dans un pays que la nature a si richement doté. Pressée de deux côtés par le desert, et bornée des deux antres côtés

(1) Nous avons dit, dans la vie de Méhémet-Ali, qu'un impôt frappé sur les maisons del'Égypte produisit au gouvernement six millions sept cent cinquante mille francs; c'est d'apres ce document officiel qu'on a établi le nombre des maisons, et par consequent le total des babitauts.

par la mer, l'Égypte serait-elle forcée de ceder peu à peu du terrain à son terrible envahisseur, sans pouvoir reprendre ailleurs ce que le desert lui enleve? Seraitil vrai, comme le dit Cuvier, que la Haute-Egypte doit être un jour engloutie par le Saharah? Non; l'bomme peut opposer un obstacle au désert, et ne doit voir dans les empiétements successifs de cet element de destruction qu'une preuve accusatrice de sa complete incurie. La prospérité de l'Égypte et l'augmentation du nombre de ses habitants dépendent de la distribution intelligente des eaux du Nil, du développement et de l'entretien des canaux d'irrigation, de la protection sage et continuelle de l'agriculture, de l'industrie et du commerce. Cette protection ne peut émaner que d'un gouvernement stable , héréditaire , et comprenant ses véritables intérêts.

Ravagé en tous temps par la peste, et depuis près d'un siècle par la misère, le peuple avait besoin d'institutions sanitaires pour le protéger contre la peste, et de bons réglements administratifs qui, en prévenant les dilapidations, lui allegeassent le poids des impôts; avant tout il lui fallait une longue trêve, pendant laquelle les travaux d'irrigation, trop négligés sous les mamelouks, pussent s'exécuter sur une large echelle et préparer à l'agriculture une nouvelle ère de prospérité. La richesse et la santé auraient réparé promptement les désastres sur une terre si fertile; mais bien loin que ces filles de la Paix vinssent régner chez l'Égypte épuisée et négligée, ce fut la guerre qui s'intronisa, et qui écrasa de son bras de fer la racc déjà vaincue par d'autres fléaux; guerre forcée ou volontaire, ce fut le coup de grâce du pachalik : les biens, en petit nombre deja, furent mangés hors du pays par les frais de l'armée; le désordre s'augmenta de telle sorte que si le pacha demandait mille ardebs de froment, en arrivant au fellah à travers dix fonctionnaires, la demande était de DIX MILLE! Aussi la mortalité s'augmenta non-seulement des victimes de la bataille, mais encore des femmes, des enfants abandonnés, bien à regret, par le soldat, et des soldats eux-mêmes, qui, ne recevant dans les camps ni nourriture ni vêtements gagnaient des affections de

poitrine, ou toute autre maladie chronique constitutive. La peste , la famine, la guerre, dans ces dernières trente années. ont beaucoup nui à l'accroissement de la population. Cependant l'importation de la vaccine, la création de quelques hôpitaux et des lazarets, ont apporté quelque soulagement à ces maux. Des mesures hygieniques, sagement instituées, ont un peu ralenti le mouvement rétrograde du chiffre de la population.

COPTES. Parmi les races diverses qui composent aujourd'hui la nation égyptienne, et dont chacune a sa religion, son langage et ses mœurs propres, nous placerous d'abord les Coptes, que l'on regarde comme les descendants des anciens Égyptiens. Les traditions conservées presque intactes dans les familles, des coutumes antiques, et surtout cette langue copte, devenue lettre close pour ceux qui en sont les dépositaires, semblaient confirmer cette origine. Volney avait même voulu trouver dans l'étymologie de leur nom une preuveà l'appui de son opinion. Le mot arabe Goubti, qui signifie Copte, lui parut une altération évidente du grec : ai-yon-ruc, un Egyptien. « On doit remarquer, disait-il, que l'upsilon était prononcé ou chez les anciens Grees, et que les Arabes, n'avantni q devant aou, ni la lettrep, remplacent toujours ces lettres parq et b; et il en concluait que les Coptes descendaient immédiatement des anciens Égyptiens. Nous n'admettons point l'étymologie de Volnev. Copte vient de Kept ou Coptos, nom d'une ville située près de Thèbes dans le Said, et qui était la capitale de l'Égypte chrétienne. Toutefois cette étymologie ne detruit en rien la supposition d'une descendance directe des anciens Egyptiens. Champollion émit même une opinion fort différente de celle de Volnev : il crut reconnaître les vrais descendants de l'ancienne race égyptienne dans certaines peuplades de la Nubie, et les probabilités ne manquèrent pas à cette nouvelle opinion. Denon trouve frappante la ressemblance des Coptes avec les figures sculptées sur les monuments : se-Ion lui, les Coptes ont le front plat, les yenx à demi fermés et relevés vers les tempes, les pommettes saillantes, le nez

large, court, épaté, la bouche grande et peu saillante, placée à une distance considerable du nez, les lèvres larges, et tres peu de barbe. Leur corps n'a point de formes accusées, leurs jambes sont arquées et grêles, les doigts de leurs nieds sont longs et aplatis; et il trouve ces divers caractères dans les sculptures antiques de l'Egypte. Sonnini accepte cette description; il ajoute seulement que si les Coptes sont les plus laids des hommes, ils en sont aussi les plus sales et les plus dégoûtants (1). Mais tandis que ces deux savants les dépeignent ainsi, d'autres savants et des voyageurs en font les portraits les plus divers. Les uns remarquent en eux une grande ressemblance avec la race nègre, et la boite osscuse de la tête copte leur paraît identiquement celledes têtes négroïdes. Pour eux l'angle facial est le même, la forme des os nasaux est semblable, et les yeux sont également écartes l'un de l'autre dans les deux crânes. Browne, au contraire, ne trouve aucune similitude entre la tête des Nègres et celle des Coptes. Un autre voyageur anglais, M. Lane, décrit ainsi le visage des Coptes : « Des yeux grands, bien fendus, descendant obliquement vers le nez, et toujours noirs ; un nez droit, terminé par un bout large et arrondi, des lèvres épaisses, des cheveux noirs et bouclés. « Belzoni et Madden s'expriment à peu près de la même manière; cependant Belzoni prétend avoir vu des individus coptes aussi blancs que les Européens (2), et Madden remarque que les Coptes, en général, ont les veux fort éloignés l'un de l'autre. Rosellini a cru reconnaître en eux un mélange de sang juif et de sang romain. Enfin d'Avezac et Depauw, sortant de ce cercle de suppositions fondées sur l'histoire de l'Égypte, voient dans les Coptes les traces d'une origine chinoise.

Afin de nous guider dans ce dédale d'hypothèses, nous rappellerons ici les principaux traits des figures seulptées qui passent généralement pour représenter des individus de l'ancien type égyptien. Un front plat orné de cheveux lisses, des yeux longs peu ouverts et monsers de l'ancien par l'acceptant de l'ancien type égyptien. Un front plat orné de cheveux lisses, des yeux longs peu ouverts et monsers de l'acceptant de l'a

(1) Foyage en Égypte, tome II, p. 108. (2) Monumenti, tom. It, p. 77. ant ven les tenges, un nez court sans tre fort égale, un bouche grande, plate, bordés de larges lêvres, et fort cloignée du nes, les membres fort anguleux et gréfes, les jambes arquées et ains souplesse, les doits des pieds allongés et plats. On voit que les différents traits et plats. On voit que les différents traits et plats ou voit de les différents traits et plats ou moins, du type des seulplures antiques, teurs cités ex enproperhent tous, plas ou moins, du type des seulplures antiques, et que des dévriptions, en apparence fort contradictoires, pouvent et explique par des différences dans les proportions du ménage de la race mere avec cuine. etc.

En résumé, les anciens Égyptiens ont dû se mêler, sinon se confondre, avec les peuples dont ils subissaient la domination.

Une partie de la population copte est catholique; celle-la s'est alliée aux chrétiens grecs ou syriens; une autre partie a embrassé l'islamisme, et s'est confondue dans le type fellah. Il n'est donc resté qu'un petit nombre de Jacobites, qu'on rencontre surtout dans le Said. En voici le portrait : Un front fuyant, de grands yeux noirs posés obliquement, des pommettes saillantes, des oreilles épaisses et detachées de la tête, un nez légèrement épaté, des lèvres fortes et épaisses, une mâchoire inférieure large et plate, les cheveux noirs et bouclés. des membres disgracieux, maigres et grêles, et un teint blafard. Ce type a été sans doute altéré par son mélange avec la race nègre ; les Coptes en effet achètent souvent des esclaves noires de Darfour ou du Kordofan.

#### PEGLARI

Les alliances de sang sont d'ordinaire areas entre les conquérants étrangers et la population agricole indigène. Ce pendant la conqué d'Amoron n'est pas ce résultat. Lés vainqueurs s'unirent personne de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient che de l'ambient che de l'ambient che de sandis en l'este dans les plages incultes de leur patrie. La population fellah es compossit done, su bout de deux ou trois generations, d'une quantité à peu trois generations de l'ambient de l'

Bientôt les vainqueurs, subjugués à leur tour par le climat de l'Égypte, perdirent leur originalite et devinrent égyptiens. « A l'aspect des hommes du territoire a d'Esneh, d'Omhos, d'Edfou, ou des « environs de Selsele, dit M. Jomard, on croirait que les figures des monuments « de Latopolis, d'Ombos, ou d'Arolli-« nopolis Magna se sont détachées des a murailles, et sont descendues dans la « campagne. « Le crâniologue américain M. Morton n'a pas craint d'avancer que le peuple fellah est, parmi les habitants de la vallée du Nil, celui qui se rapproche le plus des anciens Egyptiens. La physionomie des habitants de la Haute-Egypte presente en effet les plus grands rapports avec celle des momies, des statues et des sculptures qui abondent dans cette contrée. Les tribus arabes qui habitent les caves sépulerales de la montagne Libyque à quatre cents toises de Gournah, et qu'on appelle Troglodytes de Gournah, offrent des têtes absolument conformes à celles des momies. Ritter décrit ainsi cette peuplade : « Front large, nez aquilin, tempes larges, joues saillantes, yeux grands, bouche grande mais bien faite, dents serrées, belles et égales, levres un peu épaisses, cheveux fins : l'angle facial porte de 76° à 80°, comme chez les Européens; telles sont les têtes des statues colossales des ruines de la Nubie et du Said. La ligne frontale, qui chez les habitants du nord de l'Europe est saillante, et chez les Grees perpendiculaire et droite, est un peu plus oblique sur la tête des momies et celle des Troglodytes, et forme un angle plus ouvert avec celle du nez; cette particularité caractéristique se reproduit dans toutes les sculptures. »

Le Felda, en général, a une taille avaguesse, une large poitrine, des membres musculeux et bien proportionnes, des mains et des pirids petits, des traits requières, fernnes et prononcés; ses veux, enfoncés dans leurs oritis et replevés vers les angles, sont visé et expresió, ses els son mois et longs, se elsdisses, ses els son mois et longs, se elsritiréeit à partir des pommettes, et son menton effile est garti d'une barbe peu fournie. Le crâne est bien développé, et beaucou d'Arches culticateurs ont

l'angle facial presque droit; pourtant, chez les Fellalis du Delta le crâne est plus dévié en arrière, et la forme de la bolte osseuse appartient bien à la liranche arabe de la graude famille sémitique. Dans le Said lis ont le teint cuivré; mais on les trouve plus blancs à mesure qu'on descend vers la Méditerrancé.

La femme du Fellah est svelte et bien faite; mais les traits de son visage sont sans délicatesse, et manquent d'expres-sion, malgré la beauté et la vivacite des yeux. Soumises aux accidents, vivant dans le même milieu qui ont modifié les hommes de la race arabe, les fenimes fellahs reproduisent exactement la conformation des femmes de l'antique Égypte. Leurs tailles élancées n'ont puint de cambrure, et manquent de hanches; leur ventre est gracieusement arrondi, et leur corps repose sur de fortes cuisses d'un dessin élégant et correct, Leurs articulations sont peu saillantes, et les extrémités sont souvent d'une perfection idéale. A douze ans elles sont nubiles, mais elles vieillissent vite, avant à supporter presque seules tous les travaux domestiques; à vingt-einq ans elles sont aussi flétries que les Européennes à quarante; et dès qu'elles ont atteint leur trentième année, ce n'est pas sans péril qu'elles niettent au monde des enfants, rarement viables. En général, même pendant leur jeunesse, ces femmes mettent au monde et nourrissent des enfants maigres, difformes, maladifs; durant les premieres années de leur vie, ces êtres chétifs ont le ventre ballonné et une apparence rachitique. A l'époque de la puberte, il s'opère dans leur tempérament une révolution heureuse; leurs membres se développent, les traits malingres de leur physionomie prement tont à coup un caractère de forceet de virilité chez les garçons, ou s'adoucissent en lignes harmonieuses chez les filles. Le rachitisme et la petite vérole enlèvent beaucoup d'enfants fellahs, et un ancien prejuge, qui defend de les laver pendant la première année de leur existence, contribue puissamment encore à augmenter la mortalité parmi ces

enfants.

La langue du Fellah est riche et bien modulée; douce dans la bouche des fem-

mes, qui aiment à se sevri de paroles bienveillantes et à prodiguer les coupliments, elle dévient dure sur les sevre de hommes, quis emblent s'être réserve tout ce que le langue arabe possède de plus dessgrables et de plus rude. Patient et infatigable, quoique profondement incouent, let Polita revallere du ma grande par la courant de la couple profondement in la loue, s'il extreva lun gain dessur de la la loue, s'il extreva lun gain dessur minaction compléte, et tout lui devieut indifferent.

Le Fellah, pauvre et paresseux, est d'une sobriété nécessalre; sa nourriture se compose de pain de doura mal levé, nal pétri, de fèves enites a l'eau, de fromage salé, de dattes et de pasteques; au printenps il mange avec délices les jeunes pousses et les flours du trêlle. Riche ou pauvre, il est passionné pour la pipe et le café.

Malgré cette extrême sobriété, la salubrité du climat, et la fécondité des femmes, la population de l'Égypte décrottrait chaque jour, si des inmigrations ne la renouvelaient pas constamment.

#### NUBIENS.

La race nubienne partage avec les Coptes et les Fellahs le privilége de compter les Egyptiens parmi ses anchetes : telle est, du moins, l'opinion emise par Champullion, Roselinit, et quelques autres savants archétogues on etimographes. D'autres savants, tout contrained d'autres savants, contrained d'autres savants, contrained d'autres susages, ont cru retrouver dans l'abbent de l'autres de la population des pieces de la population de ce pass.

Il existe dans la Yubie inférieure une prepindie qui est rependue sur les rives du Nil, depuis l'îlle de Philie jusqu'à in troisième estaracte, et couvreum espace de deux evants lleues environ; c'est cliev. Commi les restiges d'une origine analogue à celle des Egyptiens; et après de nombreuses recherches, des études ingenieuses et profondes, ils ont été porties étainel les desendants de Nie hiens, les autres qu'à la suite de quelle que commonio politique, un certain

nombre de familles égyptiennes se sont en réfugies dans la Nuble, où riles ont consérvé intacts leur type et leurs mours. Les premiers considérent le centre du continent africain comme la patre primitire des habitants des côtes de la Méditerraire. Les seconds se sont exclusivement attachés à établir une parenté immédiate entre les 'Egyptiens et les Nublens.

Burckhardt déerit ainsi les Berbers, habitants modernes de la Nubie, chez lesquels il avait séjourné quelque temps : « Leur earnation, dit-il, est d'un brun « rougeatre, qui devient d'un brun-clair « dans l'enfant, si la mère est abyssi-« nienne, et d'un brun tres-sombre si « la mère est négresse. Leurs traits sont « loin d'être ceux des indigenes du cen-« tre de l'Afrique; car la figure est « ovaic , les nonmettes ont nen de sait-« lie, et le nez affecte souvent la forme « greeque la plus pure. Neanmoins la \* lèvre supérieure est souvent plus « épaisse que ne le veut l'art européen. « quoiqu'elle n'ait pas les proportions « disgracienses de la lèvre supérieure « des nègres. Leurs cheveux sont abon-« dants et assez durs, mais point lai-« neux. »

On divise les tribus pubiennes en deux catégories très-distinctes : l'une parle arabe, et l'autre ne se sert point de cet idiome. « Les habitants de Dar-· Dangola, dit Ruppel, se divisent en « deux classes principales ; les Barabras, « qui out été soumis dans le cours des « siècles par plusieurs tribus ennemies, \* doiveut garder quelque chose de leur \* mélange avecd antres races Cependant « un examen attentif fait découvrir en-« core aujoura'hui dans les individus de « cette peuplade la vicille physionomie « nationale que leurs peres ont impri-« mée sur les statues colossales et sur les figures des bas-reliefs et des tom- beaux. Un visage d'un ovale allonge. un beau nez aquilin, un peu arrondi « à son extremité, des lèvres épaisses « mais point excessivement sailiantes. « un menton fuvant, une barbe rare, des « yeux vifs et une chevelure très-frisée, « sans être crépue, sont les traits ca-\* ractéristiques des Dongolawi ; ils sont « de moyenne taille, et leur peau est cou-« leur de bronze. »

Il est naturel de penser que les linéaments égypto-éthiopiens n'existent point intégralement dans un grand nombre d'individus. Placés entre les Egyptiens au nord, les Indo-Arabes à l'est, et les Nègres au sud et à l'ouest, les Nubiens ont dû se modifier sensiblement par des mélanges de races voisines; et même de grandes tribus negres étant venues à diverses époques s'établir dans la Nubie, le type nègre s'est en partie greffé sur les formes primitives des Barabras. Selon le docteur Pritchard, les Barabras serajent les descendants des Noubas, nation nègre du Kordofan. De nos jours le croisement des races n'est pas moins marqué. Au Sennaar la durée movenne de la vie est si courte, par suite des maladies et de la débauche, que la fécondité remarquable des femmes et les incessantes importations d'esclaves nègres peuvent seules maintenir l'équilibre et

vojascur a dit:

Les tribus arabes de Chendy et de
see entrions peuvent peut-dre se sans
entrions peuvent peut-dre se van
entrions peuvent peut-dre se van
entrion se proferal, dans toute la
Nuiche les esclaves noirs forment environ un sistem de la population,
et se mélent perpétuellement aveet se mélent perpétuellement avetron en de l'année de la population,
et se mélent perpétuellement aveet se mélent perpétuellement aveeure ten désigner le type originel de
ses alliances étrangères, chaque caraane qui vient du sud ou de l'ouest,
verse en Nuirie de nouvelles recrues
verse en Nuirie de nouvelles recrues
l'origine du mot Yubbé n'est pas sans

empêcher une dépopulation rapide. Un

L'origine du mot Nuble n'est pas sans quelque importance ethnographique. On trouve dans les lécendes hiéroglyphiques du temps de Meisepblish n'e, ou des Rammès II et III, le nom de Noub-Nous, d'imite adorée dans la protte de l'Afrique occupée par les Nublens; le ment Nous, qui signifie Or, et se rapporte sans doute à l'Ethiopie, riche en mines d'or.

Le nom de Barabras ou Berbers est dérivé de Barobaro, qu'on lit sur les monuments de l'époque où florissait la dix-buitième dynastie. Les Égyptiens de ce temps désignaient ainsi une des tribus de la Nubie. -decesses

Les Bédouins sont des peuplades uomades vivant dans les contrées sablonneuses de la Haute-Égypte et dans les déserts qui s'étendent au delà des limites

de la vallée du Nil.

Ils ue se rapprochent des bords du fleuve que pour veair échanger, coutre des objets de première necessité, les diverses marchadiese qu'ils apportent du fond de leurs deserts, ou pour cultiver les terrains que le gouveneur de la province leur afferme. On compte environ soitante tribus bédouines, tant arabes que barbaresques, dont la population de probé el 200,000 individus.

Les tribus les plus importantes qui habitent le Said ou les parties latérales de la Nubie inférieure sont les Haourrehs, les Henadys, les Henadourls, les Bicharis, les Alabdeh, dans l'Egyte moyenne, les Mahdz; et dans la Basse-Egypte, les grands et les petits Terrabyus, les Quttabs, les Halaybis, les Beni-Oualis, etc.

Presque toutes celles qui occupent les déserts de la rive grache viennent des Easts Barbaresques, celles de la rive des des la rive grache viennent des Easts Barbaresques, celles de la rive de l'Araba. Ces peuples nomades peuvent se diviser en deux catégories : les tribus de pasteurs, et les tribus parement guerrieres. Les pasteurs sont ést ribus arbare repandues en Afrique après la conquête; les guerriers sont des tribus affaines couverties à l'sistèure des tribus d'antiene couverties à l'sistèure des la difficile né-annoires d'assigner accètement à chouer tare les traits qui

Les Arabes du désert se disent descendants de ces fameuses tribus qui de tout temps ont occupé les plaines de sable situées entre les rives de l'Euphrate et celles du Nil. Ils ont en effet conserviles mœurs, les usages et le gouvernement

des patriarches.

la caractérisent.

Les Bédouins, ou Arabes Magrebins, sont venus à différentes époque de l'A-frique septentrionale, chassés par la guerre ou la misere, et attirés vers la vallée du Nil par la fécondité du sol. Ces deux races ont conservé des dissemblances notables. Les Magrebins ont le teint brun, les chevus crépus et peu de barbe.

Les Arabes sont blanes; mais le soeile la riverbriation des sables les colorent d'une teinte bistre très-fonce; iont les yeurs onies, les cheveux et la barbe noirs et frisés sans dre laineux et cepus; leur barbe devient longue et trêmement blanches et bien rangées; ter traits son genéralement beaux, marqués par des arêtes vives, et plus dour, quoique aussi fiers, que ceux des Magrebias; leur cou est musculeux, incre qualet large, et leur pontrine beau developpe; leurs pieds et leurs linnes.

L'angle facial n'est point aussi ouvert clez les Arabes que dans la race caucasienne, et compte rarement plus de 78°. Chez eux le bas de la face est proéminent, le front est bas et fuyant, le nez droit, ou légèrement aquilin, la tête proportionnellement petite.

Plutó nerveux que musculeux, les Arabes sont souvent d'une naigreur extréme. Ils sont de taille moyenne, et on evoit point parmi eux, comme parmi les peuples d'Europe, des hommes fort authorités de la les peuples d'Europe, des hommes fort sont les peuples d'Europe, des hommes fort sont les peuples d'Europe, des hommes fort suite le peuples uniformer restant les peuples d'Europe, des hommes fort en des suites de la legit de

Les femmés des Bédouins arabes sont bien faites ; leur tille est souple, elanorée, gracieus e; leurs bras et leurs jambes sont dignes de la statuire. Elles ont, comme les hommes, de beaux yeux noirs, que le soh fait paraîtire encore plus grands; on peut dire de leurs viasges et que nous avan dit de edul des femmes felalus : ce cont des traits parfaits, mais san me quoiquo nou de treis belles figures parmi les frammes arabes, on en trouver rarenent de joile.

On divise encore les Bédouins en Kheych et Byout, mots qui signifient tente et maison, selon qu'ils sont restés paateur ou qu'ils ont aequisi des terres sur les limites du désert. — Latransition de l'état nomade à une position permanente entraîne présque toujours la perte de la liberté. Nous pouvons en citer un exemple assez récent. La tribu barbaresque des Haouarah quitta les environs de Tunis, peu de temps après la conquête de l'Égypte par Selim; elle s'établit d'abord sur la limite du désert, puis elle vint occuper une grande partie du Said. Peu à peu, leurs habitudes nomades cédérent devant le désir de conserver. d'entretenir et d'agrandir leurs biens. Les tentes se transformèrent en maisons; l'amour de l'indépendance fut affaibli par l'amour du bien-être ; bientot l'idée de retourner dans les sables du désert leur parut plus cruelle que celle de vivre sous une domination étrangère; et après avoir été vaineus plusieurs fois par Ali-Bey, jaloux de leur puissance, ils se soumirent aux mamelouks, et entrèrent tout à fait dans les conditions ordinaires de l'existence du cultivateur. Leur constitution et leurs traits se sont déjà modifiés par suite de re changement; cependant un aspect plus fier, des membres pins secs et plus nerveux, les distinguent encore des tribus qui avant eux sont devenues Buout de Kheych qu'elles étaient.

Des événements fort divers ont amené les tribus bédouines autour de l'Égypte. Les Awazems, qui ne comptent que quatre ou cinq cents hommes, sont venus du pays de Nejd lors de la conquête de l'Égypte par les Français. Les Awazems, originaires du Barh, accoururent avec d'autres bandes fanatisées pour combattre les infidèles. Après le sac de Benhauth par Desaix, les quelques familles awazems qui restaient ne retournérent point en Arabie, et se fixerent dans le pays qui s'étend de Keneh jusqu'à Salamyett, deux lieues au-dessus de Luxor. Cette tribu, qui représente le type arabe d'une manière très-prononcce, porte les cheveux très-longs. Il est à remarquer que les Arabes nouvellement fixés ne dieezment pas. c'est-à-dire ils ne disent point quebr, gama, comme les Egyptiens, mais djest djama : ils ne pronoucent point tesathé mais thelathé, comme les Bédouins et

les Arabes nomades.

En 1816, la tribu barbaresque des
Bendaony quitta subitement les environs de Tripoli pour émigrer en Egypte.
Le bey de Tripoli avait entendu vanter
la beauté de la femme du cheikh; il
n'imagina rien de mieux que de la demander au nari. Celui-ci, maître de lui-

même, accepta la proposition, et promit d'amener sa femme le lendemain, a parès l'avoir priparée à l'honneur qui devait lui eltre réservé. Le lendemain, les tentes étoient reployées, et la tribi fuyait dans le d'esert; le ley, irrité d'avoir été trompé, fit poursuivre les fugitifs; les Bédouins s'arrêtérent, battirent les troupes du bey, et, reprenant ensuite leur

marche, ils vinrent chercher une protection en Egypte.

Les Kadatfays ont aussi quitté Tripoli en 1822; ils sont au service du vice-

roi.

Les tableaux statistiques suivants compléteront ces détails sur les Bédouins et les Arabes nomades.

# TRIBUS ARABES DE LA RIVE GAUCHE.

| nons<br>des iribus arabes de la<br>rive gauche du Nil.                           | Noms<br>des lieux qu'elles<br>occupent. | noma<br>de leurs cheiks en 1930.                                                                                                                                                             | NOMBRE<br>de cavaliera          | Nouman<br>de fantassina.                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Gouábya Samualous Khabyry Maihay Tharhouney Beláth Baláth Ahd-el-Athy El-Khargeh | Aux lacs Nafroum                        | Ebn-Abou-Ghâleh.  <br>  Ebn-Abou-Denán   Abou-Haggar   Abou-Haggar   Adou-Haggar   Abdu-Hadouy   Magaub et Faliatat   Tehorbagi   Sallám   Abd-el-Athy   Alimetiel-Khárgy   Alimetiel-Khárgy | 80<br>30<br>30<br>90<br>40<br>8 | 150<br>400<br>500<br>200<br>600<br>450<br>800<br>900 |

# TRIBUS BARBARESQUES OU BEDOUINES.

| Nons<br>des tribus bédauines<br>établies sur la rive gauche<br>du Nil. | nones des lleux qu'elles occupent. | Nows<br>de leurs cheiks en 1830.          | de cavailers. | Nouser,<br>defantasing, |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| Ounlad-Aly                                                             | Province de Bahireh                | Aouv-Omar                                 | 600           | 2,000                   |
| Géméat                                                                 |                                    | Mohammed - Abou - Ha -                    | 100           | 166                     |
|                                                                        | Behneseh                           |                                           | 200           | 500                     |
| Géhámeh                                                                |                                    | Mazay-Abou-Omar                           | 60            | 254                     |
| Heraby                                                                 |                                    | Hedan-el-Gebryly                          | 150           | 400                     |
| Ghaouázys,                                                             |                                    | Abd-el-Nahy                               | 120           | 700                     |
| Oualad-Solyman<br>El-Garáby                                            | Le Fayoum                          | Hadil-Mohammed-cl-Ka-                     | 80            | 390                     |
|                                                                        |                                    | fay                                       | 001           | 300                     |
| Ebn-Gházy                                                              |                                    | Youssef                                   | 70            | Inc                     |
| Hamaym                                                                 |                                    | Ahmed-Abou-Zayed                          | 200           | 304                     |
| RabayéSaadneh                                                          | Behnehdy                           | Moussa-Abou-Gebour<br>Abder-Rahamán-Abou- | 50            | 200                     |
| P1 P- 1 4-                                                             | memberay                           | Oueychah                                  | 20            | 180                     |
| El-Farkán                                                              |                                    | Farag-Allah                               | 25            | 144                     |
| Hendaouy<br>Kadatíay                                                   | Province de Gyzeh                  | Hendaouy                                  | 600           | ,                       |
|                                                                        |                                    | medy                                      | 300           | 800                     |

# ARABES.

| RIVE DROFFE<br>du Nil. | Rous 6<br>des lieux.                     | Noms<br>des cheiks en 1830.    | HOMBRE de cavallers. | NOMBRE<br>de fantassins. |
|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Ayadės                 | Province de Kelyoubyeh.<br>Près du Caire | Salem-Abou-Assy<br>Ebn-Cheilyd | 150                  | 2,000                    |
| lely<br>emáansh        | Keiyouhyeh                               | Nasr-el-Ghadyry                | 50                   | 2,200                    |
| Uv-Ebn-Chérif          | 1                                        | Meme nom                       | 25                   | 200                      |
| aoualeh                | 1                                        | Ahmed-Abou-Chayr               | 15                   | 200                      |
| iefayadès              | Charkyeh                                 | Mohammed                       | 40                   | 806                      |
| tmelad                 | Camera year 11                           | 54leh                          | 12                   | 200                      |
| ouena                  |                                          | lsmayl                         | 20                   | 900                      |
| lennadys               | 1                                        | Nasser-el Tahaouy              | 900                  | 2,500                    |
| aouanehoneyrkah        | El-Arveh                                 | Abou-Salem                     | 50                   | 3,000                    |

# BEDOUINS.

| du Nil.                      | Nones<br>des lleux.                | Noms<br>des obeliks en 1850.          | NOMBBE<br>de cavallers.    | NOMBRE<br>de fantassins. |
|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Roum Lath                    | El-Aryob                           | Solyman                               | 30                         | 3,500                    |
| Honeym-el-Sådynes<br>Aleykal |                                    | Saleh-Ebn-Nassyr                      | 100                        | 200                      |
| Asseblahs                    | Mont Sinal                         | Abou-Taleb                            | 100                        | 100                      |
| Terrabyns<br>Ei-Maazeh       | Baçaiya<br>En face de Syout et au- | Abou-Sarhán                           | 2                          | 150                      |
|                              | deus as                            | Ayd                                   | 400 hommes<br>à dromadaire | 100                      |
| Ebn-Habyb                    | Keloubyeh                          | Ahmed                                 | 70                         | 300                      |
| Heteym                       | Près de Belbeys                    | Solyman-Abou-Oleylah                  | 200 hemmes<br>à dromadaire | 4,000                    |
| Saoutaeh                     |                                    | Aly                                   | 10                         | 400                      |
| El-Aydy                      | Mansourah                          | Ibrahlm                               | 15                         | 300                      |
| Abazába                      |                                    | Hassan-Abtza                          | 150                        | 200                      |
| Bakárieb<br>Aly-el-Baye      | Atfeyhyeh                          | Aly-Ebn-Abou-Kouráb(1)<br>Aly-el-Baye | 300                        | 300<br>800               |

#### BYCHARIS.

Les Arabes ont désigné sous le nom collectif de Redjaz une partie des descendants des anciens Blémies. Après des défaites auccessives, cette nation, quelquefois redoutable à Rome elle-même, se divisa en deux catégories fort distinctes. — L'une se fixa dans les villes,

(1) Ce cheik est le fils d'une Française enlevée à Mansourah pendant l'occupation de l'Égs ple par Bonaparie. Celle femme, que les Arabes nommalen la signora, jouissait d'une grande induence auprès des populations Indigenes. et adopta la vie régulière des citadins; l'autre continua de se faire craiudre des peuplades environnentes, et vécut en no-

inades sous des tentes, dans les déserts et les moutagnes. C'est ceux-là qu'on appelle Bedjaz. Quelques-uns ont pensé que les doudets et plusieurs autres tribus africaines devaient faire remonter leur origine aux Blémies; d'autres la font remonter aux Bycharis.

Le territoire de la tribu des Bycharis commence, au nord, où finit le pays des Ababdeh, et s'étend au sud jusque dans le voisinage de Souakem; il occupe toute cette chaîne de montagnes qui longe la côte orientale de l'Afrique, et paraît être le berceau commun de ces peuplades sauvages connuea sous le nom générique de

Troglodyles.

Lea Bycharis , comme les Ababdeh , ont des traits européens avec la peau africaine; il est rare de trouver parmi eux un homme contrefait ou estropié, un borgne ou un aveugle. Les femmes sont remarquablement bien faites, elles ont de beaux yeux et de belles dents, et leur physionomie est plus vive que celle des femmes qui portent constamment le borgo.

Cette tribu parle nne langue qui n'offre aucun rapport avec l'arabe, et paraît plutôt se rapprocher du langage usité chez les Abyssiniena et les Berbers.

# ARABDEH.

Parmi les tribus nomades il en est une qui, par son importance, mérite une attention apéciale : c'est la tribu des Ababdeh, qui occupe le pays situe à l'est du Nil, sur le bord de la mer Rouge, depuis Kosséir jusqu'aux frontières de la Nubie, pays sauvage, sillonné par d'arides montagnes.

Les Ababdeh appartiennent à la famille troglodytique, et ont conservé les traces indélebiles et authentiques de leur origine africaine. C'eat à tort que dea voyageurs modernes les ont considérés comme descendants des tribus arabes. Les dissemblances entre ces deux races sont trop frappantes; d'ailleurs, les Arabes, jaloux de conserver la pureté de leur extraction, ne se aont jamais allies qu'individuellement avec les Africains, et leurs tribus ont toujours vécu isolées et indépendantes des populations indigenes.

Incontestablement issus de la race africaine, les Ababdeh prétendent néanmoins être nés de saug arabe; et c'est dans la tribu même du Prophète qu'ils vont chercher leur origine. Voici ce qu'ils racontent à cet égard.

Abad-ebn-Zeber, Koréischite, chef d'une tribu du Hedjaz, s'empara de Kos-séir et du littoral. Il avait trois fils: Amr, Mossour, et Homran. Amr ou ses des-

cendants occupèrent le territoire juaqu'à Fazogl; Mossour occupa le Davel fonnasyr; Homran et lea siens s'etablirent dans la Thébaide. Les trois familles qui portent les noms des fils d'Abad forment aujourd'hui la tribu des

Ababdeh.

Les Ababdeh aont presque noirs; mais leurs traita sont réguliers et tiennent plutôt du type caucasien que de la race nègre. Ils sont petits, mal faits, mais généralement lestes et vigoureux. Leurs yeux sont grands et expressifs, leurs dents belles et bien rangées, quoique longues et proéminentes. Leurs cheveux, qu'ils tressent avec beaucoup de soin, deviennent très-longs, quoiqu'ils soient fort crépus.

Au nombre de leurs vertus il faut compter une sobriété extrême : l'eau, le lait de leurs troupeaux et le doura forment leurs principaux aliments. Pour eux une pipe garnie de tabac est un obiet de luxe; et un morceau de mouton gras, souvent cru, et assaisonné seulement de cheyteita ( espèce de poivre

rouge tres fort ), leur semble un mets

des plua friands. Les Ababdeh ont un idiome particulier, qui paraît être celui des aborigènes et l'ancien éthiopien; mais par suite de leurs relations avec les marchands d'Egypte et du Hedjaz, la plupart de ces barbares ont adopté la langue arabe, et ae sont convertia à l'islamisme; cette transformation n'a pas peu contribué, peut-être, à les faire confondre pendant longtemps avec les tribus arabes

Les Beniwassel, les Muhazé et les Howatat, qui semblent être des divisions de la tribu mère des Ababdeh, habitent encore plus au nord, dans la Basse-Egypte; les premiers se trouvent près de Monfalout et Minieh; les seconds sous le parallèle de Fayoum, Benisouef et Boustré, pres de la mer Rouge; les troiaièmes out leurs habitations dans l'is-

thine de Suez.

En 1830, le cheik des Ababdeli se nommait Abou-Otayfah. Ils ont environ huit cents hommes de guerre, qui sont montés non pas sur des chevaux, mais sur des dromadaires dont la vitesse est célébre; ils n'ont point de fautassins.

# OSMANUS.

Lea Turcs sont aujourd'hui les véritables maîtres du pays, comme au temps de la conquête par les sultans de Constantinople. Les troupes laissées en Égypte par Selim, favorisées par des prérogatives de tout genre, s'y fixerent définitivement, et devinrent le novau d'une armée et d'une aristocratie toutes-pulssantes.

Les Osmanlis sont, en général, d'une taille assez élevée; ils ont la tête grosse, le front plat et bas, les veux assez éloignés l'un de l'autre, le nez un peu fort et retroussé, les lèvres épaisses et saillantes, la face large, la peau blanche; leur complexion est robuste, mais une tendance très-prononcée à l'obésité les rend lourds et difformes de bonne heure. Leurs fréquentes alliances avec les races pélagiennes sémitiques et négroïdes modifient le type primitif des Tatares. Chez les individus qu'on pourrait appeler Turco-Grees les traits ont beaucoup plus de dignité et de grâce. Ceux-là ont le nez gree ou aquilin sans exagération, leur bouche est plus petite, leurs yeux sont moins écartés, et l'expression de leur visage, au lieu d'être mélancolique et pleine d'apathie, a quelque chose de vif et d'enjoué. C'est à ce type mêlé qu'appartient la belle figure de Méhémet-Ali. Le type turc n'a pas beaucoup alteré la race egyptienne moderne : les Turcs s'allient entre eux, ou épousent des femmes étrangères, qu'ils ont achetées; le climat de l'Egypte n'est pas favorable, d'ailleurs, à la fusion des races. Nous répéterons lei un fait délà eité dans la vie de Méhémet-Ali, pour les conséquen-ces politiques qu'il doit avoir un jour. Si sur quatre-vingt-trois enfants nés en Egypte dans le harem du grand pacha eing seulement ont survécu, on peut dire que les Osmanlis ne fondent pas de familles dans le pays qu'ils ont conquis. Il en a été de même pour les mamelouks, ehez lesquels la dégénérescence était tellement rapide, qu'ils préféraient recruter leur corps au dehors par des achats d'hommes, et ne point y admettre le oeu d'enfants abâtardis dont leurs nombreuses esclaves les rendaient pères.

Les Grecs conservent aussi en Égypte les traits distincts de leur race : leur forme idéale, classique, ne se trouve point parmi les indigenes. Dans les harems il y a beaucoup d'esclaves grecques, et leur présence au milieu des familles turques contribue à former le groupe turco-grec, aufant que l'influence meur-trière du elimat de l'Égypte sur les Européens et les Asiatiques peut le permettre. Comme les Grecs sont chrétiens, et par conséquent monogames; comme, en outre, ils n'ont point de harems, la race ne s'altère pas ehez eux par des eroisements avec le type nègre; en général, quand leurs femmes ne sont pas greeques, elles sont arméniennes. ARMÉNIENS.

Les Arméniens représentent en Égypte l'un des types les plus purs de la grande famille caucasienne. Leurs traits sont à peu près ceux des Grecs; mais leurs formes sont plus lourdes et leur corps plus ramassé; leur figure, d'un ovale plus long et plus étroit, a une expression sombre et farouche bien différente de la physionomie ordinaire des Grecs; leur teint est aussi moins blanc que celui de leurs coreligionnaires. Les Arméniennes sont extrêmement jolies; mais un embonpoint excessif les prive de bonne heure de la grâce naturelle de leur sexe.

# STRIENS.

On compte en Égypte environ 5,000 Syriens. Cette population flottante se compose des divers élements du peuple syrien : elle comprend des Grecs, des Arabes sédentaires et nomades, des Turcs, et des Kourdes. A la race pélasgique appartiennent les Grecs proprement dits et les Maronites. La race sémilique comprend les Arubes sédentaires, les Ansariés, les Motoualis, les Druses et les Bédouins, La race tartare se divise en Turcs et en Turcomans. Les habitants du Liban n'ont pas le teint plus foncé que celui des hommes du centre de la France, et on vante les femmes de Damas et de Tripoli pour leur blancheur et la beauté de leurs yeux. Les Syriens, en général, de quelle race qu'ils soient issus, sont de stature moyenne, et musculeux sans être gras. Il faut en excepter cependant les Bédouins, qui sont d'une maigreur extrême et fort petits, quoique vigoureux et bien portants.

Quant aux Kourdes, ils ne ressemblent en rien au reste de la population. Au lieu du nez droit des Grecs, du nez plat des Tartares, ou du nez aquilin des Arabes, ils ont un nez très-épais qui tient la

8º Livraison. (ÉGYPTE MODERNE.)

moitié de leur visage ; le front bas, le linéaments du visage , quelquefois reerane aplati, une grande bouche, et les poussant, des hommes. ioues creuses composent leur physionomie, où l'idiotisme le dispute à la ferocité. On donne aux Kourdes les Parthes pour ancêtres.

#### JIMPS.

Sans patrie et dispersés dans toutes les contrees du globe, confondus dans la masse des populations sans jamsis a'y mêler, les Juifs sont comme ces cours d'eau rapides qui traversent des lacs en

gardant leur teinte naturelle. Cette easte à part offre en Égypte un earactère moins insolite qu'il ne le paraft en Europe. Depuis des siècles , l'histoire des Juifs suit pas à pas l'histoire et les traditions antiques des peuples indigènes de l'Egypte; c'est à des Juifs qu'on attribue la construction de la plupart des monuments et les grands travaux de canalisation dont nous admirous encore les vestiges; ils ont été tout à la fois les esclaves et lea maîtres des Egyptiens : et malgré leur long séjour sur les bords du Nil, dans la prospérité ou dans l'abaissement, ils ont gardé intacts les traits et les formes originelles, et n'ont point laissé dans la population de traces appréciables de leur passage.

Là comme ailleurs on distingue facilement les Juifs par le type inaltérable de leur physionomie. Quelques indivi-dus ont des cheveux châtains ou blonds. et des veux bleus. Ceux-là ont un teint fort blane, et se font justement remarquer en Orient par un contraste tout opposé à celui que les Juiss, en général, presentent dans certains endroits de l'Europe : car en Egypte ils forment un peuple blane au milieu des races noires, tandis qu'en Allemagne et dans le nord de la France les Juis se font remarquer plus souvent par la teinte olivâtre de leur peau et la couleur foncée de leur cheve-lure. Le soin qu'ils prennent de cacher leur richesse sous une apparence de misère et leur malpropreté naturelle font que l'on a souvent de la peine à démêler dans ces êtres réprouvés la configuration energique et régulière des peuples sémitiques. Les femmes juives de la classe aisée, qui vivent dans l'abondance et la paix, sont souvent d'une beauté frappante, tout eu présentant les

## ESCLAVES BLANCS.

La destruction du corps politique des mamelouks par Méhemet-Ali, et surtout l'influence de la Russie dans toutes les provinces qui alimentaient les marchés de Constantinople, a beaucoup diminué l'importation des esclaves blancs en Egypte. Ce ne sont pas seulement des esclaves mâles que les Egyptiens réclament de la Circassie, de la Mingrelie et de la Géorgie, ils y fournissent encore leurs barems de femmes admirablement belles. Les Circassiennes, et surtout les Géorgiennes, ont le cerveau très-développé; chez elles l'angle facial est de 80°. Leur figure est ronde, leurs yeux sont très-beaux , leur nez est grec , leur bouche petite et garnie de dents parfai-tement rangees. L'embonpoint excessif qui résulte de leur oisiveté augmente leurs charmes aux yeux des Turcs. Les enfants qu'elles mettent au monde sont rarement doués du beau sang de leur mère, et presque tous meurent en bas age.

### ABTESINIENS.

On amène chaque année en Égypte un nombre assez considérable d'Abvssiniens pour les vendre comme esclaves; et un plus grand nombre encore de femmes de ce paya passent dans les harems des musulmans. Ces esclaves se divisent en trois variétés : la première vient des côtes de la mer Rouge ; la seconde, de l'interieur de l'Abyssinie; la troisième, du pays des Gallas occidentaux sur les frontières de la Nigritie.

Les habitants des rives de la mer Rouge ont la conformation de la tête et les traits des Arabes; leur peau est à peu près de la teinte de celle des mulatres, ils ont des cheveux crépus sans être laineux.

Les Abyssiniens de l'intérieur sont d'une couleur moins foncée encore ; leurs cheveux, longs et bouclés, n'ont sucune ressemblance avec eeux des Negres. Ces deux variétés tiennent beaucoup du type arabe pur; cependant leurs traits sont plus réguliers et plus doux que ceux des Arabes. Leurs formes, moins grêles, n'accusent point de vigueur, car leur constitution est généralement délicate; ils manquent de force physique et d'énargia morala, mals non d'intelligence et de cœur.

La troisième variété de la race abyasinienne forme une transition entre la famille sémitique et la famille négroide. Les Gallas occidentaux on la pesu presque notra, les cheveux laineux, at leur physionomie générale présente una grande analogia avec celle des Nègres.

B. Les Abvasiniens ont peine à accidmater ne Egypte; les femmes surfout meurent dans un âge peu avancé, et rarement elles atteignent leur quaranteinquieme année; les enfants qu'elles dounent à leurs maltres ne vivant pas, ou végetent attaqués par des maldies de pottrine et des affections serfouleuses; malgré cela, les Tures recherchent passionnément les Abvasiniennes, à cause de leur beauté et de leur aimable caractère.

#### ESCLAVES NOIRS.

Ce sont les nègres du Darfour, du Kordofan et des provinces du Kamamil qu'on amène esclaves en Égypte; les différentes tribus de ces contrées présentent des variétés très-nombreuses dans les formes du corps ou de la tête. dans la couleur de la peau, ou l'expression du visage. Ce sont toujours néan-moins des cranes déprimés, dont l'angle facial est de 72° à 62°, des nez complé-tement épatés, des mâchoires très proéminentes, d'énormes bouches bordées de levres épaisses, des têtes rejetées en arrière sur un col grêle et bas, des épaules hautes, carrées, des membres sans grâce et sans rondeur, et d'énormes pieds plats avec des talons saillants et larges. Ce sont eux qui gardent les femmes des riches dans les harems, après avoir subi la castration. Comme les eunuques blancs, les eunuques noirs ont une voix da femme ou même d'enfant, et acquièrent un embonpoint souvent monstrueux. Bien que tous les esclaves africains ne soient point mutilés, ce n'est pas par les esclaves mâles que s'opère le mélange des races négroide et caucasienne ; les Tures admettent par lasciveté des femmes noires dans leura barems, et voient sans regret une partie de leur lignée reproduire les traits d'une

race inférieure en beauté comme en intelligence, tandis qu'une autre rappelle l'élégante forme pelusgique, et promet les plus belles facultés intellectuelles. Du reste, les enfants des négresses ne supportent pas mieux la climat de l'Égypte que ceux des Géorgiennes ou des Abyssiniennes.

#### EUROPÉENS.

Comme les Européens ne forment guère d'allience durable en Éxppte, et comme ils y sont en fort petit sombre, on ne surait préciser quelle serait sur eux l'influence du climat, s'ils cherhaint à s'y stablir. Il est vraisemblable que des familles humaines si differentes de l'antique race éxpgiènen fini-tont par s'étéindre entierement après un petit nombre de générations de l'action de l'ac

## DURÉE DE LA VIE CHEZ LA POPULATION ÉCTPTIENNE.

Les anciens Égyptiens jouissaient d'une longévité remarquable : les inscriptions funeraires en font foi; et l'auteur du Crania sauptiaca remarque que sur cent crânes qui lui furent envoyés, at qui avaient été pris su hasard, il en trouva deux de soixante à soixante-dix ans, trois de soixante-dix à quatre-vingts, et deux de quatre-vingts à quatre-vingtdix; la proportion est de beaucoup plus forte que celle des populations de l'Europe, où l'on ne trouva pas sur mille individus deux personnes agées dequatre-vingtdix ans. D'autre part, soit que les enfants fussent embaumés d'une manière particulière, ou qu'on les déposât dans des tombeaux non encore retrouvés, on rencontre comparativement peu de momies d'enfants. En l'absence de renseignements, nous serions porté à croire qu'une grande salubrité et une sage antente des soins nécessaires à l'enfauce diminuaient alors considérablement la proportion da la mortalité pendant les premiers temps de la vie.

Aujourd'hui le contraira a lieu en Egyple, et la mortalité y est effrayante parmi les enfants. L'époque du passage de l'enfance à la puberté est aussi fort dangereuse et fort meurtrière; mais ces deux terribles épreuves passées, les Égyptiens sont fondes espérer une longue carrière. Cependant si le climat de l'E- gypte, dans une condition normale, est favorable à la population indigène, il paraît complétement nuisible aux peuples

étrangers.

Ainsi les Nègres, qui dans leur patrie parviennent à un âge fort avancé, s'usent et meurent rapidement en Egypte, quoique les conditions climatériques n'y présentent pas des différences extrêmes. Nous nous gardons bien de prendre à la lettre, dans cette appréciation, ce que les Negres eux-mêmes racontent, et ce que disent la plupart des voyageurs. En Orient personne ne sait son âge; et parmi les tribus sauvages, souvent vagabondes, c'est seulement par une estimation approximative que l'on parvient à con-naître la durée de la vie. Il résulte d'une série importante de témoignages qu'il existe au Darfour beaucoup d'individus ayant toutes les apparences d'une vieillesse très-avancée. Or, tous les voyageurs savent qu'on voit en Égypte, au contraire, les Nègres les plus vigoureux s'étioler et s'éteindre en très-peu de

Du reste, la faculté d'acclimatement este en raison directé de la perfection des organes. Les assurages a nodurent point impunément le moindre changement de impunément le moindre changement de l'homme civilisé supporte faciliement des variations considerables de température, et des révolutions radicales dans ses houtes et son alimentation. Ainsi les indicates et de l'acceptant d

Mais este faculté congénile ne peut se transmettre au même degré à des sufants conçus et élevés dans un milise formé d'élement sans analogie avec les principes constitutifs du sol originaire c'est par la qu'on pourrait capitquer comment les rices étrangères de la pour les constitutifs du sol originaire verzement par l'influence fâcteur du climat. Pour les individus appartenant des races perfectionnées l'action est médiate; lis vivent en Expyte aussi longternas que dans lour propre pays, et l'eur santé y est aussi bonne; mais à la première génération, la nature du pays reprend ses droits, surtout quand le moindre mélange aver des races inférieures place l'enfant dans d'autres conditions que le père. — Pour les individus issus de races sauvages ou barbares, l'action est immédiate : dès leur sejour en Egypte ils souffrent, et s'il se prolonge ils meurent.

### CHAPITRE IV.

#### BELIGIONS.

Lorsque Méhémet-Ali arriva au pachalik d'Égypte, il eut soin, en politique adroit, de développer les germes de tolérance laissés par l'invasion française. Les chrétiens devaient être utiles à ses desseins : il les protégea. Dans son œuvre de réforme, Méhémet-Ali eut d'abord à combattre le fanatisme des ulémas et des cheiks. Tantôt il employa le despotisme pour détruire des préjugés religieux, tantot il feignit de se soumettre aux représentations des chefs du culte musulman, éludant ensuite par une négligence calculée l'exécution des mesures qu'il était forcé de prendre. Ce fu ainsi qu'il gagna du temps, et le temps créa l'habitude; les musulmans s'accoutumèrent peu à peu à voir des chrétiens porter des turbans semblables aux leurs. des pantoufies rouges ou jaunes, et à les rencontrer à cheval dans les rues. A ce propos, nous rappellerons la requête adressée par les musulmans de Damas à Ibrahim-Pacha lors de l'expédition de Syrie : les dévots de Damas demandaient qu'il fût défendu aux ehrétiens d'aller à cheval, afin que les musulmans fussent toujours au-dessus d'eux. Le pacha répondit que si les musulmans voulaient garder leur position supérieure, ils pouvaient monter des dromadaires, ce que les chrétiens se garderaient bien d'imiter.

Toutes les religions jouissent en Egypte, non pas d'une faveur égale, mais d'une paix assez constante, et d'une liberté que la conscience a souvent réclamée en vain dans des empires que l'on regarde comme beaucoup plus ci-

vilisés.

L'Égypte a subi successivement l'influence des trois religions principales

qu'on y retrouve encore aujourd'hui. Sans avoir jamais été juive, ses rapports avec le peuple de Dieu ont dû avoir une influence sensible sur ses mœurs et sa morale religieuse. L'Égypte entière fut chrétienne sous la domination romaine et sous l'empire d'Orient; mais, quoique si voisine de l'Église d'Afrique, l'Église égyptienne n'eut jamais la ferveur et l'éclat du berceau des Ambroise et des Augustin.

Les juifs d'Orient regardent le Talmud comme d'origine divinc. La seule différence qu'ils font entre ce livre et le Pentateuque est que le Talmud s été communiqué verbalement à Moïse, tandis que le Pentateuque lui a été donné. Leurs cérémonies religieuses, et les moindres formalités du culte, de la vie civile, ou des relations domestiques, sont les mêmes en Orient que

partout aillenrs.

Les caraîtes sont une secte de la religion juive; en Turquie ils sont placés sous la protection de la Russie ou de l'Autriche; mais en Egypte ils forment une communauté nombreuse. Les caraîtes rejettent le Talmud et tous les commentateurs. Chacun d'eux est obligé de transcrire le Pentateuque une fois en sa vie, et ils en prennent à la lettre toutes les prescriptions avec une exactitude scrupuleuse. Ces sectaires admettent la polygamie; mais il est rare qu'ils épou-sent plus d'une femme. Les rabbins prétendent que l'hérésie caraîte est née vers le milicu du huitième siècle de l'ère chrétienne: mais les hérésiarques font remonter leur origine jusqu'à une époque antérieure à la destruction du premier temple de Jérusalem; les juifa orthodoxes et les caraîtes se portent la haine la plus violente.

Les mahométans regardent les juifs comme leurs ennemis les plus acharnés. On lit dans le Koran : « Tu trouveras que les plus violents ennemis des vrais croyants sont les juifs et les idolatres; et tu trouveras que les plus por-tés à aimer les vrais croyanta sont ceux qui disent : « Nous sommes chrétiens. . Une locution proverbiale, fort usitée parmi les musulmans, qualifie de haine juive une inimitié irreconcilia-ble : Il a pour moi une haine juive, di-

sent-ils.

Les coptes jacobites ou schismatlques, nom que l'on donne ordinairement aux sectateurs de l'Église d'Alexandrie, forment la classe la plus nombreuse parmi les chrétiens. On en compte environ cent soixante mille, répandus dans les provinces de la Haute et de la Basse-Egypte; au Caire, ils occupent deux des quartiers les plus po-puleux. Attachés aux anciens usages, observateurs rigides des préceptes de leur Église, les coptes obéissent saus contrainte aux commandements de leur patriarehe, qui réside au Caire, quoiqu'on lui donne le titre de patriarche d'Alexandrie et de Jérusalem. Outre le baptême des enfants, qui doit avoir lieu à l'église, ils pratiquent aussi la circoncision; mais c'est plutôt pour eux une coutume nationale et une mesure de propreté qu'une cérémonie religieuse. Les coptes admettent la confession auriculaire, et communient sous les deux espèces. Le clergé copte nomme le patrisrche, qul, comme nous l'avons dit, a un pouvoir illimité. Nul ne peut recevoir la pretrise s'il n'est marie, et pourtant tout individu marié en secondes noces est inhabile au sacerdoce. La manière de sacrer les prêtres est remarquable : le postulant est amené de force devant le patriarche, qui, malgré les protestations d'indignité du candidat. persiste à lui conférer l'ordination. Contrairement aux conditions exigées pour les fonctions cléricales de la classe séculière, le célibat est obligatoire pour l'état monastique; mais aussi ceux qui choisissent cette profession sont privilégiés, car c'est exclusivement parmi les moines qu'on choisit les hauts dignitaires de l'Église copte. Les offices sont célébrés en langue copte, bien que les pretres, excessivement ignorants, ne comprennent point un mot de cette langue antique; ils lisent l'Evangile dans des termes qui sont pour eux lettre close, et que le plus souvent ils défigurent; le dernier membre du clergé copte qui ait possédé la connaissance de l'i-diome dans lequel sont écrites la parole divine et la liturgie est mort dans le courant du dix-huitième siècle.

Les coptes possèdent environ cent églises ou monastères, dont la plupart ont été placés dans des lieux d'un accès



difficile, et à l'abri des invasions des Bédouins, toujours disposés au pillage et à la destruction. Ils ne s'allient qu'entre eux, et forment, au milieu de la population égyptienne, une nation à part, avec ses mœurs et ses usages particuliers. Le nom de jacobites leur vient de Jacob Baradal ou Zausalus, moire syrien, qui, au sixième slècle, parcourut la Syrie et la Mésopotamie pour réunir en une seule Église les monophysitea dispersés.

Les coptes doivent baptiser leurs fils lorsqu'ils ont quarante jours, et leurs filles à quatre-vingts jours; ils pensent que si l'enfant meurt sans baptème, il sera aveugle dans l'autre vie; en outre, l'inobservance de cette prescription est un péché grave pour les parents; cependant les gens de la classe pouvre, qui se trouvent quelquefois fort éloi-gnés des églises, different souvent cette cérémonle pendant une année entière. Le baptistère est tout simplement un des coins du temple; les fonts baptismaux consistent le plus souvent en un large vase de terre, mais quelquefols on donne cette destination à un chapiteau antique, grossièrement ereusé. Le baptême copte se fait par immersion; l'enfant est plongé trois fois dans une eau tiède où le prêtre a jeté svec le pouce un peu d'hulle sainte; les prières qui aecompagnent cette eérémonie sont dites en copte.

Il est digne de remarque que les rières quotidiennes des coptes tiennent à la fois de celles des juifs et de celles des musulmans. Ils sont astreints à prier sept fois par jour, et peu s'abstlenpent de cette pratique. Les premières dévotions se font au point du jour; les secondes, à la troisième heure; on aceomplit encore cet acte religieux à la sixième heure, à la neuvième, à la onzième et à la douzième, qui est celle du coucher du soleil; la septième oraison se fait à minuit. Pour ceux qui savent lire, la prière se compose de quelques-nns des psaumes de David formant à peu près la septième partie du Psautier), et d'un chapitre des saints Evangiles ; le tout en arabe. Ensuite on répète quarante et une fois, en arabe ou en copte : « O Seigneur! ayez pitiéde moi! » De peur d'omettre une de ces invo-

cations, on se sert d'un chapelet avant quarante et un grains, ou bien on compte attentivement sur ses doigts; enfin l'acte religieux se termine par une courte prière en copte. Ceux qui ne savent pas lire répetent sept fois la prière dominicale à chaoune des sept oraisons de la journée; ils y sjoutent aussi quarante et une fois : « O Seigneur! avez pitié de moil » Avant de prier, soit en commun, solt

en particulier, les coptes se lavent le visage, les mains et souvent les pieds; en prisnt, ils se tournent vers l'est. En vaguant à leurs affaires ou en se

promenant ils repètent souvent leurs prières habituelles, ou du moins l'oralson dominicale.

Les grandes églises des coptes sont divisées en einq compartiments. Le heykel ou chœur contient l'autel, et oecupe le centre du compartiment qui forme la partie supérieure du vaisseau; il est séparé du reste de l'église par une eloison en bois, au milieu de laquelle se trouve une porte voilée par un rideau. Le second compartiment est destiné aux prêtres qui lisent les oralsons, et aux enfants qui leur servent d'acolytes, ainsi qu'aux principaux membres de la congrégation; cette partie est séparée du reste de l'eglise par un lattls de huit ou neuf pieds de haut, ayant une ou plusleurs ouvertures. Les membres inférleurs de la congrégation occupent les deux autres divisions de l'église ; celle qui se trouve près de l'entrée est réservée ordinairement aux femmes, qu'un épois treillage de bois eache entièrement aux regards indiscrets; dans quelques temples pourtant elles occupent une petite galerie fermée par une draperie; dans d'autres leur place est dans les ailes latérales du bâtiment. Dans tous les cas, elles sont toujours complétement isolées des hommes. L'église ne contient aucune statue, mals les murailles sont revêtues de quelques lmages de saints grossièrement peintes. Les hommes ôtent leurs souliers en entrant dans l'église, mais ils gardent leur turban. Pieds nus sur les nattes qui tapissent partout les dalles , ils se rangent debout, les uns à eôté des autres , et s'appuient pendant l'office sur une espèce de béquille ayant de quatre à cinq pieds de longueur; ce anpport n'est pas inutile, car on nese set point de siège, et l'office dure de trois à quatre heures. Dans leurs génullexions, les coptes inclinent la tête jusqu'à terre, comme les musulmans, et le prêtre les benit alors avec une petite eroix d'arsent.

On ne se sert pas de cloches pour appeler les fidèles à l'église; l'heure du service divin est annoncée par les sons éclatants de cymbales d'une grande dimension. Les prêtres qui officient dans le heykel sont revêtus de robes magnifiques; ceux qui les assistent seulement portent leur costume de ville. Comme nous l'avons dit. l'office se fait en copte; tout autre langage est interdit dans le heykel; mais ceux des ecclésiastiques qui sont placés dans la seconde division de l'eglise, la face tournée du côté du chœur, lisent et chantent des paraphrases arabes ou coptes. Leur psalmodie est à peu près la même que celle des musulmans qui récitent le Koran. Les pretres ne doivent pas s'asseoir pendant qu'ils officient; mais comme le service est très-long, ils l'interrompent plusieurs fois pour s'asseoir durant quelques minutes, et dans ces intervalles de repos des cymbales de différents tons remplissent l'église d'un bruit assourdissant, jusqu'à ce que la cérémonie recommence.

Pendant la célébration de l'office, un prêtre sort de temps à sutre du heykel, et vient encenser et bénir, par l'imposition des mains, chacune des catégories de fidèles. L'usage d'inonder fréquemment l'édifice des flots d'une fumée odorante n'est pas une vaine cérémonie dans ces églises basses, sombres et pleines des miasmes putrides qui a'échappent des tombes. La communion se fait sous les deux espèces; on trempe le pain dans le vin pour les fidèles, les prêtres seuls boivent le vin. Le prêtre officiant communic tonjours seul, et cet acte est accompagné d'une foule de cerémonies mystérieuses; en terminant, il lave d'abord les vases sacrés, puis ses mains, enfin il boit l'esu qui a servi à ces divers lavages ; prenant de l'eau bénite à deux mains, il en asperge tous les assistanta, et en mouille la barbe de ceux d'entre eux qui s'approchent de lui. Une distribution de pain bénit est alors faite, et le peuple est congédié.

Les coptes observent des Jedus longs et seives. Une semales vente le grand cardinc a lieu un jedne de trois lours, en commémoration de celui do linive. Le grand cardem dure cinquantscient jours; il y en a recore trois autres: un de vianchait jours, avant la Mativita, un de vianchait jours, avant la Mativita, jusqu'au cinqu du mois fede : on la grande jusqu'au cinqu du mois fede : on la grande quinze jours, qui précéde l'Assomption (le jeane de la l'ierge). Les mercrefal et les vendredis sont des jours d'abstiternes pendant toute l'aunée, à l'excepgrande carden.

Le calendrier religieux des coptes compte sept grandes fêtes : la Nativité (id el Milad); le Baptéme (id el Ghætas); l'Annonciation (id el Besharah); les Rameaux ou les Palmes (id esh Shaanen); la Résurrection (el id el Kebeer); [ Ascension (id es Sooud); la Pentecôle (id el Ansarah). Pour la première et la cinquième de ces fêtes les offices sont célébres pendant la nuit qui précède la solennité. A chacune de ces époques on se pare de ses plus besux habits, et on fait des sumônes. Le jour commémoratif du baptême de Jésus-Christ est consacré à un usage bizarre. Tous les hommes, vieux ou jeunes, se baignent soit dans un réservoir établi à ce dessein près des églises, et béni par les prêtres, soit dans une rivière quelconque, où l'on verse préalablement un peu d'eau bénite; et pendant que l'un d'eux se baigne, les autres lui disent : « Baigne-toi, comme ton père et ton grandpère se sont haignés, et chasse l'isla-misme de ton cœur. » Néanmoins, cette allocution n'est rapportée que par les

Arabes musulmans.

Le jour des Palmes (dimanche des Remeaux) le prêtre révile les prirées des morts pour route la congregation; des morts pour route la congregation; entre cette époque et la fia du Afiamants (la période de l'année où la peste et le plus redoutable), on ne répete pour les prirées sur son crops. Cette trises appréhension d'une grande mortures en la courte dévine production de la courte dévine par la peste. Les coptes tiennent besucoup à faire le périenne de Jérusselum; mais il

ne pent être accompli que par les personnes de la classe aisée. Il se fait pendant la semaine sainte.

Les coptes haïssent beaucoup plus les autres chrétiens que les musulmans eux-mêmes, et on voit parmi eux beaucoup de conversions à l'islamisme.

On treatment and the learnening of the community of the court descripted particular of the court descripted particular of the court descripted particular of the court of th

# GRECS SCHISMATIQUES.

On comple en Egypte environ trois mile cinq cants forces achismost pose il refusent, comme on sait, de reconsilre la suprémaite du pape comme vicaire de Jésus-Christ, et rejettent le dogme qui fait procéer le Saint-Esprit mettent le mariage des prêtres, et communient sous les deux espéces. Leur chef est le patriarche de Constantinople, et li noit au Caire trois édifices religieux: et li noit au Caire trois édifices religieux saint-Nicolas.

On trouve encore en Egypte une autre secte de schismatiques grees, qui depuis quelques années s'est soumise à nn patriarche particulier, résidant en Egypte; ceux-ei ne sont guère plus nombreux que les précédents.

## ARMÉRIENS.

Les Arméniens sont environ au nombre de deux mille; ils reconnaissent un petit nombre de fêtes, et rejettent le culte des images.

Le Credo s'rménien n'admet qu'une seule nature en Jésus-Christ, ou plutôt il ne ule pas la nature humaine, comme Apollinaire; il ne confond pas les deux natures comme Eutyches, et il ne les divise pas absolument comme Nestorius; mais il enseigne que les élements divins et humains sont unis inséparablement, comme l'âme et le corps sont unis pour former un être

vivant. Les Arméniens font remonter leur culte au temps même de la vie de Jésus-Christ. Ils se sont séparés de l'Église catholique en 525 de l'ère chrétienne, quatre-vingt-quatre ans après le concile de Chalcédoine, qui avait rejeté la doctrine d'Eutychès, et quarante-quatre ans après qu'un synode d'évêques eut excommunié cet bérésiarque. La séparation avait été résolue en 520 dans un concile tenu à Tavin, sous le patriarche Nercet II; elle fut quinze ans à s'accomplir. En 551, sous le patriarcat de Moise Ir, les hérésiarques adoptèrent une ère, d'après laquelle ils comptent encore. Les Arméniens ont cinq patriarches principaux : le premier est celui de Constantinople, qui représente les rayas arméniens répandus dans tout l'empire ottoman; sa nomination doit être confirmée par

Cette seete chrétienne est d'une extrême sériérié dans l'observanté dans l'observanté dans l'observanté dans l'observanté de pratiques religieuses. Outre le grand carrent, elle en a mistitude dis autres de nombre tous le mercretis et le samedis, qui sont également des jours d'abbunence, on trouve dans l'année de contraction de la compartie de l'une de

Il y a quelques années, le patriarche arménien teuta de réformer non Eglise. Il vouluit aupprimer la confession aux autorità superimer la confession average de l'activer, si souvert dispar les diverses religions issues du christialassine: - 27 ne. fera par de l'activations de l'activation de la divinità de l'activation de la divinità que des assiste, trouva une opposition des plus vives chez les Arméniers, et la partiarche copie intervint même, et di la dangereuse inconvenance de ses idees; la réforme en et arteste la pour le mo-

Quelques Arméniens, mais en petit.

nombre, ont adopté le culte catholique: ils possèdent un temple spécial pour la célebration de leurs cérémonies reli-

se marier.

Des nestoriens et des maronites se trouvent aussi en Egypte, où ils ont des chapelles, des églises, et d'autres établissements religieux. Comme les coptes, les prêtres maronites peuvent

# CATHOLIQUES LATINS.

La population européenne fixée en Egypte forme l'Église catholique du rite latin, dont les différents temples sont desservis par les Pères de la terre sainte. religieux de l'ordre de Saint - Fran-

Conformément aux ordonnances de François I'r et de Louis XIV, qui s'en déclarèrent les défenseurs, les établissements religieux du catholicisme en Egypte sont restés sous la protection speciale de la France.

Ces diverses sectes chrétiennes, jalouses les unes des sutres, ont souvent offert aux musulmans le spectacle de déplorables conflits, et cela pour les causes les plus légères.

Ainsi, les grecs purs, les arméniens et les coptes s'entr'égorgeaient parce que les premiers faisaient le signe de la croix avec trois doigts; les arméniens, avec deux; et les coptes, avec un seul.

Aujourd'hui que le vice-roi protège toutes les religions sans distiuction, et ne permet pas qu'une d'elles opprime les antres, ces haines intestines n'ont d'autre effet que d'augmenter le mépris que le musulman professe héréditairement pour les hommes qui ne sont point de sa religion.

ÉTABLISSEMENT DE L'ISLAMISME EN ÉGIPTE.

Séduit par laposition politique et les richesses de ce pays, Mohammed avait toujours rêvé la conquête de l'Égypte; mais ce fut seulement sept ans spres sa mort que cette conquête fut sccomplie; le troisième successeur du prophète fut appelé à la réaliser. Les Égyptiens , dont la fol religieuse avait été fortement ébranlée par des schismes nombreux, n'opposerent qu'une faible résistance, lorsque le lieutenant d'Omar, Amrou-Benel-Ads, se présenta pour leur imposer des lois et une croyance nouvelle; d'un christianisme sans unité ils passèrent facilement au mahométisme.

# PÉTES ET RITES RELICIEUX.

Nous ne tracerons point ici l'histoire de Mohammed et des premiers califes; car cette partie a été traitée à fond dans un autre volume de l'Univers Pittoresque, (Vov. l'Arabie par M. Noël Desvergers.)

Les purifications ou ablutions, qui forment une des obligations principales de l'islamisme, sont un usage oriental dont l'origine se perd dans les temps les plus reculés. D'ailleurs, on ne doit y voir que des pratiques hygieniques, indis-pensables à observer dans des climats chauds, et Mohammed les a revêtues d'un caractère sacré pour que personne ne s'en dispensât. Le croyant ne peut se livrer à aucun acte religieux avant de s'être préalablement lavé de toute souillure corporelle. Il y a trois espèces de purification : le ghast, ou lavage pour les souillures matérielles du corps, de l'habit, ou du lieu où l'on prie; el oudhouou, ou l'ablution, qui consiste à se laver le visage, la barbe, les mains, les bras jusqu'au coude et les pieds jusqu'à la cheville; enfin le ghoust, lotion obligatoire après l'acte vénérien, pendant les pertes périodiques de la femme, les couches, etc.

Afin d'offrir en tous lieux aux vrais eroyants one eau pure pour les ablutions, Mohammed a conseillé aux femmes de prier dans leurs maisons; rien n'est plus rare que de voir une femme dans la mosquée, bien que l'entrée lui en soit permise. Le pèlerinage de la Mekke n'est pas non plus obligatoire pour les femmes; mais dans aucun cas il ne leur est secordé de monter seules au sommet du mont Arafat. Si elles ne sont point mariées, elles prennent un époux, afin d'accomplir cette pieuse cérémonie. après laquelle ce mariage éphémère se trouve dissous de droit

Comme le judaïsme et le christianisme la religion mahométane met la piété au-dessus des autres vertus, et en fait le complément indispensable d'une vie méritoire et agréable à Dieu.

L'homme pieux doit préserver de

toute souillure ses sept membres, qui sans cette précaution peuvent devenir pour lui les sept portes de l'enfer. Les sept membres sont : les oreilles, les yeux, la langue, les mains, les pieds, le ventre et les parlies sexuelles.

Les oreilles ne dolvent entendre sucun instrument de musique. Elles doivent se fermer au mensonge, à la médi-

sance, aux discours obscènes,

Les yeux n'ont pas moins de choses à fuir. Il est défendu à tont crovant de regarder un homme du nombril au genou. Les femmes ne peuvent jamais jeter les yeux sur cette partie du corps, quel que soit le sexe de la personne qu'elles out devant elles. Quant sux hommes, la prescription est la mênie pour les femmes qu'ils ne peuvent épouser; et pour celles dont ils pourraient faire une épouse la loi est encore plus sévère. Les femmes légitimes et les esclaves sont placées en dehors de ces règles. L'œil ne peut sans peché épier furtivement les actions d'autrui. Il faut aussi se garder de jeter un regard de mepris sur un musulman. Les riches et pieux musulmans établissent sur le bord des routes, dans le voisinage des villes, ou à l'entrée des déserts, des fontaines ou des reservoirs construits avec plus ou moins de luxe. Souvent ces fontaines sont entourées d'édifices pour que les musulmans puissent accomplir à l'ombre leurs devoirs religieux; si, malgré ces fondations pieuses, le musulman manque d'eau, il peut purifier son corps en le frottant de sable, de terre, de poussière ou de toute autre substance pulvérisée et sèche, pourvu que nulle chose impure n'v soit mélée; cette cérémonie symbolique, fondée sur l'exemple de Mohammed, s'appelle teyemmoum, et l'origine dc son institution s'explique assez par la nature aride et sablonneuse du pays où fut institué l'islamisme.

on lot institute l'islamissie.

La prière est un précepit de toutes les retires, and prière par le consideration. Est prière par lott prière par lotte prière varient suivant les doits et le prière varient suivant les doits et faire au moment où l'on peut de dit prière par le doit se faire au moment où l'on peut glattager un fil blanc d'un fil noir.

Ceux qui n ont point aecompli leurs dévotions dans la première partie de la journée peuvent effacer leur faute en priant plus que les autres pendant le reste du jour. Les heures de la prière sont toutes annoncées par les muezzins, dont la voix grave et solennelle appelle les fidéles du haut des minarets.

Les des productions de maiores en particulier, dans les misson, ou en plein air, ou bien en commun dans une mesquie, sous la direction d'un Iman. L'assemblée suit alors scrupuleusement les mouvements du ponitire, et répond amen à la récitation de clacum des versets qui font partie de la priere. Le salai et-gouma (la priere du vendredi) se et fait toiglours sous la conduite d'un

Pour que la prière soit efficace, la

loi musulmane exige :

1º L'état de propreté; 2º la décence dans le vêtement; 3º la direction du corps vers le temple de la Mekke, l'éternelle Caaba; et 4º la volonté ou l'intention.

Le musulman qui veut être dans la première de ces conditious doit faire les ablutions suivantes avec de l'eau pure, chaque fois qu'il se dispose à

Laver les mains jusqu'au poignet, (Ter.)

Laver ou rincerla bouche. (Ter.)
Laver les narines. (Ter.)
Laver le visage. (Ter.)

Laver le bras droit jusqu'au coude (Ter.)

Laver le bras gauche jusqu'au cou-

de. (Ter.)

Ensuite passer la main droite mouillée sur le front, à la racine des che-

veux; introduire les deux doigts index dans les oreilles; passer les pouces derrière les oreilles; passer le dos des mains sur le cou. (Une fois.)

Laver le pied droit jusqu'à la cheville. (Ter.) Laver le pied ganche jusqu'à la che-

ville. (Ter.)

En finissant les ablutions, on pro-

nonce la profession de foi : J'alleste qu'il n'y a de dieu que Dieu, et que Mohammed est son serviteur et son prophèle.

L'ablution faite, le musulman se place

sur la natte qui couvre le sol de sa demeure, ou bien il étend dans le lieu oil se trouve un petit tupis destiné à cet usage; ce tapis s'appelle en arabe sedjadah. A défaut de natte ou de tapis, il ôte un de ses vêtements, l'étale à terre, et commence la prière.

D'abord II se fient debout, dans un recreillement respectueux, la face tournee du côté de la hibbla petite niche qui, dans toutes les constructions consacrées au culle, sert à indiquer la direction du temple de la Mekke, cette niche set orne d'arabequas et de sentences trèrées du Koran. Dans cette position du Koran. Dans cette position de la Mekke, cette niche fait le consecue de la menda de la mend

vœu:

a Je veux offrir à Dieu deux rikats,
qui forment la prière dn matin, ou
bien quatre rikats, qui formeut la prière

du soir.»

Puis il élève ses deux mains, les doigtsent ouverts, en portant les pouces vers la partie inférieure des oreilles; la fennie ne doit élèver les mains que jusqu'à la hauteur des épaules, alln de ne point se découvrir : ainsi placé, le musulman dit.

# Allah-hou akbar!

## Dieu est grand!

Ensnite il pose les mains sur le nombril, la droite sur la gauche, les doigts un peu détachés les uns des autres, les yeux fixés sur la place qu'il touchers en se prosternant, et il récite le sourateét-fathlat, c'est-à-dire le chapitre d'introduction, et un autre chapitre du Ko-

ran à son choix. Les différentes prières se composent de plusieurs rikats; la prière la plus courte, celle du matin, n'a que deux

rikats.

Dans les écoles du Caire, avant de retourner à la maison paternelle, les enfants musulmans récitent chaque jour, à l'ars (soir), et le jeud seulement au dour (midi), une prière appelée khezb. Cette prière n'est pas recitée dans les ecoles des mosquées.

En voici la traduction :

Je cherche près de Dieu un refuge
 contre Satan le maudit. Au nom de
 Dieu le compatissant, le miséricor-

« dieux, le clément,

O Dien I protège l'islamisme, répands la parole de vérité, soutiens la
foi, en conservant ton serviteur et
le fils de ton serviteur, le sultan des
deux continents, et le souverain des
deux mers, le sultan, fils de sultan,
Abd-oul-Medjid Khan. O Dieu! protège-le, protège ses armées et toutes

e les forces musulmanes.

Scigner de toutes les créatures, 6 Direct détruis les indidétes et les polyhétites, es ennemis, les ennemis de la religion. O Breal Prende mis de la religion. O Breal Prende tabbitations, fais que leur piet giues chone-les, eux, leurs famines, leurs enfants, leurs spraces, leurs frames, leurs entes, leurs spraces, leurs mis, leurs preferes, leurs frames, leurs entes, leurs prents, leurs et leurs leures, comme buin, aux masulmans, 6 souverain Maltre de toutes les créatures.

Les docteurs musulmans, qui sont entrés dans des détails minuiteux à l'égand des prieres, ont établi un certain de l'égand des prieres, ont établi un certains, lans que l'on est débout, on ne doit regarder que le tapis, et, dans la sous position du râpyéou, on ne doit jamis mouvoir le pied droit bors même qu'on bon. En faisant les solutations, le regard ne doit pas s'étendre au deix des puelles qu'elles, on doit d'evite soignement de la comme del la comme de la comme del comme de la comme del comme de la comme de la

Indépendamment de ces prieres quotidiennes que tout musulman doit faire Isolément, soit dans sa demeure, soit dans les lieux où il se trouve accidentellement, soit dans les édifices consacrés au culte, les croyants doivent s'assembler le vendredi pour prier en commun, y assister à une cérémonie hebdomadaire appelée le khotbah : c'est, à proprement parler, une espèce de sermon qui se tient dans les mosquées principales de chaque ville et dans celles qui ont été fondées par les califes. Ce sermon prend régulièrement place après les prières ordinaires de midi; en le prononçant, l'iman loue Dieu, célèbre la mémoire de Mohammed ; et du temps des califes, qui réunissaient

à la foie lus faccitions de souverain poutife et d'empereur, on y ajoutait des voux, des prières et des accismations pour la prospiert de celui qui respectapour la longue duriet de sa puissance, pour la longue duriet de sa puissance, de prisce d'signe comme devant heritet de l'empire. Cet honneur, qui était un des attributs de la souveraineté, fait des attributs de la souveraineté, l'entre successeurs présomptif jusqu'en l'aurs successeurs présomptif jusqu'en l'aux successeurs présomptif jusqu'en l'an 206 de l'hégire (280 de Fre christients). Quelques ouvrages religieux chant causis pour titre le nom de khachant causis pour titre le nom de kha-

Avant l'établissement de l'islamisme, le jeune religieux existait déjà chez plusieurs peuples, entre autres chez les juifs et les chrétiens; et si ce n'était point une pratique religieuse pour les anciens habitants de l'Égypte, c'était au moins une mesure hygiénique généralement usitée chez eux. Mohammed dénatura cette institution en la rendant trop sévère. Le jeune du ramadan, pendant lequel on doit s'abstenir de tout aliment, depuis l'aurore jusqu'au coucher du soleil, sans qu'il soit permis même de fumer ou de prendre un verre d'eau, dure un mois lunaire. Une abstinence aussi rigoureuse, maintenue pendant si longtemps, peut affecter la santé des individus obliges à des travaux pénibles.

Comme les musulmans ne font usage que du calendrier lunaire, il arrive que le ramadan est célébré successivement dans chacun des mois de l'année pour revenir tous les trente-trois ans à la même époque.

A ce long jedne sucede une fête qui dure trois jours, pendant lesquels les fidèles se dedommagent, selon la mesure de leurs moyens, des privations qu'ils se sont scrupuleusement imposes. Cette fête à spepile le Pétit. Bellande de la companyation de la companya

 Toutes les religions ont recommandé l'aumône, comme une vertu.
 L'islanisme en a fait une loi dont il a réglé l'exécution. Tout croyant doit donner, chaque année, aux pauvres musulmans, au moins deux et demi pour cent de son revenu. Cette espèce de redevance peut se payer en argent, en bétail, en grains, en fruits ou en marchandises. Néanmoins, pour s'y trouver obligé il faut jouir d'une certaine aisance.

Le pélerinage de la Mekke et les cérémonies pratiquées autour de la Caba étaient des dévotions suivies par les Arabes bieu des siécles avant Mohammed. Tout musulman, fidèle observateur de la loi du Koran, doit, au moins une fois dans sa vie, visiter la ville

sainte. Chaque année, des milliers de pèlerins se reunissent pour accomplir ensemble ce pieux voyage. La caravane part du Caire vers le 27 du mois de chewal, quelques jours après la procession du mahmil. Le mahmil est une caisse en bois qui contient la voile de la Caaba, et quelquefois deux exemplaires du Koran, destinés au temple de la Mekke; cet envoi se fait régulièrement tous les ans. La sainte caravane emporte avec elle, outre le mahmil, le trésor envoyé par le sul-tan à la Mekke et les divers dons faits par les princes, les villes ou particuliers. Les pèlerins se partagent en trois troupes : l'nne suit la route du désert ; le voyage par terre dure environ quarante jours : les deux au-tres troupes s'embarquent à Suez ou à Kosséir. C'est pendant les fêtes du Courbam-Bairam que les pèlerins, venus de tous les points de l'Orient, doivent se trouver rassemblés dans la ville qui a vu naître leur prophète.

Autrefois la ville sainte était visitée par de nombreuses caravanes, renues de tous les points de l'Orient, pour de pous les points de l'Orient, pour de pous pour de pieux soiffandes; mais quourf'hui la ferveur religieux s'est qui mojarisent les brigiandages des religieux de la craite de la

Le musulman qui déserte la loi de Mohammed est condamné à mort; on donne ordinairement trois jours de sursis à l'apostat pour réfléchir et abjurer son idoddrie. Et si à l'expiration de ce temps de miséricorde il ne vient pas à résipiscence, on l'envoie devant Dieu implorer un pardon refusé par les bommes: Allah peut être clément, mais le fanatisme est ineurable.

anistatire ex incording abandonne un Tout individu qui abandonne un autre cults poiembasse aboptif de propiete se qui iui donne le droit de porter le turban vert et des Vikements de la même couleur, privilége exclusivement régeré aux decendants de hammed; mais cette noblese est purement personnelle, et ne se transmet nas aux epfants du convexti.

Les renégats, dont la profession de foi a été déterminée par quelque ealcul d'intérêt, n'obtiennent aucuue considération; et même ils sont le plus souvent en butte à toute espèce de dédains et d'injures de la part de leurs nouveaux

cordigionaires.

Quant aux Orientaux ou aux Euro
peens dont in conversion a licu dans

delermination, pure de tout soupcon

delermination, pure de tout soupcon

de hassesse et d'intrigue, a eu mais
feetiment, pour cause unique une con
derment de la comment de la commentation de la con
du reste probe et noble, que leur

meurs sout irreprochables et qu'ils se

uneurs sout irreprochables et qu'ils se

tions du Koran, ils sout traités, en rou
tes occasions, avec les plus grade

égards, leur qualité les investit d'une

poète la véneration générale.

Selon quelques auteurs, les juifs qui veulent entrer dans lesein de la religion musulmane sont obligés de se faire d'abord baptiser comme chrétiens. Cette assertion est ineracte: pour apostasier ils ne sont sounis à aucune formalité spéciale, et peuvent passer sans profession intermédiaire du judaisme a l'islamisme.

## SECTES MUSELMANES.

L'islamisme a vu s'élever beaucoup de sectes dans son sein; cependant les docteurs musulmans affirment que leur nombre n'a jamais atteint soixantetreize.

Les deux principales, celles qui par-

tagent encore les musulmans de nos jours, sont celles des sonnites ou orthodoxes, et des schyytes ou bérétiques. Cette séparation remonte à peu detemps après la mort du prophète.

Les sonnides reconnaissent l'infaillibilité d'Aboubekt, d'Omar et d'Osman; ils admettent toutes les explications théologiques, toutes les decisions légales de ces différents chefs. Pour eux, la sonna, vaste compilation de traditionsqui sert de complément su Koran, a la même autorité que la loi orale chez les Juifs; de la leur nom de sonnides.

Les schyytes, au contraire, prétendent que le véritable successeur de Mohammed est Aly, son gendre et son fils adoptif, designé par lui comme héritier de l'empire. Toutes les explications du Koran, données par d'autres, sont autant d'hérésies pour eux. Ils nient la prédestination absolue, et ne veulent point admettre l'incréation du Koran. Les schyytes reverent Hussein et Aly comme des saints, et même quelques-unes des divisions de cette secte importante, les nossairis et les mitoualis, qui habitent une partie des hauteurs du Liban , sont persuadés qu'Aly a été revêtu d'un caractère divin, et lui rendent une sorte de culte.

Les sonniées eux-mêmes se sont subdivisés en quatre catégories : Les hanballies, les schafelies, les maiéhites et les hanféles, aissi appelés du nom de leurs fondateurs Hanbai, Schafei, Malek et Habou-Hanfja; mais comme ces sectaires ne different entre eux que sur des questions peu importantes, ils sont regardés comme également orthodoxes.

Les musulmans orthodoxes occupent Pempire ottoman, plusieurs parties de PAfrique, les lles de la mer des Indes et de l'Egypte. C'est la doctrine de Schaffé qui domine dans octte dernière contrée. En Perse et dans la Tartarie on trouve beaucoup de schyytes. Les habitants du desert, Arabes

Les habitants du desert, Arabes momades ou Bédoirins, forment une autre eatégorie de musulmans; on ne les regarde point comme dissidents, quoiqu'ils s'exemptent de toutes les pratiques minutieuses et s'inquietent peu des subtilités dont les docteurs ont enveloppé les dogmes de l'islamisme. Pour justifier leurs infractions perpetuelles aux prescriptions religieuses, ils disent :

« Nous ne récitona pas les prieres, « parce que noua n'avons pas d'eau pour

« faire les ablutions; uous ne faisons « pas l'aumône, parce que nous som-« mes pauvres; nous n'observons pas « le ramadan, parce que nous jeunons

« toute l'année; et nous n'allons point « à la Mekke, parce que le temple de « Dieu est partout. » Et les musulmans

acceptent tacitement cea excuses, au moins fort specieuses.

Au milieu des populations chrétiennes et musulmanes, il existe une autre secte dont on ignore la véritable origine : ce sont les yésidis, qui habiteut les montagnes voisines de la ville de Singar. Ces sectaires, dont quelques dogmes présentent de l'analogie avec ceux du christianisme, reconnaissent un bon et un mauvais génie; mais, persuades que le mauvais genie n'est qu'un ange dechu, et qu'un jour il doit rentrer en grâce auprès de Dieu, ils redoutent sa vengeance, et c'est à lui surtout que s'adressent leurs prieres et leurs homma-

Ce fut au commencement du dix-huitième siècle de l'ère chrétienne et du douzième de l'hégire qu'Abd-el-Wahab commença à précher une doctrine nouvelle dans les mêmes lieux où Mohammed avait établi sa religion. Il voulait ramener l'islamisme a sa pureté primitive, et le purger de toutes les superstitions. A ses yeux, le Koran n'est point un livre creé par l'inspiration divine, ou apporté par l'ange Gabriel; Jésus-Christ . Mohammed et les autres prophètes, ne sont que des sages aimés du Tres-Haut; c'est à Dieu seul que doit s'adresser la prière.

Voici quels sont les principaux dogmes des wahabis:

Prier cinq fois le jour ; jeuner le mois de ramadan.

Ne point faire usage de boissons spiritueuses. Ne point tolèrer les prostituées.

Prohiber les jeux de hasard et la Donner en aumônes la centième par-

Punir sévèrement les pédérastes et les faux temoins.

. Empêcher l'usure.

Faire au moins une fois le pèlerinage de la Mekke.

Ne point fumer de tabae et de toumbak, cet usage étant une chose futile

et de pure vanité. Ne point permettre que les hommes se vetissent d'étoffes de soie : l'or et la parure n'appartiennent qu'aux femmes,

dont ils relevent la beaute. Ne point élever de dômea et de mausolées. Abattre ceux qui existent; cette

pompe favorisant l'idolâtrie. Cette secte, dont la doctrine semble si sage, coûta des flots de sang à l'empire ottomon. Le fanatisme le plus féroce animait les wahabys; ils attaquaient, ils égorgeaient sana pitié les musulmans qui refusaient d'admettre leur réforme, et brisaient les chapelles sépulcrales élevées en l'honneur des cheika et des imans réputés saints parmi les croyanta. Leur nombre étant devenu considérable, ils a'emparèrent d'une partie de la Mésopotamie, prirent Médine, la Mekke et Djedda, pillant et ranconnant les caravanes qui apportaient à la ville sainte les dona précieux des pieux musulmans; leur puissance s'accrut ai rapidement, qu'ils menacèrent un instant de changer la face du monde oriental.

Ce fut alors que le pacha d'Égypte, Méhémet-Aly, fut chargé par la Su-blime-Porte de leur faire une guerre d'extermination. La lutte fut longue et opiniâtre; mais les troupes égyptiennes, mieux disciplinées et pourvues d'artillerie, devaient inévitablement triompher. Les wahabys, vaincus, furent refoules dans leurs déserts, et le 17 décembre 1818 Abd-Allah-Ebn-Sououd, leur dernier chef, fut décapité à Constantinople, sur la place de Sainte-Sophie.

Dès les premiers temps de l'islamisme, plusieurs des nouveaux convertis se vouerent a une vie austere, solitaire et contemplative. Ces religieux furent désignés sous le nom de sofus ou de faquirs; plus tard, lorsqu'ils ae furent constitués en communauté, ou leur donna le nom de dervis ou derriches. Aujourd'hui on en compte dans l'empire ottoman trente-deux ordres principaux, ayant leurs régles, leurs statuts, leurs pratiques et leurs costumes particuliers. Tous habitent des couvents, que les fidèles enrichissent de leurs bienfaits : les mieux dotés aident les autres. Dépravés par le fanstisme, et quel-

quefoia excités par l'ambition et le désir de se faire une grande réputation de sainteté, quelques-uns se livrent à des actes étranges, bizarres, puérils, incompréhensibles; les uns, tenant entre leurs dents un fer rouge ou un charbon ardent, tournent sur leurs talona avec nne effravante rapidité. Les autres s'agitent dana d'horribles convulsions, ou a'enfoncent dans les oreilles ou dans d'autres parties du corps des instruments arérés, jusqu'à ce qu'ils succombent sous la fatigue et la douleur..... D'autres pratiquent des jeunes interminables, pendant lesquels ils restent debout en prièrea sans remuer aucun de leurs membres.

Les derviches aiment à suivre les exéditions militaires ; ila animent le soldat par des invocations et des allocutiona fanatiques; quelquefois même ils s'elancent dans la mêlee, et contribuent de leur valeur personnelle à la défense de l'étendard de Mohammed.

Ces moines sont en grande véneration aupres des musulmana, et beaucoup d'entre eux profitent de l'autorité attribuée à leur caractère pour exploiter la crédulité de gens ignorants et superstitieus. soit en interprétant les songes, soit en vendant des remèdes et des talismans; beaucoup aussi ont des mœurs dissolues, et couvrent du manteau de la aginteté les plus honteuses débauches.

Le supérieur général de tous les ordres de derviches établis en Egypte est an descendant en ligne directe du premier calife Abou-Bekr; cet eminent personnage, regardé comme le représentant de son illustre aucêtre, porte le titre de Esh-Cheik-él-Bekri. Omar, le second des califea, a aussi son representant parmi les cheiks des derviches; e'est le chef des Enaniyeh ou Owlad-Enan. Osman, n'ayant point eu de postérité, n'a pas de représentant. Aly est représenté par le cheik-es-sadat, ou cheik des seggids on chérifs, titre moins important que celul de mackib des chérifs, qui est aussi l'apanage du successeur d'Abou-Bekr. Chacuu de ces trois cheiks est appelé le possesseur du

sedjadeh du prince son aïeul, de même qu'on appelle le cheik d'un ordre le possesseur du sedjadeh du fondateur de l'ordre (Sahheb sedjadeh). Le sedjadeh est le trône de la grandeur spirituelle. Il y a quatre grands ordres de dervi-ches en Egypte.

Les rifadiyeh ont des bannières et des turbans noirs; quelquefois les turbans sont en étoffe de laine bleu foncé, ou en mousseline d'un vert tres-sombre. Les traditions populaires attribuent à ces derviches une foule d'actions merveilleuses, qui leur ont conquis une grande célébrité; ils se subdivisent en plusieurs ordres : les ilwaniweh jouissent du privilège de s'enfoncer des pointes de fer dans les yeux ou dans toute autre partie du corps sans éprouver sueune douleur; ils se passent des épèes au travers du corps, et eriblent leurs joues d'aiguilles sans qu'on puisse voir ensuite aucune trace de blessures. Ils portent aussi de grosses pierres sur leur poitrine, et accomplissent encore beaucoup d'autres miracles, Les saudiyeh, autre subdivision des rifadyeh, ont pour insignes des bannières vertes et des turbans verts ou bieu sombre, comme la presque totalité de l'ordre auguel ils se rattacheut. Ceux-ci ont le don de manier les aerpents venimeux sans danger, et quelques-uns même s'en nourrissent. Le cheik des sandiyeh a la prérogative d'être l'acteur principal dans une cérémonie fort etrange, qu'on appelle le dolch, et qui se pratique dana les grandes occasions, eomme à la fête de la naissance du prophète. Il monte à cheval, et galope sur le corps de ses derviches, et même aur celui d'autres personnes qui viennent, par piéte, se jeter sous les pieds du cheval, et qui u'en recoivent jamaia sucua dommage.

sont hlanes. La plupart de ces derviches sont pécheurs, et dans leurs processiona religieuses ils portent, sur de longues perches, des filets verts, rouges, jaunes. alanes, etc Le troisième ordre, celui des ahhmediyeh, est tres - nombreux et fort respecté; les bannieres et les turbans de ses membres sont rouges. Il se sub-

Le second ordre est celui des chadi-

riyeh; leurs bannières et leurs turbans

divise en beipoumiyeh, shaaraweyeh. shinawiyeh, etc., etc. Ces derniers ont coutume de faire jouer à un âne un singulier rôle dans les cérémonies de la fête de leur pstron : l'âne entre seul dans la mosquée, et s'en va droit à la tombe du saint, où ils'arrête; alors la foulese presse autour de lui, et chacun lui enleve un peu de poil qui acquiert la vertu d'un ta-lisman; la pauvre bête reste immobile et se loisse épiler jusqu'à ce que sa peau solt devenue nue comme la paume de la main. Une autre subdivision des ahhmediveh se compose de jeunes hommes u'on nomme owlad-noohh; ils portent de grands chapeaux, turtours, surmontes d'une touffe de morceaux de drap de diverses couleurs, des épées de bois, et une masse de chapelets; ils tiennent à la main un fouet fait d'une épaisse tresse de cordes et qu'on appelle firckilled.

Enfin, le quatrieme ordre, les basahimeh ou bourhamiyeh, porte des bannières et des turbans verts. Il y a encore beaucoup d'autres classes de derviches; mais elles rentrent presque toutes dans l'une ou l'autre des catégories de ces quatre ordres.

Il est impossible de faire connaître toutes les règles et les pratiques de ces diverses communautés, d'autant plus que beaucoup de leurs statuts, comme ceux des francs-maçons, ne sont pas révèlés à tous les initiés. La réception d'un derviche se fait à peu près de la manière suivante dans tous les ordres :

Le candidat ou moored s'assied à terre en face du cheik, assis également sur le sol; ils entrelacent leurs mains droites, qui sont reconvertes par la manche de la robe du cheik, et le moored récite les formules de l'admission ratifiée par le supérieur. Voici quelles sont ces formules : « Je demande pardon à Dieu le Grand (trois fois), le seul Dieu, le Dieu vivant, éternel; je reviens à lui plein de repentir, et lui demande sa grâce, son pardon, et l'exemp tion des peines de l'enfer. » Le cheik dit alors : « Viens - tu à Dieu plein de repentir? . Le moored répond : « Je reviens à Dieu plein de repentir ; je me jette dans le sein de Dieu , j'éprouve un violent chagrin de mes fautes passées, et je suis résolu à n'y plus retomber. » Il dit ensuite, après le cheik : « Je

demande la faveur de Dieu le Grand et du noble problète; et le prendis pour cheik et pour guide auprès de l'heu, cheix et pour guide auprès de l'heu, qualités du chei de l'ordre dans loque on eatre.) - 3 en evex ni changement, in séparation; que Dieu le Grand soit notre tiemoin : - Ce serment est répète tous le constant de l'archive de l'archive qu'Allah. - Essuite le cheix et le nouveau dérriche termine la cérémonie en baseau derriche termine la cérémonie en baseau derriche termine la crémina et nouveau derriche termine la crémonie en baseau de l'active de

Les exercices religieux des derviches consistent principalement dans la récitation des zikre. Assis ou debout, ils se placent les uns auprès des autres de facon à former un cercle ou un ovale, ou ien sur deux files disposées face à face, et chantent ou crient : La ilaha illallah! ou toute autre invocation, jusqu'à ce que leurs forces soient épuisées; ils accompagnent leur chant ou leur cri de mouvements de la tête, du corps, ou des membres. L'habitude de ces exercices fatigants leur permet de les continuer pendant un temps beaucoup plus long qu'on ne pourrait se l'imaginer; souvent leur chant est soutenu par des musiciens qui jouent d'une sorte de flûte nommée nay, ou d'une espèce de musette appelée arghool, et par des dévots qui entonnent des hymnes religieux. Quelques derviches jouent eux-mêmes d'un petit tambour (baz) ou du tambourin; ensin quelques-uns dansent en vociferant leurs

Parmi les rites des derviches, il v en a qui sont d'un usage commun à tous les ordres, et d'autres qui sont particuliers à nue classe de ces religieux. Au nombre des rites spéciaux on doit citer ceux des khahvetis et ceux des shazilis , qui différent entre eux par la fixation du moment de la prière du matin. La prière des khalwetis se dit avant l'aurore et s'appelle wird-sahar; celle des shazilis se fait après le point du jour et s'appelle hhezb-esh-shazili ; en outre, les khalwetis pratiquent des réclusions temporaires, d'où est venu leur nom (khalweh, cellule); il arrive souvent qu'un khalweti se confine sohtairement dans une cellule, et y reste

pendant quarante jours et quarante nuits, jeunant depuis le lever jusqu'au coucher du soleil durant tout ce temps. Quelquefois un certain nombre de ces derviches vient se renfermer dans les cellules de la mosquée du cheik Eddimurdashi, et y reste trois jours et trois nuits à l'occasion de la fête de ce saint; pendant ce temps ils mangent seulement un peu de riz le soir et boivent une coupe de sorbet; ils passent leur temps à répéter des prières inconnues aux profanes, et ne quittent leurs cellules que pour se réunir aux fidèles aux heures des eing prières quotidiennes. Si quelqu'un prend la liberté de leur parler, ils se bornent à répondre : « Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. »

Presque tous les derviches de l'Égypte

sont negociants, artisans on agriculteurs, et assistent seulement aux cérémonies de leurs ordres respectifs; néanmoins, il y en a qui n'ont d'autre fonction que d'accomplir des zikrs dans les fêtes religieuses, ou de chanter dans les processions funèbres : ceux-là sont appelés foockura, ou fackirs, nom donné aux pauvres en général, et spéeialement aux pauvres religieux. Quelques-uns vivent en vendantde l'eau aux paysans, et à ceux qui viennent pour assister aux solennités du culte. Outre les derviches qui font métier de charmer les serpents, îl y en a d'antres qui mènent une vie errante, et voyagent en Egypte pour exploiter une superstition ridicule dont nous allons citer un exemple. Un saint fort honoré, appelé St-Daoud-el-Azab, qui vivait à Tefahineh, village de la Basse-Egypte, avait un veau, qui le suivait partout, lui portait son eau, etc. Depuis la mort de ce religieux, les derviches de son ordre achètent des yeaux dans le village de Tefahineh, et leur apprennent à monter des escaliers, à se coucher au commandement. Quant il est dressé, ils parcourent le pays avec leur élève, et vivent des aumônes que l'animal sacré leur procure auprès des musulmans superstitieux. Ce veau, qu'on nomme egl-el-Azab (le veau d'el Azab), est ordinairement garni de deux grosses sonnettes, dnnt l'une est suspendue à son cou par un collier, l'autre attachée à son corps par une ceinture. L'egl-el-Azab doit attirer la

bénédiction de Si-Daoud-el-Azob sur les

maisons où il est appelé. Il y a aussi en Egypte une grande uantité de derviches errants, qui sont Perses ou Tures; ils sont beaucoup plus Importuns que les Égyptiens qui mènent la même vie. Pendant la prière du vendredi, on voit de ces religieux entrer dans la mosquée de Hhasaneyn, la plus fréquentée par les musulmans étrangers; et quand l'iman récite le premier khootbeh, ils passent entre les rangs des fidèles, et leur mettent sous les yeux une petite bande de papier sur laquelle se trouve quelque sentence du Koran; par exemple: « Celui qui fait l'aumône sera pourvu. . D'autres inscrivent sur leur supplique cette phrase, plus explicite : « Le pauvre derviche demande une aumône; » ou toute autre formule analogue. A l'aide de cette pratique ils ra-massent souvent dans la mosquée une somme assez considérable. Les derviches perses demandent l'aumône en présentant une espèce de tasse de métal, ou nne sebille de bois ou une noix de coco; ils mettent aussi leur nourriture dans ce vase, auprès duquel figure généralement une cuiller de bois. Ils sont vêtus de costumes variés; mais on les distingue surtout des Egyptiens par la coiffure, qui est le plus souvent un chapeau de feutre en forme de pain de sucre ; le reste de leur habillement se compose d'une veste avec de larges pantalons, ou bien d'une sorte de tunique attachée par une ceinture et recouverte d'une longue robe ou d'un manteau d'étoffe grossière. Les Turcs sont encore plus hardis que leurs confrères : ils s'insinuent partout, et, grâce à leur saint caractère, le succès couronne presque toujours leurs demandes.

### CHAPITRE IV.

## ARMÉE DE TERRE. - MARINE.

INTADOUCTION DE LA TACTIQUE EUROPÉTRIE.

- INPANTERIE. — CAVALERIE. — ARIENTALE.

- INFANTERIE. — CAVALERIE. — ARIENTALE.

- ELISSERINTS MILITARINS. — COSTUME ÉT AU
NILAM. — ARIENTST MILITARINS. — COSTUME ET TAIN.

- ADMINISTRATION DE L'ARMÉE. — MODE
DE REAUTEMENT. — ÉTAT BORAL DU
NILAM. — TABLEAU DES PROCESS EL 'ARMÉE.

RÉCULIÈRE, DES YROUPES IRRÉCULIÈRES ET DE LA CARDE MATIONALE. — MADINE. — ARSENAL DE LA MARINE. — ÉCOLE NA-VALE. — TABLEAU DE LA MARINE.

A sa première campagne Méhémet-Ali fut mis en présence de troupes organisées d'après un système dont les Orientaux n'avaient aucune idée. A la vue de ces beaux régiments, dociles conime un seul homme, agissant avec un ensemble qui décuplait leur force, son esprit, naturellement observateur, fut saisi d'une admiration profonde, et ce sentiment s'enracina de jour en jour par l'expérience fâcheuse qu'il fit des désordres et de l'impuissance d'une horde indisciplinee. Il comprit bientot que le seul moyen de repousser les attaques de ses ennemis, et d'établir un ordre durable, était la création d'une armée régulière.

Avant l'établissement de l'autorité de Méhémet-Ali, l'Égypte avait été en proie à l'anarchie. Une milice turque et albanaise faisait peser sur les habitants un joug de fer. Souvent, esaspérées par les violences de cette soldatesque sans frein, les populations se révoltaient, pour être comprimées un instant et se révolter de nouveau, avec aussi peu de succès. D'ailleurs, la puissance militaire elle-même était un fover de discordes. Des rivalités, des intrigues, des luttes, des guerres intestines, absorbaient la plus grande part de l'activité des chefs, et ne laissaient entre les mains du gouvernement qu'un effectif très-variable.

Abandonné à ses propres ressources, le pacha n'aurait pu accomplir les grands projets qu'il avait concus. Il lui fallait avoir recours à la science des Européens; il appela auprès de lui des officiers français et italiens, qui enseignerent à ses sujets la discipline militaire, le maniement des armes, les manœuvres et les évolutions. On dut ensuite pourvoir à la formation d'un corps d'officiers, fonder des écoles où les jeunes gens pussent puiser toutes les connaissances théoriques nécessaires. A mesure que l'armée régulière grossissait, on fut obligé de construire des casernes; et successivement la nécessité fit créer des manufactures d'arAinsi, en 1830, le petha ordonna la construction de vingt-cinq alspértières; elles deraient être élevées dans le Said, sur les monticules formés par les routients de villes anciennes. Pour bût res diriques d'alentour : quatre à Karnack, un a Friment, un à Denderal, un à Edfou. Fa 1838 les constructions câsient active et et le construction exisient active veis, ce fur alors sessiments qu'ou and au la construction seiner active et le construction et le constructi

Cett ainsi qu'en 1840 Méhmen-Lai, procoupé des préparatis d'une défense désespérée, envoya aux moudirs, entre untres ordres, estudi de faire planter des santes destends à procusid es faire planter des santes destends à procurier le charbon de la comparation de la

du consul de France à Luxor!

Sans aucun doute la nécessité d'organiser rapidement une armée fit entreprendre simultanément de grands travaux, et donna subitement à l'Égypte une apparence d'activité et d'industric; la face du pays fut change en quelques années: mais que de pertes de temps et d'argent on se serait épargnées.

avec quelques études préalables! Comme nous l'avons dit, ce furent des officiers européens, surtout des Français et des Italiens, qui firent l'éducation de la nouvelle milice (Nizam-Djeddyd), et qui formèrent les divers établissements nécessaires à la nouvelle organisation militaire. On ne lira pag

sans intérêt, sans doute, quelques détails sur les principaux de ces officiers. et sur les difficultés qu'ils rencontrèrent en Egypte. Parmi ceux qui ont rendu au vice-roi les services les plus signalés, on doit en première ligne nommer M. Sève (et non Selves), ancien aide de camp des maréchaux Ney et Grouchy, plus connu aujourd'hui sous le nom de Soliman-Pacha, Né à Lyon en 1787, entré à douze ans dans l'artillerie de marine, il quitta ce corps en 1807, et s'enrôla dans le 2º régiment de hussards; il fut nommé sous-lieutenant en 1813, et passa lieutenant, puis capitaine en 1814. N'avant pas été confirmé dans ce grade de capitaine par la restauration, il donna sa démission, et vint en 1816 chercher fortune en Égypte, où ses talents incontestables , mis en lumière et secondés par les circonstances, l'ont élevé au poste qu'il occupe. Après la conquête de la Syrie, il fut nommé pacha et général de division (mai 1834); ses appointements furent portes à 35 bourses per mois (4,375 francs). Méhémet-Ali, n'osant ouvertement élever un renégat à cette dignité, fit savoir au conseil de la guerre qu'il voulait nommer pacha celui de ses généraux qui lui avait rendu les plus grands services. Soliman réunit toutes les voix du divan, qui ne s'était pas mépris sur le candidat tacitement présenté par Méhémet-Ali.

Après la tentative de 1815, mentionnée dans le 1er chapitre, et la révolte qu'elle causa, et qui fut une des péripéties les plus redoutables de la vie de Mébémet-Ali, ce prince n'osa donner suite à ses projets de réforme qu'avec les plus grandes précautions. En 1816 il choisit cinq cents hommes d'elite parmi ses mameluks, et confia à M. Sève le soin de les former au maniement des armes et à la discipline europeenne. Une caserne spacieuse, construite avec les matériaux des temples d'Éléphantine, s'éleva rapidement à Assouan, près de la première cataracte, et recut le faible détachement sur lequel reposaient de si grandes espérances.

M. Sève avait bien compris l'importance extrême du rôle qu'il avait à remplir; s'il réussissait, les préjugés du pays étaient détruits en grande partie, l'opposition contre les changements

sux coutumes invétérées était vaincue sans retour, et l'armée nouvelle avait un noyau; s'il échouait, le dessein de Méhémet-Ali était compromis pour longtemps, et son pouvoir même pouvait s'en ressentir. Mais, quoique l'habile officier eut bien prévu les difficultés de toutes sortes, et qu'il se fût armé de fermeté et de patience, il était loin de prévoir quelles haines son entreprise allait soulever parmi ses élèves. Il lui fallait initier aux connaissances militaires une race ignorante, pa resseuse, et pleine de vanité. Il vit bientôt que pour dompter la mollesse, l'apathie, les répugnances opiniâtres de ses soldats, il fallait être sans cesse sur le qui-vive, et déployer autant de bravoure et de vigueur que de persévérance et d'adresse. C'était pour ces jeunes musulmans, avides de jeux et de plaisirs, un veritable supplice de garder peudant les manœuvres un silence absolu, d'obeir à une règle inflexible; il leur semblait surtout odieux d'être soumis aux ordres d'un infidèle, d'un chien de chrétien. Aussi employèrentils tous les moyens pour dégoûter leur chef; ils alièrent même jusqu'à tramer des complots contre sa vie. Un jour, pendant l'exercice à feu, Sève entendit une balle siffler à son oreille : « Vous êtes des maladroits ! « leur cria-t-il ; visez mieux. » Et de nouveau il commanda le feu. Ce trait de courage et de sangfroid imposa aux mécontents : et comme il eut le tact, ou la générosité, de ne pas faire rechercher les coupables, on pas taire rechercher les commences et il ne fut plus question ni de révoltes ni de complots. Il ne negligeait rien d'ailleurs pour se concilier l'affection de ses su-bordonnés; il partagesit leurs jeux et leurs exercices, et y excella bientôt luimême, Enfin, son devouement intelligent fut récompensé : il vit une salutaire émulation s'éveiller dans l'école; et au bout de trois ans il put annoncer au pacha que l'instruction du bataillon modèle était terminée. Dans le courant de cette période de temps on avait successivement envoyé à Assouan d'autres detachements de mamelucks, donnés par les hauts fonctionnaires et les courtisans du pacha. Ce n'était donc plus einq cents, mais mille jeunes gens instruits

qui sortaient de l'école pour former les premiers cadres des régiments de la nouvelle armée. Quant aux soldats, il eût été téméraire de les prendre parmi les Turcs et les Albanais; et, d'autre part, les indigènes n'offrant aucune garantie de bonne volonté et d'intelligence, on préféra faire venir du Kordofan et du Sennaar trente mille nègres, qui complétèrent l'effectif des six premiers régiments. Ces malheureux. changés de climat et de régime, peu propres aux fatigues de la guerre, et fort maltraités à cause de leur inaptitude, furent attaqués par toutes sortes de maux, et périrent en masse. Il essaya alors de recruter l'armée parmi les Arabes; tentative hardie, devant laquelle le pscha reculait le plus possible, et qui ne réussit qu'à force d'énergie, de ténacité, et même de riguenrs, au milien des perpétuelles rébellions d'une nation profondement irritée.

Pour achever ee qui concerne l'infanterie, il nous reste à parler de deux autres personnages, dont les soins concoururent à perfectionner l'œuvre si bien fondée par M. Sève. L'un est le lieutenant général Boyer, qui, sur la demande du pacha, quitta Paris, et débarqua en Égypte à la fin de 1824. Il alla aussitôt rejoindre le Nizam, campé pour le moment à Kanka. Les officiers qu'il avait sous ses ordres étaient le colonel Gandin, M. A. Tarlé, chef d'état-major, et deux aides de camp. A peine était-il installé dans ses fonctions, que les intrigues s'agitaient autour du lieutenant général. Celui-ci, fatigué par les manœuvres ténebreuses dont on l'enveloppait, envoya sa démission au pacha, en lui détaillant les motifs de cette détermination. On tenta vainement de le retenir : en août 1826 il était de retonr en France. Le peu de temps que le général passa au milieu de l'armée égyptienne fut marqué par de véritables progrès dans la discipline et dans l'administration. Les tronpes étaient alors aussi instruites qu'aujourd'hui, mieux tenues, et payées avec plus de régularité.

Après le départ de M. Boyer, le colonel Gaudin devint instructeur en chef de l'armée. Le temps qui ne se passait pas en inspections puériles était employé à extraire de divers ouvrages des leçons de tactique élémentaire pour les instructeurs inférieurs. Malheureusement M. Gaudin ne sut ni se faire aimer des soldats, ni se faire respecter des officiers subalternes; et il dut bientôt quitter l'Égypte.

Il y avail longtemps que l'infontarie avail requi an uouvelle forme, lorsqu'on songea à etablir aussi un corps de cava-suit reçu sa nouvelle forme, lorsqu'on songea à etablir aussi un corps de cava-pende qu'il y edt avantage à appliquer de la cavalerie. Ce fui Il braim-Parie qui accompili la réforme de cette partie de la cavalerie. Ce fui Il braim-Parie de l'armée. A son retour de l'expédition de Morte, où la supériorité des macures europréennes lui avait eté rétérant le la cavalerie. L'est partie les troupes à cheval des changements analogues à cettu de l'ifolianterie.

Aidé par les conseils expérimentes de M. Paulin de Tarlet, ilse mit à l'œutre source fançais, et des résiments de chasteries, de d'acque, et des résiments de chasseurs, de d'azons, de cuirassiers, etc., furent promptement organies. Melinet-Ail subvint d'abord aux depenses de che-Ail subvint d'abord aux depenses de che-aux. Mais, au bout de que temps, cette ressource étant depuiser che cheruns. Tent pri partout oil ce le cheruns. Tent pri partout oil ce pri partour de l'acque de pri partour de l'acque le cheruns. Tent pri partout oil ce le cheruns. Tent pri partout oil ce pri partour de l'acque pri partour pri partour

Après la fameuse épizoolie de 1842 et 1843, les chevaux vinrent à manquer en Egypte pour les travaux de la terre, et on fut obligé de prendre ceux de la cavalerie; plusieurs régiments se trouvérent ainsi démontés; et depuis ce moment lis sont restés à pied, tout en conservant leur uniforme et leurs armes spéciales.

L'armée avait été élerée par des instructeurs étrangers. Mécimert-Ali voulut qu'elle se perpétudt par l'action de ses propres membres; et il fonds des écoles spéciales pour l'infanterie et pour la cavalerie. La première est à Damiette; elle reçoit quatre cents éleves. On y enseigne l'arabe, le ture, le persan, la comptabilité militaire, l'exercice et la tactique. En sortant de cette école les jeunes gens entrent dans les corps en qualité d'officiers ou de sous-officiers. Un réfugié piémontais, M. Bologniuo, dirige l'établissement.

L'école de cavalerie a été formée en 1830; elle occupe l'ancien palais de Mourad-Bey, à Gisch, près des Pyramides. Trois cent soixante jeunes gens y apprennent l'exercice à pied et les manœuvres de la cavalerie, l'escrime, le dessin, et la comptabilité. Elle est dirigée par un officier français, M. Varin, chef d'escadron, ancien aide de camp du marechal de Gouvion-Saint-Cyr. La précision des manœuvres, la régularité du service intérieur, et l'extrême propreté de ce petit escadron excitent l'admiration de tous ceux qui visitent l'établissement. Les élèves de M. Varin ont été les premiers à porter le pantalon à sous-pieds et les bettes de la cavalerie européenne.

L'artillerie éveilla également la sollicitude de Mchémet-Ali. Un ancien officier de la jeune garde, M. Gonthard du Veneur, fut nommé instructeur. Cet homme distingué inventa un système d'artillerie applicable à l'Egypte, où le sol sablonneux gêne les évolutions de l'artillerie ordinaire : mais les intrigues de ses compatriotes empêchèrent M. du Veneur de faire adopter cet utile projet. Il mourut abreuvé de dégoût et

de chagrins.

Une école d'artillerie a été établie à Torrah; on y reçoit de trois à quatre cents jeunes gens. En 1825, un colonel d'artillerie, M. Rey, arriva d'Europe avec des modèles de tous les calibres et de tous les genres de bouches à feu, quatre pièces de campagne, quatre caissons et une forge. C'etait un cadeau du roi de France a Méhémet-Ali. Le colonel, à la prière du pacha, visita l'arsenal égyptien, et fit sur cet établissement un rapport dans lequel il exposait dans le plus grand détail les abus et les désordres à réprimer, et les améliorations à introduire. A cette époque, l'arsenal n'avait plus d'ouvriers européens; le directeur, homme ignorant et présomptueux, comme le sont en général les Tures, les avait tous congédiés avant qu'ils eussent formé des élèves en état d'exécuter des travanx de précision. M. Rey visita ensuite la manufacture d'armes. C'était l'œuvre d'un Français, M. Guillemain, ancien contrôleur de la

fabrique d'armes de Versailles, homme instruit et plein d'intelligence. Malheureusement il n'était pas reste assez longtemps à la tête de sa création. La manufacture, presque abandonnée à elle-même, allait de mal en pis, lorsque la direction éclairée du colonel Rev vint la relever. Depuis ce moment les deux établissements ont prospéré, et il en est sorti un bon matériel de guerre fait sur les modèles français.

L'école d'état-major fut fondée en 1824 par M. J. Planat; dirigée d'ahord par des professeurs français, elle semblait devoir donner de bons officiers à l'armée; mais les chefs de l'école, qui n'avaient pu acquérir que des con-naissances superficielles, craignaient d'être surpassés par des élèves, s'attachérent à entraver le développement de

l'instruction.

L'école contenait environ deux cents ieunes hommes. C'étaient des mameluks ou des Tures envoyés de Constantinople. Quelques Arabes y furent admis par grace speciale; mais ils n'y obtinrent jamais le moindre grade (les Tures entraient dans l'école avec le grade de lieutenant), et on defendait même aux professeurs de les porter sur les cadres de l'examen. Cette école fut plus tard réorganisée par les soins d'Ibrahim-Pacha.

L'uniforme des officiers du Nizam est en drap ponceau bleu de ciel; il consiste en une veste ou justaucorps appelé entéri, et un pantalon très-large de la ceinture au jaret, et collant comme une guêtre sur la jambe jusqu'à la cheville. Une ceinture de soie, rayée d'or, sert à joindre les deux parties de ce costume. Le tarbouche est la coiffure de l'officier comme celle du soldat ; les officiers sont chausses de pantoufles rouges. L'ensemble de cet uniforme ne manque pas d'élégance.

Les grades sont indiqués par des broderies d'or et par des décorations d'argent, d'or et de diamants, en forme d'étoiles ou de croissants qu'on applique sur la poitrine.

Les sous-officiers sont habillés aussi de drap; leurs insignes sont des ornements d'or faux. Les soldats sont vêtus de serge rouge l'hiver, et de toile blanche l'été. Leur ceinture est de cuir rouge; ils n'ont point de broderies ni d'ornements, mais seulement des parements et des liserés d'une couleur tran-

chante. L'équipement de l'infanterie se complete par un havresae de peau noire, attaché à la manlère de celui des soldats français, et sur lequel est roulée une capote à espuehon. En marche,

le soldat porteune bouteille de cuir suspendue en bandoulière.

La cavalerie est vêtue d'un entéri bleu, qui est de drap pour les officiers et les sous-officiers, et de serge pour les soldats; mais au lieu d'être fermée par une simple rangée de boutons.

comme pour l'infanterie, cette veste se joint sur la poitrine par des brandebourgs, dont l'étoffe varie selon les grades. Pendant les premières années de leur organisation les cavaliers avaient aussi un pantalon de la même forme et de la même couleur que celui de l'infanterie; et quand il s'agissait de monter à cheval ils se contentaient de mettre par-dessus la partie étroite du pantalon de larges bottes molles à l'orientale; depuis quelque temps ce costume a été légèrement modifié : la cavalerie a adopté le pantalon européen et les bottes comme l'avaient déià fait les élèves de l'école de Giseh; les régiments reçoivent successivement le nouvel uniforme, au fur et à mesure des vêtements usés. Le tarbouche est resté la coiffure générale. Ibrahim-Pacha avait fait faire des casques et des culrasses pour un régiment de cuirassiers; le casque était le timbre sarrasin, célèbre comme la coiffure de guerre portée de temps

que ce easque fût besucoup moins lourd que celui des cuirassiers français, les soldats orientaux ne purent s'accou-tumer à son poids et à la gene qui en résultait; au bout de quelques revues, le généralissime se vit dans la nécessité de reléguer dans l'arsenal les cuirasses et les casques du régiment modèle.

Le gouvernement égyptien donne annuellement au soldat 2 costumes complets,

2 tarbouches. 4 paires de souliers,

2 chemises,

2 ealecons,

1 capole. L'arme principale de l'infanterle est le fusil français de 1791; cependant quelques corps ont des fusils anglais, qui, comme on le sait, different des nôtres en ce qu'ils n'ont point de capucines; les troupes à pied ont aussi le petit sabre appelé briquet. Les officiers portent le sabre courbe des orientaux? Les armes de la cavalerie sont celles des differents corps européens auxquels correspondent les corps de l'armée égyptienne; ainsi la eavalerie légère a un grand sabre recourbé, et la grosse cavalerie un sabre droit et la carabine.

Il ne faut point s'attendre à voir dans chacune de ces divisions de l'armée cette propreté qui caractérise un régiment européen : les bussleteries ne sont inmais blanchies, les armes sont mal entretenues, et le soldat a une tenue négligee et un aspect misérable qui prévient peu en sa faveur. Par compensation, sans doute, les officiers affectent un luxe extravagant. Le tableau ci-joint Indique immémorial par les mameluks. Bien la solde des divers grades.

| NOMS ARABES.    | Tradoct, Littéra Le. | CRADE ÉQUIVALENT.    | TRAITEMENT ANNUEL<br>en plastres. | THAITEMENT ANNUM. | Nosenn S |
|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|----------|
| Séraskier       |                      | Général en chef      |                                   |                   | ,        |
| Mirmiran        | Prince des princes   | Général de division  |                                   |                   |          |
| Mirliwa         | Prince du drapeau    | Général de brigade   | 150,000                           | 45,000            | 24       |
| Miraliaï        | Prince de régiment   | Colonel              | 100,000                           | 30,000            | 15       |
| Kai-makan       | Lientenant           | Lieutenant-colonel   | 36,000                            | 10,800            | 8        |
| Bym-bachl       | Chef de mille        | Chef de bataillon    | 30,000                            | 9,000             | 6        |
| Sagh-kol-agassi | Adjudant de droite   | Adjudant-major       | 15,000                            | 4,500             | 4        |
| Yuz-bachi.      | Chef de cent         | Capitaine            | 6,000                             | 1,800             | 2        |
| Mulazim         | Lieutenant           | Lientenant           | 3,600                             | 1,080             | 2        |
| Mulazimitani    | 2ª lieutenant        | Sous-lieutenant      | 3,000                             | 900               | 2        |
| Sol-kol-agassi  | Adjud, de gauche     | Adjud. sous-officier | 8,000                             | 2,400             | 2        |
| Bachl-tchaouch  |                      | Sergent-major        | 360                               | 108               | 1        |
| Tchaouch        |                      | Sergent              | 300                               | 90                | 1        |
| On-bachi        |                      | Caporal              | 240                               | 72                | 1        |
| Nefer           |                      | Soldat               | 180                               | 54                | 1        |

La solde de l'artillerie est la même que celle de l'infanterie. Les officiers d'état-major touchent un cinquième en

Comme on le voit, il y a une extrême différence entre les appointements d'un grade et ceux du grade immédiatement supérieur. Le colonel touche trois fois autant de solde que le lieu!enant-colonel, et recoit le double de rations. Lorsqu'il existait de fortes préventions contre le Nizam, on était, pour ainsi dire, forcé de gagner les chefs par des traitements considérables. Mais, aujourd'hui que l'organisation est complète, et qu'elle s'est consolidée par une durée de plusieurs aunées, on pourrait essayer de degrever le trésor. Souvent le gouvernement y a pensé; mais la crainte de se taire des ennemis de tous les chefs de l'armée a empêché de prendre des mesures décisives à cet égard. Cependant l'extrême besoin d'économie a fait adopter un moyen indirect, et peut-être plus dangereux encore qu'une réduction franchement déclarée. Toutes les pertes en matériel ont été retenues sur la paye de l'armée, depuis le colonel jus-qu'au simple soldat, de sorte que les officiers sont devenus bientôt les débiteurs du trésor. Cet expédient, mis à exécution sans doute pour empêcher les dilapidations des chefs et l'abandon des armes par les soldats, devra être promptement rejeté après s'être convaincu de ses effets désastreux. Ainsi, on a vu des colonels en campagne défendre aux sentinelles de charger leurs fusils pour n'avoir pas à payer les cartouches. Du reste l'administration de la guerre est des plus irrégulières. Depuis peu seulement on a commencé à faire des registres, et un copte, qui avait servi dans l'armée de Bonaparte, a tenté d'organiser l'administration militaire. D'une autre part, les chefs se croient en droit de traliquer de toutes les fournitures de l'armée, et de bénéficier sur la solde.

On affirme qu'Ibrahim-Pacha gagna sur la paye de son armée six cent mille piastres en un seul jour, à Modon (septembre 1827). Il avait élevé subitement le taliari à seize piastres, au lieu de quinze qu'il valait en Égypte.

La ration du soldat égyptien, ou le taim, est évaluée à vingt-cinq piastres par mois, ou environ neuf francs. Les rations des grades supérieurs sont délivrées en argent.

Voici le détail du Taim :

### BATIONS QUOTIDIENNES.

|                            | 4  | (1) | Drucha |
|----------------------------|----|-----|--------|
| Huile à manger, ou beurre. | ٠  |     | 5      |
| Huile à brûler             |    |     | 2      |
| Savon                      |    |     | 1      |
| Sel                        |    |     | - 6    |
| Pain                       |    |     | 300    |
| Viande                     |    | ÷   | 75     |
| Riz                        |    | ÷   | 20     |
| Leutilles                  | ï  | ÷   | 40     |
| Fèves                      |    | ÷   | 60     |
| Combustible                | i. | ·   | 400    |

La fourniture des vivres est également entachée devices. Le pain est souvent mauvais; la viande manque, ou provient d'animaux malades. On supprime presque toujours un des articles du taim, qui n'en est pas moins intégralement compté aux soldats. Dans les garnisons un pue dioignées de la métropole, les colonels se livrent aux plus revoltates spéculations; ils s'enri-cliissent en peu de temps, et le soldat meurt de privations.

Les soldats arabes se marient : c'est une concession qu'il a fallu faire pour empêcher des désertions innombrables. Ils bâtissent auprès du camp de chétives huttes de boue desséchee, et ils y entassent leur famille. Dans les intervalles de loisir laissés par le service militaire, ils courent à cette demeure misérable, et partagent leur ration avec deux, trois, quatre personnes et souvent davantage. Si le régiment change de garnison, la pauvre famille suit le soldat; mais s'il quitte le sol de la patrie, il ne reste plus d'asile ni de res-sources à ces infortunés; les enfants et les vieillards meurent bientôt, et souvent la femme se prostitue pour avoir du pain.

11) 420 drachmes font 3 livres poids de table.

Le mode de recrutement est singulièrement arbitraire et cruel. Ou ne peut voir de spectacle plus affreux que celui de ces pauvres conscrits, conduits jusqu'au régiment demi-nus, les fers au cou, lies deux à deux par les bras, ou bien les mains serrées dans des éclisses de bois, clouées près du poignet. Les recrues restent en prison dans leurs provinces respectives jusqu'à ce que le contingent demandé soit au complet. On les mene ensuite au camp, où ils arrivent des deux extremités de l'Égypte, extenues de fatigue, mourant de faim. L'inspection se fait seulement au régiment, et ceux que l'on juge impropres au service sont renvoyés, sans secours ou indennités pour ce voyage inutile. Il leur faut un long temps pour retourner à leurs champs abandonnés, à leurs récoltes ravagées; et quand ils arrivent enfin, ils n'ont plus rien : le voyage a épuisé leurs faibles ressources. Neanmoins il leur faut payer l'impôt à l'épo-que fixée; ils n'obtiennent ni délai ni allégement en considération d'une si rude corvée. D'ailleurs, en matière de recrutement, le pouvoir des chess de village et des mammours n'est soumis à aucun contrôle; aucune loi n'en regle l'exercice; ils procèdent le plus souvent au gré de leurs caprices, ne prenant pour guides que leurs intérêts. leur affection ou leur animosité. Ainsi, tout ce que les observateurs

européas ont raconté de ce node odieux de recrutement est parfaitement vrai. Le vioe-roi paraît lui-même gémir de la nécessité de ces violences; il désirerait vivement remplacer une aussi déplorable méthode par la conscription française; mais lin'a pu parvenir jus-

qu'a ce jour.

Les couseils généraux lui conseille rent de tenter une capérines ciel echous, par la mauvaise volonté des cheiks, auxquels le revertuennet actuel offre à la fois des moyens d'exaction pour grossir leurs revenus, et des occasions d'augmenter leur puissance. La subreduait une réforme si utile, l'ancien s'intérnation une réforme si utile, l'ancien s'intérnation de la répressa de la comment de la resultation de la réponsa de la resultation de la réponsa de la resultation de la réponsa de la

hre pour les préserver de cette corvée; et les hommes poursuivis par les recruteurs se tranchent d'un coup de couteau plusieurs doigts de la main gauche ou l'index de la main droite; ou bien ils s'introduisent dans l'œil droit un peu de chaux vive, et se rendent borgnes.

C'est pour le paysan égyptien un supplice sans égal que de quitter sa vie misérable, mais libre, pour s'assujettir à une discipline sévère, et apprendre un métier pénible enseigne à coups de courbache (1).

Arrivé dans l'armée avec une répugnance insurmontable, il n'est pas surprenant que l'Égyptien, quoique sobre, patient, assez facile à discipliner, ne fasse point un soldat vraiment brave; il se bat par obéissance. La discipline lui est odieuse; quoique dans la vie civile il ne jouisse que d'une liberté fort restreinte, l'assujettissement de la vie militaire lui pèse étrangement. Aucun espoir n'éveille en lui une emulation généreuse; il est tres-rare qu'un Arabe parvienne au grade de lieutenant. Rien ne flatte donc l'ambition du soldat; aucun rêve de gloire ne peut lui apparaître; rien ne l'encourage à se distinguer, et l'avenir n'est pour lui que la triste continuation du présent.

Vil et lâche dans les revers, il est cruel dans la victoire. Dans la guerre de Morée, les troupes d'Ibrahim-Pacha out epuisé tout ce que la barbarie a de plus atroce. Cétait spécialement sur les fernmes et les enfants que s'exerçait leur violence, comme si elles eussent voulu anéantri la race des vaincu,

Tant que les Arabes restent dans les grodes inférieurs, ils conservent leurs qualités naturelles, mais aussitét qu'ils son parvenus à ou grade superieur ils se relâchent, et deviennent arrogatos et force citel l'iteljaz, après la prise de Soin-rec et de l'iteljaz, après la prise de Soin-taille de Koniala, l'arabini-Pacho, satisfait des soddats égyptiens, en promut un grand nombre aux grades de sobus-lieutenant et de lieutenant. Les nouveaux éilse traiterne leurs compatriotes avec une

 Le courhache est un fouct en peau d'hippopotame, avec lequel se foni la plupart des flageliations. insolence peu commune; il les insultiaent à tout propos, et ne leur adressaient la parole qu'en y joignant quelqueépithète outrageante. La plupart exigeaient qu'un homme de leur compagnie les suivit et les servit partout, qu'il fut toujours dans une attitude respectueuxe devant eux, et qu'il témoignât de la sounission la plus complète.

Afin de récompenser les services de son armée, Ibrahim decréta qu'à l'avenir aucun colonel ne pourrait infliger des punitions, et que les hommes contre lesquels il y aurait des sujets de plainte devaient, dans tous les cas, être traduits devant un conseil de guerre; en même temps il accorda aux soldats le droit d'élire leurs sous-officiers. Ces dispositions, dictées par des sentiments d'équité, eurent pour premier effet un grand relachement dans la discipline. Les soldats n'obeissaient plus, s'absentaient sans permission, et dévalisaient les voyageurs sur les grandes routes. C'est à cette époque que deux Français. MM. Bois-le-Comte et de la Noue, furent insultés par des soldats égyptiens. L'armée se désorganisait rapidement; Ibrahim reconnut sa faute, et se hata d'abroger son décret et de rentrer dans l'arbitraire.

traire. Les officiers tures sont aussi ignorants et plus liches que les soldats surtique. Leurs facultés sont étouliées par les préjuges et par une obvissance sans bornes, et ils maquent presque tous de l'instruction la plus vulgaire. Leur éducation militaire n'est pas mellieure. Les officiers supérieurs eux-mêmes commissent la puén et un métier, ils arrivent sans avoir acquis les connaissances prisans avoir acquis les connaissances priliminaires les plus midapensables.

Ls présomption des chefs de l'srmée égyptienne peut seule égaler leur ignorance; et toutes deux sont portées à un point incroyable. Le maniement des armes est leur plus grande affaire. Aussi voit-on les officiers supérieurs s'y livrer avec zèle, et y mettre autunt d'amourpropre que ferbit chez nous un caporal.

Telle est cette armée dont les succès éclatants ont un moment occupé le monde civilisé. Elle ne s'est jamais mesurée en bataille rangée avec des troupes européennes, et les soldats qu'elle a battus avaient tous les désavantages d'une organisation incomplète et encore plus récente. Les Syriens ont di cèder devant la discipline et l'ordre du Nizam, et les Turcs n'y ont point résisté. Pour complèter l'histoire du soldat

égyptien, il faut encore parler des pensions de retraite. Le soldat reçoit à ce titre un secours, dont le minimum est de sept piastres, et le maximum de trente-sept piastres par mois. Pour recevoir cette faible rétribution, les sakkats (invalides) subissent tons les six mois une visitede médecin. S'ils sont jugés capables de travailler, la pension est retranchée, et on les renvoie aussitôt : dans le cas où ils semblent tout à fait hors d'état de pourvoir à leur subsistance, on augmente leur pension de retraite. Quoique fort modique, cette pension pourrait encore suffire si elle était payée régulièrement. Mais il est loin d'en être ainsi. Les invalides, ou sakkats, attendent quelquefois pendant plusieurs mois sans rien toucher, ou bien ils sont obligés de vendre leur teskéré à des juifs. Les délais et ensuite les bachiks pourboire) qu'il faut donner aux maai-(pourboire) qu il mus domine.

Leurs absorbent la moitié d'un revenu, déjà d'une exiguïté extrême.

Nous ne devons pas oublier non plus de dire que la justice militaire s'est épurée depuis l'établissement du Nizam. Il n'est plus question aujourd'hui de ces exécutions de prévoyance si fréquentes sous la domination des mameluks. Le code militaire français est mis en vigueur, et quoique ici comme ailleurs l'argent soit toujours un argument victorieux, les soldats, au moins, sont jugés d'une manière légale. Le pacha réunit aussi un divan de colonels et de généraux. Ce divan se nomme le machoireh : il traite de toutes les affaires de la guerre, depuis les plus minutieuses jusqu'aux plus importantes, et Méhémet-Ali sanctionne ses décisions.

Le régiment qui dolt recevolr un drapeau se forme en carré faisant face au ceutre où les officiers sont placés avec les imans. Alors, au unilieu du plus retigieux silence, ces derniers entonnent des chants arabes à la louange des armées musulmanes. Un seul vrai covant, disent-lis, peut, dans la guerre du Cilhâl, détruire cent mille chrétiens ou juifs, avec l'assistance d'Allah. Après ces hymnes de guerre, on lit la formule de prestation du sement, et le drapeau est remis à l'officier qui doit le porter. On égorge ensuite des agneaux, et chaque porte-drapeau trempant as main droite dans le sang des victimes l'imprime sur un coinde l'étendard; des salves d'artillerite terminent crêtte conséeration antique.

rie terminent cette consécration antique. Voici quel était en 1841 l'état de l'armée en Egypte :

| DÉMCRATION.                                      | NOMB. DES RÉCIMENTS. | NOMBRE D'HOMMES. |  |
|--------------------------------------------------|----------------------|------------------|--|
| Artillerie de la garde à pied                    | 3                    | 5,670            |  |
| Artillerie de la garde à cheval                  | 2                    | 1,989            |  |
| 4 pelotons d'artill. détachés                    | 2                    | 337              |  |
| 1 bataillon d'artilleurs                         | >                    | 379              |  |
| Infanterie de la garde                           | 3                    | 8,158            |  |
| Infanterie                                       | 35                   | 88,877           |  |
| Cavalerie de la garde                            | 2                    | 1,640            |  |
| Cavalerie                                        | 13                   | 10,044           |  |
| Vétérana                                         | *                    | 9,950            |  |
| Génie                                            |                      | 19,515           |  |
| Artificiers                                      | ×                    | 185              |  |
| Carabiniers                                      |                      | 1,258            |  |
| Total des troupes régulières                     |                      | 148,032          |  |
| Troupes irrégulières                             |                      | 41,678           |  |
| Garde nationale                                  | >                    | 47,800           |  |
| Ouvriers des fabriques for-<br>més en batallions | ١,                   | 15,000           |  |
| Effectif des écoles                              |                      | 1,200            |  |
| Flotte, personnel de l'arsenal<br>compris        | ,                    | 40,663           |  |
| Total général                                    | ١                    | 294,373          |  |

Au sujet de la garde nationale, qui figure dans le tableau pour un chiffre assez élevé, nous avons à faire remarquer qu'elle renferme beauconp d'invalides, des vieillards et même des enfants.

Quant aux troupes irrégulières fournies par les tribus qui habitent la partie de l'Égypte bordée par le désert, et le désert même, elles ne sont soumises à aucune levée lixe, et Méhémet-Ali se contente de requérir leur appui lorsqu'il en a besoin. Maintenues dans l'obéissance par la résidence forcée de leurs chelks au Kaire, elles envoient au pacha le contingent dont elles penvent disposer; mais elles gardent dans l'armée leur manière propre de combattre, leurs armes, et leurs costumes particuliers. Certaines tribus ne se servent pas d'armes à feu; un petit bouclier en peau d'éléphant, d'hippopotame ou de crocodile, est l'arme defensive; et leurs guerriers se jettent sur l'ennemi avec des lances garnies de fer; ils portent aussi un petit poignard attaché au bras gauche. Leur choc est impétueux. et ils se battent avec acharnement.

Avant la guerre de Morée, Méhémet-Ali avait songé à créer une marine. Il fut puissamment secondé dans cette entreprise par un Français, M. Besson, officier distingué, mort il y a quelques années, et qu'il sera difficile de remplacer auorès du vice-roi.

Le maréchal Marmont donne les didissi suivants sur la vie de est encellent marin. Après avoir parlé de la puissante secordre du viele-roi, M. le due de Raguse ajoute : « L'âme de cette escadre, celui qui l'a organisce et l'a mise sur le pied où elle est, est un Français, M. Besson (Beson-Bey), qui est viceamiral, et le major genéral du pacha. Volci quelle est son histoire.

c Cei officier servait dans la marine française en qualité de litertenant de vaisseau, et était en 1815 employé au port de Rachéric. Il avait épossé une possédait un bitiment de commerce, et et navire, nomme la Madeleira, et et trouvait précisement à Rochéroir au moment on Napoleon y arrire et se dispossit à quitter la Franca. M. Besson proposa 3 l'empereur de le conduire sur que. Napoléon accepta; tout fut en consequence disposé à bord. On fit prépasequence disposé à bord. On fit prépa-

rer un endroit pour le cacher au moyen de tonneaux defoncés communiquant entre eux et matelassés intérieurement. Les effets les plus précieux de l'empereur furent embarqués mystérieusement en plusieurs fois. Il avait donné l'ordre à M. Besson de se trouver entre l'île d'Aix et le rocher d'Eneste, et de venir ensuite le prendre. Mais quand M. Besson arriva près de Napoléon, celui-ci avsit changé d'avis; il lui annonça qu'il renonçait à ce parti, que trop de chances contraires accompagnajent, et qu'il avait envoyé M. de Lascases auprès de l'amiral anglais, pour lui demander de le recevoir. La Madeleine mit à la voile, et arriva en Amérique, très-promptement et très-heureusement, sans même avoir été visitée. Si Napoléon avait persisté dans son premier projet, sa destinée prenait un tout autre cours.

· Cet acte de dévouement de M. Besson envers l'empereur le compromit; son nom fut rayé des contrôles de la marine, et il se vit obligé, afin d'assurer son existence et celle de sa famille, de naviguer pour le commerce. Ses premières opérations ayant mal réussi, et se trouvant à Alexandrie en 1820, il proposa au vice-roi d'Egypte, qui s'occupait de la création d'une marine militaire, d'entrer à son service. Son offre fut acceptée. D'abord il fut chargé de surveiller la construction des bûtiments que le pacha faisait faire en France; puis il eut le commandement de la belle frégate de soixante-quatre canons, le Bahireh, qui sortait des chantiers de Marseille. Bientôt après, le pacha, appréciant sa capacité, et convaincu qu'il pouvait lui être plus utile dans un grade plus élevé, l'avança; il est devenu en peu d'années vice-amiral et major général, c'est-à-dire le vé-

rituble ministre de ce département. L'Expte n'ayant ni fer, ni cuivre, ni bois, la plupart de ses vaisseaux avuient été construits et acheté à Marseille, à Livourne, à Trieste. La bataille de Navan déruista cette flotte naissante. Quelà ce désattre : une fregate de soitante aconons, construité à Venies, une frégate de Livourne, un très-petit nombre de correttes et be brieds, voit à tout ce

qui resta au pacha de sa brillante es-

Tout était donc à créer de nouveau : arsenaux, ateliers, matériel et person-nel. Un Français, M. de Cérisy, habile îngénieur de Toulon, fut chargé par le pacha d'établir l'arsenal et de diriger les constructions. Malgré des obstacles sans nombre, malgré l'injuste prévention des indigènes, et l'insubordination des ouvriers européens, dont il était forcé de se servir dans le commencement de ses opérations, M. de Cérisy obtint bientôt d'heureux résultats. Méhémet-Ali, charmé de ces premiers succes, lui donna dans l'arsenal une autorité absolue. Le seul terrain dont on pouvait disposer pour cet établissement était un endroit marécageux, où l'ingénieur eut à lutter contre des difficultés de tout genre. Il fut obligé d'affermir le sol avant d'y jeter les fondements de l'édifice. Tout était à créer. Entreprenant et infatigable, il formait des ouvriers pour la charpente et la ferrure, bâtissait des magasins, organisait une administration, et faisait régner un ordre parfait dans ce vaste arsenal. Soutenu par l'énergique volonté du pacha, qui faisait pour sa marine toute espèce de sacrifice, M. de Cérisy vint à bout de fonder à Alexandrie un arsenal capable de soutenir la comparaison avec les premiers arsenaux de l'Europe. Malheureusement la plupart des navires nouvellement construits sont dans un état peu satisfaisant. La prompte détérioration de ces bâtiments n'est pas due à une construction vicieuse, mais à la mauvaise qualité des materiaux em-ployés. L'Egypte étant dépourvue de bois, c'est à Trieste, et surtout dans la Caramanie, que le pacha s'en procure; et ces bois, achetés par des gens sans expérience ou sans probité, sont souvent trop verts, et n'ont pas les qualités requises. En 1838, apres une croisière de quarante jours, la flotte fut obligée de rentrer à Alexandrie dans un état pitovable : les navires faisaient eau de toutes parts.

il est bon de noter que les travailleurs

sont insufficiants pour une beogneaussi praible. C'est pité de voir cette foule considérable, hommes, femmes, encitats, dégueuellés, presque nus, au teint have, aux membres chétifs, succombant sous le poids du plus léger fardeau; ces misérables, mal payés, so nourrissent à peine, et n'ont point de force; ils n'obtaissent qu'au bâton des serveilles.

Près de quatre mille ouvriers arabes sont employés à l'arsenal, sous la direction de chefs d'atelier français venus de Toulon. La quantité supplée donc ici à la vigueur; et en employant le double de bras et de temps qu'il en coûte en Europe, on arriverait encore à faire de bons travaux si on possédait les matières premières.

Les métaux, l'artillerie, les munitions devant venir de France et d'Angleterre, un conseil d'administration a été institué sous la présidence de l'inspecteur de l'arsenal; ce conseil est chargé de décider la quantité de fourniture qu'il con-

vient de demander, et d'en contrôler la récention.

Un conseil supérieur d'amirauté, composé de l'amiral, du vice-amiral, et d'un contre-amiral, a la mission de surveiller toute la marine et de proposer au vice-roi les améliorations necessaires; le pacha suit presque toujours les indications tracées par ec conseil.

On a aussi fondé à l'arsenal une école de marine et une école de construction navale; mais elles n'ont donné aucun résultat satisfaisant, au moins jusqu'à

ce jour.

Malgré les plus grands obstacles qu'il avait à surmonter, M. de Cérisy est parveux à organiser la marine éxpytienne. Il a introduit dans la construction des navires de guerre les amé-liorations réclamées depuis longtemps par les officiers français, et dont ses propras observations lui avaient fait reconnaître l'utilité. Les bâtiments ont été

exécutés d'après ses plans. Voici le tableau des constructions faites et des bâtiments réparés pendant la direction de M. de Cérisy.

| BATIMENTS CONSTRUITS. |                                      | BATIMENTS RÉPARÉS. |                |              |                   |                              |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|-------------------|------------------------------|
| NOMS,                 | DÉSICATION.                          | de bouches à feu.  | NOMS.          | DÉSICKATION. | de bouches à feu. | uku<br>de leur construction. |
| Masr                  | Valssean de pre-<br>mier rang        | 100                | Bahireh        | Frégate      | 60                | Marsellle.                   |
| Acri                  | id.                                  | 100                | Jafferieh      | id.          | 60                | Livourne.                    |
| Mehallet-el-Kébir     |                                      | 100                | Reschdid       | id.          | 58                | Venise.                      |
| Mansoura              | id.                                  | 100                | Capechelk      | id.          | 54                | Arcangel.                    |
| Scanderich            | id.                                  | 100                | Sirijihād      | id.          | 60                | Livourne.                    |
| Homs                  | id.                                  | 100                | Damiatych      | id.          | 54                | Alexandrie.                  |
| Aboukir               | id.                                  | 78                 | Mostagihād     | id.          | 56                | Frég. algér.                 |
| Tantah                | Corveite                             | 25                 | Djeima-Baliary |              | 22                | Gênes.                       |
| Azizièh               | Goëlette                             | 10                 | Gihād-Beker    | id.          | 22                | id.                          |
|                       | Vaisseau                             | 86                 | Fouah          | id.          | 22                | Alexandrie.                  |
| Beylan                | Valsseau en chan-                    | 86                 | Pelenk-Gihad   | id.          | 22                | Marseille.                   |
| Alep                  | tier en chan-                        | 100                | Washington     | Grand brick  | 22                | Bordeaux.                    |
| Damas                 | id.                                  | 100                | Le Fulminant   | id.          | 22                | Livonrpe.                    |
|                       | Un cutter de plai-                   |                    | Feschné        | id.          | 22                | Alexandrie.                  |
|                       | sance,                               | - 4                | Chaln-Déria    | id.          | 22                | Ven. de Torq                 |
| 3 3                   | Une bombarde                         |                    | Semend-Gillåd  | Petit brick  | 18                | Marseille.                   |
|                       | Un transport pour<br>les bois de ma- |                    | Chabas-Glhåd   | id.          | 18                | La Ciolat.                   |
|                       | ture                                 |                    | Le Crocodile   | id.          | 18                | Marseille.                   |
|                       | Une grande frégate                   |                    | Bahl-Gihad     | id.          | 18                | Alexandrie.                  |
|                       | en chantier                          | 60                 | L'Américain    | id.          | 18                | États-Unis.                  |

La flotte comptait, de plus, quatre bâtiments de transport de quatre cents tonneaux, une frégate, un brick, et un

eulter ture pris pendant la guerre. Après avoir i hat construire les plus grands vaisseux de guerre, le vice-roi sentit la necessité d'avoir un ou plusieurs visiseaux de radoub pour la flotte. Cétait une source de nouveiles et sérieuses difficultés. Les premiers plans chouvernt; le vice-roi s'adressa encore à la France pour avoir un homme capible de dirige l'accomplissement de ce roibe tervail. L'administration de ce roibe tervail. L'administration de production de l'accomplissement de ce roibe tervail. L'administration de production de l'accomplissement de ce roibe tervail. L'administration de l'accomplissement de l'accomplissement de constitute de constitute de l'accomplissement de ingénieur distingué, qui a parfaitement justifie le choix de ses supérieurs, et répondu à l'attente du vice-roi.

pondu al attente du vice-roi.
Mehêmet-Mi voulut aussi füre creuMehêmet-Mi voulut aussi füre creudont le fond est vasers jusqu'à une profondeur de soitante prick. Il a'agissait
d'établir sur un pareil fond un pavé bydraulique. Le bassin devait pouvoir
contenir des vaisseaux de ligne tiant vingt pieds de au ; ce qui , joint aux
rant vingt pieds de au ; ce qui , joint aux
pleçait le soi artificiel à trente-quatre
pieds sous l'estimet à trente-quatre
pieds sous l'estimet à trente-quatre
pieds sous l'estimet.

M. Mougel n'a pas reculé devant les

obstacles d'une entreprise si difficile; il a soumis au vice-roi un plan simple, dont le succès est infaillible. Les travaux sont en pleine activité, et ce bel ouvrage sera bientôt terminé.

On avait improvisé une flotte, il fallut aussi improviser des marins. Le pacha institua une école de navigation, et y plaça de jeunes mameluks, destinés à remplir les cadres de la marine. Comme par le passé, la France fournit les officiers chargés de l'armement des vaisseaux et de l'instruction des équipages. Parmi les officiers de la marine francaise, le capitaine Letellier, Besson-Bey, dont l'Égypte regrette la mort prématurée, et M. Housard, qui n'a point cessé d'aider le vice-roi de ses services précieux, méritent une mention toute spéciale pour l'intelligence et l'activité déployées dans leurs divers emplois.

Quand on se souvient que la première marine créée par Mellemet -Ali a été ancantie à Navarin, on s'étonne de trouver aujourd'hui dans le seul port de l'Égypte une force navale supérieure à celle de quelques États de l'Europe qui n'ont point eu à subir une pareille catastrople. Cette flotte comprent.

A flot:

7 vaisseaux de ligne, 6 frégates, 4 corvettes,

7 bricks, 2 bateaux à vapeur, 23 transports.

En construction :

3 vaisseaux, 1 corvette de charge, 1 cutter.

On évalue à 12,000 le nombre de marise embarqués à bord de la flotte. Ces bâtiments ne sont point inoccuper, comme les frégates du sultan devant les cciques du Bosphore; la plupart louvoient constamment hors du port cour exercer les équipages aux meuvres des volles et de l'artillerie, manœurres dans lesquelles les Arabés déploient beaucoup d'adresse et de pré-

Un des principaux instructeurs a fait adopter en Egypte le système en vigueur dans la marine française, et le matelot arabe est à la fois gabier, fusilier et canonier. Le mode de recrutement est à peu près le même que pour l'armée de terre; seulement, pour prévenir les désertions, on imprime, à Alexandrie, sur le dos de la main, ou sur le gras de la jambe des conserits, une ancre ou un poisson, comme on faisait jails aux soldats romains.

Le paye et le taim sont aussi les mêmes que pour l'infanterie. L'uniforme des marins est à peu près semblable à celui des troupes à pied; il est en grosse toile de coton blanche, avec un collet et dres parements de couleur; une ancre de drap est placée sur le dos.

ue drap-est pieces sir du St., mariae et discussione de la conficie de vicil de capital-pecilia, ou amiral. Cet officire a deux lieutenants: le vieceamira, et e contex-emiral. Vient ensuite le byun-bacht, capitaine de vaisseau; le suph-kod-aguasi, capitaine de refragate; et le sol-hod-aguasi, cupitaine de romante la com de yun-bachti; les mai-tres d'équipage sont appelés effendis plus ou moins riche, que l'on porte dans l'armée de terre, par une décoration plus ou moins riche, que l'on porte ciers de la marine, cette decoration re-présente une nanche.

Le poste de capitan-pacha fut occupé d'obbord par Ismael Gibraltar, puis par Osman Noureddyn-Pacha. Après que celui-ci eut quitté le service de Mehémet-Ali, Moutouch-Pacha, fils d'un hey des mameluks tué au massacre de cette millec, obtint cette place éminente, et la possède encore.

Les travaux de Noureddyn-Pacha, qui jouissait d'une grande réputation, exigent que nous entrions dans quelques détails sur cet officier supérieur, un des plus remarquables de l'armée égyptienne.

Osman Noureddyn-Pacha, fils d'undomestique de Méhimet-Ali, ful televé par mestique de Méhimet-Ali, ful televé par le maitre de son père; après avoir pris soin de l'endèuer d'Osman, le pacha, croyant recounsitre en lui des dispositions intelligentes, se chargea de son éducation, et l'envoya en Europe, où il tresta sept ans, Osman visita l'Italie, la Prance et l'Angleterre, et revint sinon avec un savoir profond, du moins sottèrement dépouillé des préjugésorientaux. A son retour, Osman-Effendi fut chargé de l'instruction publique et de

A son return, communication for charge de l'instruction publique et de l'organisation del l'inprimerie. Préserve, comme par mirsele, de l'exceution d'une sentence qui devait l'envoyer au fond du Nil pour une faute assez légère, il fut nommé directeur da l'école de Karzel-Ain; de la, montant rapidement en grade, il devint bey, puis major général de l'armée.

C'est alors que las fits confice la misson de diriger et de régulariser l'Instruction des troupes de trer et de men. Toutes les tradicions, tous les projets, tous les règlements relatifs à des inno-tous de l'est de l'es

Il était gouverneur de Candie en 1833;

lors de l'insurrection il parvint à paci-fier cette lle sans verser de sang, et promit une amnistie générale au nom du vice-roi. Malheureusement Méhémet-Ali, d'ordinaire si généreux et clément, avait contre les Candiotes un profond ressentiment. Osman, contraint de violer sa parole et d'être l'instrument d'exécutions sanglantes, obeit en fidèle serviteur : mais aussitôt après il abandonna le service de Mehémet-Ali. Il monta sur un brick qui le conduisit à Mételin, sapatrie, et renvoya le bâtiment au pacha avec une lettre contenant sa demission et l'explication des motifs qui la légitimaient à ses yeux. Cette retraite fut bientôt connue; la Porte, tonjours prête à profiter des fautes on des revers du pacha d'Égypte, appela Noureddyn à Constantinople, et lui confia le poste de Baroudkhané-éminé (intendant général des poudres ). Osman-Noureddyn mourut de la peste peu de temps après; il avait alors saviron quarante-cinq ans.

#### CHAPITRE V.

# AGRICULTURE. COMMERCE. INDUS-

Tandis que dans d'autres pays il faut s'ingénier de mille manières pour amender le sol, l'agriculture a toujours été en Égypta un art facile. Tous les auteurs ou voyageurs, tant anciens que modernes, sont d'accord sur ce sujet. « Comme le courant du fleuve est trèslent, dit Diodore, ils le détournent aisément au moyen de petites digues, et font répandre les caux dans les chainps quand ils le jugent à propos. Tout cela rend la culture du sol si faeile et si profitable qu'après sa dessircation les laboureurs n'ont qu'a y jeter la semence et à y conduire les bestiaux, qui la foulent sous leurs pieds ; et au bout de quatre ou cinq mois ils reviennent pour la moisson, D'autres, après avoir passé una charrue legère sur les champs qui ont été ainsi arrosés, recueillent des monceaux de fruits sans beaucoup de dépense et de peine. Le terrain vignoble, cultivé de la même manière, rapporte aux indigenes abondance de vin. Les terrains qu'on laisse incultes, après l'inondation, produisent des pâturages si riches que les troupeaux de brebis qu'on y nourrit donnent une double portee et une double tonte (1), >

Hérodote nous apprend à peu près la mémechose. Seulement il sjoute qu'on se servait plus particulièrement des pourceaux pour fouler le sol et enterre le se-

(1) Diod. Sicil., tome I, p. 41 (traduction da Hoefer); Paris, 1846, mences (1). Dans les peintures des tombeaux de Giseh et de Koum-el-Hamar, on voit des chèvres employées à ce travail : dans eelle de Beni-Hassan, et au milieu d'autres représentations des travaux agricoles, on remarque trois hommes, armés du corbasch, qui frappent un troupeau de béliers et de moutons en les poussant devant eux. De l'autre côté de ce même tableau, trois hommes frappent également des moutons, et les poussent dans une direction opposée (2)

Mais nous n'avons pas ici à parler de l'état de l'agriculture chez les anciens Égyptiens ; cette partie a été traitée ailleurs mieux que nous ne le ferions ici (3).

L'agriculture méritait de fixer l'attention du régénérateur de l'Égypte moderne. Méhémet-Ali entreprit des améliorations qui n'avaient pas encore été tentées avant lui. Le barrage et la canalisation du Nil fixerent d'abord toute son attention.

Si toute l'Égypte pouvait être suffisamment arrosée, elle serait la contrée la plus riche de la terre. C'est ce qu'avaient parfaitement compris les Français , lorsque , maîtres de l'Égypte , ils avaient songé à construire des digues aux deux embouehures du Nil, afin de faire refluer les eaux dans toute la vallée, et d'en arroser à volonté toute la superficie (4). Ce plan gigantesque a été repris par le vice-roi; il en a confié l'exécution a M. Linant-bey. Il y a là, il ne faut pas se le dissimuler, de grands obstacles à vainere : il faut préalablement bien étudier le cours et les alluvions du Nil. Ce fleuve est difficile à maîtriser : tantôt il se gonfle et roule un volume d'eau dont la rapidité est effrayante, tantôt ce n'est plus qu'un large ruisseau que le fellah passe à gué. Les préparatifs du barrage ont fait naître l'idée de construire un chemin de fer, conduisant des carrières du Mokathan au bord du Nil;

l'intervalle est d'environ nne lieue, Pour augmenter les movens d'irrigation et favoriser les différentes cultures,

il fallait creuser des canaux, reparer ou nettoyer ceux qui existaieut dejà, ré-

tablir les digues et en faire de nouvelles.

ouest jusqu'à Sembellayoun, et de là il coule à l'est jusqu'à la reneontre du canal de Moueys, auquel il se joint, au sud de Kafr-el-Daoud; sa longueur est d'environ cinquante-cinq kilonietres sur quinze de large. Dans sa largeur, il v a quatre ponts avec écluses à vannes. Le canal de Bahyreh a son embouchure au nord de Beni-Salam, sur la branche de Rosette; il longe les bords du Nil iusqu'à la rencontre du canal de Rahmanieh. Il a plus de quatre-vingts kilomètres, sur environ dix-huit de large, Il y a cinq ponts avec écluses à vannes. Le canal de Mahmoudieh, qui a coûté tant d'hommes et d'argent, n'est plus navi gable que pendant l'inondation. Il est à see pendant huit mois, depuis son embouchure jusqu'à Birket-el-Gheytas.

Basse-Égypte. Quant à l'irrigation de la Haute-Egypte, elle est dans un état moins satisfaisant. Les grands canaux conservent peu d'eau après l'inondation ; les canaux de dérivation ne suffisent pas au besoin des terres. Chaque anuée les eaux rompent les digues qui n'ont point de solidité, ce qui fait écouler les eaux, avant qu'elles aient pu déposer sur le sol leur limon fécondant.

Tel est l'état de canalisation de la

Des cultures du coton, de l'indigo, de l'opium, du murier, etc.

On distingue particulièrement deux espèces de cotonnier le gossypium herbaceum (cotonnier, herbace), et le ossypium arboreum (cotonnier en arbre). Ce dernier ne croît que dans les

Méhéniet-Ali y a songé; mais son ouvrageest encore inachevé. Daus le Delta. on a creuse, à Tantah, un canal qui a son embouchure dans celui de Chibyn. au sud et à peu de distance de Djafarych. Il se joint au canal de Kafr-el-Cheik, à l'ouest de Deflych; sa longueur est d'environ cinquante kilomètres, sur une largeur de quinze mètres. Dans sa longueur il y a quatre écluses à vannes pour régler la dépense des eaux. Le canal de Bouseyeh a sa prise d'eau dans la branche de Damiette, au nord de Dacadous : il se dirige au nord-

<sup>(1)</sup> Herod., II, 14.
(2) Voyez l'Egypte ancienne, par M. Cham-ollion-Figenc, p. 189 (collection de l'Univers viltoresque ).

<sup>(3)</sup> Foyez Fouvrage cité de M. Champollion, e: I. Gardner Wilkinson, Manners and customs of the ancient Egyptians, vol. let il. (4) Le plan de ce travail se frouve résumé

dans le grand ouvrage de l'expédition d'Egypte.

régions tropicales, et peut virre de nonbreuses années, Quantau premier, il est anuel, comme dans l'Île de Malte; et cependant si tige devient faellement virace dans des climats plus chauds. Suiqui confine à l'Arabie produit un priti arbrissau que les uns appellent goaspione, et les autres aylons son fruit, qui reasemble à celui d'une relius, engagione, et les autres aylons son fruit, qui reasemble à celui d'une relius, entient un duvet que l'on file; o ne ni fairique des étoffes qui ne le côdent à soume utre ni en molisses ni en blaccheur, c'i les prériess égyptiene ni pritent des grand prix (1), viete ils statechen, us

Il est très-vraisemblable que Pline désigne dans ce passage le coton herbacé, qui serait ainsi originaire de l'Égypte.

La culture du cotonnier rests fongtemps dans l'oubli. Cette malvacée embellissait seulement quelques jardins du Caire, où elle ne servait qu'à donner de l'ombre. Le vioe-roi s'assura, par des essais, de l'importance de cette culture. Il fit ensemencer deux mille feddans (2), qui sont devenus la base do plantations plus étendues.

plantations plus étendues. On sème le coton de préférence dans des terrains gras, forts et conservant

(1) On a préfectiu qu'il n'y a sau de timoignare qui débisies avec certitude que le colon existait en Expiseavant le temps de Pine. Mais ators le passage citie ne appulgarent qu'a l'introduction en Expise d'une cuitare toute nouveile du temps de Pine. Crité supposition est absurde; et il faut bien admettre que Pline parie d'une plante (évidenment le colonnier) cultivée avant loi, anna preciser l'époque de son introduction en Expise.

de son introduction on Egypto.

On a beausory disease poor savoir el le lyscompany de la company d

l'humidité; on recherche aussi la proximité du Nil, pour arroser plus aisement et à moins de frais. Ces terrains doivent être à l'abri des débordements du fleuve. ear le séjour des eaux ferait périr les plants. Les fellahs ont grand soin de diguer le voisinage des terres qui seraient sujettes à être inondées dans le moment de la haute crue. Cependant les cotonniers recoivent des arrosements périodiques, sans lesquels ils ne pourraient se developper. En hiver, on les arrose tous les quinze jours; au prin-temps, tous les douze jours, et en été, tous les huit jours. Les machines hydrauliques dont se servent les fellahs pour les arrosements sont les puita à roues et les delou ou châdouf. La machine qu'on nomme chadouf se compose d'un balaneier auspendu à une traverse que soutiennent deux montants; un eoutre-poids, attaché à l'arrière du balaneier, faeilite l'ascension d'un panier attaché à l'extrémité antérieure du balaneier. Le travailleur fait descendre ce panier dans le Nil, le remplit, le remonte et le deverse dans la rigole destinée à l'irrigation.

Aussitôt après l'ensemencement on arrose, et cet arrosage continue tant que produit le cotonnier.

Dans la Basse-Égypte on donne un seul labour à la terre où l'on veut semer le coton; dans le Saïd on laboure deux fois, si le sol est friable et léger; ensuite on trace des sillons à la distance d'environ un mètre. En général, dans toutes les provinces, on laboure la terre à trente-six centimètres de profondeur : si elle est trop forte, le labour est moins profond. Les fellahs se servent de la eharrue pour labourer; quelquefois, ils emploient la houe, lorsque le terrain n'a pas beaucoup d'étendue. Le bœnf, le buffle et l'ane sont les animaux destinés à cet usage. Après le labour, on brise les mottes avec la houe, et on achève avec le même instrument de nivelor la terre, qui ne subit aucune autre préparation. On fait des trous de trois à quatre pouces de diamètre, sur autant de profondeur. On y dépose de deux à quatre grains, à deux et trois pouces de profondeur, après avoir laisse tremper ces grains dans l'eau pendant vingtquatre beures pour les amollir et hâter

la germination. On seme toujours en mars et avril. On laisse un mêtre environ et souvent moins de distance entre les piels de cotonnier. Dans les plontatious rapprochées des villes, les fellabmettent ce terrain à profit en y semant des legumes et autres productions.

A l'époque de l'inondation, on sarcle à la main les herbes parasites qui croissent autour et dans les intervalles des cotonniers; les fellahs qui ont de grandes plantations y font passer la charrue au commencement de l'hiver. pour économiser le temps, ce qui endommage souvent les cotonniers; ceux qui n'out que de petites plantations se servent de la houe. On commence à sarcler dès que la plante est arrivée environ à un décimetre de hauteur. Les sarclages se font à la main, avec la houe ou avec la charrue. Les fellaha sarcient dans toute l'étendue de leurs plantations, autant pour amender la terre que pour detruire les herbes qui nuisent à la croissance des plantes.

Dans la seconde année, on ne remue la terre que pour enlever, par le moyen de la charrue ou de la houe, les herbes parasites que les irrigations font croître en abondance; ce sarclage a lieu une

acule fois.

Le cotonnier a'élève d'environ un mètre et demi la première année; sa croissance est moindre dans la seconde et la troisième. On talile les cotonniers avec une espèce de serpette; on l'émonde tellement qu'on ne laisse que le trone. Toutes les branches sont enlevées; on s'en sert comme combustible. Les fellahs qui n'ont pas d'instrument tranchant se contentent de casser les branches, méthode vicieuse employée surtout dans la Haute-Egypte. La taille des cotonniers a lieu la première année, et se renouvelle dana la seconde et la troisième, à l'exception que la premiére année on laisse les branches un peu longues, et que dans les deux autres on les taille plus courtes. Cette opération est salutaire à l'arbuste : elle lui donne plus de force et le garautit du froid qui lerait périr les branches.

La récolte du coton commence pour la première année en juillet, et finit en jauvier, quand il ne fait plus froid; mais si la saison devient un peu rigou-

reuse la récolte finit en décembre. Un ouvrier ramasse ordinairement dans une journée quinze à dix-huit livrea de co-

ton. Isaport d'un cotonnier est u'uns lire à une livre un upunt heut, pour la rec au me livre un quart heut, pour la rec au me livre un quart deux seconde, d'une livre un quart à deux livres; la quantité est la même pour la troisieme anuée. A partir de cette epoque, la plante dégrener, elle produit pre, son feuillage s'paissit, et il conseque, la plante dégrener, elle produit pre, son feuillage s'paissit, et il conseque pre, son feuillage s'paissit, et il conseque produit quarte feddons de terre, qui un contiement chaeune entriron mille co-

tonniera. Pour égrener les capsules, on se sert d'une machine semblable à un rouet: elle est surmontée de deux cylindres d'environ neuf pouces de diamètre, placés l'un sur l'autre, et fixés à deux montants. Un homme, avec son pied, imprime le mouvement au rouet et fait tourner les deux cylindres entre lesquela on met le duvet : celui-ci passe d'un côté, tandia que les graines a'arrêtent et passent de l'autre. Un ouvrier égrène ordinairement douze à quinze livres de coton net pendant sa journée. Si le fellah cultive peu de cotonniers, il travaille lui-même à l'égrenage du coton dans sa demeure; si, au contraire, sa plantation est considérable, il prend des ouvriers auxquels il donne un salaire de cinq francs par quintal de cent vingt livres

Après l'égrenage on ne donne aucune autre préparation au coton; les feilals le mettent en balles dans l'état poudreux où il se trouve; le peu de soin que la plupart apportent à l'égrenage le rend sale et comme poivré. Pour le mettre en bailes, les fellahs se contentent de presser le coton avec leurs pieds. Mais, depuis quelques années, le vice-roi a fait venir une presse usitée en Amérique, et ordonné la confection de plusieurs presses sur le même modèle. Il v a aujourd'hui une douzaine de presses en activité. Chacune d'elles, servie par trois ouvriers, presse de dix-huit à vingt balles par jour. La balle pressée avec les pieds porte un mètre et demi de hauteur sur un mêtre de diamètre environ; la balle pressée suivant les procédés qu'emploient les Américains n'a

qu'un mètre de hauteur sur un demimètre de diamètre.

Le vice-roi ne falt aueune avance au fellah qui cultive le eoton; seulement il n'exige de lui l'impôt foncier qu'après la récolte. Le fellah ne peut distraire une livre de coton à son profit; il eat obligé de tenir toute sa récolte à la disposition du gouvernement, qui la fait acheter par ses agents. Ceux-ci payent le coton au cultivateur, de 112 à 150 plastres le quintal de cent vingt livres , auivant la qualité, et à la condition que celul-ci le transporte aux dépôts établia dans les chefs-lieux de canton; on lui donne un récépissé de la valeur de aa marchandise ; la somme est déduite de ses impositions, s'il ne les a pas encore payees; ou bien il la touche par à-compte, et à la volonté du directeur du dépôt, chargé de cette comptabilité.

Lé prix de la main-d'œurre n'est pas fixe; il varie suivant les lieux. Dans le Said, il est de 20 à 30 paras par jour, pour le salaire d'un homme employé aux travaux de la campagne. Dans la Basse-Egypte, on paye de 30 40 paras. L'avaux de la campagne est évaluée aux travaux de la campagne est évaluée aux deux tiers du prix de la journée. Ainsi, dans le Said un homme vit avec 20 paras par jour, et dans la Basse-Egypte

il en depense 25 à 30. D'apres les ordres du vice-roi, les ehefs de canton assignent à chaque village la quantité de feddans qu'il doit ensemencer. La division a lieu d'après l'examen des localités et la nature des terrains. Le cheik-el-beled fait alors lui-même la répartition entre les fellahs, qui savent combien chacun d'eux doit ensemencer de feddans. La récolte tout entière est livrée au vice-roi, aux prix et conditions qui viennent d'être indiqués. Dans le principe, les fellahs se livraient avec peine à cette eulture, parce qu'ils étaient incertains si elle réussirait; mais la aeconde et la troisième année, lorsqu'ils ont vu que les cotonniers produisaient beaucoup, et que le gouvernement leur payait jns-qu'à 175 piastres le quintal de coton de première qualité; que d'ailleurs cette culture ne tournait pas au détriment des deprées de première nécessité, ils s'y sont livrés avec d'autant plus de zèle

que le vice-roi a fait établir dans les villages des puits à roues. Aujourd'hul la baisse des prix a un peu refroidi leur zèle. Ils soignent moins bien la culture; aussi les récoltes ont-elles diminué.

La culture du coton ne muit point, anisquo n'arsit vanuef, à celle des cérales. Les parties inférieures de la vallee, arrosees per l'inoudation du Nil, sont impropres aftire prospier les cotoniques de la companie de

Ce ne sont pas les terres qui manquent à l'Égypte, mais bien les bras pour les cultiver. Depuis Assouan jusqu'à la Méditerranée, il y a plus d'un million de feddans incultes.

Indigo. L'amélioration de la culture de l'ixidigo deviatsuire de près eeile du coton, l'un fournissant la matière pour teindre le tissus de l'autre. On distingue particulièrement trois espèces d'indigo-tiere: Indigopres Indicotes, andigoglera cargentes, et l'adigopres Anil. Ce derrière l'autre de la commanda del la commanda de la commanda del commanda de la commanda del commanda de la commanda del comma

Pour perfectionner la eulture de l'indigo, Méhemet-All fit choix des terres les plus limonneuses, de celles qui, pouvant être arrosées toute l'année, sont mieux approprieres à la nature de ce végétal. On vit bientôt dans plusieurs provinces une plus grande quantité de champs consacres à ce produit.

On a remarqué que la terre où l'on avait aemé auparavant du trefle ou toute autre légumineuse est feninemment prore à la culture de l'indigo, qui, comme proposition de l'autre de l'autre de l'autre A la fin de mars on donne deux ou trois labours croisés, et l'on y fait passer le rouleu pour rendre la surface plus unie; la terre est ensuite divisée par carrés, la terre est ensuite divisée par carrés, la terre est ensuite divisée par carrés, qu'il recouver avec la main. Des que les qu'il recouver avec la main. Des que les semailles sont terminées, on arrose contituellement si les terres sont cloigaées du Nit; mais si elles en sont rapprochées elles conservent assez flumdité, et n'ont pas besoin d'eau. La première coupe a lieu vers la fin de juin. On en fait deux autres, à trente jours d'intervalle. La troisième est plus belle que les autres, parce que la plante, imbibée de l'eau un fleuve débordé, s'est élevé davan-

tage. On cultive le même plant d'indigo pendant trois ans; mais la première année est plus productive que les autres. La graine dégénère tellement qu'on ne peut l'employer pour les semis; on en fait venir de nouvelles de la Syrie. A mesure qu'on coupe les tiges, on les transporte à dos de chameau près du vil-lage où l'indigoterie est établie. Celle-ci consiste en de grands mortiers de pierre disposés les uns près des autres; on y mele de l'eau bouillante à un sixième d'eau froide, ensuite on v jette les tiges, que l'on a soin de couvrir jusqu'à ce que l'eau soit colorée. Cette eau est reçue daus des jarres qui sont trouées à une certaine élévation. Dès que la fécule est déposée, on ouvre ces trons pour faire écouler l'eau. On mêle avec la fécule un tiers de terre glaise; cette pâte est divisée en petits pains ronds que l'on met

sécher au soleil.

Cet indigo, fabriqué contre les règles de l'art, et mêlé d'impuretés, était repoussé de presque tous les marchés d'Europe. Frappé de ce grave inconvénient, le vicer-oi li venir du Bengale des ouvriers qui enseignérent aux Arabes les procédes suivis dans l'Inde pour cette manipulation. Ce fut M. Bozari, frère du médeciu du viceroi, qui les amena en

du meu

L'indigotier aime les terres qui ne sont pas trog grasses, et qui surtout sont pas trog grasses, et qui surtout sont pas trog grasses, et qui surtout sont pas qui pas de mairire solorante que l'annee a été plus chaude. Ce vigetal dure di sana et plus; mais comme les feuilles des jeunes plantes continent plus de mairire colorante que crisenen qui ne de l'anne de l'anne de l'anne plantes tous les nas daux les Indesprentes et la fautrir pas agir de la unene manière dans des cinnats moins chaude, cre dans ce ca la matière colochaude, cre dans ce ca la matière colorante ne se développe pas complétement dans l'espace d'une année.

La matière qui produit l'indigo est uniquement renfermée dans le parenchyme des feuilles, et en plus grande quantité au commencement de la maturité; plus tard l'indigo est plus beau, mais sa proportion est moindre; après cela on en obtient moins encore, et de

mauvaise qualité.

Aux Indes orientales, sur la côte de Coronandel, la culture de l'Indigo se fait dans des sols sablonneux non irrigués, et sur lesquels la végétation n'est que l'acceptant la sistema de la consistencia du climat que durant la salson des plines. Le rendement est toujours faible, en raison de la sécheresse; la plante est pes fournie, et n'attenti jamis soixanteciaq cestimitetes de hauteur. La coupe se fait après la floration, à centron secher la récolte au soleil, puis on hat la plante avec des guiles.

Les feuilles, détachées par le battage, sont de nouveau exposées au soleil pour en assurer la complète dessiccation; ensuite, on les concasse grossié-

ement.

C'est toujours des feuilles sèches qu'on extrait l'indigo sur la côte de Coromandel. On fait infuser pendant deux ou trois heures les feuilles concassées, dans trois fols leur volume d'eau froide; on passe la dissolution à travers nn tissu peu serré; on bat la liqueur filtrée, et on y ajoute, après le battage, environ 48 litres d'eau de chaux pour 100 kil. de feuilles sèches; on agite pendant quelques minutes; enfin on laisse dépo-ser. Quand le dépôt est formé, ou décante, on lave avec un peu d'eau bouillante, et l'on met à égoutter sur une toile le dépôt lavé. On soumet alors l'indigo à l'action d'une presse, puis on coupe la pâte en morceaux cubiques, qu'on dessèche à l'air. Ces derniers, lorsqu'ils sont secs, pèsent environ 90 grammes.

L'indigo existe évidenment à l'état incolore dans les feuilles soumises à l'opération qu'on vient de décrire. Du moins, ne tardet-lil point à se décolorer, au moment où la fermentation sétabilt. Tout porte donc a croire que l'indigo bleu commence par se convertir en indigo blanc, et qu'il se dissout sous cette forme à la faveur de l'ammoniaque développée par la fermentation. Peut-être parmi les agents qui favori-sent la conversion de l'indigo bleu en indigo blanc faut-il compter le glucose.

Quoi qu'il en soit, quand tout l'indigo blanc est dissous à la faveur de l'ammoniaque, si on ajoute un excès d'eau de chaux, on détermine la précipitation de la combinaison insoluble de chaux et d'indigo blane. Celle-ci, en absorbant l'oxygene, passe peu à peu an bleu. La chaux devient donc libre, et se trouve redissoute par l'eau ou convertie en carbonate par l'aeide carbonique des eaux de lavage et de l'air.

Les qualites supérieures des indigos d'Egypte sont des surfins et fins violets bleus. Ils sont legers. Cependant la pâte n'en est pas très-fine, et sou-vent ils contiennent du sable. Les carreaux en sont un peu plus plats que

ceux de Bengale.

Il existe aujourd'hui des indigoteries suivant les procédés américains à Choubralı, dans les provinces de Chorkyeh et de Kelyoub, à Menouf, à Achmoun, à Mehallet-el-Kebir, à Birket-el-Kassab, à Mansourah. Il en existe aussi dans la province de Gizeh, au Fayoun et dans quelques cantons du Savd. Elles appartiennent au gouvernement, qui les fait valoir pour son compte. Dans chacune d'elles, il y a un nazer ou inspecteur, charge de surveiller les travaux et de payer les ouvriers.

A mesure que l'indigo est confectionne, on l'expédie au Caire où est le dépôt général; ensuite il est vendu à des négociants, qui l'envoient sur diffé-rents points d'Asie et d'Europe. En 1833 la récolte s'est élevée à 77,300 okes. La première se vend à soixante-quinze piastres, et la seconde à cinquante; la troisième, dont la couleur est plus terne que les deux autres qualités, trouve à peine des acheteurs au prix de trentecinq piastres. Un sixième de la récolte est reservé aux besoins des fabriques.

Culture de la garance (rubia tinctorum, L.). La garance est, comme on sait, une matiere colorante tres-précieuse par la multitude de nuances qu'elle peut fournir quand on combine ses principes coloranta divers aux mordants que le teinturier met en usage, et par la solidité remarquable des couleurs qu'elle donne.

Ce n'est guère que depuis une quinzaine d'années qu'on cultive en Egypte la garance, que l'on tirait autrefois du Levant et particulièrement de l'Île de Chypre. Un Grec a enseigné aux fellahs la manière de la cultiver : elle diffère de celle qui est usitée dans quelques départements méridionaux de la France.

La terre destinée aux semis de garance recoit, après la retraite des eaux, un premier labour; on la laisse reposer jusqu'au mois de fevrier, puis on lui donne deux autres labours croisés, et l'on fait passer dessus un rouleau attele d'un bœuf, ou bien on se sert de la houe pour concasser et niveler le sol. Ensuite un semeur jette à la volée les graines, qu'il recouvre de terre en même temps. Cette opération finie, on divise le terrain en carrés, et on y pratique de petites rigoles pour faciliter les arrosements, qui commencent sept jours après qu'on a semé; on les continue pendant le même espace de temps, excepté l'hiver. La plante s'élève d'un pied environ. Chaque année, au mois de mars, on la coupe lorsqu'elle se dessèche, pour en extraire la semence. Après quatre ans révolus, on fait dans la terre de profondes excavations pour en arracher les racines, qui sont longues et bien fournies; une bonne terre donne de grosses racines ; une terre médiocre, froide, produit des racines grêles,

pauvres en principes colorants.

Lorsque la garance est bien sèche, on la porte au chef-lieu du canton dans le dépôt des produits. Les agents du fisc la font peser, et en donuent reçn au cultivateur. Le prix est escompté sur le payement des contributions. Il en est de même de la semence qu'il verse chaque année dans les dépôts.

Il faut douze okes de graines pour ensemencer un feddan; le produit varie de trente à quarante okes, suivant la qualité du sol. La récolte de la garance est toute destinée aux besoins des fabriques : rien n'est exporté ni vendu dans le pays. En 1883 on a semé dans le Said trois cents feddans de garance, et cinq cents dans la Basse-Egypte.

Culture du safranon (carthamus tinctorius). Le carthame est indigène en Egypte. Sa fleur fournit une belle matiere colorante rouge, et sa graine une huile grasse. On le seine après la retraite des eaux. Le semeur le jette à la volée sans que la terre ait reçu aucune préparation, et le recouvre ensuite avec le rateau. Quaud la terre est trop sèche on lui donne un labour. Dans ce cas, les semeurs en répandent dans les sillons tracés à la charrue. Cette manière est plus avantageuse, mais moins économique. Le carthame, pendant sa croissance, n'exige aucun soin. La récolte se fait au mois de mars. Chaque matin, au lever, et avant le coucher du soleil, des femmes et des enfants arrachent les fleurs, jusqu'à ce que la plante n'en produise plus. Il y a quelques années, les fellahs mélaient à ces fleurs de la farine de pois chiche pour colorer le safranon et lui donner plus de poids; mais ils n'osent plus faire ce mélange depuis que le vicc-roi s'est emparé de cette branche

de commerce.

Après la récolte, on broie les fleurs sur un moutin semblable à celui où l'on écrase le plâtre, puis on les presse dans les mains, et on les étend au soleit pour leur donner une couleur plus foncée, avant de les mettre au sac, et de les transporter dans les magassins du gou-

vernement.

Les fellahs laissent sécher la plante ur piéd; lis arrachent ensuite les tiges, dont lis font sortir les graines eu les frappant arec de lougs bátous. Un feddan exige un demi-ardrò de semence; il en produit deux et demi, et deux quintaux de safranon, si l'on sème à la traces de la chartree, il donne deux quinturies de la chartree, il donne de la company. Il des l'alles qu'on en extrait ser à l'avage du peuple. Les tiges sont employées counne combustible.

C'est principalement dans les provinces de Benisouef, de Gizeli et de Kelyoub que le carthame est le plus eultivé. Lette culture est avantagense, lorsque les vents de bhamsin ne brûlent point les fleurs, ainsi que cela est arrivé en 1821.

Culture du henné ou tamar-henné (lawsonia inermis). On cultive cet arbrisseau dans les provinces de Charkveh et de Kélyoub. Avant de le planter, la terre reçoit deux labours; on enfonce ensuite verticalement, à la distance de trois pieds, des seions taillés et disposes symetriquement. Les arrosements commencent aussitôt; ils se répétent aussi souvent que pour les cannes à sucre, La plantation se fait au mois d'avril; un an après l'arbrisseau est déià élevé. On commence à détacher les feuilles, que l'on broie après les avoir fait secher. Les femmes font de ces feuilles réduites en poudre une pâte dont elles se servent pour teindre en rouge orangé leurs ongles et la paume des mains.

Culture de Coptem. L'opimm de la Thébaide était jadis si renomne, qu'on désigne encore aujourd'hui l'extrait d'opim des officienes par le nom d'extrait thébaique. Le vice-roi voulut donner un nouvel essor à exte culture, depuis longtemps oublie. A ext effet, il fit venir de Snyme des Arméniens habitures à la culture de l'opimm. Apres divers essais, qui domherent des résultats satisfaisants, on adopta la methode suivante.

Vers la fin d'octobre, après la retraite des eaux, on donne deux labours à la terre, qui doit être de bonne qualité, forte et de couleur jaunâtre: ensuite, on dépose dans les sillons tracés par le second labour des graines de pavot mêlées avec une portion de cette même terre pulvérisée. Ce mélange suffit pour enterrer les graines, et l'on est dispensé de passer la herse. Quinze jours après qu'on a semé, la plante commence à germer; en s'élevant elle forme une tige de la grosseur d'un chalumeau; en deux mois cette tige a atteint sa hauteur naturelle, d'environ quatre pieds; elle est couverte de feuilles larges et ovales dans toute la longueur ; son fruit, d'une couleur verdâtre, a la grosseur d'un petit eitron; il y a des tiges qui en portent jusqu'à quatre, places à distance; cela dépend de la qualité de la terre. Chaque matin, avant le lever du soleil, on fait de légères incisions; le fruit jaunit et blanchit en se desséchant.

Quelquefois on sème la graine dans

des terres qui n'ont pas reçu les eaux du fleuve ; on y supples par des arrosements avant et après avoir semé; mais la plante ne vient pas aussi bien; elle a moins de grosseur et d'elevation ; son fruit est maigre, petit, et rend peu de sue. L'opium de la Thébaide est meilleur que celui de l'Asie-Mineure : il obtient sur les marchés de l'Europe un avantage de vingt pour cent. Avec la graine, on fait de l'huile bonne à brûler; ses tiges servent de combustible. En 1833 la récoite de l'oplum s'est élevée à 14,500 okes, dont chacune a été venduc 110 piastres.

Culture du lin. On eultive le lin (linum usitatissimum, L.) de deux méthodes differentes : suivant l'une, la terre n'a besoin d'aucune préparation ni avant ni après les semailles. Aussitôt après la retraite des eaux, lorsque le sol est encore fangeux, on y jette la graine. D'après l'autre métbode, les fellahs labourent le sol en deux sens, puis ils trainent le rouleau pour briser les mottes, ensuite ils le divisent en carrés d'environ huit pieds de largeur sur quinze de longueur. Cette opération finie, ils sèment à la volée. Quelquefois un homme passe avee un rateau pour enterrer les semences; souvent on néglige cette précaution, qui n'influe en rien sur la réussite des procédés de eulture : on se contente alors d'arroser une senle fois. La terre ainsi ménagée donne jusqu'à trois quintaux et demi de lin par feddan, et trois ardebs de graines. Lorsqu'on ne donne aucune culture à la terre, le rapport du feddan est de quatre ardebs de graines et de deux quintaux de lin, parce qu'alors les tiges deviennent grosses et ligneuses sans être bien fournies de filasse. Dans ces deux cas, le feddan n'exige qu'un tiers d'ardeb de semences.

Quand le germe s'est développé et ue la végétation commence à produire des brins, on couvre le champ de terre alcaline, comme pour le doura indigene; ensuite on arrose à mesure que la terre commence à sécher, pendant la croissance des tiges et jusqu'à leur maturité, qu'elles atteignent au mois de mors; alors les fellahs arrachent les tiges, et les étendent pour les faire sécher, en avant soin de les remuer souvent. Quand la dessiccation est faite, ila les lient en petites gerbes, qu'ils transportent dans un eudroit pres du village pour en extraire les graines.

Dans la Basse-Egypte, cette opéra-

tion se fait en froissant les sommités des tiges. Dans le Saîd, un homme tient dans ses mains un paquet de plantes, dont Il frappe l'extremité sur un vase de terre placé devant lui; il a soin de s'environner de gerbes pour empêcher les capsules de jaillir de tous côtés. Après le battage, le même homme

ramasse toutes les capsules, et les passe dans une espèce de moulin, semblable à celui dont on se sert pour concasser les fèves : ce sont deux petites meules placées l'une sur l'autre; celle qui est dessus tourne par le moyen d'un mancho qui lui est adapté, et que l'ouvrier tient à la main en lui donnant le mouveinent de rotation; une ouverture pratiquée dans le milieu reçoit les capsules qui, tombant sous la presse, se trouvent assez froissées pour détacher les graines de leurs balles, et pas assez pour les écraser, ce qui arriverait si le poids supérieur n'était pas en terre durcie au soleit, pour être plus léger. L'opération finie, on lie en bottes bien serrees les tiges dégarnies de leurs graines, on les expose de nouveau à la rosée et au soleil, et quand elles sont bien seches, on les porte dans des mares ou dans des canaux où l'eau se conserve une partie de l'année. Là, elles sont placées verticalement les unes à côté des sutres; on les charge de pierres pour qu'elles ne surnagent pas. On les laisse dans eet etat jusqu'à ce que le lin soit bien roui. La submersion est ordinairement de vingt einq jours. On retire les tiges, et on les expose au soleil pour les faire sécher. Lorsque la dessiccation est bien faite, on les brise en les frappant sur la pierre avec un bâton raccourci; puis on secoue le lin, que l'on bat avec une espèce de palette pour le dégager des fragments de tiges dont il est mélé. Il n'a besoin d'aucune autre préparation : on le passe sculement à travers les dents d'un peigne.

Culture de la canne à sucre. Les Fgyptiens consomment beaucoup de sucre, par le grand usage qu'ils font des sirops et des confitures. On en distingue deux qualités, le noukarrar, qui est compacte et bien cristallisé, et le kasr, qui est plus poreux. On cultive la canne a sucre (saccharum officinale, L.) dans une partie de la Haute-Egypte, et partieulièrement dans la province de Minieh. On laboure plusieurs fois la terre dans différentes directions, puis le cultivateur trace des sillons dans lesquels il couche de biais des cannes fralchement coupées, de manière que le bout reste à découvert, pour faciliter la végetation. La plantation a lieu dans les mois de mars et d'avril; les arrosements commencent de suite, et continuent jusqu'à la récolte. On consomme en vert les coupes mal venues. La coupe s'en fait au mois d'octobre. Lorsqu'elles sont destinés à la fabrication du sucre, on les coupe en janvier et février. Les plantations de l'année suivante se renouvellent avec des jets produits par la

souche des cannes laissées sur pied. La machine dont on se sert pour extraire le suc de la canne est composée de deux rouleaux de bois placés à côté l'un de l'autre; ils tournent au moven d'une roue deutée, mise elle-même en mouvement par une autre, qui porte à son axe vertical un levier auguel est attelé un bœuf. On met plusieurs cannes à la fois entre les deux evlindres, qui les pressent fortement et les écrasent. Le suc qui en découle est reen dans un bassin construit en ciment; puis il est transnorté dans des jarres disposées à cet effet; ensuite on le met dans une grande chaudière sur le feu, où il reste envirou vingt-quatre heures, jusqu'à ce qu'il ait subi une première coction. De la on dépose le sirop dans des cônes de terre cuite, sous lesquels on a pratiqué une issue pour l'écoulement de la mélasse, qui est reçue dans un autre vase. Ces cones sont placés dans un endroit chaud et environné de paille.

Cette première qualité de sucre se nomme khâm. La seconde operation, sur le sucre appelé khaonamy, se fait comme la première. On met les pains, qu'ou a retirés des cônes, dans la claudière avec de l'eau, pour later la liquéfaction. Pendant le temps de la cuisson, qui est à peut ple temps de la cuisson, qui est à peut près le même, on a soin

d'enlever l'écume que l'ébullition a formée à sa surface.

On continue les mêmes procédés pour les Aux. Cette fois, comme les précédentes, un ouvrier jette dans la chaudière des rachures de savon ou den la lance d'ends, pour clarifière le sirop, et predient les consonnations d'ends pour clarifière le sirop, et predie en la consonnation c'est celle dont on fait le plus d'usage; Lear donne le moukarrar en suivant les mêmes procédés; et, par luxe, on raffine ce deriner, qui prend alors le nome de moukarrar énoularrar. On refine ce deriner, qui prend alors le nome de moukarrar de moularrar de l'estervé à le classe opulente.

Les procédés pour raffiner le sucre different de ous qu'emploient les indigenes. On jette dans la chaudière une quantité d'eune de laux pour précipiter airop est verté dans les cônes on met à la surface une couche d'argile, qui hâte la cristallisation. Le sucre est blanc, compact, mais il au ngoût face provenant de l'alun mêté à l'argile. Son prix et as qualife ne le rendent pas propre et as qualife ne le rendent pas propre sucre fait par les liabitent; il convient mieux au goût des consommateurs.

Cafe. L'Égypte n'aurait rien à envier aux colonies d'Amérique si l'in popurait y aux colonies d'Amérique si l'in popurait y aux raiser les cafe. On a vainement es appe, dans quelques endrois de la l'Instea de l'Yèrene, qui donne lecafé conna sous le nom de Moka; ces essais ont toujours dé infractueux. A peine arriré à la bauteur de deux pieds, l'arbotste se desse-be et uueur. La falchebeur de l'air et les plaies sont-elles absolument necessaires plaies sont-elles absolument necessaires pour roit-les par exemplacer les conditions naturelles par des moyens artificiels; Les mêmes observations s'appliquent.

naturelles par des moyens artificiels?
Les mêmes observations s'appliquent
aussi à la culture du thé, qu'on n'est
pas encore parveuu à naturaliser en
Égypte.

Culture du tabac. On sème le tabac au mois de décembre, à la volée, dans des terrains près du Nil. Deux mois après, lorsqu'on transplante les pieds dans une autre terre fraîchement labourée, on les espace de cinq à , six pouces. Les fellah jetent dans les intervales de la fente de motion, pour donner au talse une couleur verdâtre. Ils ont soin de aractre les lettes peraistes, qui nuiseut aractre la lette peraiste, qui nuiseut récolte su mois d'avril, en déschant les feuilles de leur jies, puis on les passe dans une fécile pour les reposer au soemonde les sommités des tieges que cette opération rend productives. Quarante jours agrès on fait une secondque dans la première, mais le tabac et d'une qualite inférieure. Le travai fini, on met les feuilles desséchées dans des cutrent dans le consommation.

Quand à l'époque de l'inondation les aux n'atteignent pas les plantes qu'on à laissées sur-piéd, elles donnent une troisieme récolte, besucoup inférieure aux deux autres. Des qu'on les coupe on recueille les graites pour seune l'année suivante. — Le feddam donne ordinaldeux coupes, mais la première est toujours plus abondante; la qualifé inférieure de ce tabace en reul de prix trèsmodére; il sert uniquement à l'usage du fellab.

Culture de l'olivier. La culture de cet arbre utile était depuis longtemps négligée : les fellahs , habitués à rester stationnaires dans l'art agricole, ne savaient point donner d'extension à cette culture. L'olivier florissait seulement dans les champs du Fayoum et dans quelques jardins des environs du Caire. Mais depuis plusieurs années le viceroi a ordonné des plantations d'oliviers dans le Said et dans la Basse-Égypte: elles sont maintenant en plein rapport. Ibrahim-Pacha, secondant les vues de son père, a couvert d'arbres les champs de ses vastes possessions. On v compte plus de quatre-vingt mille oliviers. Trois ans aprés avoir été plantés, ces arbres portaient déjà des fruits. Une telle précocité n'existe pas dans d'autres climats. Ils sont plantés en ligne, espaces les uns des autres de vingt à vingt-cinq pieds de distance, ce qui donne la faci-lité de faire passer la charrue dans les intervalles et d'y semer de l'orge, des feves ou du blé. Les arrosements artificiels se renouvellent souvent; ils hâtent la croissance de l'arbre et la maturité de son fruit; mais on cesse d'arroser folivier parvenu à sa bauteur naturelle; il ne reçoit plus de l'eau que pendant l'inondation

L'olive égyptienne est charmus sans être onctueuse; son noyau est rond; d'un volume égal à la pulpe. On sale les olives vertes, et lorsqu'elles sont noires, après qu'elles ont passe à la saumure, on les met en barils avec une préparation d'huile.

Ce fruit bien confit a du goût; on en fait une grande consommation.

Culture du roiter. Les terres du Fryoum sont les seudes propres à la culture des rosiers. Au mois de mars, on donne deux labours à la terre destinée carrés, puis on y dépose, dans des trous pratique à la ditance de deux pries et demi l'es uns des autres, des seions que les ois soit toujours humide jusqu'à la loss soit toujours humide jusqu'à la pousse des rosiers; à cette époque les pousse des rosiers; à cette époque les attégenent peu à peu leur hauteur naturelle, d'un pied et demi environ.

A la fin de décembre, on coupe les plants à la surface de la terre, puis on recommence à donner de l'eau pendant trette à quaranchi jours, temps accessaire pour la pousse des boutons et pour faire décroire let roses. Ators, chaque matin, roses sont encorre lumindes de la rosée, on les cueille et on les met tout de suite dans l'alambie, pour empécher qu'elles ne séchent et ne s'échauffent en restant trop longtemps sans passer qu'elles ne séchent et ne s'échauffent en restant trop longtemps sans passer la distillation. On distille les roses en de l'alambie pour qu'elles ne brôtent pass la distillation du recentrion six beu-

L'eau de rose est blanche en sortant de l'alambic; celle que l'on voit dans le commerce a une teinte jaunâtre; cette couleur provient du mélange d'un produit de combustion.

Un feddan donne six à sept quintaux de roses. En 1833 on a requeilli huit

cents quintanx; par le debet de eigquante pour cent qui résuite de la distillation, ces hoit cents quintaux ont cer eduit a quietre cents, qui ont donné de trois qualités différentes. La premiere qualité se vend sept plastres la bouteille, contenantun rolle la seconde qualité est fléve cinq piastres, et la dennière à trois piastres. In foldam planté on de culture et d'impôt; il produit, après decliet, trois quintaux denneut rois esse; ces trois quintaux denneut rois essi ces trois quintaux denneut rois essi ces trois quintaux denneut rois essi ces trois quintaux denneut rois cents bouteilles, qui, vendues au dernière cents bouteilles, qui, vendues au dernière cents bouteilles qui, vendues au dernière cents bouteilles qui, vendues au dernière.

Cette branche si lucrative de l'industrie compte aussi parmi les articles du monopole. Personne ne peut distiller des roses; ceux qui les eultivent sont obligés de les vendre à bas prix aux agents du gouvernement.

Culture du chanvre. On avait cru que le elimat sec de l'Égypte n'était pas propre à la culture du chanvre; mais e vice-roi, qui avait besoin de eet article, voulut tenter des expériences (1). En 1827, il chargea un Français de Grenoble d'enseigner aux fellahs la manière de le cultiver et de le préparer. On fit des essais dans quelques villages riverains de la province de Gerbieli et à Mansourah, où les temps humides de l'automne et de l'hiver favorisent la eroissance des plantes. Ces essais réussirent assez bien. Depuis ce temps, on a étendu la culture du chanvre, que l'on emploie avec avantage dans la marine.

Culture du múrier; vers à soie. Les mûriers prospèrent très-bien en Égypte. Ils commencent à boutonner en janvier, et sont en plein développement vers le

(i) Pietro della Valle croyali que le Acchiche, qu'on prepara exce le chautre, pourrait bien être le arpenthes d'Eomere (Voyre, Journal des Serons, 1824, p. 8s. et 1825, p. 1784. M. Auspere parait adapter cette opiaton; mais prendre de la comparait adapter cette opiaton; mais pratita in la comparait de la comparai

to ou 15 février. C'est au commencement du mois de mars que les vers éclosent, et même plutôt, si on n'a pas la précaution de tenir la semence dans des lieux bien frais. Dans l'espace de dix jours tous les vers ont pris naissance. L'intervalle entre la naissance et la première venue n'est pas fixe; cela dépend du degré de chaleur; on peut compter de dix à quinze jours. On calcule douze jours entre la première et la seconde. douze à quinze jours entre la seconde et la troisième, et quinze autres jours entre la troisième et la quatrieme. Il v a soixante jours environ entre la naissance des vers et le moment où ils commencent à filer les cocons. Un excès de chaleur, la poussière et la rosée dont les feuilles sont quelquefois imprégnées, occasionnent des maladies aux vers à soie; mals en les soignant bien on évite ces accidents. Il est aussi très-nuisible de les tenir serrés dans les paniers et de ne point échanger les feuilles; l'odeur des feuilles mâchées est malsaine. La maladie qui altère le ver est produite par le vent chaud du midi. Les maladies épidémiques des vers sont inconnues en Egypte. Une once de semence donne sept

Une once de semence donne sept mille deux cents cocous environ; chaque cocon pèse d'une demi-drachme à

une drachme.

Pour eonserver la semence en hiver on place les sacs qui la contiennent dans des lieux frais, en ayant soin d'éviter la poussiere. A eet effet, on en met une partie dans des caisses, que l'on descend dans le fond des puits; à la citadelle du Caire, on les descend dans le puits de Joseph. Au moment de la ponte des papillons, la semence reste déposée sur une toile que l'on tend expres; ensuite on la détache en la frottant legèrement; puis on la met dans des sacs pour la conserver. En Égypte, les mâles s'accoupient d'eux-mêmes avee les femelles, sans qu'on ait besoin d'y songer. On ne connaît point l'usage de lever les semences dans le vin ou dans l'eau. La chaleur fait souvent développer les semences avant la pousse des feuilles, ee qui donne de l'embarras pour trouver de la nourriture aux vers; quelques précautions que l'on puisse prendre, on ne peut obvier à cet inconvenient. L'intervalle de la métamorphose du

ver est ordinairement de quinze à vingt jours. Vingt jours suffisent pour que le cocon soit parfait. Pour faire une livre de douze onces, il faut deux cents à deux cent cinquante cocons, suivant la grosseur.

Sézame. Cette plante (texamum orizante) ela falmili des bignonisces, est de tout tenps cultivée en Egypte, à cause de ses graines ofeignemess. On en extrat l'huile par le moyan de presentation de la comparation de la comparation

## Culture des céréales et d'autres denrées.

Froment (blé). Les procédés de culture du blé différent suivant les localités. Vers les dernières provinces du Said, on seme anssitôt apres la retraite des eaux, lorsque la terre est encore fangeuse. Queiques jours après, des que l'état de sécheresse le permet, on laboure pour enterrer les semences. Dans la Basse-Égypte, on donne deux labours, l'un avant de semer, l'autre après avoir semé; cette pratique remace l'usage de la herse. Ce second abour sert à couvrir les semences, et à rendre les terres plus productives. On ne chaule point le ble avant de le semer; on le confie à la terre dans l'état où il se trouve, sans enlever les vesces ni les autres corps étrangers. Chaque feddan recoit un douzieme d'ardeb, et en rend ordinairement de quatre à sept. Les meilleures terres en produisent jusqu'à huit; les plus chetives n'en donnent pas plus de deux. Lorsque le blé commence à germer, il arrive quelquefois, dans certains cantons, que les vers en piquent les chaumes et detruisent le produit de plusieurs feddans. Dans ce eas, on laboure et on sème de nouveau, ou l'on laisse la terre pour le mais. Pendant la végétation, des enfants arrachent à la main les herbes parasites qui empêchent le bié de prospérer.

Dans la Basse-Égypte, les semailles sont achevées à la fin de novembre, et les récoltes dans le courant de mai. Dans le Said, elles ont lieu un mois plus tôt, la température y étant plus chaude et le temps des semailles moins tardif. La tige du blé ne s'élève pas à plus de deux pieds et demi; mais le chaume a de la solidité; l'épi est long, épais et bien rempli. On ne se sert pas de la faucille pour couper les bles; la sécheresse du sol, rempli de gerçures, permet d'arracher à la main les chaumes, dont on fait des gerbes que l'on transporte, à dos d'âne ou de chameau. sur une aire disposée près du village. Ces gerbes sont placées les unes sur les autres de manière à former une meule autour de laquelle on étend le blé; ensuite on fait passer dessus un traîneau. sppelé noreg, supporté par trois rouleaux où sont adaptées des rondelles de fer saillantes; ce traineau, attelé de deux bœuís et conduit par un fellah assis dessus, passe sur les gerbes jusqu'à ce que le grain soit sorti de l'epi, et que la paille soit hachée. A mesure que le noreg tourne, un autre bomme, armé d'une fourche, ramene sur l'aire les chaumes que les bœufs en écartent en marchant. Lorsque le travail est fini, on entasse le tout ensemble, et on place de nouvelles gerbes pour continuer l'opération. Les fellahs emploient pour vauner le blé une fourche à deux dents, au moyen de laquelle ils le jettent en l'air pour séparer le grain d'avec la paille, puis ils passent le blé par un crible a claires voies qu'ils tiennent à la main: mais cette opération ne le sépare pas de la racine des chaumes, ni des menues pailles; il faut encore le laver et le nettover, pour le rendre propre à la

mouturé.

Orge, A l'époque des semailles, lorsque les terres out recul feau dufleuve, on jete un artieb d'orge dans chapte feddan, après avoir donné un leger labour la la terre; ensuite on y fait passer des bœuis pour enterve les semences. Dans que pour enterve les semences. Dans que pour enterve les semences. Les recultes pour enterve les semences. Les recultes es fait sant celle du ble; un ardieb des mêmes en produit depuis quarte jusqu'au quiaze. Les procédés sont les mémes que ceux que l'on emploie pour le blé.

Dourt balady (Holeus zorghum, Linn.). Les habitants font une grande consommation de cette céréale, qui sert, dans toutes les provinces, à la nourriture des fellahs. On sême le doura à la fin de mars, ce qui lui fait donner le nom de seyfy (été). On consacre à cette nom de seyfy (été). On consacre à cette fait la récolle du trelle. Ces terres sont arrosées par le moyen des puits à roucs ou de la maehine appdée; châdos/.

Après avoir dégagé la terre de toutes les herbes parasites, et notamment du halfeh (poa cyonosuroides), qu'on brûle pour la rendre plus féconde, on lui donne un seul labour. Dans plusieurs villages, elle ne recoit aucune préparation. Les fellalis déposent trois et quatre grains dans des trous faits à la pioche, à trois pouces de profondeur; après les avoir reconverts, ils divisent le terrain en carrés de quatre à einq pieds, fermés par de petites digues autour desquelles ils font couler l'eau sortant des rigoles d'irrigation, puis ils conduisent cette eau dans des sillons tracés avec le hoyau. Lorsqu'un carré a reçu l'eau suffisante,. on le ferme et on fait entrer l'eau dans un autre carré. Pans les terrains éloignés du Nil, et où ll n'y a pas de puits à roues, on transporte de l'eau à force de bras. On se contente alors d'en verser dans les trous, après y avoir déposé la graine; de cette manière, il n'est pas besoin de diviser la terre en carrés. Le doura n'est pas toujours arrosé pendant sa eroissance; cette manière est moins dispendieuse, mais aussi la récolte est moins belle; le grain est plus écorné, les épis sont moins fournis que ceux dont les tiges ont conservé une humidité bienfaisante. Vingt jours après avoir semé, on répand dans le champ une légère couche de terre alcaline pour exciter et hâter la végétation. La plante croît rapidement, et s'élève jusqu'à hult à dix pieds

Tal récolte du doura se fait dans le courant de juillet; on coupe les tiges à la fauelle ou avec un instrument tranchant, après en avoir séparé les épis, que l'on met en tas pour les faire sécher, en avant soin de les remuers ouver vent; ensuit en oile scoupe en deux parties dans leur longæur, et on les place sur une aire oil des beutal les fouleut aux pieds jusqu'à ce que la séparation des grains soit faite. Ceux qui ont de fortes récoltes se servent du noreg pour nettoyer le doura; on le jette en l'air, et on le met sous le toit après l'avoir criblé.

Les tiges servent de combustibles dans les fours à chaux, ou bien sont employées à couvrir les allées des jardins, à élever des cabanes, à former des cloisons et à couvrir des terrasses.

Mats ou dowra chány. On donne su más le nou de chány (ctranger), originaire de la Turquie, pour le distinguer du doura belady (doura indigene); il est appelé sussi ntly, parce qu'on le cultive à l'époque de la crue du Nil. Son grain est jaunâtre et plus gros que celui du doura indigene, qui se distingue par sa couleur blanche. Vers la fin de quillet, lorsque les eaux

du Basse commencent à chérere, ou donne un seul labour à la terre que l'on destine à être ensemencie, apres avoir perhabblement couvert sa surface de terre alculine. Le sement suit la charrue, et répand dans les sillons des grains de le tres alculine. Le sement suit la charrue, but l'appear de la commence de la commence de la commence de la continue de la commence, et l'on continue les arrose-parasites que l'hor y fait entrer. Le germe se développe, le végétation commence, et l'on continue les arrose-parasites que l'homidité fait eroltre autour des plantes que l'homidité fait eroltre autour des plantes.

Avant que le maïs soit arrivé à son point de maturité, les fellalis coupent chaque jour les épis qu'ils veulent faire griller pour servir à leur nourriture.

A cette époque, on a soin d'éloigner à coups de fronde (ainsi que cela se pratique lorsque le doura indigéne commence à mûrir) les nuées de pigeons et d'autres oiseaux qui détruiraient les récoltes.

Dans les villages situés autour du Caire, les habitants sement au commencement de l'été quelques feddans de mais qu'ils réservent pour leurs besoins. Les épis grillés sont vendus à la elasse indigente.

Lorsque l'inondation est grande, les eaux atteignent les plantes, et l'excès d'humidité les noircit. Pour les en préserver, on élève des digues autour des champs; mais souvent ces précautions sont inutiles; il n'y a pas longtemps qu'une partie de la récolte fut per-

due par cette cause. Des que les plantes sont en maturité, ce qui a lieu dans le terme de soixautedix jours complets, on les coupe et on les transporte, liées en gerbes, sur un terrain disposé à cet effet auprès du village; on les étend pour les faire sécher; ensuite des femmes et des enfants détachent les épis et les séparent de leurs enveloppes. Quand on veut réduire le mais en farine, ou le faire entrer dans le commerce, on froisse les épis eutre les mains, et les grains desséchés s'en détachent aisément.

Riz. On sème le riz au mois d'avril. Avant de le confier au sol on le laisse tremper dans l'eau, jnsqu'à ee que le grain soit assez amolii; puis on l'étend sur des nattes que l'on couvre de trèfle ou de paille. Lorsque la chaleur a fait développer le germe, on met le riz en terre. Avant cette opération. on couvre la terre d'eau pendant plusieurs jours; après quoi elle reçoit deux labours eroisés; dans cet état, on la laisse reposer. Ensuite elle est de nouvean labourée et submergée. Des qu'elle est suffisamment arrosée, deux hommes font passer dessus une espèce de râteau pour unir sa surface; ainsi préparée, elle reçoit le riz, qu'on y jette à la volée. Il s'enfonce de son propre poids, et par le mouvement que lui donne le semeur.

Il faut un sixlème de dâreb pour ensemencer un feddan à Rosette. Un dixième de dâreb est la quantité que l'on donne ordinairement aux terres de Damiette, Celles-ci, suivant leurs qualités, produisent de deux à cinq dârebs; le rapport des autres est de quatre à six.

Après trois jours, on recouvre d'eau la terre ensemencée. On laisse séjourner cette can pendant le même temps, puis on la fait écouler pour inonder de nouveau. Les arrosements se répètent jusqu'à la maturité du riz. Pendant la végétation, on ne néglige pas de sarcler les mauvaises herbes, qui nuisent à la eroissance des tiges.

C'est au mois de novembre que se fait la récolte du riz. Les fellahs le cou-

pent avec la faucille, et le lient en gerbes, qu'ils transportent sur une aire où le grain est separé de sa tige par le moyen d'un traineau, fait à peu près comme le noreg, que deux bœufs promènent pendant plusieurs heures sur les gerbes déliées. Ensuite on jette le riz en l'air avec des fourches de bois,

comme on vanne le blé. Cette opération finie, on l'expose au soleil jusqu'à ce qu'il soit bien sec. Pour le détacher de sa balle, on le met dans des mortiers à fleur de terre, et on le fait passer à trois reprises sous des pilons cylindriques de fer creux, dont il recoit la percussion par le moyen d'un manche mobile fixé verticalement à ces pilons sur un essieu placé au-dessus de leurs sommités. Le mouvement de bascule a lieu, et se répète par la pression successive sur l'extrémité du manehe de plusieurs montants, qui se rattachent à une traverse horizontale servant d'axe à une roue dentée ; celleci recoit le monvement d'une autre roue plus grande, portant à son axe vertical une sièche où l'on attache un bœuf si la machine a deux pilons, et deux quand elle en a quatre; la première se nomme oud, et l'autre daureh.

Les bœufs sont changés de deux heures en deux heures; l'ouvrier préposé au travail profite de ce moment de repos pour retirer le riz des pilons, et le nettover des balles détachées : il le remet ensuite dans les mortiers, et l'opération continue jusqu'à ce qu'on amène un autre relais. Le riz est eriblé de nouveau, puis il est remis sous les pilons avec la quantité de sel équivalent à la diminution qu'il a éprouvée pendant son blan-

chiment: elle est d'un einquième environ, A Damiette le dayreh blanchit un ardeb et demi par jour; conséquem-ment, le oud n'en blanchit que la moitié. Les moulins de Rosette ont une forme semblable, et portent les mêmes noms. Les procédés de culture, de récolte et de préparation, ne différent en rien. Le produit journalier d'un moulin à un ou deux bœufs est le même qu'à Damiette.

Le vice-roi achète des enltivateurs le riz en orge, qu'il fait blanchir dans ses-moulins; le travail est plus accéléré, l'opération est moins soignée; le riz, ne restant pas sous les pilons le temps qui lui est nécessaire pour qu'i se dépouille entièrement de ses balles, conserve une teinte rougette. Cette méthode, nuisihle às qualité, jointe à la forte portion de sel qu'on y fait entrer et à la poussière des grains bries provenant de la pressaire de la pressaire de la pressaire de la pressaire de pressaire de la pressaire de la pressaire de la juste titre lorsqu'il était bien blanchi et convenablement préparé.

Culture des légumineuses. On cultive les feves dans toute l'Égypte, surtout depuis qu'elles sont devenues un objet de spéculation pour l'Europe. Ce légume sert autant à la subsistance des fellahs et des citadins, qu'à la nourriture des bestiaux. A la fin du mois d'octobre, après la retraite des eaux, on laboure la terre, puis on seme les feves à la volée; on les recouvre ensuite en y faisant passer une seconde fois la charrue. Dans plusieurs villages, on enterre les semences avec une espèce de râteau traîné par deux hommes sur toute la surface du champ. Pendant la croissance, on a soin d'arracher les mauvaises herbes et les avortons.

La récolte se fait un mois avant celle du blé. Au moment de la maturité, des nuies de pigeons et d'etourneaux viennent fondre sur les champs de feves; il faut que des gens continuellement éveil-les les cloigenta coups de fronte; ils les tutent avec autant d'adresse que le ferait un chasseur armé de son finsi. On caupe les feves aver la faucite, et on les transporte en gerbes sous le noreg, pour en retirer la graine et sécher les tiges, que l'ou donne aux bestiaux.

La culture des lentilles n'est pas bien étendue; la récoite av aj amais au delà de cent cinquante ardebs dans toute l'Egypte. Les fellahs sement les lentilles en novembre, saus laire subir à la terre aucune preparation. Elles sont en maturité au mois de mars. On arracle les plantrs, et on les place sous le noreg comme les autres graines,

On some les poischiches au mois de novembre. Les fellahs se contenient d'un simple labour. La récolte se fait au mois de mars. Deux tiers d'ardeb suffisent pour chaque feddun, dont le produit varie de trois à sept. Les habi-

tants consomment beaucoup de Poischiches en vert. On laises sécher sur pied ce qui reste des plantes, puis onte arrache et on les transport on use solicit, alin de les faire bien secher, puis solicit, alin de les faire bien secher, puis no les passe au crible pour les nettoyer. Le peuple mange les pois chiches grifles; mais le marciand ne les expose en vente qu'après les avoit reuspes dans les moutants augresses d'huile de graine de lin.

La culture du tupin est la même que celle des lentilles. Les tiges, trop ligneuses, ne peuvent servir à la nourriture des bestiaux; ou les emploie comme

combustibles.

Quand elles sont desséchées, on les frappe avec de longs bâtons pour en extraire les graines, que l'on mange après les avoir souvent trempérs dans l'eau pour leur ôter un goût d'amertume.

On suit les mêmes procedés pour le freuegre (helbel). On le sieue apreis la refraite des eaux, quand la terre est encre humile. Lorsqu'il est bien see, colle se fait trois mois apres les semails. So de la remasse en gerbes, que l'on étend sous le nores. Quand il a sub cette opération, on le jette en l'air avec la fourdie, pour séparer il grindre la nourriture des chameaus seulement.

Telles sont les productions les plus utiles qu'on cultive aujourd'hui en Egypte. Il serait intéressant de comparer l'agriculture actuelle avec celle d'autrefois. On arriverait à ce résultat curieux que même les productions naturelles, qu'on devrait supposer immuables, changent avec le temps, su gré des institutions civiles et religieuses, sinsi qued'après les modifications que le sol peut éprouver à la longue. Ainsi, les marais qui restaient après l'inondation étaient jadis beaucoup plus fertiles en plantes aquatiques comestibles, qu'ils ne le sont aujourd'hui. Le lotus ( nymphæa lotus ou nymphwa cœrulea) y etait assez abondaut pour permettre aux babitants de laire du pain avec les grames de son fruit et de se nourrir de ses racines épaisses (1).

(1) Le symplata intea ou alba, qui croit

Le fruit du nymphéa / nymphæa nelumbo, Linn.; nelumbium speciosum. Delil.), aujourd'hui très rare, servait également de nourriture. Ce fruit, semblable à la pomme d'un arrosoir, est comparé par Hérodote (II, 92) (1) aux gâteaux de cire des abeilles. Strabon (lib. XVII) lui donne le nom de ciborium (xicipus). · Ce fruit, ajoute Hérodote, renferme plusieurs graines de la grosseur d'un noyau d'olive, bonnes à manger fraiches ou séchées. » C'est sans doute ces graines que Diodore et d'autres auteurs appellent feves d'Egypte, (Airimus xuzμω. ) (2) Hérodote nous apprend, en outre, que les Egyptiens mangeaient certaines espèces de papyrus. C'est probablement du cyperus esculentus que l'historien parle; sa racine est, en effet, féculente et comestible. Suivant Diodore, ils recherchaient surtout l'agrostis, « plante remarquable par sa saveur douce et par la nourriture suffisante qu'elle offre à l'appétit de l'homme (1, 43). » Nous avons des raisons pour croire que l'agrostis de Diodore était la canne a sucre.

Aujourd'hui , ls plupart de ces plantes alustres, dont se nourrissaient les anciens habitants de l'Egypte, ont disparu ou sont beaucoup moins abondantes; elles ont été remplacées par la culture du riz, du doura (3) et d'autres céréales.

Il est à regretter que les auteurs anciens ne nous apprennent rien sur l'administration agricole ou les règlements de l'autorite pour favoriser le développement de la première des industries humaines, l'économie rurale. La nature de la proprieté en Egypte a toujours été une question obscure ou du moins très-controversée.

dans les eaux stagnantes de la Seine et de la Marne, peut donner une tide du lotos égyp-ilen: il appartient au même gerre; son fruit ressemble à celui du pavot, et ses racines seul semplies de férale. soni rempties de fécul

Le nymphea lotus et le nelumbium speciosum étaient vulgairement connus sous le nom de lis d'eau. La fleur du dernier ressem-

nom de (is a cax). La fleur du dernier ressembalt, suivant Hérodole, a une roae.

(2) Il ue fasti pas confondre ocité fève avec cele dont parle Herodole (il, 37), et qui elait consideré comme un legume impur. Celle-et datal le fabé mujor (fève des marais), dont la fleur est marquee d'une tache nuire.

(3) La culture du doura (holeus sorghum) est fort ancienne en Egypte. Foyez Héro-

dote, II, 36.

Lorsque Amrou s'emparade l'Égypte, sous le califat d'Omar, il fut convenu que toutes les concessions précédemment faites seraient maintenues.

Les premières transmissions de propriété datent de cette époque ; elles avaient lieu moyennant une rétribution que l'on payait au prince. Ces mêmes usages furent conservés sous les califes et sous les sultans mameluks. Rien ne fut changé dans l'administration des terres confices aux Coptes depuis les temps les plus reculés; il ne convenait pas à cette nation derien innover; les changements, quels qu'ils fussent, auraient nui à leur considération, à leurs intérêts. Les Coptes étaient aussi charges de l'arpentage et de la tenue des écritures. La difference de leur idiome avec la langue arabe, devenue familière aux Égyptiens, lit naître souvent des contestations entre eux et les gouvernants. Vers la fin dir regne des sultans mameluks, on fit fermer leurs écoles; il ne fut plus permis d'enseigner la langue copte.

Telle était l'administration agrleole en Egypte, lorsqu'elle passa en 1519 sous la domination des Ottomans. Selim I'r, qui voulait abaisser la noblesse, prit pour base de ses règlements sur 'administration, que les terres originairement conceders par les princes appartiendraient désormais au souverain, ce qui chaugeait la condition de propriétaire en celle d'usufruitier; aussi à la mort de ce dernier ses terres tombaient entre les main's du fisc; mais il était d'usage que les héritiers les rachetassent, en payant un droit, toujours fixé arbitrairement. Soliman II confirma ces dispositions; il fit plus encore : il confia l'administration à un defierdar qui tenait registre de la totalité des terres, sous l'inspection d'un pacha qu'il établit au Caire. Quant au propriétaire du fise, ce gouverneur munissait provisoirement le nouveau proprietaire d'un firman qui faisait son titre. Toutes ces institutions étaient adaptées aux circonstances. Depuis cette époque, aurune modification n'était apportee à ces lois, quoigu'elles fussent tombées en désuétude par la faiblesse des sultans et la puissance des beys mameluks. Ceux-ci, habitués à gouverner avec le sabre, déclinèrent l'autorité de la Porte : tout se réglait

suivant leurs caprices; ils dépouillaient les uns pour enrichir les autres : ils s'emparaient souvent, et sans bourse délier, de villages entiers, selon leur convenance. Dans le principe, ils payaient au pacha, suivant l'ancienne coutume, une légère rétribution.

Le propriétaire n'était pas sûr de ouir d'un bien qui était convoité par un homme puissant, quoique ses hedjets (titres de propriété) fussent émanés

des buraux du cady

Tel était l'état des choses, lorsque l'armée française parut en Égypte, Sa présence opéra un changement dans l'administration agricole; on s'empara des des biens des émigrés, leurs villages furent confisqués au profit du trésor; mais le propriétaire inoffensif conserva ses terres en payant le miri tel qu'il était établi. On abolit les impôts vexatoires, tels la que le rafa-el-mazalem (le rachat de tyrannie), le koulfeh (réquisition en nature) et le droit de méatadeh. Les biens de ceux qui mouraient passaient à leurs héritiers, à la charge par eux de payer le droit d'enregistrement de cinq pour cent. L'administration des domaines, chargée de la rédaction des titres de vente et de transmission adoucit la rigidité des mesures en vigueur sous les maineliiks

Sous le gouvernement de Méhemet-Ali, l'Égypte a pris un autre aspect. Après l'extinction des mameluks , leurs propriétés passèrent entre les mains du prince. Celui-ci accorda des pensions aux moultezins qui restaient encore, en leur conservant aussi les terrains dits d'ous-

such.

Pendant plusieurs années, l'administration agricole subit des changements nombreux. Aujourd'hui, les terres appartiennent au vice-roi; il les fait eultiver à son gré, et en dispose comme bon lui semble. Les propriétaires cultivateurs ne sont que des tenanciers, car celui qui ne peut payer le miri est exproprié, et ses champs sont distribués à ceux qui ont les moyens de les mettre en valeur. C'est à ces innovations que l'on doit l'introduction des nouveaux produits qui couvrent maintenant une partie du sol de l'Égypte.

La situation du cultivateur sous le rapport de la propriété conduit natu-

rellement à considérer les abus dont il est la victime comme contribuable. Ce n'est pas sans raison qu'on se récrie contre les exactions exercées sur le fellah lors de la perception de l'impôt; mais le mal est ancien, il est invétère ill n'émane pas du vice-roi, qui, ni autour de lui ni dans les provinces, n'a assez d'hommes probes et dévoués à la réforme pour réprimer avec énergie ces déplora-bles abus.

Au reste, le mal est le même, ou pire encore, dans d'autres États de l'Orient. On y voit que le peuple paye quatre fois plus en réalité qu'il ne le devrait d'après la taxation. Il en était ainsi en Egypte sous les mameluks; cela est prouve par l'immense richesse des bevs, des kachefs, des agas, et de leurs maisons. Il n'existait pas là un prince souverain, comme dans les régences et dans l'empire de Maroc: mais il y en avait vingt-quatre ! Et comment le revenu officiel de l'Egypte aurait-il pu y suffire! Qu'on se rappelle le luve des palais, le nombre des femmes, celul des domestiques, celui des chevaux, la splendeur des ameublements, la richesse des armes! Est-ce avec quatre millions de francs, le revenu avoué de l'Égypte, le revenu porte aux registres des Coptes, qu'on aurait pu v pourvoir? Cette somme n'était que nominale, et l'effectif n'y ressemblait guère : ce ne serait pas exagérer que de le porter à dix fois la somme inscrite. Les agents coptes, espèce servile et hypocrite, s'entendaient avec la plupart des agents tures pour dissimuler ces detestables fraudes. Ils semblaient se venger sur les pauvres Arabes de ce que la nation copte était seule soumise à la capitation. Est-il étonnant que la multitude de gens qui vivaient d'abus soient encore aujourd'hui acharnés après leur proie? Il est plus difficile au prince d'extirper du sol ces sangsues, qu'il ne l'a été de faire disparaître de la lisière du désert les Bédouins voleurs, ces hommes insatiables de pillage. Le Coran porte l'impôt légal à un dixième : les princes osmanlis l'ont élevé à huit et plus, ou du moins ils l'ont laissé porler à ce taux exorbitant par les exactions des bevs et des mameluks. Une prompte réforme est devenue bien nécessaire dans cette partie de l'administration.

# Industrie; fabriques.

Une partie des produits du sol de l'Égypte est convertie en objets necessaires aux indigenes, et propres aux exportations des pays limitrophes : telles sont les toiles de lin et de coton , les soieries, le fil d'or, les nattes, les peaux anprétées, l'eau de rose, l'indigo, etc. Ces diverses branches d'industrie occupaient autrefois une grande partie de la population ; chaque famille vivait heureuse de son travail. Maintenant les artisans exercent leurs métiers au profit du fisc. Plusieurs des tisserands, répandus en grand nombre dans les villages de la Haute et de la Basse-Égypte, ont abandonné leur état, préférant se livrer à la culture des champs plutôt que d'être soumis à la visite d'agents importuns.

Depuis que toute espèce d'industrie est exploitée par le vice-nol, les produits des fabriques sont bien moins estimés; il y a de la negligence dans l'apprèt et la main-d'œuvre. La servitude, qui a remplacé la proprièté, a anéant l'émutation; l'ouvrier travaille sans s'inquièter si son ouvrage est bien ou mal fait; ce qui lui importe, c'est de recevoir le prix com-

Le gouvernement fournit aux ouvriers les manières premières: la soie, le lin, le coton sont livrés au poids. On sait, d'après les épreuves faites antérieurement, ce que doit rendre en etoffe ou en tous quantité donnée de maière première; le déchet dans le flagget le lisau n'est poirt au préjudice du Bésc. Sil y est décit de bailaire de l'ouvrier, que l'on pays à la tlache et libu à la journée.

Il y a pour chaque branche d'industrie une administration et un lieu central de dépôt où sont reçus et vendus les divers objets; on a soin de les rerêtir d'une marque pour empêcher la fraude. C'est là que les consommateurs vont s'approvisionner, et que les négociants expéditionnaires au dehors vont faire leurs achats.

Chaque administration a un directeur charge de la comptabilité; ce directeur a sous ses ordres un sous-intendant copte, chef des employés auxquels est confiée la tenue des ceritures. Un seraf reçoit les versements, et paye en vertu d'un mandat signé du directeur. La malversation chez les subalternes est punie du bâton et de la privation de la place, ce qui n'empééhe pas que les surveillants ne fassent des benéfices illicites.

veillants ne l'essent des beueltres illicites.
Un des premers à dabliscements de
L'un des premers à dabliscements de
la después fui tiné d'un de l'un de l'est de la
langues ouvriers la phés des fabriques de
Fiorence consmeuchrent à filer la soie
pour des volours et des satiss fégres.
Peu de temps apres, les metters propres à or genre de travail furrent transportes dans un satre établissement, et
me d'establissement, et tres métiers à tisser le coton.

Outre la filature et les métiers à tisser, il y a au Khorounfech des ateliers de forgerons, de limeurs, de tourneurs en fer et en bois, et des menuisiers pour le raccommodage des machines et la confection des pièces.

La fabrique n'était pas encore termi-née, que deja l'on jetait, à Boulâq, les fondements d'une autre fabrique plus spacieuse. La direction en fut conliée à Jumel, qui a ouvert une mine si feconde pour l'Égypte en développant la culture du cotonnier arbuste. Ce vaste établissement, qui prit dans la suite le nom de Malta, parce qu'il y avait un grand nombre d'ouvriers maltais, tient aujourd'hui en activité vingt-huit chariots et vingt-quatre cardes et drosses, avec les assortiments en téraclies et lanternes; ces machines vont, ainsi que dans la fabrique de Khorounfech, par le moyen de quatorze tambours, qui recoivent leur monvement d'un manége attelé de huit bœufs. Chaque chariot emploie un homme et trois enfants occupes à renouer les fils que le mouvement de la machine fait casser.

Il existe à Malta deux cents métiert à listere le fil de coton. On fait, comme dans les autres fabriques, des bofts», des embriese, des bostistes, des mousselines, dans les mêmes longueurs et largeurs. Le déchet d'un quintal de coton en laine est d'un cinquisme lorsop il est filé. Doutre les arbiers de l'industrie, il existe des our riers de chaque profession en est autres debiet destinés aux fabriques de la Haute et Basse-Egypte. Il y a encore un talier de uneuniarie, il Il y a encore un talier de uneuniarie,

où des Francs et des Grees sont occupés a faire des modèles et d'autres objets d'ebénisterie.

On remarque à la fabrique de Matte deux steiers de tourreire, l'un ayant un manege conduit par huit bœuts, faisant tourner huit tambours qui mettent en mouvement deux plates-formes, huit tours à cannefer les cylindres des chariots, deux tours à percer, deux seies, l'autre peur enivre, un tour a guillochier, vingt-cionq tours simples et deux machines a percer.

L'antre atelier, avec un manége conduit également par huit bœufs, contient une grande meule, deux plates-formes, trente tours, deux machines à percer et

cinqà conneler.
L'apparei qui sertà forger les grandes piè es, composé d'un martinet, est mis en action par quatre bezuis, ainsi que deux soufflets en bois et on en cuir; un autre manége fait mouvoir buit soufflets. Pres de cet endroit il y a quaire-vinigis forges, uniquen-int destinées à fabriquer des ancres et beaucoup d'objets pour la construction des bâti-

ments de guerre. La consomniation de

fer et de charbon surtout est immense dans ces fabriques.

Dans les environs de Malta II y a drui lilatures de colon, dites d'ibralian-Agid et de Schälyel. On y compte qua retrevingt-dis ciurios et sonante cance et drosses. Les magasins de Malta four-insert à ces deux fabriques les objets nécessitres à l'entrelient et aux reparations de la company de la diabate. Les prix de la mini-d'entre est le même que cau des autres fraiques, qui prennent, comme elles, le coton et la laine à l'entrepót genéral.

Sur les bords du Nil, entre Bouldg et Choultra, s'élérent de nouveaux édiléres, parmi lesquels on remarque des moisons de campagne et des constructions de bon coût. On a donné à ce lieu le nom de Moubeytah (Blanchisserie); c'est la, dans un taste enclos, que l'on soomet les toiles aux différentes opérations du blanchiment.

Un autre geure d'industrie de la fabrique de Mouieydals sont les mouchoirs impronés, dont les temmes font un grand usage pour leur coflure. On emploie pour est objet quatre cents pièces de mousseline par mois; chaque pèce fournit vinut ax mouchoirs, sur lesquels on applique diverses couleurs. Ces mouchors, imprimes à la planche en hois de Brésil, se vendent 6 et 10 plastres, suivant leur fiirease; on vend 16 piastres ceux qui sont faits au pinceau et à la ecchemille.

On paye aux ouvriers qui impriment les mouclioirs à la planche 4 piastres et demie par demi-pièce de mousseline et pour les mouchoirs au pinecau 16

piastres.

Au Caire, dans le quartier de Sitty Zeynab, il y a une fabrique de cardes; chaque nois on confecione trente assortiments. On y emploie des enfants fornies à ce genre de Iravail. La fabrique fournit aux filatures les cardes qui leur sont nécessaires. On y répare aussi celles qui son liors de service.

Dans la même fabrique, il y a trois cents metiers a lisser. Cinq cents ouvriers lissent par mois douze cents pièces de toile environ. Dans l'origine . on tissait en Egypte des cotnis, des alajas et autres étoffes en soie et coton : mais le vice-roi, vonlant donner plus d'extension à ce genre d'industrie, fit venir de Constantinople des ouvriers capables de taire des tissus en soie tels qu'on les travaille dans cette ville et aux Indes. Les premiers es-ais eurent du succès; la fabrique prit de l'essor, et reçut des encouragements. Les maîtres firent des élèves, Aujourd'hui, il v a deux cents métiers employes à tisser les soies de la Syrie et de l'Egypte, ainsi que le fil d'or. En 1833 on a employé quatre mille okes de soie à faire des tissus en tout genre et de divers prix. L'ouvrier travaille à la tâche; son ouvrage est bien confectionné, les tissus sont bien unis, et les dessins d'un goût recherche. En géneral, les couleurs ont de l'eclat ; mais elles n'ont pas encure atteint la solidité des eouleurs de l'Inde.

Au Caire on a etabli une corderie, où l'on fait des câbles que l'on cavoie

à l'arsenal d'Alexandrie. On fait des tissus en laine pour vê-

tir les marins, ainsi que des convertures de lit; on destine à cet usage les grosses laines de la Haute-Egypte, qui ne peuvent avoir un autre emploi.

### Relations commerciales.

Les grains et les légumes étaient autrefois l'objet d'un grand commerce avec la France, l'Italie et le midi de l'Espagne. On connaît en Égypte plusieurs qualités de blé, toutes inferieures a celles de la France. Les blés que produit la province de Bahyreh sont durs, et d'une écorce mines et rougestre; la farine en est abondante, mais elle n'a pas le même blancheur que ceile que rend le ble du Delta, mélé de graius durs et tendres. Celui-ci, moins productif. est plus expose à la piqure des insectes; il a plus de poids que celui de la Haute-Egypte, qui a la couleur de l'épi ; le grain en est petit et écorné, parce qu'il parvient plus vite à sa maturité ; son rapport est d'un sixieme moindre que le blé dur ; la farine est d'une blancheur éblouissante, et le pain que l'on en fabrique est savoureux : mais er ble ne se conserve pas aussi longtemps que les eutres qua-lités,

Les feves sont généralement plus estimées en Europe que les bles : la chaleur les rend seches sans les détériorer. Quoique l'exportation de ce legume soit diminnée, il servira toujours de retour

pour l'Europe.

On expedie de mais et quelquefoir du devra dans les lies de la ficree. Le grain du mais n'est pas suesis grou que cevisi d'Euroge, mais la qualité en est bonne. La l'occane en fait mage lorsaque la récelte des châtignes est médicere; su population se sert également des jois enhertes et les loquis. L'orge et les lentilles ne aun démandéres que dans des temps de penuire. Cest alors settlement que ces d'arres entre dans le connuerce d'expontation.

Autrofos les natires français vension à l'envi charger à Rosette, et dons la rade de Damette, du riz, qui avait adors une reputation méritée, qu'il a perdeu por la immere dont il et faille et nettigel. Du y mête beauerup de mête et nettigel. Du y mête beauerup du popule, du perdeu pour la commer plus à popule, du perdeu per la commer plus à popule, du perdeu per la commer de la proposition de la commercia de la proposition de la commercia de la proposition de la ferre de la commercia de la proposition de la ferre de la commercia de la proposition de la ferre de la commercia de la proposition de la ferre de la commercia del la commercia de la commercia del la comme

point ceux de l'Italie ni de la Caroline; à sa cuisson il absorbe peu d'enu, et gonfle beaucoup. Sa fécule est saine et savoureuse.

On distingue quatre qualités de sucre, dont les deux denières entrent dans la série des exportations; ce sont le kham et le khaondmi. Le premier est noir, gras et nielleux; le second, d'une cou-leur jaunâtre, est dégazé par l'ébollition d'une partie des matières terreuses. On expédie est deux qualités en Europe pour vêtre raffuées, et de la passer dans la con-

sommation

On classe les lins sous différentes dénominations, que les négociants designent sous les noms des villages et des provinces où on les cultive et les prépare. La qualité des lins est à peu pres la même; ils ne different entre eux que par leur longueur et la manière dont ils sont apprêtes. On distingue particulierement les less de Rosette, du Fayoum, de Boulag et de Boucyr; les deux derniers obtienment la préférence. La Toscane recoit des importations de ce genre. Autrefois on expediait à Livourne des lins de Rosette, maintenant on recherche ceux de Boulâq, qui con iennent mieux aux consommateurs. Les autres qualités sont demandees pour la Turquie.

Les cotons out un débouché plus étendo. Les négociants en expédient frequenment dans les ports de la Mediterrance, et surtout à Marse lle. La grande aiffuence des cotons du Bengale dans les ports de France leur avait été préjudiciable; mais l'expérience a fait reconnaître que ceux des provinces de Charkveh et de Mansourah sont plus serrés; que la laine est plus longue et moins eas-aute. Cet article, mirus soigué, favorisera constamment les retours en Europe. On en cultive une plus grande quantite qu'autrefois; mais les feliales ne mettent pas assez d'attention a dégager le coton des capsules qu'ils brise. t dons l'opération, et dont les parcelles desseehees se melent en lainage.

Lessfrano aquiétat reste dans l'oubli, a reparu avec écit sur les marches de l'Euro. e. C'est pour rette rason que le vier-roi destine c'haque annec a la culture du carthane une portion de terres dans les provinces voisines du Cuire. Il eucoura, eles fellalis a ctenière cette culture, qui est avantageuse sous plusieurs rapports. Les fleurs poussent durant la saison où règne le vent du midi: souvent son souffle brôlant dessèche les prémices de la récolte; leur entière conservation dépend du degré de

la violence des rafales.

La feuille du tamar-henneh n'a point à eraindre les mêmes inconvenients. La piqure des insectes ne peut rien sur elle; on est toujours certain de la réeolte. La préparation des feuilles exige peu de frais; elle ne demande aucun soin. On ne fait usage du henneh que dans les pays mahométans. Les marchands l'achetent, et l'expédient en retour des importations. Cet article sera uniquement consaeré à la parure des femmes de l'Orient jusqu'à ce que la chimie lui aura reconnu des qualités propresaux teintures.

La soude factice que l'on emplole à Marseille a rendu moins nombreuses les tes que l'Égypte entretient aujourd'hui demandes du natron; on le vend à Alexandrie pour le compte du vice-roi. Cet article ne se détériore point; il n'exige d'autres frais que ceux de transport; et l'Égypte seule peut fournir à tous les besoins de l'Europe.

Comme Méhémet-Ali s'est réservé la faeulté de vendre les denrées et les

produits de l'Égypte, ainsi que plusieurs articles de transit, on ne peut trafiquer des uns que dans le pays, tandis que les autres pas-ent directement des mains du cultivateur dans les magasins du gouver-Parmi les articles de transit, le vieeroi fait aeheter directement des fellahs la poudre d'or pour les besoins de la

monnaie, et les dents d'éléphant, qu'il fait ensuite reutrer dans le commerce avec bénefice.

Avant que le monopole fit sentir ses effets nuisibles au gouvernement qui l'exerce, et aux particuliers sur lesquels il pèse, Suez recevait chaque année de l'Arabie vingt mille quintaux d'enceus; à peine l'importation est-elle aujourd'hui de deux mille quin-

Beaucoup d'autres objets dont s'occupait le commerce intérieur pour les besoins de la population entrent aussi dans le domaine du fise; tels sont les fours servant à l'ineubation des œufs, les dattes sèches dites soultanys, la chaux, le platre, et les pierres propres aux constructions.

Les prix des autres produits varient suivant ceux de l'Europe. Leur fixation est telle, qu'elle offre aux négociants

des pertes plutôt que des bénéfices. Les marchands étrangers et indigènes pepvent négocier entre eux de toutes les marchaudises d'entrée, sans qu'il soit nécessaire de remplir à cet égard aueune formalité; il n'y a pas de différence entre eux : les mêmes regiements leurs sont communs. Il leur est libre d'en user de même pour les artieles qui ne sont point dépendants du fisc.

Quant à ceux qui ne sont pas soumis au monopole, des que le vice-roi a vendu, l'acheteur, quel qu'il soit, a le droit de trafiquer et d'expédier à volonté tout ou Les relations commerciales fréquen-

partie de son aequisition.

avee l'Yémen et l'Inde ont donné à la route de Keneli à Kosséir presque la même importance qu'avait dans l'an-tiquité la route de Berénice à Coptos. Ces relations avaient déterminé le viceroi à rendre moins pénible aux voyageurs et aux caravanes , surtout pendant l'été, le voyage de Keneh à Kosséir. envoya deux mineurs anglais, MM. Thomas Wedd et William Henkak, avec une escorte suffisante pour reconnaître l'état des puits placés sur les routes de ees deux villes et les rendre propres à donner de l'eau en tout temps; chose si nécessaire pour un voyage au milieu des sables. Les mineurs out été occupés de ce travail depuis le 1er novenibre 1831 jusqu'au 15 juin 1833. Voici leur rapport, qui peut intéresser les géographes eux-mêmes :

· La distance de Keneh à la Guitta est de trente-quatre milles anglais; dans eette station on trouve huit puits; quatre de ces puits sont restés dans leur premier état; nous en avons réparé trois, et le quatrieme a été entierement renouvelé. Le premier puits a huit pieds anglais de diamètre et neuf à dix de pro-

foudeur.

« Apparavant ce puits ne donnait chaque nuit que trois ou quatre outres d'eau; nous l'avons augmenté en creusant huit pieds dans le roc; maintenant on trouve de sept à huit pieds de bonne eau. Nous avons aussi remis à neuf le bassin qui étail en ruine, et nous avons fait des réservoirs pour abreuver les chameaux. Le puits a été revêtu d'un eliment, sur quatre pouces de diamétre, à trente pieds de profondeur. Il est fort estimé des babitants et des Arabes, paree qu'il contient de l'equ potable.

« Le second puits a des écaliers de huit pieds de damètre; sa profondeur est de neuf à dix pieds; nous l'avons creusé, et avons elnevé huit pieds de sable, pierre et roc. Aprècette opérade terre argileuse, mais nous n'avons de terre argileuse, mais nous n'avons pas creusé plus avant, dans la crainte que l'eun ev lutt a manquer. Dans ce puits, il ne venait que citq à six outres d'eu par uits; à présent on en treuve huit pieds dans le même apoce de treupe su de l'eun event de l'eur de l'eur personne de l'eur personne huit pieds dans le même apoce de treupe subreviorie.

« Le troisième puits est dans un grand état de sétusté; nous avons pourtant réparé son bassin; son eau n'est pas potable, mais elle sert à abreuver les animaux. Le quatrième puits a été creusé et renouvelé entièrement. Son fond contenait six pieds de eailloux; en outre, vingt pieds de profondeur étaient encombrés de pierres et de sable. Nons avons construit une portion de puits, du diamètre de six pieds, sons le roc. L'on trouve maintenant six pieds d'une enu douce, mais dont on ne peut se servir avec facilité, parce qu'elle n'arrive pas à la superficie de la terre comme dans les autres puits; nous n'avons pu le creuser davantage, n'ayant pas eu la faculté de faire beaucoup de dépenses. En quelque temps que ce soit, on pourra eontinuer le travail avec facilité.

 De la Guitta, nous nous sommes dirigés au nord, vers un endroit appelé El-Hamamat, qui est éloigné de huit milles des puits ci-dessns indiqués.

Dans cette position nous avons reconnu un puits de forme octogone et de vingt-long pieds de diamètre, avec des escaliers pour descendre et monter; ces escaliers sont pratiqués en dehors et en dedans, avec deux murs. Nous supposons qu'il a failu de grandes dépenses pour le construire. Il y a des gradins de trois pieds de diamètre; on en compte

jusqu'à cent quatre; quelques gradins sont places ch et là dans le milieu. Nous avons enlevé hors dece puits deux pieds de pierres et de cailloux, et nous avons creusé quatre pieds de profondeur: nous l'avons ensuite revêtu d'un ciment, sur cinq pieds de diamètre; malgré cela, ce puits n'a donné que deux à trois outres d'eau pendant douze heures. La profondeur actuelle est de cent six pieds. Son cau est si mauvaise qu'elle ne peut même servir aux animaux, sinou dans un besoin extrême. Il est vraiment surprenant que dans ee puits, si bien fabriqué et de belle apparence, l'eau ne soit plus potable,

« D'Él Hémanand nous sommes arrivés à Byr-Estand, a dix milles de distance. Dans cet endroit nous avons trouvé un paits est entre eucor creusé de huit pieds; il a falla travaller dans la pierre dure, parce qu'il est situé entre deux montagues, dans un passage étroit. Son eau est potable.

 De Byr-Essad nous avons pris la routean sud jusqu'à Errassafeh, dans la vallee de l'Ouddy-el-Gasseh, qui est élnignée de dixà onze milles de Byr-Essad. Là nous avons reconnu trois puits en fort mauvais état.

« Le premier de ces puits a neuf à dix pieds de diamètre; son eau est passablement bonne à quatorze pieds de profondeur; nous l'avons restauré et nettoyé. Aujour-l'hui il y a environ vingt-six pieds d'eau. Le second puits est pro'ond de vingt-quatre pieds, avec quatorze pieds d'eau; celui-ci a été également restaure : nous y avons fabriqué six nouveaux réservoirs pour abreuver les animaux; actuellement il contient dixhuit pieds d'eau. Le troisième puits est de la même profondeur que le premier ; nous l'avons aussi nettoyé et raccommode. De l'Ouddy-el-Gasseh nous sommes allés sur la route de Kosseir, dans un endroit appelé Sayallet-el-hay-Soly-man, ou bien Seyd-Solyman. Là nous avons trouvé deux puits, où il y avait pen d'eau. Nous avons creusé le premier à quarante-deux pieds de profondeur, sur un diamètre de neuf pieds, avec quarante-einq gradius. Dans le fond du puits il y avait trente et un pieds de cailloux et deux pieds de roche très dure ; actuellement il y a cinq pieds

« Le second puits a trente-huit pieds de profondeur. Nous n'avons treuvé de l'eau que lorsque mus sommes arrivés au roe; mais nous ne l'avons pas creusé, parce que le commandant de notre escorte ne voulut pas faire de nouveaux frais sans y être autorisé. L'eau de ces deux puits est excellente.

### CHAPITRE VI.

#### TOPOGRAPHIE.

S'il ne s'agissait quede faire eonnaître les principales cités de l'Egypte moderne, nous pourzions nous en ten; à la description du Caire et d'Alexandrie. Mais l'Expte nous intéresse surtout par son pas-e. C'est pourquol les moindres localités et les plus misérables villages, qui ailleurs à l'attracient pas les regards du passant, offrent lei souvent le plus jaut interêt historique.

Alexandric. Cette ville fat, comme no sait, Induée par Alexandre le Grand, dont elle porte le nom. Il y a est beaucoup de ville de ce nom; mais l'Alex-hier de l'Expir a songera ceupé no les de l'Expir a songera ceupé no les de l'Expir a songera ceupé de l'aprix d'anne 237 avant J. C., c'est-à-dire à l'epoque du voyage d'Alexandre su temple de Jupitr Annon. Ellecceupe l'empiacement de Rhacotis, port enumode, qui avait dej que junpranace sons presentant sois d'Expire. En face de la comme de l'aprix d'aprix d'aprix l'aprix l'aprix d'aprix d'aprix l'aprix l'aprix d'aprix d'aprix l'aprix l'aprix d'aprix d'aprix l'aprix l'aprix d'aprix d'ap

(i). On vial, basis embarrance de ep passignification de la construcción de la construcc

(3) L'architecte d'Alexandrie s'appoint Di-

au sud-ouest, et la Méditerranée, qui forme au nord-est un golfe profond, qui a la forme d'un lac (lac Madieh), « Elle avait, dit Diodore, ses rues disposees de manière à donner accès aux vents étésiens. Les vents souflant de la haute mer rafraichissent l'air de la ville et entretiennent, par una douce tempéra-ture, la santé des habitants. Il entoura la ville d'une enceinte remarquable par son étendue et par son assiste forte; car, p'acée entre le grand fac et la mer, elle n'est abordable du côté de la terre que par deux passages etroits et trèsfaciles à defendre. La forme de la ville représente asser bira une chlamyde; elle est traversce presque au milieu par une rue admirable par sa longueur et sa largeur; car d'une porte a l'autre elle a quarante stades de longu-ur sur une plethre de large (1). Cette rue etait bordée de maisons et de temples magnifiques. Alexandre y fit construire un palais royal, d'une architecture imosante. » Ce paiais, situr sur une saile de la côte comme actuellement sous le nom de promontoire de Lochias, fut plus tard considerablement embelli; une partie s'appriait le Museum; c'était le siege des sciences et des lettres. Une autre partie de ce palais se nommait Soma (le corps); c'est la qu'étaient les tombeaux des Ptolemers et ceiui d'Alexandre le Grand. Le quartier où se trouvait le palais portait le nom de Bruchium; on y soyait une multitude de beaux édifices. Il faut en chercher aujourd'hui les traces près de la branche moderne du canal qui se jette dans la mer derriere la porte de Rosette. L'emplacement du Casarium ou temple de César est marque par deux obé-lisques (aiguilles de Cleopatre) : ils étaient places, selon Pline, à l'entrée

gnit l'ile de Plaros au rivage où est statée la ville. Cetto chaussée, sembloble à celle de Tyr. fut, au rappurt de Plavius Joséphie, construite par Ptofornce d'hildec-plat, et non par Cleosocrate ou Dioccharts; Piutarque lai donne le

(de la son nom de Heptastadion) joi-

du temple de César. Une chaussée de sept stades de long

nom de Stasicrale.

(1) Cloq mille quaire cents mêtres sur trente de tenge.

atre, ainsi que le prétend Ammien Marcellin. Cette chaussee ou môle établissait une ligne de séparation entre le Grand port, aujourd'hui port Neuf. situé à l'est de la ville, et le port Eunos fus , aujourd'bui f leuz porf, situe à l'onest (1), Cependant on y avait pratique des ouvertures par lesquelles on pouvait, au moyen de barques, se rendre d'un port a l'autre. Dans le Grand Port était le port Secret, qui etait exelusivement réservé à l'usage d's rois: il était en face du palais. En avant du port Secret était l'Ilot d'Antirrodus, où se trouvaient quelques edifices. Le port ou reservoir artificiel appelé Aibolos communiquait, par un capal navigable, avec le lac Maréutis. Il est aujourd'hui comblé. Pres du port Secret était le theôtre, la bourse et le temple de Neptone; ce dernier occupait la place du Posidium, que Mare-Autoine prolongra par une dique jusqu'au mineu du port Secret; il y bătit un palais auquel il donna le nom de Timonium, en ! honneur du misanthrope Tunou, parce qu'il comptait y passer le reste de sa vie dans la solitude. A côté du Posidium etait le Cæsarium, l'Emporium on le grand Marche, les Apostases (Marais) et le chantier qui s'étendant jusqu'a l'Heptastadion. Le Bruchium etait fortille et sépare de la ville par un mur d'enceinte; Aurélien le fit démolir. C'est entre le Grand port et le port Eurostus que se trouvait anciennement le village de Rhacotis. La etait situe, sur une colline, le Sérapium ou ancien temple de Serapis; il fut detruit, en 389, par Theophile, patriarche d'Alexandrie (2). La partie ouest de la ville ren-

(1) Avant le règne de Mébémert-Ali, Feutrés de ce port l'aixt déréndure a loss les naives chériètiess, qui dévaient se controller de port de l'est, ambies personnel sur le port de l'est, ambies personnel sur le port Eurostius (de Bou reviour j'etni aimsi appiet, plus oritisaires et le grand courant qui vient de Gibrullar y pout sent naturellement.

(2) « Le Sérapeum vières dans l'American de Commande de Command

au crute emperature pour le constitue de la co

fermati le Gymnasium, le Dieasterium (tribuna) et le Panium. Derrière ces diffices ététudait au sud-ouest la Nécropole, espèce de faubusque trouvaient les tombeaus et onze aimons destinés aux operations de l'estabusque aux quisquenaux. (1) Es sorant de ce faubusqu, on arrivat sur l'aippodronte, et de la a Nicopolis, ce ebre par la vi torre d'Auguste et la princ de Clébostre.

En parlant d'Alexandrie, nous ne pouvous nous dispenser de dire un mot du Phare, une des sept merceilles du monde, et de la fameuse bibliotheque. Le Phare fut coustruit par Ptolémee Phisfadelphe sur un rocher à l'extremide mordest de l'ancienne lle de Pharos, qui fut, comme nous venons de je qui fut, comme nous venons de le

du point le plus élevé de la ville, Caracalia coul-mpla le massacre qu'il avait ordonne. C'est autour du Serapeum, au cour de la vieille Alexandrie, que se heurtaient surlout dans un conflit opiniatre les deux retigions ritales. Cral sur les degres qui condussioni au temple que se lenan intrepidement. Origène, mele aux prétres egyptiens, distribuant comm eux des painies à ceux qui se presentaient, eux des passes à ceux qui se presentates, leur disant : « Recevez-ies, tou pas au toum der féoles, mais au nom du vrai fiiru.» C'est in que, sons Julien, les paleus trainaleul les chretiens, pour immoler ceux qui retusairul de chretiens, pour immoler ceux qui retusairul de sacrifier a Serapis; c'est ia que, sous Theo dose, les chretiens se precipiterent en furieux brisant les portes, renversant les adoirs, et remportant sur les muralités et les charelles abandonaces ortle victolre qu'Ennape, le Piu-tarque des philosophes air audrins, celchra tarque des philosophes alexandrius, celebra avec une fronte si amere. Le serapeum etait le palisadum de la religion expolerme et de la philosophie grecque. A lepoque de sa destruc-tion, il representati l'allience que toutes deux avalent fini par former confer l'entient com-mun, la religion chrétienne. Dans celle exlase prophétique a l'aquette aspiraient les pirilesophes airxandrins, l'un d'eux, Aidoninus fils de la visionnaire Socipatra, avail presiil is chule du Serapeum, comme les prophetes de Jerusalem predisaient la rume du Sami des Saints. Un oracie sibyltia dissit : O Scrapis, élevé sur lou rocher, lu leras ime grand dans la trais tois misérable Egypte. » ( M. An pere, Revue des deux mondes, annes 1844

9. 423). Egypties avaient loujours une ville des mois à coré de la ville des vis ants, et loudes mois à coré de la ville des vis ants, et loudes mois la coré de la ville des vis ants, et loudes Celle latistate terrait à leurs crovances, ils plaquient dans la region ou le soiel se couche la d'meure des douces, et les syrimalent par le même heroujé plue et par le même mois heroujé plue et par le même mois heroujé plue et par le même mois de couche d'emrure un syluque et la region du couche d'emrure au l'autre d'Alexandrée étant établoirg de la ville des villes de la ville de

dire, jointe plus tard su continent par te morça d'un môle. Cédait une lour carrée en marbre blance, qui servait de guide aux anviers égreis. On y lissit, suivant Strabon (XVI) suivant Strabon (NVI) suivant Strabon (NVI) suivant par d'Aprèl Laicea, ja floudrait substituer au nom de Sostrate, celui du roi l'Orlente. La tour dabres, celui du roi l'Orlente. La tour dabres, celui du roi l'Orlente. La tour dabres de l'orlente de contra de même genre, avait, dit-on, codité 300 talents (près de quatre milious de l'autre de l'autre milious de l'autre milious de l'autre d'autre milious de l'autre milious de l'autre d'autre milious de l'autre milious de l'autre milious de l'autre d'autre milious de l'autre milious de

Quant à la bibliothèque d'Alexandrie, la plus célèbre dont l'histoire fasse mention, elle se composait d'environ 700,000 volumes , dont 400,000 étaient conservés dans le Bruchium, au musée du palais (1), et 300,000 dans le temple de Sérapis. Cette bibliothèque svait été fondée par Philadelphe Soter, et enrichie, à grands frais, par les successeurs de ce roi, qui entretenaient des copistes et faisaient veuir les originaux de tontes les parties du monde. Le dépôt du musée fut incendié pendant la guerre de Jules-César contre les Alexandrins (2). Quant à la bibliothèque du Sérapium, on en a attribué, à tort selon nous, la destruction au calife Omar. Cet acte de vandalisme avait été probablement déjà accompli par les chrétiens. antérieurement à l'invasion des Arabes. Le Sérapium n'avait-il pas été démoli par ordre du patriarche Théophile?

Alexandre etail la résidence des Pholèmes , et plus tard le siège des préteurs romains. Cette ville , en raison de sa position grographique et de ses relations commerciales avec la Sprie, l'Arable, l'Inde, prit en peu de temps un accroissement considerable , et atteiguit un haot degré de prospérité. Du temps de Diodore (50 ans avant J. C.) c'était une des premières villes du monde tant par ses richesses que par le nombre de ses habitants. « En effet, dit cet his-

tories, e lei l'eisporte de beucoup sur les autres villes par la beutet e la grandeur de ses édifices, sinsi que par se richesses et l'holondance de lout ce qui tient sur besoins de la vie. Elle est égote par les des la companyation de sur population; cer à l'époque où avons visité l'Égypte ceux qui tlennen les registres du recessement nous assuraient que la population de la ville et composant de plus de trois cent mille revenus du roi d'Egypte étaient de plus de six milte labetas (1). \*

La population d'Aléxandré diminus singuisrement dans les sidels aubsiquetts. Vers l'année 1700, elle en se composait plus que de cinq mille âmes. Elle à acertat de nouveau sous le règier decuments les plus récents, la moderne Alexandrie compte entiron soivante mille habitants, sans y comprendre la gamison et les matelois. C'est, commo julis, un mélange de berbiere, d'Esptiers, de Syriess, de Joins, de Copiers, banais et d'autres Européres (2). Albanais et d'autres Européres (2).

Parmi les monuments de l'ancienne Alexandrie, il nous reste encore les deux obélisques (aiguilles de Cléopatre) élevés jadis devant le temple de César. et la colonne de Pompée. Les obélisques furent faits, selon Pline, par ordre de Mesphre, sans doute le roi Mesphra-Thothmosis de la liste de Manéthon, et apportés d'Héliopolis à Alexandrie (3). lls sont en granit rouge, connu sous le nom de syenite. L'un est encore debout; il a environ soixante-dix pieds de haut, sur une épaisseur d'environ sept pieds à sa base; l'autre est couché tout près de son piédestal en calcaire blane; il est un peu moins long que l'autre, mais tout aussi épais. Méhémet-Alı cn a fait présent aux Anglais. Mais ceux-ci pensent que ce monument, dans l'état de dégradation où il se trouve, ne vaut pas la peine d'être transporté dans leur

<sup>(</sup>i) Le masée élait une institution grecque, comme son nom Ses chefs furent des littérateurs grecs; leurs fravaux current pour objet les lettres et la philologie grecque; son orgaalsation n'offett jamais rien d'egyptien ou de tacerdotal.

<sup>(2)</sup> Bellum eiv., 111, 92.

<sup>(1)</sup> Bibliothèque historique, XVII, 52.

(2) Gardner Wilkinson, Modren Egypt and Thebre, etc. London, 1851, vol. I, p. 160.

(3) On y lit, sulvani M. Ampère, sur la basade du milieu, le nom de Thoutmonis III, a lliusire pour avoir hallu les Hyk. » (Revue des deux mondes, année 1844, p. 414-).

pays (1). Un peu a l'est de l'endroit où se trouvent ees obélisques, on voit les restes d'une vieille tour ronde, appelée four romaine; elle forme l'angle du mur. A en juger par son architecture, elle semble appartenir au temps des Arabes.

La colonne de Pompée est placée sur une colline au sud de l'encrinte actuelle. Elle se compose du chapiteau, du fût, de la base et du plédestal, qui repose sur un soubassement de petits blocs réunis par du mortier, sans doute des fragments d'autres monuments plus anciens. Wilkinson a lu, sur l'im de ces biocs, le nom de Psammitiehus II. Beaucono de voyageurs y ont inscrit leurs noms, au grand dommage du monument ; l'un de ces noms, tont à fait obscurs, re-couvre de ses lettres gigantesques l'inscription greeque qui s'y trouve. Wilkinson s'élève ici avec raison contre cette stupide détérioration du petit nombre de monuments qui nous sont parvenus de l'antiquité (2). Suivant Salt et Wilkinson, qui ont déchiffré l'inscription greeque, crtte colonne, qui parte improprement le nom de Ponipée, a été érigée en l'honneur de Dioclétien, par Publius, préfet d'Égypte (3).

elétien, par Publius, préfet d'Éxpite (3). La hauteur totale de la colonne est de quatre-vingt-dir-chuit piefes aux auxmeurs engaisse; le fell est de sou annémeur possible sous auxneur piest buit pouces, et le diamètre au soument du chapileur de sez e pieds six pouces. Le fût est élépart et d'un bon stije, tandis que le chapiteus et le piedestal semblent être d'une architecture plass récents un moyar directie. vit à son sommet un engonement deculier, sans doute destiné à recresoir la base d'une statue. Il suppose que cette colonne fut elévée à Dioefetien à l'occacolonne fut elévée à Dioefetien à l'occa-

(1) Wilkinson, Modern Egypt, vol. 1, p. 150. (2) Ibid., p. 152,

(3) Celte inscription est ainst conçue:
Τόν τιμιούτατον αύτοκοράτορα τόν πολιούχον λλεξανόρειας
Διοαλητιανου τόν άνκατον
Πούδλιος έπάρχος Αίγυπτου Επάνεδος

Wilkinson partage le doute de Salt sur l'exactitude du dernier mot, ἐπάγαθῷ. sion de la prise d'Alexandrie, en 290 après J. C., qui s'était révolée contre cet empereur. Dioclétien avait d'ailleurs des titres particuliers à la gratitud des hahitants d'Alexandrie : dans un moment de disette il leur avant alloué deux millions de médimnes de bié.

Quelques parties de la Nécropole ou des catacombes se voient encure aujourd'hui. On y remarque surtout l'architecture élécante et la symétrie de l'une des chambres; l'entablature est dans le meillenr style dorique. Le voyageur qui veut visiter ces catacombes doit se munir d'une corde et d'une celielle. Leur distance du quartier franc est de près de trois milles; on peut s'y rendre par eau et par terre. Chemin falsant, il rencontrera plusieurs tombeaux à fleur d'eau; d'autres sont même au-dessous du niveau de la mer; et c'est à tort qu'on leur a donué le noin de bains de Cléopatre. De deux choses l'une : ou la côte s'est abaissée depuis des siècles, ou la mer s'est élevée au-dessus de son niveau ancien. Malgré les progrès de la science, il est difficile de décider cette questinn, en apparence si simple. On admet genéralement que telles côtes se sont abaissées, tandis que d'autres ont été exhaussées. On cite à l'appui du dernier cas Ravenne et Arles, qui, jadis villes maritimes, se trouvent aujourd'hui dans l'intérieur

des terres. Au nord-est du couvent grec, derrière le jardin de M. Gibarra, riche Italien, à Alexandrie, se voient des débris de plusienrs grandes colonnes en granit, jui jadis paraissent avoir fait partie de quelques beaux édifices. On en voit d'autres plus petites derrière la maison de M. Costa, au bout du quartier frane, M. Wilkinson soupçonne que ces colounes ont appartenu à l'ancien temple d'Arsinoé, situé près du môle. Pline place dans ce temple la statue de la sœur (Arsinoé) de Ptolémée Philadelphe; cette statue en fer était, dit-on, suspendue à la voûte du temple par d'enormes aimants. Il y avait aussi un obelisque qui firt envoyé à Rome, et élevé sur le forum

La ville actuelle d'Alexandrie n'occupe qu'une petite étendue de la côte : elle n'occupe que la huitième partie environ de l'emplerement aucien (1). L'enositie ainsi que les portes et les missions sont de construction moderne. Les rues sont étroites, et la plupar non parées. Parmi les éditées publies, on renanque l'égiles de Sointe-Autheurie, appartenant aux partient aux Coptes, et la belle éclise de Suite-Allansee, qui a ete convertie en une mosque. By a un partient aux Coptes, et la belle éclise de saint-Allansee, qui a ete convertie en une mosque. By a un partient aux Coptes, et la belle éclise de acteurs, fous annâteurs, sont envoyeres. Au coin de quartier fram ou trouve un convertie en convenir de la convenir de

senal et quelques bazars. Diodore, Strabon, Ammien Marcellin, Ouinte-Curee et Celse ont vante la salubrité du climat d'Alexandrie, Strabon l'attribue, non sans raison, à ce qu'on faisait dériver l'eau du Ail dans le lac Maréotis qui n'avait pas ainsi le temps de se convertir en un marais pestilentiel pendant la saison de l'été. Vers la fin du siècle dernier la communication avec le Nil avaut été interrompue, le lac Maréotis s'était presque desseché. Mais a l'époque de l'occupation française les Anglais y firent passer la nier, pour empêcher les assiegés de s'approvisionner d'eau douce par la voie du Caire. Maintenant il redevient lac. Le Maréotis etait autrefois assez profoud pour servir à la navigation interieure. Selon Strabon, il avait un peu moins de trois cents stades de longueur sur cent de large, et contenait buit fles; sur ses bords se pressait une population indus. trieuse, et on y cultivait un vin d'excellente qualité (2). A deux milles environ au dela des catacombes, on voit les vestiges d'un ancieu canal qui faisait com-

(1) . Suivant la justice, un comperation de moi M. Rodikinel, la viet d'absenuaire, avec uns port l'action de mais de maistre, reventide de moi de maistre, reventide de moi de moi de maistre, avec de la perite portie pante, ben modifina s'un official de la perite portie pante, ben modifina s'un official de la perite partie pante, ben de la perite partie pante, avec de perite partie pante, avec de perite partie pante, avec de la perite partie pante partie parti

muniquer le lac Maréotis avec le Vieux

A l'histoire d'Alexandrie se rattachent les plus grands nonts de l'histoire : « Qu'on nous montre, dit M. Ampère, une autre ville foudée par Alexandre, defendue par César et prise par Napo-

La première ville qu'on trouvait au nord-est d'Alexandrie etait Canopus; elle etait située sur les boris du canol, et dans le voisinage de la brauche Canopique (Naucratique ou Heracieotique) du Nil. Casopus etait ordeire par son temple de Sérapis. Ses liabitants passaient pour tres-débuches.

Aboukir est un village connu par une ciclèire bataille navale. Il y a un fort qui sert de prison d'État. A deux lieues à frest d'Aboukir est une ouverture, appelce Madirls, par laquelle le lac Etdo communique avec la mer; on croît quo é etait l'embouchure de la brauche la plus occidentale du Nd, c'est-o-dire la branche Canonjque. C'est l'angle ouest de la base du Delta.

Schedia etait à cent vingt stades d'Alexandrie (environ quatorze milles anglass); sou nom etait dù à la barrière qui fermait l'entrée du fleuve. M., Salt a découver1, en 1820, quelques vestiges de cette ville sur les bords du canal

Malinoudieh.

Ce canal, qui relle Alexandrie an Nil tu commerce ne 1819, par l'ordre de Melènet Ali. Criui ci lui donna le som de M-hmond, alors sultan de Constantino, ile. Plus de deux cent cinquante mille orurirer seisuel. di con, occupie; predant qui , suivant Mengin, a codie 7,300,000 ranes. Pres de viugt muile ouviers y perdirent la vie, par suite de maldoite oru d'accident, Pendant le travaux de d'ebbyement, on trouva une inscription de consecutive de l'accident de l'accident de de l'accident, Pendant le travaux de d'ebbyement, on trouva une inscription d'escident de l'escident de l'accident de de l'accident, per disease de l'accident de de l'accident, per disease de l'accident de de l'accident, per d'internediant en de sir Syduey Soult, par l'internediant en

(1) Celle inscription est ainst conque: Baratkic, Irtolagaice (Irtolagaice) Uniotagaico vai Aprivon, beav δέελρον καὶ βασιλίσσα Βερενίκη ὁ δέελρη καὶ γύνη αύτου θε τίχενος Όσιμα: Le roi Pulienee, ilis de Ptolémée et d'Arsinoé, de deux freers, et la reine Bereuter, » a secul et as femme, out décile oc temple à Osiris.

de M. Sait, alors consul général de l'Angleterre à Alexandrie. Les bords du canal de Mahmoudieh

sont garnis, de distance en distance, de télégraphes, qui établissent une communication immédiate entre Alexandrie et la citadelle du Caire. On y trouve quelques firmes et maisons de campagne appartenant à des Européens établis a Alexandrie. Dans une partie de son parcours, le canal Mahmondieli suit la direction de l'ancienne branche Canopique et le vieux canal de Fouah. On rencontre çà et la des debris d'antiques cités, telles que Schedia, Chereu pres de Karioun, Anthvila et Archandra, entre les bords du Malmoudieh et le lae Etko, Hermopolis parva de Strabon, etc.

Entre Atfeh et le Caire il existe depuis quelques années un service de bateaux à vapeur. Tout en face d'Atfeli se trouve la ville de Fouah, l'ancienne Metelis, jadis célebre par des dattes et la culture se la garance. Belon la décrit, au seizieme siècle, comme étant la seconde ville de

l'Égypte après le Caire.

A Rhamanich était le commencement de l'ancien canal qui aboutissait à Alexandrie; elle occupé, selon quelques savants, l'emplacement de l'aucienne Naucratis, célèbre partout ce qui tenait aux élégances et aux corruptions de la vie hellenique, par ses coupes, ses vases et ses courtisanes. Le séjour de toutes ces brillantes fragilités n'a laissé aucun débris. Pendant l'expédition française Rhamanieh était une place fortifiée; elle tomba en mai 1801 au pouvoir des Anglais.

Sur la rive droite du Nil, au nord du village de Sa-el-Hagar, on voit les ruines de l'ancienne Sats (Sta des Egyptiens), célèbre par les mystères d'Osiris (1). Cécrops, chef de la colonie qui s'établit en Grece, était originaire de Sais. il y eut dans cette ville les tomLesux d'Apriès et d'Amasis (2). Sais tut la résidence de la dernière dynastie nationale, avant la conquête des Perses. On v voit encore une vaste enceinte en briques et quelques ruines. Du reste, ces ruines, visitees par Champollion, L'Hôte et Wil-

(i) Foy. dans Wilkinson, Modern Egypt, ta description de cea rulues, p. 180. (2) Foy., ser la ville de Sais, Hérodote, H, 62, 170, 171, 178-176.

kinson, offrent, d'après ce qu'ils en disent, un médiocre intérêt. C'est à Sais que Platon place l'eptretien de Solon et des prêtres our l'Atlantide.

A deux ou trois milles environ à l'ouest de Kom-Sherik, on trouve les montioules d'une ancienne cité; un peu plus loin, pres de Tarih, on en trouve d'autres dans a direction de l'ancien Lucus canalis ; près de Bouragat, sur la route des lacs Natron, on voit, selon M. Wilkinson, les buttes de l'ancienne Momemphis.

Teraneh est l'ancienne Terenulhis. Ses liabitants sont principalement occunés au transport du natron, dont les lacs sont à douze heures de la. L'exploitation de ce sel a eté affermée à M. Gi-

barra (1).

(1) La rouie ordinaire qui conduit des rives du Nii aux lacs de Natron ou Warii Natroun, du Mi aut see er termen du rentren donze heuret posse par Teraneli. Il y a environ donze heuret de marche depois ori endroit jusqu'an village de Zakik ou Zakouk, qui est le point babité, le plus septentrional, de la vallée de Natron. En quittant Teranch on traverse les ruines d'une ancienne este, ou fon recueille du nitre. Ces ruines sont d'une grande étendue, et pa-raisseul apparient a l'époque romaine. M. Wilkinson pense que or sont les debris d'un village ou ville dont les habitonts etaient exclusivement ocrupes au transport du natron. Momemphes et Menelei Urbs se trouvaieni suusi dans le voiel Menetal Uria se trouvantia muni unuo o socialismage de Teraneh. C'est a Zakik que com-mence la descente dans la vallée de Natrin, C'ile vallec est plus basse que celle du Nil. Sufl l'estimation, d'aitleurs peu pricise, de Wilkinson, la rive du Nil à Teranch est A environ as pieds au deseus du village de Zakik, on a se su-dessus de la surface doi lace

Le village de Zakik se compose d'une soixanbulles, et renferme environ ileux cents habitants, la plupart d'origine europérant ul se livrent à l'extraction et au desséchement qui se livrent à l'extraction et au dessentement du natrou. On y voil les vestiges d'une verre-rie romaine. Le nairon est recurili dans le rie romaine. Le natron est recursii dans un plaine et dens les les soises, doni les principares appellent El-founfedien et El-faunge et appellent El-founfedien et El-faunge et appellent El-founfedien et El-faunge et appellent le Birkelel-Schoukayleh et le Birkel-ei-Rumare se desechent en etr; quelques autres étangs sales sont de peu d'importance. Le sous-car-bonale de soude (natron ) et le chiorure de sofium cristallisent separément dans les eaux ou ils se trouvent; le dernier forme la couche ou lis se trouvent; le dernier forme la couche supérieure, d'environ il 8 pouces d'rapisseur, el le permier la outelle inférieure, dont le mini-nuum d'épaisseur est de 75 pouces, et varie sui-vant la profondeur du lil. On n'y trouve par de suifact de soude. Le nivea de 19vat, dans ces lacs, varie sulvant les salsons; il commence a s'elever vers la fin de décembre, el continue Près de Khmas (Lekhmas) on croît avoir trouv' les ruines de la ville de Ménédats, frère du premier Ptolémee. Un peu au-dessus de Abou-Ghaleb on commence à apercevoir, des bords du fleuve, les pyramides, qu'on ne perd plus ensuite de vue jusqu'au Caire. Deux utilles plus loin, au norl-ouest d'Omediles puis contra de la commencé les brrages du Nil. Le but de cette gisan-

ainsi jusqu'à la lin de mars, nu il commence à decroitre au point qu'il ne reste plus qu'une couche de nairun cristallise.

Couleme te narrai cristanase.

Le nairon est de deux sories : le blane et le soliableh. Le ilernièr est deiaelle du III de soliableh. Le ilernièr est deiaelle du Sila de laca a missière que l'eau se relire, tandis que le premier provinci des bas-fonds qui entoure premier provinci de la mentière de la mentière especie, on le purille en le daine et la mentière especie, on le purille en le daine dans l'eau, et le fai-sain cristàllise d'assoliant dans l'eau, et le fai-sain cristàllise et dassoliant dans l'eau, et le fai-sain cristàllise.

on le purifie en le dissolvant dans l'eau, et le faisand cristillière.

Sand cristillière un n'est pas le seut district un l'on frouve le natron II y en a aussi diass la valler d'El-Kalo (Ellidyar d'autreleo) y, un il cristalline sur les bords de quelques petils elangs, a l'end de l'autrene cité. Suivant Clot Bey, un reconstre enoire du natous sur les rives du pres du lac Marcolls et le l'haltne de Sure. Les coravanes en apportent du Darfoux. Les Felluls le machent et night et dabe.

La valive de Natrou offer poissourse nouvez offer allouer, dont je pin poptes and as used, de Dayri-haumons el légérement saline (rouque nout report au une constel d'aggle, que nout report au une constel d'aggle, con tronnaise. L'esu, sans douis, tillre a lestres la mostagane qui eserant le Mad Nationa manifer de la constante de la libre qui est est l'est pour l'accident de la libre au lier, et des édange ou locs de lation ai le libre au lier, et des édange ou locs de lation ai le libre au lier, et des édange ou locs de lation ai le libre au lier, et des édange ou locs de lation ai le libre au lier, et des édange ou locs de lation ai le libre au lier, et des édanges ou locs de lation ai le libre au lier, et des édanges ou locs de lation ai le libre au lier, et des édanges ou locs de lation de la libre au libre de la constante de la constante de la constante de la libre de la constante de la

que pris de trois nous apres celle du XII.

por quistant M. Wilkinson, que de 277 baillants, denta au sipariement, comme most l'etonts, denta du suppriement, comme most l'epres 19.46 pour de Capariement, comme most lepres 19.46 pour de Capariement, comme most lepres 19.46 pour le ceuve de Capariement, comme de la comme del comme del comme de la comme del comme de la comme de la comme del comme de la c

treque entreprise est de suppléer aux machiers d'irrigation, si dispendieuses, après que les eaux du Xil en sout retires. Une dique doit être jete à travers vers le branche de Damileute : l'euu ainsi vers le branche de Damileute : l'euu ainsi large canal coupant le ceutre de Delui aux des la companie de ceutre de Delui suste distribuer requièrement selon les circonstances et les besoins. Cet ouvrage, dupe de Médiemet. All, a et economieur par M. Limatt; mais il a éte souvent inbanholoute.

A quelque distance du village d'Omel Dinar est l'angle méridional on le sommet du Delta. C'est la que le Nil se divise en deux branches : celle de Rosette et celle de Damtette. Jadis la pointe du Delta etait bien plus au sud que maintenant. Cercasora, dans le nome Litopolitique, juste au dessus de la pointe du Delta, était, suivaut Strabon, presque en face d'Heliopolis, tout près de l'observatoire d'Endoxus. Du temps d'Herodote, le Nil avait un canal jusqu'à Cercasora, mais au dessous de cette ville il se divisait en trois branches qui prenaient differentes directions : l'une (la branche Pélusiaque) allait a l'est; une autre (la branche Canopique) allait à l'ouest, et la troisieme (la branche S. bennytique) continuait à suivre en ligne droite son cours primitif jusqu'à la pointe du Delta, où elle se partageait en deux hranches (Saîtique et Mendesienne) avant de se jeter dans la mer. Après cette excursion depuis Alexan-

drie insqu'aux portes du Caire, revenons a la base du Delta. La première ville importante qui se pré-

La première ville importante qui se présente à l'angle occidental du Delta est Rosette.

Rosette, ou Raschid en cople, passe pour la plus jolie ville de l'Euyte unoderne. Cette ville est située près de l'embouchure d'une des principales branches du Nil (l'ancienne branche Bolbitine), qui remplace l'ancienne branche Canopique (1). Elle est entourée de beaux

(1) La branche Canopique du Nii, partant de la pointe du Detta, se bifurquall un peu audessous de Rhamanleh : l'une des branches nu canaux (branche Boblinhe : alisi, directement au nord; l'autre, qui conservail le nom de Ca-

jardins; c'est le séjour favori des habitants du Caire et d'Alexandrie. Sa population est depuis quelque temps diminuée. L'architecture des maisons, qui sont d'assez belle apparence, differe de celle des autres villes d'Égypte (1). Rosette est entourée d'une enceinte assez forte pour rés ster aux attaques des Bédouius; il y a plusieurs mosquées et bazars. La porte du nord est garnie de deux tours, d'une forme peu commune en Égypte. C'est entre cette porte et la plaine que se trouvent les plus beaux lardins. On n'y voit point de monuments antiques; seulement sur quelques blocs de pierre qui servent de seuil aux portes des mosquées et des édifices prives , on remarque des inscriptions hiéro-glyphiques. M. Wilkinson dit y avoir lu le nom de Psammiticus I. Ces blocs sont d'un schiste siliceux compacte, semblable à celui qu'on trouve sur la montagne Rouge, derrière le Caire.

Rosette est célèbre par l'inscription trilingue gravée sur une pierre que les Français découvrirent en creusant les fondations du fort Saint-Julien. A l'onest de la ville sont des collines de sable qui menacent d'euvahir les plantations de palmiers : à l'angle sud-ouest. l'enceinte se termine par un petit fort, monté d'une deuri-douzaine de petites pièces d'artillerie. Les eaux du Nil sont douces et potables; elles ne deviennent légèrement salines que par un vent du nord constant.

A un mille et demi au sud de Rosette

est une colline appelée Abou-Mandour, surmontée d'un télégraphe; on la considére comme une partie de l'em-placement de l'ancienne Bolbitine. Damiette est plus considérable que

Rosette. Elle a donné son nom à la principale branche orientale du Nil, l'ancien canal Phatmitique, qui sortait de la branche Sebennytique, derrière l'île d'Any-

nopique, se deviait à l'est, en se rapprochant des montagnes Libyques. Celle dermere bran-che est aujourd'hui en parlie combiec, et en partie occupée par le canal moderne de Mah-moudielt.

sis. Da miette est l'ancienne Tamiathis, dont on sait fort peu de chose. Cette ville compte aujourd'hui environ 28,000 habitants. Elle est connue dans l'histoire des croisades comme le boulevart de l'Égypte. Au rapport d'Aboulfeda, elle était autrefois située sur le bord de la mer, à l'embouchure même du fleuve ; mais, comme elle était aiusi exposée aux attaques des Francs, les califes d'Égypte la demulirent, et fondèrent la ville actuelle de Damiette, à cinq milles en amont du fleuve. Ce changement eut lieu vers l'an 1251 après J. C.

Damiette était jadis l'entrepôt du commerce avec la Grèce et la Syrie; mais son importance commerciale a diminué en raison de la prospérité d'Alexandrie. Damiette était célèbre par ses manufactures de cuirs; ses habitants vivent

aujourd'hui principalement de la culture du riz et de la pêche.

Un peu plus haut, sur le même côte oriental de la branche de Damiette, est située Mansourah (à 31º 4' 30" de latitude nord), une des villes les plus considerables du Delta. Elle fut, suivant Aboulféda, fondée en 1221 par Mélek-el-Kamel, à l'époque où les chrétieus assiégeaient Danniette. Elle recut le nom de Mansourah (la victorieuse), en souvenir d'une victoire que les musulmans avaient remportée en cet endroit sur les croises. C'est près de cette ville que saint Louis fut fait prisonnier.

en 1250. Mansourah possede plusieurs manufactures de toile et de coton fort renommes. Au nord de cette ville est l'entrée du canal de Menzaleh ou Aschmoun, qu'on appelle aussi Toura-el-Soghireh , petit canal. Il renferme de l'eau pendant toute l'année; mais après le mois d'avril il n'est navigable que jusqu'a Tel-el-Nassara. M. Wilkinson y a trouvé une espece de cyperus (dihs des A rabes) qui ne paralt pas encore avoir été décrite. Selon ce même auteur, le cyperus papyrus ne se trouve plus aujourd'hui en Égypte, pas même autour du lac de Menzaleh.

La pointe de terre à l'opposite de Mansourah, là où le canal se joint au

Nil, est mémorable pour avoir servi de camp aux croisés en 1221 et en 1250. Menzaleh (31° 11' 33" lat. nord) est située sur le canal du même nom, qui se

mouden.

(i) ("est sans donte par inadvertance que
M. Wilkinson a dil (Modern Egypt, vol. 1,
p. 194) que Rosette comptait il y a vingt
ans trente-six mille maisons. Sa population
aurail élé de trois cent soixante mille, en comptant seglement dix habitants par chaque mai-

jette, à douze milles plus loin, dans les Loc Cétait if y une trentaine d'années un simple village de pléveurs a guiorfunt il présent l'aspect d'une cett. On suppose qu'il occupe l'emplacement de de cerc pet se projecte su nord dans le de cerc pet se projecte su nord dans le de cerc pet se projecte su nord dans le de cerc pet se projecte su nord dans le de cerc pet se projecte su nord dans le de cerc pet se projecte su nord dans le de l'arc pet l'arc pet de l'arc pet l'arc pet de l'arc pet de l'arc pet de l'arc pet l'arc pet de l'arc pet

et des poissons.
Le lac Menzaleh (lacens Tantiticus
des anciens) est parsemé de nombreuses iles; sès bords sont garnia de plusieurs villages de pécheurs, au nombre desquels on remarque Matarieh et
el-Ghuzneh. On y voit de nombreuses
espèces d'oiseaux agnatiques.

La principale île du lac est Tennis, l'ancien Tennesus, situé jadis sur la branche Tanitique du Nil. On v voit des raines de l'époque romaine; elles consistent en bains, tombeaux, et débris de poterie qui couvrent toute la surface de l'île. Il n'y a pas de traces d'inscriptions hieroglyphiques. Les tombeaux sont voûtés et pour la plupart peints sur un fond rouge et blanc. Une partic de ces matériaux ont éte employés à barrer la branche Mendésienne pour empécher l'invasion des Grecs. Au sud-ouest de Tennis se trouve un autre ilôt, appelé Touna on Cheik Abd Allah; on y trouve aussi quelques ruines en granit rouge. Tineh (Pelusium des anciens) est

à vingt-trois milles environ au sud-est de l'île Tennis, et à onze mille des nords du lac C'est un village qui n'est important que per ses ruines. On a fait venir le nom de Pelusium de mio:, boue; il serait plus rat onnel de le faire deriver du copte peremoun, d'où le nom de Farunta, que les Arabes donuent encore à Tineh. Alboufeda en parle comme d'une cité dejà rumée, sur les bonis de la mer; selon Ebn-Hankal, on v vova t le tollibeau de Galien. Pétuse était jadis une des vites les plus célebres de l'Égypte; elle est mentionnée dans la Bible, sous e nom de sin. Pompee, vaincu à la bataille de Pharsale, y trouva la mort ( en 48 av ut J. C.) par ordre du roi Ptolé-mée, qui voulut faire sa cour a César. Pline place le tombresu de Pompée à l'est de Péluse, dans la direction du most Casius. Les runes de Péluse sont d'un arcès difficile : en hiver, après la retraite des caux, le sol est extrémement boueux, il ne se dessèche qu'en été; en automme, l'air y est maissin, et on y gagne facilement des filerunes des

Péluse a donné son non à la branche Pélusia quel n'Al. Cette branche suivait la direction du canal moderne de Schilon; el passait un pou à l'overst d'Obin; el passait un pou à l'overst d'Obin; el passait un pou à l'overst d'Obin; el passait un pou à l'overst de la cette d'est de la cette d'est d'est de la cette d'est d'est

l'époque de Vespasien.

A trente et on mille su nord-est d'Union, ou à un nille au sud de Zakazeek, est situé Tel Basia, dont les
ruines marquern la position de Bubastis,
milles plus au nord est situé Bubastis,
qui a succété à Bubastis agria. Tout
près de la passait l'ancere canal (fleuve
de Ptolémée) qui aboutissait à Arsinoé
(Sucuz) sur la mer Rouge (3). Les ruines

(1) Foy. Flav Joseph, Antiquit., XIII, 4.

Botte.

Per ples land, p. 25. « Wilkinson

L. P. Sit. Liesen-tand of Surg. apparent

L. P. Sit. Liesen-tand of Surg. apparent

reside, commerce 2 sit milit environ, a

final produced of the surge of the surge of the surge

residence per defense-tal, if all against milities

non-bed of Politics, he beliges it of directions, if

our Schalth-Hamydd, it is it is considered to a surge

our Schalth-Hamydd, it is it is considered to a surge

our Schalth-Hamydd, it is it is somety into

a model to be one of the surge of the surge of the surge

of the surge of the surge of the surge of the surge

of the surge of the surge of the surge of the surge

of the surge of the surge of the surge of the surge

of the surge of the surge of the surge of the surge

of the surge of the surge of the surge of the surge

of the surge of the surge of the surge of the surge

of the surge of the surge of the surge

of the surge of the surge of the surge

of the surge of the surge of the surge

of the surge of the surge of the surge

of the surge of the surge

of the surge of the surge

of the surge of the surge

of the surge of the surge

of the surge

of the surge

of the surge

of the surge

of the surge

of the surge

of the surge

of the surge

of the surge

of the surge

of the surge

of the surge

of the surge

of the surge

of the surge

of the surge

of the surge

of the surge

of the surge

of the surge

of the surge

of the surge

of the surge

of the surge

of the surge

of the surge

of the surge

of the surge

of the surge

of the surge

of the surge

of the surge

of the surge

of the surge

of the surge

of the surge

of the surge

of the surge

of the surge

of the surge

of the surge

of the surge

of the surge

of the surge

of the surge

of the surge

of the surge

of the surge

of the surge

of the surge

of the surge

of the surge

of the surge

of the surge

of the surge

of the surge

of the surge

of the surge

of the surge

of the surge

of the surge

of the surge

of the surge

of the surge

of the surge

of the s

de Tel Basta (tel signifie ruines) occupent une vaste étendue : elles consistent prineipalement en tuiles non euites et en monceaux de tessons de poterie. Sur les indications si précises d'Hérodote (1), on y reconnaft les vestiges de la rue qui condulsait du temple de Bubastis. la Diane des Grees, au temple de Mercure. M. Wilkinson, qui a mesuré cette rue, l'a trouvée de deux mille deux cent cinquante pieds de long. Les temples étaient construits en granit rouge, comme l'aftestent les débris. On n'y trouve que p u d'inscriptions hiéroglyphiques, sur lesquelles on lit seulement les nonis de Rhamsès le Grand, d'Osorkon et d'Amyrtæus, M. Wilkinson y trouva des seulptures représentant Khem et d'autres divinités: Fune des colonnes. d'environ vingt-deux pieds de long sur deux pieds huit pouces de diamètre, paraît avoir occupé le por-tique inferieur du temple.

Ges ruines, similque toutes celleque on recounter dans le Delta, on tame physionomie particulière, qui les distingue de celle a d'Eggyare suprémera. Le les encelles d'in le les entre les estacientes prices, et le granti net de sedusivement réservé ann obeliques, aux tattess, et aux pijoines de quéque mo ument important, tanhis que dans tattes, et aux pijoines de quéque mo ument important, tanhis que dans le Delta les temples eux mêmes sont prifores et vestibules ont des colonnes fornées d'un semb blor.

A environ douze milles an nord de Bubastis est situé flarbayt, *Pharbaethos* des anciens. On y trouve, parni les ruines, des elapiteaux de eolonnes ro-

Egypte, est, suivant M. Williamon, Income an Arabas, qui profile est e calored 22-signilla and Arabas, qui profile est e calored 22-signilla and Arabas, qui me little est extended 23-signilla est experience (as in the calored 23-signilla est experience (as in the calored 23-signilla est experience data, be before it was not experience data, be local. It what est extend described in 1-the sum to place the state of the 1-th est experience data. The sum to place the sum to the

msines. Tel Defenneh, situé en ligne droiteentre Salailh et l'ancienne Peluse, offre les ruines de la ville de Daphne, dont parle Hérodote, lib. II. 30. C'est le Tahpanhes de l'Ecritore (1). Les Plazons y tensient une garnison pour tens en respect les Syriens et les Perses.

An nord-oursi de Dephne était la ville de Tanis, sujourchiui Sza, Zorn de l'Éeriture (à à l' 0' fe' lat. nord). Les ru may group vois tont d'une grande étendue. Les chumps de Zonn dont parté Exéchie (XXX, 14) sont mantenant étéretra; c'est une vaste plaine, renspisé de éconners, et d'if en no traver que quelques et manuel de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de marche de l'est de l'est de l'est de l'est de marche de l'est de l'est de l'est de l'est sur la rive droite de la branche Taultique d'Ni (2).

mmédiatement au-dessous de la branche Tanitique était la branche Mendesienne, qui devait son nom à la ville de Mendes. De cette ville, qu'Aboutieda appelle Oschmoun (Ostium?), il ne reste plus que de faibles ruines. On a souvent confondu Mendes avec Thmuls, qui était situé plus au sud. Les ruines de cette dernière ville se voient aujourd'hui à Tel-elmot. Au dessus de Thmuis etait Leontopolis, ui se retrouve encore dans le village de Tel-Tanboul, situé au sud ouest de Teletmoi. La branche Meudésienne, aujourd'hui ensablée, prenait naissance presque en face de la branelle Sebennytique; elle passait pres de la ville moderne de Menza eh; elle se conford aujourd hui avec la branche de Damiette.

Sebennytus, aujourd'hui semenhoud, était sans doute situé sur la branche ou bouche Sébennytique, blen que la ville moderne se troive sur la branche de Dumiette, la branche Sébennytique parât avair étédivisée en plusieurs canaux, dont l'en parsait près de Bulos, ville qui a donne son non au lacus Bulicus, aujourd'hui la Bourlos.

Semenhoud à (30-58-45" latitude nord) est encore aujourd hat une ville de quelque mportainee. Elles appelle Gennoull en copte, qui signifie le Dien Gem (Hercule exptren). On y trauve quelques tragments de colonnee avec des inscriptions

(f) Jérém. H, 16; XIIII. 7el 9; Ézéch XXX, 7. (2) Modern Egypé, vol. I, p. 180. hiéroglyphiques. Hercule était une des plus anciennes divinités du pays, et véuérée à l'égal de l'Hercule de Tyr (1). Bebayi-el-Haggar, Issum des an-

Bebayt-el-Haggar , Iseum des anciens, est à six milles environ au-dessous de Semenhoud. On y trouve de fort belles ruines, parnti lesqueltes on remarque des bloes de granit sculptes, où l'on pretend avoir lu le nom d'Isis, divinite vénérée dans cet endroit. Les Égyptions l'appelaient Hebait, lieu d'assemblee, d'où le nom moderne de Bebayt, auquel on a ajouté El-Haggar, qui signille pierres. Le temple d'Isis était entoure d'un enceinte carrée en briques (vimives), d'environ quinze cents pieds, et plantée d'arbres. Le temple lui-même avait quatre cents pieds de long sur deux cents de large ; il était bâti en granit rouge et gris, d'une très-belle qualité, et couvert de sculptures en relief. Sa fondation remonte au règne de Ptolémée Philadelphe (2).

Quelques savants croient avoir retrouvé dans Menoud, sur le canal appelé Faraouneh, l'emplacement de Nichm ou de Prosopis, entre l'Île de Natho et le canal Canopique. Plus bas à l'ouest, était Byblus, aujourd'hui Babel, et plus au nord Nots, dans une Île où se trouvait un nilomètre.

En sortant du Delta pour remonter le Nil on rencontre la capitale actuelle de l'Egypte-

Le vieux Caire ( Musr el-Atikeh ) fut fondé par Gohar, général de Morz, en 968 de J. C. Il portait au moyen âge le nom de Fostat (Tente). Le sultan Saladin, chef de la dynastie des Evoubites, fit entourer cette ville de murailles, et construisit la citadelle, pour résister efficacement aux attaques des croisés, qui en 1171 avaient brillé une partie de la ville. L'epoque de sa plus grande splendeur a ete sous le regne des sultans mameluks. Sa décadence date du règne du sultan Sélim, qui en fit la conquête en 1517. Son commerce a commence à décliner dès l'époque de la decouverte du cop de Bonne-Espérance par les Portugais.

Le Caire ressemble aux autres villes de l'Orieut, par l'architecture de ses

(1) Hérod., 1l, 43, 44.
(2) Foy. la description de ces ruines dans
Wilkinson, Modern Egypt, vol. 1, p. 436

édifices et par l'étroitesse ainsi que par l'irrégularité de ses rues. Non-seulement les bazars et les mosquées, mais encore l'intérieur des maisons présente le type pur de l'urchitecture arabe.

L'aspect du Caire est très-pittorsague du coude les deux nurailles, des deux glace de deux murailles, des deux glaces, des aspitales, des capitales deux nurailles, des deux nurailles, des deux nurailles, des des glaces, des chaines de l'actives des chaines de l'actives de chaines de l'actives de l'activ

Un grand nombre de maisons sont bâties en pierre au lieu de l'être en bois. A chaque coin de rue on trouve une porte dans le goût arabe, une élégante fontaine, un minaret, en un mot, l'original d'une jolie vignette. ( Foir l'ouvrage de M. Lane, les Egyptiens modernes ). Ce qui produit surtout un effet charmant, ce sont les moucharabirh, espèce de balcons garnis d'un tre:llage de bois travaillé, dont l'elégance et la coquetterie attirent les regards. En parcourant les rues de cette ville on croit, dit M. Ampère, relire les Mille et une nuits (1). On v trouve environ quatre cents

mosquees; mais la plupart tombent en ruines. Il en est de tres-anciennes et d'une belle architecture, telles sont celle d'Auron, bâtie en 620 de J. C; d'el-Hakem-el-Obéidy, en 1007, sous la dynastie des Fatimites; du sutun Hassan, construtte por ce prince en 1334 (2).

On rennarque cucore la mosquée de Teyloun; celle d'el-Moyed, bâte en 1415, par le sultan Abou-el-Nasr-el-Moayed; on y voit son tombeau, ainsi que ceux de (1) Sulvant M. Lane, les contes des Mille et wee mits, qu'on recitat encore it y a queques années dans les rues de Caire, fure-

whe mind, quo recitat encore it a questiques annees dans les rues du Caire, furent Iransportes au sein des mœurs et de la vie arabe, et rediges au Caire, dans la forme qu'ils ont a present, vers te commencement du quinzieme siecle.

(2) On travailla pendant trois ans à cette mosquée, et Macrizi assure que chaque jour on depenant 1000 mithais d'or. sa femme et de ses enfants, Achmet et Ibrahim.

La mosquée d'Amrou est le plus ancien monument religieux de l'islamisme. C'est l'architecture musulmane à son état primitif. On peut y étudier le type original de cette architecture, type reproduit dans les autres mosquées du Caire. et de plus en plus modifié en Espagne et en Sicile. La mosquée d'Amrou présente l'aspect d'un grand cloître dont les côtés ont plusieurs rangées de colonnes, et entoure un espace découvert ; au milieu est une fontaine pour les ablutions. Du reste, un temple sans toit convient parfaitement à un pays où le ciel est presque toujours serein. L'ancienne religion des Perses ordonnait que les temples élevés en l'honneur de la divinité eussent le ciel pour voûte.

La mosquée du sultan Kaldoun-Sef-el-Dyn fut hatie en 1282. Le sultan Kalâoun passait pour savant en médecine. On conserve dans cette mosquée plusieurs de ses caftans, et une grande ceinture en cuir qu'il portait, et sur laquelle il v avait autrefois des lames d'or incrustées. On attribue à ces dépouilles une vertu talismanique. Les malades, hommes et femmes, s'y rendent en grande dévotion, et, movennant une legere rétribution au gardien, ils se couvrent d'un caftan vermoulu, et passent la ceinture autour de leurs reins. Sur le seuil de la porte d'entrée on voit une plaque de marbre rouge contre laquelle on frotte une pierre mysterieuse, que l'on tient renfermée dans une armoire. L'effet du frottement donne à quelques gouttes d'eau que l'on y répaud une teinte rougeâtre. Les phthisiques se servent de cette eau pour colorer la langue. Il y a dans l'intérieur deux colonnes de marbre; sur l'une, on y passe la langue pour guérir la jaunisse; sur l'autre, les fenunes stériles y pressent un citron et en sucent le jus pour se rendre fé-

La mosquée du sultan Bargoug a été bâtie en 113t; celle de l'émir Yakhour, en 1655; ceile du sultan el-Ghouri, en 1522; celle de Kayd-bey, en 1463; celle d'el-Seyd-el-Zeynab, en 910. Ces temples, destinés aux prières, deviennent aussi des lieux de repos. Les musnimans y viennent manger et dormir. Souvent

12º Licraison (ÉGYPTE MODEBNE.)

des marchands s'y introduisent pour s trafiquer. Les oisifs y vont passer le temps à conter des histoires.

La mosquée el-Azhar, fondée en 968, ressemble à une grande hôtellerie. Outre les lieux destines aux prières, il y a plusicurs endroits où les ulemas donnent leurs lecons sur les lois et commentent le Koran. On trouve dans l'intérieur de cet édifice des quartiers , appeles roudgs, où peuvent loger les étrangers. On y remarque ceux des Syriens, des Persans, des Kurdes, des Nubiens, des Turcs, des Indiens, des Maghrebins , des habitants de l'Hedjaz , de Bag-dad, de Gobarth et de Dakarneh ; ceux du Said, des provinces de Bahyreh, Gharbyeli, Charkieh, et du Fayoum. Il y a aussi des logements destinés aux aveugles. On n'y vient que pour s'instruire. Ceux qui sont admis dans ces rouâgs suivent les cours d'études, et ne s'occupent que de lecture. C'est à cette condition que l'entrée leur en est ouverte. Ils sont entretenus aux frais de la mosquée. Chaque rouag a son nagher, dépendant du directeur principal; il est chargé de la surveillance. On distribue tous les jours trente huit quintaux de pain , ainsi que de l'huile pour l'éclairage. A la fin de chaque mois on poutvoit aux besoinsde ces étudiants par une légère rétribution en numéraire. L'entretien de cette mosquée et de ses dépendances se monte à douze cents soixante bourses par année. Une partie de cette somme est payée par le gouvernement sur le produit des rizags; l'autre provient du revenu des immeubles appartenant à la mosquée; ce sont des magasins, des maisons, des boutiques légues par leurs propriétaires. Chaque mosquée possède plus ou moins de ces legs, connus sous le nom de ouaqfs (legs religieux ). La foule ne diminue pas dans cet utile établissement, autour duquel on a pratiqué un grand nombre d'issues, pour faciliter la sortie et l'entrée de la multitude (t).

Les tombeaux des califes occupaient l'emplacement dece qu'on appelle aujourd'hui le bazar de Khan Khalid; mais ils

(i) Il n'est pas difficile pour un Européen de visiter ces mosquées. Il suffit de se faire ac-compagner par un cawass et de s'habilier a la jurque. Ce costume protége les chrétieus contre les insultes des musulmans.

sont tous détruits, à l'exception de celui d'Es-Saleh (Saladin) Eyouh. Ce monarque était le septieme calife de la dynastie des Evoubites; il mourut en 1250 ou 617 de l'hégire, comme l'indique l'inscription cufique placée au dessus de la porte. Ce fut pendant le règne de ce calife que saint Louis, roi de France. tenta, en 1249, de s'emparer du Caire; tentative qui eut nour issne la défaite des croises , la moit du crinte d'Artois et la capture du roi. Quant aux tombeaux situés en debors des mors. à l'est de la ville, et que les Européens désignent aussi par le nom de - tombes des califes, » ils sont d'une date beaucoup plus récente : ils renferment les déponilles des rois mameluks qui rémèrent depuis 1382 jusqu'à l'invasion du sultan Selim, en 1517. Au sud de la ville se trouvent les tombeaux de la famille de Méhémet-Ali et de ses noinbreux enfants.

Le vice-roi habite la citadelle qui domine le Caire. La fut ce château de la montagne dont parlent les chroniqueurs arabes et dans les murs duquel se sont accomplies tant de tragédies sanglantes; là, de nos jours. les mametuks out été massacrès. Mehémet-Ali a bâti récemment dans l'intérieur de la citadelle une mosquée en albâtre. Champollion a lu sur des pierres qui out servi à la construction de la ritadelle, œuvre de Saladdin . le nom de Psammétichus II. Sur la plate-forme on jouit d'un coup d'œil magnifique sur toute la ville et une grande partie de la vallée du Nil : la vue s'étend jusqu'aux pyramides et à la pointe du Delta.

Toute la population s'agglomère dons les bazars. C'est là que se rencoure la foul- des étrangers de tous les pays, et que les fellals des provinces voisines viennent journellement venire leurs denrees. Cette foole labituelle donne un surcoit de plus de vingt mille indivisus. Dans le reste de la ville la population est clair-sendée on voit des ruse décertes et des maisons en ruines.

Les malheurs que la guerre a causés ont affaibil la population. Le Caire avait il y a vingte no ans plus de deux cent cinquante mille âmes; à peine y en a-t-il aujourd'hui leux ceut nille. Les Arabes forment la majorité des habitants; les coptes en représentent environ un vingtieme, et les juifs un einquantième. On y compte deux eent quarante rues principales, vingt-cinq mille maisons babilées, quarante-six carrefours et trente huit ouls-de-sae.

Les bazars occupent une partie de la ville. On remarque celui de Ghourych, où se vendent les châles de Cachemire, les mousselines et les tolleries etrangères; El-Achrafyeh, nù se tiennent i s marchands de papier; le Khan-el-Khalvly, occupe par les joaillers, les quineailliers, les marchands de cuivre et de tapis; le Nalihassyn, par les orfèvres; le Bondoukanyeh, par les droguistes et les merciers; le Hamzaouv, par les drapiers; le Serongyeh, par les selliers et les brodeurs; le Song el-Selah, par les armuriers. A Gemalyeh se trouvent les marchands de café et de tabae de Svrie, La grande rue de Margouh est destinée à la vente en détail des toileries du pays. L'okel des Gellabs sert au trafic des eselaves qui arrivent de l'intérieur de l'Afrique. Ces bazars, où la foule se rassemble chaque matin, ne sont que des rues eouvertes dans plusieurs endroits, pour être à l'abri de la chaleur, et garnies, de chaque côté, de houtiques ouvertes pendant tout le jour aux besoins des consommateurs. Le marchand quitte sa maison le matin, et n'y rentre que le soir. Il mange et dort à midi dans sa boutique ou son magasin, seuls lieux où il s'occupe de ses affaires.

Le Caire renferue dans son enceinte onze eent soitunt-eix cafés; dons plusieurs il ya des jets d'eau pour rafrachir l'air jendant la saison des chaleurs. Les habitants s'y rassemblent le matin, et surtout à l'heure de l'Ossr, pour enrendre les contruns d'histoires : chacun est ecroup, la pipe à la main, sint dans l'intérieur, soit au dehors sur des bance de pierre, appleis mastobhis. Souvent l'agha de la police y tient iles cepions deguises pour voir ee gui se passe.

Il existe dans les différents quartiers du Caire trois cent citernes publiques, que l'ou rempilt chaque année à l'époque où les eaux s'écoulent dans le canal qui traverse la ville. On fait la distribution vers le mois de juin et de juillet, dès que le Nil commence à eroitre; car les habitants prétendent que les premières eaux qui se mélent à celles que le fleuvre conserve stagnantes dans les endroits où il se forme des lacs ont une teinte verdêtre. et portent avec elles des germes de corruption nuisibles à la sané, Alors on distribue chaque jour, graits, au peuple, l'eau des citernes; les gens sisés la pavent dit paras l'outre. Cet argent supplée à celui qui a été depenaé pour rempir cos réservoirs.

Les bains publics sont au pombre de soixante-cinq. On connaît la propreté de ces bains, dont les Égyptiens font un grand usage. C'esi pour eux un remède efficace et un puissant palli itif dans les maladies chroniques. Il est vrai que rien ne provoque et ne rétablit aussi bien la transpiration, si nécessaire à la santé: lorsqu'une personne est alitée, au lieu de s'informer comment elle se porte, on lui demande comment elle sus. Si le corps n'est pas en moiteur, on éprouve un malaise. C'est pour éviter cela que Jes hab tants se couvrent de pelisses endant l'hiver. Les bains sont pour les femmes des lieux de réunions et d'amusements. Il y a des jours où ils ne sont ouverts que pour elles. La plupart s'y rendent accompagnées de leurs ballanch et de leurs esclaves. Les ballanch sont des baigneuses, qui lavent les femmes avec du lufeh ( filaments de dattier ) trempé dans de l'eau de savon. On se sert, pour cette opération, d'une pâte composée de chaux, de cendre et d'orpimeut, que l'on applique sur la partie velue. Des que les picotements commencent à se faire sentir, la ballanch enlève l'appareil. Un rideau, tiré devant la porte, indique que le bain est occupé par des femmes; aucun homme ne peut en approcher.

On fair souvent des parties de plaisir dans les bans. Ators les femmes transforment les appartements intérieurs en auil a de musague et de festin. On y continue de la continue del continue de la continue del continue de la continue del continue de la continue del continue de la continue de

ments sont parfumés, des bijoux courrent as tiés. Toutes les prentes et les aniles viennent prendre part à cette fête, aniles viennent prendre part à cette fête, le main de la comme d'un jour de bain de ses noces comme d'un des plus beaux de sa vie, « Cétait le jour du bain de mon mariage, dit elle, a que telle close est arrivére, que fain est tel sour est cette par le montaine. C'est pour Les différentes industries sont distriles différentes industries sont distri-

buées, au Caire, dans des guartiers spécianx . comme elles l'étaient an moven Age dans les villes de la France ou de l'Allemagne, On compte douze cent soixante-cing okels, situés dans les quartiers où l'on se livre au commerce et à l'industrie. Ces okels sont de grands bâtiments de forme carrée, avant une cour au milieu, et des magasins au rezde chaussée pour recevoir les marchandises. L'étage supérieur, divisé par chambres séparées, sert d'habitation aux étrangers : une galerie circulaire qui règue autour facilite la communication. Dans le milieu de la cour il y a un oratoire avec une fontaine dont l'eau est destinée aux ablutions ; les marchands y fout lears prieres aux heures indiquées, pour ne pas se déranger de leu s magasins. Un portier, place dans le vestibule de chaque okel, est charge de veiller à la sûreté du lieu, de loyer les magasins et les appartements, et d'en toucher les termes, dont if rend compte au propriétaire.

Cent quarante écoles, réparties dans toute la ville, sont ouvertes à l'instruction des enfants. On leur apprend des prières, la lecture et l'écriture. Dans chaque école un fryg est ch-rigé de l'enseignement; les pères de famille lui donent chaque semaine un modique salaire.

nent cuague sennante un monique saunte. La sejora na Caire ext griarleament sain, et convient aux personnes qui onta est pus cleve que celle de la pluparte incu, attres sous la ment de vingt deux ferrie. On assure que les plantations dont Méhente-Ai et sondis Brabin ont embelli les abords de la ville ont dej modifié le cimat, en augmentant sensiblement la quantité de pluie qui combe anuellement.

Autrefois le Caire avait des bayadères publiques, comme l'Inde. Les ulémas se plaignirent, et ce fut longtemps sans succes, parce que le gouvernement tirait un impôt assez considérable de ces femmes organisées en corporation, et dont le plus grand nombre résidait hors de la ville, à Matarée. Enfin, les dévots turcs offrireot de payer l'impôt en question; ce fut alors que l'on exila toutes ces femmes à Esné, dans la

Haute-Egypte. Le Caire a été longtemps le centre littéraire de l'Orient : l'école du Caire remplaca l'école de Bagdad. Le fils de Tamerian, dont la race devait faire fleurir l'astronomie aux bords de l'Oxus, entretenait des relations scientifiques avec les sultans d'Égypte. Un observatoire s'élevait sur le mont Mokatam ; une bibliothèque publique fut fondée. Des professeurs furent attachés à cette bibliothèque, appelée Maison de la science. Selon le récit, probablement exagéré, des historiens orientaux, la bibliothèque du Caire contenait seize cent mille volumes. Ce qui est certain, e'est qu'elle était fort considérable (1).

Ce que les savants admirent surtout au Caire, ce sont les belles collections d'antiquités égyptiennes de Clot-Bey, du docteur Abbot et de M. Rousset. Il y a aussi au Caire deux sociétés égyp tiennes; chacune possède une bibliothèque, où l'on trouve les ouvrages les plus utiles au voyageur qui veut étudier

l'Égypte.

Presque en face de la demeure de Soliman-Paeha (colonel Selves), au vieux Caire, est l'île de Rhodah. Ce nom veut dire jardin; et en effet c'est un jardin charmant. Le bras du Nil semble ici une petite rivière qui coule parmi les kiosques et les plantations d'arbres exotiques (2). Des roseaux touffus bordent la rive, et la tradition indique ce point comme étant eelui où la fille de Pharaon trouva le berceau de Moise. En se tournant vers le sud, on apercoit à droite le port du vieux Caire, a gauche les bâtiments du Mekyas ou Nilomètre, entremélés de minarets et de eoupoles, qui forment la pointe de l'île (1). Le voisinage des pyramides (2) de Gizeh

et des tombeaux de Sakkarah ajoute à l'intérêt que présente la ville du Caire.

Nous ne dirons ici que peu de chose de ces merveilles de l'antiquité, dont il a été question ailleurs (3). La grande pyramide avait, daos son intégrité, quatre cent einquante et un pieds, selon les mesures prises par les savants de l'expédition d'Égypte; c'est à peu près la hauteur (moins onze pieds) du clocher de Strasbourg. Sauf un petit nombre de chambres, deux eouloirs et deux étroits. soupiraux, la pyramide est entiere-ment pleine. Les pierres dont elle se compose forment une masse véritablement effrayante. Cette masse, d'envi-ron soixante-quinze millions de pieds eubes, pourrait fournir les matériaux d'uo mur haut de six pieds, qui aurait mille lieues, et ferait le tour de la France. On se demande d'abord où l'on a pris ces matériaux. On admet généralement qu'ils ont été tirés des earrières de Tourah, de l'autre côté du Nil. Cependant la masse de la grande pyramide, selon M. Vays, a eté construite avec la pierre même qui lui sert de base. Le revêtement seul, tant extérieur qu'intérieur, a été apporté de l'autre côté du Nil.

Hérodote parle d'une inscription tracée sur la grande pyramide; des inscriptions en caractères antiques et inconnus existaient encore au moyen âge, selon les auteurs arabes; aujourd'hui, on ne lit rien sur les murs des pyramides. Cette contradiction apparente s'explique facilement; il est maintenant établi, grace aux savantes recherches de M. Letronoe. que la grande pyramide était primitivement couverte d'un revêtement en pierre

<sup>(1)</sup> Foyez Quatremère, Recherches sur l'É-gypte, II, 496. (2) L'lie de Rhodah, grâce aux soins d'Ibra-him-Pacha, est devenue le Jardin des planies du Caire.

<sup>(1)</sup> Le Mekyas est une colonne graduée, qui indique la hauteur de eaux du Nil. Il a éée la partes influenteres egyptiens. Cétait d'appès la bauleur atteinte chaque année par le Nil quo finzial la colte des impôts, Pour que l'année quo of inzial la colte des impôts, Pour que l'année la colte de (2) Le nom de *pyramide* vient, non pas du

grec nvo, feu, mais du copte pirama, hauteur.
(3) Voy. l'Egypte ancienne, par M. Cham-poliion-Figeac, p. 279 (collection de l'Univers ittoresque ).

polie. C'est sur ce revêtement, dont une partie fut détruite par Saladin, et dont une partie subsistait encore au commencement du quinzième siècle, que se lissit saus doute l'inscription rapportée par. Hérodote (1).

Il y a peu d'observations à faire dans l'intérieur des pyramides. On entre dans la grande pyramide du côté nord, par un corridor qui descend d'abord, puis remonte et conduit à la salle qu'on nomme la chambre du roi, et qui renferme un sarcophage de granit. Le travail de la maconnerie est merveilleux, et la lumière agitée des torches est réflétée par un mur du plus beau poli. De cette salle partent des conduits étroits qui vont aboutir au dehors. On est d'accord aujourd'hui à n'y voir que des ventilateu-s nécessaires aux ouvriers pendant qu'ils travaillaient dans le cour de la pyramide. Cinq chambres plus basses sont placées au-dessus de la chambre du roi; on a reconnu qu'elles n'ont pas d'autre objet que d'allèger par leur vide le poids de la masse énorme de maconnerie qui la presse. Apres avoir visité cette chambre, on redescend la pente qu'on a gravie pour y monter; on retrouve le corridor par lequel on est entré, et, en le repre-nant où on l'a quitté, on arrive dans une autre chambre, placée presque au-des-sous de la première et dans l'axe central de la pyramide; cette chambre s'appelle la chambre de la reine. Beaucoup plus bas est une troisième chambre taillée dans le roc, et à laquelle on arrive soit par un puits, soit par un passage ineliné qui va rejoindre l'entrée de la pyramide. Telle est la disposition de la grande pyramide; celle des deux autres est ana-logue, seulement leur maconnerie n'offre aucun vide, et les chambres qu'elles renferment sont creusées dans le

L'entrée de la seconde pyramide fut découverte par Beizoni. Il en devina, pour ainsi dire, la présence à travers les débris amoncelés par le temps. Dans un des tombeaux voisins, on a lu le nom de Chafra, qui paralt être celui

(1) Les hiéroglyphes qu'on voit dans l'intérieur de la pyrami-le présortent le nom du roi Choufou, qui est sans doule le roi Chavopa, auquet on attribue la construction de cette pyramide. du rol Chéphren, le constructeur de la seconde pyramide

La piùs petite des pyramides, dont la hauteur n'estient genere le l'ers de la plus grande, n'est pas la moins curleuse. C'étal à plus ornée; son re-creit peut de la pius prince; son re-creit peut de la comme de la comme de la compartie de la comme de la compartie de la comme de la compartie de la comp

On a longuement discuté sur le but de es constructions, symboles de la stabilite. Un fair remarquible, d'est que les syr mides sont orientées avec une grande presson. La légere direction qu'on y a signaler diffère à peine, dit M. Bot, de celle que Pieard a eru reconnait e dans la méridienne de Tycho-Brahé.

Le sphinx (2) est placé au pied des pyramides, qu'il semble garder. Le corps de ce colos e a pres de quatre-vingtdix pieds de long et environ soixantequatorze pieds de haut, la tête a vingtsix pieds du menton au sommet. « Cette grande figure mutilée, qui se dresse enfonie à demi dans le sable, est d'un effet prodigieux; e'est comme une apparition éternelle. Le fantôme de pierre paralt attentif; on dirait qu'il écoute et qu'il regarde. Sa grande oreille semble re ueillir les traits du passé; ses veux, tournés vers l'orient, sembleut épier l'avenir; le regard a une profondeur et une fixite qui fascinent le spectateur. Le sphinx est taillé dans le rocher sur lequel il repose; les sssises du rocher partagent sa face en zones horizontales d'un effet étrange. On a profité, pour la bouche, d'une des lignes de séparation des couches. Sur cette figure, moitie statue, moitié montagne, toute mutilée qu'elle est, on découvre une majesté singulière, une grande sérénité et même une certaine douceur (3). »

<sup>(1)</sup> Ces planches monumentales se trouvent aujourd'hui au musée de Londres. (2) La figure du sphinx est, suivant Champolition, un iliérogit pèr qui signifie Seigneurmi; ce serail le portiatt colossai du roi Thout-

nosis IV.
(3) M. Ampère, Recherches en Égypte et en

Quelques voyageurs, entré autres Volney, avaient eru y reconnaître in profil de Nègre. Cette erreur, combattre par M. Letronne et M. Journard, est due à l'effet de la mutilation qui a detrait une parte du nez. D'alleurs, le viasge n'etal pas mente en en parten de la companyation de la conleur. Abialtatif, qui vit le sphinx an douzième sieche, dit positivement que le douzième sieche, dit positivement que le

visage était rouge. A une lieue du Caire est l'emplacement d'Héliopolis (ville du soleil) (1). De la ville celèbre où étud érent Eudoxe , et Platon il ne reste qu'un obelisque, qui est l'alué de l'obelisque de Paris ; car on v lit le nom du roi Oriartsen L. qui vivait plusieurs siecles avant Sesostris (2). L'obelisque d'Héliopolis s'elève au milieu d'un jardin. La même inscription, sauf une legère variante, est gravée sur chacune des faces. La quatrieme est entièrement occupée par les travaux de l'abeille maçonne; un seul côté est entiérement libre. Cet obelisque, encore debout et intact, a survecu aux ravages des rois

pasceurs et aux destructions de Cam-Nuble (Revue des deux mondes, année 1846,

It is a Seppleon-destination leaded par most of the control of the

miller a faire as. I, qui a sam doute erigé l'obelique d'Heilopola, y et qualifie de souvrenis de la Baute et de la Base-Expfe. Ce non est graé aussi dans le sanctuaire de Barnae et sur les rochers du mont Sinat. Les slaturs qui reproduisent l'image et le titre de ce roi son d'une graode beauté, et la perfection des hiéroglypies qui les décorren montre quelle était la perfection des arts de l'Exprise a l'époque ou floctassit la cuite du soiet (félioponis).

byse. Il était placé en avant du temple du soleil. Comme d'ordinaire, un autre obelisque s'élevait en regard et formait le pendant du premier. Pococke vit encore des debris de la porte du temple. D'autres obeli-ques étaient débout au temps de Strahon; deux d'entre eux avaient été érigés par un fils de Sésostris pour avoir recouvré la vur à la suite d'une expérience assez singulière sur la vertu des femmes de son emplie (Voyes Diodore et Hérodote) (1). Ail moyen age . Heliopolis offrait des ruines bien plus considerables. Abdallatif y trouva encore les deux abélisques du temple du soleil, dont un seul est encore debout; l'autre etait deja tombé. Ou sait la date précise de sa chute : elle eut lieu le 4 du ramadan de l'an 656 de l'hégire, Celui qui était encore debout au temps d'Abdallatif portait à son sommet un pyramidion en ruivre.

C'est au souvenir d'Héliopolis que se rattache le récit biblique de Joseph et de l'épouse de Putiphar (2). Il y avait aux portes de cette ville un temple juif, qu'un pontife du nom d'Onias, avait élevé sous Ptolémée Philométor, et uni fut détruit par ordre de Vespasien aures la conquête de la Judée. C'est le seul exemple d'un temple juif bâti à l'étranger. Ce temple devint le rentre d'une population juive assez considerable. 'emplacement de la ville qu'ils habitaient se reconnaît encore à des tertres qu'on appelle tertres des juifs. C'est près d'Heliopolis qu'une piruse tradition veut retrouver les souvenirs de la faite de Saint Joseph en Egypte. Une source coule au pied d'un sycomore, veneré des pélerins. Le syconiore cacha dans son sein Jésus et Marie; l'eau de la source était amère : elle devint donce aussitôt que l'enfant-Dieu l'eut touelrée de ses lèvres

Dès le temps de Strabon , Héliopolis etait déià bien déchue de son ancienne

(1) Deux des obélisques qui décoralent autrefon Hériopolis sont a Rome : l'un étère sur la marza de repoler, suite derrier la place de la marza de repoler, suite de la marza de propoler de la marza de la marza de la marza de tris de second ne renonde qu'à Pasamedictus. Cest Auguste qui les Ili transporter a Bona, 12) Peinbrah (Pullphar) signifie qui appertient as solid i pretre du solid ), Le nom honoritique de Pontophanech, donné a Joseph, signifie qui a conservi la pie. aplendeur; elle portait des traces nombreuses des ravages de Cambyse; Strabon l'appelle deserte; il y cherchait deja en vain le collège des prêtres au milieu desquels Platon et Eudoxe etaient venus étudier l'astronomie; personne se savait où était de collège.

En quittent le Caire pour remonter le Nil jusqu'a Assouau on trouve sur les deux rives du fleuve les localités dont neus allons donner une description sommaire (1).

(1) La navigation do Nil se fall sur des barques appelées cauyes et dahabletas. Ces dernieres, très-confurtablement disposées pour les voyagens, se louent dez 2000 4,000 plastres par mois. Les cauges, beaucoup plus petites, se louent de 000 a 1,300 plastres par mois (Wilkinson, Modern Egypti, 1. i., p. 210). Les nataleids trinient la berque avec une

desesperante tenteur; quelquefois ils se serveul, pour faire avancer la barque, de longs basses qu'its aunujent sur un fund de suble hatons qu'its appuient sur un et de rocher, comme on le volt dans les ancionnes penfures egyptiennes; l'indoleuce de leur attitude irrite l'impatience du voyageur. Les maius derrière le dos, ils semblent des prometteurs peu preses qui finnent sur le bord du Nil. Cepeudant ces jours de retard ont eux-némes teur charme. Il y a plaisie à se seult glisser sur ce visit et paisible ficuve, sous un ciel immense el càlmé, comme dans une gondule sur une lagune. L'aspeel des bords du Nil est peu sarie. La rive libyque offre une plaine basse qui se prolonge a l'oriel (en re-plaine basse qui se prolonge a l'oriel (en re-plaine basse dans l'aspectation de l'archive, les mon-lagues de la claine Arabique, percère de grot-les fundères el de vasies carrières, d'ou est sortie Menaphis. Opendand in regard réveur oua un ciel immense el calme, comme das treuve toujours queique objet qui l'arrête : c'est me fire de chameaux qui se dessinent auc l'horizon; c'est un couvent copte dans la solitude; ce sont quelques barques qui descra-deut ou iraversent le Nil; c'est un paysan (fellah) assis sur le rivage et suçant, comme ses anceires, des liges d'une graminée; c'est un village, marque par un bouquet de paimiers quelle gisent les hulles des fellalis, semblent planles aur les ions urs manant les tombes hultes en terre et en roseaux sont les tombes ntés aur les toits des malsons. Aupres des des habiteula, patteres tombes de boue dessechec, t'elle misere est cruellement éclairee par un spiendide concher de soiell. Quand l'astre disparail de l'horizon, le ciel a une couur sairance, comme la robe de l'aurore dans Homere, xpoxonentos, Au word et au midt, la teinie du lirmament est verdaire, et illacre à l'orient : bientol une légere brise fait onduier l'eau; puis la nuil tombe brusquement. Nii (du sanscrit nilas, bieu louce?) en s'aban-sant, s'eloigne de plus en plus de la surface du sol qu'il doit feconder. Pour l'amener a une hauleut convenable un emploie deux movens. Le plus simple et le plus impariali est le travall de deux hommes abaissant de concert un levier qui se releve par l'effei d'au contre-poids placs à l'aux de ses sutremités ; à l'au-

Mitrahenny, surlarive gauche, occupe ime nartie de l'emplacement de Meniphis, dont on aperçoit les ruines à moitié chemin entre le village de Sakkara et le Nil. Du temps d'Aboulfeda, au milieu du quatorzième siècle, les ruines de Memphis, en copte Ma-nofre (place du bien) etaient encore fort considerables (1) i aujourd'hui il n'en reste qu'one statue eolossale, renversée, de Rhanisès II. et quelques entablements de granit, Cette statue est probablement l'une de celles qui étaient placées devant le temple de Viilcain ou de Pihah (2). Elle est malheureusement brisée aux pieds, et il manque une partie de la tête; sa hauteur totale pent être évaluée à quarante-leux pieds huit pouces (anglais) saus le piedestal. Laface, d'une grande beauté, est parfaitement conservée. La pierre est un calcaire siliceux blane, très-compacte, et suscept bie de recevoir le poli. Au cou du roi (que la statue représente) est «115pendue une espèce d'anulette, sembla-ble aux urim et thummim des Hébreux; on y lit le prénom royal, porté d'un côté par Phthan, et de l'autre par Pasht (Bu-bastis). Au centre et au côté de la ceinture sont les noms et prénoms de Rhamses ; il tient dans sa main un rouleau où se voit inscrit le nom d'Amfun-mai-Remeses. A côte du roi est figurée l'une de ses tilles, petite statue qui atteint à peine aux genoux de la grande. Pendant l'inondation, cette statue eolossale est presque submergée, et il est impossible d'examiner toutes les parties de l'an-

The boat of an oran for only, quit boar à los estraphil chain i freive et at verse dans une dable. Ce a bomme, and a souvell prespondent est production of the companier of the

Récherches deux mondes, anuce 1847.)
(1) Foyez Champollion alué, Égypte ancienne (Univers-putchresput), p. 287.
(2) Hérodot., It, 110; Diodor., I, 80, 57.

cienne Memphis. Il ne faut done visiter Mitrahenny que vers le mois d'octobre . c'est-à-dise au moment des eaux basses. Le beau colosse dont nous venons de parler, fut découvert par Caviglia et Sloane, qui le destinèrent au Musée britannique; mais le gouvernement anglais a jusqu'à présent reculé devant les dépenses du transport. Tout près du colosse gît une petite statue en granit rouge; les poignets en sont brisés. Un peu au sud se voit un bloc de marbre sur lequel est sculpté le dieu Nil; un peu plus loin sont deux statues de granit rouge : l'une est entierement détériorée par l'injure du temps. l'autre tient une longue stèle, surmontée du buste d'un roi, portant un collier de cornes avec un globe et deux plumes d'autruche. Sur la stèle est une colonne d'hiéroglyphes contenant le nom de Rhamses le Grand, avec le titre de « Seigneur des assemblées, semblable à son pere Phthah. » Voilà a peu près tout ce qui nous reste aujourd'hui des ruines de Memphis (1). Il est probable que l'emplacement de Memphis s'étend en grande

partie jusqu'à Bedreschayn et Sakkara.

Toura ou Masarah (la presse) marque

l'emplacement du Troicus pagus, qui, au rapport de Strabon et Diodore (2), fut fondé par des prisonniers troyens, La montagne qu'on voit à l'est est sans doute le Toutroy opes de Ptolémée; elle fournit les pierres avec lesquelles fut en partie construite la seconde pyramide (3). Ses carrières sont très-vastes: elles sont exploitees des les temps les plus anciens, comme l'indiquent les tablettes hieroglyphiques qu'on y voit et les noms des rois qui y sont inscrits. Celles du nord, où conduit un chemin de fer récemment construit par le viceroi, s'appellent plus particulièrement les « carrières de Toura ; » tandis que celles du sud portent le nom de « carrières de Masurah. » Dans les premières on lit les noms d'Amunoph II et III, et de Neco; dans les dernieres, ceux d'Ames, Amyrtæus, Acoris, Ptolemée Philadelphe et Arsinoé. On v voit aussi les figures de quelques divinites, telles que Athor, Thoth, Amun, Maut et Khenso. Sur l'une des tablettes, dans les carrie-

res de Masarah , est représenté Ames on Amosis, le chef de la dix-huitième dynastie (1575 avant J. C.), conduisant un char de pierres traîné par six bœufs. L'inscription hiéroglyphique, placée audessus, est fort endommagee. Dans la partie la mieux conservée, M. Wilkinson a lu les titres du roi et de la reine, « aimés de Pthah et d'Atmou dans la vingtdeuxième année de sa majesté chérie, le roi, fils du soleil, Ames, auquel la vie fut donnée, et ouvert la porte..... les chambres..... pierre libre (pierre calcaire)..... bonne et dure pour bâtir la voûte d'assemblée qui est..... le temple de Phthah, le temple de Dieu et le temple d'Amun à Thébes.. Il a produit.... avec des bœufs.... du roi qui vit.... (1) » Dans une autre carrière, au sud, on volt une tablette plus grande : elle représente le roi Amyrtæus offrant des sacrifices à Thoth, a la déesse Néhiméou et à Horus. Au-dessus du roi est une petite figure représentant un homme qui taille des pierres. Outre les cartouches hieroglyphiques des rois, on y lit plusieurs noms et inscriptions en langue vulgaire; on v voit differents nombres et des marques indiquant la grosseur des pierres. Ces carrières sont non-seulement intéressantes par leur étendue et pour avoir fourni des matériaux de construction à plusieurs monuments remarquables. mais encore parce qu'elles montrent les methodes dont se servaient les maçons égyptiens pour tailler les pierres. -La montagne de Masarah continue à fournir des materiaux de construction. non plus à Memphis, mais au Caire. L'aspect de la plaine du Nil et des pyramides sur les collines basses de la Libye produisent un très bel effet. En portant les regards du côté du village de Masarah, on aperçoit sur la gauclie une chaussée ou route inclinée, qui aboutit au fleuve.

Le village de Helwan, situé sur la rive orientale, est comun pour le prenier nilomètre que les Arabes y aient construit, vers l'an 700, sous le califat d'Abdel-Melek. Mais plus tard ce nilomètre fut, par le successeur d'Abd-el-Mélek, transporté à l'îlle de Rbodah, en face du vieux Caire, où il se trouve encore,

(I) Wilkinson, Nodern Egypt, vol. I. p. 11 ).

<sup>(1)</sup> Wilkinson, Modern Egypt, vol 1, p. 372-(2) Strab., XVII, p. 856; Diod., t, 56. (3) Herod., II, 124.

Aboulféda dépeint Helwan (qui signifie doux) comme un endroit charmant.
Presque en face d'Helwan, à une petite distance de la rive gauche, est le

petite distance de la rive gauche, est le village de Berbeschay, tout voisin de Mitzahenny, dont nous venons de parler, 4 quatre milites plus loin, en remontant le Nil, on passe devant Schobuk et les pyramides de Dashour. A deux milles a l'ouest de Masghoun est situe de-Kafr, peut village, d'où l'une des principales routes conduit au Fayoum, a travers le désert (1).

(t) Le Fayoum élait célèbre dans l'antiquité par ses vignes, le lac Morris et le labyrinthe. Les ruines du fameux labyrinthe viennent d'e-tre reirouvées par M. Lepsius. Ce savant y a découvert le num d'Ameumene till, qui est le decouvert le num d'Ameumehé III, qui est se Morris des Grees, el non Thoutmosis III, comme l'avail pensé Champollion. M. Lloant a reconnu l'emplacement du lac Mœris. Avant ini on s'hostinalt à chercher un lac dans un lac, le Mœris dans le Birketet-Korn des modarne. C'elail nourlant choss feils à nomlac, le Moris dans le Birket-el-Korn ucs modernes. C'elalt pourlant chose facile a com-prendre que pour que le lac Mezris pôt deverner ses eaux dans la plaine qui horde le Nil, il ne devait pas être enterré dans un fond, la companya berzain olus éleve que crite mais altes var un berrate pais coles que cette de la digue qui netternit per rentre genome de la digue qui netternit le reterrite genome de la digue qui netternit le reterrite genome de la digue qui netternit le reterrite que la compania de la compania del compania de la compania del compania d mais sliue sur un terrain plus élevé que crite plaine. M. Linani a reconnu et suivi les contours et Kasr-ei-Kharoun au sud-nuest. U y a dans le Faynum les plus grandes espèces de cydans le Paynum les plus grandes espèces de cy-perus; peul-étre y retrouversil-on le cype-rus peppyus. L'emplacement du Labvrinthe est marque par la pyrandide de Howara. Cette pyramide est dans un état fort délabré, par suite des pierres qu'un en a retirées pour baie en partie es maisons de Medineh. Suivant les observations de M. Perring, elle recouvre un rocher qui s'élève a environ quarante pieds dans. l'Interieur de la pyramide. Les restes du Laby-rlothe consistent dans quelques fragments de rioine consistent dans queiques tragments de colonnes en granil rouge, et en blocs de cal-raire compact. Sur l'un de ces blocs, près de l'angle occidental de la pyramide de Bowara, L'Bole Irouva je fragment d'une losscription grecque que M. Leironne a ainal rélabile:

El-Kafr est la residence d'un chef indigène, très-riche, qui porte le titre de khebir, grand, et offre à tous les voyageurs une généreuse bospitalité. Dans le voisnage se trouvait la ville d'Acanthus et un temple d'Osiris (1). Les collines près d'El-Kafr renferment quelques petits tombeaux.

Sur la même rive, et près de Kafr-el-Ivat, à l'extrémité d'une grande courbure du fleuve, se trouvent, d'après M. Wilkinson, les traces de la digue de Menès. On se rappelle que, selon Hérodote, le Nil coulait jadis sous les montagnes de la Libye, et que Ménès, fondateur de Mentphis, détourna le fleuve, à cent stades environ au-dessus de cette ville ; la digue , qui devait empêcher le fleuve de rentrer dans son aneien. lit et d'inonder Memphis, fut soigneusement surveillée par les rois jusqu'à l'époque des Perses (2). Cette surveillance devint plus tard inutile, par suite des terres alluviales qui s'accumulerent dans cet endroit. Les alluvions ont exhausse la rive, aux environs de Kafr-el-Ivat, au point où le sleuve se courbe fortement à l'est. On aperçoit de la les deux pyramides ruinées de Lisht, bâties en fragments de calcaire.

A trois milles au nord-ouest est une colline de forme conique, sembalole à une pyramide. C'est un simple rocher, sans traces de maçonnerie. Dans cette partie de la basse chaîne Libyque or mercontre de unombreuses coquilles fossiles. Un peu plus loin, la val-lee d'El-flomer vient aboutir au Nil, à la hauteur d'E-E-Say sur la rive orientale. Cette vallee est traversée par la route la plus méridionale, conduisant à l'is-thme de Savet (3). A d'Arb (qu'il ne faut pas con-

« A la reine Cléopatre, déesse Philométor, scrut el femme du ml. » (1) Diod., l, 97; Strab., XVII, 656, (2) Hérod., tl, 99. (3) Piusieurs routes conduisent des bords du

(2) Birrod., 13, 99.

(3) Finisters route condustent des bords of, 3) Finisters route condustent des bords of, sont onité de Belban, cotté du Caire (desarris toute) par den difference, 4 entire de walle (de-Gooree, par den Gillement, 4 entire de walle (de-Gooree, par de Gooree) par de Gooree, par de Gooree, de conduct d'acceptant de la conduction suitenue gand und sattler Estatellon de los les voyageurs, gand und sattler Estatellon de los les voyageurs, genéralement descrite; la végetain u'y est descrite que par qu'en bolisson guide representé que par qu'en poisson descrite que par qu'en bolisson guide representé suite de par qu'en poisson des considérations de la comment d

fondre avec Atfeh dans le Delta) se trouvent les ruines d'Aphroditopolis. ou de la cité d'Athor, la Venus Egyp tienne, dont le nom copte est Tpeh. On v vénérait, suivant Strabon, une vache blanche, embleme de la deesse.

Au sud ouest du petit village de Rigga, sur la rive opposée, se voit une pyramide, que les Arabes appellent Haram-el-Haddab , fausse pyramide , su poosant qu'elle a pour base un rocher (1). Son architecture différe de celle

que dans tous l'isthme; mais, chose rema quable, on n'en trouve presque plos au sud de Wadl Asker, ou à 29° 20', c'est-a-dire vers la limite au commencent les roches primitives Hintie nu commencent les rocces primitives (granti, avenile, porphyry-e, etc). La route des pelerins (Berb-el-Hadj) se confond avec celle de Surz jusqu's El-Makhtals et Ageroud; la les deux routes se divisent, en prenant deux di-rections différentes. La dislance directe du Carre a Suez est de soixaote-treize milles. Cette ranche de communication avec l'Inde fit la fortuge des republiques marchandes du moven age, elle ful pegligee deputs que les Portugais eureut double le cap de Bonne-Esperance; aujouri'hui, elle parall reprendre une nouvelle activité. Un service de psquebola est établi entre Suez et Bombay; le trajet est de dix-luit jours, si le veot est favorable. Les euvirons jours, si le veot est favorable. Les euvreus de Suez sont trisbe et sériles. La ville est petite et insignificatie; mais elle a querque interel historique : les bracèlles y passerei tamer Rouge pourse reudre dans la presgo ils du Sinat (Zord. XIV. 21). M. Wilkinson suppose que ce pa sage a est fier un peu si elle de la companie de la à l'endroit guéable que traversent les cisameaux pour aller à la source de Ghurkudah. Il paraît que jadis le niveau de l'eau élait beaucoup plos deve qu'il ne l'est aujourd'hui , comme l'alles-tent les coquilles qui joochenl les plaines envi-ronnantes Le nom de Djebel-Attaka (montagne de la Délivrance) fait, dit-on, allusiona la sorlie des Israelltes de l'Égypte; Ageroud rap-pelierait les chars de Pharaon ( agelout signifie char, eu hebreu ). Maktala est sans doute le Migdol de l'Ecriture. Le nom de Kotzim ou Kolzonni, qui paralt êtra une corruption de celui de Clyana, s'applique tout a la lois à la rangée de collines au sud de Suez, et à la mer Rouge. Le clysma des Grees xlaioux, écluse? parait avoir été une forferesse ou une ville. C'est la peut-être que stationnaient les froupes pré-posées à la garde des écluses du canal. La ville de Kolzim a probablement saccédé à Arstnoé, de Koltzm is produktiement associéd à Artisoné konto four rempissone par Sura, a l'Extremité du golfe, dil Akoutieda, suiter Tor et le terri-tione de Progres de Sura, a l'Extremité de golfe, dil Akoutieda, suiter Tor et le terri-tione de Progres de L'Extremité de l'Artisone les soyès à le golfe de Sura portail suttrivida in soyès à le golfe de Sura portail suttrivida in 10 de par production en colonie la territoria (1) de par l'actione de l'actione de l'actione d'un receive faille. Élie ne merite pas l'épi-ter de l'artisone de l'actione de l'actione d'un receive faille. Élie ne merite pas l'épi-ter de l'actione de l'actione de l'actione d'un receive de l'actione de l'actione de la la cite a l'appui de son ogsishon a que les gyramides a bots pas éteries foot que les gyramides a bots pas éteries foot que les gyramides a bots pas éteries foot de l'actione de l'actione de l'action de l'action de l'actione de l'actione de l'action de l'action de l'actione de l'actione de l'actione de l'action de l'actione de l'actione de l'actione de l'action de l'actione de l'acti

des deux grandes pyramides de Giseh. A Maydoun, sur le canal, en face de la fausse pyramide, sont les ruines d'une ancienne ville; et à l'opposite de Zowyeh. à l'angle nord des basses collines qui dominent le Nil, est situé Breumbel, où se voient les ruines probablement de l'ancienne Ancyropolis, qui devalt son nom aux pierres d'ancre, taillées dans les carrières du voisinage,

Zowych parait être la cité d'Isis, Iseum (Naési, en copte), situé près du canal qui allait à Nilopolis ou Pousiri. Ce canal formait avec le Nil et une partie du Bahr-Youssef l'ile du nome Heracléonolite, dont le chef-lieu était Heracleo-

polis. Le village de Zaytoun a succédé à l'ancienne ville copte de Phannigot : son nom signifie olice. Strabon parle dejà des nombreux oliviers qui eroissent dans cet endroit (1). Dallus, à un demimille au sud-ouest de Zavtoun , est probablement le Tlog des contes ; et à Schenowih, près de Bouseli, sont les ruines d'une ancienne ville inconnue. Bouseh est une ville de quelque importance; ses habitants sont des chrétiens coptes. Il y a beaucoup de moines qui communiquent avec les couvents de Saint-Antoine et de Saint-Paul, dans le désert de l'est. Poeocke suppose que c'est l'ancienne Ptolémais.

Le monastère de Saint-Antoine est à environ soivante-seize milles de la rive orieutale du Nil. La route qui y conduit ne présente rien de remarquable. Ce monastère est habité par des Coptes, qui vivent des contributions volontaires de leurs frères d'Égypte. Leur principal saint est saint George de Cappadoce; mais leur patron est saint Antoine de la Thébaide. C'était l'ami de Mar Bolos ou saint Paul, ermite qui fonda le monastère Dayr-Bolos, à quatorze milles de là, au sud-est, et à neuf milles des bords de la mer Rouge. Le monastère de Saint-Antoine est le principal monastère de l'Égypte. Son importance s'est accrue depuis qu'il est devenu le siege

d'une pièce du bas jusqu'en haut, mais qu'une pyramide plus pelite a élé caveloppee par des revètements successifs, à peu près comme le cône du Vésuve s'est forme par un euveloppement de laves superposées (1) Strabon, X VII, p. 686.

de l'élection du patriarche. Il est situé au-dessous des montagues calcaires de Kalalla, qui bornent au sud le Wadi-el-Arraba. Lette vallée, assez large, a requ son nom des chars (araba) sur lesquels on conduisant antrelois les provisions aux deux nonastères.

Dans cette partie du desert de l'est toutes les montagnes sont calcaires, semblables à celles qui bordent la vallée du Nil depuis le Caire jusqu'aux gres de Hagar Silsili. Dans l'intérieur du désert, vers 28° 40' latitude, commence une chalue de montagnes primitives, qui s'étend de la ju-qu'en Abyssinle, dans une direction presque parallèle à la nier. Cette chaine s'élargit vers le sud, et au-dessous de la latitude de Kosseir elle envoie une branche à l'onest, et traverse le Nil dans le voisinage d'Assouan. Les principales roches primitives du desert de Manzy sont les fameux porphyres d'Égypte, et differentes espèces de granit. de serpentine, etc.; dans l'Aliadeh, on rencontre différentes espèces de schistes micaces, talqueux, et la breche verte. Le long de la edte, à ime assez petite ilistance de la mer, se trouve une chaîne basse de collines calcaires, qui borde à l'est la chaîne primitive : des ples de granit s'y élèvent semblables à des vertebres sur le dos d'un animal. L'un de ces ples, nommé Ghareb, a deux mille mêtres audessus du niveau de la mer.

La même formation se présente sur la côte opnosée de la mer Bonge, dans la peninsule du mont Sinaï, où au caleaire succède le grès qui le sépare du granit. La jonction du calcaire et du grès dans le désert de Maazy a lieu au sud de Dayr-Bolos, vers 28° 42', et les roches primitives commencent à se montrer un peu plus bas. C'est à la hauteur de Manfalout, à trente-sept milles de la mer Rouge, qu'on trouve les celèbres carrières de porphyre de Djebelel-Dokhan (montagne de la fumer), qui ont fourni bien des matériaux aux monuments de Rome. On v trouve, entre sutres, les ruines d'un temple, dans le style ionien, de l'époque de Trajan; il est reste inachevé. Plusieurs routes viennent v aboutir : l'une conduit à Keneh, sur le Nil, l'autre à Myos-Hormos, sur la mer Rouge. Sur les ruines de Myos-Hormos a été bâti uu village

entouré d'us fossé et défendu par quelques tours. Le port, qui est au nord, est en partie ensablé. Au pied des collines qu'on voit à Fest, est le Fonz Taulnos, mentienné par Pline. Du temps de Strabou, Myes thormos (port de Snes) était le principal port de la mer Rousdent le principal port de la mer Rousanciennes, alont fune au nord a Abou-Durrag et Suez, l'autre au midi, à Sonakin.

Nou loin de Four Trajamus, à peu près sous le laitude de Grow (-#ut-apodus'), sont les earrières de granit din mont Claudien, aujourd'hui Djebel-le-Faireh. Cesserrières, à vingt-quatre milles sud-est de celles de porpière, sont tres-considerables; elles fournisses ulump jeirer de fourne estituit de moir. Elles enfant ne present de la consideration de la considerat

Au vieux Kosséir, sur la mer Rouge, se voient les vestiges de la ville et du port de Philotera. C'est le nom d'une sœur de Ptolémée Philadelphe, qui fut donné à la ville jusque alors appelée Ænnum. Philotera ou Ænnum ainsi qu'Arsincé étaient probablement les seuls ports de la mer Rouge à l'époque des Pharaons. C'est par la que se faisait alors le commerce avec le sud de l'Arabie et l'Inde. Les multi portus, dont parle Pline, étaient sans doute des petites baies où les navires de cabotage vensient se réfugier pendant la nuit ou quand la mer était houleuse. La fondation de Bérénice. Nechesia et Leucos Portus, est postérieure à celle de Philotera. Le commerce avec le nord de l'Arable, la Syrie et d'autres parties de l'Asie, se faisant par des caravanes qui entraient en Egypte par l'isthme de Suez. C'est avec une de ors caravannes que les Ismaélites ame-nèrent Joseph en Égypte (Genése, XXXVII, 25, 28). Les Pharaons n'encouragement point la navigation sur la mer Méditerranée. La defiance des Égyptiens à l'égard des étraugers peut être ici compar e à celle des Chinois. Ils ne permettaient aux marchands d'aborder l'Egypte que par une seule embouchure du Nil, la branche Canopique. Naucratis etait alors ce que Canton est aujour-

quent avec la Chine. La ville moderne de Kosséir est située sur une petite baie de la mer Rouge, à environ cinq milles au sud du vieux Kosseir. Elle est défendue par un petit fort, muni de quelques pièces de canon rouillées. C'est plutôt un village qu'une ville. Les habitants s'appellent Embawieh, parce qu'ils sont venus originairement de Emba (Yambo), sur la

côte de l'Arabie Dans le Wadi-Gasous, entre Kosséir et Ras-Saffadjih est une station trèsancienne, où l'on voit un petit temple et une table d'hieroglyphes, portant le nom d'Osirtasen il et de son predéce-seur Aman-Gori II. Le Djebel-rz Zavt (montagne d'huile ), situé tout près de la mer, entre 27° 50' et 28° 3', abonde en huite de naplithe; de là son nom. A E'-Gimsheh est une langue de terre où se trouvaient des mines de soufre exploitées par les anciens.

La route de Coptos à Philotera était divisée en huit stations ou hudreumas (aiguades), marquées par des citernes. La distance de ces stations entre elles était de six, huit à douze milles. La première, dont les vestiges sont difficiles à reconnaître, était à neuf milles environ de Coptos; elle n'est point indiquée sur les listes de l'line et de l'Itinéraire d'Antonin. Tout près de là sont les carrières de bre-be verte d'où l'on a tiré des matériaux pour de magnifiques sarcophages et d'autres objets d'art de l'époque pharaonique et romaine. La vallee où sont ces carrieres s'appelle Wadi-Fokhier (de fokhar, poterie). On v voit un assez grand nombre d'inscriptious tres-anciennes, tant hiéroglyphiques que grecques. La triade du lieu était Khem. Horus et Isis.

M. Wilkinson a récemment parcouru l'ancienne route de Coptos à Bérénice, et il s'est assuré que la distance indiquée par Pline et l'Itinéraire d'Antonin est parfaitement exacte. A l'hydreuma de l'Aphrodite il trouva une inscription latine, mais dont la date était effacée. Il s'est assuré que le Vicus Apollinis était distinct de cette station, et qu'il se trouve dans une autre partie de la vallée

Bérénice ou Berenice Troglodytica était située au fond d'une petite baie , à

d'hui pour les Européens qui trafi- l'extrémité d'un golfe profond, le Portus Immundus des anciens (1). Ce port était formé par la Lepte extrema, pointe de terre appelée aujourd'hui Ras-el-Unf ( cap du Nez ), qui est à tort indiquée sur quelques cartes comme une lle. Cette pointe de terre ou presqu'lle est si étroite que l'on y faisait passer des navires ( Diodore, H1, 39). Du sommet du cap on aperçoit le pic de Saint-Jean ou l'Iled Émeraude ( Djeziret-Semergid ), qui paralt être l'Île Ophiodes de Diodore. L'aneien port de Bérénice est aujourd'hui presque entièrement comblé de sable ; à la marée hasse son entrée est barrée par un bane de sable. La différence du

flux et du reflux y est d'environ un pied. La ville de Bérénice, aujourd'hui Sakayt-el-Kobli (Sakayt meridional), fut fondee par Ptolemee Philadelphe, qui lui donna le nom de sa mère. Elle était beaucoup plus grande que sa rivale, Myos-Hormos, qui avait l'étendue d'un hydreuma. Les maisons de Berénice etaient construites avec des materiaux grossiers. des madrépores, etc., ramasses sur la côte. Au centre de la ville on voit les ruines d'un temple, dédié à Serapis, avec les noms hieroglyphiques de Tibere et de Trajan, et quelques inscriptions grecques Une route ancienne conduit de Bérenice à la montague de basalte, aniourd'hui Om-Kerrebelt, à travers quelques ruines de stations et de villages. Un peu plus à l'orient est le Mons Pentedactylus, anjourd'hui Djebel-Feraid, remarquable par ses cinq pics coniques, qu'on aperçoit de Bérenice. M. Wilkinson afixe la position de Nechesia et de Leucos Portus, sur la côte, entre Bérénice et Philotera : le premier endroit correspond à Wadi-e'-Nukkari, et le dernier a El-Setiouna (magasin). Nechesia présente les ruines d'un temple et une citadelle en pierres de taille. Leucos Portus est dans un état de dégradation extrême; les maisons sont construites avec des

fragments de madrépores, Les fameuses mines d'émeraude sont moins intéressantes qu'on ne le suppose; on les trouve à Djebel-Zabara et à Wadi-

Comparez ce que nous avons dit à ce su-jet dans les Ites de la mer Erythree, dans le vo-lume de l'Univers pittoresque qui contient les Ites africaines.

<sup>(3)</sup> Ptolémée, Géorg., IV, 5.

Solayt; elles sont maintenant abandonnies. Dans le gros village de Saksyt, presque exclusivement habité par des ouvriers mineurs, on voit quelques inscriptions greeques. Sur la route de Cossont trois stations, qui n'offrent rien de sur la companya de la mer Rouge (1) et dans sur la côfe de la mer Rouge (1) et dans le désert d'Ababdeh. Revenons sur les rives du Nil.

Benisouef est le chef-lieu d'un bevlik et la résidence d'un gouverneur. Mehémet-Ali y a fuit construire, en 1826, une manufacture de soie et de coton. Du temps de Léon l'Africain il y avait des tabriques de toiles de lin très-célèbres, qui vendaient leurs produits aux principales villes du littoral. Il s'v tient toutes les semaines un marché. Benisouef présente le même tableau que les autres villes un peu considérables situées sur le Nil : de nombreux bateaux , attachés au rivage, ou sillonnant le fleuve; des femmes venant, soir et matin, puiser de l'eau; des mendiants importuns demandant l'aumône ou (sowab) aux fideles et bakshish (présent) aux chrétiens. Ces mendiants, qui se crorraient souilles du contact d'un chrétien, appellent tous les Européens hawadji, marehands. A Benisouef est la principale route du Fayoum. Au nord-est on aperçoit au loin la pyramide de briques de Illahoun. Sur la riveopposée est la valiée Wadi-Byad, qui conduit aux monastères de Saint-Antoine et de Saint-Paul.

Le village de Dayr-Byad, dans ume fle vis-h-vis de Benisouef, est habité par des descendants de la tribu arabe des Beni-Wasel; leur ehef, cheik librahim, etait, it y a une vingtaine d'années, une des hommes les plus riches de la valliée du Nil. Quelques monceaux de ruines, designées par les nomes de Tel-e-Nazara et Tel-e-Trine, sur le côté méridional de l'île, marquent l'emplacement d'anciens villages; sur la rive opposée no voit des décombres plus considéra-

(1) D'après une analyse de M. Ure, l'esu de la mer Rouge est pius saier que celle de l'Océan: dans mille parties d'eux elle conilent quarantetrols parties de sel contorne de solution, de materior parties de sel contorne de solution, de maprésie; sa derestif est de 1,085. L'eau de l'Ocean présie; sa densité est de 1,085. L'eau de l'Ocean renferme 36 millièmes de matières salines; sa densité est 1,095.

bles, vestiges d'antiques cités inconques. Isment, à deux milles de Benisouef. rappelle l'ancienne Ismendes: on n'y trouve pas de ruines. A l'ouest, dans l'intérieur des terres, est situé Anasieb ou Om-el-Kiman ( la mer des remparts), l'ancienne cité d'Hercule, ou Heracleopolis. C'est là que l'ichneumon, l'ennemi du erocodile, recevait un culte particulier. Du temps de la domination romaine il y eut souvent des conflits sanglants entre les Héracléopolitains et leurs voisins du nome Crocodilopolite, qui vénéraient le crocodile. C'est à ces guerres qu'il faut peut-être attribuer, en partie, la destruction du fameux labyrinthe.

A Tanseh, Brangeh, Bitbeh, Sits, on voit les murs d'anciennes cités. Brangel est, suivant Pocorke, le Cynopolis d'antrefois. A Bitbeb, les musulmans vont adorer, dans une église chrétienne, le tombeau d'un santon.

Sur la rive orientale, derrière l'île siture entre Feshn et Feut, se trouve El-Haubih, où l'on voit l'emplacement d'une ville fort ancienne (Alyi?), qui paraît remonter au règne de Thothmes III (1490 avant J. C.). Il y a quelques murs en briques et des débris de maisons. Au nord de là est une vaste bâtisse assise sur un rocher, et qui paraît être d'une date plus récente. Derrière cette niasure est un enclos carré, qu'entoure un mur en briques non cuites; au centre est une caverne taillée dans le roc, où l'on a trouvé des tombeaux. Ces briques sont sans inscriptions biéroglyphiques, tandis que celles qui formaient le mur de la viile offrent des cartouches où se lisent les noms du roi Tothmes III et du grand-prêtre Amun.

Pres de Malatieh, à l'angle sud ouset du Djebel-Cheik-Endards se voient les vestiges d'une ville depuis longtenpa abandonnée. Djebel-Cheik-Endards su une montaire assez élevée, à laquelle pipétel-éray. In peu au-dessus d'El-Meragha, sur la même rive, ext le Hayard, sur la même rive, ext le Hayard-érade pipétel-éray l'aprace das lattij c'est un rocher qui s'avance dans le fleuve, et au-que les hat-leves du Nil attaches. A partir de revyances supersitieuses. A partir de revyances supersitieuses. A partir de logie un peu du Nil, es se dirigeant logiene un peu du Nil, es se dirigeant de logiene un peu du Nil, es se dirigeant

vers l'est. A Sharona sont les vestiges d'une ancienne ville, peut-être de Paene-ros. A quelques milles au delà, sur la rive orientale, est situe Kom-Ahmar ( le boulevard rouge); peut-être l'emplacement de Musa. On y voit des debris de briques et de maçonnerie et quelques cavernes.

Abou-Girgeh est une petite ville fellahe, située dans une riche plaine, à deux milles du Nil. Il existe aux envirous des traces nombreuses de villes anciennes. A l'ouest, dans l'intérieur, se trouve Behnesa, qui occupe la place de la cité Oxyrhinchus. C'est la qu'etait vénére le poisson « au nez pointu , » ou l'oxychinchus (Mormycus oxychinchus, G.), qui parait être le mizzeh des habitants actuels. Behnesa est un des points de la vallée du Nil qui out eu le plus a souffrir de l'envahissement des sables du désert. Au sud de cette ville on voit des monceaux de ruines, couverts de suble. Ces ruines n'out pas encore éte bien explorees. Belinesa est la résidence d'un gouverneur; c'était une place insportante du temps des mameluks; elle était autrefois troversée par le Bahr-Youssef, ancieu canal, restauré par le ealife Youssef Salahedin (Saladin ) (1). Ce canal, qui aboutit à Belmesa, a environ trente ou quarante pieds de largeur. Pour visiter Behnese on quitte le Nil à Abou-Girgeh, et ou se dirige à l'ouest, à travers des champs bien cultivés, dans une etendue de près de ouze milles. C'est à Behnesa que se termine la rangée des collines sabjonneuses, au dela desquelles, à l'ouest, il n'y a plus aucune apparence de végetation

C'est de l'Ielmesa qu'on se rend, dons trois journées, à la petite ossis, ou Quahel-Behnesa (oasis Parva des Romains; de oasà, not degypten, vient le grec oasis). Cette route est fort monotone; elle passe sur un platea ul e sable à peine socidente par quelques stériles vallees creusées par des torrents é, dehenères. Une autre route part du Pavount; sa première station est Rayan. Les coducteurs sont des Arabes Bédouins, avec leurs chumeaus et des outres d'eau. A quinze chumeaus et des outres d'eau. A quinze

lieues environ ausud-est de Wadi-Rayan est la vallée de Moileh, remarquable par les ruines d'un couvent chrétien. On y voit deux églises, où se trouvent les figures des apôtres et de plusieurs saints. Il y a aussi des inscriptions coptes. L'oasis est située dans un enfoncement borde de rochers et de collines. On y trouve des villages entoures de jardins, de champs cultives et de plantations de palmiers. Le sol, mélangé de sable et d'argite, doit sa fertilité aux sources qui l'arrosent. L'argile empêche l'eau de se perdre dans la terre. Cette onsis, ainsi que les autres, ressemble a quelque portion de la vallée du Nil. Il y a plusieurs sources chaudes, dont on refruidit l'eau dans des vases poreux. Les plus remarquables sont à Bowitti et El-Kasr; leur temperature est d'environ 27º R. L'eau s'echsuffant moins que l'air, ces sources paraissent chaudes la nuit, et froides le jour. C'est ainsi qu'il faut entendre ce que Quinte-Curce (lib IV) dit de la fontaine du Soleil dans l'easis d'Ammon : Sub lucis ortum tepida manat; media die frigida eadem fluit; inclinata in resperam, calescit; media noctr fercida æstuat. Les seules ruines qu'on trouve dans la petite oasis sont près de Zubho et d El-Kasr ( le palais), où était un édifice romain construit dans le style dorigue. Les dattes sont la principale richesse des habitants : l'espèce soydih, qu'on exporte dans de petits paniers, est fort estimée. Ils aiment beaucoup le vin de palmier, qu'ils obtiennent en coupant les jeunes pousses et re-ueillant le jus qui en découle ; ils le sucrent avec du miel. Après la fermentation alcoolique, ce vin , qui a à peu près le goût du meilleur cidre, est fort enivrant. Les principaux jardins sont aux environs d'El-Kasr, ils sont riches en abricotiers, grenadiers, orangers, vignes, oliviers, figuiers, bananiers, jujubiers, nebeks (rhamnus nabeca ). On v trouve même quelques pruniers, ponimiers et poiriers.

guerques prumers, nommers et opertes. Been que les habatonts dels petite oasis so ent moins industrieux que les fellaits d'Expte, ils sognent beaucoup la culture de leurs claumps. Ils payent un impôt annuel d'environ 16,000 francs. Pendant l'éte et l'autonne, ils out beaucoup à souffire des fierres perniceuses et in-ler mittentes qu'occasionnent des lacs d'en stagnante. Ilest done prudent dene

<sup>(1)</sup> Un chroniqueur arabe, Mohammed el-Mokkari , raconte que ce canal avait ele creuse par Joseph, au service de Pharaon , dont parie la-

visite les ossis que pendant l'hiver. La population et, d'après l'évaluation la plus récente, de 7,200 âmes. L'Ouab ou petite ossis est, séelon M. Wilkinson, à 200 pieds au-dessus du niveau du Nil, sous la latitude de Benisouet. L'euu vieut du Nil, s'rrêtée par une couche d'argite, et l'ent à la surface du sol dans les esble, et vient à la surface du sol dans les viets argleuses du Natron et de la petite les argleuses du Natron et de la petite.

A une petite journée au sud de cette oasis se trouve Él-Hayz, qui en est une dependance. Il y a quelques champs fertiles, arrosés par des sources d'eau vive qui appartiennent aux habitants d'El-Rasr et Bowitti. On y voit les ruines d'un spossible.

d'un monastère A trois journées, au aud d'El-Havz, est l'oasis et le village de Farafrelt, contenant environ soixante à soixante dix habitants måles. Farafreh s'appelait autrefois Trinytheos Oasis. Il n'y a pas de ruines antiques. Une espèce de citadelle protège les habitants contre les attaques des Bedouins. Les productions sont à peu près les mêmes que celles des autres oasis. Les olives de Farafreh sont trèsrenommérs. A s x journées à l'ouest de Parafreh est une autre oasis, appelée Quadi-Zerzoura, de l'etendue de la petite oasis. Elie fut découverte, il y a environ vingt-einq ans, par un Arabe. Plus à l'ouest, dans la direction d'Augila, il y a Gebabo, Tazerbo et d'autres oasis, habitees par des Negres, oasis sur les-

Au-dessus de Girgeh est situé El-Kaya, sur l'emplacement d'une ancienne cité, peut-être de Cynopolis (ville des Chiens). Ce qui viendrait à l'appui de cette opinion, c'est que sur la rive opposée, près, de Hamatha, on trouve un des caveaux les plus riches en momies de chiens.

quelles on a des renseignements plus cer-

Dans les collines, sur la rive orientale, derriere Cheik-Hassen, sont de vastes carrieres de calcaire. Près de la on voit des fragments de briques non cuites et de poterie. Il y a une inseription chretienne dans l'une des niches pratiquiées dans le rocher. Près de l'entrée du W-dij e' Serariel le fleuve présente une grande courbure à l'ouest; il y a deux lles, avec des vestiges d'anciennes

constructions. A l'angle nord-ouest de la rangée de collines, et à l'embouchure du Wadi e'-Dayr, sont quelques carrières où l'on remarque deux grottes peintes : l'une a été mallieureusement détruite par les Turcs, l'autre a perdu son portique et menace de crouler. Elle est tiespetite, car elle n'a que sept pas de profondeur sur quatre de large; mais elle offre de l'interêt à cause des objets qu'elle renferme. Son portique avec deux colonnes lui a valu le nnm de Babayn (les deux portes). Les objets qu'on y voit consistent en offrandes à diverses divinités; quelques hiéroglyphes sont inachevés. Au fond de la grotte est un group de trois statues en relief, représentant le roi Pthamhen, fils de Rhamses le Grand, entouré d'Athor et d'un autre dieu. Sur le mur latéral, à droite en entrant, le roi présente des offrandes à Phthah, Athor et Anubis, et à gauche, il présente des offrandes à Ammon, Athor et àque autre divinité. A l'entrée sont Osiris et Ao ou Gem, l'Hercule égyptien. A l'angle du rocher, en deliors de la grotte, Rhainses III est représenté avec le dieu Savak à tête de crocodile; un sujet analogue se trouve sur les rocs de Tehneh ou Acoris.

lei la chaîne arabique touche au Reuve. Sur la rive occidentale, presque en face de El-Serarch, est la ville de Sambioud, que l'on considère comme un ché d'ouvre d'architecture fellabe. On considère comme un ché d'ouvre d'architecture fellabe. On considère des soits de la constance des Osseux ), le couvent de Sainte-Marie, habite par des mointes coptes. D'après une tradition du pars, les oiseaux migraleurs à sasemblent tous es mas sur cette moistagre pour se se mas sur cette moistagre pour se se ma sur cette moistagre pour se quides, d'ans l'intérieur de l'Afrique (1).

A trois ou quatre milles au sud du couvent on voit les vestiges de Gist-el-Agous (chanssée du vieux). Cette chaussée ou digue traverse la vallée de même nont; elle était sans doute destinée à proteger la vallee du Nil contre quelque irruption daugereuse.

A Gisr-el-Agous on voit les vestiges d'un village abandonné; à quelques

(1) M. Ampère vit, vers le mois de janvier, des my riades d'oiseaux sur la eime du bjebelel-Tayr. milles plus loin est l'emplacement d'une ville ancienne ( Acoris ), qu' on appelle aujourd'hui Tehneh ou Mehneh. Des nonceant de décombres occupent l'entrée du Wadi-Tehneh. Tout près de là, au sud de la ville, on voit, gravée sur un roclier, cette inscription greeque:

ύπερ βασιλέως Πτολεμαίου Θεού Επιφάνους μεγάλου Εύχαρίστου Ακώρις Ερέως Ισίδι Αωγιάδι σωτείρα (1).

Au-dessous de cette inscription se voit, d'un côté la figure d'une déesse, et de l'autre celle d'un dieu, probablement Osiris.

Sur la rive opposée, à quelque distance du fleuve, est Toha ou Tahe-el-Amouo-dayn, qui du temps de Mourad-Bey était une place importunte et la residence d'un clueik puissant. Taha paraît occuper l'emplacement de l'ancienne ville copte de Théodosioun

Minich (Meniet; de moné, mansio), sur la rive occidentale, est la résidence d'un nazir ou sous-gouverneur. Tous les dimanches il y a un marché. Il y a aussi une poste aux lettres. Les établissements de bains sont de construction arabe. Le palais où réside le nazir fut bâti par les mameluks et réparé par Abdin-Kaschif. Leon l'Africain parle de la prospérité de cette ville et de son commerce avec le Soudan. On v trouve quelques débris d'architecture gréco-romaine. M. Wilkinson n'y a vu aucune trace du temple d'Anubis dont parlent quelques voyageurs. Tout près du fleuve est le tombeau d'un cheik vénéré, qu'ombrage un beau sycomore. Les habitants de Minieh ont conservé dans leurs cérémonies funebres quelques rits de l'antique Égypte. A certains jours de l'année, ils vout visiter leur nécropole. A côté de chaque tombe est une petite chambre, surmontée d'un dôme, qui rappelle les chambres funéraires creusées dans le roc, En quittant Miniels on approche d'un endroit périlleux pour les navigateurs : c'est la montagne d'Abonféda. Le Nil y présente des contours ct des courants capricieux.

(1) Pour le salut du roi Piolémée, le Dieu Epiphanes, le grand Eucharisies, Acoris, fils d'Erice, a Isis Lochias sauveur. Foyez Letronne, Interiptions greeques de l'Egypte, vol. I, p. 377. Souadarh est une bourgade de quelque importance; on trove aux environs des plantations de canue à sucre. Le viceroly a fait construite une distillerie de roll a fait construite une distillerie de representation de la fait de fait de la fait d

Près de Bent-Hassen, sur la rive orientale, sont les riches catacombes taillées dans les rochers qui font saillie sur la vallée. Tout ce qui s'y trouve d'interessant a été copié par Champollion, et plus tard par M. Wilkinson. Les colonnes à seize pans cannelés qui soutiennent les portiques de ces hypogées représentent l'archetype du style dorique.

Beni-Hassen paralt être la limite septentrionale que les crocolles dipassent rarement. Les liabitants de tous les villages, depuis Beni-Hassen juaqué à Manfoulah, passent pour des voleurs incorrigibles. A un mille environ du premier village set le Spoos Artemidos (grotte de Diane) qu'on appelle aujourd'hui Stlab Antar.

A quatre milles des tombeaux de Cheik-Timay, qui ne présentent rien de remarquable, sont les ruines d'Antinoé ou d'Antinoopolis, fondée par Adrien pres de l'endroit où le favori de cet empereur s'était noyé dans le Nil. Cheik-Abadeh est le nom moderne de le ville d'Antinous. On v trouve les vestiges d'un théâtre romain et plusieurs colonnes, sur l'une desquelles on lit une inscription greeque votive ( ἀγαθή τυχή ), portant la date de la quatorzième année du règne de Marcus Aurelius Severua Alexander. Cette inscription est en partie effacée. « On cherche vainement, dit L'Hôte, dans les montagnes de Cheik-Abadeh les grottes sépulcrales des anciens habitants de Besa et d'Antinoé. Les immenses travaux d'excavation dont ces montagnes sont criblées, sur un espace d'environ deux heues, ne sont que les vastes carrières d'où est sortie la ville romaine, avec quelques grottes et puits

funéraires sans importance. On pent erre, d'après cela, que les habitants d'Antinoé étaient inhumés, non pas dans la moutagne, mais dans cette partie de la plaine qui s'étend vers le sud-est, entre l'ancien hippodrome et le pied de la chaîne arabique, espace que couvrent aujourd'hui les tombeaux nusulmans.

« Malgré leur étendue , les carrières d'Antinoé n'approchent pas de ce qu'on voit en ce genre derrière les villages de Deyr, situes à trois lieues au sud de Cheik-Abadeh. Il n'y a qu'une ville trèsgrande et très-ancienne qui ait pu, après une longue suite de siècles, laisser de pareilles traces d'exploitation. Ces carrières occupent deux gorges profondes de la montagne arabique; les plus septentrionales n'ont de remarquable que leur nombre et leur étendue; mais les autres, auxquelles on arrive après avoir traversé trois quarts de lieue de plaine et le vaste cimetière chrétien de Devr Naçaarah, sont plus intéressantes; on y trouve une stèle portant la date de l'an XXXII du pharaon Thoutmosis IV ( Mœris ) (1). »

Oschoinaym occupe l'emplacement d'Hermopolis magna (Schmodis en copte), ville crièbre par le culte de Hermes ou Thoth. Dans les tombeaux qui sont au pied de la chaîne Libvque on trouve beaucoup de momies d'ibis, parfaitement bien conservées. Tout près de ces tombeaux est une stele remarquable, sculptée sur un rocher du Djebel-Touna : elle représente le roi A fun-re-Baklian avec sa femme, adorant le Soleil, qui drade des rayous terminées par leil, qui drade des rayous terminées par

des minis d'homne.

Mélaucirà la erag d'une ville (Pender) de la vient un mone de la consecució de la vient un mone de la consecució de la vient un mone d'un gourt mour. Un peup lusa sud son les ruines de Téle-Langarna, qu'un suppose consecució de la viente del viente de la viente del viente de la vient

est l'embouchure du B-hr. Vosues E, surla rive opposé on approit. dans les champs, les permiers palmiers thébains (fourn.) Ces arbens ne roissent pas dans l'Egypte inferieure, excepté dans les jardins. Leur frait affre de se a exteriment la noyau certifagieux I, que les Ethiopiem noyau certifagieux I, que les Ethiopiem cuelfera thébatea, Deist.), est remanagent avant se antiger de Verse supfreurement en deux branches, qui, a preurement en deux branches, qui, a compara le compara l'estimate de l'estimate de compara de l'estimate de l'estim

Dayr-el-Kosséir, habité par des chrétiens, se trouve, d'après Hamilton, sur l'emplacement de Pescla, ville mentionnée dans l'Ilinéraire d'Antonin.

Manfalout est la résidence d'un kaschef. C'est une petite ville intéressante; elle est entourée de beaux jardins. Aboulééda la décrit comme étant située sur le bord du Nil, tandis que Pococke la trouve dejà à un mille du fleuve.

Beni-Adi, à l'angle du désert libyque, a été le quartier général du nizam ou milice régulière du vice-roi. C'est le point de départ pour l'oasis de Dakhleh. La position de l'Ouah-el-Dakhleh ou Gharbi (oasis intérieur), indiquée par des écrivains arabes, était inconnue jusqu'en 1819, époque où cette oasis fut visitée par Edmondstone et Drovetti. Les débris de briques, vestiges de villes ou de villages, prouvent qu'elle était jadis très-peuplée, El-Kasr et Kalamoun sont les principaux lieux habités de cette oasis; le premier contient douze ceuts à quinze cents habitants, et le dernier environ mille. Les cheiks d'El-Kasr se disent de la noble tribu des Koraïschites, A cing milles sud-ouest d'El-Kasr est un temple romain, où se lisent les noins de Neron et Titus, et quelques sujets astronomiques. On v voit aussi la triade de Thèbes, Amun, Maout et Khonso. A dix milles environ à l'est de Kalamoun est le village d'Isment, où M. Wilkinson vit parmi les ruines une tête d'Athor ou Isis A dix milles plus à l'est est Ballat, village de huit cents habitants. Sur la route d'Isment à Ballat sout les ruipes d'une cité considérable, appelée Ismeut-el-Kharab (Isment ruiné). On y voit quelques restes d'édifices en briques de l'epoque

<sup>(1)</sup> L'Hôte, Lettres, p. 48.

<sup>13°</sup> Lirraison. (ÉGYPTE MODERNE.)

romaine, L'Ouah-el-Dakhleh est riche en olives, en riz et en dattes. Les liabitants, au nombre de six mille deux cent cinquante, sont plus huspitaliers que ceux de la petite oasis. A quatre journers au nord est située l'oasis d'El-

Farafreli. A trois journées à l'est de Quah-el-Dekhleh on rencontre la grande oasis ou Ouah-el-Khargeh, ou Menamoun. Sur cette ronte on trouve un petit temple et une source, appelée Ain-Amonr, et entouree d'une enceinte de briques non cuites. Kneph, Amon et Maout en sont les principales divinités. Le premier objet qui frappe en entrant dans l'oasis d'El-Khargeli est un columbariam, ou chambre arquée, contenant de nombreuses urnes cinéraires. A un mille au sud est Kasr-ain-es-Sout (palais de la Fontaine d'Acacia), ainsi appelé à cause d'une source voisine. Il se compose d'une trentaine d'appartements ou corridors; des corniches de style égyptien décorent l'exterieur, et les materiaux sont en briques crues. Il parait remonter à l'epoque romaine. Le temple d'El-Khargeli est le monument le plus intéressant des oasis. Il etait dedié a Amun ou Amonre. Les figures du son tuaire, representant des sniets fort extraordinaires, ne sont pas anterieures aux Ptolémers. On y trouve des inscriptions grecques portant la date de la premiere annee du regne de Galba. Tout le temple a cent quarante-deux pieds de longueur sur soixante trois de large et trente pieds de haut. Pres de la était l'aucienne ville d'Ipis ou Hebi, capitale de la grande oasis. Au nord est une nécropole, nrnee de pilastres et de corniches. On y voit representes differents objets de l'epnque chrétienne; le tau sacré n, symbole hiéroglyphique d- la vie, y a été adopté par les chrétiens comme symbole de la foi. Beaucoup d'autres roines se trouvent dans le voisinage d'El-Khargeh. A trois heures de marche de Bayris est le temple de Doush, dedié à Sérapis et a Isis. On y lit les noms de Domitien et d'Adrien. Sur le pylone est une inscription grecque, portant la date de la neuvième année de Trajan. Le nom de l'ancienne ville était Cysis.

Les productions de Quah El-Khargch

sont celles de la petite oasis; on y trouve. en outre, le palmier thébain et le séné sauvage. La grande oasis est cependant muins fertile que la petite. La population est d'environ quatre mille trois cents habitants. La longueur de la plaine centrale, du nord au sud, est de soixantesix milles. Les caravanes du Darfour passent par la grande oasis sur la ruute de Svout ou de Farschout.

Les auteurs anciens parlent peu des oasis, auxquelles ils donnent quelquefois le nom de vzou μακάρων, î es des bien-heureux (Hérodote, III, 26). L'armée de Cambyse passa, dit-on, par la grande oasis, pour attaquer les Ammoniens; et c'est entre cette oasis et Siwah que les Perses perirent jusqu'au dernier. Nestorius mourut en exil dans la grande oasis, en 435. Condanné comme hérétique par le concile d'Ephese, il fut d'abord relegue au monastere d'Antioche,

et de là a Pétra. Le Nil presente entre Manfalout et Osiout plusieurs grandes courbures.

qui apportent des retards à la navigation. A l'extremité d'une de ces courbures, et à une petite distance du rivage, est situé Mankabat ou Mungabat (place de pots), ville jadis renommée à cause de ses fa-

briques de noterie. Oslout ou Syout (Lycopolis des anciens) est actuellement la capitale de la Haute-Egypte et la résidence d'un gouverneur. Cette ville se trouve à quelque distince du rivage; elle est assez considerable, bien construite et se fait remarquer par ses bazars, ses bains et quelques inosquées. Sa population est d'environ vingt mille habitants, dont mille chrétiens. Le palais du gouverneur est un edifice de belle apparence, situe au bord d'un canal, et entoure d'un mur. Il a été báti por Ibrahim-Pacha. Osiout est le point d'arrivée des caravanes du Darfour, dont le principal commerce consiste en esclaves femelles. On truuve dans les ancieus tombeaux du voisinage des monties de loups et de chacals, ce qui explique le nom de Lycopolis (ville des loups). La divinité protectrice de cette ville avait une tête de chacal. Plotin et le poète Cointhus étaient de Lycopolis, Aujourd'hui Syout fournit le Caire d'eunuques Le nombre des vietimes va, dit-ou, jusqu'a trois

cents par année. Les hypogées de Syout, bien moins conservés que ceux de Beni-Hassen, viennent d'être visités par M. Ampère. « J'ai d'abord visité, dit le savant touriste, la plus graude des grottes funebres. Ce devait être une magnifique sépulture, à en juger par ses dimensions et par la grâce des ornements dont on apercoit les restes; aussi appartenait-elle, comme je m'en suis assuré, à un personnage important qui joignit à plusieurs titres bien connus un titre plus rare, c'est celui de prêtre du Nil supérieur. Le Nil supérieur avait donc des prêtres specialement consacrés à son culte. Ce culte était bien placé à Syout, qui est aujourd'hui la capitale de l'Égy te superieure. Dans une autre grotte, j'ai trouve deux fois le nom de la ville ecrit en hiéroglyphes, Ci-ou-t. Ce nom fait partie d'une inscription qui contient aussi uu cartouche royal ancien, ce qui prouve que le nom actuel de la ville remonte aux vieux temps phoraoniques. »

L'état de delabrement dans lequel se trouvent les grottes de Syout les avait fait négliger par Champollion et L'Hôte. La ville voisine en retire tous les jours des matériaux de construction.

A partir de Syout la chaine Labyque es drirge vers l'est; daus l'anele qu'elle forme au-dessus de cette ville, on remarque plusi ure cevernes taillées dans le calcaire, lieux de seputture des tabitants de Lycopolis. Dans les premiers temps du christianisme ces lieux étaient, habités par de saints ernites, que les empereurs grees consultaient souvent comme des oracles.

A El-Motmar on trouve les buttes d'une ancienne ville (Mouthis?). L'acaria du Nil croît abondaniment dans les en irions. Au nord de l'angle saillant d'une moutagne, derrière Motmar, est la route de Derl-Inioh, qui traverse une partie de la chaine Libique orientile, et va rejoindre la vallec du Nil pres des hypogères de Gow.

Aboutig est L'Abutis des Romains et L'Apothgneh des Coptes, qui, suivant Champollion, signilie dépôt de grans. Du temps d'Abouffeda, les environs étaient très-fertiles en ble. Sur la rive orientale, un peu au-dessous de Gowel-Kébir, set rouvent plusieurs cavernes daus l'angle sullant de la montagne, qui s'infichià à l'est. Quelques-uned énute elles sont l'ourzigé des Romains. Gres ou Kow-èl-kebr est l'Antaquofis des anciers. On y voil let ruine du temple anciers. On y voil let ruine du temple musec confuse de pierres, sur l'une des quelles on il it en noms hecotyphiques de Ptolemé Philopator et de la rena-Arsinot. La portique du temple étal virent Norden et Poccele. Ce purtique virent Norden et Poccele. Ce purtique contient une inscription grecque assez mutilée, qui a été récluble par M. Letronne. C'est dans le voisinage d'Antronpolit que la mylorie place l'econtronne. C'est dans le voisinage d'Antropolit que la mylorie place le comaus si que flercule fus Anter-

En face de Djebel-Cheils-Herideh et Tatals, remarquable par ses monticules, qui paraissent indiquer l'empacement d'Hesopolis on Hysopis. Tatals est une vilte de quelque importance. Les environs sont fertiles en ereites. Djebelentirons sont fertiles en ereites. Djebeltradition d'un serpent auquel on attribuil des guérisons miraculeuses. Peutêtre faut-il rattacher à cette tradition Prigine du symbole d'Es-ulpation.

Hijon, sur la rive occidentale, occupe Fenjabenented 'Aphreditiopala', a quelque fistance de la , au sud, sont les innastères Rouge de lliane. Con s'y rendpar la route de Souling, Souling est un viulage fellait, il a donné son nom a un grand canal qui arrove la plane d'Osiout. La monastre Blaine est situé à l'angle du désert, il sert de loyer à plusion de la consideration de la consideration la Taspert d'un village. Dans le voininge on trouve les ruines d'Albribis ou Crocottlipolis.

Adhaini (Chuitaencopte) occupe, aux la tree orientes, femplaceanen de l'anopolis ou Chemuita, qui esti autreiois un des citels est plus conaderables de la Thebaide. C'est aujourd hai un groupour, doit l'unterieur presente un aspect miserable. Il y a une petite egilae cope, doi l'on votut tubioni representence, doi l'on votut tubioni representence de l'anopolis de

(1) Foyez, sur l'ancienne Chemmis, Strabon,

d'Akhmin se trouvent à une assez grande distance du fleuve. Les restes de peintures en stuc qu'on y rencontre parmi d'innombrables excavations, taillées sans symétrie, n'offrent que des sujets égyptio-grecs d'une époque assez récente et analogues à ceux d'Antæopolis; comme ces derniers, ils sont sans hiéroglyphes, et la grossièreté de leur exécution tient de la barbarie. L'Hôte a remarqué dans les parties les moins dégradées de quelques plufonds des portions de deux zodiaques à douze compartiments, où l'on aperçoit encore les figures du Sagittaire, du Taureau, du Scorpion, au milieu d'autres figures tout à fait méconnaissables ; au centre de l'un d'eux il a discerné une tête humaine de forte proportion, ce qui donnait tout à fait à ce monument l'apparence du zodiague de Palinyre, C'est la un nouvel exemple qui confirme pleinement les vues de M. Letronne sur l'époque romaine de toute représentation zodiacale en Égypte Il est fort à regretter que ce monument n'ait pas été copie à l'époque où il pouvait l'être. Anjourd'hui son enfouissement est complet, et L'Hôte renonca au projet d'en prepire copie Quant a l'inscription grecque qui décorait la façade du propylone, elle est aujourd'hui plus fruste que jamais, (Let-

Girgeh est une ville d'origine chrètienne. A l'époque où Pococke et Norden la visitèrent elle était située à un quart de mille du lleuve; aujourd'hui elle se trouve exactement sur le rivage, et le courant l'a, dans quelques points, fortement endommagée. Elle doit son nom à Saint-George, patron des chré-

tiens de l'Égypte.

tres de L'Hôte, p. 87.)

Pour visiter les ruines d'Abvdus on débarque à Girgeli, et on continue sa route par terre jusqu'à qualre lieues environ de la rive occidentale. On traverse une plaine on est située la ville de Bardis, assez célèbre du temps des mamelucks. Les ruines d' Abudus, aujourd'hui Arabat-el Matfoun, sont fort anciennes; elles consistent en deux edifices principaux qui remontent à l'époque de Rhamsès le Grand. Ces édilices paraissent avoir fait partie du fameux temple d'Osiris.

lib. XVII , p. 659, et Plufarque , De Iside.

(Voir sur Abydus, Strabon, XVII, p. 559, et Pline, V, 9.)

Samhoud, sur la rive occidentale. occupe l'emplacement d'une ville an-cienne, appelée en copte Semhooût ou Psenhoout. Un peu plus loin est Farchout, résidence d'un mamour ou chef de district. Cette ville, aujourd'hui à demi ruinée, avait été le quartier général du nizam ou nouvelle milice du pacha. Ses habitants, qui descendent de la tribu arabe des Howari, étaient jadis gouvernés par un cheik indépendant. Ils étajent réputés pour l'élève des chevaux. Après Farchout vient le village de Bajoura, qui, à l'extrémité méridionale de la courbure du fleuve, avoisine Haou. La courbure que fait iei le Nil est si forte, que son cours se dirige au sudourst. Derrière la bourgade de Haou (en copte Hou ou Ano) se voient les ruines de Diospolis parva.

A Karr-es-Syad (station du chasseur), sur la rive opposée, sont des monticules de l'aneienne ville de Chenoboscion, (Senesct, en copte), qui devait son nom aux nombreuses o es qu'on y nourrissait. On y voit quelques traces d'inscriptions grecques. Entre Diospolis parva et Tentyris était située l'île de Tabenna (en copte, Tabunése). Ce fut la qu'en 356 aures J. C. saint Pachôme bâtit un monastère, avec quatorze cents de ses

frères.

Les ruines de Tenturis se trouvent à une petite distance du bord, au nord du village moderne de Denderah. Le temple d'Aphrodite ou Athor, sur le portique duquel est le faineux zodiaque de Denderali, paraît remonter au temps de l'empire romain. Ce zodiaque fut l'objet de longues discussions, tant sur son origine, que sur as signification astronomique. Quelques-uns l'avaient fait remonter au temps dea Pharaons. Visconti, Belzoni etc., élevèrent les premiers des doutes sur l'antiquité prétendue du temple de Denderah. En 1821, M. Letronne, sur une inscription grecque qui était jusqu'alors restée ina erçue, montra que l'un des zodiaques de Denderah datait du temps de Tibère, et l'autre (celui qui est aujourd'hui à Paris) du temps de Néron.

Enfin, le 16 novembre t828, Champollion, deux heures après son arrivée

à Denderati, avait lu sur les murs du temple, à la clarté de la lune et à la lueur d'un falot les noms de Tibère, de Claude et de Néron. C'en été fait : le prestige de la hauteantiquité s'evanouissait. Le temple de Denderah appartenait à l'époque romaine, et Champollion, dans une lettre qui respire l'enthousiasme le plus vrai pour l'architecture de Denderah . n'hésitait pas à dire : « N'en déplaise à personne, les bas-reliefs sont détestables; » et il ajoutait : « La sculpture s'était déjà corrompue, tandis que l'architecture, moins sujette à varier, puisqu'elle est un art chiffré, s'était soutenne digne des dieux de l'Egypte et de l'admiration de tous les siècles. »

Le propylône qui précède le grand temple a eté, dans ces deroiers temps, attaqué par les agents du gouvernement qui en ont enlevé une bonne partie, et qui se disposaient à détruire le reste, quand un ordre du pacha, provoque par les plaintes de quelques voyageurs , lit suspendre cette œuvre de destruction. Mehémet-Ali, en réparation de ce désastre, fit en même temps construire un double mur qui, partant de chaque côté du propylon, conduit à l'entrée du grand temple. Ce temple a éte deblayé à l'intérieur, et l'on peut aujourd'hui penetrer de plain-pied presque dans le sanctuaire. « J'esperais trouver là, dit L'Hôte, les légendes des fondateurs du monument, mais tous les eartouches sont restes vides, dans le sanctuaire aussi bien que dans les deux pièces qui le précedent. Quant au portique, ses légendes nous sont connues par les lettres de Champollion. J'ai tente de eopier dans la salle du zodiaque située à la partie supérieure du temple, la portion du plafond restee en place, et qui se rattachait au zodiaque circulaire aujourd'hui deposé à la Bibliothèque royale. Malheureusement cette sculpture, comme celle des autres plafonds du temple, est tellement encroutee de suie, qu'il est impossible d'en reconnaître les details; eette suie d'ailleurs est tres dure, et ne pourrait s'enlever qu'apres un long travail; je n'ai done pu copier de ee tableau que les parties reconnaissables , e'est-àdire les barques symboliques et la figure de l'annee qui les encadre ; j'ai dû renoncer aux details hiéroglyphiques.

si essentiels pourtant à l'interprétation du sujet. La nécropole de Tentyris était située dans la partie occidentale de la plaine qui séparait cette plaine de la montagne. Quelques toubeaux musulmans sont disséminés sur cet esçace, que le désert a complétement envalit. » (Lettres, p. 109.)

Les built volomes du portique apparaissent intactes, brillantes de condens que le temps na pas effacees, et surmontées de leurs chapiteras étrages, formes par des tétes de fernmes à orales de genisses. Le zodique circulaire de Denderah fit découvert, par Desaix, qui es signals le premier à l'attention de ses officiers. Il fut achet- fort cher sous la restauration, et devint alors le sujet d'un debat très-vif, auquel se môterent les passions de l'epoque.

Derrière le grand temple d'Athor est le petit temple d'Its, et un pen vers le nord un éddiee que Strabon appelle Typhonion, et qui devait e non aux images d'un dieu difforme dans lequel on a voulu reconaitre le mauvais principe de la mythologie égyptienne. Suivais principe de la mythologie égyptienne. Suivais principe de la mythologie égyptienne. Suivai et a l'antarenite da la deesse Athor, qu'on y voit allaitant son jeune enfant.

Les Tentyrites detestaient les erocodiles, tandis que les habitants voisins d'Ombos les adoraient. C'est ce qui donna souvent lieu à des conflits sangiants (t).

En face des ruines de Tentyris est la ville de Keneh, résidence d'un gouverneur. Elle occupe l'emplacement de Cænopolis. Keneh est situé au point où le Nilse rapproche le plus de la mer Rouge, à la hauteur de Kosseir; c'est aujourd'hui l'entrepôt du commerce du blé avce la côte d'Arabie. Les convois ainsi que les pèlerins passent de là à Kosséir. où ils s'embarquent pour Djedda. On voit par la que Keneh et Kosseir ont remplacé Coptos et Bérénice. Keneh était autrefois célébre pour ses tabriques de cruches d'eau poreuses (zihr), semblables aux alcarazas des Espagnols. La terre argileuse avec laquelle ces vases sont préparés provient du bassin d'une vallée profonde, au nord de la ville. On mêle la pâte avec les cendres d'une

(1) Foyez Pline, Vitt, 15; Juvénal , Sat., XV,

graminée (Poa cynosuroides).— Inllas, sur la rive occidentale, e-t également renommé pour ses fabriques de poterie. Cest à Keneli que commence cette série non interrompue de monuments qui part de Dendeyah, franchit à Syene les frontieres de l'Egypte, et se prolonge dans la Nuise inferieure jusqu'aux colossales merveilles d'Ipsam oul.

Kolf., à une petite distance du Nil, présente quelques débris de la ville de Coptas, qui fut détruite par ordre de l'empreur Dioclétien. Les vestiges des temples, de quelques édilies et d'un canal attestent i opulence de cette cité, qui était judis l'entrepôt du commerce de l'Expyte avec l'Arabie et l'Inde. Les habitants de Coptas avaient consacré à logotes à l'entrepôt du Coptas à vaient consacré à Coptas à vaient consacré à l'entrepôt du consacré à l'entrepôt du l'entrepôt du l'entrepôt du conmerce de l'Expyte avec l'Arabie et l'Inde. Les habitants de Coptas à vaient consacré à l'entrepôt du l'entrepôt de l'entrepôt du l'entrepôt de l'

Isis un calte particulier.

Kous (qu'en Copte Koss-Birbely) a de Balt ur les rains et Apollanopales parent. C'est une bourzade outre-side un nazir. On proposition et un interprison acresque en Dioneur de Cléoystre et de Piolenne en Dioneur de Cléoystre et de Piolenne de Neumarle 1,0 proposite de Kous est Negaled, comme pour ess convents copies. A comme pour ess convents copies. A qualitativa este est en la canara a surre. A quelques milles an sud de Kous, a-schemont, sur la rive oriente de Kous, a-schemont, sur la rive oriente ette; M. Prisce y découvrir un temple romain, delie a Horsa, avec les nom his-

roglyphique de la ville, Sen-hor.
Entre Schinchour et Tiebes le fleuve se courbe fortement à l'est; un peu audessus de cette courbure est située Theb s ( Diospolis magna), en copte

Tape.

Nous allous donner lei une description quelque peu detaillée des magnifiques

raine, de Thebes, d'apres les recits de L'Hite, de M. Ampere et de M. Wilkinson, qui les out visitées tout recemment. Thebes était bâtie sur les Jeux rives du Nil. En remontaut le fleuve on rencontre d'abord, sur la rive orientale, Karnac, qui renferme les plus naigeteux efficies de l'ancieme (Expres. De là une avenue de splinix condiusant au nalisis de London. Sur la rive eccidennalisis de London. Sur la rive ecciden-

là me avenue de splinx conduisant au palais de Louksor. Sar la rive occidentale, presque en face de Karnac, on trouve le palais de Gonrach. En continuant à remonter le fleuve, et en sèloignant de ses bords, on arrive à un

trouver le fameux tombeau d'Osymandias, et que Champollion, qui l'a reconnu pour être l'œuvre de Rhamses le Grand. a appelé le Rhamasseum. Remontant encore à peu près parallèlement au lleuve, mais en s'en rapprorliant un peu, on parvient aux colosses de Memnon, Enfin, ii reste un grand ensemble de monuments qu'on trouve plus loin, toujours en remontant le cours du fleuve; c'est ce qu'on appelle Medinet-Habou. Ainsi, sur la rive droite, deux groupes de monumeuts : Karnac et Louksor; sur la rive gauche, Gournah, le Rhamasseum Medinet-Habou, Tels sont les points on'il fant graver dans sa mémoire pour pouvoir se reconunitre dans la vaste plaine où fot Theres. La veritable ville d'Ammou ou Diospolis occupait la rive droite. La rive gauche confinait à la nécropole, laquelle etait sit iee, comme toujours, aqcouchant, parce que la région du couchant était la region des morts. Elle est représentée par une chaîne de collines nues,

monument dans lequel on a vouln re-

criblees de grottes funéraires. Karnac (1). Après avoir traversé un petit bois de palmiers, on rencontre un vaste pylone, large comme la moitié de la facade des Invalides et haut comme la colonne de la place Vendôme. Il n'a pas été achevé. Par ce pylône on entre dans un voste peristyle an milieu duquel s'élevaient douze colonnes. Toutes, une seule exceptée, ont été conclues par un tromblement de terre. Les tambours gisent accoles les uns aux autres, comme une pile de dames renversées. En face est un second pviône, place en avant de la grande et merveilleuse salle a colonnes qu'on appelle la salle hypostyle de Karnac, lci, ou commence à éprouver le sentiment du gigantesque. Le tremblement a fait crouler un des massifs du second py-ône, qui presente maintenant l'aspect d'un élioulement de montague. Une statue colossale et mutilee se tient depont au seuil de la grande sulle ; c'est l'image de Rhamsès le Graud, confondu avec Sesostris. « Les Égyptiens, écrivait

(i) Le chemin qui conduit à Karnac passe par des champs couverts de halfeli i Post epnosaroides); breitlot on rencontre a drotte un tertre avec le formbeau du cheix About-Doad; un peu pius toin, an sud, sont des debrits de colonnes et drun ancien mur. (Wilkinson) Champollion on prience de ces mines olos sales, concessione la homa de capiede de hant i Vinagiantion qui en Eupres d'ânce bien un dessus de noi sutiques, s'arrête et tombe impuissante un pied des ent quarante colonnes de la salie de Karnac.... Je me graderai bien de rien decrier, cor ou mes expressions ne vandraient que l'amillème partie de ce qu'on doit dire en parlant de tels objets, on then si ji cherche de je servire lors un entidere de je paservire lors un entidere de je paservire lors un entidere de l'appression par un entidere de l'appression par un entidere de la pueter servire lors un entidere de la pue-

même pour un fou. » Tous les voyageurs parlent avec enthousiasme des ruines de Karnac. « Le spectacle, s'ecrie M. Ampère, que j'ai devant les yeux surpasse tout ce que j'ai vu sur la terre. ..... • Imaginez , aj intet-il plus loin, nne forêt de 1ours ; représentez-vous cent trente-quatre eolonnes égales en grasseur à la colonne de la place Vendôme, dont les plus hautes out soixante-dix pieds de hauteur (e'est presque la hauteur de notre obelisque) et onze pieds de diamètre, couvertes de bas reliefs et d'hier glyphes; les chaniteaux ont soixante-cinq pieds de circonférence; la salle a trois cent dix-neuf pieds de long, presque autant que Saint-Pierre, et plus de cent cinquante pieds de large. Il est à peine be oin de dire que ni le temps ni les deux rares de conquérants qui ont ravage l'Egypte, les Pasteurs, peuple barbare, et les Perses, peuple fanatique, n'ont éhranlé cette im-érissab earchitecture. Elleest exactement ce qu'elle était il y a trois mille ans, à l'époque florissante de Rhamsès..... Un tremblement de terre a renversé les donze colonnes de la cour, mais les ceut trentequatre colonues de la grande salle n'ont pas chancele. Le pylone, en triobant, a entrainé les trois colonnes les plus voisines de lui ; la quatrième a tenu bon, et résiste eneore au ourd'hui à ce poids immense de debris. Cette salle etait enticrement converte; on voit encore une des fenétres qui l'éclairaient. Ce n'était point un remple, mais un vaste lien de reunion destiné sons doute à ces assemblees solennelles qu'on appelait des panégyries. L'hieroglyphe dont ce mot gree semble être une traduction se compase d'un signe qui vent dire tout et d'un toit supporté par des colonnes. Ce monument forme done un immense hiérogh phe.... »

La grande salle de Karnac (salle hypostyie) a été construite par Menephia I (S-thos de M. Lenormant), dont les exploits sont representes sur les mors de l'él-fice. Ces tableaux en bas-reliefs forment, pour ainsi dire, une épopée homerique. Chaque compartiment est comme un chaut distinct. Pour suivre un ordre conforme à la succession des évenements il faut se servir des indications données par L'Hôte dans ses lettres Sur l'Egypte (p. 209 et suiv.) Sur le mur septemponal on voit Moneyhta, debout sur un char, percer de ses lle hes ses ennemis, qui tombent en foule dans mille attitudes désesperées. Le roi, le char, les coursiers, tout est gigantesque par rapport aux ennemis de l'Egyate. Le pnitrail des chevanx lancés au galop domine la forteresse et convre l'armee tout entière de vaincus. Plus lour, le vaillant Pharaon est aux prises avec nn elief ennemi, qu'il tient a la gorge et va percer; son pied écrase un adversaire qu'il vient d'immoler. Ailleurs, on voit Menephta trainer après lui les peuples soums par ses armes, et emporter plusieurs chefs sons son bras. Puis les vaineus tont acte de soumission : ils abattent les forêts de lenr pays, comme pour l'ouvrir devant les pas du vaiuqueur. Le roi revient en triomphe dans ses États, où il recoit les hommages de ses penples, et on les grands et les prétres, inclines devant lui et representés avec une stature tres-inférieure a la sienne, oftrent en toute humilité leurs respects an Pharaon victorieux. Sur le mur meridional de la grande

salle de Karanc est représenté le roi expletes Sesonit, trafiant aux puds de ses dieux un grand nombre de figures ses dieux un grand nombre de figures poirrine le nom des peuples et des pays dont elles sont der personifications. Chouppellion la tries-distinctement, et tout le mande peut lire d'après lui, sur melle, ce qui vent dire en hieleru, non pas royaume, mais roi de Judie. Le roi Sesonit de Karnac est évidenment le roi écrption Seine, qui, d'après le révit realisent de la companie de la companie de la realisent de la companie de la companie de la companie de rois écrption Seine, qui, d'après le révit realisent es temmes costif le roi folloom.

D'uu autre côté, Manéthon placo iei, vers la fin du dixième siècle avant J. C., un Sésonchis, qui ne peut être que le meme Sesonch. Cette concordance frappante entre le Livre des Rois, les monuments égyptiens et les listes de Manéthon, sout un point de repère de la plus haute importance pour la chrono-

logie ancienne. Au delà de cette merveilleuse salle, on trouve encore à Karnae un certain nombre de monuments, les uns en ruines, les autres assez bien conservés. Pour être moins considérables, ils n'en offrent pas moins d'intérêt. Rien n'est olos beau que les hiéroglyphes qui décorent l'obelisque qu'on aperçoit sur la ganche en sortant de la grande salic de Karnae, L'autre obélisque, placé en regard du premier, n'est plus debout. Ces deux obelisques ne furent ériges qu'après la mort de Thouthmosis ou Thouthmes, par la reine Amensé, au nom du régent Aménemhé, son second mari. En avant du pylône d'entrée s'élevaient deux autres obelisques de moindre grandeur, et qui furent érigés par Thouthmes I, dont ils portent les égendes; l'un de ces obélisques est ren-

versé, l'autre est encore debout. En pénétrant à travers les debris, on arrive à l'emplacement où furent élevés les plus antiques édifices de Karnac. La était le sanctuaire des premiers Pharaons de la dix-huitième dynastie; là un roi bien plus ancien, Osortasen I, de la douzième, avant l'invasion des pasteurs, avait gravé son nom sur des colonnes qui ont échappé aux ravages de la conquête; ses cartouches se lisent sur les restes d'un sanctuaire en spath calcaire. A l'angle du palais de Thouthmosis était une petite chambre, fameuse sons le nom de chambre de Karnac. Elle n'est plus à Thèbes, mais à Paris. M. Prisse est parvenu à emporter les parois de la salle, et en a fait génereusement dun à la France. Les murs de cette chambre montrent le roi Thoutmosis III offrant un hommage religieux à une suite de princes qui l'ont sans doute précédé. L'image de chaque personnage est accompagnee de son nom; c'est donc une chronologie figurée de la plus haute importance pour l'époque antérieure à la dix-huitieme dynastie, c'est-à-dire

pour l'époque la moins riche en monuments historiques.

Si maintenant on laisse à gauche le palais de Karnac, et qu'on avance vers le sud, on trouve quatre grands pylones placés à la suite et à une certaine distance les uns des autres. Le troisième est appelé pylône d'Horus, roi de la dix-huitième dynastie, sous laquelle l'art egyptien atteignit toute sa perfection. Aussi ce pylône, construit au seizieme siècle avant l'ère chrétienne, est-il revetu de bas-reliefs dont on ne saurait se lasser d'admirer la beauté (1). Ces magnifiques pylones sont actuellement à demi démolis; on fouille pour chercher du salpêtre dans leurs entrailles. L'Ilôte est arrivé à temps pour copier dans les matériaux de l'un des deux pylones qui venaient à la suite du pylône d'Horus, les cartouches d'un Pharaon anterieur à la dix-huitième dynastie, ainsi que des fragments de bas-reliefs peints, des chevaux, etc.

Dans le voisinage du même pylône on trouve des colonnes polygonales et des cartouches également foit anciens. Enfin, les matérianx du pylône de la salle hypostyle, lequel date du seizième siècle avant J. C., présentent un grand nombre de fragments hiéroglyphiques d'époque très-ancienne, des portions d'architraves de grands édifices, sculptes et peints dans le plus beau style; on trouve là aussi des noms royaux, qui ne peuvent trouver place que dans les dynasties antérieures à la dix-huitième, notamment le cartouche prénom du roi Skhai

Prés des pylones est un temple dédié an dieu Khons (Mercure). Ce temple, élevé par les faibles descendants de Rhamses II, offre les traces d'une usurpation qui a suivi le règne de Rhamses II (2). Ce dieu Khons était l'un des personnages de la triade thébaine. Le

<sup>(1)</sup> L'Hôte a trouvé dans les matériaux du (1) L'Hofe a trouté dans lus matériaux du pylone d'Horus les restes d'un élliér con-lemporaia des luy pogérade Palnaula. La grosseur des pierres, les proportions (signalreques de certaines figures qu'on y avait seulpiers, font vuir que l'édifie aujunt élles Apparteniarien ne le cédait pas aux plos grandes constructions élvees sous les 18º et 19º d'apusties. (2) M. Prisse a d'ecouvert dans ce doure chambres, dans l'une étéles II a trouté.

la figure d'un dieu à tête de lion.

temple est désigné, dans la Description de l'Egypte, sous le nom de grand l'emple du sud Sur la gauche de ce monument on trouve un petit éditée, consacrà la d'érese Atlor, sous le règne de Poloimée Évergète II et de Clopatre; la partie extérieure de ce temple a étécorée sous l'empereur Auguste. La commission d'Égypte l'a nomme le petit temple da suit.

Télies sont les principales ruines de Karnac. On doir y joindre plusieurs édifices, et surfout trois pylónes gizantefices, et surfout trois pylónes gizanteles et un autre au nord, comme pour garder ces ruines, amas de palais, de temples, de porriques, que domine la salle aux cent trente-quaire colonnes, asile aux cent trente-quaire colonnes, etégrants ob-liviques dont la pointe effilire se déta-de sur un ciel parfattement pur. Il y a trente aux un ciel parfattement pur. mettets, unaistemant eller ont une voirs, de l'histoire de l'Exvite.

De l'augle sud-ouest de ruines de Arame part une allée de sphirm à tâte Arame part une allée de sphirm à tâte allait autrelois rejoindre le palait de Loukor. Une autre filée de sphirm, presque parallée à la première, conduisait à une qu'elle est une juve d'aux cette caute conformati plusieurs monuments et des debris de colonnes. Quel appet ain enferranti plusieurs monuments et des debris de colonnes. Quel appet au la constitution de l'autre de l'autre de l'autre uniges mystérieuses et sucréss se prolongeant sinsi presque en ligne d'roite pendant une demi-leue, et réunissant et l'autre l'autre produit suite de l'autre produit suite de l'autre produit suite de l'autre produit suite de l'autre produit suite produit produit suite produit suite produit produit suite produit produit suite produit pr

Louksor. Louksor est un bourg qui, comme Karnae, a donnés on omo obscur à des débris célèbres (1); mais, landis que les Arabes de Karnae ont eu le hon esprit de bâtir leurs buttes à célédes monuments, ceux de Louksor ont célédes monuments, ceux de Louksor ont ruines mêmes, de sorte que pour visites ces ruines il faut entrer dans un evingtaine d'intérieurs misérables, où de paures familles de fellabs dorment, man-

(i) Louksor est la résidence d'un kachef, et un des quartiers généraux de la cavalerie turque. 'Louksor est le pluriel de 'tkasr, et signitie les palais.

gent, travaillent; les enfants se précipitent sur l'étranger en lui demandant l'aumone, les femmes se voilent, s'enfuient et se détournent en présence des infideles. Louksor est, comme Karnac. un assemblage de monuments de différents siècles; mais cet assemblage est moins considérable. La partie la plus ancienne de ces monuments est l'œuvre d'Aménoph s III, que les Grecs appellent Memuon, et dont le double colosse s'élève sur la rive opposée. Ce roi, qui était de la famille des Thoutmosis, éleva le palais méridional, le grand sanctuaire, ainsi que les chambres adjacentes, la grande colonnade et le pylône qui la précède. Rhamsès II ajouta plus tard a ces constructions la grande cour, les propylées ou tours pyramidales, les obélisques et les statues

Dans le palais d'Aménophis, plusieurs soul puures sont consacrers à représenter l'histoire de la naissance et de l'éducation du roi (1). Ces bas-reliefs offrent la beauté de l'epoque où l'art égyptien avait atteint sa perfection.

Le palais d'Aménophis avait été détruit par les Perses, et reconstruit par Alexandre (e fils d'Alexandre le Grand, Ptolémée étant gouverneur de l'Égypte). Sa reconstruction est indiquée par une inscription dédicatoire, dans laquelle Alexandre prend lettire de filst Anoun, divinité protectrice de Tapé (Tlièbes).

An nord de ce monument, une calcine de colonnes conduit à un autre deifine, qui aétéconstruit par Rhamsel se Grand, ci, comme à Sarane, l'architecture majestueuxe du Pharacon compuérant, de la mention de la disciplination de la disciplinati

(1) C'est au côlé oriental que se tronvent des bas-rellefs représentant l'accouchement de la reine Maul-m-Shoi, mère d'Amérophis, Deux enfants, nourris par la divinité du Nil, sont offerts à Amoun, le dieu prolecteur de Thèbes. D'autres sujets se rapportent au cuite de la triade de Thèbes. ses éleva les deux obélisques dont l'un est encore debout et dont l'antre orne la place de la Concorde à Paris. Une allée (dromos) partant de ces obélisques aboutissait au grand palais de Karnac. Les quatre facea sont chargées d'hiéroglyphes d'une execution admirable. Ce qu'il y a de remarquable, c'est que ces faces sont légérement convexes (1); a la partie inferieure de l'obélisque de Paris, on lit le nom et le prenom de Rhamses II; il existe une legere fente au-dessus de cette inscription, qui n'apprend autre chose ai ce n'est que le Pharaon Rhamses II, fila du soleil, approuve par le soleil. Dieu bieufaisant, maltre du monde, vainqueur des peuples, etc., a réjoui Thebes par des édifices grands et durables. »

Quatre colosses de trente pieds sont places contre le pytióne, apprès des obéisques. Ce sont des portraits de Rhamsés le Grand. La tête et le huste des colosses s'elevent au-des us du abble dans lequel leur corps est enfoui. Sur les massis du pytióne sont retracese des sectes de bataille analogues à celles qui représentent les victoires de Schooa à Karnac.

En remontant la plaine de Thébes du nord au aud , parallelement au Nil , aur la rive gauche, on rencontre d'abord Gournah. C'est le nom d'un monument de l'âge de Rhamsès; aucune partie de l'éditice ne date d'une époque antérieure; il n'olfre pas le nieme interêt que Louksor et Karnac. Vu de face, il rappelle davantage un temple grec. Deux pylonea isolés, que réuniasait une avenue de splainx, élèvent à une certaine distance de l'édifice leurs massits Inclipés. Arrivé au monument lui-même, on est inmédiatement en préseuce d'un portique de cent cinquante pirda, soutenu par dix colonnes. L'aspect qu'il offre n'a rien de gigantesque. Il y a bien ici une salle soutenue par des colonnes; mais, au lien d'en compter cent trente-quatre, an en compte six. Cependant le monument de Gournah date dea mêmes reguea que la grande saile de harnoe. Les nombreuses representatinns qui couvrent les murs de l'édifice retraceut le Pharaon faisant hommage

(1) Crite disposition parail avoir elé prise pour empécher la projection brusque de l'ombre.

aux dieux et recevant d'eux la puissance et l'empire. C'et le roi qui est le prêtre, c'est lui qui offre l'encexa ou les pains servis. Plus on cutille les monoments servis. Plus on cutille les monoments que la royant participat, jouqu'un extrata point, du ceractère de la divinet. C'est simil que dans une salle de Gournab on voit Rhamase-S'esostris, place d'erriere Annon, le grand dieu d'Etibler, reveroir, sout air emblemes d'utile d'Orles, avec l'estimate de l

M. Wilkinson a eu la généreuse idée de faire bâtir une petite maison à micôte de la montagne qui sépare la p'aine de Thèbea de la vallée des tombes royales, pour que ceux qui vienneut etudier les ruines puissent habiter ailleurs que dans leurs barques. C'est à peu de distance de cette maison qu'est situé le Rhamesseum (1). Ce monument, qu'on a nommé le Parthénon de Thebes, est remarquable, entre autres, parce qu'il a passe pour le fameux tombeau d'Osvmamilias, dont Diodore de Sicile a falt une description si merveilleuse. Mais M. Letronne a montré que le tombeau d'Osymandias, tel que Diodore le décrit, differait du Rhamesseum par des traits essentiels, en sorte que le prétendu monument d'Osymandias serait invralsemblable et impossible. Le Rhamesseum paraît être un de ces monuments moitié palais et moitié temple, tels qu'en élevèrent sur les deux rives du Nil les rois de la dix-hultième et de la dix-neuvième dynastie. On y voyait le Pharaon rendant un hommage religieux aux divinités locales de Thèbes. Les exploits de Rhamsès le Grand y étaient scriptés sur les murailles, comme à Karnac et à Louksor. Un colosse en granit, de cinquante-trois pieds, le representait assis sur son trône. Ce colosse est aujourd'hui brisé et gisant. C'est la plua grande ruine de statue qui existe; son pied a plus de deux toises de long.

A peu de distance du Rhamesseum on trouve un vaste emplacement semé de débris que le limon du Nil a enfouis

(1) M. Lepsius vient de faire relever la disposiliou architecturale du Rhamesseum plus completement qu'elle ne l'avait été jusqu'sei en partie et que recouvrent en partie les hautes herbes. Ces tronçons de colonnes et ces fragments de statues gigantes ques sont les restes du palais de Memnon : c'est le nom donné par les Grecs au Pharson Aménophis III, de la dix-buitierne dynastie. Il oe reste plus du Memnonium (Amenophium) que deux colosses encore intacts, assis su milieu de la plaine de Thébes qu'ils remplissent de majesté. Celui qui est le plus au nord est connu sons le nom de statue de Memnon, célébre pour les sons qu'il rendait au lever de l'aurore. Les basreliefs et les hiéroglyphés seulptés sur les trônes des deux colosses sont d'une pertection achevee. Soiva te donze inscriptions latines et greeques, les unes en prose et les autres en vers, couvrent la jambe enorme de la statue. Pour les fire, on monte sur le pied, qui a un mètre d'épaisseur. Ces inscriptions sont des souvenirs laissés nar de nombreux visiteurs, qui tous affirment avoir entendu la merveilleuse voix. On remarque, au milieu de ces noms obscurs, le nom de l'empereur Adrien et celui de Sabiue, son épouse.

M. Letronne, dans ses recherches sur la statue vocale de Memnon, est arrivé à plusieurs résultats curieux ; ainsi , le son renda par cette statue, au lever de l'aurore, n'a commence à se faire entendre que vers l'epoque de Néron , peu de temps apres qu'elle eut été en partie brisée par un tremblement de terre, et n'a plus été entendu depuis que Septime Severe, dans son zele dévot pour le paganisme, eut restauré le colosse mutilé. Il s'attendait qu'après cette restauration le Dieu rendrait de véritables oracles, comme on imaginait qu'il en avait autrefois rendu; mais depuis cette reparation la statue resta muette. M. Letronne a expliqué ce phénomène vocal par le passage brusque de la température nocturne à la température du jour (1).

(1) C'està tori, arlon nous, qu'on a voulo contexter la possibilité de ce bit; car l'il y a des des pierres qui, a cause de inter-sourile, on ce ce pierres dans la plaine même de Thèles (Wikmon); 3 ces pierres, ingrande partie argitetues, sont suiceptibles de se fenditier brinquement, par le passage du inordia n'émaid, et de douter ainsi obsance a qui son metallique, 4" lous ceux qui on central ir son que, 4" lous ceux qui on central ir son y

Les Grecs s'imaginerent qu'au lever de

l'aurore Memnon saluait sa mere L'ensemble des édifices de Médinet-Habou se compose de deux groupes de monuments, dont f'un appartient à l'élégante architecture du te opsiles Thontmosis et l'autre à l'architecture majestuense de l'âge des Rhamses. A côte d'un petit temple de Thontmosis III se trouve ce qu'on a appelé le pavillon de Rhanises-Meiamonn, petit palais précédé de bâtiments immenses. Ces deux architectures, au lieu d'être placees l'une à la suite de l'autre comme a Karnac et à Louksor, sont ici placées côte à côte. Le pavillon de Bhamses-Mejamoun donne micux qu'aucun autre en Exyste l'idée de ce qu'etait une residence royale. Au dehors, des consoles soutenues par des cariatides lui donnent un air d'elégance inaccontamé; sur un mor est représenté un tableau d'interieur, une scene de barem ; on voit Meiamonn entouré de jeunes feinmes dans iles attitudes gracienses, mais chastes; le rol ione avec l'une d'elles à une espèce de jeu dont les pièces rappellent les echecs par la figure, et le dannier par l'uniformité. Des oblets semblables à ceux qui sont dessinés ici out été trouvés dans les tombes : on a trouvé aussi l'échiquier. Est-ce pour avoir vu ce jeu en Égypte que Platon a dit que les echecs avaient été inventés par le dieu Thot?

En avancant vers le grand palais de Rhamses Melamoun, on passe bientôt des proportions elégantes d'une maison de plaisance royale à la maieste d'un edifice de representation solemnelle ; à la demeure intime de l'homme succède la résidence publique du Pharaon. Un grand pylône, dont les bas-reliefs rappelient les campagnes du roi et dont les in-criptions rappellent les noms des peuples qu'il a vainens, conduit dans une première cour bordée à gauche d'une colonnade, à droite par une galerie que forment des piliers à figure humaine. Après avoir traverse cette première cour, où des chapiteaux iniltant la fleur du lotus semblent s'epanouir à la surface du sol amoncele autour de colonnes enfouies à demi ; apres

cal de la statue de Memnon lui attribuent en effet un timbre métailique. avoir franchi un second pylône, on arrive à une seconde cour entourée d'un péristyle soutenu ici par de magnifiques colonues, là par de puissantes caryatides ; cette cour est une des merveilles de l'Égypte, Nulle part la grandeur des Pharaons n'est représentée par une suite de bas-reli-fs aussi remarquables que cenx de la grande cour de Médinet-Habon. Sur le mur méridional du péristyle le Pharaon triomphe de ses ennemis par les armes, et, assis sur son char dans la tranquille majeste du triomphe, il voit entasser devant lui des mains et des membres virils coupés. Sur le mur opposé, la royauté conquérante de Rhamses a déployé toute sa magnificence. On voit le Pharaon porté en triomphe dans une châsse connue une divinité, entouré de sa cour et des chefs de son armee, tour à tour encensé comme Dieu et brûlant lui-même l'encens sur l'autel d'Horus (t). Les murs extérieurs de la graude cour de Médinet Habon sont couverts de his-reliefs comme les murs intérieurs. Sur la paroi du sud est un calendrier sacré contenant l'indication des fêtes de chaque mois, c'est-à-dire un tableau complet de la vie religieuse des Egyptiens; mais ce curieux document est en partie enfoui sous le sol amoncele contre le mur (2).

La nécropole de Thèbes était plus grande que lo cité des virants : elle recevait toujours sans rien rendre et sans rien perdre. Assurer la perpetuité du corps, symbole de l'immorchité de l'ançcétait, on le sait, le grand but des d'esta, che l'esta, che l'esta, est mèlle de l'ançcétait, on le sait, le grand but des d'esta, che l'esta, de l'esta, est mèlle de l'esta, de l'esta, est mèlle de l'esta, de l'esta de l'esta, de l'esta de l'esta de l'esta de la société. Où étalent enfouis ceux d'une condition obseure?

L'asile sépuleral des Pharaons était plus mystérienx, plus séparé du monde des vivans. Pour l'atteindre il faut franchir cette montagne de l'ouest, et on ne peut le faire qu'avec assez de fatigue. Alors on arrive dans la vallee des Rois, gorge d'un sapect sévère, ou ries ne rappelle la vie, et qui n'est habitée et habitable que par la mort. Là, dans les profindeurs du soi calcaire, sont creusés des paisis souterains composés d'un grand nombre de chambres et formés quelquefois de plusieurs etiges. Ces palsis, dont tous les murs sont couverts d'hiérogly-phes et de pédicures, et respendissent un titule, es out les fondéaux des couleurs des pais un titules, es out les fondéaux des roites des couleurs des pais un titules, es out les fondéaux des roites des couleurs des pais un titules, es out les fondéaux des roites de la couleur des passes de la contract des couleurs des pais des couleurs des pais de la contract des couleurs des pais des couleurs des parts de la contract des couleurs des pais de la contract de la contract

Pour arriver dans cette vallée funèbre on passe par El-Assasif, lieu remarquable par un gronpe de ruines où l'on trouve le nom de Thoutmosis III. Pres d'El-Assasif est un tombeau creuse dans la montagne, et qui a trois étages. Ii est plus vaste qu'aucun des tombeaux des rois. Cependant ce n'est pas le tombeau d'un roi, mais seulement celni d'un prêtre nomme Pétemenof. Les sculptures et les hiéroglyphes qui couvrent les murs des galeries et des chambres sont d'une grande perfection. On n'a pas trouvé dans Thèbes les traces d'une maison, et on y trouve les tombeaux presque intacts. Il y a de ces tombeaux taut dans la vallee parallèle au Nil que dans une vallée adjacente moins fouillée. et qui semble avoir eté le lieu de sépulture des Pharaons de la dix-huitieme dynastie, comme l'autre était destinée à recevoir ceux de la dix-neuvieme. Ces palais funébres étaient creusés dans le roc, et avaient pour murs les solides parois de la montagne. Belzoni v fit I'nn des premiers porter l'attention de l'Europe, en découvrant le plus beau de tous, celui du père de Rhamsès le Grand, de Sethos, qui a eleve la salle gigantesque de Karnac. Vingt et un tombeaux ont été retrouvés. Strabon dit que de son temps on en conuaissait quarante. Nous en sommes donc seulement à la moitié des découvertes qu'il est permis d'esperer. Il y a, suivant M. Ampère, beaucoup à attendre de la vallée adjacente où étaient les Pharsons de la dix huitieme dynastie, et où l'on n'a encore trouvé que le tombeau d'Amménophis-Mennon et celui d'un de ces rois qui adoraient le soleil sous l'emblème d'un disque dont les rayons sont termines par des mains. Il y a donc

<sup>(1)</sup> Foyez les Lettres de Champoliion et de L'Hôle. (2) il serait du plos haut intérêt pour l'hisloire des sciences de déblayer ce monument et d'en prendre une copie exacte.

encore là de belles trouvailles à faire. Edfou (Atbo en copte), sur la rive occidentale du Nil, occupe une partie de l'emplacement d'Apol/inopolis magna. On y voit les débris de deux temples dont le plus grand paralt avoir été fondé par Ptolemee Philometor. Sur la rive opposée à Résédieh sont les quartiers généraux des Arabes Ababdeh. Entre Edfou et Diebel-Silsileh sont les ruines d'une ville fortifiee (Toum ou Thmuis?). A Djebel-Silsileh (montagne de la chaîne) se trouvent les fameuses carrières qui ont fourni desblocsde pierre à la plupart des temples égyptiens. Dans cet endroit le Nil est fort étroit, et son passage, resserré entre des montagnes, était, d'après une tradition arabe, fermé par une longue chaîne. Sur la rive droite, à l'entrée des carrières, était Silsilis, où le dieu Nil avait un temple véneré.

Kom Ombo, l'ancien Ombos, est à environ seize milles de Djebel-Silsileh. On y voit les vestiges d'un temple construit par Ptolémée Philometor. Savak à tête de crocodile, était la divinité d'Ombos. Le Nil, après s'être un peu élargi dans le voisinage d'Ombo, se resserre ensuite au sud, et la contrée prend de plus en plus l'aspect de la Nubie. Entre Ombo et Assouan, dans le voisinage de El-Khattara, on voit la jonction du grès calcaire avec le granit,

Souan ou Assouan (ouverture), à 240 5' 80" lat. nord, est l'ancienne Syène, Au rapport de Strabon et d'autres écrivains, cette ville était jadis située sous la ligne tropicale; les rayons du soleil, au solstice d'eté, à l'heure de midi, y dardaient verticalement au fond d'un puits, c'est-à-dire sans jeter d'ombre. Ce récit. dont on a voulu contester l'exa-titude. ne nous paraît pas entièrement dépourvu de vraisemblance. L'obliquité variable de l'écliptique est, en effet, un résultat acquis à la science. Seulement, les changements de cette ob iquité ne sont bien sensibles qu'au bout d'un grand nombre d'années. Il se pourrait donc qu'à plusieurs milliers d'années avant l'ère chrétienne l'antique ville de Syène fût la limite du tropique du cancer.

Dans le voisinage d'Assouan sont les célèbres carrières de granit de la Hante-Egypte Sur l'une des colonnes, qui depuis a disparu, on lisait une inscription latine, constatant qu'on avait découvert de nouvelles carrières près de Philæ, d'où l'on avait extrait des blocs, sous les règnes d'Alexandre Sévère et de Caracalla.

Les habitants d'Assouan sont la plupart Tures, c'est-à-dire qu'ils descendent de la garnison qu'y avait laissée le sultan Sélim, lors de la conquête de l'Égypte, Le sol environnant est stérile et saulonneux. Il produit les meilleures dattes du pays. En face d'Assouan est l'ile d'Elephantine, aujourd'hui Djeziret Assouan (fle d'Assouan), où l'on trouve quelques ruines remarquables. Elle est habitée par des Nubiens.

Anas el-Woqoud (ile de Philæ)

est à une petite distance au-dessus de la première cataracte du Nil. On y admire les vestiges d'un temple d'Isis, dont la construction, commencée par Ptolémee Philadelphe, fut achevée par les souverains successeurs de ce roi. En face de Philæ sont plusieurs buttes et les restes d'une stèle et d'un monolithe en granit; la première, portant le nom de Psamultichus Ier, est consacrée à Kneph et Saté.

A partir de là commence le territoire de la Nubie ou Basse-Ethiopie.

### CHAPITRE VII.

## SYSTÈME MONÉTAIRE, POIDS ET MESURES.

Monnaies. En Égypte on bat monnaie au nom du sultan de Constantinople; son chiffre est empreint sur toutes les pièces. L'établissement de la monnaie est régi pour le compte du vice-roi, par un directeur.

Les monnaies qu'on frappe au Caire sont: les sequins-mahboub, demi-séquins et quart de sequins; les pieces de 40 (grouch) et de 20 paras, celles de 10 et de 5, et les medins, qu'on ne voit plus dans la circulation, parce que le gouvernement s'est réserve de les envoyer pour son compte à Constantinople, en Syrie, et dans l'Archipel; c'est une branche de commerce assez productive, à laquelle se livraient autrefois les négociants grecs (1). »

(1) Mangin, Histoire de l'Egypte sous le gouvernement de Mohammed-Aly, 1. II, p. 436.

Le sequin-mahoub et ses fractions sont des pieces d'or dont la valeur a considérablement changé à différentes épaques. Sa valeur moyenne est de 180 paras (54 francs); elle est montée anjourd'hul a 280 (84 francs). Le para vaut 30 centines de notre mousule; et lesp èces de 40, 20, 10 et 5 paras out un titre légal de 48t milliemes.

La piastre, qui sert de base aux monnaies étrangères, est en baisse continuelle; elle ne vaut maintenant que 40 centimes de France.

Les monoaies étrangères ayant cours en Égypte sont :

Le quadruple d'Espagne, Le se suln de Venise.

Le ducat de Hullande , Le sequin de Hoggrie,

La piastre d'Espagne, Le talori d'Allemagne.

On calcule le talari à 12 pisatres et demi; le taux aupuel il est porté n'est point en proportion avec celui il-s pisatres, qui dont lui serviri de base; mais as ararté et les besoins du commerce causent ectte différence, dont la progression ouzemente sensiblement. La pisatre, qui pèse deut drachuses un quart, ne contient qu'un tiers d'argent; s

le reste est du cuivre.

Ou voit peu de numéraire en circulation, parce que les besons des habitants sont tres-limités, et chacun possède ce qui est necessaire à sa subsistance.

L'altération des monaies a été portée ne figgrée à un assez laut degrée. Le directeur de la monaie aciete le cuivre de partie de la monaie aciete le cuivre dracimes; le vendeur lui fait une remise de 12 pour 100, qui est bonifie au fouleur pour le déclete. La draclume d'arzent est payee au fournisseur, d'apres sus marché, 36 poras en purs, ou bie 52, en preces de 04 et de 100 fait.

Le commerce fait aussi usagé de monnaies lictives, telles que le fondoukly de 146 paras, le mahboub de 120 paras, la pataque de 90, et la piece

120 paras, la pataque de 90, et la piece de 60. Toutes les autres monnaies apportées

d'Europe, et dont le cours d'est pas réglé, sont évaluees et estimees par les séraplis, qui les vendent et les acuétent par spéculation. Poids et mesures. On emploie, dans le commerce, diverses sortes de poids; mais il y a tant de désordre que des poids de même dénomination ont des val-urs différentes pour les diverses espoces de deurées.

On se sert du poils appelé rotte suivant la nature de la marchandise. Le grand roile équivaut suviron à un denikilogramme. Le roile commun est d'à pru près quatre cent vingt grammes. Le roile de trois cents grammes n'est que pour l'ambre glacé.

L'oke est d'un peu plus d'un kilogramme.

Les poids pour peter l'or et les bijoux ont uoe nutre dénomination et une autre valeur, Ces poins sont le milhal, qui équivaut à vingt-quatre karats; la drachine, qui en vaut seize, et le karat, égal à environ 0 gr. 2. Les perles et les pierres fines se vendent d'après ces poids.

Les mesures linéaires en usage dans toute l'Égypte sont : Le pyk stambouly, égal à 677 millimètres : il sert à mesurer les objets de

manufactures étrangères; Le pyh hendaseh, ézal à 627 millimètres, pour les toileries venant par la

mer Ronge; Le pyk belady, égal à 670 millimètres, pour les toiles tissées dans le pays. Ces diférents pyks se divisent en vingt-quatre parties appelées kurats.

L'arabé est la seule mesure de capacité en usage; sa grandeur varie dans diférentes provinces de la Haute-Exppte. On divise celui din Kaire, auquel tous les autres se rapportent, en sit ouegédé; de chaque ouvjetin en quater roude. L'orde hi et re est en même temps mesure sette son poids est de cent cinquantesit okes; a Damiette li est de deux cent vigat-ény.

Le feddan est la principale mesure agrarer II y en a de plusieures respects; le fe-falan iézal est un carré ayant de cide 20 quassobs chacun de 3 mét. 85 de long, ce qui fait 5929 mètres carreis. Le fisc a raccourei le quessab, de muitere à augmenter la superficie apparente, et, par conséquent le produit de la contribution fonciere. Journal l'atrouvé dans la Hutte-Égypte, taniôt trouvé dans la Hutte-Égypte, taniôt

de 3 met. 60, tantôt de 3 met. 65. Aujourd'hui la mesure qui paraît adoptée est de 3 met. 64, et le feddan, au lieu d'en renfermer 400, n'en contient plus que 333 ;, diminution qui réduit la mesure agraire à 4116 met. ;; differeuce avec l'ancien feddan, 1512 met. 45. Ainsi la superficie imposable, sans avoir augmenté d'un metre, doit rapporter au viee-roi environ un quart de plus, abstraction faite des différentes mesures dont on usat dans la Haute et dans la Basse Egypte, même au temps de l'expédition française.

FIN DE L'ÉGYPTE MODERNE

The Georgia

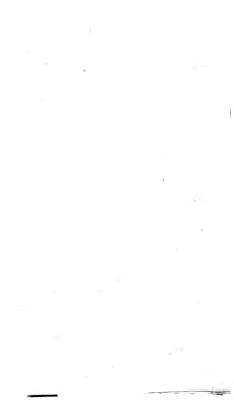

# TABLE DES MATIÈRES.

#### CHAPITRE I".

Precis de l'histoire de Mohammed-Ali. — Notices sur sa famille. — Ibrahim-Pacha. — Ismael-Pacha. — Zohra-Pacha. — Abbas-Pacha. — Avenir de la dynassie nou-

## CHAPITRE II.

Considerations proceeds. Situation, bornes et divisiona de l'Égypte. Nature de 80. — Isthme de Suez. — Le Nil. — Sources et cours du Nil. — Catractes. — Cres. — Isondationa du Nil. — Exhausement propressif du oli. — Animan. — Vegelaux. — Climat et température. — Des vents et de leur influence. — Pluie et rosée. — Maladies. — Mortalité à Alexandrie. — Pag. 4.9

### CHAPITRE III.

2ppulation de l'Égypte, — Captes, — Felhats — Nichieus — Beddomiss — Alsdels — Richaris — Osmanlis — Grees — Arméticas — Syriens — Julifs — Esclaves blance, seclaves noirs et abyssiniens. — Européens — Durée de la vie ches la population égyptieune — Pag. 103

#### CHAPITRE IV.

Religions. . . . . . . . . . . . . . Pag. 116

## CHAPITRE V.

mie de terre, .... Matine. .... Introduction de la techque européeane. ... Infantiere. .... Notes .... Ethibiscencott militare. .... Notes .... Ethibiscencott militare. .... Cottunes du Nisan. .... Armenezel .... Solde et tian. ... Administration de l'armire. .... Mode de recrutement. .... Eta marcia du Nisan. .... "Administration de l'armire répulière, des troupes irrégulières et de la garde mationale. .... Merine. .... Attende de la marine. .... Pécol. navale. .... Tablean de la marine. .... Pég. 139 Tablean de la marine. .... Pég. 130

#### CHAPITRE VI.

#### CHAPITRE VII.

Topographie, . . . . . . . . . Pag. 166

CHAPITRE VIII.

Système monétaire, poids et mesures, Pag. 203

## PLACEMENT DES GRAVURES

## DU VOLUME DE L'ÉGYPTE MODERNE.

| Planch | et.                                                                                        | Page  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.     | Mosquée d'Amrou à Fostât (vieux Kaire)                                                     | 2     |
| 2.     | Mosquée de Touloun.                                                                        | 6     |
| 3.     | Mosquée El-Azhar, dite vulgalrement des Flenrs                                             | 5     |
| 4.     | Mosquée du sultan Barqouq                                                                  | 17    |
| 5.     | Cour intérieure de la mosquée de seltan Barqouq.                                           | . 'ii |
| 6.     | Mosquée du sultau Qáit Bây                                                                 |       |
| 7.     | Ancienne mosquée du khalife El-Hâkem, située près de la porte Bab-el-Nasr.                 | 10    |
| 8.     | Mosquée du sultan Hassan                                                                   | 17    |
| 9.     | Mosquée du snitan Hassan, vue du côté de la porte.                                         | it    |
| 10.    | Mosquée du sultan Hassan, le Naksourah, la tribune du Khateb                               | 7     |
| 11.    | Mosquée du sultan Quelâoun                                                                 | ,     |
| 12.    | Manbar (chaire) de la mosquée de sultan El-Monyed                                          | it    |
| 13.    | Manbar (chaîre) de la mosquée du sultan Barqouq; chapiteaux de la mosquée de Touloun.      |       |
| 14.    | 1º Lustre de sanctuaire de la mosquée du sultan Hassan. — 2º Lustre de la                  | it    |
| 14.    | mosquée du sultan Qáyt-Báy                                                                 | 7     |
| 15.    | Le Meqyas, à la pointe méridionale de l'tie Raouddah                                       | 1     |
| 16.    | Le divan de Joseph (Yousonf Salan-ED-Dyn), à la cidatelle du Kaire                         | 14    |
| 17.    | to Le puits de la citadelle du Kaire. — 2º Abreuvoir public                                | 10    |
| 18.    | Porte du Kaire, nommée Bab-el-Nasr (la porte de la Victoire)                               | 20    |
| 19.    | Fombeaux près du Kaire                                                                     | 10    |
| 20.    | Inscription de la mosquée de Toulnnn en koufique ancien.                                   | 6:    |
| 21.    | 1º Inscription en koufique quadrangulaire représentant la mosquée de la                    |       |
|        | Mckke. — 2º Titres de manuscrits koufiques. — 2º Funds d'un vase offraut                   |       |
|        | une inscription en anciens caractères neskys                                               | 196   |
| 22.    | Inscription karmatique du Megyas                                                           | 8     |
| 23.    | Inscription funéraire de l'an 589 de l'hégire (1193 de l'ère chrétienne)                   | 14    |
| 24.    | Inscription en caractère neskys                                                            | 19    |
| 25.    | Sans-Giovanni degli Eremiti. Mosquée transformée en église (monuments arabes de la Sicile) | 3:    |
| 26.    | Palais de la Ziza (él-Azyzah , la Majestueuse) , facade principale (monuments              |       |
|        | arabes de la Sicile)                                                                       | ib    |
| 27.    | Palais Della Ziza, facade latérale (monuments arabes de la Sicile)                         | ib    |

| PLACEMENT | DEC | CD LITTER WAT |
|-----------|-----|---------------|
|           |     |               |

|            | LENGEMENT DES GRAVURES.                                                                                               | 21   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| la no      |                                                                                                                       | Page |
| 28         | - Parais DELLA ZIZA, Vue interienre (monuments arabes de la Sistia)                                                   | 3    |
| 29         | La Cuba (EL-00088AB, le dôme), près Palerme (monuments a mbes de la color.                                            | 10   |
| 30         | Pavillon de la Cuba (monuments arabes de la Sicile)                                                                   | il   |
| 31         | . La Favara (monuments arabes de la Sicile)                                                                           | 2/   |
| 32         | - bains aranes à Cefaig (monuments arabes de la Sicile)                                                               | it   |
| 33         | Pont de l'Amerat, construit par les Arabes pour l'amiral du roi Rocen (mo.                                            |      |
| 34         | numents arabes de la Sicile).  Mosquée d'Émir Yaqoua et d'Ibramm-Aca (dix-septième aiècle de notre ère), (3° partie). | 3    |
| 35.        | La grande mosquée de Bouláq (dix-huitième siècle de notre ère)                                                        | 17   |
|            | Cette planche est numéroide se, par erreur.                                                                           | 200  |
| 36         |                                                                                                                       |      |
| 37.        |                                                                                                                       |      |
| 38.        | Maison d'Ibrahim Kikya-el-Sennery (at nontie) 7 reni être placées à la fin                                            | dol- |
| 39.        | Maison d'Ibrahim Kikya-el-Sennary + 2° partie).  Maison d'Orman-Ber (2° partie).  Yen itre placees à la fin           |      |
| 40.        | Kharina aur le Khalig (canal du Kaire) (3º partie).                                                                   |      |
| 41.        | Plan de la mosquée d'amenu                                                                                            | 180  |
| 42.        | Plan de la mosquée d'Amrou.                                                                                           | 21   |
| 43.        | Okel & Alexandria, proc. la cont. New fortune                                                                         | 179  |
| 44.        | Okel à Alexandrie, près le port Neuf (3° partie).                                                                     | ib.  |
| 45.        | Bazar et grande mosquée à Alexandrie.                                                                                 | 170  |
| 46.        | Aqueduc qui conduit l'eau à la citatelle du Kaire.                                                                    | 67   |
| 47.        | Fontaines publiques, et couvent de derviches.                                                                         | ib.  |
| 48.        | Fontaine de la rue Souq-et Asr (marché de l'après-midi).                                                              | ib.  |
| 49.        | Abreuvoir public.                                                                                                     | ib.  |
| ьо.<br>ьо. | Mourad-Bey (2* partie).  Costumes Egyptiens avant Pexpédition française. Aboutabaq. Beys mame-                        | 39   |
|            |                                                                                                                       |      |
| SI.        | Kléber (2º partie)                                                                                                    | 241  |
|            |                                                                                                                       | 13   |
| 2.         | Desaix (2° partie) . Cette planche porle par erreur le nº ao.                                                         | ib.  |
| з.         | Mohammed Aly-Pacha (3° partie).                                                                                       |      |
| 4.         | Le camp du Pacha à Alexandrie (3º partie).                                                                            | 1    |
| 5.         | Chameaux et dromadaires sellés. Corbeilles Caffas pour le transport des fem-                                          | 23   |
|            | mes (3° partie)                                                                                                       |      |
| 6.         | Tombeaux de la famille Mohammed-Ali-Pacha dans le cimetière de l'iman                                                 | 73   |
|            | Chafey (3º partie)                                                                                                    |      |
| 7.         | Chafey (3º partie)                                                                                                    | 36   |
| 8.         | Plan du Kaire (2º partie)                                                                                             | 40   |
| 9.         | Chadouf machine a second                                                                                              | 40   |
| 0.         | Chadouf, machine à arroser (3º partie)                                                                                | 83   |
| 1.         |                                                                                                                       | 44   |
| 2.         |                                                                                                                       | 79   |
| 3.         |                                                                                                                       | 03   |
| i.         |                                                                                                                       | 64   |
| 5.         |                                                                                                                       | 52   |
| о.<br>б.   |                                                                                                                       | 83   |
| ٠.         | Walishits (3' partie).                                                                                                | -    |

| Planche | 6.                                               | Pages |
|---------|--------------------------------------------------|-------|
| 67.     | La bastonnade (3º partie)                        | 133   |
| 58.     | Femmes de la haute Égypte et Fellahs (3º partie) | 10;   |
| 69.     | Plan d'Alexandrie (2º partie)                    | 25    |
| 70.     | Isthme de Suez (3º partie)                       | 51    |
| 71.     | Le noreg, machine à battre le blé (3° partie)    | 96    |
| 72.     | Marché des esclaves (3º partie)                  | 111   |
| 73.     | Le serment des drapeaux (3' partie)              |       |
| 74.     | Palmiers (3" partie)                             | 8     |
| 75.     | Carte de l'Égypte ancienue.                      | - 1   |
|         | (Cette planche ne porte pas de numéro.)          |       |
| 76.     | Abadelis (3º partie)                             | 111   |

#### AVIS AU RELIEUR.

Ce volume se compose de trois parties, ayant chacune une pagination differente.

La première partie traite de l'Égypte sous la domination arabe.

La seconde partie traite de l'Égypte sous la domination française.

La troisième partie traite de l'Égypte sous la domination de Mohammed-Ali.

Les planches qui (dans le placement des gravures) portent l'indication de 2º partie doivent être jointes au texte de l'Égypte sous la domination française.

Les plauches portant l'indication de 3º partie appartiennent au texte de l'Égypte sous

Les planches portant l'indication de 3<sup>e</sup> parrie appartiennent au texte de l'Égypte sous la domination de Mohammed-Ali.

Celles qui n'out point d'indication doivent être jointes au texte de l'Égypte sous la domination arabe, qui commence le volume. EGYPTE.









Progress (1: Space de rapore ment des flows

.

man (annie

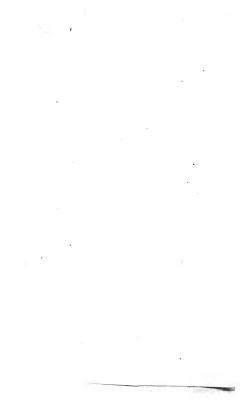



Herymic da Sulteen Burgeny.



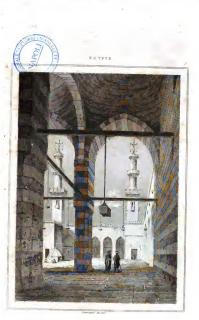

Con entirere de la Morgaio da Sultan MANA

A free bir.

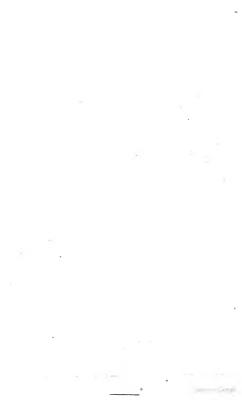



11. year do Sultan cirres





Townson mayor do it haling the Mides when proved to part But it has

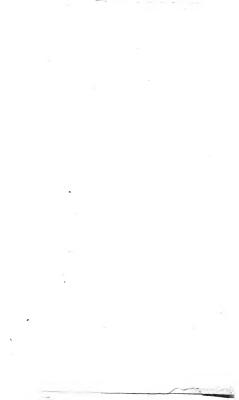







Hoyard S. Inthen HARAN





. Hosquie du Jultan MASSAN la porte



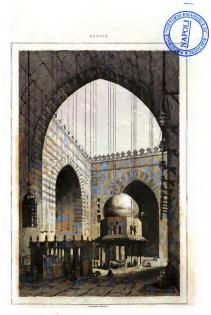

Magnie Sur Sollan 1145.53 N. l. Makwanak la talan du Abate





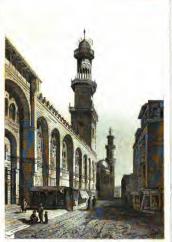

. H. yui du Allan grihenn

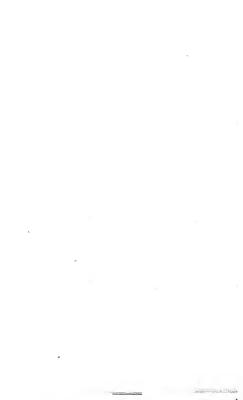



Monday tohorn to las Morgaio de Sultan El. Hongel



Manhar Come de la Urzarie da Saltan Burgeray, Obaputros de la mogre de Sandran



I In the da Fanctaine de la Marquer da Saltion 11 ca 44 2 de etc de la Marque rate la live 1281 - 288.







To Mobyas à la Pointe Miredennale de l'ile Racaddate

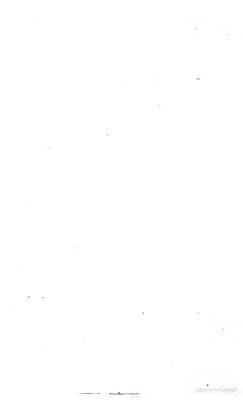



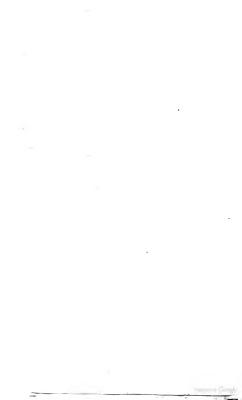





F.G Y PT'E



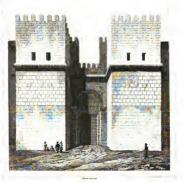

Posts Sa haire nommi Bal . Beis totale de taxune

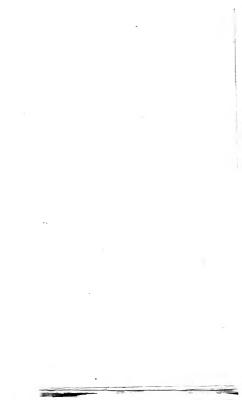

EGYPTE

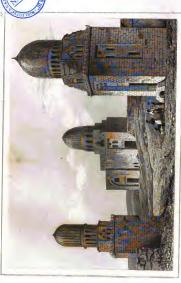

· intrener, from du hiere .



COYPTE

Tososphon dela M. mais de Tentona en hanfique ancren

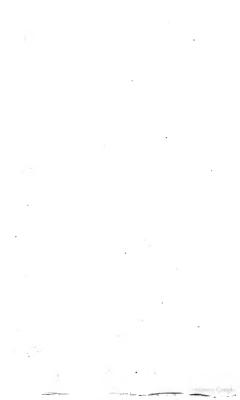





te tenerap<mark>th</mark>en en here fig respondingendare, representant to responsible to the keet televide menous et be f 8 Sembel en rong grant one morphism on ormanic combines. Societies

15 Trapalia Esta Vi SALLE 2 50 CA 66 EN 61 66 E नामार्थ हिंदी रास्त्रिक The Tay a sala sa di Go di والا الموالم المالم The sale of the sale of A Ston Will Sundy CETS LEGISMIN 6715 SIE ZEG GET MO CESS LES of LA DAYS & LESTES Mr. Charles Ling 13 and 18 and 5 John & John &

In some in from the last on F. Horas







Acception on section A his

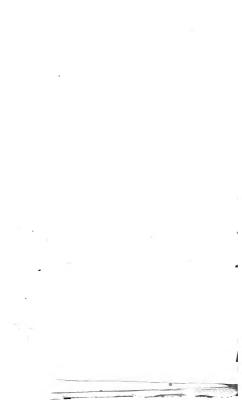







of .



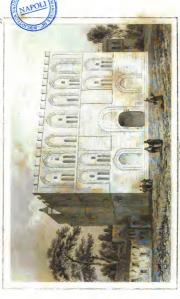

der A la mar il especie assessione famile persopele

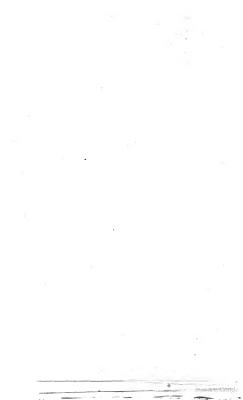

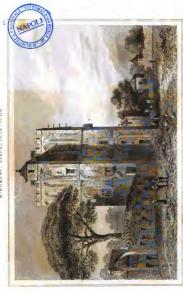

Taken PALAN 2134 popule list all

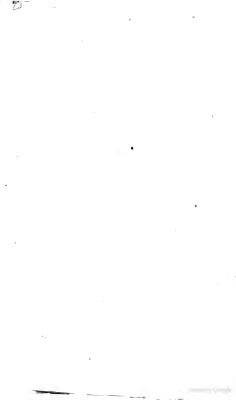



. Palue. MEESA



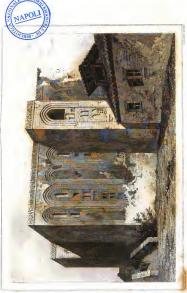

la l'ula cat promitate, to treme I proce letteren

Late (g)

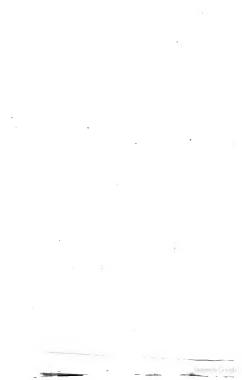





o - Carryl

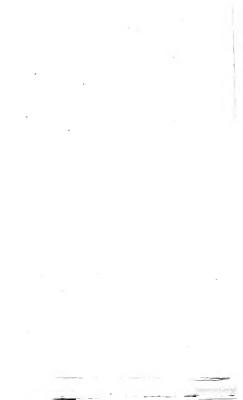



La Parane

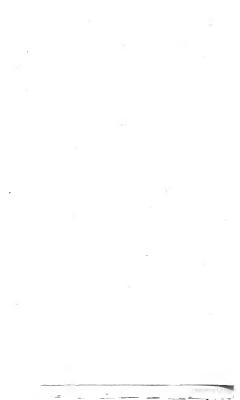

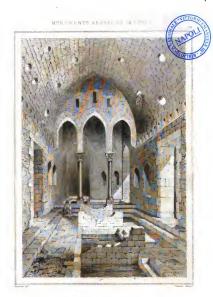

Barns Trulain CKEATE

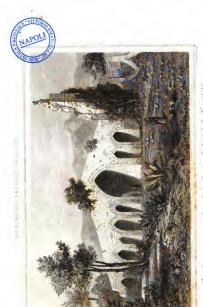

Last de L'AVISAL som such par so march princes morning un



## E-YPTE





feet, see and

May a l'Es ye YACOUR et le IRRENYA KONK.

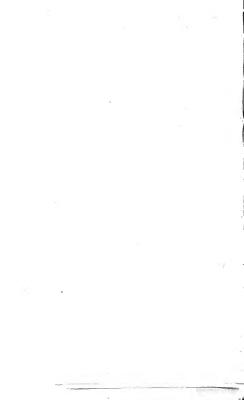



In grande, Hugarer de B.

----



THE COUNTY OF THE STATE STATE STATES

Carogli

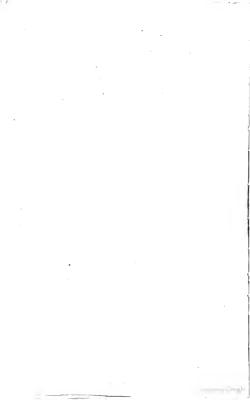





on of thinks I Buted a Mukeyes

Mc 20004

, / Con

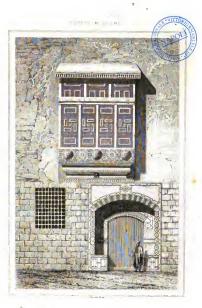

him . n of INVANIAN K KHYS it lanning

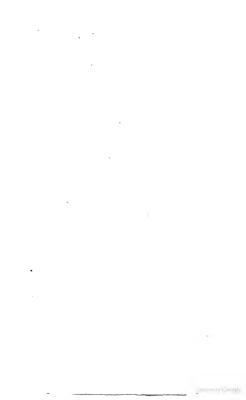

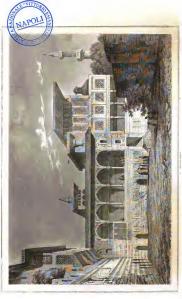

House d'insin 1118

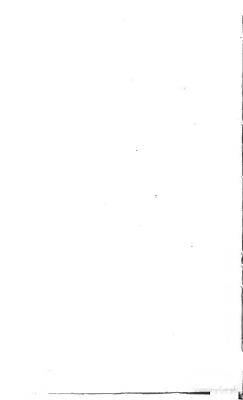



WALLEN Sur so Alleston sand to bear

in a Cougle

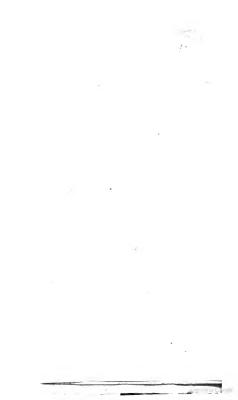









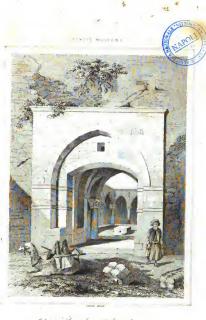

Otel . Heandry prist part way





Bones of wounds . Hospin a Howarden

- magnigh





by when you is don't be on a to betal



73. T



+ 1





many Greek





Anne Complein and ling them provide Average And Mamile





hul.





1. .....

ENTRE MODERNE



. Whammed The Pocha

4 1.7

recovery Garage









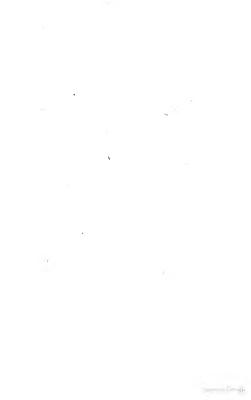



I YEST M CELES

- CONT







n — La ingle

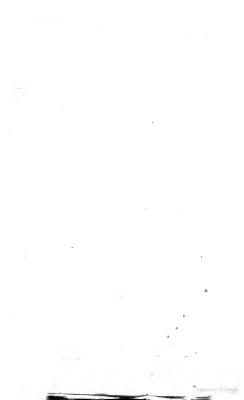

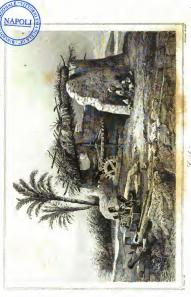

ownery Greek

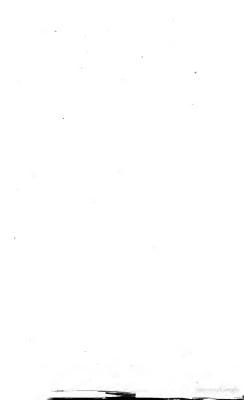





· Setter

EGYPTE MODERNE.

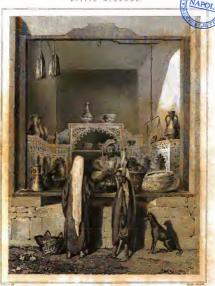

Foutique.



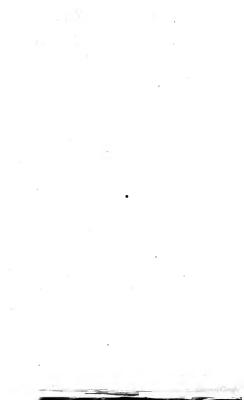

ECYPTE MODERNE











Sour pour faire ictore to poulets.

-







Cange i Veiles

, he

- Land

ENVITE MODELINY



Wahat ets

.

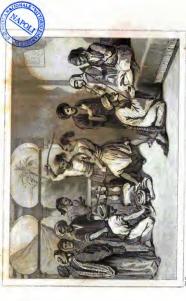



tommer de la houle . Couple of the links

Consider

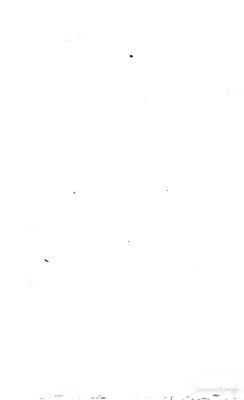

EGYPTE MODERNE

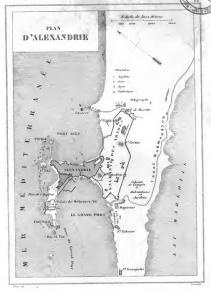

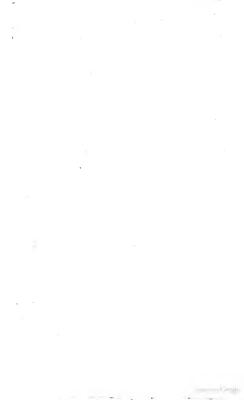

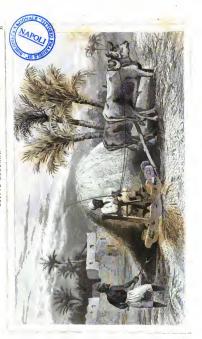





Harene des Eschaves

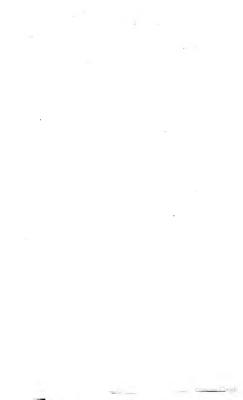



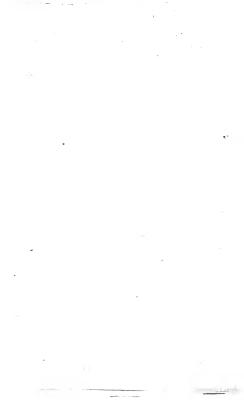

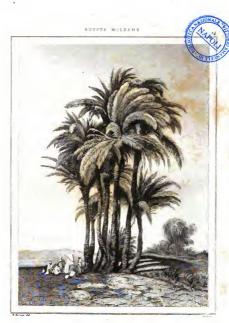

. Holmers

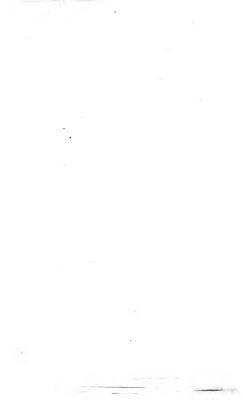

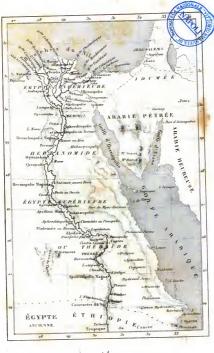

Dert 11

new y Sory





Abab debs









Prem. Legelorie Artistica
ACHILLE FIORE
Via Grande Archivio, 3 - Napoli

